

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>













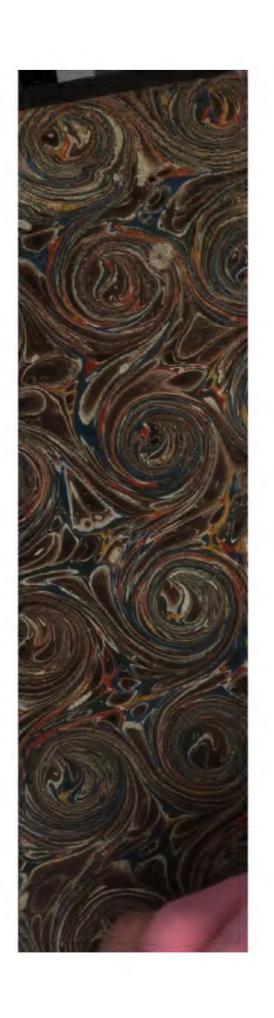







27523

d. 27

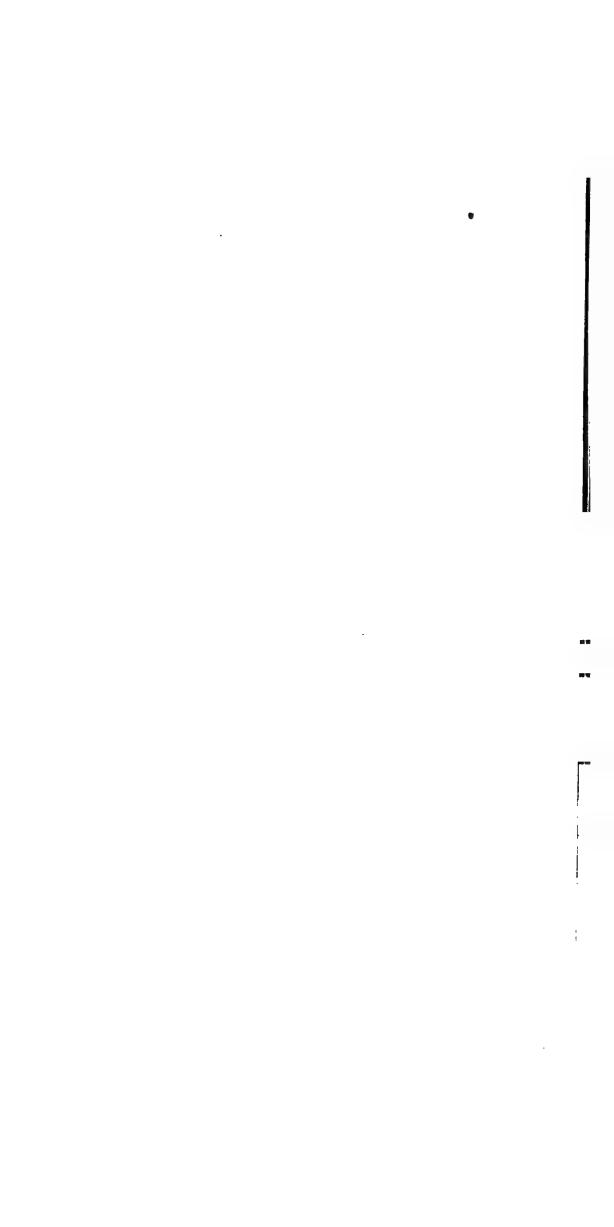







### **LETTRES**

DE

# MADAME DE SÉVIGNÉ

### DE SA FAMILLE ET DE SES AMIS,

paieipies p-ysu source

### PAR CHARLES NODIER,

NEMBRE DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE, CHEVALIER DE LA LÉGION-D'HONNEUR, ET BIBLIOTHÉCAIRE DE L'ARSENAI.

Nouvelle Edition.

TOME PREMIER.

LAVIGNE LIBRAIRE,

QUAL DES AUGUSTISS, 17 BIS.

C,-

CHAMEROT, LIBRAIRE,

QUAL DES AUGUSTIES, 13.

1835





apary le stre very dierre morren nel down mily moet. non ferry nos sleg. him thinker & rachat, re-fin mande, quele om des. hegenlest, les papers gontes neufairs, et quelle rong les remelle entre les mans, spe by very laprites vapes elle le gera, barle-overt grales low other que n' by promety de by Jumes vapen putheous from le reste, et she nen purplit am istrong andes my done un peu agiffer for himens from Tung

regnosti bondher lett fome de dem mot frans for lagrache vons premorega bon longon, dem long frang blown plant minhem a sunfe by by before profunt que un on, with honte gnere very print dite, len avvn, a faire le reste, u von en Comun de Tons mon bound. Milliaborton Phantel by su ferome de la sarze me mangre from us denz

u hy em montrigue, ne dimanden dun le desemmi Sui entandre le servery en lemme, se su pung forty vonte long. Surfrey soms præde fanse Soms lette letter a la Semme desla virge,

Monther engelow

### NOTICE

STIR

## MADAME DE SÉVIGNÉ.

Le sceau d'une nouvelle édition, c'est une nouvelle notice; tant qu'il restera d'excellents ouvrages à réimprimer, il restera matière devant le livre privilégié à l'industrie du noticier, même quand iln'y aura plus rien à dire sur le livre et sur le sujet. C'est sa ressource et son état, et il ne faut pas lui envier ce monopole de préfaces qui rapporte peu de prosit, et qui ne donne jamais de gloire. Que seroit-ce d'ailleurs, si la librairie, avertie de la superfluité de ce luxe postiche, s'avisoit de supprimer la notice? L'innocent homme de lettres qui en fait métier seroit reduit à composer des volumes, peut-être! Cela est épouvantable à penser.

La notice n'a une véritable importance littéraire qu'autant qu'elle sert à éclaircir des faits utiles et peu connus, comme celle de M. de Saint-Surin sur la vie de madame de Sévigné, comme celle de M. de Montmerqué sur les nombreuses éditions de ses Lettres. De pareils travaux pouvoient illustrer ce chef-d'œuvre même de la prose françoise, parce qu'ils en expliquent la distribution et qu'ils en facilitent l'intelligence. Ce qu'il y a de mieux à faire après de tels guides, c'est de les suivre et de s'en tenir à leurs enseignements.

Il y a cependant une autre manière de donner au cadre usé de la notice quelque apparence de jeunesse et d'originalité: c'est d'y faire entrer à défaut de notions nouvelles sur les faits, de nouveaux aperçus littéraires ou philosophiques sur les questions qu'a soulevées dans le monde de la critique l'ouvrage

II NOTICE

qui en est l'objet; et comme l'aspect de ces questions doit se modifier éternellèment selon les formes éternellement variées de l'esprit, il n'est pas à craindre que le texte des dissertations d'apparat s'épuise jamais. C'est un merveilleux privilége de la raison de l'homme que de pouvoir s'exercer à l'infini sur les idées les plus claires, sans se répéter ni dans l'expression ni dans le tour; et cette variété seule entretient la vie superficielle des littérateurs, car depuis longtemps les littérateurs n'inventent plus rien qui n'ait été inventé.

De ce dernier genre est le jugement de Thomas sur madame de Sévigné, lambeau de prose oratoire d'une portée assez commune pour tout autre écrivain, mais qui prouve dans celui-ci ce que peut l'influence des saines études et des bons modèles. Le nom de madame de Sévigné sous les yeux, et dominé par cet ascendant du vrai qui impose même aux esprits faux, cet orateur si enflé s'est élevé une fois en sa vie jusqu'au naturel, je dirai quelque chose de plus, jusqu'à l'abandon et jusqu'à l'incorrection : car dans une phrase de Thomas, l'incorrection est un hommage que l'art et la manière rendent à la simplicité.

Marmontel écrivoit dans le mênte temps une comparaison de La Fontaine et de madame de Sévigné dont l'idée première ne manque pas de finesse, et pouvoit donner matière à des rapprochements ingénieux. Sous la plume de l'Encyclopédiste, c'est tout bonnement ce que vous voyez d'ici, pour l'avoir vu mille fois, un thème à contrastes et à reflets balancé sur une antithèse, et tout chamarré de ces oppositions piquantes qui font trépigner d'aise un auditoire académique; un vrai passe-partont de rhéteur, rempli en dernière analyse avec adresse et avec esprit. Ce n'étoit pas d'esprit qu'on avoit faute au dixhuitième siècle pour apprécier madame de Sévigné.

Depuis, madame de Sévigné a été jugée avec une tout autre puissance : elle a été goûtée, sentie, définie par des sympathies plus vives et plus naturelles, dans d'excellentes pages de Sainte-Beuve (voyez ci après page x1), dans des pages délicieuses d'Emile Deschamps, pièces exquises qu'il faut lire, et auxquelles il seroit fort maladroit d'opposer une concurrence inutile, ce n'est vraiment pas mon intention.

Ma notice à moi, c'est celle dont j'ai parlé en commençant; la scrupulense

notice du biographe qui s'attache exclusivement aux particularités nécessaires, qui les emprunte avec soin aux mémoires les plus dignes de créance, et qui se feroit scrupule d'en relever la contexture un peu aride par des ornements empruntés. S'il s'abandonne à quelques rares inductions qui lui paroissent nouvelles, c'est sculement quand elles sortent sans effort de la nature même des choses, et qu'elles jettent une pensée bonne à recueillir au milieu de son travail sommaire, sans en retarder le développement et sans en déranger l'ordonnance.

Après cette préface, trop longue pour une notice qui sera courte, je me hâte d'entrer en matière.

Marie de Rabutin-Chantal, mariée le premier août 1644 au marquis Henri de Sévigné, étoit née le 5 février 1627, et non pas en 1626, comme le disent les anciens éditeurs, sur la foi d'une sausse tradition de samille. Sortie d'une race chevaleresque et pieuse qui a compté des héros et des saints, on peut conjecturer de quelques passages de ses lettres qu'elle vit le jour en Bourgogne, su vieux château de Bourbilly, paroisse de Vic-Chassenay, entre le bourg d'Epoisses et la ville de Sémur, capitale de l'Auxois. C'étoit le manoir de ses veux, et les lignes qu'elle lui consacre sont empreintes de cette grace tendre a touchante qui n'appartient qu'aux souvenirs de la patrie : « Enfin , ma chère , fille, dit-elle dans sa lettre du 16 octobre 1673, j'arrive présentement dans le vieux château de mes pères. Voici où ils ont triomphé, suivant la mode de ce temps-là; je trouve mes belles prairies, ma petite rivière, mes magnifiques bois et mon beau moulin, à la même place où je les avois laissés. » Il est fort probable que madame de Sévigné ne retrouveroit plus rien de tout cela, l'emplacement qu'elle décrit étant d'une commodité merveilleuse pour l'éta-Wissement d'une forge ou d'une manufacture; et ceci prouve en passant que Providence a très-sagement restreint la vie de l'homme à un petit nombre d'années, surtout dans les temps de perfectionnement.

Je ne suis pas éloigné de croire que l'impression des belles scènes pastorales au milieu desquelles sa première jeunesse s'étoit doucement écoulée, a depuis influé beaucoup sur les développements de ce talent enchanteur qui doit presIV NOTICE

que tous ses charmes à la nature. Elle parle rarement sans émotion de l'aménité des champs, du repos de la solitude, et c'est là qu'elle s'entretient de préférence dans la pratique facile d'une philosophie calme et religieuse. Les idées bienveillantes de l'esprit, les affections vives et fidèles du cœur, ses rêveries, ses langueurs, ses chagrins qui sont quelquesois des plaisirs, ont peu d'accès sous les lambris retentissants de nos villes. L'air n'y est pas assez pur, l'atmosphère n'y est pas assez large, il s'y fait trop de mouvement et trop de bruit. L'ame n'a point de place pour déployer ses ailes, dans cette soule qui la comprime et qui l'étousse. La mélancolie est une muse champêtre. Lisez Virgile, et prêtez l'oreille avec assurance, car vous entendrez au loin le frémissement de ses bocages et le long murmure de son lac. Cette pensée de Lamartine qui descend jusqu'à vous si chaste, si fraîche, si parsumée de poésie et de sentiment, croyez qu'elle s'est arrêtée un moment dans son vol sous les ombrages de Saint-Point.

On a dit de la marquise de Sévigné qu'elle aimoit son mari sans l'estimer. Celui-ci qui estimoit sans l'aimer la femme la plus aimable de son temps, étoit plus sensible pour quelques autres. Une dispute survenue entre lui et le chevalier d'Albret à l'occasion de madame de Gondran, lui coûta la vie en duel le 4 février 1651. Il laissa une veuve de vingt-quatre ans, un fils mort sans postérité, et une fille qui devint la belle comtesse de Grignan.

Madame de Sévigné qui brilloit alors de toute la fleur de sa jeunesse, qui le disputoit en graces aux plus jolies femmes de la cour, et qui les surpassoit toutes en esprit, ne pouvoit pas manquer d'ardents admirateurs et d'adorateurs empressés. La liste en est longue et curieuse. On y remarque son cousin, le fameux Bussy-Rabutin, dont elle eut dès-lors si cruellement à se plaindre, le spirituel chevalier de Méré, le piquant et facétieux comte du Lude, le prince de Conti, frère du grand Condé, et jusqu'à ce redoutable surintendant qui, nonobstant l'insinuation calomnieuse de Boileau, trouva du moins une cruelle. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que l'âge qui use le cœur et l'érudition qui le dessèche, ne mirent à l'abri de l'amour qu'elle inspiroit ni le vieux Chapelain, ni l'austère et pesant Ménage. Cependant la presse contemporaine, déjà si insolente et si

Il seroit sans doute fort honorable pour madame de Sévigné d'avoir trouvé un préservatif assez puissant contre de pareilles séductions, et surtout contre celles de l'age dans les sentiments qu'elle conservoit à son volage époux; mais on l'a déjà vu, le marquis méritoit peu que son deuil fût consacré par un des miracles de la piété conjugale, et s'il se rencontroit encore en ce temps-là des Artémises de vingt-quatre ans, ce n'étoit pas pour les infidèles. La passion qui absorba toutes les facultés de cette ame aimante, ce fut celle qu'elle portoit à sa fille, et l'expression dont nous nous servons pour la définir n'est pas trop exagérée, puisque Arnauld d'Andilly la compare à l'idolatrie payenne. Il est arrivé souvent en effet que la tendresse maternelle eut occasion de se manifester par des sacrifices plus éclatants et plus pénibles, mais il est sans exemple qu'elle ait parlé jamais un langage aussi touchant.

Le mariage de la belle Marguerite l'avoit séparée de sa mère par des distances que notre industrie rapproche tous les jours, mais qui paroissoient fort grandes alors; et c'est à peu près là le seul malheur réel qui ait affligé la vie de madame de Sévigné depuis la mort du marquis; mais il fut grand si on le mesure au vide immense de ce cœur maternel qui ne vivoit plus que d'un sentiment. Le temps même qui soulage toutes les douleurs avoit augmenté celleti, et de fréquents voyages en Provence où M. de Grignan étoit fixé par les fonctions de son gouvernement, resserrèrent de plus en plus les liens d'une affection si naturelle et si pure, par une longue alternative de nouvelles entre-

vi NOTICE

vues et de séparations nouvelles. Tant d'amour ent enfin sa récompense. C'est dans un de ces voyages que madame de Sévigné mourut entre les bras de sa fille, à l'âge de soixante-neuf ans et deux mois. Voilà, je pense, à bien peu de chose près, toute la vie de madame de Sévigné. Le reste se compose de petits faits, et surtout d'émotions et de pensées qu'il ne faut apprendre que d'elle.

Je n'ai point encore considéré jusqu'ici comme femme de lettres madame de Sévigné qui ne nous seroit pas connue si elle n'avoit écrit. J'anrai pourtant bientôt fait, car madame de Sévigné n'est heureusement pas une femme de lettres. C'est une excellente mère éloignée de sa fille, incessamment tourmentée du besoin de communiquer avec elle à travers l'espace, comme si elle étoit présente, et dont la sensibilité s'est élevée sans effort à toutes les perfections du style, parce que la sensibilité, c'est le génie. Changez une seule circonstance dans l'histoire de madame de Sévigné; ôtez-lui la fille adorée dont émanent toutes ses inspirations : ou bien, si vous ne vous sentez pas plus capable que moi de cette fiction cruelle, faites mieux; laissez-lui sa fille sous la condition si douce pour elle de ne s'en séparer jamais. Vous lui rendrez à ce prix tout le bonheur qui lui a manqué sur la terre, mais vous lui enlèverez en même temps tout l'éclat de ce talent admirable qui l'a distinguée des autres femmes, et qui lui assigne un rang si éminent à la tête des littératures; madame de Sévigne ne sera plus qu'une personne extrêmement spirituelle, comme les La Suze, les La Fayette, les Deshoulières de son époque; et, pen jalouse de cette renommée d'auteur qu'elle n'a jamais tenté d'acquérir, elle nous léguera tout au plus son nom dans quelques billets bien tournés à ses parents et à ses amis. Quant aux élans d'admiration, quant aux transports desympathie qu'excite son souvenir depuis un siècle et demi dans les esprits et dans les cœurs, ils auront disparu avec ses chagrins, avec sa tristesse et ses regrets : tant il est vrai qu'aucune supériorité morale et intellectuelle ne s'acquiert ici-bas qu'elle ne soit chèrement compensée par des épreuves et des sacrifices. On aura beau fouiller dans le mystère des célébrités les plus dignes d'envie. Il n'y a point de gloire vraie, durable et solennelle, qui ne cache un malheur au fond. La Providence permet quelquefois à l'humanité de s'élever au-dessus d'elle-même par des conceptions immortelles; mais personne ne sait ce qu'il faut d'angoisses et de larmes pour lui payer ce privilège.

Ce n'est pas tout cependant. Les réputations éclatantes doivent encore une autre expiation aux basses jalousies de la médiocrité. A mesure qu'elles surgissent imposantes, et offusquent de leurs rayons les yeux d'une multitude envieuse, la calomnie se dresse contre elles, et ne se repose plus qu'elle ne les ait sonillées de ses poisons. La première atteinte de ce genre fut portée à madame de Sévigne par Bussy-Rabutin son parent, dans un libelle obscène qui rappelle et là les graces de Pétrone, et son cynisme partout. Heureusement le trait ne fut que piquant, parce qu'il étoit impossible de l'envenimer davantage sans revolter la conscience publique, et une insulte grossière qui ne va pas jusqu'à la vertu ne sert qu'à la consacrer par le témoignage qu'elle attendoit le moins, l'aveu involontaire de la méchanceté impuissante. Madame de Sévigué pardonna depuis à l'auteur de l'Histoire amouveuse des Gaules, quoiqu'il lui eut injustement contesté jusqu'à ces avantages extérieurs sur lesquels les semmes n'entendent pas volontiers raillerie. Elle auroit été plus sensible, sans doute, selle avoit pu le prévoir, au reproche indéfinissable qui lui fut adressé par quelques méchants beaux-esprits des générations suivantes. Une mademoiselle du Sommery, fort connue vers la fin du dix-huitième siècle par le tour caustique de ses idées, et par cette frénésie du paradoxe qui mettoit alors en circulation tant de déplorables mensonges, bien déterminée d'ailleurs à se faire une réputation bonne ou manyaise aux dépens de la réputation des morts, et se contenter en désespoir de tout autre succès, de la célébrité d'Erostrate, piqua de démontrer que madame de Sévigné n'étoit qu'une caillette, comme elle avoit prouvé déjà que La Fontaine est un niais stupide, et Fénélon un esupportable bavard. On ne pouvoit contester du moins à ces propositions le mérite de l'originalité; mais c'étoit peu s'il restoit à madame de Sévigné, audacieusement dépouillée des qualités de son esprit, la plus incontestable des qualités de son cœur. Il falloit encore qu'elle eût été une mère sans tendresse, et presque une mauvaise mère. On osa le dire! Je n'ai qu'une réponse vnt NOTICE

à faire à cette extravagante absurdité. Mademoiselle du Sommery, dont le goût sophistiqué par la lecture et la conversation des philosophes, n'étoit pas digne de sentir ce charme exquis du style qui fait des Lettres de madame de Sévigné un chef-d'œuvre inimitable, étoit plus indigne encore de juger ses sentiments, et je suis étonné qu'un mouvement de pudeur n'ait pas retenu sa plume, à l'instant où elle traçoit le blasphême que j'ai rougi de répéter. Vieille fille, mademoiselle du Sommery n'avoit jamais été mère. Il y a plus. Enfant recueilli dans ses langes par les soins pieux de la charité, mademoiselle du Sommery ne s'étoit point connu de mère. De quel droit auroit-elle sondé le cœur des mères, cette créature isolée dont personne n'avoit voulu pour fille, et dont le sein n'avoit jamais palpité aux moindres émotions de la nature?

Il est rare qu'une sottise abrupte et téméraire se hasarde chez nous dans un mauvais livre, sans qu'il se trouve un sot pour la répéter, et pour en prendre la responsabilité sur son compte. C'est ce que fit le duc de Nivernais pour celleci, et je rends grace au ciel de n'avoir pas suscité contre la mémoire de madame de Sévigné des ennemis plus dangereux que cette bâtarde et ce duc et pair. Superficiel, médiocre et vain, le duc de Nivernais n'avoit point de sens pour goûter les lettres de madame de Sévigné, point d'ame pour comprendre son ame. Le langage plein d'abandon d'une mère ne devait offrir qu'un mystère impénétrable au descendant efféminé des Mancini. Le poète maniéré qui recommençoit La Fontaine, n'entendoit pas plus madame de Sévigné que La Fontaine; et comment les auroit-il entendus? L'esprit a un tact qui lui est propre, et qui s'exerce avec succès sur les questions d'esprit; mais il fait pitié quand il sort de ses limites. La sensibilité aussi a une intelligence qui lui appartient, et c'est avec celle-là seulement qu'il est permis de lire madame de Sévigné, et d'exprimer une opinion sur ses écrits.

Dirai-je ensin (et pourquoi ne le dirois-je pas, puisque ces folies plus ridicules encore qu'elles ne sont impies ont trouvé des partisans, comme toutes les folies nouvelles?), dirai-je que le crâne de madame de Sévigné, philosophiquement arraché au repos de la tombe, dès l'aurore de notre perfectibilité, par les républicains pratiques de 1793, et soumis aux burlesques investigations du docteur Gall, ne lui a pas montré les protubérances merveilleuses qu'auroient infailliblement soulevées à sa surface la tendresse d'une bonne mère et
le talent d'un grand écrivain? Les admirateurs de madame de Sévigné se consoleront sans doute aisément de ce démenti solennel donné par la phrénologie
à l'opinion publique, à l'histoire et à la nature, en tenant pour certain que la
phrénologie a menti, et la phrénologie en est bien capable; mais, par bonheur
pour elle et pour le docteur Gall, il n'est pas très-sûr que ce soit la tête de madame de Sévigné qui ait été livrée à cet examen sacrilége. Les déterreurs ont en
effet violé vingt sépultures, pour se procurer le plaisir patriotique de jeter aux
vents les reste profanés de cette femme immortelle, mais le hasard leur a, dit-on,
caché la sienne. On ne peut pas tout faire d'un jour. Ce sera pour une autre fois.

La dernière calomnie qui se soit attachée à la glorieuse vie de madame de Sévigné n'eut pas autant de retentissement parce qu'à l'époque où elle se glissa honteusement dans les notes de l'édition de 1806, le temps et la raison commençoient à faire justice des manœuvres usées d'une vieille tactique. Un nommé Grouvelle, que son éducation avoit destiné à devenir clerc de notaire, et que la révolution alla chercher au fond de l'étude pour le faire ambassadeur, est l'auteur maintenant fort peu connu de cette publication, dont il parvint à désbonorer le texte par un commentaire impertinent. Le but avoué de l'éditeur est d'enregistrer le nom de madame de Sévigné sur le tableau de la confrérie militante des philosophes, opprobre dont Naigeon avoit récemment essayé de fletrir Montaigne, et auquel Pascal lui-même n'avoit pas échappé sous la plume de Condorcet. L'idéc d'enlever à cette excellente semme sa soi naïve et respectueuse, et de chercher dans ses scrupules si timorés et si purs le masque d'une incredulité systématique, étoit certainement fort neuve, mais elle ne souffroit ni critique ni analyse. Cette seconde tentative ne réussit pas mieux que celle des vampires de Grignan. Ce n'étoit ni la tête ni le cœur de madame de Sévigné que Grouvelle avoit exhumés. Elle ne rappelle plus aujourd'hui que ce mot poignant d'une autre femme qu'on peut citer à propos de madame de Sévigné : « Parce que ces misérables-là sont bien sûrs de n'avoir point d'ame, » ils voudroient nous ôter la nôtre. »

Non, madame de Sévigné n'étoit point philosophe, et ce qu'on ne sauroit trop répéter, c'est qu'elle n'étoit pas auteur. Si elle a écrit quelques lettres pour être lues d'une société choisie qui lui composoit une espèce de public, je garantirois que ce ne sont pas les bonnes. Le sceau des bonnes, c'est l'anecdote mystérieuse que l'on ne diroit qu'à l'oreille, la phrase inculte mais vive, incorrecte mais pittoresque, dont on n'oseroit se servir devant un auditoire précieux; la badinerie grivoise qu'on ne se permet que dans le commerce d'une amitié rieuse et peu façonnière. C'est l'abandon, l'effusion, la spontanéité, la négligence enfin si requise, au gré de La Fontaine, et qui prête au style de madame de Sévigné une beauté plus belle encore que la beauté, plus belle que la grace même. Voilà pourquoi ces Lettres, si intéressantes pour l'histoire des mœurs et des personnes, sont surtout d'une importance inappréciable pour l'étude de notre langue, pour la connaissance de ses tours, de ses délicatesses et de ses libertés. Voilà pourquoi rien n'est à leur comparer ni comme enseignement ni comme modèle. Le François de madame de Sévigné, c'est le François tout entier, avec son élévation majestueuse, avec sa tendresse pathétique, avec sa méthode de raisonnement, grave sans être empcsée, et claire sans être commune, avec sa vivacité pleine de verve, avec sa simplicité pleine de bonhomie, avec tout ce que le génie a inspiré de beaux mouvements à l'éloquence, et tout ce que l'esprit a donné d'attrait au babil. Quand on a bien lu madame de Sévigné, c'est-à-dire avec un plaisir inexprimable et un ferme dessein de la relire encore, on sait de François ce qu'il faut en

Cependant, les grammairiens vous diront peut-être..... mais laissez dire les grammairiens!

CH. NODIER.

Paris, ee 30 avril 1885.

## MADAME DE SEVIGNÉ.

#### PAR SAINTE BEUVE '.

Les critiques, et particulièrement les étrangers, qui, dans ces derniers temps, ont jugé avec le plus de sévérité nos deux siecles littéraires, se sont accordés à reconnaltre que ce qui y dominait, ce qui s'y ré-Oechissait en mille façons, ce qui leur donmut le plus d'éclat et d'ornement, c'était l'esprit de conversation et de société, l'entente du monde et des hommes, l'intelligence vive et déliée des convenances et des raticules, l'ingénieuse délicatesse des sentimens, la grace, le piquant, la politesse achevée du langage. En esset c'est bien là, wec des réserves que chacun fait, et deux en trois noms comme ceux de Bossuet et de Montesquieu qu'on sous-entend, c'est là, paqu'en 1789 environ, le caractère distinctif, le trait marquant de la littérature française entre les autres littératures d'Europe. Cette storre, dont on a presque fait un reproche à nutre nation, est assez féconde et assez belle pour qui sait l'entendre et l'interpréter.

Au commencement du xvn° siècle, notre civilisation, et partant notre langue et notre buérature n'avaient rien de mûr ni d'assuré.

'Entraît des Critiques et Portraits littéraires, des Eugène Renduel, libraire-éditeur, rue des Grands-Augustiss, n. 22. L'Europe, au sortir des troubles religieux et à travers les phases de la guerre de trente ans, enfantait laborieusement un ordre politique nouveau; la France à l'intérieur épuisait son reste de discordes civiles. A la cour, quelques salons, quelques ruelles de beaux-esprits étaient déjà de mode; mais rien n'y germait encore de grand et d'original, et l'on y vivaità satiété sur les romans espagnols, sur les sonnets et les pastorales d'Italie. Ce ne sut qu'après Richelieu, après la Fronde, sous la Reine-Mère et Mazarin, que tout d'un coup. du milieu des fêtes de Saint-Mandé et de Vaux, des salons de l'hôtel de Rambouillet et des antichambres du jeune roi, sortirent, comme par miracle, trois esprits excellens, trois génies diversement doués, mais tous les trois d'un goût naif et pur, d'une parfuite simplicité, d'une abondance heureuse, nourris des graces et des délicatesses indigènes, et destinés à ouvrir un âge brillant de gloire où nul ne les a surpassés. Molière, Lafontaine et madame de Sévigné appartiennent à une génération littéraire, qui précéda celle dont Racine et Boileau surent les chefs, et ils se distinguent de ces derniers par divers traits qui tiennent à la fois à la nature de leurs génies et à la date de leur venue. On sent que, par tournure d'esprit comme

par position, ils sont bien plus voisins de la France d'avant Louis XIV, de la vieille langue et du vieil esprit français ; qu'ils y ont été bien plus mélés par leur éducation et leurs lectures, et que, s'ils sont moins appréciés des étrangers que certains écrivains postérieurs, ils le doivent précisément à ce qu'il y a de plus intime, de plus indéfinissable et de plus charmant pour nous dans leur accent et leur manière. Si done anjourd'hui, et avec raison, l'on s'attache à réviser et à remettre en question beaucoup de jugemens rédigés, il y a quelques vingt ans, par les professeurs d'Athénée; si l'on déclare impitoyablement la guerre à beaucoup de renommées surfaites, on ne saurait en revanche trop vénérer et trop maintenir ces écrivains immortels, qui, les premiers, ont donné à la littérature française son caractère d'originalité, et lui ont assuré jusqu'ici une physionomie unique entre tous les littératures. Molière a tiré du spectacle de la vie, du jeu animé des travers, des vices et des ridicules humains, tout ce qui se peut concevoir de plus fort et de plus haut en poésie. La Fontaine et madame de Sévigné, sur une scène moins large, ont eu un sentiment si fin et si vrai des choses et de la vie de leur temps, chacun à sa manière, La Fontaine plus rapproché de la nature, madame de Sévigné plus mêlée à la société; et ce sentiment exquis, ils l'ont tellement exprimé au vif dans leurs écrits, qu'ils se trouvent placés sans effort à côté et fort peu au-dessous de leur illustre contemporain. Nous n'avons en ce moment à parler que de madame de Sévigné; il semble qu'on ait tout dit sur elle; les détails en effet sont à peu près épuisés; mais nous croyons qu'elle a été jusqu'ici envisagée trop isolément, comme on avait fait long-temps pour La Fontaine, avec lequelelle a tant de ressemblance. Aujourd'hui qu'en s'éloignant de nous, la societé ; dont elle représente la face la plus brillante, se dessine nettement à nos yeux

dans son ensemble, il est plus aisé, en même temps que cela devient plus nécessaire, d'assigner à madame de Sévigné son rang, son importance et ses rapports. C'est sans doute faute d'avoir fait ces remarques et de s'être rendu compte de la différence des temps, que plusieurs esprits distingués de nos jours paraissent assez portés à juger avec autant de légèreté que de rigueur un des plus délicieux génies qui aient existé. Nous serions heureux si cet article aidait à dissiper quelques-unes de ces préventions injustes.

On a beaucoup flétri les excès de la Régence; mais avant la régence de Philippe d'Orléans, il y en eut une autre, non moins dissolue, non moins licencieuse, et plus atroce encore par la cruauté qui s'y mélait ; espèce de transition hideuse entre les débordemens d'Henri III et ceux de Louis XV. Les manvaises mœurs de la Ligue, qui avaient couvé sous Henri IV et Richelieu, se réveillèrent, n'étant plus comprimées. La débauche était tout aussi monstrueuse qu'elle avait été au temps des mignons, ou qu'elle fut plus tard au temps des roués; mais ce qui rapproche cette époque du xvi° siècle et la distingue du xviii°, c'est surtout l'assassinat, l'empoisonnement, ces habitudes italiennes dues aux Médicis, c'est la sureur insensée des duels, héritage des guerres civiles. Telle apparait au lecteur impartial la régence d'Anne d'Autriche; tel est le fond ténébreux et sanglant sur lequel se dessina, un beau matin, la Fronde, qu'on est convenu d'appeter une plaisanterio à main armée. La conduite des femmes d'alors, les plus distinguées par leur naissance, leur beauté et leur esprit, semble fabuleuse, et l'on aurait besoin de croire que les historiens les ont calomniées. Mais comme un excès amène toujours son contraire, le petit nombre de celles qui échappèrent à la corruption se jetèrent dans la métaphysique sentimentale et se firent précieuses; de la l'hôtel de Rambouillet. Ce fut l'asile des bonnes mœurs au sein de la haute société. Quant au bon goût, il y trouva sou compte à la longue, puisque madame de Sévigné en sortit.

Mademoiselle Marie de Rabutin-Chantal, pre en 1626, était fille du baron de Chantal, doelliste effréné, qui, un jour de Paques, quitta la sainte table pour aller servir de second au fameux comte de Bouteville. Elever par sou oncie, le bon abbé de Coulanges, elle avait de bonne heure reçu une instruction solide, et appris, sous les soins de Chapelain et de Ménage, le latin, l'italien a l'espagnol. A dix-huit ans, elle avait pousé le marquis de Sévigné, assez peu d'elle, et qui, après l'avoir beaucoup wgligée, fut tué dans un duel, en 1651. Madame de Sévigné, libre à cet âge, avec un fils et une fille, ne songea pas à se remamer. Elle aimait à la folie ses enfans, surtout a tille : les autres passions lui restérent toucars inconnues. C'était une blonde rieuse, sullement sensuelle, fort enjouée et badine; les relairs de son esprit passaient et reluisaient dans ses prunelles changeantes, et, comme elle le dit elle-même, dans ses paupières bigarrees. Elle se fit précieuse; elle alla dans b monde, aimée, recherchée, courtisée, mant autour d'elle des passions malheunuses auxquelles elle ne prenait pas trop parde, et conservant généreusement pour mis ceux même dont elle ne voulait pas par amans. Son cousin Bussy, son maftre Ménage, le prince de Conti, frère du grand Condé, le surintendant Fouquet perdirent burs soupirs auprès d'elle; mais elle demenra inviolablement fidèle à ce dernier dans sa disgrace, et, quand elle raconte le proces du surintendant à M. de Pomponne, d tout voir avec quel attendrissement elle parle de notre cher malheurenz. Jeune enrore et helle sans prétention, elle s'était mise dans le monde sur le pied d'aimer sa fille, et ne voulait d'autre bonheur que celui de la

produire et de la voir briller. Mademoiselle de Sévigné figurait, dès 1663, dans les brillans ballets de Versailles, et le poète officiel, qui tenait alors à la cour la place que Racine et Boileau prirent à partir de 1672, Benserade, fit plus d'un madrigal en l'honneur de cette bergère et de cette nymphe, qu'une mère idolâtre appelait la plus jolie fille de France. En 1669, M. de Grignan l'obtint en mariage, et, seize mois après, il l'emmena en Provence, où il commandait comme lieutenant-général, durant l'absence de M. de Vendôme. Désormais séparée de sa fille. qu'elle ne revit plus qu'inégalement après des intervalles toujours longs, madame de Sévigné chercha une consolation à ses ennuis dans une correspondance de tous les instans, qui dura jusqu'à sa mort (en 1695), et qui comprend l'espace de vingt-sept années, sauf les lacunes qui tiennent aux régions passagères de la mère et de la fille. Avant cette séparation de 1671, on n'a de madame de Sévigné qu'un assez petit nombre de let. tres adressées à son cousin Bussy, et d'autres à M. de Pomponne sur le procès de Fouquet. Ce n'est donc qu'à dater de cette époque que l'on sait parfaitement sa vie privée, ses habitudes, 'ses lectures, et jusqu'aux moindres mouvemens de la société où elle vit et dont elle est l'ame.

Et d'abord, dès les premières pages de cette correspondance, nous nous trouvons dans un tout autre monde que celui de la Fronde et de la Régence; nous reconnaissons que ce qu'on appelle la société française est enfin constitué. Sans doute (et, au défaut des nombreux mémoires du temps, les anecdotes racontées par madame de Sévigné elle-même en feraient foi), sans doute d'horribles désordres, des orgies grossières se transmettent encore parmi cette jeune noblesse à laquelle Louis XIV impose pour prix de sa faveur la dignité, la politesse et l'élégance; sans doute, sous cette superficie

brillante et cette dorure de carrousel, il y a bien assuz de vices pour déborder de nouveau en une autre régence, surtont quand le bigotisme d'une fin de règne les aura fait fermenter. Mais au moins les convenances sont observées; l'opinion commence à flétrir ce qui est ignoble et crapuleux. De plus, en même temps que le désordre et la brutalité ont perdu en scandale, la décence et le bel esprit ont gagné en simplicité. La qualification de précieuse a passé de mode; on se souvient encore, en souriant, de l'avoir été, mais on ne l'est plus. On ne disserte point, comme autrefois, à perte de vue, sur le sonnet de Job ou d'Uranie, sur la carte de Tendre, et sur le caractère de Romain; mais on cause; on cause nouvelles de cour, souvenirs du siège de Paris ou de la guerre de Guyenne; M. le Cardinal de Retz raconte ses voyages, M. de Larochefoucauld moralise, madame de La Fayette fait des réflexions de cour, et madame de Sévigné les interrompt pour citer un mot de sa tille, une espiéglerie de son fils, une distraction du bon d'Hacqueville ou de M. de Brancas. Nous ayons peine, en 4829, avec nos habitudes d'occupations positives, a nous représenter fidélement cette vic de loisir et de causcrie. Le monde va si vite de nos jours, et taut de choses sont tour à tour amenées sur la scène que nous n'avous pas trop de tous nos instans pour les regarder et les anisir. Les journées pour nous se passent en études, les soirées en discussions sérieuses; de conversations à l'amiable, de causeries, peu ou point. La noble société de nos jours, qui a conservé le plus de ces babitudes oisives des deux derniers siecles, semble ne l'avoir pu qu'à la condition de rester étraugère aux mœurs et aux idées d'à-présent. A l'époque dont nous parlons, loin d'être un obstacle à suivre le mouvement littéraire, religieux on politique, ce genre de vie était le plus propre à l'observer; il suffisait de regarder

quelquefois du coin de l'œil et sans bouger de sa chaise, et puis l'on pouvait, le reste du temps, vaquer à ses goûts et à ses amis. La conversation d'ailleurs n'était pas encore devenue, comme au xviii° siècle, dans les sulons ouverts sous la présidence de Foutenelle, une occupation, une affaire, une prétention; on n'y visait pas nécessairement au trait; l'étalage géométrique, philosophique et sentimental n'y était pas de rigueur. Mais on y causait de soi, des autres, de peu ou de rien. C'étaient, comme dit madame de Sévigné, des conversations infinies : « Après le · diner, écrit-elle quelque part à sa ûlle, · nous allames causer dans les plus agréa-" bles bois du monde; nous y fumes jusqu'à » six heures dans plusieurs sortes de conver-· rations si bonnes, si tendres, si aimables, · si obligeantes et pour vous et pour moi, » que j'en suis pénétrée. « Au milieu de ce mouvement de société si facile et si simple. si capricieux et si gracicusement animé, une visite, une lettre reçue, insignifiante au fond, était un événement auquel on prenait plaisir, et dont on se faisait part avec empressement. Les plus petites choses tiraient du prix de la manière et de la forme; c'était de l'art que sans s'en apercevoir et négligemment l'on mettait jusque dans la vie. Qu'on se rappelle la visite de madame de Chaulnes aux Rochers. On a beaucoup dit que madame de Sévigné soignait curieusement ses lettres, et qu'en les écrivant elle songeait, sinon à la postérité, du moius au monde d'alors dont elle recherchait le suffrage. Cela est faux : le temps de Voiture et de Balzac était déjà loin. Elle écrit d'ordinaire an courant de la plume, et le plus de choses qu'elle peut; et quand l'heure presse, à peine si elle relit. . En vérité, dit-elle, il · faut un peu entre amis laisser trotter les · plumes comme elles veulent : la mienne a , toujours la bride sur le cou. . Mais il y a

des jours où elle a plus de temps et où elle

ment davantage en humeur; alors, tout nurellement, elle soigne, elle arrange, elle compose à peu près autant que La Fontaine par une de ses fables : ainsi, la lettre à hus sur le mariage de Mademoiselle; ainsi lette à M. de Coulanges sur ce pauvre Randqui est renvoyé pour n'avoir pas voulu for Ces sortes de lettres, brillantes de breet d'art, et où il n'v avait pas trop de Mits secrets ni de médisance, fuisaient los dans la société, et chacun désirait les m de ne veux pas oublier ce qui m'est mivé ce matin, écrit madame de Coulinges à son amie; on m'a dit : Madame, will un taquais de madame de Thianges; finadonné qu'on le fit entrer. Voici ce pil avait à me dire : Madame, c'est de la pin de madarne de Thianges, qui vous prie de lui envoyer la lettre du cheval de malame de Sévigné et celle de la prairie. lai dit au laquais que je les porterais à u mattresse, et je m'en suis défaite. Vos bures font tout le bruit qu'elles méritent, comme vous vovez; il est certain qu'elles von délicieuses, et vous êtes comme vos bures, . Les correspondances avaient w alors, comme les conversations, une rade importance; mais on ne les composait iles ques ni les autres; seulement on s'y mait de tout son esprit et de toute son ame. bitame de Sévigné lone continuellement sa de sur ses lettres : « Vous avez des pensées des tirades incomparables. » Et elle mote qu'elle en lit par-ci par-là certains adroits choisis aux gens qui en sont dignes; · quelquefois j'en donne aussi une petite part · a madame de Villars, mais elle s'attache aux tendresses, et les larmes lui en vien-· nent aux yeux. -

Si on a contesté à madame de Sévigné la Laiveté de ses lettres, on ne lui a pas moins contesté la sincérité de son amour pour sa fille, et en cela on a encore oublié le temps où elle sivait, et combien dans cette vie de luxe et de

désœuvrement les passions peuvent ressembler à des fantaisies, de même que les manies y deviennent souvent des passions. Elle idolatrait sa fille et s'était de bonne heure établie dans le monde sur ce pied-là. Arnauld d'Andilly l'appelait à cet égard une jolio païenne. L'éloignement n'avait fait qu'exalter sa tendresse; elle n'avait guère autre chose à quoi penser; les questions, les complimens de tous ceux qu'elle vovait la ramenaient là-dessus; cette chère et presque unique affection de son cœur avait fini par être à la longue pour elle une contenance, dont elle avait besoin comme d'un éventail. D'ailleurs madame de Sévigné était parfaiment sincère, ouverte, et ennemie des faux semblans; c'est même à elle qu'on doit de dire une personne praie; elle a inventé cette expression pour sa fille. Quand on a bien analysé et retourné en cent façons cet inépuisable amour de mère, on en revient à l'avis et à l'explication de M. de Pomponne: • Il paraît que madame de Sévigué aime · passionnément madame de Grignan? Sa-» vez-vous le dessous des cartes? Voulez-· vous que je vous le dise? C'est qu'elle · l'aime passionnément. · Ce serait en vérité se montrer bien ingrat, que de chicaner madame de Sévigné sur cette innocente et légitime passion, à laquelle on est redevable de suivre pas à pas la femme la plus spirituelle, durant vingt-sept années de la plus aimable époque de la plus aimable société française.

La Fontaine, peintre des champs et des animaux, n'ignorait pas du tout la société, et l'a souvent retracée avec finesse et malice. Madame de Sévigné à son tour aimait beaucoup les champs; elle allait faire de longs séjours à Livry chez l'abbé de Coulanges, ou à sa terre des Rochers en Bretagne; et il est piquant de connaître sous quels traits elle a vu et a peint la nature. On s'aperçoit d'abord que, comme notre bou fabuliste elle a

lu de bonne heure l'Astrée, et qu'elle a rêvé dans sa jeunesse sous les ombrages mythologiques de Vaux et de Saint-Mandé. Elle aime à se promener aux rayons de la belle maîtresse d'Endymion, à passer deux heures seule avec les Hamadryades; ses arbres sont décorés d'inscriptions et d'ingénieuses devises, comme dans les paysages du Pastor Fido et de l'Aminta : « Bella cosa far niente, » dit un de mes arbres; l'autre lui répond, » amor odit inertes; on ne sait auquel entendre. » Et ailleurs: « Pour nos sentences, » elles ne sont point défigurées; je les visite » souvent; elles sont même augmentées, et deux arbres voisins disent quelquefois les • deux contraires : La lontananza ogni » granpiaga salda, et Piaga d'amor non si » sana mai. Il y en a cinq ou six dans cette » contrariété. » Ces réminiscences un peu fades de pastorales et de romans sont naturelles sous son pinceau, et font agréablement ressortir tant de descriptions fraîches et neuves qui n'appartiennent qu'à elle : « Je • suis venue ici ( à Livry ) achever les beaux jours, et dire adieu aux feuilles; elles sont encore toutes aux arbres, elles n'ont fait que changer de couleur; au lieu » d'être vertes, elles sont aurore, et de tant » de sortes d'aurore que cela compose un » brocart d'or riche et magnifique, que nous » voulons trouver plus beau que du vert, quand ce ne serait que pour changer. » Et quand elle est aux Rochers: « Je serais fort heureuse dans ces bois, si j'avais une · feuille qui chantât : Ah! la jolie chose • qu'une feuille qui chante! • Et comme elle nous peint encore le triomphe du mois de mai, quand le rossignol, le coucou, la fauvette, ouvrent le printemps dans nos forêts; comme elle nous fait sentir et presque toucher ces beaux jours de cristal de l'automne, qui ne sont plus chauds, qui ne sont pas froids! Quand son fils, pour fournir à de folles dépenses, fait jeter bas les antiques

déploré la chûte de la forêt de Gastine, M. de Châteaubriand celle des bois paterne Parce qu'on la voit souvent d'une hume enjouée et folâtre, on aurait tort de ju madame de Sévigné frivole ou peu sensib Elle était sérieuse, même triste, surt pendant les séjours qu'elle faisait à la ca pagne, et la rêverie tint une grande ph dans sa vie. Seulement il est besoin de s' tendre; elle ne révait pas sous ses long avenues épaisses et sombres, dans le goût Delphine ou comme l'amante d'Oswald; ce réverie-là n'était pas inventée encore; i fallu 93, pour que madame de Staël écri son admirable livre de l'Influence des P sions sur le Bonheur. Jusques-là rén c'était une chose plus facile, plus simpl plus individuelle, et dont pourtant en rendait moins compte : c'était penser à fille absente en Provence, à son fils qui ét en Candie ou à l'armée du roi, à ses au éloignés ou morts; c'était dire: - Pour ma vi » vous la connaissez : on la passe avec ci ou six amies dont la société plaft, et ■ mille devoirs à quoi l'on est obligé, et ( • n'est pas une petite affaire. Mais ce q » me fàche, c'est qu'en ne faisant rien, k » jours se passent, et notre pauvre vie ( composée de ces jours, et l'on vieillit, l'on meurt. Je trouve cela bien mauvais. La religion précise et régulière, qui 🕬 vernait la vie, contribuait beaucoup at à tempérer ce libertinage de sensibilité d'imagination qui, depuis, n'a plus coant ( frein. Madame de Sévigné se défiait av soin de ses pensées sur lesquelles il in glisser; elle veut expressément que morale soit chrétienne, et raille plus d'u fois sa fille d'être entichée de cartésianism Quand à elle, au milieu des accidens de monde, elle incline la tête, et se résu

du bois de Buron, elle s'émeut, elle s'affii

avec toutes ces dryades fugitives et ces es

vains dépossédés; Ronsard n'a pas mie

regretter d'autres, dont je ne m'étois pas avisé dans le temps de leur mort. Enfin, soit que j'aie tort, soit que j'aie raison, car vous croyez bien que je ne donne pas mon jugement comme une règle sûre, j'ai fait une grande provision de compassion pour en distribuer libéralement à tous ceux qui ne seront pas de mon avis sur ces lettres.

Je ne sais comment je me suis embarqué dans une si longue dissertation; auriez-vous la patience de la lire jesqu'an bout? Je suis bien sûr du moins que vous me pardonnerez mon radotage; et comme ce n'est que detant vous tout seul que j'extravague, je n'ai pas eu la force de m'en contraindre, connoissant votre indulgence pour moi.

Exoge de Madame la Marquise de Séviune, qui a remporté le prix à l'Académie de Marseille en l'année 1777, par Madame la Présidente Brisson.

Après les honneurs qu'ont obtenus parmi nous les talents d'un grand orateur, les vertus d'un magistrat, le génie d'un philosophe, les grandes actions d'un homme d'état, les exploits d'un général d'armée, il est bien doux doffrir un tribut d'admiration à un genre de merite plus modeste et plus touchant, et de décerner la gloire à un sexe qui n'aspire souvent qu'aux hommages du cœur. Tel est le charme que j'éprouve en célébrant madame de Sevigne; cette femme illustre, dont l'esprit fut presque tout entier dans sa tendresse, en experiment les affections les plus intimes de on ame dans un commerce épistolaire, sans aspirer à la gloire, sans avoir en vue la pos-Frite, a trouvé dans ses aimables épanchements les titres de son immortalité.

Nous voyons les effusions de sa sensibilité reproduites dans dix volumes que nous lisons avec delices, et que nous finissons avec regret. D'ou peut naître un attrait si puissant?

quelle magie est capable de rendre toujours nouveau un commerce épistolaire de cette nature, une correspondance dont le fond principal n'apprend rien au lecteur, et l'attache cependant tonjours? Cette magie, c'est la nature même; c'est l'esprit, c'est le cœur, dans teur simple négligé; c'est une belle de quinze ans, que l'amour et les graces ont parée pour son réveil, et qui ne se doute pas de ses charmes.

Oui, tout ce qui vient de madame de Sévigné est naturel et charmant; tout ce qu'on peut désirer de vif, d'enjoué, de juste, de facile, de solide, d'agréable, formoit l'esprit de cette femme célèbre : elle joignoit à ces rares qualités le cœur le plus tendre, le plus sincère, le plus éloquent qui fût jamais. Ce cœur pouvoit devenir l'écueil de sa vie; mais il ne s'ouvrit qu'à l'amitié : elle en porta le sentiment au plus haut degré; ce sentiment sublime et délicieux répandoit sur tout ce qui venoit d'elle le charme qu'elle éprouvoit elle-mème.

O vous qui étiez ses contemporains, ses amis, qui jouissiez des douceurs de son commerce, quel doux plaisir ne goûtiez-vous pas dans ces soins affecteux, cette tendre sollicitude, ces démonstrations si touchantes, si naturelles, enfin, dans ces saillies d'imagination, dans ces élans de l'esprit qui peignoient d'un trait vif et inimitable les sentiments de son cœur!

O vous qui étiez sa fille, l'objet chéri de son amour et de ses pensées; vous avec qui elle s'abandonnoit sans réserve, et qui avez fait à sa confiance un larcin si précieux, vous seule pourriez louer dignement cette aimable mère!

Pour moi, j'emprunterai la voix de ses amis, de sa fille, de ceux avec qui elle a vécu, pour la célébrer; je ferai souvent parler madame de Sévigné elle-même, en tirant de ses écrits tous les traits qui doivent la représenter, soit dans la société au milieu de xxvi ÉLOGES

ses amis, soit dans la solitude au sein de sa famille, et dans ses relations avec sa fille.

## PREMIÈRE PARTIE.

Marie de Rabutin, d'une famille aussi distinguée par son esprit que par sa naissance, cousine du célèbre Bussy-Rabutin, perdit son père à l'âge de dix-huit mois, et fut élevée par une mère et un oncle dont elle étoit tendrement aimée. Elle reçut une éducation supérieure à celle de son siècle; une étude superficielle de l'histoire, une légère connoissance des langues, formoient le plan d'éducation le plus parfait que l'on suivit en France: ce plan suffisoit néanmoins au petit nombre, qui l'adoptoit; le goût de dissipation et de frivolité ne s'opposoit pas aux succès d'une méthode encore si imparfaite; et le tourbillon du monde, qui ravit aujourd'hui le temps, la réflexion, la santé, n'ôtoit point aux femmes les moments qu'elles pouvoient donner à leurs devoirs et à l'étude. On voyoit se former dans les écoles domestiques, des épouses, des mères; et ce genre de mérite n'excluoit pas les femmes de la supériorité qu'elles surent obtenir dans plusieurs genres de littérature.

Marie de Rabutin eut besoin des ressources qu'assure la culture de l'esprit pour supporter les peines qu'elle éprouva dans son mariage avec le marquis de Sévigné, issu d'un sang illustre, dans la province de Bretague. Après avoir gémi de plusieurs infidélités, que ne purent empécher ni les graces de la figure, ni la sensibilité du cœur, ni les égards dus aux vertus les plus aimables, madame de Sévigué se vit bientôt réduite à verser des larmes sur le tombeau de son époux, qui périt dans un combat singulier avant la fin de son sixième lustre.

Je vois cette épouse infortunée, veuve avec deux enfants, dans sa vingt-cinquième année, se former un plan de vie dont elle ne s'écarta jamais, et qui fit son bonheur et sa gloire. D'excellents principes de religion furent la base de sa conduite; personne ne sut mieux qu'elle y recourir dans tous les événements de sa vie, et en tirer sa consolation dans tous les revers; mais en confiant à l'Étre suprême le succès de ses entreprises, elle n'omettoit rien de ce qui pouvoit les faire réussir. Aidée des conseils de l'abbé de Coulanges, son oncle, elle mit le plus grand ordre dans l'administration de ses biens; elle y apporta cette juste attention qui est également éloignée d'une application inquiète et d'une légèreté dangereuse : elle s'y appliquoit, elle y sacrifioit son plaisir, ou plutôt elle le trouvoit dans l'accomplissement de ses devoirs : elle faisoit de longs séjours dans ses terres, pour revenir à Paris libre d'affaires et de créanciers. Sa sage économie ne l'éloignoit pas de la dépense qu'exigeoit son état : son gout étoit honorable; elle représentoit avec dignité; elle ne condamnoit que la négligence, la prodigalité et les fantaisies ruineuses.

Après avoir établi dans sa maison la règle et l'économie, qui ont tant d'influence sur le bonheur, madame de Sévigné donna ses soins à l'éducation de ses enfants et à leur établissement. Ils recurent d'elle tous les secours qui pouvoient seconder un naturel heureux; ils entrèrent et parurent avec distinction dans le monde : le marquis de Sévigné, l'un des hommes les plus aimables et les plus recherchés de la capitale, fut également distingué par son mérite militaire. Mademoiselle de Sévigné parut avec éclat à la cour de Louis XIV, où sa mère la présenta avant d'être mariée : son esprit, sa beauté, ses charmes, furent célébrés par les poètes les plus fameux de la nation. La mere et la fille s'attirèrent des hommages, autant par leurs agréments que par leur vertu. Eh! quel objet plus touchant qu'une mère aimable, jeune encore, qui ne vit, ne respire que pour sa charmante prête à la remplacer, et qui ne songe qu'à la faire valoir? Oh! qu'une bonne mère est intéressante, et qu'il est doux d'opposer un pareil tableau à celui qu'on bous a donné dans la comédie de la Mère jalouse.

Madame de Sévigné se conduisit, pour l'établissement de ses enfants, d'après les principes qui l'avoient toujours animée, c'està-dire, par des vues justes, une ambition noble, mais modérée, et des sacrifices proportionnés à sa fortune. Elle acheta pour son Es un emploi considérable; elle maria sa tille au marquis de Grignan, lieutenant-géperal, homme de qualité, d'un âge mûr, et jouissant d'une réputation bien méritée. Ce mariage sembloit devoir fixer madame de Grignan à la cour, et c'étoit bien l'espoir de madame de Sévigné; mais cette fille si tendrement chérie, fut fixée en Provence, où soo mari fut nommé commandant ; et cet éloigrement, qui fit la désolation de madame 🖢 Sevigné, fut la cause de cette célébrité, puisque nous lui devons cette corresponcace où l'on trouve des narrations piquantes, des réflexions fines et judicieuses sur les éénements du temps, des détails charmants 🦫 🖘 vie privée, et sur-tout une inépuisable effusion de tendresse pour ses amis et pour sa fille.

Les lettres de madame de Sévigné sont un ubleau simple et vrai, dont l'expression se prolonge, et dure une partie de la vie des reurs qui y sont représentés. On croit vivre au milieu des gens célèbres et des amis estimables à qui elle étoit si chère; on partage les tendres soins qu'elle leur rend; on partage son empressement pour M. de La Rochefoncauld, pour madame de La Fayette; un est présent à leurs soirées, à leurs conversations, on s'alarme pour leurs santés; on est pénétré de leur triste séparation: combien on révère une telle amitlé! combien on

envie les peines qu'elle cause! On voit agir d'Hacqueville; on forme des vœux pour le succès de ses soins; on estime véritablement ce personnage singulier; il peut se rencontrer dans la société quelques-uns de ces traits; mais où trouve-t-on un ami infatigable qui réunisse une parfaite intelligence avec une bonne volonté universelle?

Quelles réflexions ne fait-on pas sur M. et madame de Coulanges, ce couple charmant qui joignoit aux graces de l'esprit les qualités les plus désirables dans les amis! Its sont l'objet des empressements de toute la cour, où leur esprit, comme dit madame de Sévigné, leur tient lieu de diguité. On voit M. de Coulanges parvenir à toute la cétébrité d'un homme infiniment aimable : mais il avoit un autre but; il couroit la carrière des places et de la fortune, et ne put jamais rien obtenir.

Madame de Coulanges ressentit vivement, dans un âge avancé, la perte de sa santé et de ses charmes. Les empressements de la société ne l'en dédommagèrent pas; ils sembloient au contraire augmenter son chagrin. Privée seule des dédommagements qu'elle auroit desirés, elle épronva qu'une vie toute frivole amène bien des amertumes, et que si une femme est dans le cas d'en gémir pour elle-même, elle est bien plus forcée encore de la déplorer, quand cette frivolité est suivie du malheur et de l'inutilité de son mari.

Bussy-Rabutin, ce célèbre infortuné, fut aussi au nombre des amis de madame de Sévigné; mais elle eut toujours plus d'amitié que de conflance, et plus de commisération que d'épanchement pour cet homme singuller, qui se crut courtisan, écrivain, homme d'état, et dont il seroit assez difficile d'apprécier le véritable mérite.

Un autre infortuné, plus célèbre encore, eut la plus grande part à l'amitié de madame de Sévigné, dont l'esprit, entraîné par le XXVIII ÉLOGES

cour, put bien se faire illusion. Le cardinal de Retz quitte le monde sur la fin d'une vie brillante et orageuse : l'éclat de cette retraite donne lieu à différentes interprétations. Madame de Sévigné n'en voit pas d'autres causes que le courage de la vertu. Son admiration pour cet aucien factioux, qui, emporté par une haine implacable contre Mazarin, étoit devenu rebelle à son souverain légitime; l'attachement, le zèle officieux et désintéressé de sa respectable amie, redoublent dés qu'il va se séparer d'elle. Rien n'est si touchant que ses regrets; elle s'abandonne à toute la tendresse, elle dit même à toute la foiblesse de son cœur. Le cardinal lui témoigna la plus sincère amitié: il chérissoit sa fille et l'admiroit; il paroissoit s'élever à un point de courage et de vertu qui tenoit de l'héroisme. Le moyen de résister à tant de mérite, de malheurs et d'amitié!

C'étoit toujours, ou des relations anciennes, ou l'estime, ou le goût, qui régloient le choix des amis de madame de Sévigné, aucune vue d'ambition n'y entroit. Elle se lioit volontiers avec des malheureux; mais elle vouloit aimer ou estimer ceux avec qui elle avoit à vivre. • Je ne suis pas entêtée de M. de

- · Lavardin, écrivoit-elle, je le vois tel qu'il
- est; ses plaisanteries et ses manieres ne
- mecharment pas; enfin, je souhaiterai plus
- · de charmes à ceux que j'aimerai, mais je
- » me contenterai qu'ilsaient autant de vertu. •

Cette simplicité de mœurs, cette facilité de caractère, seront toujours d'un prix inestimable aux yeux de quiconque sait apprécier les vertus. Mais il est un mérite plus grand encore, celui de sacrifier son goût à ses devoirs, de se familiariser si bien avec les décences de son état, qu'on y trouve son bonheur, et qu'on ne connoisse pas d'autre existence. Voilà le véritable heroisme moral; et la vie de madame de Sévigué nous en fournit sans cesse des exemples. Chargée de la vieillesse de l'abbé de Coulanges, qui lui avoit

légué tous ses biens, et qui avoit ajouté à ses largesses une affection plus touchante que les bienfaits, elle sut faire le bonheur de cet oncle chéri, n'être point malheureuse avec lui, et ne ressentir ni gêne ni ennui des devoirs auxquels elle s'étoit assujettie.

Une tante à qui elle doit toutes sortes d'égards tombe malade au moment où elle alloit pour la première fois trouver sa fille en Provence : qu'on juge du chagrin que ce contretemps doit lui causer; elle est nécessaire à sa tante, sa fille peut se passer d'elle :entre deux sacrifices tous deux chers à son cœur, elle fait celui qui lui coûte davantage, parce que son devoir le lui dicte, et ne part qu'après la mort de sa tante.

Un frère de M. de Grignan, tourmenté par les douleurs aiguës de la goutte, trouve dans madame de Sévigné les consolations les plus tendres et les soins les plus assidus. C'est un homme de mérite; mais son humeur est difficile, ses souffrances l'aigrissent encore. Madame de Sévigné, gagnant sa confiance et son amitié, parvient à tempérer son humeur et à adoucir ses maux.

Mais ne croyons pas que le bonheur de bien vivre avec les autres fût pour elle le prix d'une complaisance aveugle, et que la douceur ne puisse se concilier avec la fermeté. Non, pour attirer les cœurs il n'est pas nécessaire d'être foible. Madame de Sévigné avoit sa façon de penser, ses goûts, sa singularité peut-être; car ce mot ne doit pas toujours être mal interprété : elle ne se mettoit pas à la discrétion de quiconque vouloit la subjuguer. Nous voyons une description du plan de vie qu'elle s'étoit formé, et du ton aise qu'elle avoit pris avec les importuns. « Il y a trois jours que cette femme est

- ici (à sa terre des Rochers); je commence
- · à m'y accoutumer, mais j'espère que, n'é-
- · tant pas assez habile pour être charmée
- · de la liberté que je prends de la quitter,
- · d'aller voir mes ouvriers, d'écrire, de faire

- tout ce qui me plait, elle s'en trouvera of-
- fensée. Ainsi je me ménage les délices
- d'un adieu charmant, qu'il impossible d'a-
- · voir, quand on perd une bonne compa-
- · guie. ·

Aussi éloignée de cette perfide indulgence qui approuve les foiblesses; que de cette politesse timide qui dissimule les ridicules, madame de Sévigné excelloit à corriger l'un et lautre. Rien n'échappoit, je ne dis pas à sa censure, mais au zele intrépide de son amitié; les petits travers de ses amis, leurs torts mêmes étoient relevés sans déguisement; sa tille, qu'elle aimoit si éperdument, et dont elle adoroit les grandes qualités, recevoit souvent des leçons ingénieuses. « Que fait votre paresse pendant tout ce tracas? elle · vous attend dans quelques moments per-· dus, pour vous faire souvenir d'elle, et · vous dire un mot en passant. Songez-vous, · dit-elle, que je suis votre plus ancienne · amie, la fidèle compagnie de vos beaux · jours; que c'est moi qui vous consolois de · tous les plaisirs; qui même quelquefois vous faisois hair : souvent même votre mère · troubloit nos plaisirs; mais je savois bien · où vous reprendre. Il me semble que vous · lui répondez un petit mot d'amitié; vous · lui donnez quelque espérance de vous · posséder à Grignan : mais vous passez vite, o ci vous n'avez pas le loisir d'en dire da-· vantage. -Quel ascendant n'avoit-elle pas sur le mar-

Quel ascendant n'avoit-elle pas sur le marquis de Sévigné son fils? Au milieu des égarements d'une jeunesse déréglée, il venoit se jeter dans ses bras, et choisissoit pour contidente cette mère dont la conduite et les sentiments condamnoient hautement les siens. Elle connoissoit son cœur mieux que tui-même; elle sut le ramener à la vertu. Si M de Sévigné ne parvint pas à une fortune brillante, pour laquelle il sembloit né, et dont il s'éloigna par apathie plutôt que par raison, il fit du moins un mariage heureux:

il vieillit dans la pratique de tous ses devoirs; et cette espèce de bonheur vaut bien les jouissances de l'ambition.

Faut-il être surpris que madame de Sévigné ait triomphé des foiblesses et des passions de son fils? Elle n'avoit pas besoin d'être mère pour exercer cet empire de la persuasion. Ses lettres ainsi que ses conversations étoient remplies du sel le plus ingénieux. Si sa franchise, tout honnête qu'elle étoit, aliénoit quelques esprits, elle ne cessoit pas d'être franche; mais elle réparoit par sa douceur le tort que lui faisoit sa sincérité. Son œur, inaccessible à la haine et au dépit, s'ouvroit aux impressions de l'indulgence et de l'amitié.

- · Ne nous chargeons pas d'une haine à sou-
- tenir, mandoit-elle à madame de Grignan;
- » c'est un pesant fardeau : éteignous nos res-
- sentiments, et prévenons ceux des autres.
- · Admirez madame de La Fayette : elle vient
- · à bout de tout, rien ne s'oppose à elle;
- « ses enfants ressentent tous les jours le
- · bonbeur que leur procure son esprit con-
- ciliant. •

Un cœur si équitable et si prévenant en société, si droit et si tendre pour ses amis, étoit-il propre à nourrir des soupçons contre enx? Non, elle savoit les justifier contre les plus fortes apparences; et sa sagacité, d'accord avec son penchant, la rendoit en ce point plus clairvoyante que personne. Quel trait est plus frappant que celui du due 'de Chaulnes? et combien ne dut-elle pas s'applaudir d'avoir suspendu son jugement contre ce véritable ami, que des apparences trompeusos sembloient rendre coupable, et qui cependant n'avoit pas trahi l'amitié!

La tendresse qui l'unissoit avec ce duc et la duchesse son épouse faisoit les délices de madame de Sévigné pendant son séjour en Bretagne; et le charme qu'elle répandoit partout leur rendoit sa présence infiniment chère. Rien de plus agréable, et en même temps de plus propre à dépeindre la liberté

ÉLOGES XXX

douce qui régnoit entre eux, que le récit qu'elle fait à sa fille d'une visite de la duchesse : « Joudi dernier, madame de Chaulnes • entra dans ma chambre avec trois de ses · amies, disant qu'elle ne pouvoit être plus · long-temps sans me voir, et que la Bre-• tagne lui pesoit sur les épaules. Elle se jette . sur mon lit; on se met autour d'elle; en un · moment la voilà endormie de pure fatigue. · Nous causons toujours; elle se réveille en-· fin, trouvant plaisante et adorant l'aimable · liberté des Rochers; nous allons nous pro-· mener, nous nous assevons au fond d'un · bois : je lui fais raconter Rome et les aven-· tures de son mariage; puis voilà une pluie · traitresse qui se met à nous noyer; nous · voilà toutes à courir; on crie, on glisse, · ou tombe; on arrive; grand feu, on change · de hardes, je fournis à tout : voilà comme · fut traitée la gouvernante de Bretagne, - dans son propre gouvernement; puis cette · pauvre femme s'en retourna, plus fâchée, » sans doute, du rôle ennuveux qu'elle al-· loit reprendre, que de l'affront qu'elle avoit • reçu ici. •

· toute une tablette de dévotion. Eh, quelle · dévotion! quel point de vue pour honorer notre religion! l'autre est toute d'histoires · admirables; l'autre de poésies et de nou- velles et de mémoire. Quand j'entre dans · ce cabinet, je ne comprends pas pourquol · j'en sors; il seroit digne de vous, ma fille. · Quand je suisseule ici, je faismes affaires, · Je lis, j'écris, je me promène. Quand j'ai · compagnie, je travaille · Elle avoit dit précedemment : « Hélène ne vient pas avec · moi ; Marie mesert assez mal ; mais ne soyez pas en peine de moi. Je vais essayer de n'être

On voit que madame de Sévigné se con-

soloit par les plaisirs de l'esprit, de la soli-

tude de la campagne. « J'ai apporte ici, écrit-

· elle à sa fille, quantité de livres choisis;

on ne met pas la main sur un, tel qu'il soit,

· qu'on n'ait envie de le lire tout entier. J'ai

· la solitude. J'aimerai à connoltre la doci-· lité de mon esprit, et je suivrai les exem-

· pas servie si fort à ma mode, et d'être dans

· ples de courage et de raison que vous me · donnez. Ce seroit une belle chose que je ne

· susse vivre qu'avec les gens qui me sont

· agréables. Je m'occuperai à paver mes det-

• tes, à manger mes provisions; je penserai

• beaucoup à vous; je lirai, j'écrirai, je mar-

· cherai, je travaillerai, je recevrai de vos let-

» tres. Hélas! la vie ne se passe que trop! On

· respire par-tout. ·

Elle fait en mille endroits des récits intéressants de ses promenades champêtres. Livry, les Rochers, bois agréables, solitudes charmantes, quel plaisir elle goûtoit en vous parcourant! vous lui rappeliez sa fille, ses amis. Elle vous cherchoit par besoin de se les représenter; vous étiez dépositaire de ses regrets, de ses larmes, de ses émotions si chères à son cœur; vous lui rendiez quelquefois son enjouement; ses pensées les plus agréables sont sorties souvent du fond de vos déserts; enfin, vous lui présentiez son ame, son cour, et cet aspect étoit doux pour elle. Qu'il est aisé d'être heureux avec des mœurs simples! et qu'il est doux de trouver son bonheur dans l'amour de ses devoirs, dans l'étude, dans le travail! Sexe aimable, qui passez votre vie dans une dissipation qu'on appelle le plaisir, et qui émoussez votre sensibilité en épuisant tous les amusements frivoles, ignorez-vons qu'il est une joie douve et recueillie, qui satisfait toujours l'ame, et ne la dégoûte jamais, la joie de s'estimer soimême? Ah! si jamais vous vous renfermiez dans un cercle de distractions futiles ou d'opinions bizarres, vous perdriez vos plus beaux droits, et votre empire seroit détruit. Aspirez au beau privilége de fixer à-la-fois les mœurs, les usages, les goûts; mais fuyez, fuvez ces opinions bizarres, cet esprit de système, cette chaleur de parti, qui, en vous plaçant hors de votre sphère, vous transporte

dans un tourbillon où vous ne pouvez démêler l'erreur, et où la vérité même a un air farouche qui épouvante les graces.

En louant madame de Sévigné, il m'est permis, sans doute, de la proposer pour modele aux semmes qui veuleut cultiver leur esprit. Elle aima la littérature; mais elle se berua aux écrits qu'elle pouvoit apprécier. Elle se passionna pour les chefs-d'œuvre de con siècle; mais son admiration ne fut jamais wa ordres d'aucun parti; tous les événements de son temps, le mérite des gens en place, celui des ouvrages nouveaux, enfin, tout ce qui attiroit l'attention publique étoit jugé cass ses lettres; mais quelle prudence, quello defiance de ses lumières, dans les jusements qu'elle porte! Eh qu'aviez-vous à craindre, femme illustre? la postérité a consocre presque tous vos jugements; et ce n'est pas dans des écrits faits a loisir, ni dans des dissertations méditées, que l'on trouve ces traits précieux de goût et de discernement que l'on admire en vous; v'est dans des lettres ecrites du premier trait de plume, et qui a ctoient jamais étudiées ni relues; dans des parrations on l'esprit, l'imagination, la plune, avoient le plus libre essor, et n'étoient interrompues que par les élans d'un cœur undre, ou par les regrets amers que lui cauon l'absence de sa fille. Il est bien temps de reunir, dans cet éloge, ces deux cœurs trop long-temps séparés; et le nom seul de madame de Grignan m'indique de nouveaux rapports et de nouveaux titres de gloire pour modame de Sévigné.

#### SECONDE PARTIE.

S'il est un genre d'écrire où le travail et fart puissent gâter la nature; et s'il en est un tent le style soit plus imparfait à mesure qu'il est plus recherché, c'est le genre épistolaire.

Les plus grands auteurs ne fournissent en ce point que de foibles modèles; l'habitude d'écrire pour la postérité donne aux choses les plus simples un air étudié qui les dépare. Ou admire tout ce qui sort de la plume de ces hommes célèbres; mais on voudroit trouver l'éloquence ailleurs que dans leurs lettres

Je vois briller dans Voiture l'esprit et la délicatesse, mais je regrette ces naïvetés heureuses qui exciteroient mon admiration sans l'avertir; je ne lui pardonne pas tous les efforts qu'il fait pour écrire avec tant d'harmonie; il auroit bien pu m'intéresser sans tourmenter son style.

Je trouve Fléchier toujours orateur, jusque dans ses lettres les plus familières; et je me dégoûte aussitôt d'un écrivain qui me parle avec tant d'apprêt.

Je vois dans les Lettres de Racine de la grace, de la délicatesse, de l'enjouement.

L'inimitable La Fontaine enrichit encore tous ses dons par une naîveté qui lui est propre; mais il semble néanmoins que ni l'un ni l'autre n'ait trouvé la perfection du style épistolaire. Ils avoient trop l'habitude d'être auteur dans un genre où il ne faut jamais le paroltre.

Une autre femme a obtenu de la célébrité dans la même carrière, c'est madame de Maintenon. Tout ce qu'on peut rassembler d'esprit, de justesse, de délicatesse, de connoissance du monde, est répandu dans ses Lettres, mais le rang qu'elle occupoit à la cour de Louis XIV la rendoit circonspecte, réservée, méfiante; mais elle écrivoit comme on l'a observé avant moi, sous la dictée de la postérité; mais l'amertume dout son cœur étoit inondé au milieu de la cour et des honneurs, faisoit fuir l'enjouement et les graces. Il falloit une liberté douce, une vie tranquille, un esprit calme; il falloit enfin le naturel heureux et la position singulière de madame de Sévigné, pour mettre dans un aussi beau jour cette imagination brillante et enjouée. Il falloit un objet d'affection tel que

ÉLOGES XXXII

madame de Grignan, pour produire ces élans du cœur, ces expressions de tendresse, si fortes et si touchantes; cet aimable abandon, enfin, qui fait le charme le plus puissant de ses lettres.

Qu'on juge du peu d'importance qu'elle y attachoit, par cet aimable reproche qu'elle fait à sa fille. - Quand je vous écris des let-• tres courtes, vous croyez que je suis ma-

- · lade; quand je vous en écris de longues,
- · vous craignez que je ne le devienne, tran-
- · quillisez-yous. Quand je commence une
- · lettre, j'ignore si elle sera longue ou courte ;
- · j'écris tout ce qui plaft, et tant qu'il plaft à
- · mon esprit et à ma plume; il m'est impos-
- sible d'avoir d'autre règle, et je m'en trouve
- · bien. ·

C'est à cette aimable indépendance que nous devons tant de traits précieux dans tous les genres; c'est cette plume légère et vagabonde qui a produit des badinages si ingénieux, des traits d'éloquence si sublimes, des maximes de morale si excellentes.

Ici, je rougirois de louer madame de Sévigné par des lieux communs, qui deviennent cependant des hommages mérités. Quand on parle de cette femme célèbre, ce n'est pas au panégyriste à exprimer son admiration par des hyperboles exagérées, il lui suffit de raconter ses jouissances, et d'indiquer tour-àtour les divers tableaux qui l'ont frappé.

Quel abandon, quel enjouement dans ce badinage, d'autant plus piquant, qu'il paroît d'abord sérieux et presque tragique! « J'a-

- · vois envie de réduire à moitié les lettres
- · que j'écris à d'Hacqueville, afin de n'avoir
- qu'une médiocre part à l'assassinat que nous.
- · commettons tous en l'accablant de nos af-
- · faires; mais it me mande que cela ne suffira
- · pas à son amitié. Puisque le régime que je
- · lui avois prescrit ne lui convient pas, je
- · lache la bride à toutes ses bontés, et lui
- rends la liberté de son écritoire; si ce n'est
- · moi qui le tue, ce sera un autre. •

Eh! qui n'est agréablement touché de ce mélange d'indulgence et d'ironie qu'emploie madame de Sévigné, pour peindre à sa fille le détail de ses journées en Bretagne! jamais la philosophie n'a su mieux allier la finesse qui saisit les ridicules, avec cette raison saine qui excuse les travers en faveur de la bonhomie. - Je reçus hier toute la Bretagne; je fus

- · cusuite à la comédie ; c'étoit Andromaque,
- · qui me fit pleurer plus de six larmes; c'é-
- · toit assez pour une troupe de campagne.
- . Le soir on soupa, et puis le bal : au reste,
- · ne crovez pas que votre santé ne soit pas
- · bue; cette obligation n'est pas grande;
- · mais telle qu'elle est, vous l'avez tous les
- jours à toute la Bretagne. Quarante gentils-
- · hommes avoient diné ensemble, et avoient bu •ensemble quarante santés; nous dinonsà part:
- · ceux-ci me parlent de vous, et nous rions
- » un peu de notre prochain. Il est plaisant
- · ici, le prochain, sur-tout quand on a diné. ·

Une lecture qu'elle fait par hasard vient naturellement embellir ses récits; et la morale qu'elle en tire s'applique de même à tout ce qu'elle veut dire. « Je poursuis cette lec-

- · ture de Nicole, que je trouve délicieuse;
- · elle ne m'a encore donné aucune leçon
- · contre la pluie, mais j'en attends; car j'y
- · trouve tout, et le temps est épouvantable.
- « Cependant, la conformité à la volonte de
- · Dieu pourroit scule me suffire, si je ne
- · voulois un remède spécifique. ·

Son imagination, toujours brillante dans les sujets les plus arides, prend un nouvel éclat, lorsque l'objet de ses descriptions est susceptible de la richesse de ses couleurs. Elle a déployé tout son talent pour cette poésie descriptive, en peignant cette même ville, où nous nous disputons aujourd'hui l'honneur de la célébrer elle-même, « Je suis ravie de » la beauté de Marseille; et l'endroit d'où je

- · découvris la mer, les bastides, les mon-
- · tagnes, est une chose étonnante. Une foule
- de chevaliers vinrent voir M. de Grignan :

dans une sorte de fanatisme providentiel, que ses liaisons avec Port-Royal et ses lectures de Nicole et de Saint-Augustin lui avaient inspiré. Ce caractère religieux et résigné augmenta chez elle avec l'âge, sans attèrer en rien la sérénité de son humeur; il communique souvent à son langage quelque chose de plus fortement sensé et d'une tendresse plus grave. Il y a surtout une lettre à M. de Coulanges sur la mort du ministre Louvois, où elle s'élève jusqu'à la sublimité de Bossuet, comme en d'autres temps et en fautres endroits, elle avait atteint au comique de Molière.

M. de Saint-Surin, dans ses excellens travanx sur madame de Sévigné, n'a perdu aucune occasion de l'opposer à madame de Stacl et de lui donner l'avantage sur cette come célèbre. Nous croyons aussi qu'il y a intérêt et profit dans ce rapprochement, mais ce ne doit être au détriment de l'une ni de l'autre. Madame de Staël représente toute me société nouvelle, madame de Sévigné me société évanouie; de là des différences prodigieuses, qu'on serait tenté d'abord d'expliquer uniquement par la tournure dissérente des esprits et des natures. Cependant, et sans prétendre nier cette profonde dissem-Mance originelle entre deux ames, dont fune n'a connu que l'amour maternel, et bont l'autre a ressenti toutes les passions, pasqu'aux plus généreuses et aux plus viriles, on trouve en elles, en y regardant de près, bien des faiblesses, bien des qualités communes, dont le développement divers n'a teun qu'à la diversité des temps. Quel naturel plein de légèreté gracieuse, quelles pages iblouissantes de pur esprit dans madame de Stact, quand le sentiment ne vient pas à la traverse, et qu'elle laisse sommeiller sa philosophie et sa politique! Et madame de Sévigné, est-ce donc qu'il ne lui arrive jamais de philosopher et de disserter? A quoi lui servirait-il sutrement de faire son ordinaire des Essais de

morale, du Socrate chrétien et de Saint-Augustin? car cette femme qu'on a traitée de frivole, lisait tout et lisait bien; cela donne, disait-elle, les pâles couleurs à l'esprit, de ne pas se plaire aux solides lectures. Elle lisait Rabelais et l'histoire des Variations, Montaigne et Pascal, la Cléopâtre et Quintilien, Saint-Jean Chrysostôme et Tacite, et Virgile, non pas travesti, mais dans toute la majesté du latin et l'italien. Quand il pleuvait, elle lisait des in-folio en douze jours. Pendant les carêmes, elle se faisait une joie d'aller en Bourdaloue. Sa conduite envers Fouquet dont la disgrace donne à penser de quel dévoûment elle eût été capable en des jours de révolution. Si elle se montre un peu vaine et glorieuse, quand le roi danse un moment avec elle, ou quand il lui adresse un compliment à Saint-Cyr après Esther, quelle autre de son sexe cut été plus philosophe en sa place? Madame de Staël elle-même ne s'est-elle pas mise en frais, dit-on, pour arracher un mot et un coup d'œil au conquérant de l'Egypte et de l'Italie? Certes, une semme qui, mélée dès sa jeunesse aux Ménage, aux Godeau, Benserade, se garantit, par la seule force de son bon sens, de leurs pointes et de leurs fadeurs; qui esquive, comme en se jouant, la prétention plus raffinée et plus séduisante des Saint-Evremont et des Bussy; une femme qui, amie, admiratrice de mademoisHe de Scudéry et de madame de Maintenon, se tient à égale distance des sentimens romanesques de l'une et de la réserve un peu mesquine de l'autre; qui liée avec Port-Royal et nourrie des ouvrages de ces Messieurs, n'en prise pas moins Montaigne, n'en cite pas moins Rabelais, et ne veut d'autre inscription à ce qu'elle appelle son couvent que sainte liberté, ou fais ce que voudras, comme à l'abbaye de Thélème; une telle femme a beau foldtrer, s'ébattre, glisser sur les pensées, et prendre volontiers les choses par le côté familier et divertissant, elle fait

preuve d'une énergle profonde et d'une originalité d'esprit bien rare.

Il est une seule circonstance où l'on ne peut s'empêcher de regretter que madame de Sévigné se soit abandonnée à ses habitudes moqueuses et légères ; où l'on se refuse absolument à entrer dans son badinage, et où , après en avoir recherché toutes les raisons atténuantes , on a peine encore à le lui pardonner; c'est lorsqu'elle raconte si gatment à sa fille la révolte des paysans Bas-Bretons et les horribles sévérités qui la réprimèrent. Tant qu'elle se borne à rire des Etate, des gentilshommes campagnards et de leurs galas étourdissans, et de leur enthousiasme à tout voter entre midi et une heure, et de toutes les autres folles du proehain de Bretagne après d'iner, cela est bien, cela est d'une solide et légitime plaisanterie, cela rappelle en certains endroits la touche de Molière. Mais, au moment qu'il y a eu de petites tranchées en Bretagne et à Rennes une colique pierreuse, , c'est-àdire que le gouverneur, M. de Chaulnes, voulant dissiper le peuple par sa présence, a été repoussé chez lui à coups de pierres ; du moment que M. de Forbin arrive avec six mille hommes de troupes contre les mutins, et que ces pauvres diabtes, du plus toin qu'ils aperçoivent les troupes royales, se débandent par les champs, se jettent à genoux en criant med enlpd ( car c'est le seul mot de français qu'ils sachent ) ; quand pour châtier Rennes, on transfère son parlement à Vaunes, qu'on prend à l'aventure vingtcinq on trente hommes pour les pendre, qu'on chasse et qu'on bannit toute une grande rue, femmes accouchées, vieillards, enfans, avec défense de les recueillir, sons peine de mort; quand on roue, qu'on écartelle, et qu'à force d'avoir écartelé et roué Lou se relâche, et qu'ou pend : au milieu de ces horreurs exercées contre des innocens ou de pauvres égarés, on souffre de voir

madame de Sévigné se jouer presque comme à l'ordinaire; on lui voudrait une indignat tion brûlante, amère, généreuse; surtout on voudrait effacer de ses lettres des lignes comme celles-ci : • Les mutins de Rennes se · sont sauvés il y a long-temps; ainsi les · bons pâtiront pour les méchans; mais je · trouve fout fort bon, pourvu que les quatre mille hommes de guerre qui sont à Rennes, sous messieurs de Forbin et de Vins, - ne m'empêchent point de me promener · dans mes bois, qui sont d'une hauteur et « d'une beauté merveilleuse ; - et ailleurs ? · On a pris soixante bourgeois; op com-· mence demain à pendre. Cette province · est un bel exemple pour les autres, et sur-- tout de respecter les gouverneurs et les gouvernantes, de ne point dire d'injures • et de ne point jeter de pierres dans leur · jardin; · et enfin : « Vous me parlez bien plaisamment de nos misères; nous ne sommes plus si roués; en huit jours seu-» lement pour entretenir la justice : la pen-· devie me paralt un rafralchissement. - Le due de Chaulnes, qui a provoqué toutes ces vengeauces, parce qu'on a jeté des pierres dans son jardin et qu'on lui a dit mille injures dont la plus douce et la plus familière étalt grox cochon, ne baisse pas pour cela d'un cran dans l'amitié de madame de Sévigné; il reste toujours pour elle et pour madame de Grignan notre bon due à tour de bras: bien plus, lorsqu'il est nommé ambassadeur à Rome et qu'il part du pays, il laisse toute la Bretagne en tristesse. Certes, il y aurait là matière à bien des réflexions sur les mœurs et la civilisation du grand siècle; nos lecteurs y suppléeront sans peine. Nous regretterons sculement qu'en cette occasion le cœur de madame de Sévigné ne se soit pas davantage élevé au-dessus des préjugés de son temps. Elle en était digne ; car sa bonté égalait sa beauté et sa grace. Il lui arrive quelquefois

de recommander des galériens à M. de VI-

vouse ou à M. de Grignan. Le plus intéresant de ses protégés est assurément un gentalhamme de Provence, dont le nom n'a pas ete conservé : • Ce pauvre garçon, dit-elle,

- · étoit attaché à M. Fouquet : il a été con-
- vaincu d'avoir servi à faire tenir à madame
- · Fouquet une lettre de son mari; sur cela
- · il a été condamné aux galères pour cinq
- · ans; c'est une chose un peu extraordinaire.
- Vous savez que c'est un des plus honnêtes
- · garçons qu'on puisse voir, et propre aux
- · galeres comme a prendre la lune avec les
- · dents. -

Le style de madame de Sévigné a été si souvent et si spirituellement jugé, analysé, zimiré, qu'il serait difficile aujourd'hui de touver un éloge à la fois nouveau et convenable à loi appliquer; et d'autre part, nous ne nous sentons disposés nullement à rajeuair ce lieu commun par des chicanes et des critiques. Une seule observation générale pous suffira : c'est qu'on peut rattacher les grands et beaux styles du siècle de Louis XIV deux procédés différens, à deux manières opposées. Malherbe et Balzac fondérent dans potre littérature le style savant, châtie, poli, travaillé, dans l'enfantement duquel arrive de la pensée à l'expression , lentement, par degrés, à force de tâtonnemens et de ratures. C'est ce style que Boileau a conseillé en toute occasion; il veut qu'on renette vingt fois son ouvrage sur le métier, qu'on le polisse et le repolisse sans cesse; il rante d'avoir appris à Racine à faire difficlement des vers faciles. Racine, en effet, est le plus parfait modète de ce style en poése; Flechier fut moins heureux dans sa prose. Mais à côté de ce geure d'écrire, vojours un peu uniforme et académique, il en est un autre, bien autrement libre, capricieux et mobile, sans méthode traditionmile, et tout conforme à la diversité des lalens et des génies. Montaigne et Régnier avaient déjà donné d'admirables échan-

tillons, et la reine Marguerite un charmant en ses familiers mémoires, œuvre de quelques après-dinées : c'est le style large, lache, abondant, qui suit davantage le courant des idées; un style de première venue, et primesautier, pour parler comme Montaigne luimême; c'est celui de Lafontaine et de Molière; celui de Fénélon, de Bossuet, du duc de Saint-Simon et de madame de Sévigné. Cette dernière y excelle : elle laisse trotter sa plume la bride sur le cou, et chemin faisant, elle sème à profusion conteurs, comparaisons, images, et l'esprit et le sentiment lui échappent de tous côtes. Elle s'est placée ainsi, sans le vouloir ni s'en douter, au premier rang des écrivains de notre langue.

- Le seul art dont j'oserais soupçonner
  madame de Sévigné, dit madame Necker,
  c'est d'employer souvent des termes généraux, et par conséquent un peu vagues,
  qu'elle fait ressembler à ces robes flottantes
  dont une main habile change la forme à
  son gré. La comparaison est ingénicuse;
  mais il ne faut pas voir un artifice d'auteur dans cette manière commune à l'époque.
  Avant de s'ajuster exactement aux différentes espèces d'idées, le langage est porté à l'en-
- Avant de s'ajuster exactement aux différentes espèces d'idées, le langage est porté à l'entour avec une ampleur qui lui donne l'aisance et une grace singulière. Quand une fois le siècle d'analyse a passé sur le langage et l'a travaillé, découpé à son usage, le charme indéfinissable est perdu; c'est à vouloir alors y revenir qu'il y a réellement de l'artifice.

Et maintenant, si dans tout ce qui précède nous paraissons à quelques esprits difficiles avoir poussé bien loin l'admiration pour madame de Sévigné, qu'ils nous permettent de leur adresser une question : l'avez-vous lue? Et nous entendons par lire, non pas parcourir par hasard un choix de ses lettres, non point s'attacher aux deux ou troisqui jouissent d'une renommée classique, au mariage de Mademoiselle, à la mort de Vatel, de M. de Turenne, de M. de Longueville; mais entrer et cheminer pas à pas dans les dix volumes de lettres mais tout suivre, tout *dévider*, comme elle dit; faire pour elle enfin comme pour *Clarisse Har*love, quand on a quinze jours de loisir et de pluie à la campagne. Après cette épreuve fort peu terrible, qu'on s'en prenne à notre admiration, si on en a le courage, et si toutefois l'on s'en souvient encore.

# ÉLOGES

DE

# MADAME DE SÉVIGNÉ.

PORTRAIT de Madame de Sévigné, par madame de La Fayette, sous le nom é un inconnu.

Tous ceux qui se mêlent de peindre les belles se tuent de les embellir pour leur plaire, et n'oseroient leur dire un seul mot de leurs défauts. Pour moi, Madame, grace m privilège d'inconnu dont je jouis auprès de vous, je m'en vais vous peindre tout hardiment, et vous dire vos vérités bien à mon aise, sans crainte de m'attirer votre colère. le suis au désespoir de n'en avoir que d'agreables à vous conter; car ce me seroit un grand plaisir, si, après vous avoir reproché mille défauts, je me voyois cet hiver aussi ben reçu de vous que mille gens qui n'ont sit toute leur vie que vous importuner de louanges. Je ne veux point vous en accabler, ni m'amuser à vous dire que votre taille est almirable, que votre teint a une beauté et ane flour qui assurent que vous n'avez que vingt ans; que votre bouche, vos dents et vos cheveux sont incomparables; je ne veux point vous dire toutes ces choses, votre miroir vous le dit assez : mais comme vous ne vous amusez pas à lui parler, il ne peut vous dire combien vous êtes aimable quand vous parlez; et c'est ce que je veux vous apprendre. Sachez donc, Madame, si, par hasard, vous ne le savez pas, que votre esprit pare et embelfit si fort votre personne, qu'il n'y en a point sur la terre d'aussi charmante, lorsque vous êtes animée dans une conversation d'où la contrainte est bannie. Tout ce que vous dites a un tel charme, et vous sied si bien, que vos paroles attirent les ris et les graces autour de vous; et le brillant de votre esprit donne un si grand éclat à votre teint et à vos yeux, que, quoiqu'il semble que l'esprit ne dût toucher que les oreilles, il est pourtant certain que le vôtre éblouit les yeux; et que, quand on vous écoute, on ne voit plus qu'il manque quelque chose à la régularité de vos traits, et l'on vous cède la beauté du monde la plus achevée. Vous pouvez juger que si je vous suis inconnu, vous ne m'êtes pas inconnue, et qu'il faut que j'aie en plus d'une fois l'honneur de vous voir et de vous entendre, pour avoir démélé ce qui fait en vous ELOGES ÉLOGES

cet agrément dont tout le monde est surpris. Mais je veux encore vous faire voir, Madame, que je ne connois pas moins les qualités solides qui sont en vous, que je fais les agréables dont on est touché. Votre ame est grande, noble, propre à dispenser des trésors, et incapable de s'abaisser aux soins d'en amasser. Vous étes sensible à la gloire et à l'ambition, et vous ne l'êtes pas moins aux plaisirs : vous paroissez née pour eux, et il semble qu'ils soient faits pour vous; votré présence augmente les divertissements, et les divertissements augmentent votre beauté, lorsqu'ils vous environnent. Enfin, la joie est l'état véritable de votre ame, et le chagrin vous est plus contraire qu'à qui que ce soit. Vous êtes naturellement tendre et passionnée; mais, à la honte de notre sexe, cette tendresse vous a été inutile, et vous l'avez renfermée dans le vôtre, en la donnant à madame de La Fayette. Ah, Madame! s'il y avoit quelqu'un au monde d'assez heureux pour que vous ne l'eussiez pas trouvé indigue du trésor dont elle jouit, et qu'il n'eût pas tout mis en usage pour le posséder, il mériteroit de souffrir seul toutes les disgraces à quoi l'amour peut soumettre tous ceux qui vivent sous son empire. Quel bonheur d'être le maître d'un cœur comme le vôtre, dont les sentiments fussent expliqués par cet esprit galant que les dieux vons ont donné! Votre cœur, Madame, est sons donte un bien qui ne peut se mériter; jamais il n'y en out un si généreux, si bien fait et si fidèle. Il y a des gens qui vous soupçonnent de ne pas le montrer toujours tel qu'il est; mais, au contraire, vous êtes si accoutumée à n'y rien sentir qui ne vous soit honorable, que même vous y laissez voir quelquefois ce que la prudence vous obligeroit de cacher. Vous êtes la plus civile et la plus obligeante personne qui ait jamais été; et par un air libre et doux, qui est dans toutes vos actions, les plus simples compliments de bienséauce paroissent en votre bouche des protestations d'amitié; et tous les gens qui sortent d'auprès de vous s'en vont persuadés de votre estime et de votre bienveillance, sans qu'ils puissent se dire à eux-mêmes quelle marque vous leur avez donnée de l'une et de l'autre. Enfin, vous avez reçu des graces du ciel qui n'ont jamais été données qu'à vous; et le monde vous est obligé de lui être venue montrer mille agréables qualités qui jusqu'ici lui avoient été inconnues. Je ne veux point m'embarquer à vous les dépeindre toutes; car je romprois le dessein que j'ai fait de ne pas vous accabler de louanges; et de plus, Madame, pour vous en donner qui fussent

Dignes de vous et dignes de paroître, il faudroit être votre amant, Et je n'ai pas l'honneur de l'être.

Pontrair de madame de Sévigné, par le comte de Bussy-Rabutin, tiré de la généalogie manuscrite de la maison de Rabutin.

Marie de Rabutin, fille de Celse Benigne de Rabutin, baron de Chantal, et de Marie de Colanges, paquit toute pleine de graces; ce fut un grand parti pour le bien, mais pour le mérite, elle ne se pouvoit dignement assortir. Elle épousa Henri de Sévigné, d'une bonne et ancienne maison de Bretagne, et quoiqu'il eut de l'esprit, tous les agréments de Marie ne le purent retenir; il aima partout, et n'aima jamais rien de si almable que sa femme. Cependant elle n'aima que lui, bien que mille honnétes gens cussent fait des tontatives auprès d'elle. Sévigné fut tué en duel, elle étant encure fort jeune. Cette perte la toucha vivement, ce ne fut pourtant pas, à mon avis, ce qui l'empécha de se remarier, mais seulement sa tendresse pour un fils et pour une fille que son mari lui avoit laissés, et quelque légère appréhension de trouver un ingrat. Par sa bonne conduite (je mds pas parter ici de ses mœurs, je dire par sa bonne administration), elle amenta son bien, ne laissant pas de faire Alprase d'une personne de sa qualité, de une qu'elle donna un grand mariage à sa Alle, et lui fit épouser François Adhémar de Monteil, com te de Grignan, lieutenant pour lemi en Languedoc, et puis après en Prorare. Ce ne fut pas le plus grand bien qu'elle his Françoise de Sévigné; la bonne nourriher qu'elle lui donna et son exemple sont des tresors que les rois même ne peuvent pas toujours donner à leurs enfants; elle en avoit thit aussi quelque chose de si extraordinaire, que moi, qui ne suis point du tout flatteur, p ne me pouvois lasser de l'admirer, et que e ne la nommois plus, quand j'en parlois, que la plus jolie fille de France, croyant qu'à cela tout le monde la devoit connoître.

Marie de Habutin acheta encore à son fils becharge de guidon des gendarmes de M. le dauphin, ce qu'elle fit habitement, n'y ayant rien de mieux pensé que d'attacher de bonne beure ses enfants auprès d'un jeune prince, que à toujours plus d'égards un jour pour ses premiers serviteurs que pour les autres.

Les soins que Marie de Rabutin avoit pris de sa maison n'y avoient pas seuls mis tout le bun ordre qui y étoit. Il faut rendre honneur à qui il est dû; l'abbé de Colanges, son orde, homme d'esprit et de mérite, l'avoit fort aidée à cela.

Qui voudroit ramasser toutes les choses que llarie de Rabutin a dites en sa vie, d'un tour to, agréable, naturellement et sans affecter de les dire, il n'auroit jamais fait; elle avoit a vivacité et l'enjouement de son père, mais baucoup plus poli. On ne s'ennuyoit jamais avec elle, enfin elle étoit de ces gens qui ne devroient jamais mourir, comme il y en a d'autres qui ne devroient jamais naître.

Voici un éloge que la seule justice me fit mettre au-dessous d'un de ses portraits: MARIE DE RABUTIN,

MARQUISE DE SEVIGNÉ,

FILLE DU BARON DE CHANTAL,

FEMME D'UN GÉNIE EXTRAORDINAIRE

ET D'UNE SOLIDE VERTU

COMPATIBLES AVEC BEAUCOUP D'AGRÉMENTS !.

LETTRE du comte de Russy-Rabutik à la marquise de Collony.

A LA MABQUISE DE COLIGNY MA FILLE.

Vous avez souhaité, ma chère fille, que je vous donnasse un recueil de ce que nous nous sommes écrit, votre tante de Sévigné et moi. J'approuve votre desir, et je loue votre bon goût; rien n'est plus beau que les lettres de madame de Sévigné; l'agréable, le badin et le sérieux y sont admirables; on diroit qu'elle est née pour chacun de ces caractères. Elle est naturelle, elle a une noble facilité dans ses expressions, et quelquefois une négligence hardie, préférable à la justesse des académiciens. Rien ne languit dans son style, rien n'y est forcé; il n'y a personne qui ne crût qu'il en feroit bien autant : ma questo facile è quanto difficile.

Pour ce qui me regarde dans ce recueil, ma chère fille, je n'en parlerai point; je hais les airs de vanité, et encore plus ceux d'une fausse modestie; madame de Sévigné dit que je suis le fagot de son esprit, et moi je dis que c'est elle qui m'allume, et ce qui me le persuade, c'est que je n'ai pas tant d'esprit avec les autres qu'avec elle. Mais enfin ce recueil est curieux, et digne d'être dans le cabinet d'un roi honnête homme, c'est-à-dire dans celui de Louis-le-Grand. Tous les gens délicats auroient du plaisir à le lire, si on le

Cette inscription étoit placée au-dessous du portrait de madame de Sévigné, qui étoit dans le salon de M. de Bussy. XXIV ÉLOGES

voyoit de notre temps, mais quel sera son prix à la postérité? car vous savez, ma chère fille, qu'en matière d'esprit:

On aime mieux cent morts au-dessus de sa tête Qu'un seul vivant à ses côtés.

Vous tronverez encore dans ce recueil quelques lettres de madame de Grignan et de notre ami Corbinelli; mais, outre qu'elles sont presque toutes dans celles de madame de Sévigné, c'est qu'elles ont encore leurs agréments, et qu'elles ne gâtent rien aux endroits où elles se trouvent.

BUSSY-RABUTIN.

### LETTRE de M. le duc DE VILLARS-BRANCAS.

Je ferois un volume, s'il falloit vous rendre un compte exact de tout ce que je pense des lettres de madame de Sévigné, et de ce qui m'a passé par la tête en les lisant. Je commence par vous dire en gros que j'en suis charmé; il est bien sûr qu'elle ne les a pas écrites pour être données au public; mais quand elle auroit prévu qu'elles le seroient, je doute qu'elle eût pris beaucoup de peine pour éviter la triste critique de ces petits grammairiens : elle étoit bien éloignée d'aspirer à la perfection grammaticale; je crois qu'elle auroit plutôt fait profession de la mépriser, et qu'elle lui auroit volontiers reproché d'avoir pensé déshonorer les lettres de Voiture. Je suis de son avis, vous n'en avez que trop de preuves dans la barbarie de mon style. Pour moi, je ne trouve rien de plus fade que des lettres étudiées, travaillées, composées dans un commerce journalier entre amis intimes, ou entre une mère et une fille.

Il faut avoir bien peu de sentiment dans le cœur, et de goût dans l'esprit, pour ne pas trouver dans ces lettres des beautés incomparables très-indépendantes de l'élocution. J'avouerai que j'ai trouvé la tendresse de cette mère, par la manière dont elle l'exprime, plus intéressante que bien des spectacles d'amour, dont les poètes et les romanciers nous amusent; et puis, quand on a connu comme nous cet objet si digne d'une passion si prodigieuse et si vraie, elle fait encore plus d'impression. Madame de Sévigné se retient, dans la peur d'ennuyer sa fille; elle met, pour ainsi dire, un frein à l'abondance de ses pensées et de ses expressions, et une digue au débordement de son cœur, pendant que nos poètes se donnent la torture, en multipliant leurs exagérations, et le plus souvent sans justesse.

Il y a des portraits inimitables qu'elle fait sans y penser, et d'un seul trait de plume. Il est pourtant vrai que cette lecture est plus intéressante pour ceux qui, comme nous, ont connu la plus grande partie des personnes dont elle parle, que pour les autres.

Enfin, tout y est naturel et plein de graces; pour les endroits d'imagination où il y a le plus d'esprit, on voit qu'ils lui échappent sans le moindre dessein d'y en mettre. Tout absorbée dans son attention à cet objet à qui elle parle, dont elle est remplie, et qui la porte à autant de distance d'elle-même qu'il y en a entre la Bretagne et la Provence, elle n'avoit garde de songer à ce qu'elle écrivoit en ce temps-là, par rapport à la vanité de bien écrire. J'ai fait encore un usage plus sérieux de ces lettres que de m'en divertir simplement; aucun sermon sur la vanité des choses du monde ne m'a fait tant d'impression. Je n'ai jamais eu l'imagination si frappéc : il m'a semblé que d'un coup de baguette, comme par magie, elle avoit fait sortir de terre cet ancien monde que nous avons vu si différent de celui-ci, pour le faire passer en revue devant moi. Elle ressuscitoit si parfaitement tous ceux qu'elle me nommoit, qu'il n'y manquoit pas un trait. Elle m'a fait retrouver d'anciennes douleurs à quoi je ne pensois plus; et elle m'en a fai

- des noms connus, des aventuriers, des
- · épées, des chapeaux du bel air, une idée
- · de guerre, de romans, d'embarquement,
- d'aventures, de chaînes, de fers, d'esclaves,
- de servitude, de captivité : moi qui aime
- · les romans, je suis transportée; il y a cent
- · mille ames au moins : de vous dire combien · il y en a de belles, c'est ce que je n'ai pas
- le loisir de compter. •

Un aime à mettre en opposition avec ce charmant tableau la peinture qu'elle fait, das le même genre, de cette noce brillante de mademoiselle de Louvois, où l'on découve un but moral, si bien indiqué, et cepenunt a peine aperçu par le commun des lecicurs; je veux dire de l'empressement de la bassesse, qui prodigue les hommages au crédit. . J'ai été à cette noce de mademoiselle - de Louvois. Que vous dirai-je? Magnifi-· cence, illuminations, toute la France, ha-· bits relattus et rebrochés d'or, pierreries, brasiers de seu et de seurs, embarras de · carrosses, cris dans la rue, flambeaux al-· lumés, reculements et gens roués, enfin · le tourbillou, la dissipation, les demandes · sans réponses, les compliments sans sa-· wir ce qu'on dit, les civilités sans savoir à · qui l'on parle, les pieds entortillés dans les · quenes : au milieu de tout cela, il est sorti · quelques questions de votre santé; à quoi · ae m'étant pas pressée de répondre, ceux · qui les faisoient sont demeurés dans l'igno-· rance, et vraisemblablement dans l'indiffé-• race de ce qui en est. O vanité des vanités \* Cette plume si légère, et cependant si profinde, sous cette apparence de légèreté, tra-16tt, avec la même simplité, les évènements les plus dignes de la haute éloquence. Un kame, qui, au jugement de nos ennemis some, honoroit la nature humaine, est enio a la France; Turenne meurt la veille den combat, et nous devous regretter à jamas que ce héros n'ait pas vécu vingt-quatre beures de plus. La cour est consternée, le

peuple verse des larmes sur son tombeau, la nation choisit les plus illustres orateurs pour interprètes de la douleur publique, et les temples retentissent pendant plusieurs jours des éloges que la patrie et la religion doivent à sa mémoire.

Immortels orateurs du siècle de Louis XIV, je lis avec attendrissement les discours que vous avez consacrés à la gloire de Turenne, j'applaudis à vos succès, et je suis loin de vous refuser l'admiration que vous doivent tous les âges. Mais peut-être n'avez-vous pas assez approfondi le caractère de cet homme qui fut si grand par sa vertu; peut-être l'apprêt de vos louanges diminue l'intérêt que je goûterois dans un plus simple récit; peutêtre l'art dépare trop des éloges que l'effusion du cœur pouvoit seule élever à la hauteur d'un si beau sujet. Qu'il me soit permis, sans oublier vos chefs-d'œuvre, d'avouer que madame de Sévigné vous a pour le moins égalés. Quel orateur écrivit jamais rien de plus éloquent et de plus sublime? « La nouvelle de la mort de Turenne arriva lundi à Versailles; le roi en a été affligé, comme on doit l'être de la perte du plus grand

- capitaine, et du plus honnête homme du
- monde: toute la cour en fut en larmes; on
- étoit près d'aller se divertir à Fontaine-
- bleau, tout a été rompu. Jamais homme
- n'a été regretté si sincèrement... Tout Pa-
- » ris et tout le peuple étoit dans le trouble
- » et dans l'émotion; chacun parloit, s'at-
- · troupoit pour regretter ce héros. Dès le
- · moment de cette perte, M. de Louvois pro-
- posa au roi de le remplacer, en faisant huit
- généraux au lieu d'un... Jamais homme u'a été si près d'être parfait; et plus on
- le connoissoit, plus on l'aimoit, et plus on
- le regrette. Les soldats poussoient descris
- qui s'entendoient de deux lieues. Ils · crioient qu'on les menât au combat, qu'ils
- » vouloient venger la mort de leur général, de
- » leur protecteur; qu'avec lui ils ne craignoient

žvviv Él OGES

· rien. Ils crioient qu'on les laissat faire, et

- · qu'on les menat au combat.... Ne croyez
- » pas que son souvenir soit jamais fini
- » dans ce pays-ci; ce fleuve qui entralne
- \* tout n'entraînera pas une telle mémoire. •

J'aime à copier ces traits échappés à madame de Sévigné, dans la plénitude de son affection; c'est la plus belle manière de la louer. Mais si les orateurs doivent envier la simplicité touchante d'un pareil récit, quel poète dramatique ne sera jaloux de cette scène si pathétique décrite par madame de Sévigné, pour annoncer à sa fille la mort de M. de Longueville? Tous les secrets de l'art sont devinés par la nature, et le sentiment y déploie sa sublimité. « Mademoiselle de Ver-· tus étoit retournée à Port-Royal: on est allé · fa chercher avec M. Arnauld, pour dire cette terrible nouvelle à madame de Longueville. Mademoiselle de Vertus n'avoit qu'à se montrer ; ce retour précipité mar- quoit bien quelque chose de funeste. En effet - dés qu'elle parut : ah! mademoiselle, com- ment se porte mon frère? Sa peusée n'osa after plus toin. — Madame, it se porte bien · de sa blessure. - Il y a eu un combat; et « mon fils? On ne lui répondit rien. Ah! ma-· demoiselle, mon fils, mon cher enfant, ré-» pondez-mol, est-il mort? — Madame, je n'ai point de parole pour vous répondre. - Ah! mon cher fils! est-mort sur-le-» champ? N'a-t-il pas eu un seul moment? Ah! mon Dieu, quel sacrifice! et tout ce · que la plus vive douleur peut faire , et par des convulsions, et par des évanouissements, et par un silence mortel, et par des cris étouffés, et par des larmes amères, et · par des élans vers le ciel , et par des plaintes tendres et pitovables; elle a tout éprouvé, » Cette mère qui demande, au premier bruit d'un combat, des nouvelles de son frère, et dont la pensée n'ose aller plus loin; cette

mère tendre qui craint de s'informer aussitôt

de son fils, dont la conservation lui est plus

précleuse que relle de son propre frère, laisse blen loin, dans ce morceau, Adromaque et Clytemnestre, et toutes ces mères sensibles, dont le seul nom fait tant d'honneur au cœur humain.

Tous les sentiments de son cœur étoient peints dans ses lettres. Cette ame, où les grandes choses s'imprimoient si fortement, et où l'expression répondoit à l'image; cette ame étoit pleine de fermeté pour sontenir les maux. Quelle tranquillité au milieu des douleurs! quelle facilité à en parler, à en badiner même! « J'ai commencé aujourd'hui la

- · douche, c'est une bonne répétition du pur-
- · gatoire. On est toute nuclans un petit lieu
- · souterrain ; derrière un rideau se met
- · quelqu'un qui vous soutient le courage pen-
- « dant une demi-heure. C'étoit pour moi un
- médecia de Gannat, qui a de l'esprit et qui
- connoît le moude; il me parloit donc pen-
- dant que J'étois au supplice. Représentez-
- · vous un jet d'eau bouillante contre quel-
- · qu'une des parties du corps; on met d'a-
- bord Talarme partout, pour mettre en
  mouvement tous les esprits; puis on s'atta-
- che aux jointures qui ont été affligées ;
- mais quand on vient à la anque du cou,
- · c'est une sorte de seu et de supplice qui ne
- · peut se comprendre ; c'est là rependant le
- nœnd de l'affaire, et l'on sonfire tout, et
  l'on n'est pas brûlé. Enfin, je ferai cette
- · vie pendant sept ou huit jours; c'est prin-
- · cipalement pour finir cet adieu que l'on
- · m'a envoyée ici, et je trouve qu'il y a de la
- · raison ; je vais renouveler un bail de vie et
- · de santé; vous pourrez encore m'appeler
- with hellioning medden
- votre bellizzima madre. -

Vons appeler belle? Ah! mère incomparable! c'étoit la moindre de vos prérogatives. La bonté, l'indulgence, la douceur, tous les charmes d'une vertu généreuse se découvrent dans vos lettres. - Vous savez que le ne puis - souffrir que les vieilles gens disent : je suis - trop vieux pour me corriger. Je pardon-

 nerois plutôt aux jeunes gens de dire, je · suis trop jeune : la jeunesse est si aimable, qu'il faudroit l'adorer, si l'ame et l'esprit · ctoient aussi parfaits que le corps. Mais quand on n'est plus jeune, c'est alors qu'il laut se corriger, et regagner par les bonnes qualités ce qu'on perd du côté des agréables. Ses lettres présentent mille pensées détachees, mille maximes dignes de la Rochefoucauld et de La Bruyère. • On aime tant à par-· ler de soi, qu'on ne se lasse pas des têtes-· a-têtes pendant des années entières avec · un amant, et voilà pourquoi les dévotes · aiment à être ayec leur confesseur; c'est le plaisir de parler de soi, quand on devroit en dire du mal. .

Dans un autre endroit : . Vous avez trop · d esprit pour ne pas voir que les citations · sont quelquefois agréables et nécessaires; je crois qu'il n'y a rien qu'il faille bannir · entierement de la conversation; le juge-· ment et les occasions doivent y faire entrer 🔹 tour-a-tour ce qui est le plus à propos. 💌 l'ersonne ne savoit mieux qu'elle orner de waits agreables ce qu'elle disoit ou ce qu'elle cervoit; un passage de la fable, un vers de comedic, vienuent se placerà chaque instant sous sa plume; son crudition, qui étoit bien bon de la pedanterie, lui faisoit trouver sans cesse des allusions plaisantes. - Bien des gens, · écrit-elle à sa fille, en voyant l'opéra de · Froserpine, ont pensé à vous et à moi, je ne vous l'ai pas dit, parce que, me faisant Cé-· res, et vous Proserpine, tout aussitôt voilà · M. de Grignan devenu Pluton; et j'ai eu · peur qu'il ne me fasse répondre vingt mille · fois par son chant de musique : Une mère · raut-elle un époux? C'est cela que j'ai voulu éviter, car pour le vers qui est devant celui-la : Pluton aime mieux que · Ceres, je n'en cusse pas été embarrassée.» Le merite de madame de Sévigné étoit

Le merite de madame de Sévigné étoit presque universel. Tout ce qui venoit de cette frame célebre portoit l'empreinte de son esprit: une imagination vive, brillante, sage, des connoissances étendues, un discernement juste, un goût exquis, tout ce qu'on peut désirer d'aimable et d'estimable est rassemble dans ses écrits. On pourroit m'objecter quelques erreurs de goût dans lesquelles cette femme célèbre est tombée. Peut-être donnat-celle à Corneille une préférence trop marquée sur Racine; elle crut voir dans la postérité la même prédilection, et n'admit pas même entre eux l'égalité fondée sur un mérite d'un genre différent.

Il faut avouer qu'une ame inaccessible à l'amour ne peut sentir qu'en partie les beautés de Racine : cette finesse de galanterie, ce sublime des passions, ce délire du cœur, toute cette magie de sentiment perd infiniment de son prix, quand on a le bonheur ou le malheur de n'avoir jamais éprouvé le combat des passions; c'est l'obstination d'un étranger, qui ne peut sentir le génie d'une langue différente de la sienne; et Boileau, le grand Boilean lui-même n'eut-il pas besoin d'excuse dans ses jugements? il ne connut pas assez le mérite du Tasse, il ne sentit pas les graces de Quinault : ces erreurs de goût ne peuvent nuire ni au célèbre satirique, ni à l'admiratrice trop passionnée de Corneille. Laissonsdonc à madame de Sévigné toute sa gloire; ne diminuous rien de nos hommages : admirons son esprit, encore plus son cœur; rien n'est si sublime que sa tendresse; ce sont des expressions mille fois répétées, toujours intéressantes et toujours nouvelles; c'est une éloquence intarissable. Que tout ce qui tient au sentiment fait une douce et vive impression! Que l'on y seut bien les charmes de l'a mitié! on y voit cette ingénieuse et active tendresse, qui est la vraie façon d'aimer, parce qu'elle est dépouillée de l'amour de soi-même, et qu'elle ne s'occupe que du honheur des autres. N'appelons vrais amis que ceux qui, rapportant tout à l'objet de leur affection, ne cherchent que son utilité et son XXXVI ELOGES

bonheur. Ce sentiment constant et animé les éclaire sur le véritable intérêt de ce qu'ils aiment, et leur fait sacrifier souvent leurs goûts les plus chers : ingénieux à chercher les moyens d'obliger, ardents à les suivre, si la faculté leur manque, ils invitent, ils exhortent, ils sollicitent; et s'ils sont condamnés à l'inaction, quelle expression ne donnentils pas à leurs regrets, à leurs souhaits?

Voilà ceux qui font le bonheur de ce qu'ils aiment; et c'est ainsi qu'aimoit madame de Sévigné. - Je trouve, dit-elle, qu'il y a mille

- choses à dire, mille conduites à tenir, pour
- · empêcher que ceux que nous aimons n'en
- sentent le contre-coup. Je trouve qu'il y a
- · une infinité de rencontres où nous les fai-
- sons souffrir, et où nous pourrions adoucir
- » leurs peines, si nous avions autant de vues
- et de pensées qu'on doit en avoir pour tout
- · ce qui tient au cour; enfin, je ferois voir
- · qu'il y a cent façons de témoigner son ami-
- qu'il y a centraçons de trinoigner son ami
- tié sans la dire, ou de dire par ses actions
- » qu'on n'a pas d'amitié, lorsque la bouche
- assure le contraire. -

Madame de Griguan parut d'abord ne pas sentir tout le prix d'une pareille tendresse. Son œur étoit conduit par son esprit. Cette façon d'aimer est infiniment précieuse quaud l'esprit est excellent; mais où trouve-t-on un esprit qui soit toujours tel qu'il doit être? Les înquiétudes, la mauvaise santé, mille autres causes y portent l'altération.

Madame de Sévigné admiroit dans sa fille ce courage, cette étendue, cette justesse d'esprit, qui se joignoient à une sensibilité extrème; elle admiroit cette éloquence qui caprimoit et peignoit si bien ses idees, et ce charme dans la figure et dans la taille qui la rendoient un objet ravissant : toutes ces qualités brillantes transportoient madame de Sévigné; elle leur rendoit hommage, et la différence de caractère n'étoit pour la mère qu'un sujet d'exalter sa fille : mais cette différence de caractère produisit d'abord un effet

contraire sur l'esprit de madame de Grignan. Déplorons l'injustice des personnes les plus aimables, qui n'apprécient souvent le mérite des autres que par le leur, et qui renferment en eux-mêmes des mécontentements qui seroient promptement effacéss'ils étoient éclaircis. Quelque aimable que fût madame de Grignan, il paroît qu'on eut a lui reprocher quelques caprices, des inattentions, des inégalités qui diminuoient l'attrait de son commerce. C'est ce que donne à entendre un passage de madame de Sévigné, où elle peint à sa tille son propre caractère. «Vous étes bien injuste,

- · ma tres-chère, dans le jugement que vous
- · faites de vous. Vous dites que d'abord on
- vous croit assez aimable, et qu'en vous
- · connoissant davantage on ne vous aime
- » plus. C'est précisément le contraire : d'a-
- · bord on yous craint; yous avez un air de-
- daigneux; on n'espère pas pouvoir être de
- · vos amis; mais quand on vous connoit, il
- · est impossible qu'on ne s'attache entière-
- · ment à vous. Si quelqu'un parolt vous quit-
- ter, c'est parce qu'on vous aime, et qu'on
- · est au désespoir de n'être pas aime autant
- · qu'on le voudroit. J'ai entendu louer jus-
- · qu'aux nues les charmes qu'on trouve dans
- · votre amitié, et retomber sur le peu de
- · mérite qui fait qu'on n'a pu conserver un
- tel bonheur; ainsi chaeun s'en prend à soi de
- ce léger refroidissement : et comme il n'y a
- point de plaintes ni de sujets véritables, je
  crois qu'il n'y auroit qu'à causer ensemble
- · et s'éclaireir pour se retrouver bons amis. •

Après de longues absences, le moment où la mere et la fille pouvoient se reunir étoit désiré long-temps; il arrivoit enfin, mais un nuage s'élevoit et troubloit le bonheur de madame de Sévigné. Ce chagrin, qui étoit ressenti vivement par elle, a produit plusieurs lettres où elle fait apercevoir à sa fille ses torts et ses erreurs d'une façon si touchante, que madame de Grignan, pénétrée jusqu'au fond de l'ame, n'eut à l'avenir pour cette

charmante mère que les sentiments qu'elle meritoit. Complaisances mutuelles, soins empressés, confiance entière, reconnoissance parfaite, c'est l'intelligence de deux cœurs qui sentent le besoin l'un de l'autre, et le bonheur d'être unis. « Je reçois vos lettres, · marque-t-elle à sa fille, comme vous avez · reçu ma bague. Je fonds en larmes en les · lisant : il me semble que mon corur veuille · se sendre par la moitié. On croiroit que · rous êtes malade, ou qu'il vous soit arrivé · quelque accident, et ce n'est rien de tout · cela. Vous m'aimez, ma chère enfant, yous · me le dites d'une manière que je ne puis · soutenir sans des pleurs en abondance. · Vous vous amusez à penser à moi, à en · parler; vous aimez à m'écrire vos senti-· ments, à me les dire. De quelque facon · qu'ils me viennent, ils sont reçus avec une · sensibilité qui n'est comprise que de ceux · qui savent aimer comme je fais. Sovez as-• surée que je pense continuellement à vous : - c'est ce que les dévots appellent une pen-- sée habituelle; c'est ce qu'il faudroit avoir pour Dieu, si l'on faisoit son devoir. Rien • ne me donne de distraction. Je vois ce car-· russe qui avance toujours, et qui s'éloigne · de moi ; j'ai peur qu'il ne verse. Les pluies · qu'il fait depuis trois jours me mettent au · desespoir. Le Rhône me fait une peur · rtrange; j'ai toujours une carte devant les · veux : on me dit tantôt mille horreurs de · cette montagne de Tarare; que je la hais! · Je n'ai pas sur le cœur de m'être amusée · depuis votre départ. On ne me trouve guére · avancée de ne pouvoir encore recevoir de ros lettres sans pleurer. Je ne le puis, ma · Alle; mais ne souhaitez pas que je le puisse. · Aimez mes tendresses, aimez mes foiblesses; · pour moi je les aime mieux que les senti-· ments de Sénèque et d'Épictète. Vous m'étes · toutes choses, ma chère enfant, je ne con-· nois que vous. »

Elle dit dans un autre endroit : + J'ai une

· vivrai pour vous aimer, et j'abandonne ma vie à cette unique occupation, c'est-à-dire, · à toute la joie et à toute la douleur, à tous » les agréments et à toutes les mortelles in-· quiétudes que cette passion peut me don-• ner. Ah! mon enfant, je voudrois bien vous · voir un peu, vous embrasser, vous enten-» dre, vous voir passer, si c'est trop deman-· der que le reste. Cela fait plaisir, d'avoir · un ami comme d'Hacqueville, à qui rien » de bon, rien de solide ne manque. Si vous » nous aviez défendu de parler de vous en-· semble, nous serious bien embarrassés; · car cette conversation nous est si naturelle, · que nous y tombons insensiblement. C'est · un penchant si doux, qu'on y revient sans » peine; et quand, après en avoir bien parlé, · nous nous détournons un moment, je prends » la parole d'un bon ton , et je lui dis : mais · disons donc un pauvre mot de ma fille. Il · me semble que depuis votre départ je suis » toute nue; on m'a dépouillée de tout ce · qui me rendoit aimable : je n'ose plus voir · le monde, et quoi qu'on ait fait pour m'y · mettre, j'ai passé ces jours-ci comme un · loup-garou, ne pouvant faire autrement. » Peu de gens sont dignes de comprendre ce · que je sens. ·

» santé au-dessus de toutes les craintes ; je

Joindre un cœur aussi tendre à tant d'autres belles qualités, c'est assurément la manière d'être la plus respectable; mais dirat-on qu'elle est la plus sûre pour le bonheur? hélas! uon. L'expérience nous montre le contraire, et madame de Sévigné en est la preuve évidente. Elle aimoit si tendrement, elle étoit si sensible, elle s'affectoit si vivement de ce qui touchoit ses amis, que si sa gaieté naturelle n'eût servi de contre-poids aux peines de son cœur, les absences de sa fille, de ses amis, leur éloignement, leurs disgraces, tout auroit précipité au tombeau cette victime de l'amitié.

Les émotions les plus fortes ont des attraits

xxxviii ÉLOGES

pour un cœur teudre, et l'agitation qu'elles y causent est plus douce que pénible; mais l'état difficile et cruel, c'est l'inquiétude pour ceux qu'on aime, c'est un danger long et continu pour leur vie, pour leur santé. Ce genre de peine fut le plus fatal à madame do Sévigné; elle trouva la fin de sa vie dans six mois d'inquiétude pour celle de madame de Grignan.

Il falloit donc que vous fussiez victime de votre amour, o mère tendre! et que votre fille, en revenant à la vie, cût la douleur de vous pleurer pour toujours! Si votre renommée n'eût dépendu que de vos soins, votre nom seroit peut-être aujourd'hui dans l'oubli. Vous avez vécu sans prétendre, sans penser à la gloire. Mais votre fille a mieux connu que vous votre mérite et le goût de la postérité. Elle a trahi votre secret en nous transmettant vos lettres, et, sans son heureuse indiscrétion, elle auroit joui seule des titres de votre immortalité. Mais tant qu'il y aura des cœurs sensibles, des amis vrais, des lecteurs dignes de sentir la nature, vos lettres seront les délices des cœurs tendres, et le désespoir des meilleurs écrivains.

Sur les Lettres de Madame de Sévigné, par La Harpe.

Le geure épistolaire eut dans le dernier siècle une assez grande importance : il avoit fait la réputation de Balzac et de Voiture, suivis par cette foule d'imitateurs, qui marchent toujours à la suite des succès. Si les modèles ne sont plus guère lus, les copistes sont entierement oubliés. Les gens plus curieux que difficiles vont encore chercher des anecdotes dans les lettres de Guy Patin, dans celles de madame Dunover, dans celles de Marana, connues sons le nom d'Espion ture, etc. Tous ces livres, décries auprès des gens instruits, ne sont guère que des re-

cueils de satires grossières, ou d'historiettes romanesques et de contes populaires, aliments passagers de la malignité d'une génération, rebutés par la suivante. Un seul recueil de lettres a mérité de passer jusqu'à nous, et de vivre dans la posterité, et c'est celui dont l'auteur ne songeoit à faire, ni un roman, ni une satire, ni un ouvrage quelconque. Tout le monde me prévient, et nomme madame de Sévigné.

C'est avec justice qu'on lui a dit dans un poème dont le sujet, ébauché dans un temps plus heureux, n'est guere de nature à être achevé dans le nôtre:

Charmante Sévigné, quels honneurs te sont dua!

Tu les as mérités et non pas attendus.

Tu ne te flattais pas d'avoir pour confidente

Cette posterité pour qui l'on se tourmente:

Dans le cœur de Grignan tu répandais le tien.

Tes lettres font la gloire, et sont notre entretien.

Ce qu'on cherche sans fruit tu le trouves saus peine.

Que tu m'as fait pleurer le trépas de l'urenne!

Qui te sur passera dans l'art de raconter?

Ces portraits d'une cour qu'on se plait à citer,

Seretracent chez toi ben mieux que daos l'histoire;

Ces héros, dont ailleurs je n'appris que la gloire,

Je les vois, les entends, et converse avec eut, etc.

Si le plus grand éloge d'un livre est d'être beaucoup relu, qui a été plus loué que ces lettres? Elles sont de toutes les heures : à la ville, à la campagne, en voyage, ou lit madame de Sévigne. N'est-ce pas un livre précieux, que celui qui vous amuse, vous intéresse, et vous instruit presque sans vous demander d'attention? C'est l'entretien d'une femme très-aimable, dans lequel on n'est point obligé de mettre du sien; ce qui est un grand attrait pour les esprits paresseux, et presque tous les hommes le sout, au moins la moitjé de la journée.

Je sais bien que les détails historiques d'un siècle et d'une cour qui ont laissé une grande renommée, font une partie de l'intérêt qu'on prend à cette lecture. Mais la cour d'Anne d'Antriche et la Fronde sont aussi des objets piquants pour la curiosité, et madame de Motteville est un peu moins lue que madame de Sévigné. Il y a donc ici un avantage personnel; et qui pourroit l'ignorer ou le meconnaltre? C'est le mélange beureux du naturel, de la sensibilité et du goût; c'est sue maniere de narrer qui lui est propre. Rien n'est égal à la vivacité de ses tournures et au bonheur de ses expressions. Elle est compours affectée de ce qu'elle dit et de ce qu'elle raconte : elle peint comme si elle revoit, et l'on croit voir ce qu'elle peint. Une imagination active et mobile, comme l'est ordinairement celle des femmes, l'attache successivement à tous les objets : des qu'elle sen occupe, ils prennent un grand pouvoir sur elle. Vovez dans ses lettres la mort de l'urenne : personne ne l'a pleuré de si bonne loi : mais aussi personne ne l'a tant fait pleurer. C'est la plus attendrissante des oraisons bar-bres de ce grand homme; mais ce n'est pos seniement, il faut l'avouer, parceque tout 🔊 vrai et scuti, c'est qu'on ne se méfie pas Jane lettre comme d'un panégyrique. C'est ane terrible táche que de dire : Ecoutez-moi, rais louer; écontez-moi, et vous allez pleurer. Alors précisément on pleure et on Muire le moins qu'on peut : et lorsque l'oravar nous v a forcés, il a fait son métier, et fon peut mettre sur le compte de son art une partie de la gloire de son héros. Madame de signé probablement n'auroit pas fait le beau discours de Fléchier; et si elle produit plus d'unpression, c'est qu'elle s'entretient familierement avec nous, qu'elle n'a point e mission à remplir, que son ame parle à la outre sans annoncer le dessein de lui parler, e qu'elle nous communique tout ce qu'elle ment.

Conx qui aiment à réfléchir et à tirer une instruction de leur plaisir même peuvent trouver dans ces lettres un autre avantage : est d'y voir sans nuage l'esprit de son temps, le apinions qui régnoient, ce qu'étoit le nom de Louis XIV, ce qu'étoit la cour, ce qu'étoit

la dévotion, ce qu'étoit un prédicateur de Versailles, ce qu'étoit le confesseur du roi; le jésuite La Chaise, chez qui Luxembourg accusé alloit faire une retraite; cet assemblage de foiblesse, de religion et d'agrément qui caracténisoit les femmes les plus célèbres; cette délicatesse d'esprit qui dans les ceurtisans se méloit à l'adulation; ce ton qui étoit encore un peu celui de la chevalerie et de l'héroïsme, et qui n'excluoit pas le talent de l'intrigue. Il est peu de livres qui donnent plus à penser à ceux qui lisent pour réfléchir, et non pas seulement pour s'amuser.

Une autre remarque à faire sur madame de Sévigné, c'est qu'on peut montrer beaucoup de goût dans son style et fort peu dans ses jugemens, parce que notre style est notre esprit; et que nos jugements sont souvent l'esprit des autres, surtout dans ce qu'on appelle le monde. Les gens de lettres sont sujets à mal juger , par un intérêt qui va jusqu'à la passion ; les gens du monde, d'abord par une indifférence qui leur fait adopter légerement l'avis qu'on leur donne, ensuite par un entétement qui leur fait soutenir le parti qu'ils ont embrassé. Voilà ce qui fait durer plus ou moins les préventions de société, source de tant d'injustices : de là celles de madame de Sévigné envers Racine, dont elle a dit qu'il passera comme le café. Elle se défendoit de l'admirer, pour ne pas avoir l'air de revenir sur Corneille. On croiroit pourtant qu'il n'y a rien de plus simple et de plus aisé que d'admirer à-la-fois deux grands écrivains; mais il n'en est pas ainsi de la plupart des hommes. Il semble qu'ils n'aient tout au plus que ce qu'il faut pour en goûter un, qu'ils soient jaloux dans leur opinion, comme on l'est dans l'amour, et qu'ils ne puissent pas souffrir que l'on compare rien à l'objet de leur choix; et puis ne faut-il pas se dédommager sur l'un de la justice que l'on rend à l'autre, et faire la part de la malignité? On ne loue presque que pour rabaisser; et XL ÉLOGES

sans sortir de notre temps, j'ai vu, depuis vingt aus, sept ou huit écrivains dont chacun a été à son tour le seul poète, le seul génie, le seul talent, que nous eussions. Il est vrai que le temps a mis tout le monde d'accord en les faisant tous oublier, et il est bien juste de faire place à d'autres.

On a fait à madame de Sévigné un reproche plus grave, mais qui n'est nullement fondé : on a prétendu qu'elle faisoit parade, dans ses lettres, d'un sentiment qui n'étoit point dans son ame; qu'en un mot elle n'aimoit point sa fille. Cette accusation est non seulement dénuée de preuve, mais de probabilité; on n'affecte pas de ce ton-là, et si madame de Sévigné ne sentoit rien, qui donc l'obligeoit à cette effusion de tendresse? à quoi bon cette pénible hypocrisic ? heureusement elle est impossible. On contreferoit plutôt le ton d'un amant que le cœur d'une mère; et madame de Sévigné ne pouvoit puiser que dans le sien cette prodigieuse abondance d'expressions qui ne pouvoit se sauver d'une ennuyeuse monotonie qu'à force de vérité.

Le faux est toujours fade, ennuyeux, languissant; Mais la nature est vraie et d'abord on la sent.

C'est Boileau qui l'a dit; et si ce n'étoit pas lui, ce seroit la raison.

Du Style épistolaire et de Madame de Sévigné, par M. Suard de l'Académie françoise '.

Qu'est-ce qui caractérise essentiellement le style épistolaire? Il est embarrassant de répondre à cette question. Le style épistolaire est celui qui convient à la personne qui écrit et aux choses qu'elle écrit. Le cardinal d'Ossat ne peut pas écrire comme Ninon; et Cicéron n'écrit pas sur le meurtre de César du même ton dont il raconte le souper qu'il a douné en impromptu à César. On pourroit appliquer le même principe au style de l'histoire, de la fable, etc. Le style de Tacite n'a rien de commun avec celui de Tite-Live, ni le style de La Fontaine avec celui de Phèdre.

A quoi servent ces distinctions de genres et de tons qu'on est parvenu à introduire dans la littérature? On veut tout réduire en classes et en genres; on prend pour le terme de la perfection dans chaque genre le point où s'est arrêté l'écrivain qui a été le plus loin, et l'on semble prescrire pour modèle la manière qu'il a prise. Cet esprit critique, qui distingue particulièrement notre nation, a servi, il est vrai, à répandre un goût plus sain et plus agréable, mais a contribué en même temps à géner l'essor des talents et à rétrécir la carrière des arts. Heureusement le génie ne se laisse pas garrotter par ces petites règles que la pédanterie, la médiocrité, la sureur de juger, ont inventées et s'efforcent de maintenir. L'homme de génie est comme Gulliver au milieu des Lilliputions qui l'enchaînent pendant son sommeil : en se réveillant, il brise sans effort ces liens fragiles que les nains prenoient pour des câbles.

Revenous au style épistolaire. Rien ne se ressemble moins que le style épistolaire de Cicéron et celui de Pline, que le style de madame de Sévigné et celui de M. de Voltaire. Lequel faut-il imiter? Ni l'un ni l'autre, si l'on veut être quelque chose; car on n'a véritablement un style que lorsqu'on a celui de son caractère propre et de la tournure naturelle de son esprit, modifiée par le sentiment qu'on éprouve en écrivant.

Les lettres n'ont pour objet que de com-

L'éditeur avoit communiqué à M. Suard quelques unes des lettres nouvelles dont cette édition est enrichie, et particulièrement celles qui sont relatives aux Amoues des Gaules. M. Suard avoit bien voulu lui promettre de donner de nouveaux développements à ses réflexions sur le style épistolaire, mais la mort l'en a empéché. Ce morceau paroit ici aans aucun cetranchement.

muniquer ses pensées et ses sentiments à des personnes absentes; elles sont dictées par l'amitié, la confiance, la politesse. C'est une conversation par écrit : aussi le ton des lettres ne doit différer de celui de la conversation ordinaire que par un peu plus de choix dans les objets et de correction dans le style. La rapidité de la parole fait passer une infinité de négligences que l'esprit a le temps de rejeter lorsqu'on écrit, même avec rapidité; et d'ailleurs l'homme qui lit n'est pas anssi indulgent que celui qui écoute.

Le naturel et l'aisance forment donc le caractère essentiel du style épistolaire; la recherche d'esprit, d'élégance ou de correction y est insupportable.

La philosophie, la politique, les arts, les accedetes et les bons mots, tout peut entrer tans les lettres; mais avec l'air d'abandon, d'aisance et de premier mouvement, qui caractérise la conversation des gens d'esprit.

Quel est celui écrit le mieux? Celui qui a plus de mobilité dans l'imagination, plus de protesse, de gaieté et d'originalité dans l'espant, plus de facilité et de goût dans la manière de s'exprimer.

Mais pourquoi l'homme le plus spirituel, le plus animé et le plus gai dans la conversation, est-il souvent froid, sec et commun tans ses lettres? C'est qu'il y a des hommes que la société excite, et d'autres qu'elle déconcerte. Le mouvement de la société est une espece d'ivresse qui donne à l'esprit des uns plus de ressort et d'activité, qui trouble et engourdit l'esprit des autres. Les premiers restent froids lorsqu'ils sont dans leur cabioet, la plume à la main; ceux-ci y retroutent l'exercice plus libre de toutes leurs facillés.

On conçoit aisément que les femmes qui ont de l'esprit, et un esprit cultivé, doivent meux écrire les lettres que les hommes meme qui écrivent le mieux. La nature leur

a donné une imagination plus mobile, une organisation plus délicate : leur esprit, moins cultivé par la réflexion, a plus de vivacité et de premier mouvement; il est plus primesautier, comme dit Montaigne : renfermées dans l'intérieur de la société, et moins distraites par les affaires et par l'étude, elles mettent plus d'attention à observer les caractères et les manières; elles prennent plus d'intérêt à tous les petits événements qui occupent ou amusent ce qu'on appelle le monde. Leur sensibilité est plus prompte, plus vive, et se porte sur un plus grand nombre d'objets. Elles ont naturellement plus de facilité à s'exprimer, la réserve même que leur prescrivent l'éducation et les mœurs sert à aiguiser leur esprit, et leur inspire, sur certains objets, des tournures plus fines et plus délicates; enfin, leurs pensées participent moins de la réflexion, leurs opinions tiennent plus à leurs sentiments, et leur esprit est toujours modifié par l'impression du moment : de là cette souplesse et cette variété de tons qu'on remarque si communément dans leurs lettres; cette facilité de passer d'un objet à d'autres très-divers, sans effort et par des transitions inattendues, mais naturelles; ces expressions et ces associations de mots, neuves et piquantes sans être recherchées; ces vues fines et souvent profondes, qui ont l'air de l'inspiration; enfin, ces négligences heureuses, plus aimables que l'exactitude. Les hommes d'esprit, et plus habitués a peuser et à écrire, mettent tout naturellement et comme malgré eux, dans leurs idées, une méthode qui y donne trop l'air de la réflexion, dans leurs style une correction incompatible avec cette grace négligée et abandonnée qu'on aime dans les lettres des

D'ordinaire, a dit, je crois, Voltaire, les savants écrivent mal les lettres familières, commes les danseurs font mal la révérence.

Les lettres de Balzac et de Voiture, qui

ont eu tant de succès dans le siècle dernier, sont oubliées aujourd'hui, parce que l'amour du bel esprit est moins vif, le goût plus formé, et l'art d'écrire mieux connu. Il est resté, de ce siècle immortel des lettres de deux femmes, qui vivront autant que notre langue : tout le monde a lu les lettres de madame de Maintenon, et l'on ne peut se lasser de relire celles de madame de Sévigné. Mais quelle différence entre ces deux femmes célèbres! Les lettres de la première sont pleines d'esprit et de raison : le style en est élégant et naturel; mais le ton en est sérieux et uniforme. Quelle grace, au contraire! quelle variété! quelle vivacité dans celles de madame de Sévigné!

Ce qui la distingue particulièrement, c'est cette sensibilité momentanée qui s'émeut de tout, se répand sur tout, reçoit avec une rapidité extrême différents genres d'impressions. Son imagination est une glace pure et brillante, où tous les objets vont se peindre, mais qui les réstéchit avec un éclat qu'ils n'ont pas naturellement. Cette mobilité d'ame est ce qui fait le talent des poètes, surtout des poètes dramatiques, qui sont obligés de revêtir presque en même temps des caractères très-divers, et de se pénétrer des sentiments les plus opposés, Jorsqu'ils ont à faire parler dans la même scène l'homme passionné et l'homme trauquille, l'homme vertueux et le scélérat, Néron et Burrhus, Mahomet et Zopire, etc.

On a dit que mudame de Sévigné étoit une caillette : cela peut être, si l'on entend simplement par caillette une femme sans cesse occupée de tous les mouvements de la société, de tous les mots qui échappent, de tous les événements qui s'y succèdent; qui saisit tous les ridicules, recueille toutes les médisances; qui conte avec la même vivacité une sottise plaisante et la mort d'un grand homme, le succès d'un sermon et

le gain d'une bataille. Mais comment peuton donner le nom de caillette à une femme du meilleur ton, très-instruite, pleine d'esprit, de graces, de gaicté et d'imagination, admirée et recherchée des hommes les plus distingués du siècle de Louis XIV?

Le mérite de son style est bien difficile à sentir pour un étranger; il tient au progrès qu'a sait la société en France, où elle a créé un langage qui n'est bien connu que des personnes qui ont vécu quelque temps dans la bonne compagnie. Les finesses de ce langage consistent particulièrement dans un grand nombre de termes, qui, étant un peu détournés de leur sens primitif, expriment des idées accessoires dont les nuances se sentent plutôt qu'elles ne se définissent. Il y a une infinité d'expressions et de tournures qui reviennent sans cesse dans nos conversations, et qui n'ont point d'équivalent dans les autres langues. Les mots sentiment et galanterie, qui expriment des idées bien distinctes pour un François, ne peuvent se traduire, ni en latin, ni en italien, ni en anglois. Il faut qu'un étranger soit sort avancé dans la connoissance de notre langue pour être en état de sentir le charme des lettres de madame de Sévigné et celui des fables de La Fontaine.

Le comte de La Rivière, parent de madame de Sévigué, et de qui on a un recueil de lettres en deux volumes, dit quelque part: Quand on a lu une lettre de madame de Sévigné, on sent quelque peine, paros qu'on en a une de moins à lire. Ce mot vaut mieux que le reste du recueil.

Ce qui ajoute un grand prix aux lettres de madame de Sévigné, c'est une foule de traits qui nous peignent cette cour brillante de Louis XIV. On aime à se trouver, pour ainsi dire, en société avec les plus grands personnages de ce beau règne, qui, malgré les censures d'une philosophie sèche et sévère, a toujours un éclat et

un air de grandeur qui attache et qui impose. Je ne crois pas que notre siècle ait pmais le même attrait pour hos descendants. Ce qui me dégoûte de l'histoire, disoit une femme de beaucoup d'esprit, c'ast de penser que ce que je vois aujourd'hui vera de l'histoire un jour. Ce mot est spirituel, mais ne doit pas être pris à la lettre. L'histoire des intrigues du Vatican ne doit pas nous dégoûter de celle de la République mmaine.

M. de Voltaire n'a pas rendu justice à madame de Sévigné, dans sa notice des écrirains du siècle de Louis XIV. . C'est dommage, dit-il, qu'elle manque absolument · de gout, qu'elle ne sache pas rendre jus-· Ilce à Racine, qu'elle égale l'oraison fu-· nebre prononcée par Mascaron au grand chef-d'eruvre de Fléchier. • Il est vrai qu'elle a écrit qu'on se dégoûteroit de Racine comme du café, et en cela elle a fait me double méprise; mais il ne faut pas toujours attribuer à un défaut de goût une taue de goût. Les gens d'esprit se trompent tors les jours dans les jugements qu'ils portent de leurs contemporains : c'est que ce est pas le goût seul qui juge; les préventons personnelles, les affections, les rivabes, l'opinion publique, séduisent et égaont les mellleurs esprits. Madame de Sévigné avoit vu naître les chefs-d'œuvre de Corneille : élevée dans l'admiration de ce sand homme, son enthousiasme étoit bien legitime; mais, comme tout enthousiasme, il étoit un peu exclusif. Lorsque Racine vint apporter sur le théâtre des mœurs plus foibles, un ton moins élevé, une grandeur moins apparente, elle crut qu'il avoit démadd le caractère de la tragédie, parce pelle comparoit Racine à Corneille, et polle ne pouvoit juger de la perfection fune tragédie que d'après celles de Corwille; pardonnous-lui, disoit-elle, de méchants vers en faveur des sublimes et dirines heautés qui nous transportent : ce sont des traits de maître qui sont inimitables. Despréaux en dit encore plus que moi. En se trompant ainsi, on volt que son erreur étoit sans prévention et sans humeur. Il faut bien se garder de la mettre au rang des Nevers, des Deshoulières, de cette cabale acharnée qui persécutoit Racine en protégeant Pradon. Voyez avec quelle aimable sensibilité elle parle d'une représentation d'Esther à Saint-Cyr: 4 Je ne

- » puis vous dire l'excès de l'agrément de
- · cette pièce. C'est un rapport de
- · musique, des vers, des chants et des per-
- · sonnes, si parfait qu'on n'y souhaite rien.
- On est attentif, et l'on n'a point d'autre
- · peine que celle de voir finir une si ai-
- mable pièce. Tout y est simple, tout y
- · est innocent, tout y est sublime et tou-
- · chant. Cette fidélité à l'histoire sainte
- · donne du respect : tous les chants conve-
- · nables aux paroles sont d'une beauté qu'on
- · ne soutient pas sans larmes. La mesure de
- » l'approbation qu'on donne à cetté pièce
- · est celle du goût et de l'attention. -

Quant à la comparaison de Mascaron avec Fléchier, M. de Voltaire s'est bien trompé.

L'oraison funèbre de Mascaron parut la première, et madame de Sévigné la trouva belle; mais lorsqu'elle vit celle de Fléchier, elle n'hésita pas à lui donner la préférence. Lors même qu'elle se trompe, on trouve dans ses jugements et dans ses opinions toujours de la bonne foi, et jamais de suffisance.

Il me semble que ceux mêmes qui aiment le plus cette femme extraordinaire ne sentent pas eucore assez toute la supériorité de son esprit. Je lui trouve tous les genres d'esprit: raisonneuse ou frivole, plaisante ou sublime, elle prend tous les tons avec une facilité inconcevable. Je ne puis pas me refuser au desir de justifier mon admiration par la citation des traits les plus piquants qui se présenteront à ma mémoire ou à mes

yeux, en parcourant ses lettres au hasard. C'est surtout dans les récits et les tableaux où la grace, la souplesse et la vivacité de son esprit brillent avec le plus d'éclat. Il n'y a rien peut-être à comparer à ce conte de l'archevêque de Reims, Le Tellier. • L'arche-« vêque de Reims revenoit fort vite de Saint-· Germain, c'étoit comme un tourbillon; s'il · se croit grand seigneur, ses gens le croient · encore plus que lui. Il passoit au travers · de Nauterre, tra, tra, tra, ils rencontrent · un homme à cheval, gare, gare; ce pau-

» vre homme veut se ranger, son cheval ne

» le veut pas, et enfin le carrosse et les six chevaux renversent cul par-dessus tête le

· pauvre homme et le cheval, et passent par-

· dessus, et si bien par-dessus, que le car-

 rosse fut versé et renversé ; en même temps • l'homme et le cheval , au lieu de s'amuser à

· être roués, se relèvent miraculeusement,

· remontent l'un sur l'autre, et s'enfuient, et

« courent encore, pendant que les laquais et

le cocher de l'archevêque même se mettent

· à crier : Arrête, arrête ce coquin, qu'on

· lui donne cent coups. »

L'archevêque, en racontant ceci, disoit : . Si j'avois tenu ce maraud-là, je lui au-· rois rompu les bras et coupé les orcilles. -Voici un tableau d'un autre genre : • Ma-

\* dame de Brissac avoit aujourd'hui la co-

lique; elle étoit au lit, belle et coiffée à

» coiffer tout le monde; je voudrois que vous

· eussiez vu ce qu'elle faisoit de ses douleurs,

• et l'usage qu'elle faisoit de ses yeux, et des

· cris, et des bras, et des mains qui traf-

noient sur sa couverture, et la compassion

· qu'elle vouloit qu'on cut. Chamarrée de · tendresse et d'admiration, j'admirois cette

· pièce et la trouvois si belle, que mon at-

· tention a dú paroître un saisissement, dont

• je crois qu'on me saura fort bon gré ; et

songez que c'étoit pour l'abbé Bayard,

- Saint-Hérem, Montjeu et Planci, que la

scène ctoit ouverte.

Écoutez-la à présent annoacer la mort subite de M. de Louvois. Vovez comme son ton s'élève sans se guinder. « Il n'est donc plus, · ce ministre puissant et superbe, dont le · moi occupoit tant d'espace, étoit le centre · de tant de choses! Que d'intérêts à démé-· ler, d'intrigues à suivre, de négociations » à terminer!... O mon Dieu, encore quelque » temps! je voudrois humilier le duc de Sa- voie, écraser le prince d'Orange : encore » un moment!.... Non, vous n'aurez pas un · moment, un seul moment! · Ce dernier mouvement n'est-il pas digne de Bossuet? Il me semble qu'on n'est pas plus sublime avec plus de simplicité.

Lorsque le prince de Longueville sut tué au passage du Rhin, on ne savoit comment l'apprendre à la duchesse de Longueville sa mère, qui l'idolatroit. Il falloit pourtant lui annoncer qu'il y avoit eu une affaire : comment se porte mon frère, dit-elle? Sa pensée n'osa pas aller plus loin, ajoute madame de Sévigné; ce trait n'est-il pas admirable! Le tableau qu'elle fait ensuite de la douleur de cette mère tendre fait frissonner.

- Cette liberté que prend la mort d'inter-« rompre la fortune, doit consoler de n'être » pas au nombre des heureux; on en trouve - la mort moins amère. - Les lettres de madame de Sévigné sont semces de réflexions semblables, d'une vérité frappante, exprimées d'une manière énergique, fine, originale, et entremélées souvent de traits plaisants et curieux.

Elle dit quelque part, en parlant d'une vicille femme de sa connoissance qui venoit de mourir. • Quand elle fut près de mourir - l'année passée, je disois, en voyant sa triste

- · convalescence et sa decrepitude : Mon · Dieu! elle mourra deux fois bien près l'une
- « de l'autre. Ne disois-je pas vrai? Un jour
- · Patris étant revenu d'une grande maladio
- à quatre-vingts ans, et ses amis s'en ré-- jouissant avec lui et le conjurant de se le-

- ver : hélas! leur dit-il, est-ce là la peine
  de se rhabiller?
- Il u'y a qu'a laisser faire l'esprit bumain,
- dit-elle ailleurs; il saura bien trouver ses
   petites consolations, c'est sa fantaisie d'être
- · content.
- · Les longues maladies usent la douleur,
- et les longues espérances usent la joie.
  On n'a jamais pris long-temps l'ombre
- · pour le corps : il faut être , si l'on veut paroitre. Le monde n'a point de longues in-
- · justices. »

Elle montre partout un grand penchant à la devotion, et une grande tiédeur sur la pratique. • Mon Dieu, qu'il est heureux (ditelle du fameux cardinal de Retz)! que j'en-vierois quelquefois son épouvantable tranquillité sur tous les devoirs de la vie! On se ruine quand on veut s'acquitter.

Sa dévotion est douce et humaine. Nous parlons quelquefois de l'opinion d'Origène et de la nôtre : nous avons de la peine à mus faire entrer une éternité de supplices dans la tête, à moins que la soumission ne vienne au secours.

Combien de réflexions touchantes sur le traps. la vicillesse, la mort!

- La mort me paroit si terrible, que je hais
   plus la vie parcequ'elle y mène, que par
   les épines qui s'y rencontrent.
- Je trouve les conditions de la vie assez
- · dures : il me semble que j'ai été traînée
- malgré moi à ce point fatal où il faut souf-
- · frir la vieillesse : je la vois ; m'y voilà, et
- · je voudrois bien au moins ménager de n'al-
- · let pas plus loin, de ne point avancer dans · ce chemin des infirmités, des douleurs,
- · despertes de mémoire, des défigurements,
- qui sont près de m'outrager. Mais j'entends
- · une voix qui dit : il faut marcher malgré
- · rous; on bien, si vous ne le voulez pas,
- · il faut mourir ; ce qui est une autre extré-
- · mité où la nature répugne.
  - · Je regardois une pendule, et prenois plai-

- · sir à penser : voilà comme on est quand on
- · souhaite que cette aiguille marche : cepen-
- » dant elle tourne sans qu'on la voie, et tout
- · arrive à la fin. •

Il lui échappe quelquesois des expressions hardies, qu'on pourroit trouver maniérées en les considérant isolées, mais qui, vues à leur place, paroissent très-naturelles, c'est, il est vrai, le naturel d'une semme dont l'imagination est très-vive et l'esprit très-orné:

« Je ne connois plus les plaisirs, dit-elle quel» que part; j'ai beau frapper du pied, rien ne

» que part; j'ai beau frapper du pied, rien ne » sort qu'une vie triste et uniforme. » (In voit qu'elle venoit de lire dans Plutarque le mot de Pompée, qui se vantoit qu'en quelque endroît de l'Italie qu'il frappat du pied, il en sortiroit des légions prêtes à obéir à ses ordres.

Pour faire entendre que le crédit d'un ministre diminue, madame de Sévigné dit que son étoile pàlit. Cette figure n'est-elle pas hemeuse et brillante sans aucune affectation?

Son style n'est presque jamais simple, mais il est toujours naturel; et ce naturel se fait surtout sentir par une négligence abandonnée qui plait, et par une rapidité qui entraîne. On sent partout ce qu'elle dit quelque part: J'écrirois jusqu'à demain; mes pensées, ma plume, mon encre, tout vole.

Veut-elle quelquesois raconter un trait, une plaisanterie d'une gaicté un peu libre pour une semme? Quelle adresse dans la tournure! quelle mesure dans l'expression! Elle fait tout entendre sans rien prononcer. On peut se rappeler un mot de ce genre sur la Brinvilliers.

Ce qui brille par-dessus tout dans les lettres de madame de Sévigné, c'est ce fonds inépuisable de tendresse pour sa fille, dont les expressions se varient sous mille formes diverses, toujours sensibles, toujours intéressantes; mais ce sont les traits les moins propres à être cités, parceque ce ne sont ordinairement que des expressions et des tournures très-simples, qui ne peuveut guère se détacher des circonstances on des idées accessoires qui les environnent. Quelquefois cependant son sentiment s'embellit par la pensée et par l'imagination.

Sa tendresse pour sa fille emprunte souvent des tournures très-ingénieuses sans cesser d'être naturelles. « Savez-vous ce que Je · fais de ma lunette? écrit-elle à madame de

- » Grignan. Je ne cesse de la tourner du côté
- 💰 dont elle éloigne; les importuns qui m'envi-
- · ronnent disparoissent, et je peux ne pen-
- « ser qu'à vous. »
- « Je regrette, dit-elle dans un autre en-
- · droit, ce que je passe de ma vie sans vous,
- · et j'en précipite les restes pour vous retrou-
- · ver, comme si j'avois bien du temps à
- perdre. Elle répète plusieurs fois cette idée : « Je suis bien alse que le temps coure
- et m'entraîne avec lui pour me redonner à " vous. " Et dans un antre endroit : « Je suis
- » si désolée de me retrouver toute scule, que,
- · contre mon ordinalre, je souhaite que le
- · temps galope, et pour me rapprocher ce-
- · lui de vous revoir, et pour m'essacer un
- · peu ces impressions trop vives..... Est-ce
- · donc cette pensée si continuelle qui vous
- · fait dire qu'il n'y a point d'absence? J'avoue
- · que, par ce côté, il n'y en a point. Mais
- « comment appelez-vous ce que l'on sent
- · quand la présence est si chère? Il faut de
- nécessité que le contraire soit bien amer.
- · Mon cœur est en repos quand il est prés
- · de vous ; c'est son état naturel, le seul qui
- · pent lui plaire....
- « Il me semble, en vous perdant, qu'on
- · m'a dépouillée de tout ce que j'avois d'ai-
- mable.... Je serois honteuse, si, depuis
- · huit jours, j'avois fait autre chose que pleu-
- rer... Je ne sais où me sauver de vous, ditelle ailleurs à sa fille.

Elle cerit au président de Moulceau : «J'ai

- « été reçue à bras ouverts de madante de
- Grignau, avec tant de joie, de tendresse

- » et de reconnolssance, qu'il me sembloit que
- » je n'étois pas venue encore assez tôt ni
- · d'assez loin. »

Je sens quelque peine à remarquer les défauts d'une femme si aimable et si rare; mais il faut le dire pour l'honneur de la vérité : madame de Sévigné, avec tant d'esprit et un si bon esprit, avoit aussi les sottises de son siècle et de son rang. Elle étoit glorieuse de sa naissance jusqu'à la puérilité. On la volt se pâmer d'admiration sur la généalogie de la maison de Rabutin, que le comte de Bussy se proposoit d'écrire; elle croit que toute l'Europe va s'intéresser à cette belle histoire.

Elle étoit enivrée, comme presque tout son siècle, de la grandeur de Louis XIV. Ce princè lui parla un jour, après la représentation d'Exther, à Saint-Cyr: sa vanité se montre et se répand, à cette occasion, avec une joie d'enfant. Le passage est curieux. - Le roi » s'adressa à moi et me dit : Madame, je suis · assuré que vous avez été contente. Moi, · sans m'étonner, je répondis : Sire, je suis · charmée; ce que je sens est au-dessus des paroles. Le roi me dit : Racine a blen de a l'esprit. Je lui dis : Sire, il en a beaucoup, · mais en vérité, ces jennes personnes en ont

- · beaucoup aussi; elles entrent dans le sujet
- comme si elles n'avolent jamais fait autre
- · chose. Ah! pour cela, dit-il, fl est vrai; et
- · puis Sa Majesté s'en alla, et me laissa l'ob-
- » jet de l'envie. M. et madame la princesse
- · me vinrent dire un mot; madame de Main-
- · tenon, un éclair : je répondis à tout, car · J'étols en fortune.

C'est dans ces endroits que la femme d'esprit est éclipsée un moment par la caillette. On sait qu'un jour Louis XIV dansa un menuet avec madame de Sévigué. Après le menuet elle se trouva près de son cousin le comte de Bussy, à qui elle dit : Il faut arouer que nous arons un grand roi. Oui, sans doute. ma cousine, répondit Bussy, ce qu'il vient de faire est craiment héroïque! Il faut avouer

que, de toutes les sottises humaines, il n'y en a point de plus sottes que celles de la vanité.

REFLEXIONS sur les Lettres de Madame de Sevigné, par M. l'abbé de Vauxelles.

Les lettres de madame de Sévigné furent célèbres dès son vivant, mais celles de quelquesautres l'étoient aussi; par exemple, celles de sa cousine, madame de Coulanges!. Le vrai goût du style épistolaire s'étoit alors développé en France. Il faut avouer que les plus parfaits modèles en furent donnés par les femmes, et qu'elle laissèrent bien loin derrière elles les modèles qu'on leur avoit vantés, et Voiture et Balzac . Ce genre sur-tout veut du naturel, et c'étoit à elles qu'il appartenoit de le perfectionner. Un homme dans ce même temps parut y exceller, c'étoit encore un parent de madame de Sévigné, le fameux Bussy-Rabutin, écrivain très-pureu même temps qu'un médisant détestable : d'abord détracteur de sa cousine, puis son admirateur sincère. Il imprima le premier recueil où se trouvent des lettres de cette dame mélées aux siennes. Elles ont entre elles quelque air de famille. Bussy britle par cette aisance de tournures, et cette pureté d'expression dont

l Lorsqu'on présenta madame de Coulanges à la dauphine, en 1680, cette princesse lui parla de l'agrement de ses lettres. Elle en avoit lu en Allemagne.

bommes, ils sont jugés partout, et les gens du monde ne les lisent plus. Mais les gens de lettres, qui doivent lire tout et observer quels ont été les progrès de la perfection, peuvent remarquer que ces deux hommes ne furent pas sans influence ni aans utilité. On se détrompa bientôt de l'enflure de Balzae, et l'on conserva sa noblesse. Le atyle des dépêches politiques acquit de la dignité. Ce mérite fut remarqué par Louis XIV dans Pomp nne (ami de madame de Sévigné), et c'est à quoi il dut son élévation. Quant à Voiture, il régna plus longtemps, les esprits les plus graves s'en occupérent, et j'en ai vu un exemplaire chargé de notes du sa-

Bouhours l'a si constamment loué: mais il est vain, mais son orgueil y paroit écrasé, et non pas éteint par les humiliations qu'il s'étoit attirées. On est fatigué de le voir si longtemps à genoux devant Louis XIV, et à-peuprès consolé de ce qu'il n'obtient point grace. Sa cousine, au contraire, est bonne, naturelle; elle lui a pardonné. Mais je ne sais pourquoi on soupconne qu'elle n'a pu oublier la vicille injure. Soit parcequ'il fut un méchant, soit parcequ'il est toujours bel-esprit et se pavane dans son langage d'homme de la cour, elle paroit moins parfaitement à l'aise avec lui. Ses lettres ne tombent point de sa tête toutes faites comme les autres, et elle ne peut dire de celles-là : mon papier, mon encre, ma plume, tout vole; elle les fait et les compose, et Bayle a raison de remarquer qu'elles ont quelque chose de moins parfait. On n'y voit pas, par exemple, cet abandon de gaieté avec lequel elle instruit M. de Coulanges des événements du jour, et l'entretient de chansons, de voyages, de châteaux, de bonne chere, et de toutes les distractions auxquelles il laissoit emporter sa vie. Dira-t-on que c'est le malheur de Bussy qui lui pèse, non; mais c'est la joie continue de Coulanges qui se communique à elle. Je vois par les lettres que ce cousin-là reçoit, comme par celles qu'il écrit, qu'il étoit trèsaimable, solide en amitié, quoique frivole en

vant Huet. Son nom étoit devenu une espèce de proverbe; et quand on vouloit louer un badinage ingénieux, on le comparoit à celui de Voiture. Son succès fut trop grand, et ce fut pent-être un bonheur, car sa chute en a été plus complète. On s'apperçut que l'esprit des Cotins et le ton de l'hôtel de Rambonillet, qui avoit pensé tout perdre, n'étoit que l'imitation des défauts de cet écrivain l'esprit naturel reprit ses droits. Il faut avouer que Molière aida puissamment à discréditer l'affectation et le faux goût. Mais les exemples du vrai style épistolaire furent donnés par des dames illustres dont on a conservé les lettres. Madame de Sévigné, madame de Coulanges, madame de Villars, madame de Maintenon, vivent dans leur jeunesse régner dans les lettres la folie du bel-esprit. On ne voit dans les leurs qu'un langage plein de raison et d'élégance.

ses goûts; qu'il a dù jouir de tout et ne parvenir à rien de grand; et c'est ce qui arriva Ses lettres sont amusantes'; mais il paroît qu'il savoit goûter celles de sa cousine, qu'il les lisoit avec plaisir pour lui-même, et avec charme pour les autres. Madame de Sévigné le loue vingt-fois de ce petit talent: elle se divertit quand il assure qu'il est très-jeune à soixante aus, et qu'à coup sûr on a commis quelque grosse erreur de date dans son acte de baptême.

Sa femme, plus habite, et dont les graces sont plus nobles, sans atteindre toutefois jusqu'à celles de madame de Sévigné, sa femme, dis-je, étoit amie de madame de Maintenou, et l'amie préférée, dont cette grave favorite aimoit à s'accompagner et à se parer dans les jours solennels consacrés à la gloire de l'esprit et du mérite, aux représentations saintement théâtrales de Saint-Cyr, ou bien à l'arrivée d'une jeune princesse à qui il falloit montrer ce que la cour avoit de plus estimable, et la société de plus exquis. Dans ces occasions, madame de Coulanges étoit toujours appelée et distinguée. Il faut même avouer qu'elle l'étoit plus particulièrement que madame de Sévigné, soit que celleci, aux yeux de la sage dispensatrice des petits honneurs, parut avoir moins besoin d'anpui, soit qu'elle ressentit pour madame de Coulanges un goût plus décidé. Cette opinion paroit la plus probable. On croit apercevoir dans les lettres de ces deux dames que cette dernière, avec beaucoup d'agréments et un caractère propre à attirer et fixer la considération, avoit apparemment cette attention suivie, et cette babilete de tous les instants

et de tous les détails, qui invite les personnes puissantes à marquer la faveur. Elle étoit plus guidée par la pensée de son projet, madame de Sévigné par son émotion présente. Celle-ci avoit plus de ces qualités qu'on abandonne à leurs succès naturels, et au secours desquelles on n'est point tenté de venir. Elle avoit certainement un esprit plus fertile et plus divers, plus vif, plus livré à sa propre course, et ne s'assujettissant point à la marche des autres. De tels avantages conduisent à être libre dans la société , mais non pas à y être favorisée et distinguée autant qu'on scroit bien aise de l'être. De vieilles traditions de la bonnes compagnie qui sont revenues jusqu'à nous, assurent que dans la sociéte de l'hôtel de Chaulnes et dans celle du célèbre duc de La Rochefoucauld, et de madame de La Fayette, madame de Sévigné portoit une telle habitude de sécurité, d'abandon, d'aimable insouciance, qu'en de certains moments elle se faisoit oublier et paroissoit presque nulle. On l'en aimoit davantage ensuite, quand son imagination. venant à s'éveiller, retrouvoit toute sa vivacité, sa fécondité, son éloquence. Son ame alors se rendoit présente et embellissoit sa personne. Le brillant de son esprit, suivant madame de La Favette, lui donnoit alors un tel éclat, que quoiqu'il semble que l'esprit ne dut toucher que les oreilles, il est certain que le sien 'éblonissoit les yeux.

I l'action de l'ame triomphe de l'irrégularité des traits, elle met de l'accord au milieu de la confusion, et de la vie où il n'y avoit que de l'immobilité : comme la lumière s'empare d'un nuage, et le rend transparent et leger, la laideur de Pelisson disparoissoit quand il parloit, et le Kain, dans certain rôles, obtenoit ce cri des femmes : th' qu'il est beau' Mais cet effet provient tout entier de l'intelligence, de l'émotion intérieure, et non des efforts qu'on y substitue. Ce qui est de commande est toujours faux ; ce que la nature donne est sur de plaire, et la beauté même en est emb lhe, l'adopte donc la remarque de madame de la l'ayette sur son Ame; quoique je n'en approuve pas l'expression, qui est un peu hyperbolique et précieuse, ce qui ne lui est pas ordinaire.

Les chansons qu'il y a mélées n'y ajoutent aucun prix, et ce ne sont pas ses plus jolies. Voltaire n'a pas dédaigné de citer quelques couplets de ce rimeur facile et gai : sa mémoire a survéeu assez longtemps, non-sculement au règne de Louis MV, mais a la règence. Aujourd'hui, il est absolument oublié, et sans madame de Sévigné, qui parleroit de Coulanges?

· Vous êtes sensible, lui disoit-elle aussi, · à la gloire et à l'ambition, et vous ne l'êtes · pas moins aux plaisirs. Vous paroissez née pour eux, la joie est le véritable état de · rotre ame... » Elle ajoute encore : « Il y a · des gens qui vous soupçonnent de ne pas · montrer votre cœur tel qu'il est; mais au contraire, vous êtes si accoutumée à n'y · rien sentir qui ne vous soit honorable, que · même vous y laissez voir quelquefois ce que · la prudence vous obligeroit de cacher. • Un seroit faché qu'elle cut supprimé ce trait de portrait de son amie; il accrédite les auvo., et moutre parfaitement ce qu'étoit madame de Sévigné au milieu de ces sociétés riquises, qu'on peut appeler la fleur du siècle k plus brillant. Je me figure entre l'auteur des maximes et celle de Zaïde et avec leurs smis les plus choisis, une personne qui ne « doute pas que la postérité recevra d'elle u livre non moins renommé que les leurs, et cent fois plus relu, mais qui ne sera un fivre que parce qu'elle ne songera jamais à en faire un livre dans un genre ou un seul homme de la plus haute éloquence parmi les anciens rescelle (peut-être moins qu'elle); un lire qui fera le charme de tous les lecteurs « le désespoir d'aucun; le modèle le plus vante et le plus attrayant, dont ils deseront le plus d'approcher, et dont ils supprocheront que par un extrême bonteur et jamais par effort. Voilà le livre

ton se doute que je parle de Cicéron. Ses lettres est sans contredit les premières entre celles des enumes d'état, des gens du monde, des hommes de etires. Son ume s'y peint sans cesse tout entière, dies diversementagitée par les événements de son ele C'est un tres grand homme au milieu d'une evar très inquiétante. Madame de Sévigné, au contrare, est entourée de tout le honheur d'un heau leur, et son ame s'épanche au milieu des féhertés; au cettre auxe n'est pas moins noble et moins sentitelle que celle de l'immortel consul; son parlage de grace toujours diverse et toujours vraie, emps celui de tucéron est l'urbanité romaine et la porlosophie; sa lecture a moins d'intérêt pour le lecteura instruits, et plus de charme pour tous,

inespéré, imprévu parmi toute cette société si spirituelle, qui en formera un jour les annales, et perpétuera les souvenirs de tant de dignité, de politesse et de grace. L'auteur, dis-je, sera cette femme si paisible, et tout ensemble si vive, tour-à-tour recueillie dans son ame, et y vivant de sa propre joie et de ses douces pensées maternelles, et en sortant au moindre mot qui l'invite, et se communiquant tout entière avec une fertilité d'imagination, une variété de graces qui contraste avec la finesse concise de La Rochefoucauld, et avec l'élégance réservée de madame de La Favette. Ces personnes réunies forment un modèle presque idéal de la conversation la plus parfaite. Si quelque jour nous revenons à savoir jouir de notre esprit et des véritables délices de ce qui s'appeloit si justement alors la bonne compagnie, on ne les retrouvera que dans des assortiments semblables de plusieurs esprits raisonnables, divers entre eux, mais qui se plaisent et marient leurs pensées, comme d'habiles musiciens leurs dissonances et leurs accords. Telest le souvenir qu'ont laissé les sociétés de ce beau siècle, si riche en hommes supérieurs, si abondant en femmes aimables; et ce que l'on reconnoissoit alors pour l'esprit et le ton françois, est celui que voudra imiter toute nation curieuse de la gloire et des plaisirs les plus nobles'.

sur-tout pour les François. Corbinelli en portoir le même jugement que M. de Vauxcelles ; il écrivoit au président de Moulceau le 20 février 1686 : « Je passe » ma vie à admirer les lettres de Cicéron , tant les » familières que celles à Atticus. Je me promets d'atvirer dans le même goût madame de Sévigné, et « » lui faire porter quelque envie (j'entends à Cicéron) « de la conformité que ce grand orateur peut avoir » avec elle sur le genre épistolaire. »

La société se perfectionna alors beaucoup plus en France qu'elle n'avoit fait dans le midi de l'Enrope, et nous laissamez très en arrière les Italiens et les 'Espagnels de qui nous avions beaucoup empronté. Quand le nord voulut se polir, il nous imita. L'Angleterre en donna l'exemple sons Charles II, et continua jusque sous la reine Anne. Les plus beaux esprits d'Augleterre estimoient alors beaucoup les

Il faut avouer que cette perfection d'agrément ne s'étoit pas encore répandue loin de la cour et de quelques sociétés de Paris; les trois quarts de cette capitale étoient condamnés à végéter avec le sobriquet de bourgeois, qu'on opposoit au titre de eavalier, à une distance énorme de celui d'homme de la cour; et l'on ne peut s'empêther de rire de la compassion du jésuite Bouhours pour tout ce qui est bourgeoik, et de sa vénération pour les gens de qualité. Le nom de provincial, bien pire encore, enveloppolt tout ce qui n'habitoit pas la capitale on quelque royal château (comme disoit Coulanges de ceux qu'il fréquentoit), et désignoit inévitablement le mauvais goût et les manières ridicules. Or, si les gens de la contr se preservoient du commerce des bourgeois à Paris, il falloit bien qu'ils rencontrassent les provinciaux dans leurs terres. Malheur aux délicats : leurs veux et leurs oreilles avoient beaucoup à souffrir. On s'aperçuit dans les tettres de madame de Sévigné que la province la tiroit de sa position naturelle et ordinaire, mais que sa gaieté et les occupations l'a soutenoient, et que, sans se décober ni choquer, ni s'ennuyer on se plaindre, effe se contentoit de rire toute seule et doutément du prochain. Car, disoit-elle, Il est drôle quelquefoix, le prochain en Bretagne, nur-tout quand il a dine. Je ne vois pas positivement du mépris, mais seulement de la guieté dans ce qu'elle raconte des passepieds bretons et du menuet qui brouilla mademoiselle de Kerborgne avec une autre demoiselle en Ker, et des carrossees de madames qui lui pleuvent, et des cavalcades de campagnards. Il n'y a que l'insupportable made-

notres. L'Allemagne méla l'idée des différents modeies, et voulnt à la fois miter les Anglois et nous, mais Fréderic-le-Grand nous préféra toujours. Il est aisé de prouver que tous les pas que l'Europe à faits dejuis cent aus vees la politesse des écrits et des missurs, ont été faits à la suite des sujets de gouis XIV, que quelquestous appellent ses esclaves. molselle du Plessis que ses railleries poursuivent sans misérleorde, pent-être parce qu'elle est affectée et même hypocrite; peutêtre aussi, et plus probablement encore, parce qu'elle déplaisoit à madame de Grignan, péché impardonnable auprès de madame de Sévigné. Les haines très-féminines de la fille passoient tout entières dans le cœur de la mère. De la quelques endroits dans ses lettres détonnent fortement avec la lecture assidue de Nicole, et la charité, et la générosité naturelle, et même la bonne grace et l'usage du monde, qui veulent qu'on soit très retenu dans ses aversions. Elle ne l'est pas toujours assex, je l'avoue; mais, s'll fadt en dire ma pensée, je m'en prends à madame de Grignan. Il me semble que r'est pour son compte et pour la divertif que ces traffs de malice un pen acérés se trouvent sous la plume de sà mère , au milieu de taut d'amour et de graces, partifitoutes les effusions d'une ame satisfaite (pour me servir de l'heureuse expression de Gresset). Je ue sals pourquoi j'ai éprouvé, des ma première jeunesse, dans cet âge où les jugements sont si purs, parce qu'ils sont ceut de l'instinct, j'ai éprouvé, dis-je, cent fois qu'après avoir lu les lettres de madame de Sévigné, je l'autois beaucoup, et qu'att contraire j'almois très-pett cette fiffe qu'elle adore et idolatre. Je sompgonhois celleci d'être altière, guinder dans les hauteurs de sou esprit cartésien, et dans les privilèges d'une commandante de Provence, abaissant sons pitie, et desirant qu'on n'épargne point tont ce qui a rencontré sa défaveur. C'est sous ces traits que s'offroit à moi madame de Grignan, et, j'en demande pardon à sa mère, cette idée n'a pu s'effacer entièrement de mon esprit, quoique d'une part, je n'ale lu contre elle aucune accusation contemporaine et positive, et que de l'autre je voie de quels éloges sa mère l'a comblée pendant tant d'années. De tels éloges, donnés par une telle mère dans plusieurs volumes de lettres,

ne peuvent être ni une longue bêtise ni une effronterie maladroite. Je consens qu'ils soient aussi mérités que sincères; je trouve même dans quelques lettres qui sont restées de cette dame un ton spirituel et noble. Majs enfin, quand je vois les junombrables lettres de sa mère, je remarque avec peine pour madame de Grignan qu'elle est la scule ayec qui madame de Sévigné descende à se montrer médisante. Je me suis dit : elle l'est donc co sa la yeur, et par une molle complaisance; che partage les passions de sa fille comme elle partageoit les accidents de sa santé; et de meme qu'elle disoit : J'ai mal à la poiwine de ma fille, elle auroit pu dire: La sane de ma fille m'envenime un peu sonvent contre mademoiselle du Plessis et contre madanc de Marans, et contre l'évêque de Marcalle, et contre quelques autres en petit mmbre. Elle a quelquefois ailleurs des traits de malice, prais ceux-la neuvent s'appeler do badinage; ils lui echappent, elle ne les cusace point. Par exemple, quand elle peint hoquette, l'évèque d'Autun, propongant l'orason fanchre de madame de Longueville ure toute la capacité, toute la grace et toute l'habileté dont un homme puisse être espable, elle ajoute : Ce n'étoit point Tarme, ce n'étoit point un Patelin, c'étoit un probat de conséquence... Pent-on dire plus charement et plus gaiement que ce n'étoit pout la son habitude, et qu'il passoit pour un patelin et un tartufe. Le souvenir de Tartufe lui fournit ailleurs une autre plaisanerie qui m'étonna plus quand je la retrouvai. List sur le grand Bossuet Inj-même, quand on lui donna l'abbaye de Rebais; elle souper et dit : le pauere homme! comme M. bigon quand il s'attendrit sur le bon souper qua fait Tartufe. Soupçonnoit-elle ce grand homme, qui tonnoit si haut contre les vanités, de ne pas dedaigner la vanité des bonnes allayes? Je dirai ici, en laissant courir ma Name aussi librement et aussi vaguement

que ces lettres, que Bossuet et madame de Sévigné naquirent à un un de distance, tous deux en Bourgogue. Cette province, fertile en grands hommes, s'honorera toujours principalement de ces deux mérites, qu'on ne peut appeler comparables et egaux, mais chacun unique et parfait en son genre. Qui mieux que l'un a deploye toute la force et la magnificence qui pent accompagner la parole? Mais voyez comme l'autre a donné à son style tous les mouvements qui peuvent exprimer la grace. Je dirai plus, elle est quelquelois sublime: par exemple, au sujet de la mort de Louvois et dans les louanges de Turenne; comme Bossnet, en retraçant certains souvenirs de ses héros, est plein de tendresse et d'une partaite élégance. Il mesemble que quiconque est sensible à l'éloquence ne peut prononcer le nom de Bossnet qu'avec une sorte d'étonnement respectueux, mais que celui de Sevigné sera tonjours répéte avec charme.

Quand on l'a lue on la parcourt, et quand on la parcourne hien des fois on se laisse aller à la relire tout entiere. Jai vu des personnes d'un goût exquis, qui, par methode ou par attrait, ne laissoient passer aucune année sans se raviver par cette lecture : c'est gu'elle leur avoit donné chaque fois du plaisir et nulle peine. Un aime à y revoir le mouvement d'un grand siecle pendant ses quaraute plus belles années, et une foule de personnages mémorables; mais il mo semble que c'est surtout madame de Sévigné qu'on veut retrouver, parce qu'on s'est attaché à elle, et qu'on se plait au milieu des objets ou des personnes qui l'occupent ou qui l'amusent. On la suitau milieu des grands, parmi ses amis, quelquefois dans la pratique des devoirs affectueux envers ses proches; de temps en temps au sein de la dévotion; au jubilé qu'elle voudroit faire faire à Corbinelli, mais celui-ci prétend qu'il n'est pas assez préparé; aux sermons de Bossuet, qui

sont des combats à outrance, on en Bourdaloue, qui est pour elle le premier des prédicateurs, le Grand Pan; ou par complaisance dans l'auditoire de quelque abbé de cour, qui a fait le plus beau jeune sermon qu'on puisse entendre. Cette dévotion ne laisse pas de tenir de la place parmi ses affections. Elle s'est sur-tout si bien pénétrée du dogme de la Providence, que c'est son dogme, sa Providence, qui n'empêche pas qu'elle ne soit fort touchée de ce qui contrarie la tendresse de son cœur, et provoquesa disposition aux larmes. « Avec toute ma belle - Providence, que je comprenda ai bien, je « ne laisse pas d'être toujours affligée de ces » arrangements au-delà de toute raison. » N'importe, elle y revient sans cesse, et je plains celui qui l'en blàmeroit; car ce moven réussit à calmer son ame et la rasseoir, et la mène tout droit à un résultat que n'atteignent pas toujours les efforts de la philosophie. J'aime à voir beaucoup de Providence dans les pensées d'une ame sensible, et laisse la triste doctrine de la nécessité aux têtes orgueilleuses qui veulent faire les fières. Si on demande quelle est la pensée habituelle de madame de Sévigné, toutefois après sa fille, je dirai c'est la Providence. Cette pensée la tire d'affaire, et lui fait voir clair dans la eie, sans prétendre y expliquer tant de choses inexplicables pour nous, qui, comme elle dit, ne voyons point le dessous des cartes. Souvent elle s'en exprime dans les termes d'une adoration respectueuse : une fois elle s'écrie avec une apparence de dépit plaisant : Oh Providence! faites done comme rous l'entendez ; vous étes la maitresse. Elle voit bien que tout est réglé quoique imprévu, et que les détails seront toujours des mystères, quoique le principe soit l'évidence même.

Ainsi raisonna toute sa vie madame de Sévigné; et soit qu'en cela elle ait été excellemment philosophe, comme c'est mon avis, ou tout le contraire, comme il plaira

à d'autres de le dire, j'affirme qu'elle en a été plus heureuse, et j'ajoute qu'elle en a été plus aimable. Tout homme sensé souhaitera que toute femme qui l'intéresse, puisant ainsi à la source des affections abondantes et réglées, mette son cœur plem d'émotions sous la protection de cette doctrine, qui subvient à tout dans la vie, et donne les conseils nécessaires à la prospérité, et de douces consolations au malheur. La sensibilité des femmes m'émerveille toujours, et je suis assez porté à croire avec nos pères les Gaulois qu'il y a en elles quelque chose de céleste. Il leur sied donc d'entretenir une sorte de communication avec le ciel. Je le dis aux femmes, et je le dis à ceux qui ont eu quelque participation de leurs dons admirables, aux ames tendres, aux imaginations que le beau enflamme, qui ne vivent que pour être émues, émouvoir et plaire: la pensée religieuse est si grande, si touchante, si vive, qu'elle leur convient excellemment, que leur talent en sera enrichi, et qu'elles laisseront bien en arrière les ames sèches et dures qui la rejettent; qu'ils s'empressent donc de se pénétrer de ce sentiment, et se souviennent de ce bel adage des anciens : Muses, chantez d'abord Jupiter, qui remplit tout de sa présence : Ab Joveprincipium, Musæ, Jovis omnia plena.

Je dirai quelque chose d'une opinion qu'elle méla à ses affections religieuses; elle auroit dû se borner au sentiment, personne ne fut plus heureuse à l'exprimer, et on voit par quelques lettres où elle analyse à sa fille des traités dogmatiques de saint Augustin, que la discussion profonde n'étoit point son fait. L'opinion dont je parle porte à la rigueur, mais elle ne rendit madame de Sévigné ni rigoureuse, ni dure, et a'influa que sur ses discours. Il est vrai qu'elle y revient souvent et parle beaucoup des livres de ces Messieurs; c'est ainsi qu'elle appelle Port-Royal, et c'est pour cela qu'un

l'a placée dans un Dictionnaire des liméniates, et que les jansénistes, de leur ont fait un Sévigniana, ou Recueil de qui leur plait dans ses lettres, avec tesqui sont le plus souvent un nécrologe 1-Royal. Je suis fàché qu'elle ait eu la ise fortune d'occuper si fort ces deux de théologiens; mais pourquoi célèbresouvent ce Port-Royal? je vais le dire. fameuse solitude étoit devenue le et la capitale d'une secte, mais il oit avec des livres de parti, d'autres perfectionné l'esprit humain ; et parlivres de parti même il y en avoit un Deau préféroit aux anciens et aux nes : ce sont les Provinciales. Ce jun'étoit au fond qu'une hyperbole te, par laquelle le satirique s'amusa me conversation à dérouter un jé-Mais enfin les Provinciales sont un ceuvre tel que n'en enfanta jamais le polémique; et ce chef-d'œuvre n'est cal que la postérité doit à ces soli-Elle s'entretient tous les jours des ions que leur a la langue françoise du raisonnement, et même la géo-Il faut se souvenir que presque tout qui a excellé dans ce beau siècle peloit ses maîtres. Ils avoient mis re en commun; chacun pour son avoit renoncé au je et au moi, et Il parloit de lui il se cachoit sous la le particule on '. C'est pour cela qu'en de leurs ouvrages on disoit les livres Messieurs.

de chez eux qu'elle prit tant de faveur. On de par cet innocent artifice, de s'éclipser foute, de se compter pour rien. Mais il y avoit te humilité apparente une grande prudence, il très habile de l'amour-propre. On se sauinconsénients et de l'espèce de responsabimeratne le pronom personnel. On échapblame de la vanité, et on espéroit hien r son compte avec la gloire. De là ces déles de fauz noms sous lesquels on étoit tou-

Ces hommes habiles et protégés par leurs talents et leur austérité, soulevoient fortement l'opinion, et plus d'un lecteur ne sait pas tout ce qu'ils auroient voulu remuer; mais il y a aujourd'hui tel homme aspirant à se faire chef d'un parti ecclésiastique qui ne l'ignore pas, et qui dans un ouvrage récent 'vante assez maladroitement leur conduite comme un modèle de révolte sourde et persévérante. Louis XIV en avoit précisément la même idée, et il regardoit la faveur publique qui réclamoit pour eux, comme un reste des tracasseries de la Fronde. Il ne se trompoit peut-être pas entièrement, car l'esprit d'opposition qui s'étoit manifesté alors en France ne s'v étoit pas éteint, il n'étoit qu'endormi et enchanté par les merveilles du règne et la force du gouvernement. Mais cette force est impuissante à étouffer tout-à-fait les pensées, et toutes les fois qu'elle s'exerçoit elle rencontroit l'improbation et le chagrin d'un grand nombre d'esprits. Ainsi l'infortune de Fouquet, condamné par des juges de cour, fut déplorée par des gens de lettres et par madame de Sévigné. Ainsi les rigueurs contre les partisans de Port-Royal furent désapprouvées par cette même madame de Sévigné et par une foule de gens de bien, qui ne voyoient dans ces solitaires que les adversaires des jésuites et les défenseurs de la saine morale. Ce monarque absolu échoua véritablement en déployant beaucoup de

étoit le Provincial, et Wandrock, et le prieur de Beuil, et le sieur de Royaumont. Arnaud étoit presque le seul qui mit toujours son vrai nom à la tête de ses écrits (il ne craignoit pas d'en répondre). Les autres preuoient un masque, ou se tenoient derrière les rangs. Le public, incertain pendant quelque temps, hésitoit pour s'expliquer; il craignoit que ce faux nom ne caehât par hasard un grand homme. Cet on pouvoit convenir à toute une foule, et chaque janséniste avoit derrière lui tout Port-Royal. Par ce moyen, on étoit respecté, et ces messieurs acquéroient en toute humilité un grand renom.

' Voyez la brochure intitulée : les Ruines de Ports Royal en 1801, par Gr... ponvoir, il encourut le blâme d'avoir persienté, et ne parvint point à éteindre une hérésie. Ou lui sontenoit que cette hérésie étoit un fantôme. Que pouvoit-il de plus? Tout le siècle se portoit vers ces opinions accréditées par l'éloquence et par la plaisanterie (qui a encore plus de pouvoir sur les François). Le grand Louis étoit envoloppé, sans le savoir, par le jansénisme, comme ses successeurs, dans notre siècle, l'ont été par la philosophie; et l'opinion, apres avoir elude l'autorité, a fini par la vaincre.

Qu'on ne dise pas iri qu'a propos d'une femme, auteur de quelques lettres, je parle de toute la nation, et me livre à une peinture vaste et tout-a-fait historique; outre que cette peinture a pent-être le mérite de l'instruction, le lecteur vondra bien se souvenir que nos lumieres et nos erreurs étant presque tonjours celles de notre temps, une personne n'est hieu conune qu'autant qu'on fait conpoitre ses contemporains. Il faut donc dire que madame de Sevigné etoit entraînée par les siens, et que ceux-ci l'étoient par quelques hommes adroits, constants, parés de modestie et désintéresses de toute importance apparente, mais non pas de la gloire et de l'ambition d'influer, qui agissoient du fond d'une solitude de vierges, et remnoient secretement toute la France par le souvenir de la discipline autique des chrétiens et l'attrait d'une morale austere. Je demanderai avec J.-J. Rousscau qui pent bien se repondre que, s'il cut vécu du temps d'Arnauld, de Pascal, de tous ces hommes d'un caractère si grave et d'un talent si divers, il n'ent pas été le panégyriste de Port-Royal, comme Despréaux, comme Racine, comme une foule de savans magistrats et d'hommes ver-

tueux, comme madame de Sévigné enfin, qui, libre de mute passion, excepté du plus extrème amour maternel, vouloit être feume de bien on même temps que femme aimable. Elle étoit conduite à imiter tant de gens d'esprit par les suites mêmes de son éducation, et par celles de ses premieres liaisons importantes. Son éducation, dis-je, avoit dù être tres-dévote. Petite-tille d'une sainte canouisée, de madame de Chantal, elle avoit environ quinze ans quand celle-ci mourut, et elle avoit pu voir combien elle etoit venérée, combien le renom de la pieté espit alors mie gloire extrême. Or ce renom ayant passé, dans la tantaisie du monde, des disciples de saint François de Sales, qui avoit forme madame de Chantal, a ceux de l'abbe de Saint-Cyran, l'oracle de Port-Royal et de la famille Arnauld, madame de Serigné se mit avec le public a admirer passionnement cette famille, et, desircuse des l'entance de marcher à la lumière des saints, elle cryt l'avoir trouyée la , et prit de la dévotion des Arnauld tout ce qui pouvoit s'allier avec les qualités de son esprit, très-donces, un peumondaines et fort aimables. Elle s'etgit attachee surtout a M. de Pomponne, et en avoit reçu les conseils utiles à son veuvage et a la tutéle de ses enfants. De là, son commerce d'amitié et de confiance avec d'antres magistrats, avec Fouquet le magnifique, le Mecene des grands artistes et des meilleurs pogtes. qui s'entouroit de tout ce qui brilloit ca France par les talents ou par les graces. Je ne parferai point de quelques autres liaisons de circonstances, de ces beaux esprits qui commencèrent à lui faire une réputation (toutefois à leur manière); de ce Menage, par exemple, qui estropie son nom et l'appelle tonjours madame de Sécigny. Un certain Sannaize la célebra aussi dans son Dictimmaire des Frécieuses. C'est ainsi qu'on désignait encore les femmes les plus spirituelles de ce temps-la. Plusieurs étoient fort estimables; mais ma-

Loyes dans Rulhières une foule de détails enrieus sur l'adresse avec laquelle les jansénistes, dans l'affaire des protestants, firent souvent prevaloir leur avis dans le conseil du roi aur celui des jésuites et des prélats dits Mohnstes.

dame de Sévigné vaut mieux qu'elles, comme elles valent inieux que celles dont Molière a îmmortalisé le ridicule dans sa comédie.

Tels sont les premiers rapports qu'elle eut datis le monde avant qu'on la vit fréquenter beaucoup la cour; elle le fit par gout peut-Atre pour ces grandeurs alors si attirantes et si admirées, et surtout pour l'intérêt de ses enfants : son plan de vie parut alors fixé invariablement; elle s'étoit fort bien conduite avec un mari fort léger; elle avoit sauvé son fettiage, sinon de toule témérité de la médisance; car il fatit blen se souvenir de celles de Bussy, du moins de toute censure des gens de blen; elle avoit gouverhé sa tutèle avec autant de zèle que de prudence; sa figure conserva long-temps un grand charme, et elle ne sut point de celles dont la beauté se retire quand l'esprit arrive; et, quant à son esprit, il me semble qu'il acheva de se développer quant elle fut liée Intimement avec ceux qui en avoient autant qu'elle. Je doute beaucoup qu'elle écrivit aussi bien dans sa jounesse qu'elle le fit dans la suite, et il v a une grande distance de ses lettres à Pomponite, pendant le procès de Fonquet, à cellesqui, cinq ou six aus après, échappoicht chaque jour de sa plume. Cette plume devint ta plus facile, la plus infatigable, la plus soutenne, la plus simple, la plus brillante, la plus variée, la plus semblable à elle-même, dont on ait jamais recueilli les lettres. Mais dans chaque page de ses léttres ne voyezyous pas tout son caractère? il est solide, aimable, constant et commode. Il me semble que tout ce qui loi déplaft me déplairoit beaucoup, et qu'elle me fait aimer tout ce qu'elle aime, excepté sa fille, que je consens seulement à estimer, à admirer même , comme il est dù à toute dame qui est belle et philosophe, qui s'est faite la fille de Descartes, dont l'esprit, au premier rang entre les premiers, à ce que dit madame sa mère, n'estime n Firgile ni Homère, à ce que dit son frère, et

qui disserte sur l'indéfectibilité de la matière et les négations non conversibles. Cette femme-là cesse alors d'être femme, ce qui est un grand tort. Sa mère n'a jamais celui-là, dât M. de Fontenelle la traiter de caillette, comme on a dit de lui:

C'est le pédant le plus joli du monde.

Si vous la trouvez parfois no peu janséniste, vous paroît-elle dustère? et si vous étes austère vous-même, et que vous lui reprochlez trop d'agréments et de gaieté, convenez que du moins, par quelques retours de dévotions, cet excès d'agrément est légèrement sanctifié. Ce n'est point une fondatrice et une sainte comme sa grand'mère; mais à cet égard même elle soutient un peu la noblesse, elle est dévote en desirs comme mondaine par nature, et le tout mérite indulgence en ce monde, où l'on vaut rarement celu!

Sa destinée; dans sa vie, d'edt rien de trèssingulier; et elle purat s'y laisser aller, sans là forcer, comme il arrive à d'autres, par quelque passion vive, on par quelque grand travail. Elle fot distinguée sans paroltre la première en rieu, sans influer sur aucune opinion; ni sur aucun événement. Elle procura an établissement considérable à sa fille; et son fils, très-aimable, dont tous les gouts, après quelques égarements assez vulgaires, tournèrent en sagesse et en repos, n'obtint qu'un avancement très-ordinaire. L'envie ne fut point trop avertie d'inquiéter cette temme beureuse. On ne savoit pas, et encore une fois elle ignoroit elle-même que son nom alloit à la gloire; à une gloire principale et neuve chez les femmes; qu'elle seroit nonseulement auteur, mais auteur célèbre, le modèle vanté et presque unique du genre le plus exquis, le plus nécessaire à l'amitié. qui renouvelle le mieux les affections de chaque jour; que son nom deviendroit un proverbe pour louer toute femme dont les lettres sont lues avec plaisir : Elle écrit

comme madame de Sévigné. (Ce proverbe, disons-le en passant, s'applique, comme tous les autres, souvent mal-à-propos, mais non pas toujours.) Quoi qu'il en soit, elle s'est trouvée à la fin dans la bibliothèque nécessaire et de choix de chaque homme de gout, de chaque famille où l'on connoît tant soit peu les plaisirs de l'esprit. Cette bibliothèque de choix est dans toute bonne maison ce qu'étoit dans celle des anciens le sacrarium domis, la Chapelle domestique, on, parmi les images des grands dieux quelque divinité familière et favorite recevoit un culte plus confiant, plus assidu. Ainsi, parmi les œuvres immortelles des grands talens et des plus hauts génies, sont placées, avec prédilection, les Lettres de Sévigné; elles n'y font point ombrage aux grands poètes, aux puissants orateurs, aux imposants moralistes. Nicole même, dans les bibliothèques où il est encore, sourit, je crois, de se voir auprès d'elle; mais elle est plus visitée et plus relue que les poètes et les orateurs; et surtout que les moralistes. D'ailleurs, tous ces noms éminents impriment le respect; ceux d'entre eux qu'on cherit le plus ne sont pas ceux qui nous désesperent le moins, et envers qui l'émulation semble plus infructueuse. Qui aimet-on micux que La Fontaine? personne n'osera tenter d'être aussi bon homme. Mais madame de Sévigné a un mélange de négligence et de soin, quelque chose qui, s'èlevant toujours au-dessus de la simplicité, ne sort pas du naturel; toute bonne mère desirera que sa fille atteigne ce point-là; elle lui dira, écrivez ainsi, et vous serez chère à vos amis. J'ai vu quelquefois que ce vœu des mères n'étoit pas tout-à-fait trompé, que des essais de très-jennes personnes étoient fort heureux. Les meres et leurs enfants s'en aimoient davantage. Ah! madame de Sévigné leur sera toujours chere, et brillera dans leur cabinet de livres.

C'est ce qu'on a remarqué mille fois, et

presque toujours fort bien (et je ne connois que seu madame Necker à qui madame de Sévigné n'ait pas communiqué de la grace en parlant d'elle). Un homme d'un esprit délicat et juste en a surtout écrit un fort joli chapitre, après lequel je m'étonne d'avoir encore quelque chose à dire ', mais son but et le mien sont un peu dissérents. Il ne veut que lui confirmer l'éloge d'avoir excellé dans le style épistolaire. J'examine de plus pourquoi il lui fut donné d'y exceller. Il prouve un fait très-vrai, dont j'essaie de développer les causes : c'est pour cela que j'ai précédemment observé son siècle, sa position, sesamis, certaines opinions qui ont plus occupé son esprit. Tout cela influe sur les qualités du style; mais c'est surtout le caractère qui les crée, et c'est pour cela que le lecteur aimera peut-être que celui de madame de Sévigné lui soit bien présenté.

J'examinerai d'abord si ce fut une femme passionnée. On fait aujourd'hui beaucoup de bruit de ce mot, et l'on répète quelquesois bien au long que les passions poussent merreilleusement les voiles de notre esprit. Il est rare, à mon avis, qu'elles le fassent bien aborder, et le plus souvent elles causent son nanfrage. Il en est une surtout dont on recherche curieusement et quelquefois assez ridiculement l'influence, sur-tout dans les écrivains. Boileau, dit-on, ne fut point agité de cellelà, et on remarque, en souriant, qu'il ne sut point sensible. Certes, il le fut beaucoup aux beautés poétiques; et c'est pour cela que le sensible Racine le reconnut pour juge. Ainsi le plus sensible des hommes soumit avec succès son talent à l'homme qui l'étuit le moins; et il seroit assez bizarre que la pasnion lui ayant été si nécessaire pour pro-

<sup>1</sup> C'est M. Suard, dans un morceau qu'il a mis à la tête d'un petit recueil des end oits les plus remarquables de madame de Sérigné. On a employé ce morceau dans la nouvelle Encyclopedie, à l'article Épistolaire.

duire ses chefs-d'œuvre, son ami n'en ait eu nul besoin pour lui indiquer la perfection. Roileau prononçoit sur cette passion, comme Racine sur l'ambition d'Agrippine sans la resentir; et celui-ci dut beaucoup plus à Euripide, à Virgile, à Port-Royal même et à la Bible, qu'à quelques ardeurs passagères que lui inspirérent des femmes. Quelle passion, je was prie, dominoit La Fontaine, qui dit i bien de lui-même : Je mis chose légère? Chaque vent, pour foible qu'il fut, l'emmesoit tour-à-tour, et il chanta presque aussi Pryché que Jean-Lapin et le saint homme de Chat. Je ne finirois point de déambrer tous les vrais talents qui, sans être contenus dans leur vol par aucune passion personnelle, ont excellé à peindre les passias, ainsi que tous les autres effets de la pature. Pourquoi donc de notre temps les ≥ l-on louées, recommandées, exagérées mer un si violent enthousiasme? Je le dirai avec le calme et avec l'inflexibilité d'un moraliste : c'étoit pour s'y livrer, et souvent pour les feindre; tout amant a voulu être le rane Werther; toute femme effrénée, Hébise ; et d'autres, qui n'étoient rien de cela, que pretendoient-ils? Que pensez-vous de ce puit vicillard foible et septuagénaire, de Tabbe Raynal, qui dans son Foyage Philoaphique, insere des pages brûlantes, et se cone les airs du plus déraisonnable jeune Somme? Mais ne nous écartons point de macome de Sévigné.

Je me rappelle un endroit de ses lettres, le soul, je crois, où elle parle des passions. truest point en forme de raisonnement prohod ni subtil, c'est une image vive qu'elle wit. Elle avoit vu couper des vipères pour bire des bouillons à madame de La Fayette. · On coupe la tête et la queue à cette vipère, · on l'ouvre, on l'écorche, et toujours elle · remne; une heure, deux heures, on la voit toujours remuer : nous comparâmes cette · quantité d'esprits, si difficiles à apaiser,

- à de vicilles passions.... que ne leur fait-on pas? On dit des injures, des rudesses, des
- cruautés, des mépris, des querelles, des
- » plaintes, des rages, et toujours elles re-· muent, on ne sauroit en voir la fin; on
- croit que quand on leur arrache le cœur
- " c'en est fait, et qu'on n'en entendra plus
- » parler; point du tout, elles sont encore en
- \* vie, elles remuent encore. \* Voilà comme madame de Sévigué sait traiter un sujet philosophique. Je connois de gros livres sur les passions, qui sont tous bouffis de mérite, bien roides de savoir, bien atournés d'éloquence, comme dit Montaigne, d'où on ne tireroit pas dix lignes aussi beillantes et aussi sensées. Et voyez comme elle est éloignée de la 'prétention d'avoir dit une chose rare.
- « Je ne sais pas si cette sottise vous plaira
- comme à nous; mais nous étions en tra'n
- de la trouver plaisante.

Il y a dans ce même recueil une ligne de madame de Coulanges, qui est remarquable, et peut-être trop gaie : Je fais peu de ear des passions, sur-tout depuix qu'elles ne sont plus à mon usage. Il falloit, pour qu'elle se permit cette plaisanterie, qu'aucun souvenir du passé ne la troublât, et pour suivre la comparaison de son amie, que rien ne remudt dans son cœur ni dans sa conscience. Il n'y a qu'une très-honnête femme qui puisse risquer ce mot, parce qu'elle n'a pas à rou gir, ou Ninon, par une raison contraire, qui est qu'elle ne rougit pas. Ninon s'étoit déclarée homme, et l'on assure qu'elle étoit un très-honnête homme. Mais ce n'est peut-être pas là ce que de nos jours on a le plus vanté en elle : c'est le libertinage de ses principes qui lui a valu le titre de femme philosophe. A la bonne heure; mais cette philosophe ellemême seroit surprise, et peut-être divertie de voir tout le chemin qu'a fait parmi nous la philosophie des passions, tout cet emportement de sublime, et ces ames agitées, tourmentées, bouleversées par la sensibilité, ces vrais volcans d'amour: et sur-tout les progrès que cette folie fait faire au génie et aux mœurs. Ce sont les miracles de notre temps, et le siècle de Louis XIV est, pour la perfectibilité et la mélancolie, à cent siècles du nôtre. O Ninon, ô Molière, que vous ririez! O précieuses, que vous n'étiez rien en comparaison de nos dames sublimes?

Que faisoit-on donc alors du cœur humain, de l'analyse de ses passions et de leur influence? On essayoit d'en faire à-peu-près ce qu'on en fait aujourd'hui, des livres, des romans, dont on lisoit ce qu'on pouvoit, et on pouvoit beaucoup en ce genre, et beaucoup de belles étoient ce que madame de Sévigné appelle des dévoreuses de livres. On dévoroit le grand Alcamène, Cyrus et Cléopâtre. C'étoient des douze volumes, des lectures à n'en pas finir. Là étoit déposée, avec toute la gloire de l'héroïsme et des beaux exploits, toute la science de la galanterie, toute l'histoire et la description du pays de Tendre. Les confesseurs étoient bien empêchés pour détourner de ces imaginations mondaines, et les bons bourgeois, comme le Chrysale de Molière, se plaignoient que cela faisoit négliger à leurs semmes le soin du ménage. Il faut avoyer que c'est là le côté ridicule de ces beaux temps. Mais enfin ces livres pénétroient partout, et jusqu'à Port-Royal, moyennant un éloge que mademoiselle de Scuderi fit des Solitaires. Racine dit qu'on voulut voir le tome. Dirai-je que madame de Sévigné lutta contre le torrent? non, je m'écarterois de la yérité. Elle avoit déjà quarante-cinq ans lorsqu'elle écrivoit à sa fille (qui détestoit les romans): «Je n'ose vous dire que je suis » revenue à Cléopatre, à ce La Calprenède, • et que par le bonheur que j'ai de n'avoir

- » point de mémoire, cette lecture me diver-
- tit encore; cela est épouvantable : mais
- . tons savet due le me in accommone guero
- de toutes les pruderies qui ne me sont pas
  naturelles; et comme celle de ne plus ai-
- » vous savez que je ne m'accommode guère

mer ces livres-là ne m'est pas encore arrivée, je me laisse divertir sous prétexte
de mon fils qui m'a mise en train.
Voilà un aveu ingénu, et je ne reproche à madame de Sévigné que de n'ayoir pas été guérie du

de Sévigné que de n'ayoir pas été guérie du goût de ces longs romans par ceux de son amie madame de La Fayette.

Heureusement elle la lisoit aussi et la goàtoit bien davantage. Elle aimoit à la faire goùter aux autres, et elle trace quelque part un tableau plaisant de la lecture qu'elle en fit faire à Livry, à quelques gens bien graves, à de bons chanoines qui n'avoient que faire aux délicatesses de la princesse de Claves et de M. de Guise; ils en étoient ravis. C'est, je crois, le seul endroit de ses lettres où elle rappelle que son amie est auteur. Madame de La Fayette appareniment n'exi**ge**oit pas qu'on s'en souvint sans cesse. (Cela ne se passeroit pas de même de nos jours, et on rend des hommages plus fréquents à une dame qui s peint les passions.) Elle paroit se souvenir davantage du duc de La Rochefoucauld; elle avoit été frappée de sa manjère , de ce talent qu'ila de renfermer dans une courte phrase une pensée brillante et profonde. Elle l'imite quelquesois par une sorte de jeu, at lortqu'elle croit ayoir réussi, elle écrit en riant, au bout de sa phrase, Maximu, en gros caractère. Du reste, en lui empruntant **sa con**cisjon piquante, elle lui laisse ses idées particulières, ce qu'on pentappeler son système sur l'homme, dont on n'apercoit aucune trace dans tout ce qu'elle écrit '.

Elle écrivoit chaque jour; la lecture n'est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je ne m'étendrai point aur ce système. Il se réduit à une scule pensée développée en cent manières et cette pensée est que l'amour-propre agit continuellement dans notre ame. Il étoit facile d'en apperer, et on l'a fait. Je renvoie là-dessus à ce qu'a très bien dit M. de La Harpe, en jugeant La Rochefoucauld. Il ne fut loué que dans son temps. La hon La Fontaine en fit éclater son admiration. Cent ans après, Helvétius en prit son texte pour prêcher l'intérêt personnel. Je n'ajouterai qu'un moi. Cette manière concise n'est pas toujours la vraie précision

que sa seconde ressource, et personne n'a plus profité qu'elle de l'invention des postes, da plaisir d'épancher au loin son cœur en faveur des absents. Que l'arrivée ou le départ des commiers sont des époques présentes à sa tête! Qu'elle leur sait de gré de porter ses lettres! Qu'elle les remercie plaisamment! Comme elle s'impatiente contre eux! C'est sa première occupation; la lecture vient ensuite et la promenade, sans oublier l'audience des terniers qui apportent de grandes requêtes, ser des petits a-comptes dans plusieurs petits sacs où il y a hien trente francs. Elle estend fort bien les affaires, et à la fin mieux que son bon oncle qui les entendoit si bien. Elle sait à merveille ce que c'est qu'économe et dépense, et en donne de bonnes lecons à son fils qui ne les écoutoit guère pendant que sa jeunesse lui faisoit du bruit, et qu'il lui escamotoit étourdiment quelque peme coupe de bois assez bonne. Mais elle le gagna peu-à-peu, tout en recevant quelques vilaines confidences, qu'elle rend ensuite à santhe; car que peut-elle lui taire? (On a dit aielle les répétoit avec décence, je me concaterai de dire avec grace.) Elle réussit enta avec ce fils. Après avoir été aimable et bullant, un guidon de gendarmerie, qui brioit point du tout guidon le Sauvage, il unt par être raisonnable, exemplaire même, et de plus un homme de goût qui eut raison cotre un savant, en disputant sur un passage d'Horace.

Un a remarque qu'elle excelle aux petits reuts; relui par exemple d'un évêque chascur. · Nous étions hier dans l'avenue, Saint-

ala-ophique; il est plus facile de ranger pur nutent que l'expression et la tournure, que de déve-lepper une suite d'idées qui différent et qui se lient. eur ensemble forme une sue complete de l'objet, des pensees détachées ne donnent que celles de es dissections. La Rochefoucauld a anatomisé Vereur humain , le grand talent est de le peindre. la surrant son système on a arquis de la subtilité et erdu de la venté et de l'éloquence.

» Aubin et moi: il lisoit, je l'écoutois, et je · regardois le petit pays doux que vous con-

· noissez : je vous souhaltois l'air que je res-

pirois. Nous avions entendu un cor dans le

fond de cette forêt; tout d'un coup nous

entendons passer commé une personné au

· travers des arbres; c'étoit un grand chien · courant. Qu'est-ce que c'est ? dit Saint-Au-

» bin, c'est, lui dis-je, un des aumoniers de

M. de Seitlin. Là-dessus sa rate s'est épa-

· noule d'un rire extravagant, et voilà la plus

· grande aventure qui puisse nous arriver

» en ce pays, etc. •

Et celui de la colique de madame de Brissac : « Elle étoit au lit, belle et coiffée à

» coiffer tout le monde. Je voudrois que vous

cussiez vu ce qu'elle faisoit de ses dou-

leurs, et l'usage qu'elle faisoit de ses yeux,

et des cris, et des bras, et des mains qui

trainoient sur sa couverture, et la compas-

» sion qu'elle vouloit qu'on eat; et les té-

· moins, et moi aussi, chamarrée de ten-

- dresse et d'admiration, admirant en effet

» cette pièce, et la trouvant si belle que mon

« attention à dù paroftre du saisissement,

» dont je crois qu'on me saura fort bon gré. » Et la noce de mademoiselle de Louvois :

« J'ai été à cette noce. Que vous dirai-je? Ma-

a gnificence, illumination, toute la France;

habits rebattus et rebrochés d'or, pierre-

ries, brasiers de feu et de fleurs, embar-

» ras de carrosses, cris dans la rue, flam-

heaux allumés, reculements et g ens roués,

enfin le tourbillon, la dissipation, les de-

» mandes sans réponses, les compliments

sans savoir ce que l'on dit, les civilités sans

savoir à qui on parle, les pieds entortillés dans les queues; du milieu de tout cela il

sortoit quelques questions de votre santé,

à quoi ne m'étant pas assez pressée de ré-

pondre, ceux qui les faisoient sont demeu-

rés dans l'ignorance et dans l'indifférence

de ce qui en est. O vanité des vanités!

La morale fait plaisir d'arriver au milieu de

tont ce fracas, et tout d'un coup un autre souvenir lui vient, moral aussi. « Cette belle · petite de Mouchy a la petite vérole; on » ponrroit encore dire, O vanité! etc. » Le passage est fréquent chez elle, de la vivacité qui s'amuse des objets, a la réflexion qui les approfondit utilement. Elle est légère dans le sens on ce mot devient un eloge, et signine agréable et facile. Quel esprit sut jamais voltiger avec plus de grace, et mieux enlever la fleur d'un sujet? Que dis-je? elle lui entève toutes ses fleurs, pas une ne lui cchappe; elle en fait un faisceau, un buisson, une confusion charmante (onvient de levoir pour cette noce). Quand elle se met à remarquer, elle n'omet rien, elle ne finit pas et elle n'est jamais fongue, c'est un rare privilège. Et ailleurs, quelquefois tout de suite, voyez comme cette imagination si vive se pose, se recueille, se pénètre d'un sentiment tendre et douloureux, quitte à endurer le reproche de sa tille sur sa disposition à pleurer. Ah! ne sait-elle pas assez égayer et amuser? Si une chose offre un mot plaisant, il se présente d'abord à elle, elle le fait même servir quelquefois à exprimer un sentiment touchant. - Nous arri-» vames à Rennes.... Cette bonne Marbeuf · vouloit m'avaler, et me loger, et me rete-» nir; je ne voulus ni souper, ni coucher · chezelle. · Ce mot a caler choque-t-il, et n'y voit-on pas l'amitié franche, l'hospitalité empressée qui se jette sur l'arrivant comme sur une proie? Ne la trouvez-vous pas touchée de l'amitié? elle sait en jonir, elle sait l'exercer. Elle veut quelque part en faire un traité, mais un traité ne sortira jamais de ces mainsla, à moins qu'on ne veuille en chercher un dans ses lettres; on l'y trouveroit. Elle est attentive, zélée, compatissante, égale; elle porte dans le commerce un esprit de suite, et en meme temps plein de variété et de ressources. Elle ne va pas tonjours en bacardinage (se distraire chez madame de Lavarding, on la voit aupres de ceux qui ont be-

soin d'elle, du bon abbé de Coulanges dont elle soigne bien la vieillesse, du duc de La Rochefoucauld quand it a la goutte, ou qu'il pleure un fils; de sa vieille tante qui n'achève point de mourir; du solitaire de Saint-Aubin à son faubourg Saint-Jacques, où elle va recueillir de l'édification pour la rendre ensuite à Tréville, qui lui dit : « C'est ainsi qu'on » meurt dans ce quartier-là. » De là elle revient écrire à sa fille, et c'est là surtout qu'elle a toutes les jouissances, toutes les douleurs, toute la prévoyance, tous les souvenirs, toutes les familiarités, toute la noblesse, et les douces réveries, et les élévations imprévues, les grands traits de pensée et tous les genres d'esprit à propos; elle n'en cherche aucun, ils viennent tous aider sa plume et la håter sans que jamais elle se fatigue.

Je suisbien de l'avis de celui qui a écrit : • Il · me semble que ceux qui aiment le plus cette · femme extraordinaire ne sentent pas en-» core assez toute la supériorité de son esprit. • Au sien elle joint souvent celui des autres, et quelquefois l'embellit. On trouve chez elle les plus heureuses applications du Tasse, celle par exemple au sujet de la veuve de maître Paul, qui veut épouser le garçon jardinier de Livry. « Son grand benêt d'amant ne l'aime · guère, il trouve Marie, la fille de madame · Paul, bien jolie, bien douce: Ma fille,

- · cela ne vaut rien, je vous le dis franche-
- ment; je vous aurois fait cacher, si j'avois · voulu être aimee. Ce qui se passe ici est ce
- · qui fait tous les romans, toutes les comé-
- · dies, toutes les tragédies, in rozzi petti
- · tutte le fiamme, tutte le furie d'amor.
- · Rappelez-vous ces petits amours du pro-
- logue d'. Aminte, qui se cachent et qui de-
- · meurent dans les foréts : je crois, pour son
- · honneur, que celui-là visoit à Marie; mais
- · le plus juste s'abuse, il a tiré sur la jardi-
- · niere, et le mal est incurable.... J'en suis
- · occupee, et j'emmene Marie pour l'empé-
- · cher de couper l'herbe sous le pied de sa

mère. Ces pauvres mères! • On ne peut voir un sujet plus commun et un plus joli tableau. Le plus juste s'abuse et ces pauvres mères! sont des traits charmants.

Elle se souvient de Plutarque, lorsqu'elle dit de sa vieillesse: « Je ne connois plus les » plaisirs; j'ai beau frapper du pied, rien ne « sort qu'une vie triste et uniforme. « C'est clairement le Pompée de Plutarque, qui croit qu'en frappant du pied, et en quelque région que ce soit de l'Italie, il en fera sortir des legions guerrières et obéissantes.

letrouve qu'elle rappelle et surpasse de beauoup ces vers de Malherbe, souvent cités :

La court a des rigueurs à nulle autre parcilles.
Aous avons beau prier,

Li cruelle qu'elle est se bouche les oreilles Et nous laisse crier.

Malberbe est sentencieux, elle est dramatque; elle met Louvois aux prises avec la cort, il la conjure, elle est inexorable, et deple le dialogue. Encore quelque temps, je voudrois humilier le duc de Savoic, écraser le prince d'Orange. Mon Dieu, encore un moment!... Non, vous n'aurez pas moment, pas un seul moment! • Quel et comme il retentit! Madame de Sérgaé paraît terrible comme la mort.

Dans un autre endroit, elle est sublime comme le peintre qui voila le visage d'un pere au moment ou sa fille va mourir. Elle représente madame de Longueville au moment on l'on vient pour lui apprendre que va fils a été tué. - Comment se porte mon vere : Sa pensée n'osa pas aller plus loin. -Cest bien le cas de répéter: ces pauvres mères! a pensée n'ose avancer; mais on la pousse, et vous l'allez voir dans l'abime. - Votre frère · » porte bien de sa blessure. Il y a eu un · combat ; et mon fils? On ne lui répond · rien. Ah! mon fils, mon cher enfant! · repondez-moi, est-il mort? - Madame, je · n'ai point de paroles pour vous répondre. - Ah, mon cher fils! est-il mort sur-le-

- · champ? n'a-t-il pas eu un seul moment? O
- · mon Dieu, quel sacrifice! elle tombe sur
- son lit, et tout ce que la plus vive douleur
- peut faire, et par des convulsions, et par
- » des évanouissements, et par un silence
- » mortel, et par des cris étouffés, et par des
- » larmes amères, et par des élaus vers le
- » ciel, et par des plaintes tendres et pitoya-
- bles, elle a tout épronvé. Et madame de Sévigné a tout ressenti. Elle continue :
- Elle voit certaines gens..., elle n'a aucun
- repos; sa santé est déjà très mauvaise et
- · visiblement altérée; pour moi, je lui sou-
- » haite la mort, ne comprenant pas qu'elle
- puisse vivre après une telle perte.
   Voilà un funeste souhait; mais certes, la personne qui le forme a une ame bien sensible.

Pour nous reposer nous-mêmes de ce récit déchirant, j'observerai que madame de Sévigné n'a jamais parlé indifféremment des souffrances de personne. Je ne vois que deux maladies dont elle ait plaisanté: la colique de madame de Brissac, qui n'était pas inquiétante, et son propre rhumatisme, qui fut une maladie très sérieuse et très longue. Mais revenons au parti que son esprit tire de celui des autres, et ne parlons plus que de son goût pour La Fontaine, et de quelque rapport qu'elle a avec lui.

Ne rejetez pas si loin les livres de La Fontaine, écrivoit-elle à sa fille, qui apparemment les rejetoit fort loin (je l'observe en passant); l'esprit du bon homme avoit plu à l'hôtel de La Rochefoucauld; on apprenoit de ses fables par cœur, on les citoit dans les lettres, on étoit ravi de son talent, et l'on craignoit seulement qu'il n'ent la simplicité d'en sortir, parce que la folie de vouloir chanter sur tous les tons fait une mauvaise musique. Tel étoit le succes du fabuliste en 1671, date de la lettre que je cite; et l'on ne concevra jamais comment Boileau, qui ne publia son Art poétique que trois ans après, n'y parle ni de la fable ni de La Fontaine. Ce

silence étoit-il ordonné par le vindicatif Colbert, encore irrité après dix ans de la noble élégie sur Fouquet, ou par les amis des mœurs sévères, qui désapprouvoient justement ses contes? Madame de Sévigné écouta La Rochefoucauld, moraliste moins difficile, on plutôt effe n'écouta que son gout exquis pour le naturel. On s'étonneroit que ces deux esprits n'enssent pas sympathisé, malgré toutes leurs différences. L'un qui récut sans unl penxement, et tout livré à la nature, si bête, comme a fort blen dit Fontenelle, qu'il ne savoit pas combien il avoit d'esprit; l'antre absolument façonnée par les graces, par l'ambition, la dévotion, les affaires, arrangeant tout cela dans l'emportement du monde, au milleu de toutes ses distractions, ses occupations, son mouvement. Totts delix furent dirigés uniquement par leur génie, et poussés à écrire, l'un dans le langage des muses, elle dans celui de l'amifié. Ils produisirent chacun leur fruit, comme des arbres; if porta des fables et fut appelé un Fablier; elle des lettres, et on n'a d'elle que des lettres Il ne faut point faire de ce parallèle un jeu d'esprit prolongé; mais le gout pourroit observer des ressemblances fréquentes dans le monvement des deux esprits. Je n'en citerai qu'un exemple. C'est cette espèce d'élegie sur une coupe dans set bois de Buron, d'où son fils avoit tiré un petit profit très-reprochable de quatre mille francs, qui fondirent bientôt dans ses mains, car c'était un creuset que ses mains, un abime de je ne sais pas quoi. Elle est aussi piquée qu'elle le doit être, et elle va se plaindre ; mais écoutez sa plainte.

- . Ma fille, il faut que vous essuyiez tout · ceci. Toutes ces dryades affligées que je
- » vis hier, tous ces vieux sylvains qui ne sa-
- · vent plus où se retirer, tous ces anciens
- corbeaux établis depuis deux cents ans dans
- · l'horreur de ces bois, ces chonettes qui,
- · dans cette obscurité, annonçoient par

- · leurs funestes cris le malheur de tous les
- · hommes; tout cela me fit bier des plaintes
- « qui me touchèrent sensiblement le cœur;
- » et que salt-on même si plusieurs de ces
- · vieux chênes n'ont point parlé, comme
- » celui où étoit Clorinde. Ce lieu étoit un
- » htogo d'ineanto, s'il en fut jamais. Je re-
- · vins donc toute triste; le souper que me
- « donna le premier président ne fut point
- · capable de me réjouir. Il faut que je vous

· conte ce que c'est que ce premier président. « Et puis la voilà dans un autre récit fort agréable. Il me semble que La Fontaine ent fort bien versiffé tout cela, mals qu'il ne l'eut pas mieux inventé. N'avez-vous pas envie de crier : O la méchante mère, qui écoute la médisance de tous ces corbeaux et ces chouet-

tes, et qui ne veut pas souper gaiement!

Elle se rendit moins vite au mérite de flacine; et combien ne lui a-t-on pas reproché ce mot : Racine passera! M. de Voltaire & ce sujet me paroît beaucoup trop sévère, et j'alme la réponse qu'on lul a faite, qu'il ne faut pas toujours attribuer au défaut de gout une faute contre le gout. Celle-la étoit échappée à madante de Sevigne; ne peut-on pas dire qu'elle la répara à Saint-Cyr, quand elle y vit Exther? Il est vrai qu'elle la vit arec le roi, avec madame de Maintenon, qu'elle fut bien placée, qu'on voulut savoir son sentiment, que l'admiration luf étoit prescrite en quelque sorte par ceux qui la lui demandoient, et que par politique même elle eut pu être infidèle à ses rieilles admirations pour les vers transportants de Corneille. (On volt que je parle son langage.) Cependant elle paroft s'exprimer avec sincérité, en disant d'Esther : « C'est un rap-

- · port de la musique, des vers, des chants
- · et des personnes, si parfait qu'on n'y son-
- · haite rien..., la mesure de l'approbation
- · qu'on y donne est celle de l'attention et du
- · gout. · Rélas! l'actention est rare; le gout n'est presque jamais que la première im-

pression qu'on reçut dans sa jeunesse; peu de personnes le perfectionnent et l'assurent par un continuel exercice, et encore s'égarentelles quelquefois. Sa jeunesse avoit été comme enchantée par Corneille : plus àgée que Louis XIV de douze ans, elle avoit d'abard very avec ceux qui les premiers applanderent au Cid et aux Horaces. La cour, ou sou esprit s'étoit développé, étoit proprepent celle de la reine-mere; ce fut celle de Марацы qui encouragea Bacine ; sa première mmiration, ces premiers transports d'un kune esprit qui croit sentir et qui sont en effet mut ce qu'a senti un ban écrivain, tout cela wort ête enleye par le grand poete prédécessur du poète parfait. D'autres préventions secore se mélojent à celles de sa jeunesse. Elle haissoit dans Racine l'actrice favorite de se poete, une des folles passions de M. de rigue son tils. Racine ne lui paroissoit que le poète de la Champmêlé; la Champmêlé emit la muse de Racine, et l'inspiration devoit le quitter avec la jeunesse. Elle le dit mes dans quelque lettre. Que de misère se wele aux jugements des meilleurs esprits! gu d'entre eux pe sut quelquesois injuste! fontenelle, plus qu'elle encore, méconnut I-scullence de ce même Racine; cinquante ans apres elle, il luttoit encore misérablesent contre cette gloire qui déplaisoit, non a son orgaeil poétique ou littéraire, mais à su organil de famille, et sculement parce que sou oucle, le grand Corneille, lui sem-Mort detráne. Et que dirai-je de Voltaire lujocme? Voltaire le digne, le continuel, le passionne admirateur de Racine, ne se dément-il pas dans sa vieillesse? n'oublie-t-il po tout à coup ses rivilles admirations pour usulter la chef-d'œuvre de ca grand homme? Pourquoi parlo-t-il mal d'Athalie? est-ce gu'il manque absolument de goût? non ceres; c'est qu'il voit Joad, et que le Dieu des Juifo Temporto:

Ce temple l'importune et son impidté, etc.

O foiblesse! Ohommes, qui croient entral ner tous les autres par leurs jugements, où sont-ils quelquefois entraînés eux-mêmes?

Laissons les auteurs, leurs jugements, les discussions littéraires, et donnons un dernier coup-d'œil aux qualités de cette femme illustre. Quelqu'un l'a appelée une femme extraordinaire. Ce nom n'est guère du qu'à celles qui se sont distinguées par quelque singularité héroïque au-dessus de leur sexe. Elle avoit reçu du ciel, avec une profusion rare, tous les dons ordinaires qui rendent les femmes l'ornement de la société. Elle ne dut son éclatà aucun grand talent acquis, ni à la poéșie, ni à la musique, ni à la peinture, dont on s'aperçoit pourtant qu'elle pourroit parler fort bien. Elle laisse la philosophie à madame sa fille, et seulement par courtoisie pour elle, elle admire Descartes et écoute quelques conversations de ses zélés panégyristos. La société de La Rochefoucauld ne lui inspire pas l'ambition d'être une penscuse profonda. " Je vous envoie ses Maximes de sa part, » corrigées et augmentées. Il y en a de di-» vines, et, à ma honte, il y en a que je , n'entends pas ; Dieu sait comme vous les » entendez. « On se doute bien que cette personne qui atteint ce qui echappe à sa mere, c'est encore madame de Grignan, et je l'en félicite. Mais je loue sa mere, et on la louera à jamais de son peu de prétentions à ces suplimités; elle a été femme, constamment femme, n'est-ce pas assez? N'est-ce pas le yœn de la nature? N'est-ce pas la borne audelà de laquelle il n'est pas permis aux graces de pousser leur course légère? Le terrain est trop rude, et il faut une marche plus ferme. Elles chancellent, elles font de faux pas et des chutes, je ne dirai pas risibles (car il faut se garder de rire), mais affligeantes; et leur philosophie est souvent la désolation de la philosophie même.

On s'est plaint de ce qu'aux excellentes qualités de madame de Sévigné il se méloit, non des vices, personne ne l'a dit, mais quelques petitesses blâmables, un excès de paroles et des habitudes tracassières. Des personnes d'un grand nomet, ce qui me touche davantage, d'un hon esprit, assurent que telle est la réputation de ses dernières années en Provence. Je ne contesterai rien : sa vieillesse ent peut-être des défauts qu'on ne remarque point dans les âges précédents de sa vie. Peut-être aussi dans ce pays plein de discordes, on de hauts amours-propres se choquoient, où il y avoit une noblesse antique et fière, et des autorités récentes qui ne l'étoient pas moins, un intendant, un parlement, une marine, des états, un commandant qui s'élevoit sur tout cela ; ce commandant , qui étoit M. de Grignan, né dans le pays, et qui, comme noble, y avoit des égaux; sa femmeà la fois grande dame et bel esprit, qui humilioit bien du monde, peut-être, dis-je, que dans un tel pays madame de Sévigné n'aura pas assez surveillé sa franchise, et que, suivant une vicille habitude remarquée par madame de La Favette, de montrer son cœur tel qu'il étoit, elle y aura laissé roir quelquefois ce que la prudence l'eût obligée à cacher. D'ailleurs, madame de Grignan n'étoit sûrement pas sans quelques querelles, madame de Sévigné n'aura pas su les éviter et garantir son propre repos. Son amour maternel se sera accroché à toutes les épines qui croissoient autour de la fière commandante. Ce n'est qu'une conjecture.

Cette ambition, dont la même madame de La Favette l'avoit louée (car pour une amie tout est matière d'éloges, surtout dans un portrait), son ambition, dis-je, s'étoit principalement portée sur sa fille; elle en eut sans doute un peu pour elle-même, et elle jouissoit presque avec toute la joie d'une tête plus foible, des petites distinctions et de l'air de faveur. Son cousin prétend qu'elle extravagua d'admiration pour Louis XIV, un jour que ce monarque voulut danser un menuet

avec elle. Il faut convenir, s'écrie-t-elle, que le roi est un grand prince! -Cela doit être, reprit le malicieux Bussy, après ce qu'il cient de faire pour rous. Un philosophe s'indignera de voir un si grand transport pour un bonheur si léger. Il ne me déplait point dans une femme que la jeunesse. va quitter, et il me semble qu'il faut se contenter de sourire. Je souris aussi quand elle peint ses courses à Saint-Germain ou à Versailles. Elle en revient quelquefois bien fatiguée, bien mécontente, et je vois seulement qu'on lui a peu parlé. D'autres fois elle est dans la joie, elle a été partout, elle a suffi à tout, elle est contente d'elle-même, car le roi lui a dit ceci, madame de Maintenon cela; surtout, ma fille, on m'a parlé de vous. Niobé ou Cérès ne sont pas plus fières de leur maternité qu'elle l'est de la sienne. Et cela me rappelle qu'elle compare quelque part sa fille à Proserpine, et M. de Grignan à Pluton, qui l'a emportée en son royaume brûlant de Provence. Voilà les rêves de son ambition, voità pourquoi elle se compareaux divinités; on ne peut pas s'effrayer sérieusement de la rencontre d'une ambition pareille. L'ambition, après tout, est une inclination de tous les hommes, et quelqu'un disoit fort bien que le plus petit d'entre eux, s'il descend bien avant dans son cour, y trouvera les desirs d'un roi. Ce mot ingénieux est de notre contemporain l'abbé Poule, qui s'étoit formé dans la société de Pauline, de la Pauline dont madame de Sévigné a immortalisé l'enfance. Elle avoit hérité de son aïcule, l'abbé Poule a hérité d'elle, et son esprit étoit un dernier rejeton de celui de madame de Sévigné.

Ne quittons point encore le sujet de l'ambition. Il y avoit alors beaucoup de ce sentiment dans les ames, et l'on vouloit que les goûts cussent de nobles apparences. Les siennes sont diverses, suivant qu'elle s'occupe de dominer, ou seulement de briller et

de plaire. L'ambition d'une Sévigné n'est point hautaine, fâcheuse et dévorante, comme celle d'un Louvois ou d'une Montespan. Son moi, comme elle le dit, ne prétend pas occuper tant de place, seulement il en désiroit une, et même avec un peu d'inquiétude.

Ce sont ses lettres qui l'accusent, elle s'y peint tout entière, et suivant une expression heureuse d'un écrivain du temps de Henri IV, elle ne se montre pas seulement à mi-corps et comme de la fenêtre. Si elle n'a pas eu, comme Montaigne, le mérite de se bien observer elle-même, elle a la franchise de ne déguiser jamais son caractère. On verra dans ses lettres ce qu'elle pense des privilèges de sa naissance, et que la généalogie de Rabutin, que doit publier Bussy, lui paroît Swance un livre admirable. Elle est beaucoup m oins occupée de ses aieuls maternels, quoique cette famille Frémiot ait fourni plus de noms à l'histoire que la maison de Rabutin. Le qui la touche, c'est de descendre de Mayeul qui vivait en 1057, un seigneur considérable, et elle dit avec ingénuité, c'est une belle source. Dans ces mêmes lettres, on verra qu'elle tient registre de ses petits succès de cour, comme un marchand de ses profits; que quand ce commerce devient ingrat, dle ne s'empresse point d'aller, et fait des avances rares et avec tiédeur; qu'elle observe les bonnes sortunes ou les déconvenues des autres ; que telle dame se présentoit avec les plus beaux bras du monde pour donner à laver à la princesse, mais que telle autre lui a ravi cet bonneur; que sa cousine, madame de Coulanges, dont le mari étoit un homme de robe, jouit d'une considération personselle : que son esprit est une dignité dans cette cour; que « par ses amies elle se trouve · naturellement dans la privauté: mais où · cela peut-il la mener? et quels dégoûts quand on ne peut être des promenades ni · manger? Cela gâte tout le reste. Elle sent » vivement cette humiliation, elle a été
» quatre jours à jouir de ces plaisirs et de ces
» déplaisirs. » Quand on aura recueilli cent
passages semblables, la malignité humaine
trouvera à s'y repaître, la vraie morale y
fera peu d'attention. Son jugement est sévère
sur chaque action considérée à part; il est
indulgent quand il faut prononcer sur l'ensemble d'un caractère où le bien domine et
où les défauts sont petits. C'est l'axiome des
anciens: Le meilleur caractère est celus
que de moindres défauts entravent '.

Une seule passion, je l'ai dit, mais il faut le répéter et m'en expliquer avec une pleine liberté, une seule passion influa sur toute la vie de madame de Sévigné, hélas! et décida sa mort. Cette passion est aimable, elle fut extrême, c'est à la fois l'éloge et la critique de cette mère à jamais célèbre entre celles qui ont trop cherché le bonheur dans les jouissances maternelles. On ne peut se fier à rien dans la vie, si ce n'est à la sagesse, et la sagesse se retire quand une passion trop dominante devient incapable de frein. Son amour pour sa fille fut immodéré. Que son ame tendre, que je peins avec affection, et qui m'est si présente que je crois la voir et lui soumettre ces Réflevions, que son ame, dis-je, me pardonne une expression austère: Oui, son amour fut immodéré. Avoit-elle donc tort de desirer la perfection de sa fille? non, il la faut vouloir, une mère est chargée de la procurer. C'est une grande dignité dont la nature l'a investie. Comment la maintiendra-t-elle? comment conservera-t-elle l'utile autorité des avis et de l'expérience, si, n'écoutant que son aveugle tendresse, elle commence par supposer cette perfection qu'on ne peut atteindre qu'après bien des années et du travail? Comment offrira-t-elle des conseils quand elle ne voit que des éloges à donner? Cette erreur est funeste, et ce qui la rend

<sup>1</sup> Optimus ille est qui minimis urgetur vetiis.

pénible, c'est qu'il y a des moments où l'on s'en aperçoit, comme le délire désespère quand on se doute qu'on délire. On a beau rêver qu'ou a fait de sa fille une personne incomparable, ses défauts, quand ils se rendeut trop visibles, nous avertissent durement que nous nous sommes abusés. La faute est grande d'adorer ce qu'on ne doit qu'aimer. M. de Pomponne la lui reprochoit en style de Port-Royal, quand il lui disoit: · Vous êtes une fort jolie païenne; vous avez · fait de votre fille votre idale que vous avez » placée dans votre cœur, et à laquelle vous rapportez tous vos hommages.
 Et encore: « Il paroit que madame de Sévigné aime · passionnément madame de Grignan. Savez-· vous le dessous des cartes? Voulez-vous · que je vous le dise? c'est qu'elle l'aime » passionnément. • En effet c'était le mot. Madame de Sévigné en sourioit et trouvoit si naturel d'aimer sa fille. C'est à quoi se porte d'abord l'amour, il est pressé d'adorer. Qu'adore-t-il? souvent une idole à peine ébauchée, mais il se flatte de l'achever, de l'animer; car quand il entreprend, il croit toujours faire un chef-d'œuvre. Elle sera belle, et tous les dieux lui feront des présents comme à Pandore; co sera une divinité. Puis le temps s'écoule, l'expérience ne le satisfait pas, il se désole de ses mécomptes, comme un jeune pointre qui s'étoit extasié d'avance devant son tableau, et qui rougit quand il est fait, de se voir si loin d'atteindre la nature. Ainsi se désoluit-on à l'hôtel de Carnavalet, quand après avoir préparé cette demeure pour le bonheur et pour l'amitié, après y avoir fait ces arrangements somptueux, commodes, que l'on décrivoit si bien, après s'être dit, ma fille arrivera ici, j'y habiterai en paix avec ma tille, il se trouve qu'on n'y a point habité en paix, et qu'on s'est quittées mécontentes. Qu'on en éprouve de regrets, et comme on les témoigne! comme on est humble! Je parle de la mère, car elle

aime plus, et je dis toujours avec elle, ces pauvres mères! La fille déplore ensuite ce malheur, elle demande pardon, mais on le reçoit. On est réconciliées, on dit les plus belles choses sur l'amitié, sur l'absence, on s'écrit, et avec quelle exactitude. . Ma fille, - mes lettres sont infinies, ne lisez point · tout ce volume.... Ma fille, vous m'en écrivez trop long, votre santé s'en altère; - faites écrire Montgobert, son style me - plait. - Les courriers ne cessent de porter des lettres et de représenter l'absente; mais que cette représentation est imparfaite! il faudra se rejoindre, on se rejoindra : du fond de la Bretagne on ira au fond de la Provence. Qu'arrivera-t-il en Provence? la môme chose à ce qu'on m'a assuré : cette fille si parfaite étoit souvent brouillée avec cette mère qui l'adoroit. Cela est inconcevable; mais rappelez-vous le mot de l'ompoune, le dessous des cartes, c'est que madame de Sérigné l'aime passionnément. La faute est apparemment mutuelle. En amitié les torts sont de celui qui aime moins, et les imprudences de celui qui aime trop. Or les torts et les imprudences reviennent presque au même; et de là tant d'amitics ardentes, extraordinaires, merveilleuses, qui ne subsistent que parmi les orages, ou s'y éteiguent, et rappellent ce vers, souvent applicable, d'un ancien:

Je ne puis vivre aver vous ni sans vous 1.

J'ai connu, dans ma jeunesse, des personnes très sages qui se rappeloient l'impression que fit dans leur temps ce recueil des lettres de la mère à la fille. Elles s'accordoient à dire : elle l'aime comme d'autres aiment un amant. Il y a dans ces tournures si délicates et gracieuses quelque chose d'imaginaire et d'excessif qui les dépare, et qui les rend sinon suspectes, du moins fatigantes. Ainsi parloient ces vieillards, et leur

<sup>1</sup> Nec passum tecum movere nec sine te.

avis me paroît motivé, mais je ne penserai jamais comme ceux qui disent : Toutes ces adulations sont de la fausseté, et elle n'aime point sa fille, car elles ne pouvaient vivre ensemble. Elle n'aime point sa fille! Eh! fait-elle jamais autre chose que de l'aimer ? pour qui tous ces soins et toutes ces courses? pour qui ces joies et ensuite ces larmes? pour qui traverse t-elle plusieurs fois la France? de qui s'entre tient-elle dans la solitude? que va-t-elle le plus souvent chercher à la cour? qu'on lui parle de sa fille. Et que revient-elle dire à Paris? qu'on lui en a parlé. Un inconnu qui arrive, mais qui a vu sa fille, est un homme qu'elle accueille, un homme d'un excellent entretien. Si elle quitte ses amis de bonne heure et rentre chez elle, c'est pour écrire à sa Alle. Si elle va les joindre, c'est que cette pensée-là est satisfaite. Et que mande-t-elle principalement à sa fille? Qu'elle s'est occupée d'elle. Cette occupation a été une jouissance qu'elle lui communique, et dont elle veut la rendre heureuse. Voyez-vous comme elle aime tous les Grignan? C'est sa file qu'elle aime en eux. Et le bel abbé qui est ensuite le coadjuteur, et le seigneur Corbeau, et le chevalier souvent goutteux qu'elle se divertit de voir bien en colère, parce qu'ayant la goutte un jour, et Coulanges ne l'ayant pas ce jour-là, celui-ci le brave en

frappant impunément du pied. Parle-t-elle assez de tout ce qui porte ce nom? Mais surtout qu'elle est occupée de ceux à qui sa fille l'a transmis, de sa Pauline en qui elle se retrouve elle-même, et du jeune marquis de Grignan! « C'est aujourd'hui qu'il a dix-sept » ans. Il faut ajouter à tout ce qui compose

- le commencement de sa vie, une fort bonne
- re commencement de sa vie, une fort bonne
   petite contusion, qui lui fait, je vous assure,
- · bien de l'honneur, par la manière toute
- froide et toute reposée dont il l'a reçue.
- M. de Saint-Maur l'a conté au roi... Ma-
- » dame de La Fayette dit que ce seroit une
- » chose à acheter, si elle étoit à prix, etc.»

Je m'arrête pour finir deciter. Quand j'ouvre ces volumes, je m'y trouve arrêté sans cesse par 'quelque passage plein de grace, ou de gaieté, ou d'amour maternel. Mais quand je pense qu'avec tout cet amour elle passa des moments fâcheux, et peut-être se les attira quelquefois, alors mon esprit est frappé d'une pensée morale qui m'a quelquefois occupé, et dont je souhaite que la méditation dédommage mes lecteurs de la longueur de mes réflexions vagabondes. Voici cette pensée:

L'affection la plus légitime a besoin de se contenir et se régler. Si elle remplit trop le cœur, il n'y sussit pas; il ne peut porter une passion tout entière, même l'amour maternel.

# CHOIX DE POÉSIES

**ADRESSÉES** 

# A MADAME ET A MADEMOISELLE DE SEVIGNÉ

SONNETTO sopra il ritratto dell' illustrissima e bellissima signora , la signora Marchesa DI SEVIGNI.

Eccola, è dessa; ognun venga a vedella In queste vive tele e parla, e spira; Or quinci, or quindi, que' begli occhi gira, Ov' amor dora l'aspre sue quadrella.

Questa è la mano amorosetta e bella Ch' ogni cuor prende, e, come vuoi, l'aggira. Questa è la bocca, ond' ogni cuor sospira, Ov' amor forma e'l riso e la favella.

O quanto debbo à te, pittor gentile! Per cui doppio è'l mio ben, doppio il tesoro. Al tuo pennello sacrar vò il mio stile.

Ma di te, certo, la mia cara Iola A da dolersi, e di quel tuo lavoro: Ch'in beltà non è piu nel mondo sola.

MÉNAGE.

# PIANTO DI BELLA DONNA,

Madrigale per la signora Marchesa DI SEVIGNI.

Ah! del regno d'amor prodigio tristo!

Sparger lagrime amare
Que' dolci lumi ò visto,
U trà le Grazie assiso
Solea scherzare il Riso.

Spargean di pianto que' begli occhi un mare,

Che cristallo parea d'alba novella,
Quand'è più vaga e bella,
Ma pur co'raggi ardenti
Spargean flamme cocenti,
E quel fatale ardore
Tosto m'accese il core.
O misera mia vita!
Occhi, lumi immortali,
Deh! qual per i miei mali
Posso sperare aita?
Se nubilosi ardete,
Sereni, e che farete?

MÉNAGE.

MADRIGALE per la bellissima, gentilissima et vi tuosissima damigella francesca di Sevigni.

Ogni più nobil core
Fuor del mio, vaga Filli,
Arde per voi d'amore.
Non accusi però vostra hellezza
Questo cor di rozzezza!
Che con mille beltà vaghe, leggiadre,
Di mille e mille fiamme al mondo note,
L'arse, et l'incenerl la bella madre;
E cosa incenerita arder non puote.

MÉNAGE.

LETTRE de SAINT-PAVIN à Madame DE SÉVIGI

Paris vous demande justice; Vous l'avez quitté par caprice: A quoi bon de tant façonner? Marquise, il y faut retourner. L'hiver approche, et la campagne, Mais sur-tout celle de Bretagne, N'est pas un aimable séjour Pour une dame de la cour. Qui vous retient? Est-ce paresse? Est-ce chagrin? Est-ce finesse? Ou plutôt quelque métayer Devenu trop lent à payer? De vous revoir on meurt d'envie; On languit ici , l'on s'ennuie : Et les Plaisirs déconcertés Vous y cherchent de tous côtés : Votre absence les désespère; Sans vous ils n'oseroient nous plaire. Si vous étiez ici, demain La cour quitteroit Saint-Germain; Et les Jeux, les Ris et les Graces, Qui marchent toujours sur vos traces, Y rendroient l'Amour désormais, Plus galant qu'il ne fut jamais. Ce discours fait à des coquettes, Leur passeroit pour des fleurettes. Pour vous, jugez-en autrement; Je suis ami sans être amant : Ceux qui me donnent plus de gloire Ont quelquefois peine à le croire. Lorsque je pris congé de vous, Notre adieu me fit des jaloux : Il fut si touchant et si tendre, Que mes yeux, forcés de se rendre, vous parlèrent de bonne foi; Vous fûtes moins sage que moi; El c'étoit gâter notre affaire. Notre commerce est un mystère, Qu'il ne faut pas trop expliquer. Mais à propos, sans vous choquer,

Peut-on vous demander, marquise, Si quelque Breton par surprise N'auroit point touché votre cœur? Auriez-vous bien changé d'humeur Jusqu'à vous montrer complaisante A leur manière peu galante? Non, yous aimez les beaux esprits, Vous n'aurez eu que du mépris Pour ces buveurs à rouge trogne; Un perclus vaut bien un ivrogne. Laissons en repos les Bretons Et revenons à nos moutons. Le bruit court que votre étourdie! Qui depuis long-temps étudie L'espagnol et l'italien, Jusques ici n'y comprend rien. Est-elle toujours mal bâtie, Sans jugement, sans modestie? Consolez-vous de tout cela, Quoique tard, l'esprit lui viendra. Force gens disent qu'à son âge. Vous n'en aviez pas davantage,

Et toutes fois jusques ici Vous avez assez réussi. Il faut quitter ce badinage; Votre fille est le seul ouvrage Que la nature ait achevé; Dans les autres elle a révé. Aussi la terre est trop petite Pour y trouver qui la mérite, Et la belle, qui le sait bien, Méprise tout et ne veut rien.

C'est assez pour cet ordinaire. Et trop peut-être pour vous plaire: S'il est vrai, gardez le secret, Et donnez ma lettre à Loret. Je crois qu'en Bretagne on ignore S'il est mort ou s'il vit encore : Ménagez bien mon intérêt, Si par hasard elle vous plait : Ma veine encore assez féconde Vous en promet une seconde, Où d'un style à moi réservé, Ni trop bas, ni trop élevé, J'espère vous faire connoître Si je sais faire un coup de maltre, Et le tout pour vous divertir ; Mais aussi songez à partir. La réponse la plus touchante Ne sauroit payer mon attente. Tout le plaisir est à se voir; Les sens se peuvent émouvoir : Tel est vieux et n'ose paroltre, Qui vous voyant ne croit plus l'être. Travaillez donc à revenir, Pour mieux dire, à me rajeunir. Ce seroit une chose rare Qu'on me montrât comme un Lazare Ressuscité de votre main : Ma foi , la foire Saint-Germain Me vaudroit hien quelque pistole: Tout beau, Muse, tu deviens solle.

AUTRE LETTRE de SAINT-PAVIN à Madame de Sévigné.

> Sitôt qu'un savant vous envoie Quelques productions d'esprit, Vous me les montres avec joie, Et croyez me faire dépit. Je ne me pique point d'écrire; J'y veux renoncer désormais, Et même j'oublierois à lire Si vous ne m'écriviez jamais; Le métier d'écrire est trop rude Pour des gens un peu paresseux; Des plaisirs je fais mon étude, Je ne travaille que pour cux. Vous croirez qu'un peu trop hardie Mon ignorance se fait voir;

Mais, lris, qui vous étudie, Est en état de tout savoir.

LETTRE de SAINT - PAVIN à Mademoiselle DE SÉVIGNÉ.

L'autre jour, chagrin de mon mal, Me promenant sur mon cheval, Sur le bord des vertes prairies J'entretenois mes réveries,

Quand j'aperçus votre moineau Sur le haut d'un jeune arbrisseau.

Beaucoup moins gai que de coutume. Il avoit le bec dans la plume, Comme un oisean qui languissoit

Loin de celle qu'il chérissoit. Je l'appelai comme on l'appelle :

Il vint à moi battant de l'aile, Et sur mon bras s'étant lancé,

Je le pris et le caressai; Mais après, faisant le colère, Je lui dis d'un ton bien sévère :

 Apprenez-moi, petit fripon, » Ce qui vous fait quitter Manon?»

« -- Ab! me dit-il en son langage,

» Ma belle maîtresse à son âge , » S'offense, et ne peut trouver bon

» Qu'on l'appelle eucor de ce nom; » Je sais que vous l'avez counue,

» Mais tout autre elle est devenue : » Son esprit, qui s'est élevé,

» Plus que son corps est achevé: · Il est bien juste qu'on la traite

» En fille déjà toute faite.

» Elle entend tout à demi-m » Discerne l'habile du sot,

Et sa maman, seule attrapée,
La croit encor fille à poupée.

» Tous les matins dans son miroir

» Elle prend plaisir à se voir,

» Et n'ignore pas la manière » De rendre une ame prisonnière :

» Elle consulte ses attraits, » Sait déjà lancer mille traits

Dont on ne peut plus se désendre,
Pour peu qu'on s'en laisse surprendre.

» Depuis qu'elle est dans cette humeur » Elle m'a banni de son cœur,

» Et ne m'a pas cru davantage » Un oiseau digne de sa cage.

Désespéré , j'ai pris l'essor,

Résolu plutôt à la mort Que voir une ingrate maitresse N'avoir pour moi soin ni tondresse.

Je sale que vous l'almes aussi , Gardes qu'elle vous traite ainsi ;

Mile est finette, elle est accorte, vinime que de bonne sorte. « vinsi qu'il me paria, mitét il s'envola.

STANCES de SAINT - PAVIN & Medemoiselle Stvicat.

> La jeune îris n'a de souci Que pour le jeu de reversi , De son cœur il s'est rendu maître; A voir tout le plaisir qu'elle a Quand elle tient un quinola Heureux celui qui pourroit l'être!

Elle fait des vœux pour l'avoir; Sitôt qu'il est en son pouvoir, On la voit rire et planer d'alse; Elle le baise, efle en fait cas, Et l'innocente ne sait par Que c'est un valet qu'elle baise.

Il en est mieux reçu qu'un roi ; Cependant, s'il vient acul, je voi Qu'elle lui fait mauvaise mine, Et toujours jalouse de lui, Elle témoigne de l'ennui, Sitôt qu'il est ches sa voisi

Alors il se cache, il la fuit, Par vengeance elle le poursuit, Et le force avant qu'il se donne; Mais quand il rentre en son devoir, Trop heureuse de le revoir, Elle le flatte et lui pardonn

Son cœur devroit-il t'échapper, Amour? Fais, pour la détromp Qu'elle ait d'autres amants en foule ; La belle au change gagnera, Le fripon ne lui donnera Tout au plus jamais qu'une poule.

DIXAIN pour Madame DR SEVIGHE, envoyé M. FOUQUET. - 1658.

De Sévigné, depuis deux jours en-çà, Ma lettre tient les trois parts de sa gloire. Elle lui plut, et cela se passa, Phébus tenant chez vous son consisteire. Entre les Dieux , et c'est chose noteire , En me louant Sévigné me plaça : J'étois alors deux cent mille au-deci. Voire encor plus, du temple de Mémoir Ingrat ne suis ; son nom seroit pieșă De là le ciel, si l'on m'an vouloit croire. LA FONTAME. A Mademoiselle DE SEVIGNE, déguisée en bergère.

Déjà cette beauté fait craindre sa puisannes; Et pour nous mettre en butte à d'extrêmes dangers, Elle entre justement dans l'âge où l'en commence à distinguer les loups d'avecque les bergers.

BENSERADE. (1663.)

A la même, figurant un amour déguisé en nymphe maritime.

Yous travestir ainsi, c'est bien être ingénu;
Amour, c'est comme si, pour n'être pas connu,
Avec une innocence extrême,
Yous vous déguisies en vous-même.
Elle a vos traits, vos feux et votre air engageant;
Et, de même que vous, sourit en égorgeant;
Enfin, qui fit l'un a fait l'autre,
Et jusques à sa mère, elle est comme la vôtre.
BENSERADE. (1664.)

A la même, sous le personnage d'OMPHALE.

Blondins accoutumés à faire des conquêtes,
Devant ce jeune objet si charmant et si doux,
Tout grands héros que vous êtes,
Il ae faut pas laisser pourtant de filer doux.
L'ingrate foule aux pieds Hercule et sa massue;
Quelle que soit l'offrande, elle n'est point reçue;
Elle verroit mourir le plus fidèle amant,
fante de l'assister d'un regard seulement.
Injuste procédé, sotte façon de faire,
Que la pucelle tient de madame sa mère,
Et que la bonne dame au courage inhumain,
Se lassant aussi peu d'être belle que sage,
Lacore tous les jours applique à son usage
Au détriment du genre humain!

BENSERADE. (1664.)

ÉMTRE & Madame DE SÉVIGNÉ, par Madame Desnoches.

Du goût heureux et sûr modèle, O Sévigné! depuis les jours Où tu vivois, aimable et belle, Où la grace ornoit tes discours Et guidoit ta plume immortelle, Un siècle a vu briller son cours. Combien, dans ce long intervalle De maux, de plaisirs et d'erreurs, La mode, en ses jeux inégale,
A changé nos goûts et nos mœurs!
Mais du temps la fuite fatale
Ne peut t'enlever tes honneurs,
Et dans l'art de charmer les cœurs
Elle te laisse sans rivale.
Toi qui n'osas point envier
A La Fayette sa couronne,
Souris, et reçois le laurier
Que la postérité te donne!

Tu vis, je crois saisir tes trafts Dans ces écrits que l'œil dévore, Et qui me font sentir encore Tes vœux, ta joie ou tes regrets. Des amis chers à ton estime Tantôt tu sais m'environner : Tantôt, fuyant leur cercle intime, Sur tes pas tu sais m'entrainer. Quel plaisir alors de te suivre Au séjour vanté de Louis, D'y voir éclater et revivre Tant de beaux noms évanouis! A mes yeux ils semblent paroître Ces écrivains et ces héros, Dont ailleurs j'appris à councitre Et le génie et les travaux; J'assiste à ces fêtes pompeuses, Où cent rivales orgueilleuses Déployoient de jaloux efforts, Et d'intrigues long-temps fameuses Tu me découvres les ressorts. Mais, libre de la servitude Et du vain faste des palais, Qu'avec toi je goûte à longs traits Les loisirs de la solitude. Et des Rochers l'aimable paix! Errant sous les vastes ombrages Dont ta main embellit ces lieux; Tu méditois avec les sages. Et ton cœur s'élevoit aux cicux. C'est là qu'à toi-même livrée, Tes pensers riants ou profonds Au sein de ta fille adorée, Alloient s'épancher plus féconds; Soit que ton épltre légère S'ornat de cette fleur d'esprit Que jamais la critique austère Du moindre souffle ne ternit; Soit que ta plume ingénieuse Rencontrât le trait éloquent, On te voyoit négligemment Laisser à tout l'empreinte heureuse D'un charme au-dessus du taient, Qui, par sa gaité séduisante, Provoquant à son gré nos ris Comme toi, donne à ses récits Une grâce et neuve et piquante? Parfois de sublimes objets Qui sait micux offrir la peinture? Ah! l'art enferme des secrets Que t'avoit appris la nature.

En traits éclatants que Sapho
S'inscrive au temple de Mémoire;
Ses chants, moins discrets que l'histoire,
De ses erreurs furent l'écho;
Un vain délire a fait sa gloire:
La tienne, aimable Sévigné,
S'enorgueillit d'un plus beau titre;
De ton cœur l'amour éloigné
N'approcha point de ton pupitre;
Ce cœur, épris des plus doux nœuds,
Et bien plus aimant que rigide,
Avoit à ses coups dangereux
Opposé Grignan pour égide.
Confus et soumis une fois,
Le dieu reconnut sa foiblesse,
Et de l'amitié par ta voix
Reçut des leçous de tendresse.

Tu jouis de ces souvenirs Sans doute au sein de l'Elysée, Et la coupe des vrais plaisirs Par toi ne peut être épuisée. Lorsqu'à ton culte maternel Ta fille enfin n'est plus ravie, Tu t'applaudis du coup mortel Qui dans ses bras trancha ta vie; Sans regret tu fermas les yeux, Cédant au mal contagieux Dont tes soins l'avoient su défendre. Heureux trépas! faveur des Dieux, Qu'à jamais t'envie un cœur tendre! lci bas, où, trompant nos vœux, L'amitié se montre infidèle, Où se forment d'aimables nœuds Que détruit l'absence cruelle; En ces lieux, séjour des regrets, Que si peu le bonheur visite, O Sévigné! sois désormais, Sois ma compagne favorite. Seule, en secret, délasse-moi D'un monde qui traiue après soi Des ennuis que le sage ignore; Et quand, plus loin de mon aurore, Du temps je subirai la loi, En te lisant, puissé-je encore Apprendre à vieillir comme toi! Mais, d'un hommage trop vulgaire Devrois-je oser t'entretenir? Ai-je pu même te l'offrir, Et ne pas sembler téméraire? Si le Pinde a pu te vouer Les honneurs de l'apothéose, Je dois cesser de te louer En vers moins heureux que ta prose.

# LETTRES

DE

# MADAME DE SÉVIGNÉ.

Quinente dans am art, sons revaux as modèle, Quinente dans am art, sons revaux as modèle, Paira trotaine génie au fiver de son cour. Esqui, dans un érrite, mère bion plus qu'auteur, d'auteurant à la fille et se pours et aut veille, Chra vans y a more l'auté dels nerveulle.

M. de Tanpauxa, Tumbeana de Saint-Denis.

# LETTRE PREMIÈRE. ...

De mademoiselle Marie de Rabutin-Chantal à Ménage.

Paris.....

Je vous dis encore une fois que nous ne nous entradons point, et vous êtes bien heureux d'être ela, tout ce que vous m'avez mande ne vandroit guère, quoique cela soit merellen-ment bien arrangé; je n'en suis pourtant po effrayce, et je sens ma conscience si nette de or que vous me dites, que je ne perds pas espérance le veau faire connoître sa pureté. C'est pourtant one chose impossible, si vous ne m'accordez une visite d'une demi-heure; et je ne comprends pas par quel motif vous me la refusez si opiniâtrément. le vous conjure, encore une fois, de venir ici; et, prisque vous ne voulez pas que ce soit aujourd'hui, g vous supplie que ce soit demain. Si vous n'y venez pas, peut-être ne me fermerez-vous pas votre pate, et je vous poursuivrai de si près, que vous contraint d'avoner que vous avez un pen de lan. Vous me voulez cependant faire passer pour ribeile, en me disant que vous n'êtes brouillé mee moi qu'à cause que vous êtes fâché de mon départ; si cela étoit ainsi, je mériterois les Petites-Maisons et non pas votre haine; mais il y a toute difference, et j'ai seulement peine à comprendre que, quand on aime une personne et qu'on la regrette, il faille, à cause de cela, lui faire froid au dernier point les dernières fois qu'on la voit. Cela est une façon d'agir tout extraordinaire, et, comme je n'y étois pas accoutumée, vous devez excuser ma surprise. Cependant je vous conjure de croire qu'il n'y a pas un de ces anciens et nouveaux amis, dont vous me parlez, que j'estime ni que j'aime tant que vous; c'est pourquoi, devant que de vous perdre, donnez-moi la consolation de vous mettre dans votre tort, et de dire que c'est vous qui ne m'aimez plus.

CHANTAL.

2, \*\*\*

De la même au même.

Paris, jeudi.....

C'est vous qui m'avez appris à parler de votre amitié comme d'une pauvre défante, car pour moi je ne m'en serois jamais avisée, en vous aimant comme je fais. Prencz-vous-en donc à vous de cette vilaine parole qui vous a déplu; et croyez que je ne puis avoir plus de joie que de savoir que vous conservez pour moi l'amitié que vous m'avez promise, et qu'elle est ressuscitée glorieusement. Adieu.

Marie Chantal.

5. \*

Du comte de Bussy-Rabutin et de M. de Lenet, à M. et madame de Sévigné.

..... Mars 1646.

Salut à vous, gens de campagne, A vous, immeubles de Bretagne, Attachés à votre maison Au-delà de toute raison : Salut à tous deux, quoique indignes De nos saluts et de ces lignes; Mais un vieux reste d'amitié Nous fait avoir de vous pitié Voyant le plus beau de votre age Se passer dans votre village, Et que vous perdez aux Rochers Des moments à tous autres chers. Peut-être que vos cœurs tranquilles, Censurant l'embarras des villes, Goûtent aux champs en liberté Le repos et l'oisiveté; Peut-être aussi que le ménage Que vous faites dans le village, Fait ailer votre revenu Où jamais il ne fût venu; Ce sont raisons fort pertinentes, D'être aux champs pour doubler ses rentes; D'entendre là parier de soi Conjointement avec le roi, Soit aux jours, ou bien à l'église, Où le prêtre dit à sa guise : « Nous prierons tous notre grand Dieu » Pour le roi, et Monsieur du lieu; » Nous pricrons aussi pour Madame, Qu'elle accouche sans sage-femme; » Prions pour les nobles enfants Ou'ils auront d'ici à cent ans » Si quelqu'un veut prendre la ferme, Monseigneur dit qu'elle est à terme, » Et que l'on s'assemble à midi; Or, disons tous de profundi Pour tous Messeigneurs ses ancêtres. » (Quoiqu'ils soient en enfer peut être.) Certes, ce sont là des honneurs Que l'on ne reçoit point ailleurs ; Sans compter l'octroi de la fête; De lever tant sur chaque bête; De donner des permissions; D'être chef aux processions:

De commander que l'on s'amasse Ou pour la pèche, ou pour la chasse; Rouer de coups qui ne fait pas Corvée de charrue ou de bras; Donner à filer la poupée, On Madame n'est point trompée; Car on rend ribaine-ribon, Plus qu'elle ne donne, dit-on. L'ordre vouloit riban-ribaine, Mais d'ordre se rit notre veine; Et pour rimer à ce dit-on, Elle renverse le dicton.

4.

De madame la marquise DE SÉVIGNÉ au comte DE BUSSY-RABUTIN.

Ge 15 mars 1647.

Je vous trouve un plaisant mignon de ne m'avoir pas écrit depuis deux mois; avez-vous oublié qui je suis, et le rang que je tiens dans la famille? Ah! vraiment, petit cadet, je vous en ferai bien ressouvenir: si vous me fâchez, je vous réduirai au lambel. Vous savez que je suis sur la fin d'une grossesse, et je ne trouve en vous non plus d'inquiétude sur ma santé, que si j'étois encore fille. El bien! je vous apprends, quand vous en devriez enrager, que je suis accouchée d'un garçon, à qui je vais faire sucer la haine contre vous avec le lait, et que j'en ferai encore bien d'autres, seulement pour vous faire des ennemis: vous n'avez pas eu l'esprit d'en faire autant: le beau faiseur de filles.

Mais c'est assez vous cacher ma tendresse, mon cher cousin; le naturel l'emporte sur la politique : j'avois résolu de vous gronder sur votre paresse, depuis le commencement jusqu'à la fin; je me fais trop de violence, et il en faut revenir à vous dire que M. de Sévigné et moi vous aimons fort, et que nous parlous souvent du plaisir qu'il y auroit d'être avec vous.

5. \*\*

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Valence, le 12 avril 1667.

Pour répondre à votre lettre du 45 mars, je vous dirai, Madame, que je m'aperçois que vous presien rac certaine habitude à me gourmander, qui a plus l'air de maîtresse que de cousine. Prenez garde à quoi vous vous engagez, car enfin, quand je me erai une fois bien résolu à soufirir, je voudrai avoir les douceurs des amans, aussi bien que les rulesses. Je sais que vous êtes chef des armes, et que je dois du respect à cette qualité; mais vous abusez un peu de mes soumissions. Il est vrai que vous êtes aussi prompte à vous apaiser qu'à vous actire en colère, et que si vos lettres commencent par je vous trouve un plaisant mignon, elles finissent par nous vous aimons fort, M. de Sévigné et moi.

Au reste, ma belle cousine, je ne vous régale pant sur la férondité dont vous me menacez; car, depuis la loi de grâce, on n'en a pas plus d'estime pour une femme, et quelques modernes même, fantes en expérience, en ont fait moins de cas. Tenez-vous-en donc, si vous m'en croyez, au garque vous venez de faire; c'est une action bien haable, et je vous avoue que je n'ai pas eu l'esprit d'en faire autant; aussi envié-je ce bonheur à M. de Sevigne plus que chose du monde.

l'al fort sonhaité que vous vinssiez tous deux à parti quand j'y etois; mais, maintenant que j'en parti, je serois bien fâché que vous y allassiez; cest-à-dire, que vous ensiez des plaisirs sans moi: was n'en avez dejà que trop en Bretagne.

Je m'accommode fort de M. de Launay-Lyais; il receve de moi toutes les assistances et tous les lors offices que je puis rendre à un de mes amis aurois de M. le prince. Il est honnète homme, et a chère cousine me l'a recommandé; je vous laisse penser si je le servirai!

6. "

Du même à M. et à madame de Sévigné.

A Paris, le 15 novembre 1648.

l'ai pensé d'abord écrire à chacun de vous en particulier, mais p'ai cru ensuite que cela me donsont trop de peine, de faire ainsi des baisemens l'an, dans la lettre de l'autre; j'ai appréhendé le l'appatitle ne l'offensât; de sorte que j'ai pris le parti de vous écrire à tous deux l'un portant La plus sûre nouvelle que j'aie à vous apprendre, c'est que je me suis fort ennnyé depuis que je ne vous ai vus. Il faut dire la vérité, je ne le prévoyois pas, quand je sortis d'auprès de vous. Au contraire, allant voir cette petite brune pour qui vous m'avez vu le cœur un peu tendre, je croyois que je ne songerois plus que vous fassiez au monde : cependant je m'étois trompé; la petite brune m'avoit, ce qu'on appelle, sauté aux yeux; et je ne lui avois point encore parlé : c'est une beauté surprenante, de qui la conversation guérit : on peut dire que pour l'aimer, il ne la faut voir qu'un moment; car, si on la voît davantage, on ne l'aime plus. Voîlà où j'en suis réduit.

Ainsi, c'est vous aujourd'hui Qui causez tout mon ennul.

Mais j'oubliois de vons demander des nouvelles de la santé de notre cher onele : je vous prie de l'entretenir toujours de propos joyeux; si vous ne le faites rire à gorge déployée, quand même il devroit tousser un peu, vous me désobligeriez fort. Dites-lui de ma part qu'il se conserve plus qu'il ne fait, et que, s'il ne se veut aimer pour lui, il s'aime pour nous autres neveux, qui l'aimous plus que nous-mêmes. Je n'en dirai pas davantage, de peur de perdre mes peines, et que cela ne servit de rien. Vous avez bien la mine, fripous que vous êtes, de lui cacher toutes les marques de mon bon naturel; de l'humeur dont je vous connois, vous enrageriez qu'on m'aimât autant, on plus que vous.

Si vous ne revenez bientôt ici, je vous irai retrouver; aussi bien mes affaires ne se termineront qu'après les fêtes de Noel; mais gardez-vous de revenir l'un sans l'autre, car je ne serois pas homme à me payer de raison.

Depuis que je vous ai quittés, je ne mange presque plus. Vous, qui présumez de votre mérite, vous ne manquerez point de croire que le regret de votre absence me réduit à cette extrémité : point du tout; ce sont les soupes de messire Crochet qui me donnent du dégoût pour toutes les autres.



7. ..

Du même à madame DE Sévigsé.

A Saint-Denis, le 15 février 1649.

J'ai long-temps halancé à vous écrire, ne sachant si vous étiez devenue mon ennemie, ou si vous étiez toujours ma bonne cousine, et si je devais vous envoyer un laquais, ou un trompette. Enfin, me ressouvenant de vous avoir ouie blâmer la brutalité d'Horace pour avoir dit à son beau-frère qu'il ne le connoissoit plus, depuis la guerre déclarée entre leurs républiques, j'ai cru que l'intérêt de votre parti ne vous empêcheroit pas de lire mes lettres; et pour moi, je vous assure que, hors le service du roi mon maltre, je suis votre très-humble serviteur.

Ne croyez pas, ma chère cousine, que ce soit ici la fin de ma lettre; je vous veux dire encore deux mots de notre guerre. Je trouve qu'il fait bien froid pour faire garde. Il est vrai que le bois ne nous coûte rien ici, et que nous y faisons grande chère à bon marché: avec tout cela il m'y ennuie fort; et, sans l'espérance de vous faire quelque plaisir au sac de Paris, et que vous ne passerez que par mes mains, je crois que je déserterois. Mais cette vue me fait prendre patience.

J'envoie ce laquais pour me rapporter de vos nouvelles, et pour me faire veuir mes chevaux de carrosse, sons le nom de notre oncle le Grand-Prieur. Adieu, ma chère cousine.

8. ..

Du même à la même.

A Saint-Denis , le 25 mars 1000.

C'est à ce coup que je vous traite en ennemie, Madame, en vous cerivant par mon trompette. La vérité est que c'est au marcehal de La Mothe que je l'envoie, pour le prier de me renvoyer les chevaux de carrosse du grand-prieur de France notre oncle, que ses domestiques ont pris, comme on me les amenoit. Je ne vous prie pas de vous y employer; car c'est votre affaire aussi bien que la mienne : mais nous jugerons, par le succès de votre entremise, quelle consideration on a pour vous

dans votre parti; c'est-à-dire, que nous aurons bonne opinion de vos généraux, s'ils font le cas qu'ils doivent de vos recommandations.

J'arrive présentement de notre expédition de Brie-Comte-Robert, las comme un chien. Il y a huit jours que je ne me suis déshabillé: nous sommes vos maîtres; mais il faut avouer que ce n'est pas saus peine. La guerre de Paris commence fort à m'ennuyer. Si vous ne mourez bientôt de faim, nous mourrons bientôt de fatigue; rendez-vous, ou nous allons nous rendre. Pour moi, avec tous mes autres maux, j'ai encore une extrême impatience de vous voir. Si M. le cardinal (Muzarin) avoit à Paris une consine faite comme vous, je me trompe fort, ou la paix se feroit à quelque prix que ce fût; tant y a que je la ferois, moi, si j'etois à sa place, car, sur ma foi, je vous aime fort.

9.

Du même à la même.

A Saint-Denis, le 20 mars 1640.

Tant pis pour ceux qui vous ont refusé mes chevaux, ma belle cousine; je ne sais pas si cela leur fera grand profit; mais je sais bieu que cela ne leur fait pas grand honneur. Pour moi, je suis tout consolé de cette perte, par les marques d'amitie que j'ai reçues de vous en cette rencontre. Pour M. de La Mothe, maréchal de la ligue, si jamais il avoit besoin de moi, il tronveroit un chevalier peu courtois.

Mais, parlons un pen de la paix; qu'en croit-on à Paris? L'on en a ici fort mechante opinion : cela est étrange que les deux partis la souhaitent, et qu'on n'en puisse venir à bout.

Vous n'appelez insolent de vous avoir mandé que nous avions pris Brie. Est-ce que l'on dit à Paris que cela n'est pas vrai? Si nous en avions levé le siège, nous aurions été bien inquiets; car pour vos generaux, ils ont en toute la patience imaginable : nous aurions tort de nous en plaindre.

Voulez-vous que je vous parle franchement, ma belle cousine? comme il n'y a point de peril pour nous à courre avec vos gens, il n'y a point aussi d'honneur à gagner, ils ne disputent pas assez la partie; nous n'y avons point de plaisir; qu'ils se rendent ou qu'ils se battent hien. Il n'y a, je crois, jamais en que cette guerre où la fortune n'ait point en de part : quand nous pouvons tant faire que de rous trouver, c'est un coup sûr à nous que de vous battre, et le nombre ni l'avantage du lieu ne peurent pas seulement faire balancer la victoire.

Ah! que vous m'allez haîr, ma belle cousine! tontes les fleurettes du monde ne pourront pas vous apriser.

10. \*\*

Du même à la même.

An camp de Montrond, ce 2 juillet 1650.

Je me suis enfin déclaré pour M. le prince, ma bille cousine; ce n'a pas été sans de grandes répumances; car je sers contre mon roi un prince qui se m'nime pas. Il est vrai que l'état où il est me tait pitié; je le servirai donc, pendant sa prison, comme s'il m'aimoit, et, s'il en sort jamais, je lui remettrai sa licutenance, et je le quitterai aussitôt, pour rentrer dans mon devoir.

One dites-vous de ces sentimens-là, Madame? Mandez-moi, je vous prie, si vous ne les trouvez pes grands et nobles ' Au reste, écrivons-nous souvent: le cardinal n'en saura rien; et, s'il venoit à le desseuveir et à vous faire donner une lettre de cachet, il est beau, à une femme de vingt ans, d'être mélée dans les affaires d'état. La célèbre mausure de Chevreuse n'a pas commencé de meilleure beure. Pour moi, je vous l'avoue, ma belle couune, j'aimerois assez à vons faire faire un crime, de quelque nature qu'il fût. Quand je souge que nous ctions dejà, l'année passée, dans des partis differents, et que nons y sommes encore aujour-Tori, quoique nous en ayons changé, je crois que page jouons aux barres : cependant votre parti est majours le meillenr, car vous ne sortez point de Paris, et moi je vais de Paris à Montrond, et j'ai por qu'à la fin je n'aille de Montrond au diable.

Pour nouvelles, je vous dirai que je viens de délaire le régiment de Saint-Aignan; si le mestre-decomp y avoit été en personne, je n'en aurois pas es si bon marché,

Le & de Launay-Lyais vons dira la vie que nous

faisons; c'est un garçon qui a du mérite, et que par cette considération je servirai volontiers; mais la plus forte sera parce que vous l'aimez, et que je croirai vous faire plaisir. Adieu, ma belle cousine.

41. ...

De madame de Sévigné à Ménage.

Paris, dimanche 12 janvier 1654.

Je suis agréablement surprise de votre souvenir, Monsieur; il y a long-temps que vous aviez retranché les démonstrations de l'amitié que je snis persuadée que vous avez toujours pour moi. Je vous rends mille graces, Monsieur, de vouloir bien les remettre à leur place, et de me témoigner l'intérêt que vous prenez à mon retour et à ma santé. Mon grand voyage, dans une si rude saison, ne m'a point du tout fatiguée, et ma santé est d'une perfection que je souhaiterois à la vôtre. J'irai vous en rendre compte, Monsieur, et vous assurer qu'il y a des sortes d'amitié que l'absence et le temps ne finissent jamais.

La Marquise de Sévigné.

12. "

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Montpellier, le 16 juin 1654.

J'ai bien appris de vos nouvelles, Madame; ne vous sonvenez-vous point de la conversation que vous cûtes chez madame de Montausier, avec M. le prince de Conti, l'hiver dernier? Il m'a conté qu'il yous avoit dit quelques douceurs, qu'il vous avoit trouvée fort aimable, et qu'il vous en diroit deux mots cet hiver. Tenez-vous bien, ma belle cousine; telle dame qui n'est pas intéressée, est quelquefois ambitieuse, et qui peut résister aux finances du roi, ne résiste pas toujours aux cousins de sa majesté. De la manière dont le prince m'a parlé de son dessein, je vois bien que je suis désigné confident; je crois que vous ne vous y opposerez pas. sachant, comme vous faites, avec quelle capacité je me suis acquitté de cette charge en d'autres rencontres. Pour moi, j'en suis ravi, dans l'espérance

de la succession; vous m'entendez-bien, ma belle cousine. Si, après ce que la fortune veut vous mettre en main, je n'en suis pas plus heureux, ce ne sera que votre faute; mais vous en aurez soin assurément; car enfin, il faut bien que vous me serviez à quelque chose. Tout ce qui m'inquiète, c'est que vous serez un peu embarrassée entre ces deux rivaux; et il me semble déjà vous entendre dire:

Des deux côtés, j'ai beaucoup de chagrin; O Dieu, l'étrange peine? Dois-je chasser l'ami de mon cousin? Dois-je chasser le cousin de la reine?

Peut-être craindrez-vous de vous attacher au service des princes, et que mon exemple vous en rebutera; peut-être la taille de l'un ne vous plaira-t-elle pas ; peut-être aussi la figure de l'autre : mandez-moi des nouvelles de celui-ci, et les progrès qu'il a faits depuis mon départ; à combien d'acquits patents il a mis votre liberté. La fortune vous fait de belles avances, ma chère cousine, n'en myex point ingrate. Vous vous amusez après la vertu, comme si c'étoit une chose solide, et vous neiprisez le bien, comme si vous ne pouviez jamais en manquer; ne savez-vous pas ce que disoit le vieux Senectaire, homme d'une grande expérience, et du meilleur sens du monde : que les gens d'honneur n'avoient point de chausses. Nous vous verrons un jour regretter le temps que vous aurez perdu : nous vous verrons repentir d'avoir mal employé votre jeunesse, et d'avoir voulu avec tant de peine acquérir et conserver une réputation, qu'un médisant vous peut ôter, et qui dépend plus de la fortune que de votre conduite.

J'ai joint M. le prince de Conti à Auxerre, il n'a point passé à Chaseu, parce qu'il apprit qu'il se détourneroit de six lieues, de sorte que mes préparatifs ont été perdus; je ne l'ai point quitté depuis, et je suis avec lui aussi bien qu'on y peut être. Nous nous allons réjouir ici deux jours dans le jeu, les promenades et la bonne chère, en attendant que les troupes soient assemblées pour entrer en Catalogne. Je vous réponds, ma belle cousine, que vous entendrez parler de moi cette campagne.

Adieu, ma belle cousine, songez quelquefois à moi, et que vous n'avez ni parent ni ami qui vous aime tant que je fais; je voudrois.... non, je n'a-

chèverai pas, de peur de vous déplaire, mais vous pouvez bien savoir ce que je voudrois.

**15.** \*\*

Du même à la même.

A Figuières, le 30 juillet 1654.

Mon Dieu, que vous avez d'esprit, ma belle cousine, que vous écrivez bien, que vous êtes aimable! Il faut avouer qu'étant aussi prude que vous l'êtes, vous m'avez grande obligation de ce que je ne vous aime pas plus que je fais. Ma foi, j'ai bien de la peine à me retenir; tantôt je condamne votre insensibilité, tantôt je l'excuse; mais je vous estime tonjours : j'ai des raisons de ne vous pas déplaire en cette rencontre; mais j'en ai de si fortes de vous désobeir. Quoi! vous me flattez, ma belle cousine, vous me dites des douceurs, et vous ne voulez pas que j'aie les dernières tendresses pour vous! els bien, je ne les aurai pas : il faut bien vouloir ce que vous voulez, et vous aimer à votre mode; mais yous me répondrez un jour devant Dieu de la violence que je me fais, et des maux qui s'ensuivront.

Au reste, Madame, vous me mandez qu'après que vous êtes demeurée d'accord avec Chapelain que j'étois un honnête homme, et que même vous l'avez remercié du bien qu'il vous disoit de moi, je ne puis plus vous dire que vous êtes du parti du dernier venu. Je ne vois pas que cela vous justifie beaucoup; vous m'entendez louer, et vous faites de même. Que sais-je, s'il vous avoit dit : - C'est un galant homme que M. de Bussy, il ne peut pas manquer de faire son chemin, il est seulement à craindre qu'il ne s'attache un peu trop à ses plaisirs quand il est à Paris. — Que sais-je, dis-je, si vous n'auriez pas cru qu'il eût raison, et si, dans votre cœur, au moins, vous n'auriez pas condamné ma conduite; car ensin je vous ai vue dans des alarmes mal fondées après de semblables conversations. C'est une marque que les bonnes impressions que vous avez de moi ne sont pas encore bien fortes. Bien m'en prend que vous voyiez souvent de mes amis; sans cela mademoiselle de Biais m'auroit bientôt ruiné dans votre esprit. Je ne vous traiterois pas de même si l'occasion s'en présentoit : je ne rejetterois pas sculement la médisance la plus

outrée qu'on me feroit de vous, mais la plus légère même, precédée de vos louanges. Adieu, ma belle consine, donnez-moi de vos nouvelles.

44. \*\*

Du même à la même.

Du camp de Verges, le 17 aoûl 105å.

Vous me dites si souvent, ma belle cousine, que vous me regretteriez beauconp si j'étois mort, et je trouve si beau pour moi d'être regretté de vous, que cela me feroit souhaiter d'être en cet état, sans quelques petites raisons qui m'en empéchent encore; cotre que ne vous ayant jamais surprise en mensonge, j'aime autant vous croire en cette rencontre que il'y aller voir; et puis, il y a grande apparence m'une personne qui a la larme à l'œil en parlant enlement de la perte d'un de ses bons amis, le pleureroit tout-à-fait, si elle l'avoit effectivement perdu. le crois donc, ma belle cousine, que vous m annez, et je vous assure que je suis pour vous connue vous êtes pour moi, c'est-à-dire, content au dernier point de vous et de votre amitie : ce n'est pas que je demeure d'accord avec vous que oure lettre, toute franche et toute signée, comme rous dites, fasse honte à tous les poulets : ces deux dans n'ont rien de commun entre elles : il vous suffire que l'on approuve votre manière d'écarre à vos bons amis, sans vouloir medire des poulels, qui ne vous ont jamais rien dit. Yous êtes une ingrate, Madame, de les traiter mal, après ou ils out en tant de respect pour vous : pour moi, je vous l'avone, je suis dans l'interêt des poulets, o n pas contre vos lettres; mais je ne vois pas qu'il table prendre de parti entre eux; ce sont des beauand differentes: vos lettres ont leurs grâces, et les podets les leurs; mais pour vous parler franchement, si l'on ponvoit avoir de vos poulets, Ma-. on ne feroit pas tant de cas de vos lettres.

Il est vrai, Madame, que vous êtes étrangement o volter contre les coquettes; je ne sais pas si cela tous durera jusqu'à cinquante ans, mais à tout hasert, je me tiendrai en baleine de beaux sentiaents, pour les pousser avec vous, si vous venez à les anner : en attendant, je n'aurai pour vous que la plus belle amitié du monde, puisque vous ne voulez autre chose.

Je suis bien aise que vous soyez satisfaite du surintendant, c'est une marque qu'il se unct à la raison, et qu'il ne prend plus tant les choses à cœur
qu'il faisoit: quand vous ne voulez pas ce qu'on
veut, Madame, il faut bien vouloir ce que vous
voulez; on est encore trop heureux de demeurer
de vos amis: il n'y a guère que vous dans le
royaume, qui puissiez réduire un amant à se contenter d'amitié; nous n'en voyons presque point
qui, d'amant éconduit, ne devienne ennemi; et je
suis persuadé qu'il faut qu'une femme ait un mérite extraordinaire, pour faire en sorte que le dépit d'un amant maltraité ne le porte pas à rompre
avec elle.

J'admire la constance de M. d'Elbeuf pour madame de Nesle; ne voit-il pas ses dents, et qui pis est, ne les sent-il point? J'ai tonjours cru que l'amonr avengloit, mais je ne savois pas encore qu'il enrhumåt. Que sert à madame d'Elbeuf d'être revenue si belle de Bourbon, si elle ne peut étaler ses charmes dans le monde, et s'il faut qu'elle s'aille enfermer dans Montreuil? En vérité, c'est une tyrannie éponyantable que celle qu'elle souffre; et je crois qu'après cela on la devroit excuser si elle se vengeoit de son tyran. Il est vrai que je pense qu'elle s'est vengée, il y a long-temps, du mal qu'on devoit lui faire; comme c'est une personne de grande prévoyance, elle a bien jugé qu'on lui donneroit des sujets de plainte quelque jour, elle n'a pas voulu qu'on la primât, et entre nous, je crois que son mari est sur la défensive.

Nous avons ici Vardes, un de ses amants, qui m'a dit qu'il étoit de vos amis, et qu'il vouloit vous écrire. Je sais, par M. le prince de Conti, qu'il a dessein d'être amoureux de madame de Roquelaure cet hiver, et sur cela, Madame, ne plaignez-vous pas les pauvres femmes qui bien souvent récompensent par une véritable passion un amour de dessein, c'est-à-dire donnent du bon argent pour de la fausse monnoie? Je crois que Vardes aura de la peine à sa conquête, non pas tant par la force de la place, que par les soins et la vigilance du gouverneur. Au reste, il m'a fait des avances d'amitie extraordinaires et si grandes, qu'il m'a obligé, contre la résolution que j'avois faite de n'être jamais son auni, de me dedire; la reputation qu'il

Tout cela vous fait voir que je n'ai aucun tort; c'est pourquoi je vons conseille, puisque vous êtes revenu de Pontoise, de n'y point retourner pour vous pendre; cela n'en vant point la peine, et vous y screz toujours reçu quand vous voudrez hien. Mon cher, croyez que je ne suis point irrégulière pour vous, et que je vous aime très fort.

26. \*\*\*

Du comte de Bussy-Rabutin à madame de Sévigné.

Au camp devant Valenciennes, ce 9 juillet 1656.

Il y a six jours que je suis ici, Madame, vous avez pu voir une lettre que j'écrivis à notre ami Corbinelli du jour que j'arrivai. Les choses sont presque dans le même état; nous n'avons guère avancé depuis. Vous avez déjà pu savoir la mort de trois capitaines aux gardes, la blessure du chevalier de Créqui à la tête, du marquis de Sillery à la mâchoire, du marquis de Lanresse au bras, et de Monlondin à la jambe.

La nuit du 7 au 8, les ennemis vinrent sur les onze heures à nos lignes, d'abord du côté des Lorrains, et peu de temps après au quartier de Picardie; et cela pour reconnoître notre contenance, et pour nous fatiguer par de petites alarmes, car il ne parut point d'infanterie. Le matin du 48, il sortit trois escadrons de la ville sur les Lorrains, et, comme tout le monde y couroit, un cavalier des nôtres se détacha, et tira de quatre pas un coup de mousqueton à La Feuillade, et puis il lui demanda: Qui vive? La Feuillade répondit: Vive La Feuillade! Si vous me demandez pourquoi ce cavalier lui en vouloit, je n'en sais point d'autre raison, si ce n'est qu'il falloit que ce jour-là La Feuillade ressemblât à un Espagnol.

La même nuit du 7 au 8, la contrescarpe fut prise; ce qui coûta beaucoup de braves gens an régiment de Turenne.

Voici une des plus grandes entreprises que nous ayons faites depuis la guerre; nons attaquons la plus grande ville des Pays-Bas, où sont les magasins d'Espagne; il y a plus de quinze ou seize cents hommes de guerre dedans, et plus dix mille habitants portant les armes, qui servent comme des troupes réglées. Nous avons à la portée du fauconneau de nos lignes une armée ennemie de vingt mille hommes, dans laquelle est le prince de Condé, qui observe tous nos mouvements, et qui nous tient dans une contrainte épouvantable. Cependant l'ordre est si bon parmi nous, et nos troupes sont si bien intentionnées, que j'attends un bon succès de notre estreprise. Je ne doute pas que les ennemis ne fament une attaque aux lignes; si c'est de notre côté, ils seront repoussés, je ne vous dis pas cela comme un fanfaron et sans connoissance de cause.

Par le premier ordinaire je vous manderai ce qui sera arrivé; je sais le plaisir qu'on fait en donnant promptement des nouvelles sûres et d'importance comme celles-ci.

J'onbliois de vous dire que j'ai vu M. de la Trousse qui se porte fort bien, aux enseignes qu'il me demanda un jugement pour un cavalier qu'il répétoit, et que je condamnai. Adieu, ma buie cousine.

27. \*\*\*

Du même à la même.

Au camp du Quesnoy, le 20 juillet 1656.

Je vous aurois plus tôt tirée de peine, Madane, si j'avois en plus tôt le loisir et la commodité de vous apprendre de mes nouvelles; mais, dépuis notre retraite de Valencienne jusqu'à présent, j'ai toujours été à cheval ou sur la paillasse, et je n'ai point su qu'il partit de courrier de l'armée qu'aujourd'hui.

Vous saurez donc, Madame, que le 46 de ce mois, à deux heures du matin, les lignes du maréchal de La Ferté furent attaquées par l'armée des ennemis, et forcées sans résistance, hormin du côté des gardes françaises et de la marine, qui en firent beaucoup; mais ils furent pris par derrière. Nous ne pûmes secourir cette armée, parce que, du côté que les ennemis firent le plus grand effort, il n'y avoit qu'une digue fort étroite et longue de hoit cents pas, sur l'Escaut et les prairies que ceux de Bouchain avoient inondées, par laquelle nous passions nous communiquer; et cette ineudation fit auti

que fort peu de gens se purent sauver. Le maréchal de La Ferté fut pris; le comte d'Étrées, le comte de Grand-Pré et Gadagne, lieutenans-généraux, pris; Moret, Itubempré, le marquis de Renel, Vervin, Tianges, La Trousse, Pradel, Poillac, La Luserne, et plus de quatre cents officiers, cavalerie ou infanterie, pris; le marquis d'Étrées, volontaire, tué; La Roque-Saint-Chamarant, mestre de camp de cavalerie, pris; Belsunce, mestre de camp d'infanterie, tué; et bien d'autres que nous me savons pas eneore.

Le marquis d'Uxelles se sauva par la digne, Bellefonds à la nage; les débris de cette armée qui pouvoit être de deux mille hommes, cavalerie ou lufanterie, se retira à Condé. Notre armée marcha au Quesnoy sans ordre de bataille; nous y trouvames deux mille hommes qui venoient de France pour nous rejoindre.

Le lendemain 17, ayant fait revue, nous trouvâmes huit mille hommes de pied et huit mille chevaux dans l'armée de Turenne; cinq cents chevaux et trois cents hommes de pied dans celle de La l'erté.

Le mardi 18, les ennemis se vinrent poster à notre vue de l'autre côté du Quesnoy, un petit ruisseau entre deux. Leur dessein étoit, à ce que nous croyons, d'assièger le Quesnoy, si nous en enssions dejà été éloignés, on de nous attaquer, si nous ensions fait devant eux une méchante démarche; mais, malheureusement pour eux, ils nous ont trouvés bien postés, fiers et témoignant ne respirer que la vengeance de la défaite de nos camarades.

Ce matin ils ont décampé de devant nous, et nous ont laissés douter deux heures durant, s'ils ne vouloient point nous livrer bataille; mais enfin ils ont repris le chemin de Valenciennes, et nous croyans qu'ils vont faire le siège de Condé, que nous aurons bien de la peine à secourir. Voilà notre aventure, Madame, que vous ne pouvez apprendre plus véritablement.

Le 17, j'envoyai mon trompette savoir ce qu'étoit devenu La Trousse; il revint le lendemain sans avoir pu parler à lui, mais ayant appris qu'il se portoit fort bien. J'oubliois de vous dire que tonte l'armée de La Ferté a perdu son bagage, hormis Bellefonds, qui a sauve sa vaisselle d'argent. 28 ...

Du même à la même.
Au camp de Blecy, le à soût 1657.

Votre lettre est fort agréable, ma belle cousine; elle m'a fort rejoui. Qu'on est heureux d'avoir une bonne amie qui ait autant d'esprit que vous! Je ne vois rien de si juste que ce que vous écrivez, et l'on ne peut pas vous dire : ce mot-là seroit plus à propos que celui que vous avez mis. Quelque complaisance que je vous doive, Madame, vous savez que je vous parle assez franchement pour ne pas vous dire ceci, si je ne le pensois; et vous ne doutez pas que je ne m'y connoisse un pen, puisque j'ose bien juger des ouvrages de Chapelain, et que je censure quelquefois assez justement ses pensées et ses paroles. Je vous envoic copie de la lettre que j'ai cerite à la marquise d'Uxelles. Elle me mande que si j'aime les grands yeux et les dents blanches, elle aime de son côté les gens tendres et les amoureux transis; et que, ne me trouvant pas comme cela, je me tienne pour éconduit : elle revient après; et sur ce que je lui mande que je la quitterai si elle me rebute, et qu'à moins de se déguiser en mardehale pour me surprendre, elle ne m'y rattrapera plus; elle me répond que je ne me désespère point, et qu'elle me promet de se donner à moi, quand elle sera parvenue à la dignité pour laquelle, à ce qu'elle dit, on la mange jusqu'aux os; que mon poulet ne pouvoit lui être rendu plus mal à propos, et que, n'ayant pas un denier, elle étoit dans la plus méchante humeur du monde.

J'écris à Corbinelli de vous dire ce qui s'est passé entre M. de Turenne et moi depuis que je suis à l'armée, et qu'enfin nons avons fait une réconciliation qui me parolt assez sincère; je ne sais si cette paix durera.

J'ai gagné huit cents louis d'or depuis quatre on cinq jours ; si je n'en gagne pas davantage , c'est qu'on apprehende ma fortune : je ne trouve plus personne qui veuille joner contre moi.

Voulez-vous savoir la vie que nous faisons, Madame? je m'en vais vous la dire. Quand l'armee marche, nous travaillons comme des chiens; quand elle séjourne, il n'y a pas de fainéantise égale à la nôtre. Nous poussons toujours les choses aux extrémités. On ne ferme pas l'œil trois ou quatre jours durant, on bien on est trois ou quatre jours sans sortir du lit; on fait bonne chère, ou l'on meurt de faim.

Les ennemis sont campés entre Béthune et la Bassée, attendant tranquillement la prise de Montmédy, qu'ils ne jugent pas d'assez grande importance pour hasarder un combat en voulant la secourir. Adieu, ma belle cousine.

### 29. \*\*\*

De madame de Sévigné à Ménage.

( vers 1658. )

Vous me dites des choses si obligeantes de l'estime que vous avez donnée de moi à M. Servien, qu'encore que de moi j'y aie peu contribué, et que je craigne même de la détruire, si j'ai l'honneur de le voir, je ne laisse pourtant pas d'en sentir une certaine gloire, que toute autre personne ne m'auroit pu donner; et je ne sais si je ne serai point obligée, pour reconnoître en quelque façon les civilités que vous me faites de sa part, de m'informer plus soigneusement de sa santé, ayant appris qu'il étoit malade. En attendant que vous m'en ayez dit votre avis, j'espère que, lorsque vous avez été si ponctuel à me mander ses sentiments, vous le serez de même à lui en témoigner ma reconnoissance, et que vous voudrez bien l'assurer pour moi que je suis sa très-obéissante servante.

M. DE RABUTIN-CHANTAL.

## **30.** \*\*\*

#### Du comte DE BUSSY-RABUTIN.

A partir de cette époque, la correspondance de Madame de Sévigné avec le comte de Bussy-Rabutin éprouve une interruption de huit années. On a cru devoir en insérer ici le motif, tel que l'a donné Bussy lui-même. dans son manuscrit, véritable monument de famille destiné à ses enfants. On verra plus loin Bussy entrer avec sa cousine dans de vives explications; mais on aimera mieux encore le voir seul avec lui-même, rendre une entière justice à Madame de Sévigné.

- « Un pen avant la campagne de 4658 je me » brouillai avec madame de Sévigné. J'eus tort dans
- » le sujet de ma brouillerie, mais le ressentiment

ne saurois jamais assez me condamner en cette » rencontre, ni avoir assez de regret d'avoir of-» fensé la plus jolie femme de France, ma proche » parente, que j'avois toujours fort aimée, et de » l'amitié de laquelle je ne pouvois douter. C'est » une tache à ma vie que j'essayai véritablement » de laver quand on arrêta le surintendant Fou-» quet, en prenant hautement à la cour le parti » de la marquise, contre des gens qui la vou-» loient confondre avec les maîtresses de ce mi-» nistre. Ce ne fut pas seulement la généroilé » qui m'obligea d'en user ainsi, ce fut encore h » justice. Avant que de m'embarquer à la dé-» fense de la marquise, je consultai Le Tellier, » qui seul avoit vu avec le roi les lettres qui étoiest » dans la cassette de Fouquet. Il me dit que celle » de la marquise étoient des lettres d'une anie » qui avoit bien de l'esprit, et qu'elles avoient » bien plus réjoui le roi que les douceurs fades des » autres lettres; mais que le surintendant avoit » mal-à-propos mélé l'amour avec l'amitié. La » marquise me sut gréde l'avoir défendue; son bon cœur et le sang l'obligèrent de me pardonner; » depuis ce temps-là, qui a été celui de ma dis-» grace, elle s'est récliauffée pour moi; et, hors » quelques éclaircissements, et quelques petits » reproches, qu'un fâcheux souvenir lui a arra-» chés, il n'y a point de marques d'amitié que je » n'en aie reçues, ni aussi de reconnoissance que » je ne lui en aie donnée, et que je ne lui en de » le reste de ma vie. »

» que j'en eus fut le comble de mon injustice : je

#### 31. \*\*\*

De madame de Sévigné à M. de Pompoune.

Aux Rochers, ce 11 octobre 1666.

Il n'y a rien de plus vrai que l'amitié se richausse quand on est dans les mêmes intérès: vous m'avez écrit si obligeamment là-desus, que je ne puis y répondre plus juste qu'en vous aurant que j'ai les mêmes sentiments pour vous que vous avez pour moi, et qu'en un mot je vous honore et vous estime d'une façon toute partislière. Mais que dites-vous de tout ce qu'en s trouvé dans ces cassettes? Eussiez-vous jamais cu que mes panyres lettres, pleines du mariage de II. de La Trousse et de tontes les affaires de sa maison, se trouvassent placées si mystérieusement? Je vous assure que, quelque gloire que je puisse tirer par ceux qui me feront justice, de n'amir jamais eu avec lui d'autre commerce que celuib, je ne laisse pas d'être sensiblement touchée de ar voir obligée de me justifier et peut-être fort mutilement à l'égard de mille personnes qui ne comprendront jamais cette vérité. Je pense que ruis comprenez bien aisement la douleur que cela hit à un cœur comme le mien. Je vous conjure de dire sur cela ce que vous en savez; je ne puis aver assez d'amis en cette occasion. J'attends avec matience monsieur votre frère pour me consoler ra peu avec lui de cette bizarre aventure : cepenunt le ne laisse pas de souhaiter de tout mon ceur du soulagement aux malheureux, et je vous temande toujours, Monsieur, la continuation de maneur de votre amitié.

RABUTIN-CHANTAL.

39. \*\*\*

A MÉNAGB.

Aux Rochers, le 22 octobre 1661.

Je me doutois bien que vous auriez prévenu ma pere, et qu'il ne falloit rien dire à un ami aussi poreux que vous. Je suis au désespoir de cequ'au Les de vous écrire comme je lis, je ne vous enco as point tout d'un train une lettre de remerrements : vous la méritiez dès-lors, et je suis botense d'avoir tant perdu de temps avant de la faire. Je m'en acquitte présentement, et supplie de croire que j'ai toute la reconnoisance que je dois de vos bontés. Je vous demande e compliment à mademoiselle de Scudéri sur le nême sujet. Je crois que vous n'aurez pas mane de faire cent dont je vous chargeois dans dernière. Vous m'avez fait un extrême plaiw de me mander le détail de la grande noudont il est présentement question ; il n'en that pas une moindre pour faire oublier celles e l'en découvre tous les jours dans les cassettes consigur le surintendant. Je voudrois de tout

mon cour que cela le fit oublier tout-à-fait lui-môme.

Je suis avec sincérité votre très-humble servante.

RABUTIN-CHANTAL.

55.

A M. DE POMPONNE.

Aujourd'hui lundi 17 novembre 4604, M. Fouquet a été pour la seconde fois sur la sellette; il s'est assis sans façon comme l'autre fois, M. le chancelier a recommencé à lui dire de lever la main: il a répondu qu'il avoit déjà dit les raisons qui l'empéchoient de prêter le serment. Là-dessus M. le chancelier s'est jeté dans de grands discours, pour faire voir le pouvoir légitime de la chambre; que le roi l'avoit établie, et que les commissions avoient été vérifiées par les compagnies souveraines.

M. Fouquet a répondu que souvent on faisoit des choses par autorité, que quelquefois on ne trouvoit pas justes, quand on y avoit fait réflexion.

M. le chancelier a interrompu: Comment! vous dites donc que le roi abuse de sa puissance? M. Fouquet a répondu: C'est vous qui le dites, Monsieur, et non pas moi: ce n'est point ma pensée, et j'admire qu'en l'état où je suis, vous me vouliez faire une affaire avec le roi; mais, Monsieur, vous savez bien vous-même qu'on peut être surpris. Quand vous signez un arrêt, vous le croyez juste, le lendemain vous le cassez: vous voyez qu'on peut changer d'avis et d'opinion.

Mais cependant, a dit M. le chancelier, quoique vous ne reconnoissiez pas la chambre, yous lui répondez, vous lui présentez des requêtes, et vous voilà sur la sellette. Il est vrai, Monsieur, a-t-il répondu, j'y suis; mais je n'y suis pas par ma volonté, on m'y mène; il y a une puissance à laquelle il faut obéir, et c'est une mortification que Dieu me fait souffrir, et que je reçois de sa main; peut-être pouvoit-on bien me l'épargner après les services que j'ai rendus, et les charges que j'ai eu l'honneur d'exercer.

Après cela, M. le chancelier a continué l'interrogatoire de la pension des gabelles, où M. Fouquet a très bien répondu. Les interrogations comtinueront, et je continuerai de vous le mander sidèlement; je voudrois seulement savoir si mes lettres vous sont rendues sûrement.

Madame votre sœur, qui est à nos Dames du faubourg, a signé (le formulaire); elle voit à cette heure la communauté et paroit fort contente.

Madame votre tante ne paroît pas en colère contre elle; je ne croyois point que ce fût celle-là qui eût fait le saut, il y en a encore une autre. Vous savez sans doute notre déroute de Gigeri; et comme ceux qui ont donné les conseils veulent jeter la faute sur ceux qui ont exécuté, on prétend faire le procès à Cadagne; il y a des gens qui en veulent à sa tête : tont le public est persuadé pourtant qu'il ne pouvoit pas faire autrement. On parle fort ici de M. d'Alet, qui a excommunié les officiers subalternes du roi qui ont voulu contraindre les ecclésiastiques à signer. Voilà qui le brouillera avec M. votre père, comme cela le réunira avec le P. Annat.

Adieu, je sens l'envie de causer qui me prend, je ne veux pas m'y abandonner, il faut que le style des relations soit court.

34.

#### Au même.

## Mardi au soir. (18 novembre 1664.)

J'ai reçu votre lettre qui m'a fait bien voir que je n'oblige pas un ingrat; jamais je n'ai rien vu de si agréable, ni de si obligeant : il faudroit être bien exempte d'amour-propre pour n'être pas sensible à des louanges comme les vôtres. Je vous assure donc que je suis ravie que vous ayez bonne opinion de mon cœur, et je vous assure de plus, sans vouloir vous rendre douceurs pour douceurs, que j'ai une estime pour vous infiniment au-dessus des paroles dont on se sert ordinairement pour expliquer ce que l'on pense, et que j'ai une joie et une consolation sensible de vous pouvoir entretenir d'une affaire où nous prenons tous deux tant d'intérêt. Je suis bien aise que votre cher solitaire en ait sa part. Je croyois bien aussi que vous instruiriez votre incomparable voisine. Vous me mandez une agréable nouvelle, en m'apprenant que je fais un peu de progrès dans son cœur; il n'y en a point où je sois plus aise d'avancer: quand je veux avoir un peu de joie, je pense à elle et à son palais enchanté. Mais je reviens à nos affaires; insensiblement je m'amusois à vous parler des sentiments que j'ai pour vous et pour votre aimable amie.

Aujourd'hui notre cher ami est encore allé sur la sellette. L'abbé d'Essat l'a salué en passant; il lui a dit en lui rendant le salut : « Monsieur, je » suis votre très humble serviteur », avec cette mine riante et sixe que nous connoissons. L'abbé d'Essiat a été si saisi de tendresse, qu'il n'en pouvoit plus.

Aussitôt que M. Fouquet a été dans la chambre, M. le chancelier lui a dit de s'asseoir. H a répondu : « Monsieur, vous prites hier avantage de » ce que je m'étois assis; vous croyez que c'est re-» connoître la chambre : puisque cela est, je vous » prie de trouver bon que je ne me mette pas sur » la sellette. » Sur cela M. le chancelier a dit qu'il pouvoit donc se retirer. M. Fouquet a répondu : « Je ne prétends point par-là faire un incident » nouveau; je veux seulement, si vous le trouvez » bon, faire ma protestation ordinaire, et en preu-» dre acte, après quoi je répondrai. »

Il a été fait comme il a souhaité; il s'est assis, et on a continué la pension des gabelles, à quoi il a parfaitement bien répondu. S'il continue, ses interrogations lui seront bien avantageuses. On parle fort à Paris de son admirable esprit et de sa fermeté. Il a mandé une chose qui me fait frissonner. Il conjure une de ses amies de lui faire savoir son arrêt par une voix enchantée, bon co mauvais, comme Dieu le lui enverra, sans préambule, afin qu'il ait le temps de recevoir la nouvelle par ceux qui viendront la lui dire; ajoutant que, pourvu qu'il ait une demi-heure pour se préparer, il est capable de recevoir sans émotion tout le pisqu'on lui puisse apprendre. Cet endroit-là me fi pleurer, et je suis assurée qu'il vous serre le cœur.

Ł

'n

'n

(Mercredi.) On n'est point entre aujourd'hui en la chambre, à cause de la maladie de la reine, qui: a été à l'extrémité : elle est un pen mieux. Elle a reçu hier au soir Notre Seigneur comme viatique. Ce fut la plus magnifique et la plus triste chose du monde, de voir le roi et toute la cour, avec des cierges et mille flambeaux, aller conduire et requérir le S. Sacrement. Il fut reçu avec une infl- 🕟 nité de lumières. La reine sit un effort pour se soulever, et le reçut avec une dévotion qui lit fondre en larmes tout le monde. Ce n'étoit pas sans peine qu'on l'avoit mise en cet état; il n'y avoit en que le roi capable de lui faire entendre raison; à tous les autres elle avoit dit qu'elle vouloit bien communier, mais non pas pour mourir : on avoit été deux beures à la résondre.

L'extrême approbation que l'on donne aux répouses de M. Fouquet déplait infiniment à Petit; on éroit même qu'il engagera Pois... à faire le malaie pour interrompre le cours des admirations, et avoir le loisir de prendre un peu haleine des autres nauvais succès. Je suis très humble servante du cher-olitaire, de madame votre femme et de l'adotable Amalthée.

35.

Au même.

Le jendi 20 novembre 1664.

W. Fouquet a été interrogé ce matin sur le mare dor; il a très hien répondu. Plusieurs juges l'ont whe: M. le chancelier en a fait reproche, et a dit e e n'étoit point la coutume, étant conseiller lecture. « C'est à cause que vous êtes de Bretagne · que vous saluez si bas M. Fouquet. » En repasunt par l'arsenal, à pied pour se promener, Il l'ouquet a demandé quels ouvriers il voyoit : o lui a det que c'étolent des gens qui travailloient oun bassin de fontaine; if y est allé, et a dit son Die et puis s'est retourné en riant vers Arlagnan, eta a dit : « Nadmirez-vous point de quoi je me mêle? mais c'est que j'ai été autrefois assez halile sur ces sortes de choses-là. » Ceux qui aiment 9. Forquet trouvent cette tranquillité admirable, onis de ce nombre; les autres disent que c'est affectation : voilà le monde. Madame Fouquet, 👅 mere , a donné un emplâtre à la reine , qui l'a 🕟 🚈 de ses convulsions, qui étoient, à propretone parler, des vapeurs,

La phipart, suivant leurs desirs, se vont imagiunt que la reine prendra cette occasion pour deuniver an roi la grace de ce pauvre prisonnier; pour moi, qui entends un peu parler des malresses de ce pays-là, je n'en crois rieu du tout. Ce qui est admirable, c'est le bruit que tout le monde fait de cet emplatre, disant que c'est une sainte que madame l'ouquet, et qu'elle peut faire des miracles.

Aujourd'hui (Vendredi) 21, on a interroge M. Fouquet sur les cires et sucres : il s'est impatienté sur certaines objections qu'on lui faisoit, et qui lui ont paru ridicules. Il l'a un peu trop témoigné, et a répondu avec un air et une hauteur qui ont deplu. Il se corrigera, car cette manière n'est pas boune; mais, en vérite, la patience échappe : il me semble que je ferois tout comme lui.

J'ai cte à Sainte-Marie, ou j'ai vu madame votre tante qui m'a para abymée en Dieu; elle étoit à la messe comme en extase. Mademoiselle votre sœur m'a parn jolie, de beaux yeux, une mine spirituelle : la pauvre enfant s'est évanouie ce matin; elle est très incommodée : sa tante a toujours pour elle la même douceur. M. de Paris (M. de Peréfixe) lui a donné une certaine manière de contre-lettre qui lui a gagné le cour; c'est cela qui l'a obligée de signer ce diantre de formulaire : je ne leur ai parle ni à l'une ni à l'autre; M. de Paris l'avoit defendu. Mais voici encore une image de la prévention; nos sœurs de Sainte-Marie m'ont dit: « Enfin Dieu soit loué! Dieu a touché le cœur de » cette pauvre enfant; elle s'est mise dans le che-» min de l'obéissance et du salut. » De là je vais à Port-Royal: j'y trouve un certain grand solitaire (Arnauld d'Andilly) que vous connoissez, qui commença par me dire : « Eh bien! ce pauvre oison a » signé; enfin Dieu l'a abandonnée, elle a fait le » saut. » Pour moi, j'ai pense mourir de rire, faisant réflexion sur ce que fait la préoccupation. Voilà bien le monde en son naturel. Je crois que le milien de ces extrémités est toujours le meilleur.

Samedi au soir... M. Fouquet est entré ce matin à la chambre, on l'a interrogé sur les octrois; il a été très-mal attaqué, et s'est très-bien défendu.. Ce n'est pas, entre nous, que ce ne soit un endroit des plus glissants de son affaire. Je ne sais quel bon ange l'a averti qu'il avoit été trop fier; il s'en est corrigé aujourd'hui, comme on s'est corrigé de le saluer. On ne rentrera que mercredi à la chambre; je ne vous écrirai aussi que ce jour-là. Au reste, si vous continuez à me tant plaindre de la peine que je prends à vous écrire, et à me prier de ne point continuer, je 20 LETTRES

croirai que c'est vous qui vous ennuyez de lire mes lettres, et que vous vous trouvez fatigué d'y faire réponse; mais sur cela je vous promets encore de faire mes lettres plus courtes, si je puis, et je vous quitte da la peine de me répondre, quoique j'aime encore vos lettres. Après ces déclarations, je ne pense pas que vous espériez d'empêcher le cours de mes gazettes. Quand je songe que je vous fais un peu de plaisir, j'en ai beaucoup. Il se présente si peu d'occasions de témoigner son estime et son amitié, qu'il ne faut pas les perdre quand elles viennent s'offrir. Je vous supplie de faire tous mes compliments chez vous et dans votre voisinage. La reine est bien mieux.

36.

### Au même.

#### Le lundi 24 novembre 1664.

Si j'en croyois mon cœur, c'est moi qui vous suis véritablement obligée de recevoir si bien le soin que je prends de vous instruire. Croyez-vous que je ne trouve point de consolation en vous écrivant? Je vous assure que j'y en trouve beaucoup, et que je n'ai pas moins de plaisir à vous entretenir que vous en avez à lire mes lettres. Tous les sentiments que vous avez sur ce que je vous mande sont bien naturels; celui de l'espérance est commun à tout le monde, sans que l'on puisse dire pourquoi; mais enfin cela soutient le cœur. Je fus diner à Sainte-Marie de Saint-Antoine, il y a deux jours; la mère supérieure me conta en detail quatre visites que Puis... lui a faite depuis trois mois, et dont je suis infiniment étonnée. Il lui vint dire que le bienheureux évêque de Genève (St. François de Sales) lui avoit obtenu des grâces si particulières pendant la maladie qu'il a ene cet été, qu'il ne pouvoit douter de l'obligation qu'il lui avoit; qu'il la supplioit de faire prier pour lui toute la communauté. Il lui donna mille écus pour accomplir son vœu; il la pria de lui faire voir le cœur du bienheureux. Quand il fut à la grille il se jeta à genoux, et fut plus d'un quart d'heure fondu en larmes, apostrophant ce cœur, lui demandant une étincelle du feu dont

l'amour de Dieu l'avoit consumé. La mère supérieure pleuroit de son côté: elle lui donna des reliques du bienheureux. Il les porte incessamment. Il parut pendant ces quatre visites si touché du désir de son salut, si rebuté de la cour, si transporté de l'envie de se convertir, qu'une plus fine que la supérieure y auroit été trompée. Elle lui parla adroitement de l'affaire de M. Fouquet; il lui répondit, comme un homme qui ne regardoit que Dieu seul, qu'on ne le connoissoit point, qu'on lui verroit, et qu'on lui feroit justice, selon Dieu, sans rien considérer que lui. Je ne fus jamais plus surprise que d'entendre tout ce discours. Si vous me demandez maintenant ce que j'en pense, je vous dirai que je n'en sais rien, que je n'y comprends rien, et que d'un côté je ne conçois pas à quoi peut servir cette comédie, et si ce n'en est pas une, comment il accommode tous les pas qu'il a faits depuis ce temps avec de si belles paroles.

Voilà de ces choses qu'il faut que le temps explique, car d'elles-mêmes elles sont obscures : cependant n'en parlez pas ; car la mère supérieure m'a priée de ne pas faire courir cette petite histoire.

J'ai vu la mère de M. Fouquet : elle me conta de quelle façon elle avoit fait donner cet emplatre par madame de Charost à la reine. Il est certain que l'effet en fut prodigieux; en moins d'une heure, la reine sentit sa tête dégagée, et il se fit une évacuation si extraordinaire, et de quelque chose de si corrompu, et de si propre à la faire mourir la nuit suivante dans son accès, qu'ellemême dit tout haut que c'étoit madame Fouquet qui l'avoit guérie; que c'étoit ce qu'elle avoit vidé qui lui avoit donné les convulsions dont elle avoit pensé mourir la nuit d'auparavant. La reine-mère en fut persuadée, et le dit au roi, qui ne l'écouta pas. Les médecins, sans qui on avoit mis l'emplâtre, ne dirent point ce qu'ils en pensoient, et firent leur cour aux dépens de la vérité. Le même jour le roi ne regarda pas ces pauvres femmes qui furent se jeter à ses pieds; cependant cette vérité est dans le cœur de tout le monde. Voilà encore une de ces choses dont il faut attendre la suite.

(Mercredi 25 novembre. )

Ce matin M. le chancelier a interrogé M. Fouquet; mais sa manière a été differente; il semble qu'il soit honteux de recevoir tous les jours sa leçun par B...... Il a dit an rapporteur de lire l'article sur quoi on vouloit interroger l'accusé ; le rapporteur a lu, et cette lecture a duré si long-temps qu'il etoit dix heures et demie quand on eut fini. Da dit : Qu'on fasse entrer Fouquet, et puis s'est repris, M. Fouquet; mais il s'est trouvé qu'il a avoit point dit qu'on le fit venir, de sorte qu'il cont encore à la Bastille. On l'est donc allé querir; uet venu à onze heures. On l'a interrogé sur les octrois : il a fort bien répondu ; pourtant il s'est alle embrouiller sur certaines dates, sur lesquelles on l'auroit bien embarrasse, si on avoit été bien balule et bien éveillé; mais, au lieu d'être alerte, M. le chancelier sommeilloit doucement : on se regardoit, et je pense que notre ami en auroit ri, ed avoit osé. Enfin il s'est remis, et a continue d'interroger ; et , quoique M. Fouquet ait trop appaye sur cet endroit où on le pouvoit pousser, i est trouvé pourtant que par l'événement il aura ben dit; car dans son matheur, if a de certains pents bonheurs qui n'appartiennent qu'à lui. Si fon travaille tous les jours aussi doncement qu'auparifhai, le procès durera encore un temps infini.

De vous écrirai tous les soirs; mais je n'enverrai as lettre que le samedi au soir ou le dimanche; elle vous rendra compte de jeudi, vendredi et samedi; et il faudroit que l'on pût vous en faire tenir encore une le jeudi qui vous apprendroit le lamii, mardi et mercredi; ainsi les lettres n'attendroient pas long-temps chez vous. Je vous conjure de faire mes compliments à votre solitaire et à votre chère moitié. Je ne vous dis rien de votre chère maine, ce sera bientôt à moi à vous en donner des nouvelles.

37.

Au même.

Du jeudi 27 novembre 1604.

On a continué aujourd'hui les interrogatoires te octrois. M. le chancelier avoit bonne inten-

tion de pousser M. Fouquet aux extrémité:, et de l'embarrasser; mais il n'en est pas venu à bout. M. Fouquet s'est fort bien tiré d'affaire, il n'est entré qu'à onze heures, parce que M. le chancelier a fait lire le rapporteur, comme je vous l'ai mandé ; et , malgré toute cette belle dévotion , il disoit tout le pis contre notre pauvre ami. Le rapporteur prenoit toujours son parti, parce que le chancelier ne parloit que pour un côté; enfin il a dit : Voici un endroit sur quoi l'accusé ne pourra pas répondre. Le rapporteur a dit : Ah! monsieur, pour cet endroit-là, voici l'emplâtre qui le guérit; et a dit une très-forte raison, et puis il a ajouté : Monsieur, dans la place où je suis, je dirai toujours la vérité, de quelque manière qu'elle se rencontre.

On a souri de l'emplatre, qui a fait souvenir de celui qui a fait tant de bruit. Sur cela on a fait entrer l'accusé, qui n'a pas été une heure dans la chambre; et en sortant, plusieurs ont fait compliment à d'Ormesson de sa fermeté.

Il faut que je vous conte ce que j'ai fait. Imaginez-vous que des dames m'ont proposé d'aller dans une maison qui regarde droit dans l'arsenal', pour voir revenir notre pauvre ami. J'étois masquée , je l'ai vu venir d'assez loin. M. d'Artagnan étoit auprès de lui; cinquante mousquetaires à trente ou quarante pas derrière. Il paroissoit assez réveur. Pour moi, quand je l'ai aperçu , les jambes m'ont tremblé, et le cour m'a battu si fort, que je n'en pouvois plus; en s'approchant de nous pour rentrer dans son trou , M. d'Artaguan l'a poussé , et lui a fait remarquer que nous étions là. Il nous a donc saluées, et a pris cette mine riante que vous lui connoissez. Je ne crois pas qu'il m'ait reconnue; mais je vous avoue que j'ai été étrangement saisie, quand je l'ai vu entrer dans cette petite porte. Si vous saviez combien on est malheureux quand on a le cœur fait comme je l'ai, je suis assurée que vous auriez pitié de moi ; mais je pense que vous n'en êtes pas quitte à meilleu r marché, de la manière dont je vous connois. J'ai été voir votre chère voisine; je vous plains autant de ne l'avoir plus, que nous nous trouvons heureux de l'avoir. Nous avons bien parlé de notre cherami, elle a vu Sapho (mademoiselle de Scudéri qui lui a redonné du courage. Pour moi j'irai demain en reprendre chez elle; car de temps en temps je

22 LETTRES

sens que j'ai besoin de réconfort; ce n'est pas que l'on ne dise mille choses qui doivent donner de l'espérance; mais, mon Dieu! j'ai l'imagination si vive, que tout ce qui est incertain me fait mourir.

Vendredi 28 novembre.

Dès le matin, on est entré à la chambre. M. le chancelier a dit qu'il falloit parler des quatre prêts; sur quoi d'Ormesson a dit que c'étoit une affaire de rien, et sur laquelle on ne pouvoit rien reprocher à M. Fouquet; qu'il l'avoit dit dès le commencement du procès. On a voulu le contredire : il a prié qu'il pût expliquer la chose comme il la concevoit, et a priéson camarade de l'écouter. On l'a fait, et il a persuadé la cour que cet article n'étoit pas considérable. Sur cela on a dit de faire entrer l'accusé : il étoit onze heures. Vous remarquerez qu'il n'est pas plus d'une heure sur la sellette. M. le chancelier a voulu parler de ces quatre prêts. M. Fouquet a prié qu'on voulût lui laisser dire ce qu'il n'avoit pas dit la veille sur les octrois; on l'a écouté, il a dit des merveilles; et comme le chancelier lui disoit : « Avez-vous eu » votre décharge de l'emploi de cette somme ? » Il a dit : « Oui , Monsieur , mais ç'a été conjointe-» ment avec d'autres affaires », qu'il a marquées, et qui viendront en leur temps. Mais, a dit M. le chancelier, quand vous avez cu vos décharges, vous n'aviez pas encore fait la dépense? Il est vrai, a-t-il dit, mais les sommes étoient destinées. Ce n'est pas assez, a dit M. le chancelier. Mais, Monsieur, par exemple, a dit M. Fouquet, quand je vous donnois vos appointements, quelquelois j'en avois la décharge un mois auparavant; et comme cette somme étoit destinée, c'étoit comme si elle cut été donnée. M. le chancelier a dit : il est vrai, je vous en avois l'obligation. M. Fouquet a dit que ce n'étoit pas pour le lui reprocher, qu'il se trouvoit heureux de le ponvoir servir dans ce tempslà; mais que les exemples lui revenoient, selon qu'il en avoit besoin.

On ne rentrera que lundi. Il est certain qu'il semble qu'on veuille trainer l'affaire en longueur. Puis... a promis de faire parler l'accusé le moins qu'il pourroit. On trouve qu'il dit trop bien. On voudroit donc l'interroger légèrement, et ne pas parler sur tous les articles. Mais lui, il veut parler

sur tous, et ne vent pas qu'on juge son procès sur des chefs sur lesquels il n'aura pas dit ses raisons. Puis... est toujours en crainte de déplaire à Petit. Il lui fit excuse l'autre jour de ce que M. Fouquet avoit parlé trop long-temps, mais qu'il n'avoit pa l'interrompre. Ch... est derrière le paravent quand on interroge; il écoute ce que l'on dit, et offre d'aller chez les juges leur rendre compte des raisons qu'il a eues de faire ses conclusions si extrêmes. Tout ce procédé est contre l'ordre, et marque une grande rage pour ce pauvre malheureux. Pour moi, je vous avoue que je n'ai plus aucun repos. Adieu, Monsieur: jusqu'à lundi: je voudrois que vous puissiez connoître les sentiments que j'ai pour vous, vous seriez persuadé de cette amitié que vous dites que vous estimez un peu.

38.

Au même.

(Lundi 1" décembre 1664.)

Il y a deux jours que tout le monde croyoit que l'on vouloit tirer l'affaire de M. Fouquet en longueur; présentement ce n'est plus la même chose, c'est tout le contraire : on presse extraordinairement les interrogations. Ce matin, M. le chancelier a pris son papier, et a lu, comme une liste, dix chefs d'accusation, sur quoi il ne donnoit per le temps de répondre. M. Fouquet a dit : a Mon-» sieur, je ne prétends pas tirer les choses en » longueur ; mais je vous supplie de me donner le · loisir de vous répondre; vous m'interrogez, et il » semble que vous ne vouliez pas écouter ma » réponse : il m'est important que je parle. Il v a » plusieurs articles qu'il faut que j'éclaircisse, et il » est juste que je réponde à tous ceux qui sont dans » mon procès. » Il a donc failu l'entendre, contre le gré des malintentionnés; car il est certain qu'ils ne sauroient souffrir qu'il se défende si bien. Il a fort bien répondu sur tous les chefs: on continuera de suite, et la chose ira si vite, que je compte que les interrogations finiront cette semaine. Je viens de souper à l'hôtel de Nevers; nous avons bien causé, la maîtresse du logis et moi, sur ce chapitre. Nous sommes dans des inquiétudes qu'il n'y

Mardi 2 décembre.

a que vous qui puissiez comprendre, car je viens de recevoir votre lettre : elle vant mieux que tout ce que je puis écrire. Vous mettez ma modestie à une trop grande épreuve, en me mandant de quelle manière je suis avec vous et avec votre cher elitaire. Il me semble que je le vois et que je fratents dire ce que vous me mandez: je suis au des poir que ce ne soit pas moi qui aiedit : La métamphose de Pierrot en Tartufe. Cela est si naturellement dit, que si j'avois autant d'esprit que uss m'en croyez, je l'aurois trouvé au bout de ma pizne.

Il faut que je vons conte une petite historiette. ei est très-vraie, et qui vons divertira. Le roi se ele depuis pen de faire des vers : messieurs de Sint-Aignan et Dangeau lui apprennent comment d fant s'y prendre. Il fit l'autre jour un petit matogal, que lui-même ne trouva pas trop joli. Un matin, il dit au maréchal de Grammont : M. le marcelal, liser, je vous prie, ce petit madrigal, et vayez si vous en avez jamais vu un si imperlicent : parce qu'on sait que 'depuis peu j'aime les sers, un m'en apporte de toutes les façons. Le mamital, après avoir lu, dit au roi : Sire, votre maente juge divinement bien de toutes choses; il est var que voità le plus sot et le plus ridicule madrical por j'ane jamais lu. Le roi se mit à rire, et lui il pas vrai que celui qui l'a fait est bien Ma Sire, il n'y a pas moyen de lui donner un ere nom. Oh! bien! dit le roi, je suis ravi que m'en avez parle si bonnement : c'est moi qui in Sit. Ab' sire, quelle trabison! que votre maste me le rende: je l'ai la brusquement. Non, Il. a mars'chal; les premiers sentiments sont toupar tes plus naturels. Le roi a fort ri de cette foe, et tout le monde trouve que voità la plus melle petite chose que l'on puisse faire à un vieux orisan. Pour moi, qui aime toujours à faire des "Irrions, je vondrois que le roi en fit là-dessus, s qu'il jugeat par-là combien il est loin de conpropamais la vérité. Nous sommes sur le point len avoir une bien eruelle, qui est le rachat de - rotes sur un pied qui nons envoie à l'hôpital. con con est grande, mais la dureté l'est encore /> Ne touvez-vous point que c'est entreprendre is choses à la fois? Celle qui me touche le 🗢 n'est pas celle qui me fait perdre une partie de me teen.

Notre cher et malheureux ami a parlé deux heures ce matin, mais si admirablement, que plusieurs n'ont pu s'empécher de l'admirer. M. Renard a dit, entre antres: « Il fant avouer que cet » homme est incomparable; il n'a jamais si bien » parlé dans le parlement, il se possède mieux » qu'il n'a jamais fait. » C'étoit encore sur les six millions et sur ses depenses. Il n'y a rien de comparable à ce qu'il a dit là-dessus, Je vous écrirai jeudi et vendredi, qui seront les deux derniers jours 'de l'interrogation, et je continuerai encore jusqu'an bout.

Dien veuille que ma dernière lettre vous apprenne ce que je sonhaite le plus ardemment. Adien, mon très-cher Monsieur; priez notre solitaire (Arnauld d'Andilly) de prier Dien pour notre pauvre ami. Je vous embrasse tous deux de tout mon cœur, et, par modestie, j'y joins madame votre femme.

Pour toute la famille du malheureux, la tranquillité y règne. On dit que M. de Nesmond a témoigné en mourant que son plus grand déplaisir étoit de n'avoir pas été d'avis de la récusation de ces deux juges; que s'il eût été à la fin du procès, il auroit réparé cette faute; qu'il prioit Dieu qu'il lui pardonnât celle qu'il avait faite.

## Mardi 3 décembre.

M. Fouquet a parlé aujourd'hui deux heures entières sur les six millions; il s'est fait donner audience, il a dit des rierveilles; tout le monde en étoit touché, chacun selon son sentiment. Pussort faisoit des mines d'improbation et de négative, qui scandalisoient les gens de bien.

Quand M. Fouquet a eu cessé de parler, M. Pussort s'est levé impétueusement, et a dit : « Dieu » merci, on ne se plaindra pas qu'on ne l'ait laissé » parler tout son saoûl. Que dites-vous de ces paroles? Ne sont-elles pas d'un bon juge? On dit que le chancelier est fort effrayé de l'érysipèle de M. de Nesmond, qui l'a fait mourir; il craint que ce ne soit une répétition pour lui. Si cela pouvoit lui donner les sentiments d'un homme qui va paroître devant Dieu, encore seroit-ce quelque chose; mais il faut craindre qu'on ne dise de lui comme d'Argant : e mori come visse.

59.

Au même.

Jeudi 4 décembre 100à.

Ensin les interrogations sont finies ce matin. M. Fouquet est entré dans la chambre; M. le chancelier a fait lire le projet tout du long. M. Fouquet a repris la parole le premier, et a dit : Monsieur, je crois que vous ne pouvez tirer autre chose de ce papier, que l'effet qu'il vient de faire, qui est de me donner beaucoup de confusion. M. le chancelier a dit: Cependant vous venez d'entendre, et vous avez pu voir par-là que cette grande passion pour l'état, dont vous nous avez parlé tant de fois, n'a pas été si considérable que vous n'ayez pensé à le brouiller d'un bout à l'autre. Monsieur, a dit M. Fouquet, ce sont des pensées qui me sont venues dans le fort du désespoir où me mettoit quelquefois M. le cardinal, principalement lorsqu'après avoir contribué plus que personne du monde à son retour en France, je me vis payé d'une si noire ingratitude. J'ai une le tre de lui et une de la reine-mère, qui font foi de ce que je dis; mais on les a prises dans mes papiers, avec plusieurs autres. Mon malheur est de n'avoir pas brûlé ce misérable papier, qui étoit tellement hors de ma mémoire et de mon esprit, que j'ai été près de deux ans sans y penser, et sans croire l'avoir. Quoi qu'il en soit, je le désavoue de tout mon cœur, et je vous supplie de croire, Monsieur, que ma passion pour la personne et pour le service du roi n'en a pas été diminuée. M. le chancelier a dit : Il est bien difficile de le croire, quand on voit une pensée opiniâtre exprimée en différents temps. M. Fouquet a répondu : Monsieur, dans tous les temps, et même au péril de ma vie, je n'ai jamais aliandonné la personne du roi; et dans ce temps-là vous étiez, Monsieur, le chef du conseil de ses ennemis, et vos proches donnoient passage à l'armée qui étoit contre lui.

M. le chancelier a senti ce coup; mais notre pauvre ami étoit échaussé, et n'étoit pas tout-à-sait le maître de son émotion. Ensuite on lui a parlé de ses dépenses; il a dit: Je m'ossre à saire voir que je n'en ai sait aucune que je n'aie pu saire, soit par mes revenus, dont M. le cardinal avoit connoissance, soit par mes appointements, soit par le bien de ma semme; et si je ne prouve ce que je dis, je

consens d'être traité aussi mal qu'on le peut imaginer. Enfin cet interrogatoire a duré deux heures, où M. Fouquet a très-bien dit, mais avec chaleur et colère, parceque la lecture de ce projet l'avoit extrêmement touché.

Quand il a été parti, M. le chancelier a dit: Voici la dernière fois que nous l'interrogerons. M. Poncet s'est approché de M. le chancelier, et lui a dit: Monsieur, vous ne lui avez pas parlé des preuves qu'il y a, comme il a commencé à exécuter le projet. M. le chancelier a répondu: Monsieur, elles ne sont pas assez fortes, il y auroit répondu trop facilement. Là-dessus, Sainte-Hélène et Pussort ont dit: Tout le monde n'est pas de ce sentiment. Voilà de quoi réver et faire des reflexions. A demain le reste.

### Vendredi 5 décembre.

On a parlé ce matin des requêtes, qui sont de peu d'importance; sinon autant que les gens de bien y voudront avoir égard en jugement. Voilà qui est donc fait; c'est à M. d'Ormesson à parler; il doit récapituler toute l'affaire : cela durera encore toute la semaine prochaine, c'est-à-dire, qu'entre ceci et là, ce n'est pas vivre que la vie que nous passerous. Pour moi, je ne suis pas reconnoissable, et je ne crois pas que je puisse aller jusque-là. M. d'Ormesson m'a priée de ne le plus voir que l'affaire ne soit jugée; il est dans le conclave, et ne veut plus avoir de commerce avec le monde. Il affect une grande réserve; il ne parle point, mais il écoute; et j'ai eu le plaisir, en lui disant adieu, de lui dire tout ce que je pense. Je vous mandeni tout ce que j'apprendrai. Hé! Dieu veuille que ma dernière nouvelle soit bonne! je la désire. Je vo assure que nous sommes tous à plaindre, j'entents vous et moi, et ceux qui en font leur affaire comme nous. Adieu, mon cher Monsieur, je suis si triste et si accablée ce soir, que je n'en puis plus.

40.

Au même.

Mardi 9 décembre 1664.

Je vous assure que ces jours sont hien longs à passer, et que l'incertitude est une épouvantable

chose : c'est un mal que toute la famille du pauvre prisonnier ne connoît point. Je les ai vus, je les ai admirés. Il semble qu'ils n'aient jamais su ni lu ce qui est arrive dans les temps passés; ce qui m'étonne encore plus, c'est que Sapho (mademoiselle de Scuderi) est tout de même; elle dont l'esprit et la pénétration n'ont point de bornes. Quand je médue là-dessus, je me flatte, et je suis persuadée, on du moins je me veux persuader qu'elles en savent plus que moi. D'un autre côté, quand je raionne avec d'autres gens moins prévenus, et dont le sens est admirable, je trouve nos mesures si justes, que ce sera un vrai miracle si la chose ne va pas comme nous le souhaitons. On ne perd souvent que d'une voix, et cette voix fait tout. Je me porieus de ces recusations, dont ces pauvres femmes pensoient être assurées; il est vrai que nous les penlimes de cinq à dix-sept; depuis cela, leur asgrance m'a donné de la défiance. Cependant, au fond de mon œur, j'ai un petit brin d'espérance. le ne sais d'où il vient, ni on il va, et même il n'est po assez grand pour faire que je puisse dormir en repos. Je causai hier de toute cette affaire avec madame du Plessis; je ne puis voir que les gens avec qui j'en puis parler, et qui sont dans les mêmes sentimens que moi. Elle espère, comme je tas, sans en savoir la raison. Mais pourquoi espérez-vous? Parce que j'espère : voilà nos réponses ; me sunt-elles pas bien raisonnables? Je lui disois trec la plus grande vérité du monde que, si nous mies un arrêt tel que nous le souhaitons, le combe de ma joie étoit de penser que je vous enverrois as horune à cheval, à toute bride, qui vous apprendroit cette agréable nouvelle, et que le plaisir maginer celui que je vous ferois rendroit le mien catherement complet. Elle comprit cela comme ; et notre imagination nous donna dans cette pensee plus d'un quart d'heure de campos. Cepencant je veux rajuster la dernière journée de l'inerrogatoire sur le crime d'état. Je vous l'avois name comme on me l'avoit dite, mais la même personne s'en est mieux souvenue, et me l'a redite i mai. Tout le monde en a été instruit par plusieurs juges. Après que M. Fouquet eut dit que les wals effets que l'on pouvoit tirer du projet, c'étoit de lui avoir donne la confusion de l'entendre, M. le chancelier lui dit : Vous ne pouvez pas dire que ce e suit là un crime d'état. Il répondit : Je confesse,

Monsieur, que c'est une folie et une extravagance, mais non pas un crime d'état. Je supplie ces messieurs, dit-il, en se tournant vers les juges, de trouver bon que j'explique ce que c'est qu'un crime d'état : ce n'est pas qu'ils ne soient plus habiles que nous, mais j'ai en plus de loisir qu'eux pour l'examiner. Un crime d'état, c'est quand on est dans une charge principale, qu'on a le secret du prince, et que tout d'un coup on se met du côté de ses ennemis; qu'on engage toute sa famille dans les mêmes intérêts; qu'on fait ouvrir les portes des villes dont on est gouverneur à l'armée des ennemis, et qu'on la ferme à son véritable maître; qu'on porte dans le parti tous les secrets de l'état : voilà, messieurs, ce qui s'appelle un crime d'état. M. le chancelier ne savoit où se mettre, et tous les juges avoient fort envie de rire. Voilà au vrai comme la chose se passa. Vous m'avouerez qu'il n'y a rien de plus spirituel, de plus délicat, et même de plus plaisant.

Toute la France a su et admiré cette réponse. Ensuite il se démentit en détail, et a dit ce que je vous ai mandé. J'aurois en sur le cœur que vous n'eussiez point su cet endroit; notre cher ami y auroit beaucoup perdu. Ce matin, M. d'Ormesson a commencé à récapituler toute l'affaire; il a fort bien parlé, et fort nettement. Il dira jeudi son avis. Son camarade parlera deux jours : on prend quelques jours encore pour les autres opinions. Il y a des juges qui prétendent bien s'étendre; de sorte que nous avons encore bien à languir jusqu'à la semaine qui vient. En vérité ce n'est pas vivre que d'être en l'état où nous sommes.

# Mercredi 10 décembre.

M. d'Ormesson a continué la récapitulation du procès; il a fait des merveilles, c'est-à-dire il a parlé avec une netteté, une intelligence et une capacité extraordinaires. Pussort l'a interrompu cinq on six fois, sans autre dessein que de l'empêcher de si bien dire; il lui a dit sur un endroit qui paroissoit fort pour M. Fouquet : Mousieur, nous parlerons après vous, nous parlerons après vous.

#### 41.

Au même.

Jeudi 11 décembre 1004.

M. d'Ormesson a continué encore : quand il est venu sur un certain article du mare d'or, Pussort a dit : Voilà qui est contre l'accusé. Il est vrai , a dit M. d'Ormesson, mais il n'y a pas de preuves. Quoi! a dit Pussort, on n'a pas fait interroger ces deux officiers-là? Non, a dit M. d'Ormesson, Ha! cela ne se peut pas! a répondu Pussort. Je n'en ai rien trouvé dans le procès, a dit M. d'Ormesson. Là-dessus Pussort a dit avec emportement : Ha! Mousieur, vons deviez le dire plus tôt, voilà une lourde faute. M. d'Ormesson n'a rien répondu; mais si l'ussort lui eut dit encore un mot, il lui cut répondu : Monsieur, je suis juge, et non pas dénonciateur. Ne vous souvient-il plus de ce que je vous contai une fois à Fresne? Voilà ce que c'est : M. d'Ormesson n'a déconvert cela que lorsqu'il n'y a point eu de remède. M. le chancelier a interrompu plusieurs fois encore M. d'Ormesson; il lui a dit qu'il ne falloit point parler du projet, et c'est par malice; car plusieurs jugeront que c'est un grand crime, et le chancelier voudroit bien que M. d'Ormesson n'en fit point voir les prenves, qui sont ridicules, afin de ne pas affoiblir l'idee qu'on a voulu donner.

Mais M. d'Ormesson en parlera, puisque c'est un des articles qui composent le procès. Il achèvera demain. Sainte-Helène parlera samedi. Lundi, les deny rapporteurs diront leur avis, et mardi ils s'assembleront tous dès le matin, et ne se sépareront point qu'après avoir donné un arrêt. Je suis transic quand je pense à ce jour-là. Cependant la famille a de grandes espérances. Foucault va solliciter partout, et fait voir un écrit du roi, où on Ini fait dire qu'il trouveroit fort mauvais qu'il y cht des juges qui appuvassent leur avis sur la soustraction des papiers; que c'est lui qui les a fai, prendre; qu'il n'y en a aueun qui serve à la défense de l'accusé; que ce sont des papiers qui touchent son ctat, et qu'il le declare, afin qu'on ne pense pas juger là-dessus. Que dites-vous de tout ce bon procedé? N'étes-vons point désespere qu'on fasse la chose de cette façon à un prince qui aimeroit la justice et la verité, s'il les connoissoit? Il

disoit l'autre jour à son lever que Fouquet étoit un homme dangereux; voilà ce qu'on lui met dans la tête. Enfin nos ennemis ne gardent plus aucune mesure : ils vont à present à bride abattue; les menaces, les promesses, tout est en usage; si nous avons Dieu pour nous, nous serons les plus forts; vous aurez peut-être encore une de mes lettres, et si nous avons de bonnes nouvelles, je vous les manderai par un homme exprès à toute bride. Je ne saurois dire ce que je ferai si cela n'est pas; je ne comprends pas moi-même ce que je deviendrai. Mille compliments à notre solitaire et à votre chère moitie. Faites bien prier Dieu.

## Samedi 13 décembre.

On a voulu, après avoir bien changé et rechangé, que M. d'Ormesson dit son avis aujourd'hui, afin que le dimonche passèt par-dessus, et que Sainte-Hélène, recommençant lundi sur nonveaux frais, fit plus d'impression. M. d'Ormesson a donc opiné au bannissement perpétuel et à la confiscation de ses biens au roi. M. d'Ormesson a couronné par-là sa réputation. L'avis est un peu sévère; mais prions Dien qu'il soit suivi. Il est toujours beau d'aller à l'assaut le premier.

42.

Au même.

Mercredi 17 decembre 1661.

Vous languissez, mon panyre Monsieur, mais nous languissons bien aussi. J'ai été fâchée de vous avoir mande que l'on auroit mardi un arrêt; car. n'ayant point en de mes nouvelles, vous avez eru que tout étoit perdu ; cependant nous avons encore tontes nos espérances. Je vous mandai samedi comme M. d'Ormesson avoit rapporté l'affhire et opiné; mais je ne vous parlai point assez de l'estime extraordinaire qu'il s'est acquise par cette action. J'ai outdire à des gens du metier que c'est un chef-d'anvre que ce qu'il a fait, pour s'être expliqué si nettement, et avoir appuyé son avis sur des raisons si solides et si fortes; il y mèla de l'éloquence et même de l'agrement. Enfin jamais homme de sa profession n'a cu une plus belle occasion de paroitre, et ne s'en est mieux servi. S'il avoit voulu ouvrir la porte aux louanges, sa maison n'auroit pas désempli;

mais il a voulu être modeste, et s'est gaché avec com. Son camarade très indigne, Sainte-Helène, parla lundi et mardi; il reprit l'affaire pauvrement et misérablement, lisant ce qu'il disoit, et sans rien augmenter, ni donner un autre tour à l'affaire : il opina, sans s'appuyer sur rien, que M. Fouquet auroit la tête tranchée, à cause du crime d'état. Et pour attirer plus de monde à lui, et faire un mant de Normand, il dit qu'il falloit croire que le roi donneroit grâce, et pardonneroit; que c'étoit lai seul qui le pourroit faire. Ce fot hier qu'il fit cette helle action, dont tout le monde fut touché, catant qu'on avoit été aise de l'avis de M. d'Or-

Ce matin, Pussort a parlé quatre heures, mais me tant de véhemence, tant de chaleur, tant desquertement, tant de rage, que plusieurs juges o furent scandalisés, et on croit que cette furie peut faire plus de bien que de mal à notre pauvre am. Il a redoublé de force sur la fin de son avis, et adit, sur ce crime d'état, qu'un certain Espagnol uns devoit faire bien de la honte, qui avoit eu ant d'horreur d'un rebelle, qu'il avoit brûlé sa amson, parce que Charles de Bourbon y avoit pase; qu'à plus forte raison nous devions avoir en amanation le crime de M. Fouquet; que, pour a panir, il n'y avait que la corde et les gibets; mo qu'à cause des parents considérables, il e rélatioit à prendre l'avis de M. de Sainte-likieur.

we dites-vons de cette modération? C'est à ar qu'il est oncle de M. Colbert et qu'il a été aruse, qu'il a voulu en user si honnétement. nun, je saute aux nues quand je pense à cette damie. Je ne sais si on jugera demain, ou si for trainera l'affaire toute la semaine. Nous avons were de grandes salves à essuyer; mais peut-être pe quelqu'un reprendra l'avis de ce pauvre d'Orna , qui jusqu'ici a été si mal sniyl. Mais water, je vous prie, trois on quatre petites choses qui sont très-véritables, et qui sont assez extraoranaires. Premièrement, il y a une comète qui proit depuis quatre jours : au commencement . n'a etc annoncée que par des femmes, on s'en nespié : mais à présent tout le monde l'a vue. 1. d'Artagnan veilla la nuit passée, et la vit fort i en aise. M. de Neuré, grand astrologue, dit prette est d'une grandeur considérable. J'ai vu

M. du Foin qui l'a vue avec trois ou quatre savants. Moi, qui vous parle, je vais veiller cette noit pour la voir aussi : elle paroît sur les trois heures; je vous en avertis, vous pouvez en avoir le plaisir ou le déplaisir.

Berrier est devenu fou, mais au pied de la lettre ; c'est-à-dire , qu'après avoir été saigné excessivement, il ne laisse pas d'être en fureur; il parle de potences, de roues, il choisit des arbres exprès; il dit qu'on le veut pendre, et fait un bruit si épouvantable qu'il le faut tenir et lier. Voilà une punition de Dicu assez visible et assez à point nommé. Il y a eu un nommé Lamothe qui a dit, sur le point de recevoir son arrêt, que MM. de Bezemaux, gouverneur de la Bastille, et Chamillard (on y met Poncet, mais je n'en suis pas si assurée), l'avoient pressé plusieurs fois de parler contre M. Fouquet et contre de Lorme; que moyennant cela ils le feroient sauver, et qu'il ne l'a pas vouln, et le déclare avant que d'être jugé. Il a été condamné aux galères. Mesdames Fouquet ont obtenu une copie de cette déposition, qu'elles présenteront demain à la chambre. Peut-être qu'on ne la recevra pas, parce que l'on est aux opinions; mais elles peuvent le dire; et comme ce bruit est répandu, il doit faire un grand effet dans l'esprit des juges. N'est-il pas vrai que tout ceci est bien extraordinaire?

Il faut que je vous raconte encore une action hérosque de Masnau : il étoit malade à mourir, il y a huit jours, d'une colique néphrétique, il prit plusieurs remèdes, et se sit saigner à minuit. Le lendemain, à sept heures, il se fit traîner à la chambre de justice, il y souffrit des douleurs inconcevables. M. le chancelier le vit pălir, il lui dit : Monsieur, vous n'en pouvez plus, retirezvous. Il lui répondit : Monsieur, il est vrai, mais il faut mourir ici. M. le chancelier, le voyant quasi s'évanonir, lui dit, le voyant s'opiniâtrer : Hé bien, Monsieur, nous vous attendrons. Sur cela il sortit un quart d'heure, et dans ce temps, il tit deux pierres d'une grosseur si considérable, qu'en vérité cela pourrait passer pour un miraele, si les hommes étoient dignes que Dieu en voulût faire. Ce bonhomme rentra gai et gaillard, et chacun fut surpris de cette aventure.

Voilà tout ce que je sais. Tout le monde s'intéresse dans cette grande affaire. On ne parle d'autre SE LETTRES

chose; on raisonne, on tire des conséquences, on compte sur ses doigts, on s'attendrit, on craint, on souhaite, on hait, on admire, on est triste, on est accablé; enfin, mon pauvre Monsieur, c'est une chose extraordinaire que l'état où l'on est présentement; mais c'est une chose divine que la résignation et la fermeté de notre cher malheureux. Il sait tous les jours ce qui se passe, et tous les jours il faudroit faire des volumes à sa louange. Je vous conjure de bien remercier monsieur votre père de l'aimable billet qu'il m'a écrit, et des belles choses qu'il m'a envoyées. Hélas! je les ai lues, quoique j'aie la tête en quatre. Dites-lui que je suis ravie qu'il m'aime un peu, c'est-à-dire beaucoup, et que pour moi je l'aime encore davantage. J'ai reçu votre dernière lettre. Hé! mon Dieu, vous me payez au-delà de tout ce que je fais pour vous ; je vous dois du reste.

43.

#### Au même.

# Vendredi 19 décembre 1664.

Voici un jour qui nous donne de grandes espérances, mais il faut reprendre de plus loin. Je vous ai mandé comme M. Pussort opina mercredi à la mort; jeudi, Nogués, Gisaucourt, Fériol, Hérant, à la mort encore. Roquesante finit la matinée; et, après avoir parlé une heure admirablement bien, il reprit l'avis de M. d'Ormesson. Ce matin nous avons été au-dessus du vent, car deux ou trois incertains ont été fixés, et tout d'un article, nous avons eu La Toison, Masnau, Verdier, La Baume et Catinat de l'avis de M. d'Ormesson. C'étoit à Poncet à parler; mais, jugcant que ceux qui restent sont quasi tous à la vie, il n'a pas voulu parler, quoiqu'il ne fût qu'onze heures. On croit que c'est pour consulter ce qu'on veut qu'il dise, et qu'il n'a pas voulu se décrier et aller à la mort sans nécessité. Voilà l'état où nous en sommes, qui est un état si avantageux que la joie n'en est pas entière; car il faut que vous sachiez que M. Colbert est tellement enragé, qu'on attend quelque chose d'atroce et d'injuste qui nous remettra au désespoir. Sans cela, mon pauvre Monsieur, nous aurions la joie de voir notre ami,

quoique bien malheureux, au moins avec la vie sauve, qui est une grande affaire. Nous verrous demain ce qui arrivera. Nous en avons sept, ils en ont six. Voici ceux qui restent : Le Feron, Moussy, Brillac, Bernard, Renard, Voisin, Ponchartrain et le chancelier. Il y en a plus qu'il ne nous en faut de bons à ce reste-là.

#### Samedil

Louez Dieu, Monsieur, et le remerciez; notre pauvre ami est sauvé: il a passé de treize à l'avis de M. d'Ormesson, et neuf à celui de Sainte-Hélène. Je suis si aise, que je suis hors de moi:

# Dimanche au soir.

Je mourois de peur qu'un autre que moi vous ent donné le plaisir d'apprendre la bonne nouvelle. Mon courrier n'a pas fait une grande diligence, il avoit dit en partant qu'il n'iroit coucher qu'à Livry. Ensin il est arrivé le premier, à œ qu'il m'a dit. Mon Dieu! que cette nouvelle vous a été sensible et douce, et que les moments qui délivrent tout d'un coup le cœur et l'esprit d'une si terrible peine, font sentir un inconcevable phisir! De long-temps je ne serai remise de la joie que j'eus hier; tout de bon elle est trop complète; j'avois peine à la contenir. Le pauvre homme apprit cette nouvelle par l'air \* peu de moments après, et je ne doute pas qu'il ne l'ait sentie dans toute son étendue. Ce matin le roi a envoyé son chevalier du Guet à mesdames Fouquet, leur recommander de s'en aller toutes deux à Montinçon en Auvergne; le marquis et la marquise de Chares à Ancenis, et le jeune Fouquet à Joinville @

<sup>1</sup> Burcau de la commission qui jugea Fouquet.

CONTRAIRES. BONS. Sainte-Hélène. D'Ormesson. Pussort. Le Feron. Moussy. Gisaucourt. Fériol. Brillac. Noguća. Renard. Bernard. Héraut. Roquesante. La Toison. Voisin. La Baume. Le chancelier. Verdier. Masnan

Pontchartrain.

Par des signaux.

Calinat.

Champagne. La bonne femme a mandé au roi qu'elle avoit soixante et douze ans, qu'elle supplioit Sa Majesté de lui donner son dernier fils pour l'assister sur la fin de sa vie, qui apparemment ne servit pas longue. Pour le prisonnier, il a'a point encore su son arrêt. On dit que demain on le fait conduire à Pignerol, car le roi change l'exil en une prison. On lui refuse sa femme, contre toutes les règles. Mais gardez-vous bien de rien rabattre de votre joie pour tout ce procédé : la micrune est augmentée, s'il se peut, et me fait bien mieux voir la grandeur de notre victoire. Je rous manderai fidèlement la suite de cette histoire : elle est enrieuse. Voilà ce qui s'est passé aujour-flui; à demain le reste.

Lundi au soir.

Ce matin à dix heures on a amené M. Fouquet du chapelle de la Bastille. Foucault tenoit son art à la main. Il lui a dit : Monsieur, il fant e dire votre nom, asin que je sache à qui je sarie. M. Fouquet a répondu : Vous savez bien pe suis, et pour mon nom je ne le dirai pas ici que je ne l'ai dit à la chambre; et pour wre le même ordre, je fais mes protestations catre l'arret que vous m'allez dire. On a écrit ce ad disoit, et en même temps Foucault s'est ouvert et a lu l'arrêt. M. Fouquet l'a entendu bounert. Ensuite, on a séparé de lui Pecquet a Lavalée, et les cris et les pleurs de ces pauvres ens ont pense fendre le cœur de ceux qui ne l'ont pe de fer ; ils faisoient un bruit si étrange , que L d'Artagnan a été obligé de les aller consoler; or al sembloit que c'etoit un arrêt de mort qu'on de lire à leur maître. On les a mis tous deux ans une chambre à la Bastille : on ne sait ce gran en fera.

Lependant M. Fouquet est allé dans la chambre de M. d'Artagnan; pendant qu'il y étoit, il a vu pur la fenètre passer M. d'Ormesson qui venoit de reprendre quelques papiers qui étoient entre les mains de M. d'Artagnan. M. Fouquet l'a aperpart de reconnoissance; il lui a même crié qu'il con très-humble serviteur. M. d'Ormesson les a rendu son salut avec une très-grande civilité, d'en est venn, le cœur tout serré, me conter ce

A onze heures, il y avoit un carrosse prêt, où M. Fouquet'est entré avec quatre hommes, M. d'Artagnan à cheval avec cinquante mousquetaires; il le conduira jusqu'à Pignerol, où il le laissera en prison sons la conduite d'un nommé Cinq-Mars, qui est fort honnête homme, et qui prendra cinquante soldats pour le garder. Je ne sais si on lui a redonné un autre valet-de-chambre; si vous saviez comme cette cruauté paroit à tout le monde, de lui avoir ôté ces deux hommes, Pecquet et Lavallée, c'est une chose inconcevable; on en tire même des conséquences fâcheuses, dont Dieu le préserve, comme il a fait jusqu'ici : il faut mettre sa confiance en lui, et le laisser sous sa protection, qui lui a été si salutaire. On lui refuse toujours sa femme. On a obtenu que la mère n'iroit qu'au Parc, chez sa fille qui en est abbesse. L'Éenyer suivra sa belle - sœur; il a déclaré qu'il n'avoit pas de quoi se nourrir ailleurs. M. et madame de Charost vont toujours à Ancenis. M. Bailly, avocat-général, a été chassé pour avoir dit à Gisaucourt, avant le jugement du procès, qu'il devoit bien remettre la compagnie du grandconseil en honneur, et qu'elle seroit déshonorée, si Chamillard, Pussort et lui alloient le même train. Cela me fâche à cause de vous; voilà une grande rigueur. Tantane animis calestibus iræ!

Mais non, ce n'est point de si haut que cela vient. De telles vengeances rudes et basses ne sauroient partir d'un cœur comme celui de notre maître. On se sert de son nom et on le profane, comme vous voyez. Je vous manderai la suite : il y auroit bien à causer sur tout cela; mais il est impossible par lettre. Adieu, mon pauvre Monsieur, je ne suis pas si modeste que vous; et sans me sauver dans la foule, je vous assure que je vous aime et vous estime très-fort. J'ai vn aujour-d'hui la comète, sa queue est d'une belle longueur; j'y mets une partie de mes espérances. Mille compliments à votre chère femme.



#### 44.

### Au même.

#### Jeudi au soir, janvier 1665.

Ensin, la mère, la belle-sille et le frère ont obtenu d'être ensemble; ils s'en vont à Montlucon, au fond de l'Auvergne. La mère avoit permission d'aller au Parc-aux-Dames avec sa fille; mais sa belie-fille l'entraîne. Pour M. et madame de Charost, ils sont partis pour Ancenis. Pecquet et Lavalée sont encore à la Bastille. Y a-t-il rien au monde de si horrible que cette injustice? On a donné un autre valet-de-chambre au malheureux. M. d'Artagnan est sa seule consolation dans le voyage. On dit que celui qui le gardera à Pignerol est un fort honnête homme; Dieu le veuille! ou pour mieux dire, Dieu le garde! Il l'a protégé si visiblement, qu'il faut croire qu'il en a un soin tout particulier. La Forêt, son défunt écuyer, l'aborda comme il s'en alloit; il lui dit : Je suis ravi de vous voir, je sais votre sidélité et votre affection : dites à nos femmes qu'elles ne s'abattent point, que j'ai du courage de reste, et que je me porte bien. En vérité, cela est admirable. Adieu, mon cher Monsieur, soyons comme lui, ayons du courage, et ne nous accoutumons pas à la joie que nous donna l'admirable arrêt de

Madame de Grignan (Angélique-Claire d'Argennes, première femme de M. de Grignan), est morte.

## Vendredi au soir.

Il me semble, par vos beaux remerciements, que vous me donniez mon congé, mais je ne le prends pas encore. Je prétends vous écrire quand il me plaira; et dès qu'il y aura des vers du Pont-Neuf et autres, je vous les enverrai fort bien. Notre cher ami est par les chemins. Il a couru un bruit qu'il étoit bien malade; tout le monde disoit : Quoi! déjà... On disoit encore que M. d'Artagnan avoit envoyé demander à la cour ce qu'il feroit de son prisonnier malade, et qu'on lui avoit répondu durement qu'il le menât toujours, en quelque état qu'il fût. Tout cela est faux; mais on voit par là ce qu'on a dans le cœur, et combien il est dangereux de donner des fondements sur

quoi on augmente tout ce qu'on veut. Pecquet et Lavalée sont toujours à la Bastille : en vérité, cette conduite est admirable. On recommencers la chambre après les rois.

Je crois que les pauvres exilés sont arrivés présentement à leur gite. Quand notre ami sera au sien, je vous le manderai; car il le faut mettre jusqu'à Pigneroi; et plût à Dieu que de Pigneroi nous le puissions faire venir où nous voudrions bien. Et vous, mon pauvre Monsieur, combien durera encore votre exil? J'y pense bien souvent. Mille compliments à M. votre père. On m'a dit que madame votre femme est ici, je l'irai voir. J'ai soupé hier avec une de nos amies, nous paritimes de vous aller voir.

#### Mardl.

Voilà de quoi vous amuser quelques montenis; assurément vous trouverez quelque chose de beau et d'agréable à ce que je vous envoie. C'est une vraie charité de vous en divertir tous deux dans votre solitude. Si l'amitié que j'ai pour le père et le fils étoit un remède contre l'ennui, vous ne seriez pas à plaindre. Je viens d'un lieu où je l'ai renouvelée, ce me semble, en parlant de vous à cinq ou six personnes qui se mêlent comme m d'être de vos amis et amies; c'est à l'hôtel de Nevers, en un mot. Madame votre femme y étoit; elle vous mandera les admirables petits comédies que nous y avons vus. Je crois que notre cher and est arrivé ; je n'en ai pas de nouvelles certaines. On a su seulement que M. d'Artagnan, continuant ses manières obligeantes, lui a donné toutes les fourrures ordinaires pour passer les montagnes sans incommodité. J'ai su aussi qu'il avoit reça des lettres du roi, et qu'il avoit dit à M. Fonquet qu'il falloit se réjouir et avoir toujours bon courage. que tout alloit bien ; on espère toujours des adotcissements, je les espère aussi; l'espérance m'a trop bien servie pour l'abandonner. Ce n'est pas que, toutes les fois qu'à nos ballets je regarde notre maître, ces deux vers du Tasse ne me reviennent à la tête :

Coffredo ascolta, e in rigida sembianza Porge plù di timor che di speranza!.

Cependant je me garde bien de me décourager, il

<sup>1</sup> GERUSALEMME LIBERATA, CADT. V. at. 35.

faut suivre l'exemple de notre pauvre prisonnier; il est gai et tranquille, soyons-le aussi. J'aurai une sensible joie de vous revoir ici. Je ne crois pas que votre exil puisse être long. Assurez bien M. votre père de ma tendresse; voilà comme il faut parler, et me mander un peu votre avis des stances. Il y en a qui sont admirées, aussi bien que des complets.

45.

Du comte pe Bussy à madame pe Sévigné.

A Forléans, ce 21 novembre 2666.

Je fus hier à Bourbilly. Jamais je n'ai été si surpris, ma belle cousine. Je trouvai cette maison belle; et quand j'en cherchai la raison, après le mépris que j'en avois fait il y a denx ans, il me sembla que cela venoit de votre absence. En effet, vous et mademoiselle de Sévigné enlaidissez ce qui vous environne, et vous fites ce tour-là, il y a deux ans, à votre maison. Il n'y a rien de si vrai; et je vous donne avis que si vous la vendez jamais, vous fassiez ce marché par procureur, car votre présence en diminueroit fort le prix.

En arrivant, le soleil, qu'on n'avoit pas vu depuis deux jours, commença de paroitre; et lui et votre fermier firent fort bien l'honneur de la maison ; celui-ci en me faisant une bonne collation, et l'autre en dorant toutes les chambres que les Christophle et les Guy s'étoient contentés de tapisser de leurs armes. J'v étois allé en famille, qui fut ausai satisfaite de cette maison que moi. Les Rabutins vivants voyant tant d'écussons, s'estimèrent encore davantage, connoissant par là le cas que les Rabutins morts faisoient de leur maison. Mais l'éclat de rire nous prit à tons, quand nous vimes le bon Christophle à genoux, qui, après avoir mis ses armes ca mille endroits et en mille man ères differentes, s'en étoit fait faire un habit. Il est vrai que c'est pousser l'amour de son nom aussi loin qu'il peut aller. Vous croyez bien, ma belle consine, que Christophle avoit un cachet, et que ses armes étoient sur sa vaisselle, sur les housses de ses chevaux, et sur son carrosse. Pour moi, j'en mettrois mes mains dans le feu.

46.

De madame DE SÉVIGNÉ au comie DE BUSSY.

A Paris, ce 20 mai 1667.

Je reçus une lettre de vous en Bretagne, mon cher cousin, où vous me parliez de nos Rabutins, et de la beauté de Bourbilly. Mais comme on m'avoit écrit d'ici qu'on vous y attendoit, et que je croyois même y arriver plus tôt, j'ai toujours différé à vous faire reponse jusqu'à présent que j'ai appris que vous ne viendrez point ici. Vous savez qu'il n'est plus question que de guerre. Toute la cour est à l'armee; et toute l'armée est à la cour. Paris est un désert; et, désert pour désert, j'aime beaucoup mieux celui de la forêt de Livry, où je passerai l'été,

En attendant que nos guerriers Reviennent couverts de lauriers.

Voilà deux vers. Cependant je ne sais si je les savois déjà, on si je les viens de laire. Comme la chose n'est pas d'une fort grande conséquence, je reprendrai le fil de ma prose. J'ai bien senti mon cœnr pour vous, depuis que j'ai vu tant de gens empressés à commencer on à recommencer un métier que vous avez fait avec tant d'honneur, dans le temps que vous avez pu vous en mêler. C'est une chose douloureuse à un homme de courage, d'être chez soi quand il y a tant de bruit en Flandre. Comme je ne doute point que vous ne sentiez sur cela tout ce qu'un homme d'esprit, et qui a de la valeur, peut sentir, il y a de l'improdence à moi de repasser sur un endroit si sensible. J'espère que vous me pardonnerez par le grand intérêt que j'y prends.

On dit que vous avez écrit au roi; envoyez-moi la copie de votre lettre, et me mandez un peu des nouvelles de votre vie, quelles sortes de choses vous peuvent amuser, et si l'ajustement de votre maison n'y contribue pas beaucoup. Pour moi, j'ai passé l'hiver en Bretagne, où j'ai fait planter une infinité de petits arbres et un labyrinthe d'où l'on ne sortira pas sans le fil d'Ariane. J'ai encore acheté plusieurs terres, à qui j'ai dit, à la manière accoutumée: Je rous fais parc. De sorte que j'ai étendu mes promenoirs, saus qu'il m'en ait coûté beaucoup. Ma fille vous fait mille amitiés: j'en fais autant à toute votre famille.

47. \*\*

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Bussy, ce 23 mai 1667.

Pour vous parler franchement, j'étois un peu surpris de ne recevoir aucune réponse à la lettre que je vous écrivis il y a plus de six mois, parce que je ne croyois pas qu'il vous fallût deux de mes lettres pour m'en attirer une des vôtres; mais, après les raisons que vous me mandez, je suis content.

On m'écrivit que vous étiez à Paris aussitôt que vous y fûtes arrivée. Pour moi, je n'irai point à cette campagne, je vais la passer dans mes châteaux à les embellir et à augmenter mon revenu, que ceux qui se méloient de mes affaires avoient fort diminué, par les belles mains qu'ils prenoient de mes fermiers. Quoique je n'aie jamais fait jusqu'ici le métier d'un homme qui fait valoir son bien lui-même, je ne m'en acquitte pas trop mal, et je ne le crois pas si pénible que je me l'étois figuré; je pense que le profit en ôte les épines.

Pour la guerre où vous me souhaitez, je ne suis pas de même sentiment que vous. Je vous rends pourtant mille grâces, ma chère cousine, de la part que vous prenez à ma méchante fortune; mais je vous en veux consoler, en vous disant les raisons que j'ai d'avoir là-dessus l'esprit en repos. Il faut donc que vous sachiez que, lorsque je fus arrêté, j'étois tellement fatigué des injustices qu'on me faisoit depuis huit ou dix ans, que j'étois à tous moments sur le point de me défaire de ma charge; la seule raison qui m'en empêchoit étoit la crainte des reproches qu'on m'auroit pu faire de m'être dégradé moi-même; mais lorsque j'eus ordre de me démettre, j'en fus ravi, croyant qu'on ne s'en pourroit pas prendre à moi, et qu'on n'en pourroit accuser que la fortune. Si d'un état agréable j'étois passé tout d'un coup à un état malheureux, je sentirois tout ce que vous sentez; mais on m'a fait avaler, huit ans durant, tant de couleuvres, dont je ne me vantois pas, que je regardois la fin de ces misères, de quelque façon qu'elle pût arriver, comme je regardois avant cela d'être maréchal de France; de sorte que j'entends parler aujourd'hui du voyage de Flandre avec la même tranquillité dont j'entendois ces jours passés

parler des revues de la plaine d'Ouilles. Ce n'est pas que je n'aie écrit au roi, mais j'ai donné cela à M. de Noailles, qui m'y avoit engage, comme vous verrez par la copie de sa lettre que je vous envoie, et non pas à l'envie que j'ai ene de reflère un métier où j'ai reçu tant de dégoûts. Je vous envoie aussi la copie de ma lettre au roi. Si l'on s donnoit un grand emploi, et de quoi le soutenir, je serois ravi de recommencer.; à moins que cela je serois fort embarrassé si le roi recevoit mes offres. Ainsi, Madame, cessez de me plahadre sur les chagrins que vous croyez que j'ai. Il y a bien des gens en France qui ont de plus grands plaisirs que moi, mais il n'y en a point au monde qui aient moins de peines. Cependant, j'ai autant de courage et d'ambition que j'en ai jamais en; mais il est vrai que je ne suis pas assez fou pour me tourmenter pour des maux inévitables. Après les contrariétés de la fortune, je suis aussi peu fiiché de n'être pas maréchal de France, que de n'être pas roi. Un honnête homme fait tout ce qu'il peut pour s'avancer, et se met au-dessus des mauvais succès quand il n'a pas réussi.

Quand on n'a pas ce que l'on aime, Il faut aimer ce que l'on a.

Je fais des vers aussi bien que vous, Madame; mais je suis assuré que je savois les miens, et je crois que vous avez fait les vôtres.

Mademoiselle de Sévigné a raison de me faire des amitiés; après vous, je n'aime ni n'estime rien tant qu'elle: je suis pour ses intérêts comme vous êtes pour les miens; je suis assuré qu'elle n'est pas si mal satisfaite de sa fortune que moi; et sa verta lui fera attendre sans impatience un établissement avantageux, que l'estime extraordinaire que j'ai pour elle me persuade être trop lent à venir. Voilà de grandes paroles, Madame; mais, en un mot, je l'aime fort, et je trouve qu'elle devroit plutôt être princesse que mademoiselle de Brancas.

48. \*\*\*

De madame de Sévigné à M. de Pomponne.

A Fresnes, ce 1" août 1667.

N'en déplaise au service du roi, je crois, M. l'ambassadeur, que vous seriez tout aussi aise d'être ici avec nous, que d'être à Stockholm à ne regarder le

weil que un coin de l'wil. Il fant que je vous dise comme je suis présentement. J'ai M. d'Andilly à ma main gauche , c'est-à-dire du côté de mon cœur; j'ai madame de La Fayette à ma droite; madame in Plessis devant moi, qui s'amuse à barbouiller e petites images; madame de Motteville un peu des lour, qui tève profondement; notre oncle de Cosac, que je crains parce que je ne le connois guere; madame de Caderousse, mademoiselle sa erur, qui est un fruit nouveau que vous ne conpas, et mademoiselle de Sévigné sur le tont, allant et venant par le cabinet comme de peno frelors. Je suis assurée, Monsieur, que toute rette compagnie vous plairoit fort, et surtout si voyiez de quelle manière on se souvient de rous, combien l'on vous aime, et le chagrin que pour commencions d'avoir contre votre excellence, - pour mieux dire contre votre mérite, qui vous tent long-temps à quatre ou cinq cents lieues de unes. La dernière fois que je vous écrivis, j'avois ma tristesse et toute celle de mes amis. Précalement, sans que rien soit changé, nous avons wates repris courage; on l'on s'est accontumé à son malbeur, ou l'espérance nous soutient le cœur. Enin , nous revoilà tous ensemble avec assez de joie pour parter avec plaisir des Bayards et des comde Chivergny, et même pour souhaiter enore quelque nouvel enchantement. Mais les maand Amalthee ne sont pas encore en train, de one que nous remettons l'ouverture du théâtre por la Saint-Martin. Cependant le roi s'amuse à rendre la Flandre, et Castel-Rodrigue à se retirer treates les villes que Sa Majesté veut avoir. Preser wat le monde est en inquiétude ou de son fils, u de son frère, on de son mari, car, malgré ese nos prospérités, il y a tonjours quelque an quelque tué. Pour moi, qui espère y quelque gendre, je sonhaite en général la mervation de toute la chevalerie.

49. \*\*

An comte DE BUSSY.

A Paris, ce 6 juin 1668.

le vocs ai écrit la dernière, ponrquoi ne m'asons point fait de réponse je l'attendois, et j'ai compris à la sin que le proverbe italien disoit vrai :

Chi offende, non perdona.

Cependant je reviens la première, parce que je suis de bon naturel, et que cela même fait que je vous aime et que j'ai toujours eu une pente et une inclination pour vous qui m'ont mise à deux doigts d'être ridicule à l'égard de ceux qui savoient mieux que moi comme j'étois avec vous.

Madame d'Epoisses m'a dit qu'il vous étoit tomhé une corniche sur la tête, qui vous avoit extrêmement blessé. Si vous vous portiez bien, et que l'on osat dire de méchantes plaisanteries, je vous dirois que ce ne sont pas des diminutifs qui font du mal à la tête de la plupart des maris : ils se trouveroient bien heureux de n'être offensés que par des corniches. Mais je ne veux point dire de sottises; je veux savoir auparavant comment vous vous portez, et vous assurer que, par la même raison qui me rendoit foible quand vous aviez été saigné, j'ai senti de la douleur de celle que vous avez eue à la tête. Je ne pense pas qu'on puisse porter plus loin la force du sang.

Ma fille a pensé être mariée. Cela s'est rompu, je ne sais pourquoi. Elle vous baise les mains, et moi à toute votre famille. Ne faites-vous rien du côté de la cour? Mandez-moi où vous en êtes.

50. \*\*

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Bussy, ce 0 juin 1668.

La dernière lettre que vous m'avez écrite, avant celle que je reçus hier de vous, ma belle cousine, étoit du 20 mai de l'année passée, à quoi je répondis sur-le-champ; est-ce que vous n'avez pas reçu ma réponse? personne n'est plus ponctuel avec tout le monde que moi, et surtout avec vous, à qui j'aime à écrire, je réponds aujourd'hui à votre lettre du 6 de ce mois, dans laquelle vous ne sauriez pas vous empêcher de m'agacer sans sujet.

Ponrquoi me dire que je ne vous pardonne pas l'offense que je vous ai faite, puisque je vous en ai demandé mille fois pardon, et que vous m'avez promis autant de fois de n'y plus songer? Je comp34 LETTRES

tois, sur votre parole, tout cela comme non avenu, et si je m'en souvenois quelquesois, ce n'étoit que pour m'obliger à raccommoder le passé par plus de tendresse pour vous. Cependant il semble que de temps en temps vous vous repentiez de m'avoir pardonné. Tout ce que je puis croire en votre faveur, ma chère cousine, c'est que ces changements-là ont étrangers en vous, et que la douceur et l'amitié pour moi y est naturelle; vous n'avez pas la force de résister à la mode ; je n'y suis pas aujourd'hui; si j'y reviens jamais, je crois que vous vous ferez bien moins de violence pour battre des mains quand on dira du bien de moi, que vous ne vous en faites quand on vous en dit du mal. Vous voyez par-là que je crois ce que vous me mandez, que vous avez de la pente à m'aimer; mais je ne demeure pas d'accord que cela vous ait mise à deux doigts d'être ridicule. Quoi qu'il se fût passé entre nous, nous étions raccommodés; après cela, étant si proches que nous sommes, il étoit naturel que vous paussiez de mes amies, et je suis même persuadé que, lorsque je fus arrêté, il eût été honnête et généreux à vous de prendre mon parti envers et contre tous, quand même vous ne m'auriez pas pardonné avant que j'entrasse à la Bastille; au moins en usai-je ainsi pour vous quand le surintendant Fouquet fut arrêté; véritablement vous n'étiez pas en prison, mais vous étiez en Bretagne; nous étions brouillés, je pouvois sans passer pour emporté, mêler mon prétendu ressentiment avec le déchaînement de vos envieux; je ne sais pas même si vous ne vous y attendiez point; cependant je sis le contraire, et, bien loin de craindre d'en être ridicule, je me trouvai le cœur bien fait en cette rencontre.

Cela vous soit dit sans aigreur et sans reproche, ma belle cousine, car je vous ai presque toujours aimée, quoi que vous aient dit ceux que vous me mandez, qui savoient mieux que vous comment vous étiez avec moi. Si je ne vous avois pas aimée avant notre brouillerie, et même depuis notre réconciliation, je n'en aurois fait confidence qu'à une certaine personne que vous savez; cependant, hormis la conjoncture où je crus avoir sujet de me plaindre de vous, je ne lui en ai jamais parlé que comme de la plus jolie femme de France; ce qu'elle ne trouvoit nullement bon, et qu'elle vouloit toujours détruire par mille particularités que

je vous dirai un jour. De sorte que tout ce que je pouvois faire, c'étoit de lui cacher ce que je pessois d'avantageux pour vous; mais je n'en dissis point de mal,

Et, retenu par un respect extrême, Ma bouche au moins ne fit pas de blasphème.

Vous comprenex bien, ma belle consine, les raisons qu'on avoit de craindre que je ne vous trouvasse trop aimable; et si vous voulez saveir celles qu'on auroit maintenant de me brouiller avec vous, c'est que craignant peut-être quelques potits reproches de ma part, qu'on sent bien qu'en mérite, et qui pourroient faire du bruit, on seroit bien aise de m'attirer des ennemis, et de mettre les choses en état que les rieurs ne fassent pas de mon côté. Mais on a tort de m'appréhender, ma colère feroit trop d'honneur, et je suis trop giorieux pour me plaindre.

Au reste, Madame, je ne sais d'où est venue à madame d'Epoisses la nouvelle de ma blessure.

A Bussy, d'où je n'ai bougé. Pour vous dire la chose en homme véritable, Il ne m'est, sur mon Dieu, rien du tout arrivé.

De sorte que, quand vous avez eu de la doulen, elle venoit d'autre chose que de la force du sang. Je vois bien qu'il y a un peu d'altération dans astre sympathie, ou du moins qu'elle n'a lieu que dans les saignées. Si elle avoit été aussi loin que vous dites, ma belle cousine, elle auroit été juqu'à votre cœur, mais à moi n'appartemoit pas tent de braverie.

J'attends ici un de ces maris dont la tête n'est pas incommodée de corniches; ce qu'il y porte va dans le superlatif. Je voudrois bien vous faire connoître le personnage sans vous le nommer. Il n'est pas si beau qu'Astofe ni que Joconde; mais, en récompense, il est quatre fois plus malheureux. Ne le connoissez-vous pas à cela? C'est un mari tout-à-fait insensible. Il ne ressemble pas au pauvre Sganarelle qui étoit un mari très-marri. On ne comprend pas celui-ci, car, quoiqu'il porte des corniches sur la tête, il les tient fort au-dessous de lui. Si vous n'y êtes pas encore, vous n'en êtes pas loin. Attendez: c'est un mari gros et gras et bien nourri. Y êtes-vous? C'est un mari dont le malheur m'est particulièrement connu. Oh! pour

celui-ià vous y êtes. Je défie Baubrun de le peindre plus au naturel.

Je ne sais si j'oserois vous parler du mariage de mademoiselle de Sévigné, si près du chapitre des corniches? Oni, cela ne tire pas à conséquence, et puis vous lui choisirez un honnéte homme; autrement, vous savez bien la prédiction que j'ai taite. J'ai out parler du mari qu'elle a failli d'éponser. Je ne sais pas, s'ill'ent éponsée, s'il ent été parlque jour très-marri; mais je sais bien que, tans les commencements, il ent été hien aise. Je sais le serviteur de la belle, et je l'aime fort, mais pourtant encore moins que vous.

äl,'''

De madame de Sévigné à Ménage.

23 juin (1668, )

Vetre senvenir m'a donné une joie sensible, et p'a réveillé tout l'agrément de notre ancienne mine. Vos vers m'ont fait souvenir de ma jeue. et je vondrois bien savoir pourquoi le souenir de la perte d'un bien aussi irréparable ne come point de tristesse. Au lieu du plaisir que pi senti, il me semble qu'on devroit pleurer ; 🖦 , sans examiner d'où peut veuir ce sentiment, serre m'attacher à celui que me donne la recanoissance que j'ai de votre présent. Vous ne parez donter qu'il ne me soit agréable, puisque amour-proper y trouve si bien son comple, a que y'y sais celébrée par le plus bel esprit de no temps. Il fandroit, pour l'honneur de vos . que j'eusse mieux mérité tout celui que vous w laito. Telle que j'ai été, et telle que je suis, n'oublierai jamais votre véritable et solide amia precai toute ma vie la plus reconnoissante, come la plus ancienne de vos très-humbles ser-

La marquise de Sévigné.

52.\*\*\*

De comte de Bussy à madame de Sévicsé.

A Busay, le 17 juillet 1668.

le se vons entretiendrai pas long-temps aujourlei, ma belle cousine, parce que j'ai été saigné, mais je n'ai que faire de vous le dire, vons le savez bien. Je ne sais si vous savez aussi qu'an m'a tiré du sang de poulet; il est vrai que j'en avois tant que j'en etouffois. Si j'étois à Paris on ne me saigneroit pas si souvent; c'est un air qui dissipe beaucoup d'esprits.

Mais j'oublie de vous parler du sujet de ma lettre : c'est une recommandation que je vous demande à M. Didé, conseiller an grand conseil, pour une affaire que j'ai à son rapport; je ne doute pas que vous ne le connoissiez, ou quelqu'un qui le connoît, car il est Breton. De la manière dont j'ai entendu parler de lui, je n'appréhende pas que d'être exilé lui fasse trouver ma cause moins bonne. Si je n'avois été saigné, je loi écrirois; et si je pouvois aller à Paris, j'irois lui rendre mes devoirs; il n'y a que le roi au monde qui m'en pôt empêcher.

Adieu, ma chère cousine, je suis, ma foi, bien à vous et à la plus jolie fille de France; je n'ai que faire après cela de vous prier de faire mon compliment à mademoiselle de Sévigné.

53.\*\*\*

De madame de Sévigné au comte de Bussy-Rabutin.

Paris, ce 26 juillet 1668.

Je veux commencer à répondre en deux mots à votre lettre, et puis notre procès sera fini.

Vous m'attaquez doucement, Monsieur le comte, et me reprochez finement que je ne fais pas grand cas des malheureux; mais qu'en récompense je battrai des mains pour votre retour; en un mot que je hurle avec les longs, et que je suis d'assez bonne compagnie pour ne pas dédire ceux qui blament les absents.

Je vois bien que vois étes mal instruit des nonvelles de ce pays-ci, mon cousin; apprenez donc de moi que ce n'est pas la mode de m'accuser de foiblesse pour mes amis. J'en ai beaucoup d'autres, comme dit madame de Bouillon, mais je n'ai pas celle-là; cette pensée n'est que dans votre tête, et j'ai fait iel mes prenves de générosité sur le sujet des disgraces, qui m'ont mise en honneur dans beaucoup de bons lieux, que je dirois bien si je **36** LETTRES

voulois : je ne crois donc pas mériter ce reproche, et il faut que vous rayez cet article sur le mémoire de mes défauts. Mais venons à vous.

Nous sommes proches , et de même sang ; nous nous plaisons, nous nous aimons, nous prenons intérêt dans nos fortunes. Vous me parlez de vous avancer de l'argent sur les dix mille écus que vous aurez à toucher dans la succession de M. de Châlons; vous dites que je vous l'ai refusé, et moi, je dis que je vous l'ai prêté; car vous savez fort bien, et notre ami Corbinelli en est le témoin, que mon cœur le voulut d'abord, et que lorsque nous cherchions quelques formalités pour avoir le consentement de Neuchèse, asin d'entrer en votre place pour être payé, l'impatience vous prit, et, m'étant trouvée par malheur assez imparfaite de corps et d'esprit, pour vous donner sujet de faire un fort joli portrait de moi, vous le fites, et vous préférates à notre ancienne amitié, à notre nom et à la justice même, le plaisir d'être loué de votre ouvrage; vous savez qu'une dame de vos amies vous obligea généreusement de le brûler; elle crut que vous l'aviez fait, je le crus aussi; et quelque temps après, ayant su que vous aviez fait des merveilles sur le sujet de M. Fouquet et le mien, cette conduite acheva de me faire revenir; je me raccommodai avec vous à mon retour de Bretagne; mais avec quelle sincérité? Vous le savez. Vous savez encore notre voyage en Bourgogne, et avec quelle franchise je vous redonnai toute la part que vous aviez jamais eue dans mon amitié; je revins entêté de votre société. Il y eut des gens qui me dirent en ce temps-là: « J'ai vu votre portrait entre » les mains de madame de La Baume, je l'ai vu. » Je ne répondis que par un sourire dédaigneux, ayant pitié de ceux qui s'amusoient à croire à leurs yeux. « Je l'ai vu », me dut-on encore au bout de huit jours; et moi, de sourir encore. Je le dis en riant à Corbinelli; il reprit le même souris moqueur qui m'avoit déja servi en deux occasions, et je demeurai cinq ou six mois de cette sorte, faisant pitié à ceux dont je m'étois moquée. Enfin le jour malheureux arriva, où je vis moi-même, et de mes propres yeux bigarrés, ce que je n'avois pas voulu croire. Si les cornes me fussent venues à la tête, j'aurois été bien moins étonnée. Je le lus et je le relus ce cruel portrait; je l'aurois trouvé très joli s'il eût été d'une autre que de moi et d'un

autre que de vous; je le trouvai même si bien en chassé, et tenant si bien sa place dans le livre, que je n'eus pas la consolation de me pouvoir flatter qu'il fût d'un autre que de vous. Je le reconnus à plusieurs choses que j'en avois out dire, plutôt qu'à la peinture de mes sentiments, que je méconnus entièrement. Enfin je vous vis au Palais-Royal, où je vous dis que ce livre couroit. Vous voulûtes me conter qu'il falloit qu'on ent fait ce portrait de mémoire, et qu'on l'avoit mis là : je ne vous crus point du tout. Je me ressouvins alors des avis qu'on m'avoit donnés, et dont je m'étois moquée. Je trouvai que la place où étoit ce portrait étoit si juste, que l'amour paternelle vous avoit empêché de vouloir défigurer cet ouvrage en l'ôtant d'un lieu où il tenoit si bien son coin. Je vis que vous vous étiez moqué et de madame de Monglas et de moi, que j'avois été votre dupe, que vous aviez abusé de ma simplicité, et que vous aviez eu sujet de me trouver bien innocente, en voyant le retour de mon cœur pour vous, et sachant que le vôtre me trahissoit : vous savez la suite.

Etre dans les mains de tout le monde; se tresver imprimée; être le livre de divertissement de toutes les provinces, où ces choses-là font un tort irréparable; se rencontrer dans les bibliothèques, et recevoir cette douleur, par qui? Je ne venz point vous étaler davantage toutes mes raises vous avez bien de l'esprit ; je suis assurée que si vous voulez faire un quart d'heure de réflexions. vous les verrez et vous les sentirez comme mei. Cependant que fais-je, quand vous êtes arrêté? Avec la douleur dans l'ame, je vous fais faire des compliments, je plains votre malheur, j'en parie même dans le monde, et je dis assez librement mon avis sur le procédé de madame de La Baune, pour en être brouillée avec elle. Vous sortes de prison, je vous vais voir plusieurs fois, je vous dis adieu quand je partis pour la Bretagne, je vous ai écrit, depuis que vous êtes chez vous, d'un style un peu libre et sans rancune; et enfin je vous écris encore, quand madame d'Epoisses me dit que vou vous êtes cassé la tête.

Voilà ce que je voulois vous dire une fois dans ma vie, en vous conjurant d'ôter de votre esprit que ce soit moi qui aie tort. Gardez ma lettre, et la relisez, si jamais la fantaisie vous prenoit de le croire, et sovez juste là-dessus, comme si vous justez d'une chose qui se fût passée entre deux antres personnes; que votre intérêt ne vous fasse pas voir ce qui n'est pas; avonez que vous avez cruellement offense l'amitié qui étoit entre nous, et je suis désarmée. Mais, de croire que, si vous repondez, je puisse jamais me taire, vous auriez tort, car ce m'est une chose impossible. Je verbablectai toujours; au lieu d'écrire en deux mots, comme je vous l'avois promis, j'écrirai en deux mille; et enfin j'en ferai tant, par des lettres d'une hogueur cruelle et d'un ennui mortel, que je vous obligerai, malgré vous, à me demander pardon, cest-à-dire à me demander la vie. Faites-le donc de bonne grace.

Au reste, j'ai senti votre saignée; n'étoit-ce pas 17 de ce mois? justement : elle me fit tous les bens du monde, et je vous en remercie. Je suis odifficile à saigner, que c'est charité à vous de tous de des les du mien.

Pour cette sollicitation, envoyez-moi votre bonne d'affaires avec un placet, et je le ferai bonne par une amie à M. Didé; car, pour moi, e ne le connois point; et j'irai même avec cette cue. Vous pouvez vous assurer que, si je pouvois resolte service, je le ferois, et de bon cœur de honne grace. Je ne vous dis point l'intérêt extrème que j'ai toujours pris à votre fortune; con croiriez que ce seroit le Rabutinage qui en cont la cause; mais non, c'étoit vous, c'est vous recre, qui m'avez causé des afflictions tristes et corre. Cu voyant ces trois nouveaux maréchaux le France. Madame de Villars, qu'on altoit voir, mestoit devant les yenx les visites qu'on m'aumit tendues en pareille occasion, si vous aviez

le vous remercie de vos lettres au roi, mon reson; elles me feroient plaisir à lire d'un inconn, elles m'attendrissent; il me semble qu'elles rement faire cet effet-là sur notre maltre : l'est vrai qu'il ne s'appelle pas Rabutin comme

vendu.

La plus jolie fille de France vous fait des commemo; ce nom me parolt assez agréable; je se pourtant lasse d'en faire les honneurs. MA ...

Du comte de Bussy - Rabutin à madame de Sévigné,

A Bussy, ce 29 juillet 1668.

Je ne croyois pas, Madame, avoir jamais lieu de vous parler de nos démêlés, après ce que je vous en écrivis dernièrement; mais, puisque vous jugez à propos d'éclaireir cette affaire, et de la traiter à fond, je m'en vais vous dire tout ce que j'en pense, avec cette sincérité dont vous m'avez reproché quelquefois que je traitois trop franchement les choses qui me regardoient, et avec la protestation que, quoiqu'il vous paroisse que je croie que vous avez en plus de torts, en de certaines rencontres, que vous ne pensez, il ne m'en reste rien sur le cœur contre vous, et qu'au contraire j'en ai si mal usé à votre égard, que vous me faites trop de grace de me pardonner, et de ne laisser pas de me promettre votre amitié. Ceci n'est donc pas pour me justifier tout à-fait, mais seulement pour vous faire voir que je n'ai pas tant de tort que vous croyez.

Je demeure d'accord avec vous, ma belle cousine, que votre premier mouvement fut de m'assister, lorsque notre ami Corbinelli vous en alla prier de ma part; et je ne doute pas que, si vous n'eussiez consulté que votre cœur, je n'eusse reçu le secours que je vous demandois; mais vous prites conseil de gens qui ne m'aimoient pas tant que vous faisiez, qui vous portèrent à prolonger les affaires par des formalités inutiles; car je sais aussi bien que M. Auzanet que vons n'aviez pas besoin du consentement de M. de Neuchèse, et qu'avec la cession que je vous eusse faite il cut bien falla qu'il vous eût payée, comme il me paya l'hiver d'après; mais enfin, en une autre rencon re, j'aurois en patience et j'aurois donné à votre conseil tout le temps qu'il eut souhaité; ce qui me sit croire qu'on ne cherchoit qu'un prétexte à m'éconduire, ce fut que la campagne étant commencée par le siège de Dunkerque, vos gens d'affaires parloient d'envoyer en Bourgogne et d'en avoir réponse, et cela sans nécessité; et ce qui vous peut faire voir que j'avois raison de m'impatien58 LETTRES

ter, c'est que j'arrivai à l'armée la veille de la bataille. Je partis donc de Paris avec le déplaisir de voir que la seule personne de mon sang, que j'aimois au monde, m'abandonnat dans une affaire d'honneur où elle ne couroit aucun hasard, et je vis, le lendemain du combat, qu'il n'avoit pas tenu à cette cousine, qui m'avoit été jusquelà si chère, que je n'eusse eu le chagrin de ne m'y pas trouver. Je vous avoue que j'eus pour vous alors autant de haine que j'avois eu d'amitié; vous savez bien que cela est toujours ainsi; et, si j'en fusse demeuré là, vons ne vous seriez jamais lavée de la tache d'avoir abandonné votre parent et votre ami au besoin. Mais le procédé que j'eus dans la suite effaça bien votre faute; et, vous déchargeant du blame que vous méritiez, je m'en chargeai tout scul, et je vous rendis par là, sans y penser, le meilleur office du monde.

Je passe donc condamnation sur le portrait, Madame, et personne ne m'en sauroit blâmer plus que je fais moi-même; mais il faut que je vous apprenne là-dessus quelque chose que vous ne savez pas. Cette amie si généreuse, que vous dites qui m'obligea de brûler ce portrait, vous obligea à bon marché; premièrement, après avoir goûté le plaisir de l'entendre lire, je ne dis pas plaisir à cause de lui, mais plaisir à cause de vous, elle me pria de le déchirer, ce que je sis en mille pièces devant elle : à la vérité, je ne fus pas sorti de sa chambre, que son mari, qui étoit présent à la rupture, ramassa jusqu'aux moindres merceaux, et les rajusta si bien, qu'il le copia et me le montra trois jours après. Je vous avoue que l'envie de le ravoir me prit, et que, me trouvant quelque temps après en commerce d'amitié avec madame de La Baume, elle eut de moi cette ridicule pièce, qu'elle rendit publique comme vous SAVEZ.

Je ae vous dis point ce que je fis sur votre sujet après la prison du surintendant Fonquet; vous ne l'ignorez pas, et vous en avez plus de reconnoissance que l'action ne mérite; mais la vérité est que, depuis ce temps-là jusqu'à ma prison, je vous ai aimée de tout mon cœur, et qu'il n'y avoit qu'une passion plus forte que la tendresse que je sentois pour vous.

Lorsque vous me dites, un peu avant que je fusse arrêté, que ce portrait couroit dans le monde,

il ne me souvient pas bien de ce que je vous répondis pour m'excuser; mais ce que je sais, c'est
que j'en eus une douleur mortelle, et que je fis,
pour étouffer cela dans sa naissance, tout ce qu'lumainement on peut faire; et pour vous, soit que
vous me fissiez justice, en croyant bien que j'en
étois au désespoir moi-même, et que je ne vous
avois fait le mal que vous ressentiez alors que
dans le temps que j'étois brouillé avec vous, soit
que vous eussiez trop de répugnance à me hair,
après quelques petits reproches moins aigres qu'ebligcants, vous me pardonnâtes, et je fus arrêté
après.

Vous me mandez que vous me fites faire des compliments, que vous plaignites mon malheur, que vous en parlâtes dans le monde, et que vous en fûtes brouillée avec madame de La Baume. Si vos compliments fassent venus jusqu'à moi, je vous en aurois su bon gré, et j'aurois cru facilement tout le reste; mais, bien loin de cela, il me revint de plusieurs endroits que vous vous plaigniez de moi ; et ce qui me le persuada encore plus, c'est que toutes mes amies, hormis vous, me vinrent voir sur le fossé aux fenêtres de la Bastille; cependant la première visite que je reçus ches Dalancé, ce fut la vôtre : je vous avoue qu'elle me fit plaisir, quoique je ne m'y attendisse pas; il me sembla que je ne la méritois, non plus que la dureté que vous m'aviez témoignée pendant me prison; mais enfin je revins de bonne foi pour vous, et il me parut que nous étions bien ensemble, quand nous nous quittames à Paris. Amsitôt que je fas chez moi, je vous écrivis une lettre où je badinois avec vous, et où vous putes veir bien de la tendresse; vons fûtes sept ou hait mois sans me faire réponse, et par là je crus que vous ne vous souciez pas trop d'avoir commerce avec moi. Je suis assez glorieux natureliement, et dans la conjoncture présente, quatre fois plus que si j'étois ce que je devrois être; de sorts que je rengainai les amitiés que je voulois vous faire tant que j'eusse été absent. Madame d'Epoisses vous dit que j'étois blessé à la tête, et sur cols vous me fites un compliment : vous savez combina agréablement je le reçus, et avec quelle douceur je répondis à la petite attaque que vous me donniez, en me disant que je vous halssois parce que je vous avois offensée; sur cela vous me faites une

cpèce d'éclaireissement, par lequel vous prétendez que j'ai tout le tort, ma chère cousine, et que vous n'en avez point du tout; et moi je vous réponds aujourd'hui que nous en avons tous deux; que cependant j'en ai bien plus que vous, et que c'est pour cela que je vous en demande mille pardons.

Au reste, ma chère consine, ne pensez pas que u peur de vos procès-verbaux m'oblige de vous cier merci; je suis plus en état de vous faire minulre sur cela, que vons; moi, je n'ai rien à hare, et, pour une lettre que vous m'écrirez, je vous en écrirai quatre. Mais je vous avoue que isi mille fois plus de tort que vous, parce que ma represeille a été plus forte que l'offense que vons wavez falte, et que je ne devois pas m'emporter i fort contre une jolie femme comme vous, ma probe parente, et que j'avois toujours bien aimée; parlimnez-mol donc, ma cousine, et oublions le posé an point de ne nous en ressouvenir jamis. Quand je serai persuadé de votre bonnebi dans votre retour pour moi, je vous aimerai wille fois plus que je n'ai jamais fait; car, après mur hien, ce qu'on appelle, tourné et viré, je mus trouve la plus agréable femme de France.

le mamie à un gentilhomme, qui vous rendra

Mais vons ue me répondez rien sur la plaisantere de corniches; cependant vous n'êtes pas perence à vons lauser donner votre reste sur ces matere-là. Est-ce que vous êtes fatiguée de la louezur de votre lettre? ou si vons ne voulez pas
traiter avec moi ce chapitre, craignant ma redute, et qu'après cela je ne vous fasse une affaire?

la vous contraignez pas une autre fois, ma chère
re vous pouvez surement vous ouvrir à moi
acre sujet, sans appréhender, ni que je retombe,
a que je vous trahisse, si j'étois assez mandit pour
resenter.

Au reste. Madame, je vous suis trop obligé de ti prine que vous ont donnée pour moi les réferrars que vous avez faites sur ces nouveaux marebaux; mais il faut que je vous console une fois pour toutes sur ces matières, en vous disant que ad, qui suis l'intéressé, et qui ne suis ni fou ni consible, je regarde cela avec un mépris digne un galant homme persécuté. Si on ne donnoit me banneurs-là qu'à des gens qui eussent autant servi que moi, et je puis dire, aussi utilement pour l'Etat, et aussi glorieusement pour leur réputation, je serois chagrin de la préférence de mes rivaux; mais quand je verrai faire trois maréchaux de France à la fois, qui n'ont jamais fait une action d'éclat à la guerre, à deux desquels il est arrivé des malheurs sur la réputation, et tous trop jeunes pour une dignité comme celle-là, à moins que d'avoir fait des actions extraordinaires; quand je verrai, dis-je, des caprices de la fortune aussi ridicules que celui-là, bien loin de m'afliger, je me réjouirai de ce qu'une pareille promotion honore ma disgrâce; et voilà les sentiments que doivent avoir mes amis en de pareilles rencontres.

Voulez-vous savoir, ma belle cousine, la raison qui a fait ces messieurs maréchaux de France, elle est assez plaisante.

D'ordinaire les gens qui sont en passe de s'élever à de grandes dignités sont tellement tourmentés et traversés par les envieux, que souvent on les fait échouer; pour ceux-ci, ils étoient si peu en passe d'être maréchaux, que l'envie ne daignoit songer à eux; et ainsi, le roi prenant tout d'un coup cette pensée en leur faveur, personne n'a en le loisir de traverser leur élévation, et de faire connoître à sa majesté leur peu de mérite. Vons me mandez que si j'avois voulu on vous auroit fait les mêmes honneurs qu'à madame de Villars. Vous croyez donc, Madame, que, sans ma disgrâce, c'est-à-dire si je n'avois été arrêté, j'aurois ete maréchal de France. Je crois que non, moi. J'étois, il y a long-temps, dans une disgrace sourde, inconnue au public, mais qui m'ent empêché de m'avancer, à moins que d'un changement dans le ministère, et je n'étois pas assez jeune pour espérer de voir ce changement. Mais je m'étonne que vous regardiez madame de Villars au-dessus de vous, parce qu'elle est tante de Bellefonds, qu'on vient de faire maréchal; j'ai peur que l'éclat de cette nouvelle fortune ne vous éblunisse, parce que vous la regardez de près; mais croyez-moi, ma belle cousine, moi, qui la regarde d'un peu loin, et qui, dès là, en juge plus sainement, ce n'est pas ce que vous pensez; on pent bien donner un rang dans le monde à Charles Gigault au-dessus de Roger de Rabutin, mais il changera fort, ou il marchera tonjours bien après lui dans l'estime des bonnêtes gens.

La plus jolie fille de France sait bien et que je lui suis; il me tarde autant qu'à vous, qu'un aure vous aide à en faire les bonneurs; c'est sur sur sujet que je reconnois bien la bizarrerie du desta, musi bien que sur mes affaires.

Ou a eru devoir placer immediatement après cette lettre un passage caedet des memoires de Bussy-Rabutin, qui est relatif aux discussions d'intérêt qui furent cause de sa rupture avec Uniame de Sévigné. Il fera connoître plusieurs details intéressants qui jetteront plus de clarte sur la reponse de madame de Sévigné.

« Le maréchal de Turenne etant parti de Paris. » les premiers jours de mai 4638, pour aller as- » sembler l'armée aux environs d'Amiens, je l'au-» rois suivi, si j'avois eu l'argent qu'il me falloit pour ma campagne; mais, ne touchant presque » rien de mes appointements, et ne trouvant plus » personne qui me voulût prêter, je ne savois que faire, lorsque Jacques de Neuchèse, evêque de » Châlons, oncle de ma première femme, vint à » mourir; il lui avoit donné, par contrat de ma-» riage, dix mille écus payables après sa mort, et » autant à ma cousine de Sévigne, qui etoit aussi » sa nièce, et qui m'avoit proposé quelques jours » auparavant de traiter de cette succession avec » elle, parce que, me dit-elle. elle seroit bien » aise d'avoir une terre de l'évêque, qui joignoit » la sienne. Je me ressouvins de cette conversa-» tion, et je crus que madame de Sévigné seroit » ma ressource infaillible en cette rencontre. J'en-» voyai un gentilhomme à moi lui proposer de me » faire trouver 40,000 francs sur cette succession; » elle reçut fort bien cette proposition, et témoi-» gna beaucoup de joie d'être en état de me faire » ce plaisir. Cependant, lorsqu'elle en eut parlé à » l'abbé de Coulanges, son oncle, qui avoit soin » de ses affaires, celui-ci, qui ne m'aimoit pas » autant que faisoit sa nièce, lui dit qu'il falloit » envoyer en Bourgogne pour avoir de certains » éclaircissements qu'il disoit absolument néces-» saires. Elle me fit savoir cette réponse. Je lui » mandai que pendant que les nouvelles de Bour-» gogne arriveroient, ce que je ne pouvois atten-» dre, parce que notre armée venoit d'investir ikerque, je lui donnerois des ordonnances

› de mes appointements jusqu'à la somme de dix » mille écus. avec un billet au surintendant s Fouquet), son bon ami, par lequel je le prie- min de la faire payer sur cela de ce qu'elle » m'auroit prêté, en cas que je mourusse à l'ar-» mée. Elle refusa ce parti, disant qu'elle ne vou- loit pas demander d'argent au surintendant, et » qu'elle n'en pouvoit pas trouver ailleurs; et là-» dessus, m'étant adressé à madame de Montglas, » celle-ci me donna ses diamants, sur lesquels » ayant trouvé deux mille écus, je partis pour » l'armée, au désespoir que ma cousine et ma » bonne amie, qui devoit prendre plus d'intérêt » que personne à mon élévation, ne m'eût pas fait » trouver ces mille pistoles, comme elle le pouvoit » aisément, et avec sûreté. Cette affaire me tou-» cha vivement; j'avois tellement compté sur ma-» dame de Sévigné en toutes rencontres, que, » trouvant qu'elle me manquoit en celle-ci, qui » étoit une des plus considérables de ma vie, il me » parut qu'elle m'avoit trompé en me promettant » sun amitié, et sur cela je crus être bien fondé

# 55.\*\*\*

» à lui ôter la mienne. »

De madame de Sévigné au comte de Bussy.

Paris, ce 14 août 1668.

J'ai reçu votre dernière lettre, j'y ferai réponse l'un de ces jours; j'ai bien des choses à y répondre. Bon Dieu: quelles apostilles n'y ferai-je point! mais je n'ai pas le loisir aujourd'hui.

Je donnerai votre placet quand on me l'apportera.

de Champagne; les Coligni, les Étanges, et plusieurs autres ont paru à l'envi. Il en est à nos Rabutins; il me paroît de conséquence qu'ils aient de quoi se parer aussi bien que les autres. M. de Caumartin a dit qu'il étoit persuadé qu'il y avoit des titres pour deux noblesses : cette exagération prétendue m'a paru une médisance; il me semble que nous avons de quoi faire quatre ou cinq gentilshommes les uns sur les autres. Je vous prie, mon cousin, de m'envoyer les copies de tout ce

que vous avez; et, pour qu'elles soient plus authentiques, faites-les copier par-devant l'intendant de votre province; ne manquez pas à cela, il y va de l'honneur de notre maison. On ne peut pas être plus vive sur cela que je le suis. Adieu, faites réponse à ceci, je vous écrirai plus à loisir.

56. ...

De comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Bussy, ce 19 août 1668.

J'ai beaucoup d'impatience, Madame, de recetur le commentaire que vous me voulez envoyer le la dernière lettre que je vous ai écrite.

Cependant, pour répondre à l'envie que vous vez d'avoir ce que j'ai de titres de notre maison, vons envoie d'abord quatre chartres que M. du souchet m'a données, qui partent de loin.

Je vous envoie encore la droite ligne de notre mann, ainsi que je l'ai fait peindre sur la frise June de mes galeries de Bussy, en dedans de la cur. Je vous aime et je vous estime encore plus pe ne faisois d'être un peu entêtée de cela.

le ferai collationner par un notaire ce que je enverrai. Pour l'intendant Bouchu, je n'ai par de commerce avec lui.

57. ...

De madame DE SÉVIGNÉ au comte DE BUSSY.

A Paris, ce 28 soût 1668.

Encure un petit mot, et puis plus; c'est pour commencer une manière de duplique à votre réque.

dantre vouliez-vous que je trouvasse douze quinze mille francs? Les avois-je dans ma casles trouve-t-on dans la bourse de ses amis ?

Me m'allez-vous pas dire qu'ils étoient dans celle
le sarintendant? Je n'y ai jamais rien voulu cherle, on trouver; et à moins donc que l'abbé de
ludanges ne m'eût cautionnée, je n'aurois pas
luve un quart d'écu, et lui ne le vouloit pas,
le cette surete de Bourgogne, ou nécessaire ou
lattle; tant y a qu'il la vouloit, et pour moi, je

fus au désespoir de n'avoir pu vous faire ce plaisir. Mais enfin voilà ce chien de portrait fait et parfait; la joie d'avoir si bien réussi, et d'être approuvé, vous fit trouver que j'avois tous les torts du monde, et vous les augmentâtes beaucoup par l'envie de vous ôter tous les remords. Madame de Montglas vous oblige donc de le rompre, et puis son mari rejoint tous les morceaux ensemble, et il le ressuscite. Quelle niaiserie me contez-vous là? Est-ce lui qui est cause que vous le placez dans un des principaux endroits de votre histoire? Eh bien! s'il vous l'avoit rendu, vous n'aviez qu'à le remettre dans votre cassette, et ne le point mettre en œuvre comme vous avez fait; il n'auroit pas été entre les mains de madame de La Baume, ni traduit en toutes les langues. Ne me dites pas que c'est la faute d'un autre, cela n'est point vrai, c'est la vôtre purement; c'est sur cela que jevous donnerois un beau soufflet, si j'avois l'honneur d'être auprès de vous, et que vous me vinssiez conter ces lanternes; c'est ma grande douleur; c'est de m'être remise avec vous de bonne foi, pendant que vous m'aviez livrée entre les mains des brigands, c'est-à-dire de madame de La Baume; et vous savez bien même qu'après notre paix vous entes besoin d'argent; je vous donnai une procuration pour en emprunter, et, n'en ayant pu trouver, je vous ils prêter sur mon billet deux cents pistoles de M. Le Maigre, que vous lui avez bien rendues. Quant à ce que vous dites, que d'abord que j'eus vu mon portrait, je vous revis et ne parus point en colère; ne vous y trompez pas, M. le comte, j'étois outrée; j'en passois les nuits entières sans dormir. Il est vrai que, soit que je vous visse accablé d'affaires plus importantes que celle-là, soit que j'espérasse que la chose ne deviendroit pas publique, je n'éclatai point en reproches contre vous; mais quand je me vis donnée au public, et répandue dans les provinces, je vous avoue que je fus au désespoir, et que, ne vous voyant plus pour réveiller mes foiblesses et mes auciennes tendresses pour vous, je m'abandonnai à une sécheresse de cœur qui ne me permit pas de faire autre chose pendant votre prison que ce que je fis; je trouvois encore que c'étoit beaucoup. Quand vous sortites, vous me l'envoyâtes dire avec confiance; cela me toucha: bon sang ne peut mentir; le temps avoit un peu adonci ma première douleur : vous savez le reste. Je ne vous dis point

maintenant comment vous êtes avec moi : le monde me jetteroit des pierres, si je faisois de plus grandes démonstrations. Je voudrois qu'à cela près vous fussiez en état, par votre présence, de me redonner encore la qualité de votre dupe. Mais, sans pousser cet endroit plus loin, je vous dirai, pour la dernière fois, que je ne vons donne pour pénitence, c'est-à-dire pour supplice, que de méditer sur toute l'amitié que j'ai toujours eue pour vous, sur mon innocence à l'égard de cette première offense prétendue, sur toute ma confiance après notre raccommodement, qui me faisoit rire de ceux qui me donnoient de bons avis, et sur les crapauds et les couleuvres que vous nourrissiez contre moi pendant ce temps-là, et qui sont éclos heureusement par madame de la Baume. Basta, je finis ici le procès.

Pour la plaisanterie des corniches, je n'y veux pas entrer; je crois qu'on me doit être obligé de cette retenue, et encore plus de vouloir hien traiter de diminutif une chose qui pourroit l'être de superlatif.

J'ai reçu ce que vous m'avez envoyé touchant notre maison; je suis entêtée de cette folie. M. de Caumartin est très curieux de ces recherches; il y a plaisir en ces occasions de ne rien oublier, elles ne se rencontrent pas tous les jours. M. l'abbé de Coulanges verra M. du Bouchet, et moi j'écrirai aux Rabutins de Champagne, afin de rassembler tous nos papiers; écrivez-lui aussi qu'il m'envoie l'inventaire de ce qu'il a; mon oncle l'abbé en a aussi quelques-uns, il y a plaisir d'étaler une bonne chevalerie, quand on y est obligé.

La plus jolie fille de l'rance est plus digne que jamais de votre estime et de votre amitié; elle vous fait des compliments; sa destinée est si difficile à comprendre, que pour moi je m'y perds.

Je crois que vous ne savez pas que mon fils est allé en Candle avec M. de Roannes et le comte de Saint-Paul; cette fantaisie lui est entrée fortement dans la tête; il l'a dit à M. de Turenne, au cardinal de Retz, à M. de La Rochefoucauld: voyez quels personnages! Tous ces messienrs l'ont tellement approuvé, que la chose a été résolue et répandue avant que j'en susse rien. Enfin il est parti, j'en ai pleuré amèrement; j'en sois sensiblement affiigée; je n'aurai pas un moment de repos pendant tout ce voyage, j'en vois tous les périls, j'en suls morte; mais enfin je n'en n'ai pas été la maîtresse; et, dans ces occasions-là, les mères n'ont pas beaucoup de voix au chapitre. Adieu, Comte, je suis lasse d'écrire, et non pas de lire tous les endroits tendres et obligeants que vous avez semés dans votre lettre; rien n'est perdu avec moi.

58. \*\*\*

Du comie de Bussy à madame de Sévigné.

A Bussy, ce dernier août 1668.

On ne peut pas être moins capable de la triplique que je le suis, ma belle cousine; pourquei m'y voulez-vous obliger? Je me suis rendu dans la réplique que je vous ai faite; je vous ai demandé la vie, vous me voulez tuer à terre, et cela est un peu inhumain. Je ne pensois pas que vous vous mélassiez, vous autres belles, d'avoir de la crasuté sur d'autres chapitres que sur celui de l'amour. Cessez donc, petite brutale, de vouloir souffleter un homme qui se jette à vos pieds, qui vous avone sa faute, et qui vous prie de la lui pardonner; si vous n'êtes pas encore contente des termes dont je me sers en cette rencontre, envoyez-moi un modèle de la satisfaction que vous souhaites, et je vous la renverrai écrite et signée de ma main, contre-signée d'un secrétaire, et scellée du sceau de mes armes. Que vous faut-il davantage?

Vous ne voulez point, dites-vous, entrer dats les plaisanteries des corniches; il est vrai que vous en parlez avec bien de la réserve : hé! bon Dien! qu'en diriez-vous donc si vous étiez aussi mal satisfaite de la dame que moi? Mais ne craignez-vous point que je lui fasse voir un jour quels égards vous avez pour elle; car enfin que ne fait-on, et que ne doit-on pas faire pour rattraper un cœur aussi honnête que celui que j'ai perdu.

Tremblez, Philis, et prencz garde à vous.

Quoique la forture soit bien folle, je ne pense pas qu'elle le soit assez pour pousser son injustice jusqu'au bout contre la plus jolie fille de France; donnez-vons un peu de patience, ma belle cousine, et vous découvrirez peut-être les raisons qu'elle a eues de faire ce qu'elle a fait.

Adleu, ma chère consine, la fin de votre lettre

m'attendrit furieusement pour vous, et je vous dirai sur cela, en deux mots, que je n'aime ni n'estime au monde personne tont que vous.

59.\*\*

De modame de Sévigné au comte de Bussy.

A Paris , ce à septembre 1668.

Levez-vous, Conte: je ne veux point vous tuer à terre, ou reprenez votre épéc pour recommencer notre combat. Mais il vant mieux que je vous donne la vie, et que nous vivions en paix. Vous avouerez seulement la chose comme elle s'est passée, c'est tout ce que je veux. Voilà un procédé assez honnète: vous ne me pouvez plus appeler justement une petite brutale.

Je ne trouve pas que vous ayez conservé une grande tendresse pour la belle qui vous captivoit autrefois; il en faut revenir à oc que vous avez dit:

> A la cour , Quand on a perdu l'estime , On perd l'amour.

M. de Montausier vient d'être fait gouverneur de M. le dauphin.

Je t'ai comblé de biens , je t'en veux accabler.

Adieu, Comte. Présentement que je vous ai battu, je dirai partout que vous êtes le plus brave homme de France, et je conterai notre combat le jour que je parlerai des combats singuliers. Ma fille vous fait ses compliments. L'opinion que vous avez de sa fortune nous console un peu.

60.\*\*

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Chasen, ce 7 septembre 1668.

Rien n'est plus généreux que l'action que vous veuez de faire, Madame. Oni, je le dirai partout : mais je ne comprends pas que vous parliez si bien d'un procès. Pour moi, je crois que vous avez en quelque affaire en Brelagne, qui vous a appris cette langue. Ne trouvez-vous pas que c'est grand dommage que nous ayons été brouillés quelque temps ensemble, et que cependant il se soit perdu des folies que nous aurions relevces, et qui nous auroient réjonis; car, bien que nous ne soyons pas demeurés muets chacun de notre côté, il me semble que nous nous faisons valoir l'un l'autre, et que nous nous entredisons des choses que nous no disons pas ailleurs.

Il n'est pas difficile de savoir mes sentiments sur le sujet de feu mon Iris : je ne cache guère ni mon amour ni ma haine; mais il faudroit se parler pour tout dire; ce sera un jour la matière de quelquesunes de nos conversations, qui ne sera pas la moins agréable.

Cependant je vous envoie une imitation des remèdes d'amour d'Ovide, qui ne vous déplaira pas; il faut bien s'amuser et se divertir.

Je suis fort aise que M. de Montausier soit gouverneur de M. le dauphin; il n'y a que moi en France que j'aimasse mieux en cette place que lui, Il est vrai qu'it semble que le Roi s'excite tous les jours à faire des graces à cette maison.

Je suis tellement persuadé que mademoiseile de Sévigné sera bleu et bientôt mariée, que cette opinion a de l'air d'un pressentiment. Vous m'en direz des nouvelles avant qu'il soit un an. Je suis son très-humble admirateur,

61."

De madame DE SÉVIGNÉ au comte DE BUSSY.

A Paris, ce à décembre 1068.

N'avez-vous pas reçu ma lettre où je vous donnois la vie, et où je ne voulois pas vous tuer à terre? J'attendois une réponse sur cette belle action : vous n'y avez pas pensé; vous vous êtes contenté de vous relever, et de reprendre votre épée, comme je vous l'ordonnois. J'espère que ce ne sera pas pour vous en servir jamais contre moi.

Il faut que je vous apprenne une nouvelle qui, sans donte, vous donnera de la joie; c'est qu'enfin la plus jolie fille de France épouse, non pas le plus joli garçon, mais un des plus honnètes hommes du royaume : c'est M. de Grignan que vous connoissez il y a long-temps. Toutes ses femmes sont

mortes pour faire place à votre cousine, et même son père et son fils, par une bonté extraordinaire; de sorte qu'étant plus riche qu'il n'a jamais été, et se trouvant d'ailleurs, et par sa naissance, et par ses établi-sements, et par ses bonnes qualités, tel que nous le pouvions souhaiter, nous ne le marchandons point, comme on a accoutumé de faire : nous nous en fions bien aux deux familles qui ont passé devant nous. Il paroit fort content de notre alliance, et aussitôt que nous aurons des nouvelles de l'archevêque d'Arles son oncle, son autre oncle l'évêque d'Uzès étant ici, ce sera une affaire qui s'achèvera avant la fin de l'aunée. Comme je suis une dame assez régulière, je n'ai pas voulu manquer à vous en demander votre avis et votre approbation. Le public paroit content, c'est beaucoup : car on est si sot, que c'est quasi sur cela qu'on se règle.

Voici encore un autre article sur quoi je veux que vous me contentiez, s'il vous reste un brin d'amitié pour moi; je sais que vous avez mis au bas du portrait que vous avez de moi que j'ai été mariée à un gentilhomme breton, honoré des alliances de Vassé et de Rabutin. Cela n'est pas juste, mon cher cousin; je suis depuis peu si bien iustruite de la maison de Sévigné, que j'aurois sur ma conscience de vous laisser dans cette erreur. Il a fallu montrer notre noblesse en Bretagne, et ceux qui en ont le plus ont pris plaisir de se servir de cette occasion pour étaler leur marchandise; voici la nôtre:

Quatorze contrats de mariage de père en fils; trois cent cinquante ans de chevalerie; les pères quelquefois considérables dans les guerres de Bretagne, et bien marqués dans l'histoire; quelquefois retirés chez eux comme des Bretons, quelquefois de grands biens, quelquefois de médiocres, mais toujours de bonnes et de grandes alliances; celles de 550 ans, au bout desquels on ne voit que des noms de baptême sont du Quelnec, Montmorency, Baraton et Chateaugiron; ces noms sont grands; ces femmes avoient pour maris des Rohan et des Clisson; depuis ces quatre, ce sont des Guesclin, des Coetquen, des Rosmadec, des Clindon, des Sévigné de leur même maison; des du Bellay, des Rieux, des Bodegal, des Plessis-Ireul et d'autres qui ne me reviennent pas présentement, jusqu'à Vassé et jusqu'à Rabutin. Tout cela est vrai, il faut m'en croire........ Je vous conjure donc, mon cousin, si vous me voulez obliger, de changer votre écriteau, et si vous n'y voulez pas mettre de bien, n'y mettez point de rabaissement; j'attends cette marque de votre justice et du reste d'amitié que vous avez pour moi.

62.\*\*

Du comte DE Bussy à madame DE Sévigné.

A Chaseu, ce 8 décembre 1666.

J'ai reçu la lettre où vous me mandiez que vous ne vouliez pas me tuer à terre, ma belle cousine, et j'y ai répondu.

Vous avez raison de croire que la nouvelle du mariage de mademoiselle de Sévigné me donnera de la joie; l'aimant et l'estimant comme je fais, peu de choses m'en peuvent donner davantage, et d'autant plus que M. de Grignan est un hom de qualité et de mérite, et qu'il a une charge considérable; il n'y a qu'une chose qui me fait peur pour la plus jolie fille de France : c'est que Grignan, qui n'est pas vieux, est déjà à sa troisième femme; il en use presque autant que d'hahits, 🗷 du moins que de carrosses; à cela près, je trouve ma cousine bien heureuse; mais pour lui il re manque rien à sa bonne fortune. Au reste, 12dame, je vous suis trop obligé des égards que vous avez pour moi en cette rencontre. Mademoiselle de Sévigné ne pouvait épouser personne à qui je donnasse de meilleur cœur mon appro-

Pour l'autre article de votre lettre, où vous use mandez que vous savez que j'ai fait mettre au les du portrait que j'ai de vous, que vous avez été mariée à un gentilhomme breton honoré des alliances de Vassé et de Rabutin, je vous dirai que je ne doute pas qu'on ne vous l'ait dit, mais que vous ne devez pas douter aussi qu'on n'ait menti. S'il vous reste un brin d'amitié pour moi, me chère cousine, vous montrerez à ceux qui vous ont si mal informée ce que je dis d'eux; vous les devez cette récompense de leur fausse nouvelle, car peut-être vous veulent-ils aigrir mal-à-propse contre moi; peut-être aussi veulent-ils mettre sue mon nom l'injure qu'ils ont dessein de faire à la maison de Sévigné.

Voici, mot pour mot, ce qu'il y a au-dessous du portrait que j'ai de vous dans mon salon :

Marie de Rabutin, fille du baron de Chantal, marquise de Sevigné, femme d'un génie extraordinaire et d'une vertu compatible avec la joie et les agréments.

Si j'y avois mis ce que vous me mandez, je vous l'avouerais ingénuement, et je changerois l'écriteau si j'étois persuadé, car il se fait tant de fripouneries en contrats, que je m'en rapporte plus aux histoires approuvées et à la voix publique, qu'aux faiseurs de généalogies.

Pour les maisons que vous me mandez qui sont meilleures que la nôtre, je n'en demeure pas d'accord; je le cède à Montmorency pour les honneurs, et non pour l'ancienneté; mais pour les autres, je ne les connois pas, je n'y entends non plus qu'au bas breton; je ne suis pas cependant sans quelque connoissance en cette matière : je tiens les Guesclin, les Rosmadec, les Coetquen et les Rieux, meilleurs que les Quelnec, les Baraton et les Châteaugiron. Mais il n'est pas question de faire des comparaisons, il ne s'agit d'autre chose que de vous assurer encore une fois que ceux qui vous ont si soigneusement instruite de la souscription que j'ai de vous, dans mon salon de Bussy, ont faussement menti, et que vous ne devez pas vous fier à ces gens-là.

J'ai encore un autre portrait de vous dans ma chambre, sous lequel ceci est écrit :

Marie de Rabutin, vive, agréable et sage, fille de Celse-Bénigne de Rabutin et de Marie de Coulanges, et femme de Henri de Sévigné.

Dans notre généalogie que j'ai fait mettre an bont de ma galerie de Bussy, voici ce qui est écrit pour vous :

Marie de Rabutin, une des plus jolies filles de France, épousa Henri de Sévigné, gentilhomme de Bretugne, ce qui fut une bonne fortune pour lui, à cause du bien et de la fortune de la demoiselle.

Il n'y a pas un endroit dans toutes ces souscriptions dont la maison de Sévigné se pût plaindre; pour ce qui est de celui où je dis que vous avez été une bonne fortune pour mousieur votre mari, je ne sais pas s'il auroit eu la sincérité d'en convenir; mais je sais bien que vous l'auriez été d'un plus grand seigneur que lui et d'un homme de plus grand mérite; j'ai cela tellement dans la tête, que rien ne me le sauroit ôter.

Je croyois qu'après notre dernier combat je n'aurois jamais d'affaire avec vous, et particulièrement sur les portraits; mais je vois bien qu'il faut que vous ayez ma vie, ou que j'aie la vôtre.

#### 65.

Du cardinal de Retz à madame de Sévigné.

A Commerci, le 20 décembre 1668.

Si les intérêts de madame de Mecklenbourg : et de M. le maréchal d'Albret vous sont indifférents. Madame, je solliciterai pour le cavalier, parce que je l'aime quatre fois plus que la dame; si vous voulez que je sollicite pour la dame, je le ferai de très bon cœur, parce que je vous aime quatre millions de fois mieux que le cavalier; si vous m'ordonnez la neutralité, je la garderai : enfin, parlez, et vous serez ponctuellement obéie. Je ne suis point surpris des frayeurs de ma nièce; il y a long-temps que je me suis aperçu qu'elle dégénère ; mais , quelque grand que vous me peigniez son transissement sur le jour de la conclusion, je doute qu'il puisse être égal au mien sur les suites, depuis que j'ai vu, par une de vos lettres, que vous n'avez ni n'espérez guère d'éclaircissements, et que vous vous abandonnez, en quelque sorte, au destin, qui est souvent très-ingrat, et reconnoît assez mal la confiance que l'on a placée en lui. Je me trouve en vérité, sans comparaison, plus sensible à ce qui vous regarde, vous et la petite, qu'à ce qui m'a jamais touché moi-même le plus sensiblement. Au reste, Madame, ne vous en prenez ni au cardinal dataire, ni à moi, de ce que l'on n'a rien fait encore pour Corbinelli. Un homme de la daterie, en qui je me fiois, a pris mon nom pour obtenir mille graces pour lui, et m'a trompé dans trois ou quatre chess; s'il en a usé pour Corbinelli comme

<sup>1</sup> Elisabeth-Angélique de Montmorency, veuve de Gaspard de Coligni, duc de Châtillon, remariée en février 1664 à Christian-Louis duc de Mecklenbourg. C'est la fameuse duchesse de Châtillon, dont les galanteries et les intrigues occupent tant de place dans les Amours des Gaules. Il paroit que le procès fut gagné par le maréchal d'Albret, Forez la lettre du 27 mars 1671.

il a fait pour d'autres, je doute que le nom de Corbinelli ait seulement été prononcé depuis ma première lettre. Il n'y a pas quinze jours que ce même homme m'écrivit une longue histoire sur cette affaire, et sur quelques autres que je lui avois recommandées, et j'ai découvert deux faussetés dans les détails qu'il me fait; ce n'est pas au sujet de Corbinelli, mais comme je vois qu'il ment sur le reste, je juge qu'il a pu encore mentir à cet égard; j' remédierai par le premier ordinaire, et avec toute la force qu'il me sera possible, vous ne pouvez vous imaginer le chagrin que cela m'a donné.

64. \*\*\*

De madame de Sévigné au comte de Bussy.

A Paris, ce 7 janvier 1669.

Il est tellement vrai que je n'ai point reçu votre réponse sur la lettre où je vous donnois la vie, que j'étois en peine de vous, et je craignois qu'avec la meilleure intention du monde de vous pardonner (comme je ne suis pas accoutumée à manier une épée), je ne vous eusse tué sans y penser. Cette raison seule me paroissoit bonne à vous pour ne m'avoir point fait de réponse. Cependant vous me l'aviez faite, et l'on ne pout pas avoir été mieux perdue qu'elle ne l'a été. Vous voulez bien que je la regrette encore. Tont ce que vous écrivez est agréable ; et si j'eusse souhaité la perte de quelque chose, ce n'eût jamais été pour cette lettre-là. Vous me dites très-naivement tous les écriteaux qui sont au bas de mes portraits; je suis persuadée que ceux qui en ont parlé autrement ont menti; mais celui où vous me louez sur l'amitié, qu'en dites-vous? J'entends votre ton, et je comprends que c'est une satire selon votre pensée; mais comme vous serez peut-être le seul qui la preniez pour une contre-vérité, et qu'en plusieurs endroits cette louange m'est acquise par des raisons assez fortes, je consens que ce que vous avez écrit demeure écrit à l'éternité; et pour vous, monsieur le Comte, sans recommencer notre procès ni notre combat, je vous dirai que je n'ai pas manqué un moment à l'amitié que je vous devois; mais n'en

parlons plus, je crois que dans votre cœur vous en êtes présentement persuadé.

Pour notre chevalerie de Bretague, vous ne la connoissez point; Le Bouchet qui conneit les maisons dont je vous ai parié, et qui vous paroissent barbares, vous diroit qu'il faut baisser le pavilles devant elles.

Je ne vous dis pas cela pour dénigrer nes Rabutins, hélas! je ne les aime que trop, et je ne auis que trop sensiblement touchée de ne pas voir celui qui s'appelle Roger, briller lei avec tous les ornements qui lui etoient dus; mais il se faut consoler, dans la pensée que l'histoire lui fara la justice que la fortune lui a si injustement refisée; il ne faut donc pas que vous me querellex sur le cas que je fais de quelques maisons, au préjudice de la nôtre : je dis seulement des Sévigné, ce qui en est, ce que j'en al vu.

Je suis fort aise que vous approuviez le mariace de M. de Grignan : il est vrai que c'est un trèsbon et un très-honnête homme, qui a du bien, de la qualité, une charge, de l'estime et de la considération dans le monde. Que faut-il davatage? Je trouve que nous sommes fort bien seris d'intrigue. Puisque vous êtes de cette opinion, signez la procuration que je vous envoie, ma cher cousin, et soyez persuadé que, par mon goit, vous seriez tout le beau premier de la fête. Bu Dieu! que vous y tiendriez bien votre place! Depuis que vous êtes parti de ce paye-ci , je ne trouv plus d'esprit qui me contente pleinement, et mi fois je me dis en moi-même : Bon Dieu! quelle différence! on parle de guerre, et que le rei fen la campagne.

65. \*\*\*

Du comte DE BUSSY à madame DE Séviani.

A Chaseu, ce 22 janvier 1669.

Je vous fais justice comme vous me la felice, si belle cousine. Je vous ai écrit, et vous m'aver ps reçu ma lettre, tout cela est vrai. Au reste, js vous suis fort obligé de l'inquiétude que vous au eue de m'avoir tué sans y songer, et je vous apprends que vous êtes plus adroite que vous se pensez. Quand vous m'eûtes donné la vie, use levai le plus content du monde de votre générone. Ce n'est pas que, s'il en fit arrivé autrement. J'ensse été le premier que vous ensiez fait
marrir aus dessein. Quoique vous vous serviez
encure moins de vos yeux que de votre épée, il y a
des gens si maladroits qu'ils se font enferrer
f'ent-mêmes, et nous en savons à qui vous avez
percé le curur, sans songer quasi qu'ils fussent au
mode. Mais ne vous lasserez-vous jamais de me
parler de ce que j'ai fait contre vous? Croyez-vous
qu'il me soit fort agreable de me ressouvenir d'un
it dain endroit de ma vie? Non assurément, ma
cere cousine, mais il m'est encore bien plus rude
le soir que vous vous en ressouveniez si souvent.

tour vous répondre sur les souscriptions de vos patraits, je vons dirai, avec ma sincerité ordiure, qu'il y a cu un temps où je n'eusse cru pater qu'en contre-vérité de votre tendresse pour · amis; mais je ne l'eusse pas fait écrire au bas rotre portrait, car, comme ces écriteaux resolent plus l'avenir que le présent, la postérité on premid tout au pied de la lettre, auroit de l'esse pour vous, et ce n'eût pas été alors mon inenton de lai en donner; ainsi vous pouvez juger b quel esprit j'ai dit du bien de vous. Je vous as-😅 una chère consine, que je ne m'en lasserai anais, et que je u'y entendrai jamais de finesse. b madrois bien aussi que toute l'estime que vous mais pourquoi vint de votre cœur ; mais pourquoi a vieralroit-elle pas? Il faut que je le croie malma modestie, car je vous estime aussi, et puis de ma fortune ne me permet pas de douter me flatteur pe m'aient abandonne.

b vons sais bon gré, ma chère cousine, du chacur que vous avez de ne me pas voir à la cour en l'entony'y devrois être, et il faut que je vous donne cour evelut de vous ôter l'espérance que l'hisme i car entin vous savez que comme ceux qui l'entrent sont pensionnaires de la cour, et qu'elle compose sur les memoires des ministres, elle dra pas de moi des verités qui, après les maux au mont faits, les feroient accuser d'injustice; ar la même raison aussi, quand on y verra les de beaucoup de héros indignes, ce seront des venes que ces ministres auront fait donner à leur

66. \*\*\*

Du même à la même.

A Bussy, ce 10 mai 1069.

J'ai tort, ma belle cousine, non pas de ne vous avoir point écrit sur le maringe de madame de Grignan, car je vous en avois assez témoigné mu joie; mals de n'avoir pas continué notre commerce de lettres; je vous en demande pardon. Si vous saviez combien je me veux de mal d'avoir si souvent tort avec vous, vous ne m'en voudriez point, car vous connoîtriez par-là que je ne pèche point contre les principes, et que mon cœur est pour vons comme il doit être. Enlin, je suis bien maudit que, vous ayant tonjours aimée et extimée assez pour faire la plus grande passion du monde, j'aie passé une partie de ma vie à vous offenser; j'en ai tant de repentir, ma chère cousine, que je ne doute pas que je vous aille aimer éperdument : nous verrons si vous me gronderez pour cela comme vous faites pour le contraire.

Madame de Grignan a raison aussi de se plaindre de moi : c'est à elle à qui je devois, de nécessité, écrire après son mariage, et je lui en vais crier merci ; j'avone franchement ma dette. Il faut aussi que vous soyez sincère sur le sujet de M. de Griguan; de quelque côté qu'on nons regarde tous deux, et particulièrement quand il épouse la fille de ma consine-germaine, il me doit écrire le premier; car je ne m'imagine pas que d'être persécuté, ce me doive être une exclusion à cette grace : il y a mille gens qui m'en écriroient plus volontiers, et cela n'est pas de la politesse de l'hôtel de Rambouillet. Je sais bien que les amitiés sont libres, mais je ne pensois pas que les choses qui regardent la bienseance le fussent aussi. Voilà ce que c'est que d'être long-temps hors de la cour, on s'enrouille dans la province.

Adieu, ma belle cousine, j'ai la plus grande impatience du monde de vous voir; n'allez pas croire que Paris ait aucune part à cela; veuez seulement à Bourbilly, et vous verrez que je serai content.

67. \*\*\*

De madame de Sévigné au comte de Bussy.

A Paris, ce 4 juin 1069.

Pour vous dire le vrai, je ne me plaignois point de vous, car nous nous étions rendu tous les devoirs de la proximité dans le mariage de ma fille; mais je vous faisois une espèce de querelle d'Allemand pour avoir de vos lettres qui ont toujours le bonheur de me plaire; n'allez pas, sur cela, vous mettre à m'aimer éperdument, comme vous m'en menacez : que voudriez-vous que je fisse de votre éperdument, sur le point d'être grand-mère? Je pense qu'en cet état je m'accommoderois mieux de votre haine que de votre extrême tendresse; vous êtes un homme bien excessif : n'est-ce pas une chose étrange, que vous puissiez trouver de milieu entre m'offenser outrageusement, ou m'aimer plus que votre vie? Des mouvements si impétueux sentent le fagot, je vous le dis franchement : vous trouver à mille lieues de l'indifférence est un état qui ne vous devroit pas brouiller avec moi, si j'étois une femme comme une autre; mais je suis si unie, si tranquille et si reposée, que vos bouillonnements ne vous profitent pas comme ils feroient ailleurs.

Madame de Grignan vous écrit pour monsieur son époux; il jure qu'il ne vous écrira point sottement comme tous les maris ont accoutumé de le faire à tons les parents de leur épousée, il veut que ce soit vous qui lui fassiez un compliment sur l'inconcevable bonheur qu'il a eu de posséder mademoiselle de Sévigné : il prétend que, pour un tel sujet, il n'y a point de règle générale. Comme il dit tout cela fort plaisamment et d'un bon ton, et qu'il vous aime et vous estime avant ce jour, je vous prie, Comte, de lui écrire une lettre badine, comme vous savez si bien faire; vous me ferez plaisir, à moi que vous aimez, et à lui qui, entre nous, est le plus souhaitable mari, et le plus divin pour la société, qui soit au monde. Je ne sais pas ce que j'aurais fait d'un Jobelin qui eût sorti de l'académie, qui ne sauroit ni la langue ni le pays, qu'il faudroit produire et expliquer partout, et qui ne feroit pas une sottise qui ne nous fit rougir.

68. \*\*\*

Du comie de Bussy à madame de Sévigné.

A Bussy, ce 6 juin 1669.

Vous me mandez que je vous menace de vous aimer éperdument, que vous vous accommoderiez encore mieux de ma haine que de mon extrême tendresse, que je suis un homme bien excessif, que c'est une chose étrange que je ne puisse trouver de milieu entre vous offenser outrageusement, en vous aimer plus que ma vie, et que des mouvements si impétueux sentent le fagot; voilà bien de l'aigreur, ma belle cousine, et je ne sais si je la mériterois quand je voudrois m'excuser du tort que j'ai en autrefois avec vous; mais, assurément, je n'en suis pas digne aujourd'hui, et vous avez tort, à votre tour, quand vous insultez un homme qui se condamne, et qui, après avoir fait une espèce d'amende honorable, badine avec vous.

Je vous estime assez pour ne pas croire que vous en eussiez usé de la sorte, si l'on ne vous avez monté échauffée; mais je vois bien que vous avez monté ma lettre à M. et à madame de Grignan, et que vous avez concerté avec eux la réponse que vous n'avez faite; elle est trop pleine d'injures conte moi et de louanges pour lui, pour que vous n'aye pas eu dessein de lui plaire. Madame de Grignam m'écrit à peu près sur le même ton de panégyrique pour son mari; mais cet entêtement est plus est sable dans une femme nouvellement mariée que dans une belle-mère. Je vous le dis avec la mise sincérité dont vous m'écrivez, ma belle cours; vous êtes quelquefois (en tout bien tout honnes) aussi extrême que moi.

Au reste, ne vous alarmez pas encore trop à mon amour, si vous le prenez pour une messe; il n'y a rien que je ne fasse pour vous rassure, et je vous haïrois plutôt que de ne vous pas metre sur cela l'esprit en repos; mais je ne vous entere pas quand vous dites que des mouvements si petueux sentent le fagot, et je n'ai jarmais ou de que pour se brouiller avec sa cousine, ou pur l'aimer plus que la vie, on méritât d'être brâté.

Madame de Grignan me mande, comme ves savez, que son mari, bien loin de compresse qu'il dût commencer à m'écrire, trouve aux

manvais que je n'aie pas daigné lui faire un compliment, parcequ'il s'est trouvé si heureux qu'il croyoit tout le monde obligé de le féliciter. Si je voulois, je lui répondrois que son mari, bien loin de nons faire voir qu'il se tient aussi heureux qu'elle me dit qu'il se croit, témoigne, en ne suivant pas l'usage reçu de tous les honnètes gens, qu'il n'a pas trouvé les graces qu'il attendoit d'elle.

Mais je ne veux lui répondre autre chose, sinon que si une aussi honne fortune que la sienne lui a fait murner la tête, pour moi, qui ne suis pas si heureux, j'ai conservé toute ma raison, et que j'essaierai de m'en servir toujours en cette matière, et surtout en vous honorant et en vous aimant comme je dois.

69. ...

De madame de Sévigné au comte de Bussy.

A Paris, ce 9 juin 1669.

Ah! Comte, est-ce vous qui m'avez écrit la lettre que je viens de recevoir? J'étois si fort étonnee en la lisant, que j'en paroissois éperdue ; je ne pouvois croire ce que je voyois. Est-il possible que la plus folle lettre du monde puisse être prise de cette manière par un homme qui entend aussi bien la raillerie que vous, et qui sauroit même donner de bonnes explications à une lettre, si elle en avoit besoin; mais je soutiens que la mienne parle toute scule. Vous m'écriviez des folies, et je vous en répondois; je badinois assez bien, ce me semble, sur les extremités dont vous êtes capable sur mon sujet ; je les exagérois pour mieux badiner ; je trouvois que votre cœur étoit si loin de l'indifférence et si fort accoutumé à n'avoir que de la passion, on de la haine, ou de la tendresse pour moi, que c'étoit justement à dire qu'il étoit né pour avoir de l'amour. Dit-on ces choses-là sérieusement? et pour l'expression de sentir le fagot, que vous avez prise dans toute sa force, je vous le pardonne : vous avez eté autrefois dans une cabale où il n'en falloit rien diminuer; mais je pensois que vous sussiez qu'on l'avoit rendue un peu moins terrible, et qu'on s'en servoit moins communement pour expliquer des choses extraordinaires. Cela sent bien le fagot, c'étoit à dire cela sent bien son homme qui

auroit été amoureux de moi , si je l'avois laissé faire, et qui le seroit encore, pour peu que je l'en priasse. Et tout cela, bon Dieu! peut-il être autre chose qu'un jeu? Cependant vous me rassurez en me disant qu'il est aisé de me tirer de peine làdessus; vous trouvez que je vous dis des injures; vous trouvez qu'un cousin qui aimeroit sa consine ne mériteroit pas d'être brûlé; vous trouvez que je suis entêtée de Grignan; vous tenez votre gravité. Comte, est-ce vous, encore une fois? Gardez ma lettre, je vous prie; relisez-la, démontez votre sérieux, représentez-vous combien nous aurions ri de tout cela; mais ce n'est plus vous. J'étois vive et gaie en écrivant ma lettre, et je ne doutois point qu'elle ne vous divertit dans votre solitude, puisqu'elle me réjouissoit ici ; j'y attendois une réponse encore plus enjouée, s'il se pouvoit; et je vous jure que j'ai cru, en lisant votre lettre, que je ne lisois ou que je n'entendois pas bien. Nous avions trouvé quelque chose de plaisant à renverser tout l'ordre gothique des familles et à vous faire écrire un compliment le premier. Je vous jure qu'il y avoit ici une lettre tout écrite que nous n'avons pas voulu envoyer; nous n'avons point fait tant de façon pour tous nos parents de Bretagne; ils ont reçu des lettres de nous. On vouloit badiner avec vous, et vous en êtes à cent lieues loin. Est-ce vous, comte, qui n'avez point aimé ma dernière lettre? est-ce vous qui m'avez répondu ce que voilà? N'espérez pas que je vous parle d'autre chose que de ma lettre; je garderai la vôtre, et j'espère que quelque jour yous reviendrez dans ce bon sens qui etoit si agréable et si droit. Non seulement je n'ai pas reconnu mon sang dans votre style, mais je n'y ai pas reconnu le vôtre; si cela duroit, nous pourrions nous faire saigner tant qu'il nous plairoit, sans crainte de nous affoiblir l'un l'autre.

N'avez-vous point écrit au roi au commencement de cette guerre; ne me supprimez pas le plaisir de voir ce que vous lui mandez.

70. ...

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Bussy, ce 12 juin 1689.

Avant que de répondre à votre dernière lettre, ma chère consine, je vous declare que je suis le

67. \*\*\*

De madame DE SÉVIGNÉ au comte DE BUSSY.

A Paris, ce 4 juin 1669.

Pour vous dire le vrai, je ne me plaignois point de vous, car nous nous étions rendu tous les devoirs de la proximité dans le mariage de ma fille; mais je vous faisois une espèce de querelle d'Allemand pour avoir de vos lettres qui ont toujours le bonheur de me plaire; n'allez pas, sur cela, vous mettre à m'aimer éperdument, comme vous m'en menacez: que voudriez-vous que je fisse de votre éperdument, sur le point d'être grand-mère? Je pense qu'en cet état je m'accommoderois mieux de votre haine que de votre extrême tendresse; vous ètes un homme hien excessif : n'est-ce pas une chose étrange, que vous puissiez tronver de milieu entre m'offenser outragensement, ou m'aimer plus que votre vie? Des mouvements si impétueux sentent le fagot, je vous le dis franchement : vous trouver à mille lieues de l'indifférence est un état qui ne vous devroit pas brouiller avec moi , si j'étois une femme comme une autre; mais je suis si unie, si tranquille et si reposée, que vos bouillonnements ne vous profitent pas comme ils feroient ailleurs.

Madame de Grignan vous écrit pour monsieur son époux ; il jure qu'il ne vous écrira point sottement comme tous les maris ont accontumé de le faire à tons les parents de leur épousée, il vent que ce soit vous qui lui fassiez un compliment sur l'inconcevable bonheur qu'il a eu de posséder mademoiselle de Sévigné : il prétend que, pour un tel sujet, il n'y a point de règle générale. Comme il dit tout cela fort plaisamment et d'un bon ton , et qu'il vous aime et vous estime avant ce jour, je vous prie, Comte, de lui écrire une lettre badine, comme vous savez si bien faire; vous me ferez plaisir, à moi que vous aimez, et à lui qui, entre nous, est le plus souhaitable mari, et le plus divin pour la société, qui soit au monde. Je ne sais pas ce que j'aurais fait d'un Jobelia qui eut sorti de l'académie, qui ne sauroit ni la langue ni le pays qu'il faudroit produire et expliquer purtout, et qui ne feroit pas une cettim qui ne neus fă rougir.

68. \*\*\*

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Bussy, ce 6 juin 1669.

Vous me mandez que je vous menace de vous aimer éperdument, que vous vous accommoderiez encore mieux de ma haine que de mon extrême tendresse, que je suis un homme bien excessif, que c'est une chose étrange que je ne puisse trouver de milieu entre vous offenser outrageusement, que vous aimer plus que ma vie, et que des mouvements si impétueux sentent le fagot; voilà bien de l'aigreur, ma belle cousine, et je ne sais si je la mériterois quand je voudrois m'excuser du tort que j'ai eu autrefois avec vous; mais, assurément, je n'en suis pas digne aujourd'hui, et vous avez tort, à votre tour, quand vous insultez un homme qui se condamne, et qui, après avoir fait une espèce d'amende honorable, badine avec vous.

Je vous estime assez pour ne pas croire que vous en eussiez usé de la sorte, si l'on ne vous avez monté échauffée; mais je vois bien que vous avez monté ma lettre à M. et à madame de Grignan, et que vous avez concerté avec eux la réponse que vous avez concerté avec eux la réponse que vous avez faite; elle est trop pleine d'injures conte moi et de louanges pour lui, pour que vous n'ajet pas eu dessein de lui plaire. Madame de Grigna m'écrit à peu près sur le même ton de panégyippour son mari; mais cet entêtement est plus empadhe dans une femme nouvellement mariée que dans une belle-mère. Je vous le dis avec la miss sincérité dont vous m'écrivez, ma belle couint; vous êtes quelquefois (en tout bien tout homest) aussi extrême que moi.

Au reste, no vous alarmez pas encore trop de mon amour, si vous le prenez pour une memes; il n'y a rien que je ne fasse pour vous rasure, et je vous haïrois plutôt que de ne vous pas mem sur cela l'esprit en repos; mais je ne vous qui su pas quand vous dites que des mouvements d'apétueux sentent le fagot, et je n'ai jumnis ou de que pour so brouiller avec sa cousine, ou par l'almer plus que la vio, on méritât d'être brôk.

Madaine de Grignan me mande, comme un savez, que son mari, bien loin de comprenir qu'il du commencer à m'écrire, trouve ans

manvais que je n'aie pas daigné lui faire un compliment, parcequ'il s'est trouvé si heureux qu'il croyoit tout le monde obligé de le féliciter. Si je voulois, je lui répondrois que son mari, bien loin de nous faire voir qu'il se tient aussi heureux qu'elle me dit qu'il se croit, témoigne, en ne suivant pas l'usage reçu de tous les honnètes gens, qu'il u'a pas trouvé les graces qu'il attendoit d'elle.

Mais je ne veux lui répondre autre chose, sinon que si une aussi honne fortune que la sienne lui a fait tourner la tête, pour moi, qui ne suis pas si heureux, j'ai conservé toute ma raison, et que j'essaierai de m'en servir tonjours en cette matière, et surtout en vous honorant et en vous aimant comme je dois.

69. \*\*\*

De madame de Sévigyé au comte de Bussy.

A Paris, ce 9 juin 1669.

Ali! Comte, est-ce vous qui m'avez écrit la lettre que je viens de recevoir? J'étois si fort étonnée en la lisant, que j'en paroissois éperdue; je ne pouvois croire ce que je voyois. Est-il possible que la plus folle lettre du monde puisse être prise de cette manière par un homme qui entend aussi bien la raillerie que vous, et qui sauroit même donner de honnes explications à une lettre, si elle en avoit besoin; mais je soutiens que la mienne parle toute seule. Vous m'écriviez des folies, et je vous en répondois; je badinois assez hien, ce me semble, sur les extrémités dont vous êtes capable sur mon sujet ; je les exagérois pour mieux badiner ; je trouvois que votre cour étoit si loin de l'indifférence et si fort accoutumé à n'avoir que de la passion, on de la haine, ou de la tendresse pour moi, que c'étoit justement à dire qu'il étoit né pour avoir de l'amour. Dit-on ces choses-là séricusement? et pour l'expression de sentir le fagot, que vous avez prise dans toute sa force, je vous le pardonne : vous avez eté autrefois dans une cabale où il n'en falloit rien diminuer; mais je pensois que vous sussiez

it rendue un pen moins terrible, et t moins communément pour expliextraordinaires. Cela sent bien le re cela sent bien son homme qui auroit été amoureux de moi, si je l'avois laisse faire, et qui le seroit encore, pour peu que je l'en priasse. Et tout cela , bon Dieu! peut-il être autre chose qu'un jou? Cependant vous me rassurez en me disant qu'il est aisé de me tirer de peine làdessus; vous trouvez que je vous dis des injures; vous tronvez qu'un cousin qui aimeroit sa cousine ne mériteroit pas d'être brûlé; vous trouvez que je suis entêtée de Grignan; vous tenez votre gravité. Comte, est-ce vous, encore une fois? Gardez ma lettre, je vous prie; relisez-la, démontez votre sérieux, représentez-vous combien nous aurions ri de tout cela; mais ce n'est plus vous. J'étois vive et gaie en écrivant ma lettre, et je ne doutois point qu'elle ne vous divertit dans votre solitude, puisqu'elle me réjouissoit ici ; j'y attendois une réponse encore plus enjouée, s'il se pouvoit; et je vous jure que j'ai cru, en lisant votre lettre, que je ne lisois ou que je n'entendois pas bien. Nous avions trouvé quelque chose de plaisant à renverser tout l'ordre gothique des familles et à vous faire écrire un compliment le premier. Je vous jure qu'il y avoit ici une lettre tout écrite que nous n'avons pas voulu envoyer; nous n'avons point fait tant de façon pour tous nos parents de Bretagne; ils ont reçu des lettres de nous. On vouloit badiner avec vous, et vous en êtes à cent lieues loin. Est-ce vous, comte, qui n'avez point aimé ma dernière lettre? est-ce vous qui m'avez répondu ce que voilà? N'espérez pas que je vous parle d'autre chose que de ma lettre; je garderai la vôtre, et j'espère que quelque jour vous reviendrez dans ce bon sens qui étoit si agréable et si droit. Non seulement je n'ai pas reconnu mon sang dans votre style, mais je n'y ai pas reconnu le vôtre; si cela duroit, nous pourrions nous faire saigner tant qu'il nous plairoit, sans crainte de nous affoiblir l'un l'autre,

N'avez-vous point écrit au roi au commencement de cette guerre; ne me supprimez pas le plaisir de voir ce que vous lui mandez.

70. \*\*\*

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Bussy, ce 12 juin 1689.

Avant que de répondre à votre dernière lettre, ma chère consine, je vons déclare que je suis le

50 LETTRES

plus content du monde de vous, et que, quand vous devriez dire que je sais un homme d'extrémités, je vous aimerai et je vous estimerai tonte ma vie. Avec tout cela, trouvez bon qu'avec tout le respect et toute la douceur imaginable je justifie mon procédé.

Quoique avant et après le mariage de madame de Grignan je m'attendisse à une lettre de monsieur son mari, et qu'il ne m'entrât point dans la tête qu'on pût plaisanter sur cela, je n'en disois mot, espérant un jour vous en faire mes plaintes, lorsque madame de Bussy me manda que vous lui aviez témoigné trouver étrange que je ne vous ensse point écrit après ce mariage, et particulièrement que je n'en eusse point fait de compliment à madame de Grignan; et sur cela je vous écrivis une lettre que vous me mandez qui étoit fort badine : en effet, tout ce qui vous regardoit l'étoit extrêmement; mais vous ne sauriez disconvenir que l'article de M. de Grignan ne fût sérieux ; vous pouvriez le voir encore si vous aviez gardé ma lettre, et pour moi, je m'en souviens mot pour mot. Cela étant, vous savez trop bien vivre pour répondre en badinant à un endroit où on a parlé tout de bon; aussi ne l'avez-vous pas fait, et quoique vons avez affecté un air de raillerie, vous l'avez mélé de choses sérieuses; comme, par exemple, quand vous me priez d'écrire à M. de Grignan pour l'amour de vous que j'aime : peut-on prendre cela comme une plaisanterie! Non, il n'est pas possible; du reste, il ne faut pas que vous prétendiez me persnader que je n'entends point raillerie : je ne l'ai jamais si bien entendue que je fais, et je ne me suis jamais si peu laissé aller au chagrin que la fortune m'a voulu donner; mais surtout je n'ai jamais eu tant de disposition à vous aimer que j'en ai, je m'oserois plus dire ce terrible mot d'éperdument. mais, à vous bien aimer. Au nom de Dieu, ma chère consine, ne me donnez pas sujet de la vouloir changer.

71. \*\*\*

De madame DE SÉVIGNÉ au comte DE BUSSY.

A Paris, ce 8 août 1669.

Puisque vous m'assurez que vous avez autant d'esprit qu'à l'ordinaire, je m'en vais vous écrire,

avec promesse que si je ne suis jammis assez henrense pour vous voir, et que vous soyez d'amez bonne humeur pour vous laisser battre, je vous ferai rendre votre épée aussi franchement que vous l'avez fait rendre autrefois à d'autres. Vous voyez que je n'ai pas oublié la journée des combats singuliers, ou, pour mieux dire, tout le voyage, dont je fais si souvent une très-agréable commémoration; vous croyez bien que, m'en souvenant comme je fais, je n'ai pas de peine à croire que personne a'a plus d'esprit que vous, et c'est aussi ce qui m'a hit crier miséricorde, quand j'ai ern vous avoir ve moins badin et moins intelligent qu'à l'ordinaire. Je finis cette guerre jusqu'à ce que nous sayons en présence; cependant souvenez-vous que je vous si toujours aimé naturellement, et que je ne vous ai jamais haī que par accident.

72.\*\*\*

Du comte de Brssy à madame de Sévigné.

A Bussy, ce 12 acch 1680.

Il n'est pas nécessaire que nous soyons en présence, ma chère cousine, pour que je vous reade les armes; je vous enverrai de cinquante liens mon épée, et l'amitié me fera faire ce que la craînte fait faire aux autres; mais vous étendez un peu ves privilèges, et vous avez raison, à mon avis, de la même chose où tout le monde auroit tort. Comptez-moi cela, il en vaut bien la peine, et vous pouvez juger par vous-même si c'est un petit sacrifice que celui de son opinion : nous en dirons sur cela quelque jour davantage; cependant croyex bien que je vous aime et que je vous estime plus que tout ce que je connois de femmes au monde.

73. \*\*\*

Du même à la même.

A Chaseu, ce 3 avril 1676.

Je vous assure, ma chère cousine, que j'ai été fort aise que M. Frémiot vous ait donné du bien en mourant, mais si sa chère moitié l'avoit assez aimé pour s'enfermer dans un même tombeau, ma joie auroit été entière; elle devroit avoir honte de survivre à un si honnête homme que celui-là. Cepen-

dant, comme vous mandez à madame de Toulougeon, vous êtes toutes deux en état d'attendre ; il ne vous faut que de la patience, et pour moi je la compte pour rien, dont bien me prend.

#### 74. "

De mariame DR Skriunk au comte DR Bussy.

A Paris, ce 16 avril 1670.

Je reçois votre lettre, men cousin; vous étes toujours honnête et très-nimable, je ne vais guère loin chercher dans mon cour, pour y trouver de la doucour pour vous.

Enfin , n'abusez pas , Bussy , de mon secret , Au milieu de Paris il m'échappe à regret , Mais enfin il m'échappe , et cette retenue Se peut plus contenir la lettre que j'ai luc.

Je vous remercie de m'avoir rouvert la porte de notre commerce qui étoit tont démanché. Il nons arrive toujours des incidents, mais le fonds et bon; nons en rirons peut-être quelque jour. Revenous à M. Frémiot, notre cousin; n'est-il pas trop bon, ce président, d'avoir pensé en mourant i me donner son bien lorsque j'y pensois le moins? le l'airrais fort, et j'y joins présentement une rande reconnoisance; de sorte que ma douleur of véritable. Cela est honteux, comme vous dites, que la présidente survive à un si admirable mari. Cest tout ce que je puis faire, moi qui vous parle. Wier, je vons sonhaite une patience qui triumphe \* vos malheurs. Vous ne voulez pas que je vous parle de ma fille, et moi j'en veux parler. Elle est couse et demeure lei pour y faire ses couches; son mari est en Provence, c'est-à-dire, il s'y en va dans mis jours.

# 75. \*\*

De combe de Bessy à madame de Sévigné.

A Chasen, ce 21 avril 1670.

Il fant que je vous l'avoue, ma belle cousine, il m'ennoyait si fort de ne vous plus écrire, quand M. Frenuot est venu à mourir, que, pour pen qu'il cut tanic, je vous aurois consolée de la mort de quelque personne vivante, on je me serois réjoui avec vons de quelque succession imaginaire; mais la fortune me tua le pauvre président à point nommé. S'il ne m'a laissé du bien en mourant, comme à vous, au moins lui ai-je l'obligation de m'avoir fourni un prétexte de recommencer notre commerce; c'est le seul bien qu'il m'a fait, que j'estime fort, ma chère cousine, et après le fonds de terre, je ne trouve rien de meilleur.

Il est vrai qu'il est surprenant de voir qu'ayant de l'agrément l'un pour l'autre, et un bon fonds, il arrive de temps en temps des riottes entre nous deux; mais, quand j'y fais un peu de réflexions, je ne trouve pas que nous nous en devions plaindre; au contraire, je crois que ce sont des saupiquets en amitié, laquelle, dans un long commerce, seroit trop fade sans de petites brouilleries; nous en rirons bien quelque jour.

Je ne sais pas si ma patience triomphera de mes malhenra, comme vous le souhaitez; mais elle est extrême, et, quoique je fasse toujours des pas du côté de la cour, je sais, sur le succès, d'une tranquillité qui n'est pas imaginable. Je ne doute pas que, si mes ennemis l'apprenoient, ils ne disent que je suis insensible, et que les gens de courage ne souffrent pas si patiemment que je fais; et je vois bien qu'ils m'estimeroient davantage, si je prenois les affaires assez à cœur pour me perdre ou en mourir.

Voulez-vous que je vous fasse un des petits raisonnements dont je me console quelquefois, ma chère cousine? Ecoutez: il y a des disgraces sourdes, il y en a d'eclatantes. J'ai été sept on huit ans à la cour avec une de ces premières, et, de l'heure qu'il est, mille gens que l'on croit heureux en souffrent de pareilles. Pour moi, j'aimois mieux alors être mal à la cour que d'être chassé, parce que j'espérois toujours de me raccommoder; mais je vois bien maintenant qu'avec les ennemis que j'avois la chose étoit impossible; et cela étant ainsi, une demi-disgrace qui dure long-temps est insupportable; c'est une mort de langueur qui fait plus de peine qu'une démission de charge, qui, après cent mille dégoûts, est une espèce de coup de grace. Voilà, entre autres, les réflexions qui me mettent l'esprit en repos; je ne sais si elles feroient le même effet à tout le monde; mais enfin mon bonheur, c'est que j'en suis persuade.

50 LETTRES

pla ceneral an maraie de voas, ev que, quand voas de riez dire que je sais un bomme d'extrémias, je vous aimerai et je vous estimerai toute ma vie. Avec tout esla, trouvez bou qu'avec tout le respect et toute la douceur imaginable je justifie mon precédé.

Quoique avant et après le mariage de madame de Grizman je m'attendisse à une lettre de monsieur son mari, et qu'il ne ra'entrât point dans la tête qu'on pút plaisanter sur cela , je n'en disois mot , espérant un jour vous en faire mes plaintes, lorsque madame de Bussy me manda que vous lui aviez fémoigné trouver étrange que je ne vous ensse point écrit après ce mariage, et particulièrement que je n'en eusse point fait de compliment à madame de Grignan; et sur cela je vous écrivis une lettre que vous me mandez qui étoit fort badine : en effet, tout ce qui vous regardoit l'étoit extrêmement; mais vous ne sauriez disconvenir que l'aticle de M. de Griguanne fût sérieux ; vous pourle voir encore si vous aviez gardéma lettre . c! moi , je m'en souviens mot pour mot. Cela vous savez trop bien vivre pour répondrdinant à un endroit on on a parlé tout aussi ne l'avez-vons pas fait, et quoiqua affecté un air de raillerie, vous l'avchoses sérieuses; comme, par exe vous me priez d'écrire à M. de Gri mour de vous que j'aime: peut-c comme une plaisanterie! Nou, il do reste , il ne faut pas que von suader que je n'entends poin jamais si bien entendue que mis jamais si pen laissé alle . nne m'a voulu donner : 🖂 n tant de disposition à v 'oserois plus dire ce mis, à vous bien ain chère consine, ne un

loir changer.

,,

" Nez avec promesse que si - ites, reuse pear yous vol दर्भागा bonne humeur peferai rendre votre cours dle l'avez fait rendr que je n'ai pas liers, ou, pe je fais si sor vous crov fais, je t plus d crier me. 41... J. contrability is a first two policias posecide de design

9 (946-96) + 885

Chips. H. Than 1975.

por pous cascon une pas conservation de la servatione, pour mos conservatione, pour mos compessar clez vous. Je pour pe la servatione de vous conservatione de vous conservationes reprodues reprodues

lexi as morales et se deux esperes et conjunct de sevicer en verite, et je se fois voir. Les conrect sont et es croient être se roient à attencer i toute l'his se rai voir dei vois devoir

, Vols or voir

/s qui

écrivons-nous, et prenous courage contre nos ennemis. Pensez-vons que je n'en aie pas, moi vous parle? Je fais mes compliments à toutes mes. Madame de Grignan vous fait les sieus es-bonne grace. Je ne suis pas accontumée à voir grosse; j'en suis scandalisée aussi bien que vous.

# De M. DE CORBINELLI. '

Vous êtes deux vrais Rabutins, nés l'un pour l'autre. Dieu vous maintienne en parfaite intelligence. Mais où vous irai-je prendre à Chaseu, moi qui n'irois pas chercher à cheval une couronne à une demi-lieue? Nous verrons pourtant. Quand je serai à Châtillon, je vous manderai mon arrivée. Cependant croyez qu'il est impossible d'être plus votre serviteur que je le suis.

80. \*\*

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Chaseu, ce 25 juin 1670.

Je ne sais pas, ma belle cousine, quelle idée vous vous êtes faite de ma régularité; mais ceux qui en ont eu avec moi se sont toujours loués de la mienne, et pour nos conduites, je ne vois pas qu'elle soient si dégingandées que vous me mandez; pour moi, je suis très-satisfait de la vôtre, et je crois bien que vous ne l'avez condamnée que pour avoir prétexte de dauber la mienne. Il est vrai que celle-ci est détestable, si vous en jugez par le succès; mais moi, qui ne suis pas de ceux qui croient aveuglément qu'on a tort dès qu'on est malheureux, je ne trouve pas ma conduite si dégingandée que vous croyez.

Vons voulez bien que je vous dise franchement que votre lettre me paroît venir d'une personne intriguée, et à qui ses ennemis (comme vous dites que vous en avez) ont donné du chagrin. Il vous ont même douné un peu d'aigreur contre moi, qui n'en puis mais; car, à quel propos, je vous prie, me venir reprocher l'argent que vous m'avez voulu avancer, et la satire que j'ai faite? Est-il question de cela? Vous ai-je obligée, par i me dire la moindre chose approche

Vous avez peut-ètre repa

, je vons a fantaisie rien de plus andées que les i le que nos fonds der des dehors fort declare que, selon les - t du mien ; j'ai hasardé mre sans choix; j'ai tant rations, de signes de croix, as fachenx de moi, dans mon n: resolus de choisir les gens à confidence; vous êtes de ce nommagine qu'en votre faveur vous vouconser les retours de mon cœur pour même vous auriez vu des lettres que arvees depuis peu, où vous me remerciez ur et reconnoissance de la véritable envie avois de vous avancer de l'argent sur notre de Châlons; et ensuite la querelle d'Allese forma sur ce que vous trouvâtes qu'on convoit faire sur moi une fort jolie satire. Je vous mets donc du nombre de ceux qui veulent bien meacuser; M. de Corbinelli en est aussi; il a des endresses pour vous qui rallumeroient les miennes quand je n'y serois pas disposée. Je vous trouve le grant d'avoir devant vous le plaisir de le voir. l'az moi , j'ai derrière celui de l'avoir vu , dont je us au desespoir; car, en un mot, son esprit est tat pour plaire au mien. Je n'avois rien trouvé en son absence qui pût me consoler de lui. Il m'aime comme j'aime qu'on m'aime. Ainsi je perds ma pue et la douceur de ma vie en le perdant. J'admire par quels enchaînements sa destinée le porte à deux cents lieues de moi, et son întérêt m'y fait consentir contre le mien propre. Adieu, Comte, 51 LETTRES

ces affaires, et, tonte pleine de la chaleur qu'elles vous ont donnée, vous m'ecrivez des choses désagréables, à mol qui ne songe à rien de vous qu'à recevoir quelque lettre enjouée pour réponse à celle que je vous avois ecrite sur ce ton. Je voudrois bien que vous me dissiez combien de temps ces recommencements-là doivent encore durer, afin que je m'y attende.

Je ne pense pas que vous vonliez dire que j'aie tort de me plaindre, puisque vous avez dit à Breban de me mander que je ue me fâchasse point de ce que vous m'ecrivez; il valoit mienx ne me pas offenser que de me faire satisfaction; vous deviez eter cette lettre au feu, et attendre à me faire réponse que vous enssiez éte en meilleure humeur; mais vous avez mieux aimé hasarder de pendre votre ami que de perdre vos peines ; cela n'est pas d'une honne conscience; si je cherchois noise, vous m'auriez fourni en cet endroit un beau sujet de garder contre vous quelque chose sur mon cour; mais, après vons avoir dit mon grief, je vous déclare que je ne vous aime pas moins que je faisois; je vous prie aussi de prendre un peu plus garde une autre fois à ne pas blesser l'amitie que vous me devez. M. de Corbinelli a raison de m'aimer, car il sait bien que je l'aime extremement. Je me réjonis fort de le voir, et je vous plains de ce que vous ne le verrez de long-temps. Je ne doute pas que vous n'ayez des ennemis; je le sais par d'autres que par vous; mais quoi qu'on m'ait mande, je ne crois pas votre conduite aussi dégingambée qu'on dit, et je ne condamne pas les gens sans les

Je rends mille graces à madame de Grignan de son souvenir; je ne saurois bonnement dire le sujet que j'ai de me rattendrir pour elle; mais elle me paroit plus aimable de jour en jour, et je seus que je l'aime beaucoup plus que je ne fuisois il y a trois mois.

# A M. DE COMBINELLI. \*\*\*

Grondez un peu notre amie, afin de m'épargner la peine de me plaindre jamuis d'elle à élle-même. Un tiers a meilleure grace de le faire que l'interesse; je vous promets, à la pareille, de lui laver la tête quand elle vous ofiensera; ne croyez pas en être à outvert, car, quoique vous n'ayez pas.

comme moi, de péché originel à son égard, défiez-vous de l'avenir; toute femme varie, comme disoit François ler; et puis, si elle vous écrivoit en méchante humeur. elle pourroit vous dire quelque rudesse, et alors je ferois merveille de la redresser. Si je ne suis pas encore à Bussy, quand vous arriverez à Châtillon, écrivez-moi un mot par Gardien; je vous enverrai une chaise, ear je ne présume pas si fort du plaisir que vous aurez de me voir, que je veuille vous le faire acheter par la moindre incommodite du monde; pour moi je meurs d'impatience de vous voir.

81.

De madame de Sévigné au comte de Grignan'.

A Paris, mercredi 25 juin 1070.

Vous m'avez écrit la plus aimable lettre du monde; j'y aurois fait plus tôt réponse, si je n'avois su que vous couriez par votre l'rovence. Je youlois d'ailleurs vous envoyer les motets que vous m'aviez demandés : je n'ai pu encore les avoir ; de morte qu'en attendant, je veux vous dire que je vous aime toujours très-tendrement, et que si cela peut vous donner quelque joie, comme vous me le dites, vous devez être l'homme du monde le plus coutent.

Vous le serez sans doute beaucoup du cammerce que vous avez avec ma fille : il une parolt très-vif de sa part ; je ne crois point qu'on puisse plus aimer qu'elle vous aime. Pour moi, j'espère que je vous la rendrai saine et entière, avec un petit enfant de même, ou j'y brûlerai mes fivres. Il est vrai que je ne suis pas habile, mais je sais biun demander conseil et le suivre ; et ma fille, de sou côté, contribue fort à sa conservation.

J'ai mille compliments à vons faire de M. de La Rochefoucauld et de son fils ; ils ontreçu tous les vôtres, Madame de La Fayette vous rend mille

sa grossesse.

\* trançois , due de La Rochefoueauld, auteur des Marimes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>M. de Grignan étoit depuis peu en Provence, où le service du roi l'avait obligé de se tendre. Madame de Grignan étoit demeuree à Paris, à cause de sa grussesse.

<sup>3</sup> Le prince de Marsillac.

graces de votre souvenir, aussi bien que ma tante', et mon abbé , qui aime votre femme de tout son carur : ce n'est pas peu, car si elle n'étoit pas bien raisonnable, il la hairoit le plus franchement du

Si l'occasion vous vient de rendre quelque service and gentithounne de votre pays, qui s'appelle "", je vous conjure de le faire : vous ne me sauriez donner une marque plus agréable de votre amitié. Vous m'avez promis un canonicat pour son frère; rous connoissez toute sa famille. Ce pauvre garçon etoit attache à M. Fonquet, il a été convaineu d'avoir servi à faire tenir à madame Fouquet une ettre de son mari ; sur cela il a été condamné aux galères pour cinq ans : c'est une chose un peu extraordinaire; vous savez que c'est un des plus honactes garçons qu'on puisse voir, et propre aux galères comme à prendre la lune avec les dents.

Brancas 1 est fort content de vous , et ne prétend pes vous épargner quand il aura besoin de votre ervice : il est persuadé qu'il vous a donné une si pobe feaune, et qui vous aime si tendrement, que tots ne pouvez jamais en faire assez pour vous acquitter envers lui. Adieu , mon très cher Comte , je vous embrasse de toute la tendresse de mon

82. \*\*

De modame DE Sevioné au comte DE Bussy.

A Paris, ce 6 juillet 1670.

Je me presse de vous écrire, afin d'effacer promptescent de votre esprit le chagrin que ma dernière ramis. Je ne l'eus pasplutôt écrite que je m'en reente. M. de Corbinelli me voulut empêcher de

Henriette de Coulanges, marquise de La Trousse, ur de Marie de Coulanges, mère de madame de

Livristophe de Coulanges, oncle de madame de

vous l'envoyer, mais je ne voulus pas perdre ma lettre, toute méchante qu'elle étoit, et je crus que je ne vous perdrois pas pour cela , puisque vous ne m'aviez pas perdue pour quelque chose de plus. Nous ne nous perdons point, de notre race : nos liens s'alongent quelquefois, mais ils ne se rompent jamais. Je sais ce qu'en vaut l'aune : après mon expérience, je pouvois bien hasarder le paquet. Il est vrai que j'étois de méchante humeur d'avoir retrouve dans mes paperasses ces lettres que je vous dis. Je n'ens pas la docilité de démonter mon esprit pour vous écrire ; je trempai ma plume dans mon fiel, et cela composa une sotte lettre amère, dont je vous fais mille excuses. Je le dis à notre homme (à Corbinelli); si vous fussiez entré une beure après dans ma chambre, nous nous fussions moques de moi ensemble. Nous voilà donc raccommodes. Yous seriez bien heureux si nous etions quittes : mais, bon Dieu! que je vous en dois encore de reste, que je ne vous paierai jamais! Yous me donnez un trait en me disant que j'ai des ennemis et qu'on vous a mandé que ma conduite étoit degingandée. Vous feignez qu'on vous l'a écrit ; je parie que cela n'est pas vrai. Hélas! mon cousin, je n'ai point d'ennemis, ma vie est tout unie, ma conduite n'est point dégingandee (puisque dégiugandée y a). Il n'est point question de moi : j'ai une bonne réputation, mes amis m'aiment, les autres ne songent pas que je sois au monde ; je ne suis plus ni jeune ni jolie, on ne m'envie point; je suis quasi grand'mère . c'est un état ou l'on n'est guère l'objet de la médisance : quand on a été jusque là sans se décrier, on se peut vanter d'avoir acheve sa carrière.

M. de Corbinelli vous dira comme je suis, et, malgré mes cheveux blancs, il vons redonnera peut-être du goût pour moi. Il m'aime de tout son cerur, et je vous jure aussi que je n'aime persoune plus que lui. Son esprit, son cour et ses sentiments me plaisent au dernier point. C'est un bien que je vous dois; sans vous je ne l'aurois jamais vu. Vous l'aurez bientôt ; vous serez bien aise de causer avec lui. Il vous dira la mort de MADAME, c'est-à-dire . l'étonnement où l'on a etc en apprenant qu'elle a été malade et morte en linit heures, et qu'on perdoit avec elle toute la joie, tout l'agrement et tous les plaisirs de la cour. Je grois que vous aurez etc aussi surpris que les autres. Adien , Comte , pourt

Sesigne, abbé de Notre-Danie de Livry.

\* (Darles, comte de Brancas, chevalier d'houcor de la reine Anne d'Autriche, et l'un des hom-😂 de son temps les plus distraits. Il avait contrisue » u mariage de mademoiselle de Sévigné avec M de Gragnan. Porez la lettre de M. de Brancas à dame de Grignan, dans la lettre de madame de bengne, duftischtembre 1676.)

56 LETTRES

ces affaires, et, toute pleine de la chaleur qu'elles vous ont donnée, vous m'écrivez des choses désagréables. A moi qui ne songe à rien de vous qu'à recevoir quelque lettre enjouée pour réponse à celle que je vous avois écrite sur ce tou. Je vou-drois bien que vous me dissiez combien de temps ces recommencements là doivent encore durer, afin que je m'y attende.

Je ne pense pas que vons vouliez dire que j'aie tort de me plaindre, puisque vous avez dit à Breban de me mander que je ne me fâchasse point de ce que vous m'ecrivez; il valoit micux ne me pas offenser que de me faire satisfaction; vous deviez ieter cette lettre au feu, et attendre à me faire répouse que vous cussiez été en meilleure humeur; mais vous avez mieux aimé hasarder de perdre votre ami que de perdre vos peines ; cela n'est pas d'une bonne conscience; si je cherchois noise, vous m'auriez fonrai en cet endroit un beau sujet de garder contre vous quelque chose sur mon cour; mais, après vous avoir dit mon grief, je vous déclare que je ne vous aime pas moins que je faisois; je vous prie aussi de prendre un peu plus garde une autre fois à ne pas blesser l'amitie que vous me devez. M. de Corbinelli a raison de m'aimer, car il sait bien que je l'aime extrêmement. Je me réjouis fort de le voir, et je vous plaius de ce que vous ne le verrez de long-temps. Je ne donte pas que vous n'ayez des ennemis; je le sais par d'autres que par vous; mais quoi qu'on m'ait mande, je ne crois pas votre conduite aussi dégingandée qu'on dit, et je ne condamne pas les gens sans les

Je rends mille graces à madame de Grignan de son souvenir; je ne saurois bonnement dire le sujet que j'ai de me rattendrir pour elle; mais elle me parott plus aimable de jour en jour, et je seus que je l'alme beaucoup plus que je ne faisois il y a trois mois.

# A M. DE CORBINELLI. \*\*\*

Grondez un peu notre amie, afin de m'épargner la peine de me plaindre jamais d'elle à elle-même. La tiers a medleure groce de le faire que l'interesse; je vous promets, à la pareule, de lui laver la tête quand elle vous ofiensera; ne eroyez pas en être à convert, car, quoique vous n'ayez pas, comme moi, de péché originel à son égard, défiez-vous de l'avenir; toute femme varie, comme disoit François I<sup>er</sup>; et puis, si elle vous écrivoit en méchante humeur. elle pourvoit vous dire quelque rudesse, et alors je ferois merveille de la redresser. Si je ne suis pas encore à Bussy, quand vous arriverez à Châtillon, ecrivez-moi un mot par Gardien; je vous enverrai une chaise, car je ne présume pas si fort du plaisir que vous aurez de me voir, que je veuille vous le faire acheter par la moindre incommodité du monde; pour moi je meurs d'impatience de vous voir.

#### 81.

De madame de Sévigné au comte de Grignen.

A Paris , mercredi 25 Juin 1070.

Vous m'avez écrit la plus aimable lettre du monde; j'y aurois fait plus tôt réponse, si je n'avois su que vous couriez par votre l'rovence. Je youlois d'ailleurs vous envoyer les motets que vous m'aviez demandés : je n'ai pu encore les avoir ; de sorte qu'en attendant, je veux vous dire que je vous aime toujours très-tendrement, et que si cela peut vous donner quelque joie, comme vous me le dites, vous devez être l'homme du monde le plus cantent.

Vous le serez sans doute heaucoup du commerce que vous avez avec ma fille : il une parolt trèsvif de sa part ; je ne crois point qu'on painse plus aimer qu'elle vous aime. Pour moi , j'espère que je 
vous la rendrai saine et entière , avec un petit enfant de même , on j'y brêlerai mes livres. Il est 
vrai que je ne suis pas habile , mais je sais bien 
demander conseil et le suivre ; et ma fille , de sun 
côte , contribue fort à sa conservation.

J'ai mille compliments à vous faire de M. de La Rochefoucauld ' et de son fils '; ils ontreçu tons les vôtres. Madame de La Fayette vous rend mille

<sup>9</sup> François , due de la Rochefoucauld, auteur des Maximes.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>M. de Grigoan étoit depuis peu ca Provence, où le service du roi l'avait obligé de se vendre. Madame de Grigoan étoit demeuroe à Paris, à cause de sa grossesse.

<sup>2</sup> Le prince de Marsillac.

eraces de votre souvenir, aussi bien que ma tante, et mon ablé , qui aime votre femme de tout son cror : ce n'est pas peu, car si elle n'étoit pas bien raissumable, il la bairoit le plus franchement du ponde.

Si l'occasion vous vient de rendre quelque service à un gentilhomme de votre pays, qui s'appelle\*\*\*, pe vous conjure de le faire : vous ne me sauriez donner une marque plus agréable de votre amitié. Vous m'avez promis un canonicat pour son frère; mus commoissez toute sa famille. Ce pauvre garçon étoit attaché à M. Fouquet, il a été convaineu d'amir servi à faire tenir à madame Fouquet une lettre de son mari; sur cela il a été condamné aux saières pour cinq ans : c'est une chose un peu extraactimaire; vous savez que c'est un des plus honlattes garçons qu'on puisse voir, et propre aux gatères comme à prendre la lune avec les dents.

firancas dest fort content de vous, et ne prétend pas vous épargner quand il aura besoin de votre service : il est persuadé qu'il vous a donné une si polie femme, et qui vous aime si tendrement, que vous ne pouvez jamais en faire assez pour vous acquitter envers lui. Adieu, mon très cher Comte, pe vous embrasse de toute la tendresse de mon caur.

89 ..

De medame pe Sevigne au comle DE Bussy.

A Paris, ce 6 juillet 1070.

le me presse de vous écrire, afin d'effacer prompement de votre esprit le chagrin que ma dernière vamis. Je ne l'eus pasplutôt écrite que je m'en repentis. M. de Corbinelli me voulut empêcher de

Benefette de Coulanges, marquise de La Trousse, weux de Marie de Coulanges, mère de madame de Sengac.

\*Christophe de Coulanges , oncle de madame de Serigne , abbé de Notre-Dame de Livry.

vous l'envoyer, mais je ne voulus pas perdre ma lettre, toute méchante qu'elle étoit, et je crus que je ne vous perdrois pas pour cela, puisque vous ne m'aviez pas perdue pour quelque chose de plus. Nous ne nous perdons point, de notre race : nos liens s'alongent quelquefois, mais ils ne se rompent jamais. Je sais ce qu'en vaut l'aune : après mon expérience, je pouvois bien hasarder le paquet. Il est vrai que j'étois de méchante humeur d'avoir retrouvé dans mes paperasses ces lettres que je vous dis. Je n'eus pas la docilité de démonter mon esprit pour vous écrire ; je trempai ma plume dans mon fiel, et cela composa une sotte lettre amère, dont je vons fais mille excuses. Je le dis à notre homme (a Corbinelli); si vous fussiez entre une henre après dans ma chambre, nous nous fussions moques de moi eusemble. Nous voilà donc raccommodes. Vous seriez bien henreux si nous étions quittes : mais, bon Dieu! que je vous en dois encore de reste, que je ne vous paierai jamais! Vous me donnez un trait en me disant que j'ai des ennemis et qu'on vous a mandé que ma conduite étoit dégingandee. Vous feignez qu'on vous l'a cerit ; je parie que cela n'est pas vrai. Hélas! mon cousin, je n'ai point d'ennemis, ma vie est tout unie, ma conduite n'est point dégingandée (puisque degingandée y a). Il n'est point question de moi : j'ai une bonne reputation, mes amis m'aiment, les autres ne songent pas que je sois au monde; je ne suis plus ni jeane ni jolie, on ne m'envie point; je suis quasi grand'mère, c'est un état où l'on n'est guère l'objet de la médisance : quand on a été jusque là sans se décrier, on se peut vanter d'avoir achevé sa carrière.

M. de Corbinelli vons dira comme je suis , et , malgré mes cheveux blanes, il vous redonnera peut-être du goût pour moi. Il m'aime de tout son cusur, et je vous jure aussi que je n'aime personne plus que lui. Son esprit, son cœur et ses sentiments me plaisent au dernier point. C'est un bien que je vous dois ; saus vous je ne l'aurois jamais vu. Vous l'aurez bientôt ; vous serez hien aise de causer avec lui. Il vous dira la mort de MADAME, c'est-à-dire . l'étonnement où l'on a été en apprenant qu'elle a été malade et morte en lmit heures , et qu'on perdoit avec elle toute la joie , tout l'agrenment et tous les plaisirs de la cour. Je crois que vous aurez ete aussi surpris que les autres. Adheu , Comte , point

L'Arles, coute de Brancas, chevatier d'honmer de la reine Aune d'Autriche, et l'un des homars de son temps les plus distraits. Il avait contribue su mariage de mademoiselle de Sévigné avec l'égrignan. L'orez la lettre de M. de Brancas à malame de Grignan, dans la lettre de madame de langue, duf2jacptembre 1676.)

je redouble toute l'application que j'ai à vous donner cette joie. J'espère que tout ira bien; il nous semble même que depuis quelques jours cet enfant est devenu un garçon. Adieu, mon très cher. Je vous défends de m'écrire, mais je vous conjure de m'aimer. Pour moi, je vous aime; il y a si long-temps que je ne crois plus qu'il soit besoin de vous le dire.

## M. DE COULANGES au même.

Vous avez beau dire et beau faire, si faut-il que je vous dise ici, Monsieur, que je suis très aise que vous soyez content de l'intendant et de l'intendant et de l'intendante de Lyon. Ils sont charmés de vous l'un et l'autre; il n'est pas jusqu'à ma petite belle-sœur qui ne nous écrive mille belles choses de vous. Ne vous mettez jamais en peine de me faire réponse : souffrez seulement que, me trouvant ici quand on vous écrit, je vous assure toujours que vous n'avez point de serviteur qui vous soit plus acquis que moi.

Madame votre femme est belle comme un ange. Madame votre femme vit comme un ange; et, s'il plait à Dieu, elle accouchera heureusement d'un ange. Voilà tout ce que j'ai à vous dire pour aujour-d'hui. Puisque vous êtes content de ma belle-sœur, trouvez-lui un peu quelque bon parti dans votre province: elle est nièce de M. Le Tellier, et cousine-germaine de M. de Louvois.

87.

# Au meme.

## A Paris, mercredi 19 novembre 1670.

Madame de Puisieux dit que, si vous avez envie d'avoir un fils, vous preniez la peine de le faire : je trouve ce discours le plus juste et le meilleur du monde. Vous nous avez laissé une petite fille, nous vous la rendons. Jamais il n'y eut un accouchement si heureux. Vous saurez que ma fille et moi nous allâmes samedi dernier nous promener à l'Ar-

senal; elle sentit de petites douleurs; je voulus, au retour, envoyer quérir madame Robinet; elle ne le voulut jamais. On soupa, elle mangea trèshien: M. le coadjuteur et moi nous vouldmes donner à cette chambre un air d'accouches elle s'y opposa encore d'une façon qui nous pers doit qu'elle n'avoit qu'une colique de fille. Enfa, comme j'allois envoyer, maigré elle, querir la Rebinette, voilà des douleurs si vives, si extrêmes, si redoublées, si continuelles; des cris si violents, si perçants, que nous comprimes très bien qu'elle alloit accoucher. La difficulté, c'est qu'il n'y avoit point de sage-femme : nous ne savions tous où me en étions; j'étois au désespoir. Ma fille demand du secours et une sage-femme; c'étoit alors qu'elle la souhaitoit : ce n'étoit pas sans raison ; car, com nous cumes fait venir en diligence la sage-femme de la Deville, elle reçut l'enfant un quart d'heure après. Dans ce moment, Pequet arriva, qui aida à la délivrer. Quand tout fut fait, la Robinette arriva un peu étonnée; c'est qu'elle s'étoit ammée à accommoder madame la duchesse, pensant en avoir pour toute la nuit. D'abord Hélène : me dit: Madame, c'est un petit garçon. Je le dis au coaljuteur; et puis quand nous le regardâmes de p près, nous trouvâmes que c'étoit une petite fi Nous en sommes un peu hontenses, quand ass songeons que tout l'été nous avons fait des béguies au Saint Père 3, et qu'après de si belles espérances, la signora met au monde une fille. Je vous aunt que cela rabaisse le caquet. Rien ne console que la parfaite santé de ma fille; elle n'a pas ce h fièvre de son lait. Sa fille a été baptisée et nomme Marie-Blancke 4; M. le coadjuteur pour M. MAles 5; et moi pour moi. Voilà un détail qu'e hairoit bien pour des choses indifférentes ; muis a l'aime fort pour celles qui tiennent an cour. M. le premier président de Provence e est revenu espè-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. et madame du Gué-Bagnols, dont la fille ainée étoit femme de M. de Coulanges.

<sup>8</sup> Mademoiselle du Gué-Bagnols, qui fut mariée depuis à M. du Gué-Bagnols, intendent de Flandre, son cousin.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jean-Baptiste Adhémar de Monteil , coadjutest d'Aries , frère de M. de Grignan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Une des femmes de madame de Sévigné.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Foyez le conte de l'Hermite, par Lafontaine.

<sup>4</sup> La même qui, dans la suite, fut religieuse au Dames de Sainte-Marie d'Aix, et y mourut âgée à

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> François Adhémar de Monteil, archeréque d'Arles, commandeur des ordres du roi, oncle de M. de Grignan.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M. de Forbin d'Oppède,

de Saint-Germain pour faire son compliment ici; jamais je n'ai vu de si grandes apparences d'une veritable amitié. Que vous dirai-je encore? Ostrai-je le dire? Je crois que la santé de votre chère éponse vous en consolera : c'est que notre aimable duchesse de Saint-Simon a la petite-vérole si dangereusement que l'on craint pour sa vie. Adieu, mon cher; je taisse à votre pauvre œur à démèter tous ces divers sentiments; vous savez les miens il y a long-temps sur votre sujet. Les médisants disent que Blanche d'Adhémar ne sera pas d'une beauté surprenante; et les mêmes gens ajoutent qu'elle vous ressemble : si cela est, vous ne doutez pas que je ne l'aime fort.

88.

Au même.

A Paris, mercredi 26 novembre 1670.

Vous avez une lettre de votre chère femme ; n'est-ce pas une folie de se mêler de vous écrire? Ce n'est aussi que pour vous dire que madame la duchesse de Saint-Simon est hors de tout danger. Le jour que je vous écrivis, elle avoit reçu tous ses sacrements, et l'on ne croyoit pas qu'elle dût vivre deux jours. Présentement, vous pouvez sentir toute la joie que vous donne la bonne santé de ma fille. Elle a reçu tantôt une nouvelle qui lui donne beaucoup de déplaisir; elle croyoit que le petit de Noirmoutier ' dût être aveugle; elle avoit fait là-dessus toutes ses réflexions morales et chrétiennes; elle en avoit en toute la pitié que méritoit un tel accident : tout d'un coup on lui vient dire qu'il verra clair, et que ses pauvres yeux, que la fluxion avoit mis bors de la tête, y étoient rentrés beureusement comme si de rien n'étoit : là-dessus, elle demande ce qu'on veut qu'elle fasse de ses réllexions, et dit qu'on vient lui déranger ses pensées ; qu'on a bien peu de consideration pour elle de lui dire cette nouvelle avant que les neuf jours soient passés. Enlin nous avons tant ri de cette folie, que nous avions peur qu'elle n'en fût malade.

Antoine-François de La Trémouille, duc de Noirmoutier, il étoit alors âgé de 18 ans. M. le Grand et le maréchal de Bellefond courent fundi dans le bois de Boulogne, sur des chevaux vites comme des éclairs : il y a trois unlle pistoles de pari pour cette course.

89.

Au méme.

A Paris, vendredi 28 novembre 1670.

Ne parlons plus de cette femme, nous l'aimons au-delà de toute raison; elle se porte très-bien, et je vous écris eu mon propre et privé nom. Je veux vous parler de M. de Marseille , et vous conjurer, par toute la confiance que vous pouvez avoir en moi, de suivre mes conseils sur votre conduite avec lui. Je connois les manières des provinces, et je sais le plaisir qu'on y prend à nourrir les divisions; en sorte qu'à moins que d'être toujours en garde contre les discours de ces messieurs, on prend insensiblement leurs sentiments, et très-souvent c'est une injustice. Je vous assure que le temps on d'autres raisons ont changé l'esprit de M. de Marseille : depuis quelques jours il est fort adouci, et, pourvu que vous ne vouliez pas le traiter comme un ennemi , vous trouverez qu'il ne l'est pas. Prenons-le sur ses paroles, jusqu'à ce qu'il ait fait quelque chose de contraire ; rien n'est plus capable d'ôter tous les bons sentiments que de marquer de la defiance; il suffit sonvent d'être sonpçonné comme ennemi povr le devenir : la dépense en est toute faite, on n'a plus rien à ménager. Au contraire, la conflance engage à bien faire; on est touché de la bonne opinion des autres, et on ne se résout pas facilement à la perdre. Au nom de Dieu, desserrez votre cour, et vous serez peut-être surpris par un procédé que vous n'attendez pas. Je ne puis croire qu'il y ait du venin caché dans son cœur, avec toutes les démonstrations qu'il nons fait, et dont il seroit hounète d'être la dupe, plutôt que d'être capable de le soupçonner injustement. Suivez mes avis, ils ne sont pas de moi scale : plusieurs bonnes têtes vous demandent cette conduite, et vous assurent que vous n'y serez pas trompé. Votre

<sup>1</sup> Toussaint de Forbin-Janson, evêque de Mar seille, depuis évêque et comte de Beauvais, cardimal et grand-aumônier de France.

60 LETTRES

famille en est persuadée : nons voyons les choses de plus près que vous; tant de personnes qui vous aiment, et qui ont un peu de bon sens, ne peuvent guère s'y méprendre.

Je vous mandai l'autre jour que M. le premier président de Provence étoit venn de Saint-Germain exprès, aussitôt que ma fille fut accouchée, pour lui faire son compliment : on ne peut témoigner plus d'honnéteté, ni prendre plus d'intérêt à ce qui vous touche. Nous l'avons revu aujourd'hui; il nous a parlé le plus franchement et le mieux du monde sur l'affaire que vous ferez proposer à l'assemblée (des États de Provence) : il nous a dit qu'on vous avoit envoyé des ordres pour la convoquer, et qu'il vous écrivoit pour vous faire part de ses conseils, que nous avons trouvés trèsbons. Comme on ne connolt d'abord les hommes que par les paroles, il faut les croire jusqu'à ce que les actions les détruisent; on trouve quelquefois que les gens qu'on croit ennemis ne le sont point; on est alors fort honteux de s'être trompé; il suffit qu'on soit toujours reçu à se hair, quand on y est autorisé. Adieu, mon cher Comte, je me fonde en raison, et je vous importune.

Madame de Coulanges m'a mandé que vous m'aimiez; quoique ce ne me soit pas une nouvelle, je dois être fort aise que cette amitié résiste à l'absence et à la Provence, et qu'elle se fasse sentir dans les occasions.

J'ai hien à vons remercier des hontés que vous avez eues pour \*\*\*, il m'en est revenu de grands compliments. Le roi a eu pitié de lui; il n'est plus sur les galères, il n'a plus de chaîne, et demeure à Marseille en liberté. On ne peut trop louer le roi de cette justice et de cette bonté.

90.

Au meine.

A Paris , mercredi 3 décembre 1670.

Hélas! c'est donc à moi à vous mander la mort de madame la duchesse de Saint-Simon, après dixhuit jours de petite-vérole, tantôt sauvée, tantôt à l'extremité? Enfin, elle mourut hier, et sa mort laisse presque tout le monde affligé de la perte d'une si aimable personne. Pour moi, j'en suis touchee au dernier point. Vous savez l'inclination naturelle

que j'avois pour elle; si vous en avez cons tant, vous serez fâché d'apprendre une nouvelle.

Au reste, le père Bourdaloue prêche div bien aux Tuileries '. Nous nous trompion pensée qu'il ne joueroit bien que dans son t passe infiniment tout ce que nous avons ou

Adieu, mon très cher Comte, notre frè ché tantôt avec une approbation générale et

91.

Au même.

A Paris, mercredi 10 décembre 1

Madame de Coulanges m'a mandé plus d fois que vous m'aimiez de tout votre cœur, parliez de moi, que vous me souhaitiez. j'ai fait toutes les avances de cette amitié, vous ai aimé la première, vous pouvez jug point mon cœur est content d'apprendre répondez à cette inclination que j'ai pour puis si long-temps. Tout ce que vous éc votre fille est admirable; je n'ai point don bonne santé de la mienne ne vous consolat l'aurois eu trop de joie de vous apprendre sance d'un petit garçon; mais c'ent été biens tout à-la-fois, et ce plaisir que j'ai i ment à dire de bonnes nouvelles, eût ét l'excès. Je serai bientôt dans l'état où vous l'année passée; il faut que je vous aime li vons envoyer ma fille par un si mauvai Onelle folie de quitter une si bonne mit vous m'assurez qu'elle est si contente. chercher un homme au bout de la France assure qu'il n'y a rien qui choque tant' séance que ces sortes de conduites. Je vous aurez été touché de la mort de cette duchesse. J'étois si affligée moi-même, qui eu besoin de consolation en vous écrivant

Ma fille me prie de vous mander le m M. de Nevers ': ce M. de Nevers si diffié rer, ce M. de Nevers si extraordina

C'est-à-dire à la cour qui était alors des Tuiteries.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Philippe-Julien Mazarini-Mancini, di vers.

glisse des mains alors qu'on y pense le moins; il éponse enfin , devinez qui? Ce n'est point mademoiselle d'Houdancourt, ni mademoiselle de Grancei ; c'est mademoiselle de Thianges ', jeune, iolie, modeste, élevée à l'Abbaye-aux-Bois. Madame de 'Montespan en fait les noces dimanche; de en fait comme la mère, et en reçoit tous les honneurs. Le roi rend à M. de Nevers toutes ses charges; de sorte que cette belle, qui n'a pas un on , lai vaut mieux que la plus grande héritière de France. Madame de Montespan fait des merveilles partout. Je vous défends de m'écrire : écrivez à ma tille, et laissez-moi la liberté de vous écrire, sus vous embarquer dans des réponses qui m'ôtement le plaisir de vous mander des bagatelles. Amez-moi toujours, mon cher Comte, je vous pitte d'honorer ma grand'maternité; mais il faut a aimer, et vous assurer que vous n'êtes aimé en al tien du monde si chèrement qu'ici.

Se manquez pas d'écrire à madame de Brissac<sup>1</sup>, « l'ai vue aujourd'hui; elle est très-affligée: elle la parle du déplaisir qu'elle croit que vous aurez a aprenant la mort de sa mère.

M. de Foix est quelquefois à l'extrémité, quelquesaieux; je ne répondrai point cette année de la de ceux qui ont la petite-vérole.

Oy a ici un jenne fils du landgrave de Hesse, met mort de la fièvre continue sans avoir été ugné: sa mère lui avoit recommandé en partant le point se faire saigner à Paris; il ne s'est point lat saigner, il est mort.

Narmoutier est aveuglesans ressource; madame de Grignan peut reprendre toutes les vieilles rébrance qu'elle avoit faites là-dessus. La cour est ii, et le rois'y ennuie à tel point, qu'il ira toutes le remaines trois on quatre jours à Versailles.

Le maréchal de La Ferté dit ici des choses non paralles ; il a présenté à sa femme le comte de sant-Fraul è et le petit Bon à, en qualité de jeunes

\* Disne-Gabrielle de Damas, fille de Claude-Léomarquis de Thianges, et de Gabrielle de Rochemart-Mortemar, sœur de madame de Montespan.

\* Cabrielle-Louise de Saint-Simon, duchesse de mar, tille de Claude, duc de Saint-Simon, et de mar tille de Claude, duc de Saint-Simon, et de mar tille de Budos. Elle avoit été mariée à mar 1663, et elle étoit sœur du premier lit dan de Saint-Simon, auteur des Mémoires. gens qu'il faut présenter aux dames. Il sit des reproches au comte de Saint-Paul d'avoir été si longtemps sans l'être venu voir. Le comte a répondu qu'il étoit venu plusieurs sois chez lui, qu'il falloit donc qu'on ne lui eût pas dit.

#### 92.

De madame de Sévigné à M. de Coulanges.

A Paris, lundi 15 décembre 1670.

Je m'en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouie, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète jusqu'à aujourd'hui , la plus brillante , la plus digne d'envie; enfin une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans les siècles passés : encore cet exemple n'est-il pas juste; une chose que nous ne saurions croire à Paris : comment la pourroit-on croire à Lyon? une chose qui fait crier miséricorde à tont le monde ; une chose qui comble de joie madame de Rohan et madame d'Hauterive ; une chose ensin qui se fera dimanche, où ceux qui la verront croiront avoir la berlue; une chose qui se fera dimanche, et qui ne sera pent-être pas faite lundi. Je ne puis me résoudre à la dire, devinez-la, je vous le donne en trois; jetez-rous votre langue aux chiens? Hé bien! il faut donc vous la dire : M. de Lauzun' épouse dimanche au Louvre, devinez qui? Je vous le donne en quatre, je vous le donne en dix, je vous le donne en cent. Madame de Conlanges dit : Voilà qui est bien difficile à deviner; c'est madame de La Vallière : point du tout , Madame; c'est donc mademoiselle de Retz? Point du tout, vous êtes bien provinciale. Ah! vraiment nous sommes bien bêtes, dites-vous, c'est mademoiselle Colbert. Encore moins. C'est assurément mademoiselle de Créqui, vous n'y êtes pas. Il faut donc à la fin vous le dire : il épouse, dimanche au Louvre, avec la permission du roi, Mademoiselle,

Depuis duc de Longueville.

Le comte de Fresque.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Antoine Nompar de Caumont, marquis de Puiguilhem, depuis duc de Laurun.

Mademoiselle de . . . . . Mademoiselle, devinez le nom ; il éponse Mademoiselle , ma foi, par ma foi ' ma foi jurée ! MANEMOISELLE, la grande Wademoiselle, Mademoiselle, fille de fen Mox-STEUR!, Mademoiselle, petite-fille de HENRI IV, mademoiselle d'Eu, mademoiselle de Dombes, mademoiselle de Montpensier, mademoiselle d'Orleans . Mademoiselle , consine-germaine du Roi ; Mademoiselle, destinée au trône; Mademoiselle, le seul parti de France qui fût digne de Moystetr. Voilà un beau sujet de discourir. Si vous criez, si vous êtes hors de vous-même, si vous dites que nons avons menti, que cela est faux, qu'on se moque de vons, que voilà une belle raillerie, que cela est bien fade à imaginer; si enfin vous nous dites des injures, nons trouverons que vous avez raison; nous en avons fait autant que vous. Adien; les lettres qui seront portées par cet ordinaire vous feront voir si nous disons vrai ou non.

#### 95. \*\*

De madame de Sévigné on comte de Bussy.

A Paris, ce 19 décembre 1670.

Voilà M. de Plombières à qui je parlois de vous avec plaisir et deplaisir. Je ne vous fais pas valoir la doulenr que j'ai de l'etat de votre fortune : ce seroit vouloir exeroquer des reconnoissances. Quand je vois des gens fort heureux, je suis au désespoir; cela n'est pas d'une belle ame; mais le moyen aussi de souffrir des coups de tonnerre de honheur, comme il y en a, dit-on, pour les inclinations? Je vous remercie de votre compliment sur l'accouchement de ma fille, c'en est trop pour une troisième fille de Grignan; mais que dites-vous de la charge de grand-maréchal des logis qu'ou vient de donner à notre cousin de Thianges?

Rodrigue, qui l'ent cru? Chimène, qui l'ent dit?

Je me tais tout court : j'irois trop loin si je ne me retenois; je dirai eneore pourtant que je sais au désespoir quand je vois des gens beureux sans raison, et vous en l'état où vous êtes. Je trouve mon intérêt si mélé avec le vôtre, et l'amourconfondu avec l'amitié, qu'il est impossi démèler.

La lettre que vous me faites l'honness erire pour me dédier notre généalogie es mable et trop obligeante : il fandroit être c'est-à-dire n'avoir point d'amour-proj n'être pas sensible à des lonniges si bien nées; elles sont même choisies, et tourné manière que, si l'on n'y prenoit garde, or seroit aller à la donceur de croire en one partie, quelque exagération qu'il y a devriez, mon cher cousin, avoir toujours cet avenglement, puisque je vons ai tonjo et que je n'ai jamais mérité votre haine. N lons plus; vous réparez trop bien le passé manière si noble et si naturelle, que je 🐠 présentement vous en devoir le reste. Comte, c'est grand dominage que nos été aient séparés. Nous étions bien propres à vi une même ville : nous nous entendons, co ble , à densi mot. Je ne me réjouis pas li vous; et si je ris, cela ne passe le ne gorge. M. de Plombières me paroit passion vous. Je voudrois bien, comme dit le n de Grammont, que ce qu'il a dans la fi vous put passer dans une autre tôte que bien.

94. \*\*

Du comte de Bussy à madame de Sis

A Chaseu, ce 23 décembre W

De la manière que je vois que ma ma fortune vous touche. Madame, c'est à moi consoler; car, pour mon particulier. je toure que j'en suis tout consolé, et plus je choses extraordinaires sur la houne fortu autres, plus j'ai l'esprit en repos, comme le disois l'autre jour : ces coups-là houchonnètes malheureux, et font croire que le caprice qui fait faire des fortunes prodigit de certaines gens, fait éprouver à d'autre grandes disgraces sans fondement. Telles plables réflexions que je fais, jointes à la sité, m'out fait prendre le parti de ne fi

Gaston de France, due d'Oriéans, frère de Louis XIII, mort à Blois en 1601,

afiliger de rien. Je vous conseille, ma chère cousine, d'en user de même, et je vous supplie de croire que la manière dont je soutions les persécutions qu'on me fait depuis cinq ans, me doit faire autant d'honneur que les plus belles compagnes que j'aie jamais faires. Mon consin de Thianges a bien du mérite; mais il faut dire le vrai, il est hien heureux.

Il est veai, ma chère cousine, que nous étions assez faits l'un pour l'autre : mais je ne désespère pas encore que nous ne passions une bonne partie de notre vie ensemble ; songeons seulement à vivre, et nous verrous bien des choses. Pour moi, j'ai une santé que je n'ai point cue depuis trente aus; je vous veux seulement surprendre quand je retournerai à Paris : je m'en irai un beau matin chez vous sans livrées, je vous ferai dire que c'est un gentilliomme breton dont vons ne connaissez pas le nom senlement; il se termira en ec. l'entrerai dons votre chambre, je degniserai ma voix; je sois assuré que vous ne me connoltrez pas, et que, quand je me découvrirai, vons serez surprise de mon air jenne et de ma fraicheur. On diroit, à me voir, que Dien me vent remplacer en une longue vie ce qu'il m'ôte de fortune : ce n'est pas tont perdre au moins. Je crois que, si ce qui est dans la tête de Plombières pour moi étoit dans celle que vons diriez bien, je serois un exemple de grande fortune aux siècles présents et à venir.

95.

De mailame DR SÉVIGNÉ à M. DE COULANGES.

A Paris, vendredl 19 décembre 1670.

Ce qui s'appelle tomber du haut des nues, c'est ce qui arriva hier au soir aux Tuileries; mais il faut reprendre les choses de plus loin. Vous en êtes à la joie, aux transports, aux ravissements de la princesse et de son bienheureux amant. Ce fut donc lundi que la chose fut déclarée, comme je vous l'ai mandé. Le mardi se passa à parler, à s'etonner, à complimenter; le mercredi. Mademoiselle fit une donation à M. de Lauzon, avec dessein de lui donner les titres, les noms et les onnements necessaires pour être nommé dans le

contrat de mariage qui fut fait le même jour. Elle lui donna done, en attendant micox, quatre duchés : le premier , c'est le comte d'En , qui est la première pairie de l'rance et qui donne le premier rang; le duché de Montpensier, dont il porta hier le nom toute la journée ; le duché de Saint-Fargeau, le duché de Châtellerault : tout cela estimé vingtdeux millions. Le contrat fut dressé ensuite, où il prit le nom de Montpensier. Le jeudi matin qui étoit hier, MADEMOISELLE espéra que le roi signeroit le contrat, comme il l'avoit dit; mais, sur les sept beures du soir, la reine, Monsieurs et plusieurs barbons firent entendre à Sa Majesté que cette affaire faisoit tort à sa réputation; en sorte qu'après avoir fait venir MADEMOISELLE et M. de Lauzan, le roi leur déclara, devant M. le prince, qu'il leur défendoit absolument de songer à ce mariage, M. de Lauzan reçut cet ordre avec tout le respect, toute la soumission, toute la fermeté et tout le désespoir que meritoit une si grande chute. Pour MADEMOI-SELLE, suivant son humeur, elle éclata en pleurs, en cris, en douleurs violentes, en plaintes excessives; et toat le jour elle a garde son lit, sans rien avaler que des bouillons. Voilà un beau songe, voilà un beau sujet de roman ou de tragedie, mais surtout un bon sujet de raisonner et de parler éternellement : c'est ce que nous faisons jour et nuit, soir et matin, sans fin, sans cesse; nous espérons que vous en ferez autant : E frà tanto vi bacio le mani.

96.

.lu même.

A Paris, mercredi 24 décembre 1670

Vous savez présentement l'histoire romanesque de MADEMOISELLE et de M. de Lauzun. C'est le sujet d'une tragédie dans toutes les règles du théâtre; nous en disposions les actes et les scènes l'autre jour; nous prenions quatre jours au lieu de vingtquatre heures, et c'étoit une pièce parfaite. Jamais il ne s'est vu de si grands changements en si peu de temps; jamais vous n'avez vu une émotion si générale; jamais vous n'avez out une si extraordinaire nouvelle. M. de Lauzun a joué son personnage en perfection; il a soutenu ce malheur avec

une fermeté, un courage, et pourtant une douleur mélée d'un profond respect, qui l'ont fait admirer de tout le monde. Ce qu'il a perdu est sans prix : mais les bonnes graces du roi, qu'il a conservées, sont sans prix aussi, et sa fortune ne paroît pas déplorée. Mademoiselle a fort bien fait aussi, elle a bien pleuré; elle a recommencé aujourd'hui à rendre ses devoirs au Louvre, dont elle avoit reçu toutes les visites. Voilà qui est fini. Adieu.

97.

#### Au même.

## A Paris, mercredi 31 décembre 1670.

J'ai reçu vos réponses à mes lettres. Je comprends l'étonnement où vous avez été de tout ce qui s'est passé depuis le 45 jusqu'au 20 de ce mois : le sujet le méritoit bien. J'admire aussi votre bon esprit, et combien vous avez jugé droit, en croyant que cette grande machine ne pourroit pas aller depuis le lundi jusqu'au dimanche. La modestie m'empêche de vous louer à bride abattue là-dessus, parce que j'ai dit et pensé toutes les mêmes choses que vous. Je dis à ma fille le lundi : Jamais ceci n'ira à bon port jusqu'à dimanche; et je voulus parier, quoique tout respirât la noce, qu'elle ne s'achèveroit point. En effet, le jeudi le temps se brouilla, et la nuée creva le soir à dix heures, comme je vous l'ai mandé. Ce même jeudi, j'allai dès neuf heures du matin chez MADEMOISELLE, ayant eu avis qu'elle alloit se marier à la campagne, et que le coadjuteur de Rheims ' faisoit la cérémonie; cela étoit ainsi résolu le mercredi au soir; car, pour le Louvre, cela fut changé dès le mardi. MADEMOISELLE écrivoit; elle me fit entrer, elle acheva sa lettre, et puis, comme elle étoit au lit, elle me fit mettre à genoux dans sa ruelle; elle me dit à qui elle écrivoit, et pourquoi, et les beaux présents qu'elle avoit faits la veille, et le nom qu'elle avoit donné; qu'il n'y avoit point de parti pour elle en Europe, et qu'elle vouloit se marier. Elle me conta une conversation mot à mot qu'elle avoit eue avec le roi ; elle me parut transportée de la joie de faire un homme bien heureux; elle me parla

avec tendresse du mérite et de la reconnaissance de M. de Lauzun; et sur tout cela je lui dis: « Mon » Dieu, Mademoiselle, vous voilà bien contente; » mais que n'avez-vous donc fini promptement » cette affaire dès lundi? Savez-vous bien qu'un si » grand retardement donne le temps à tout le » royaume de parler, et que c'est tenter Dieu et le » roi que de vouloir conduire si loin une affaire si » extraordinaire? » Elle me dit que j'avois raison; mais elle étoit si pleine de confiance, que ce discours ne lui fit alors qu'une légère impression. Elle retourna sur les bonnes qualités et sur la bonne maison de Lauzun. Je lui dis ces vers de Sévère

Je ne la puis du moins blâmer d'un mauvais choix : Polyeucte a du nom, et sort du sang des rois.

dans Polyeucte:

Elle m'embrassa fort. Cette conversation dura une heure; il est impossible de la redire toute: mais j'avois été assurément fort agréable durant ce temps, et je le puis dire sans vanité, car ele étoit aise de parler à quelqu'un ; son cœur étoit trep plein. A dix heures, elle se donna au reste de la France qui venoit lui faire sur cela son compliment. Elle attendit tout le matin des nouvelles, et n'en eut point. L'après-dinée, elle s'amusa à faire ajuster elle-même l'appartement de M. Montpersier. Le soir, vous savez ce qui arriva. Le lendemain, qui étoit vendredi, j'allai chez elle : je k trouvai dans son lit; elle redoubla ses cris en m voyant; elle m'appela, m'embrassa, me monite toute de ses larmes. Elle me dit : Hélas! vous sevient-il de ce que vous me dîtes hier? Ah! quele cruelle prudence! ah! la prudence! Elle me fi pleurer à force de pleurer. J'y suis encore retournée deux fois; elle est fort affligée, et m'a toujous traitée comme une personne qui sentoit se douleurs; elle ne s'est pas trompée. J'ai retrouvé, dans cette occasion, dessentiments qu'on n'a guire pour des personnes d'un tel rang. Ceci entre nes deux et madame de Coulanges; car vous jage bien que cette causerie seroit entièrement ridicie avec d'autres. Adieu.



<sup>1</sup> Charles-Maurice Le Tellier.

98

De madame DE SÉVIGNÉ au comte DE GRIGNAN.

A Paris, vendredl 16 janvier 1671.

Helas! je l'ai encore cette pauvre enfant, et quoi qu'elle ait pu faire, il n'a pas été en son pouvoir de partir le 10 de ce mois, comme elle en avoit le desern. Les pluies ont été et sont encore si excesares, qu'il y auroit eu de la folie à se hasarder. l'ontes les rivières sont débordées ; tous les grands chemins sont noyés; toutes les ornières cachées; on peut fort bien verser dans tous les gués. Enfin le chose est au point que madame de Rochefort, qui est chez elle à la campagne, qui brûle d'envie de resenir à Paris, où son mari la souhaite, et où sa mere l'attend avec une impatience incroyable, ne pout pas se mettre en chemin , parce qu'il n'y a pas de sureté, et qu'il est vrai que cet hiver est épourantable. Il n'a pas gelé un moment, et il a plu les jours comme des pluies d'orage. Il ne passe pins ancun bateau sons les ponts; les arches du bont-Neuf sont quasi comblées. Enfin c'est une duse ctrange. Je vous avoue que l'excès d'un si muvais temps fait que je me suis opposée à son separt pendant quelques jours. Je ne prétends pas quelle evite le froid, ni les boues, ni les fatigues in suvage; mais je ne veux pas qu'elle soit noyée. Latte raison, quoique très-forte, ne la retiendroit pis presentement, saus le coadjuteur qui part avec ele, et qui est engagé de marier sa consine d'Harcourt'. L'ette ceremonie se fait au Louvre; M. de Lanne est le procureur. Le roi lui a parlé; je dis M. le coadjuteur, sur ce sujet. Cette affaire s'est marine d'un jour à l'autre, et ne se fera pentetre que dans huit jours. Cependant je vois ma fille une telle impatience de partir, que ce n'est po vivre que le temps qu'elle passe ici présentement; et si le coadjuteur ne quitte là cette noce, e la vois disposee à faire une folie, qui est de partir une dui. Ce seroit une chose si etrange d'aller cale, et c'est une chose si heureuse pour elle d'aller avec son beau-frère, que je ferai tous mes efforts

\* Marie-Augélique-Henriette de Lorraine, mariée \* fevrier 1471 à Nugno-Alvarès-Péréira de Mello, soc de Cadaval en Portugal. Sa mère était d'Ornano, « un de la mère des MM. de Grignan.

pour qu'ils ne se quittent pas. Cependant les caux s'écouleront un peu. Je veux vous dire, de plus, que je ne sens point le plaisir de l'avoir présentement; je sais qu'il faut qu'elle parte, ce qu'elle fait ici ne consiste qu'en devoirs et en affaires : on ne s'attache à nulle société; on ne prend aucun plaisir; on a toujours le cœur serré; on ne cesse de parler des chemins, des pluies, des histoires tragiques de ceux qui se sont hasardés. En un mot, quoique je l'aime, comme vous savez, l'état oa nous sommes à présent nous pèse et nous ennuie. Ces derniers jours-ci n'ont aucun agrément. Je vous suis très obligée, mon cher Comte, de toutes vos amitiés pour moi, et de toute la pitié que je vous fais. Vous pouvez mieux que nul autre comprendre ce que je souffre et ce que je souffrirai. Je suis fâchée pourtant que la joie que vous aurez de la voir puisse être troublée par cette pensée. Voilà les changements et les chagrins dont la vie est mèlée. Adieu, mon très cher Comte, je vons tue par la longueur de mes lettres; j'espère que vous verrez le fond qui me les fait écrire.

99. \*\*

De madame de Sévigné au comte de Bussy.

A Paris, ce 23 janvier 1671.

Voilà, mon coasin, tout ce que l'abbé de Coulanges sait de notre maison, dont vous avez dessein de faire une petite histoire. Je voudrois quo vous n'eussiez jamais fait que celle-là. Nous sommes très obligés à M. du Bouchet : il nous démêle fort et nous fait valoir en des occasions qui font plaisir. En vérité, c'est peu de n'avoir que moi pour représenter ici le corps des Rabutins. Je suis transplantée, et ce que l'on dit soi-même, outre qu'on ne voudroit guère souvent parler sur ce chapitre, ne fait pas un grand effet. On me vient de conter une aventure extraordinaire qui s'est passée à l'hôtel de Condé, et qui mériteroit de vous être mandée, quand nous n'y aurions pas l'intérêt que nons y avons. La voici : Madame la princesse ayant pris il y a quelque temps de l'affection pour un de ses valets de pied nommé Duval, celui-ci fut assez fou pour souffrir impatiemment la bonne volonté qu'elle témoignoit aussi pour le jeune Rabutin qui

avoit été son page. Un jour qu'ils se trouvoient tous deux dans sa chambre , Duval ayant dit quelque chose qui manquoit de respect à la princesse, Rabutin mit l'épée à la main pour l'en châtier; Duval tira aussi la sienne, et la princesse so mettant entre deux pour les séparer, elle fut blessée légèrement à la gorge. On a arrêté Duval, et Itabutin est en fuite; cela fait grand bruit en ce paysci. Quoique le sujet de la noise soit honorable, je n'aime pas qu'on nomme un valet de pied avec Rabutin. Je vous avoue que je ne suis guère humble, et que l'anrois en une grande joie que vous enssiez fait de votre nom tout ce qui étoit en vos mains. Adieu, mon pauvre Ralmtin, non pas celul qui s'est battu contre Daval, mais un autre qui edt bien fait de l'honneur à ses parents, s'il avoit plu à la destinée. Je vous sonhaite la continuation de votre philosophie, et à moi celle de votre amitié; elle ne sauroit périr, quoi que nous puissions faire: elle est d'une bonne trempe, et le fond en tient à nos os. Ma fille vous fait mille compliments et mille adjeux, elle s'en va au diantre en Provence; je suis inconsolable de cette séparation. J'embrasse mes chères nièces.

## 100. \*\*

Du comle DR Bussy à madame DE Sévigné.

A Chaseu, ce 1" février 1071.

Je viena de recevoir votre lettre et le mémoire de notre maison, dont je vous renda mille graces et à monsione l'abbé. Les pièces que vous avez avec les miennes font toutes les preuves que nous ponvous souhaiter, car, quoique votre cadet, j'en ai bien plus que vous,

Je suis bien aise, ma chère consine, que vous apprunviez le dessein de mon histoire génealogique; vous verrez un jour ce que j'en ai fait, et vous loucrez encore plus mon entreprise que vous ne faites.

Man ne sauriez-vons vous corriger de reparler toujours du passé quand il est désagreable :

Vous me mandez que vons voustriez que je n'ensee januis fait d'antre histoire que celle de notre maiuon; et en suite du chagrin que vons temoignez du tuclange des noms de Rabatin et de Daval, vous me dites que vous anriez en une grande joie si j'avois voulu faire de mon nom tout ce qui étoit en
mon pouvoir. Je n'ai que deux mots à vous dire làdessus, sans entrer avec vous dans le detail de ma
justification : on je suis coupable et me suis attiré
ma mauvaise fortune, ou sentement malheureux.
Si c'est celui-ci, vous êtes injuste de me rien reprocher, et si je suis coupable, il est malhonnête à
vous, dans tous les temps, de me le dire, mais
particulièrement quand je suis accablé de persecutions. Personne que vous no me parle ainsi, et si
mes ennemis le disent quelquefois, je suis assuré
qu'ils ne le peusen pas.

Je vois bien que c'est le départ de madame de Grignan qui vous met en méchante humeur ; mais je remarque que vous avez, à point nominé, quand vous m'ecrivez, des occasions de picotterie dont je me passerois fort bien. Regardez s'il vous seroit agréable que je vons redisse souvent que, ai vons aviez vonlu, on n'auroit pas dit de vons et do sorintendant Fouquet les sottises qui s'en dirent après qu'il fut arrêté ; je ne les ai jamuis crues, mais anssi je ne vous ai pas donné le chagrin de les entendre. Je vous prie donc, ma chère emisine, d'avoir les mêmes égards pour moi que j'ai pour vous; car. quoique je ne puisse jamais m'empêcher de vous aimer, je n'almerois pas que toute notre vie se passât en reproches et en éclaireissements ; c'est tout ce que nous pourrions faire, s'il y avoit de l'arrange sur le jeu.

L'aventure de notre consin n'est ni helle ni laide : la maltresse lui fait honneur, et le rival de la honte.

101.

De madame pr Skrighë a madame pr Grigher.

A Paris , vendredi 6 fevrier 1671.

Ma douleur seroit blen médiocre et je pouvois vons la dépeindre ; je ne l'entreprendrai pas ansi. J'ai beau chercher ma chère fille, je ne la trouve plus, et tous les pas qu'elle fait l'éloignent de moi. Je m'en allai donc à Sainte-Marie, toujours pleurant et toujours mourant : il me sembloit qu'en m'arrachoit le cour et l'ame; et en effet, quelle rude separation! Je demanciai la liberte d'être seule; on me mena dans la chambre de madaure.

du Housset, on me fit du feu; Agués me regardoit sans me parler; c'étoit notre marche; j'y passai jusqu'à cinq heures sans cesser de sangloter : toutes mes pensees me faisoient mourir. J'ecrivis à M. de Griguan , vous pouvez penser sur quel ton; j'allai ensuite chez madame de La Vayette, qui redoubla mes douleurs par l'interêt qu'elle y prit : elle étoit seale, et malade et triste de la mort d'une sœur reliziense; elle étoit comme je la pouvois désirer. M. de Larochefoneauld y vint, on ne parla que de vous , de la raison que j'avois d'être touchée , et du descin de parler comme il faut à Mellusine. Je vous réponds qu'elle sera bien relancée, D'Hacque ville vous rendra un bon compte de cette affaire. le revins enfin à buit heures de chez madame de La l'ayette; mais en entrant ici, bon bien! compremez-vous bien ce que je sentis en montant ce dezre ! Cette chambre ou j'entrois toujours , hélas! j'en trouvai les portes ouvertes; mais je vis tont démemblé, tout dérangé, et votre petite fille qui me representoit la mienne. Comprenez-vous lsen tout ce que je souffris? Les réveils de la nuit ont ete noirs, et le lendemain je n'étois point avanos d'un pas pour le repos de mon esprit. L'aprèsouer se passa avec madame de La Troche 1 à l'Arsaud. Le soir, je reçus votre lettre qui me remit sans mes premiers transports, et ce soir j'achèvero celle-ci chez M. de Coulanges , où j'apprendrai 🚧 nouvelles ; car, pour moi , voilà ce que je sais , avec les douleurs de tous ceux que vous avez laissés vi; toute un lettre seroit pleine de compliments, si je voulois.

## Vendredi au soir.

J'ai appris chez madame de Lavardin les nourelies que je vous mande; et j'ai su, par madame de La Fayette, qu'elle et M. de La Rochefourauld excent bier une conversation avec Mellusine, dont le 16 tail n'est pas aisé à cerire : mais songez qu'elle fot confombre et poussee à bout par l'horreur de ma processe, qui lui fut reproché sans aucun mé-

Marre Codde de Varennes, veuve du marquis de La Tereche, conscifier au parlement de Rennes, de la maison de Savonière, en Anjou. Elle avoit un fils qui devint marechal-de-camp, et qui fut tué le la segtembre 1691, au combat de Leuxe : c'éloit un afficier d'un très-grand mérite. nagement. Elle est fort heureuse du parti qu'on lui offre, et dont elle est demeurée d'accord ; c'est de se taire très-religieusement : moyennant quoi on ne la ponssera pas à hout. Vous avez des amis qui ont pris vos interêts avec une grande chaleur ; je ne vois que des personnes qui vous aiment et vous estiment beaucoup, et qui entrent bien aisément dans ma douleur. Je n'ai voulu aller encore que chez madame de La Fayette. On s'empresse fort de me chercher et de me vouloir prendre, et je crains cela comme la mort. Je vous conjure, ma chère fille, d'avoir soin de votre sante; conservezla pour l'amour de moi, et ne vous abandonnez pas à ces cruelles négligences, dont il ne me semble pas qu'on puisse jamais revenir. Je vous embrasse avec une tendresse qui ne sauroit avoir d'égale, n'en déplaise à toutes les autres.

Le mariage de mademoiselle d'Hondancourt et de M. de Ventadour a eté signé ce matin. L'abbé de Chambonnas a été nommé aussi ce matin à l'évéché de Lodève. Madame la princesse partira le mercredi des Cendres pour Châteauroux, où M. le prince désire qu'elle fasse quelque séjour. M. de La Marguerie a la place du conseil de M. d'Estampes , qui est mort. Madame de Mazarin arrive ce soir à Paris; le roi s'est déclaré son protecteur, et l'a envoyé quérir au Lis avec un exempt et buit gardes, et un carrosse bien attelé. Voici un trait d'ingratitude qui ne vous déplaira pas, et dont je veux faire mon profit, quand je ferai mon livre sur Jes grandes ingratitudes. Le maréchal d'Albret a convaincu madame d'Hendicourt, non-seulement d'une bonne galanterie avec M. de Béthune, dont il avoit toujours voulu donter, mais d'avoir dit de lui et de madame Scarron tous les maux qu'on peut s'imaginer. Il n'y a point de mauvais office qu'elle n'ait tâché de rendre à l'un et à l'autre, et cela est tellement avéré, que madame Searron ne la voit plus, ni tout l'hôtel de Richelieu. Voilà une femme bien abymée : mais elle a cette consolation de n'y avoir pas peu contribué.

Charlotte-Eléonore Madeleine de La Mothe-Houdancourt, fille du maréchal, mariée, le 14 mars 1671. à Louis-Charles de Léris, duc de Ventadour. File étoit dame d'honneur de madame Henriette d'Angleterre; elle a été depuis gouvernante de Louis XV. File est morte le 15 décembre 1744.

102.

A la même.

A Paris , lundi 9 février 1671.

Je reçois vos lettres, comme vous avez reçu ma bagne; je fonds en larmes en les l'isant; il semble que mon cour veuille se fendre par la moitié; on croiroit que vous m'écrivez des injures ou que vous étes malade, ou qu'il vous est arrivé quelque accident, et c'est tout le contraire; vous m'aimez, ma chère enfant, et vous me le dites d'une manière que je ne puis soutenir sans des pleurs en ahondance. Vous continuez votre voyage sans aucune aventure fâcheuse, et lorsque j'apprends tout cela, qui est justement tout ce qui me peut être le plus agréable, voilà l'état où je suis. Vous vous amusez donc à penser à moi, vous en parlez, et vous aimez mienx m'écrire vos sentiments que vous n'aimez à me les dire ; de quelque façon qu'ils me viennent, ils sont reçus avec une sensibilité qui n'est comprise que de ceux qui savent aimer comme je fais. Vous me faites sentir pour vous tout ce qu'il est possible de sentir de tendresse; mais si vous songez à moi, soyez assurée aussi que je pense continuellement à vous : c'est ce que les dévots appellent une pensée habituelle; c'est ce qu'il faudroit avoir pour Dieu, si l'on faisoit son devoir : rien ne me donne de distraction; je vois ce carroese qui avance toujours, et qui n'approchera jamais de moi : je suis toujours dans les grands chemins, il me semble que j'ai quelquefois peur que ce carrosse ne verse : les pluies qu'il fait depuis trois jours me mettent au désespoir; le Rhône me fait une peur étrange. J'ai une carte devant mes yeux; je sais tous les lieux où vous couchez : vous êtes ce soir à Nevers; vous serez dimanche à Lyon, où vous recevrez cette lettre. Je n'ai pu vous écrire qu'à Moulins par madame de Guénégaud. Je n'ai reçu que deux de vos lettres; peut-être que la troisième viendra, c'est la seule consolation que je souhaite; pour d'autres, je n'en cherche pas. Je suis entièrement incapable de voir beaucoup de monde ensemble; cela viendra pent-être, mais il n'en est pas question encore. Les duchesses de Verneuil et d'Arpajon me veulent réjouir; je les en ai remerciees : je n'ai jamais vu de si belles ames qu'il y en a dans ce pays-ci. Je fus samedi tout le jour chez madame de Villars' à parler de vous, et à pleurer; elle entre bien dans mes sentiments. Hier je fus au sermon de M. d'Agene et au salut, et chez madame de Puisieux, et chez madame du Pui-du-Fou, qui vous fait mille amitiés. Si vous aviez un petit manteau fourré, elle auroit l'esprit en repos. Aujourd'hui je m'en vais souper au faubourg, tête à tête3. Voilà les fêtes de mon carnaval. Je fais tous les jours dire une messe pour vous : c'est une dévotion qui n'est pas chimérique. Je n'ai vu Adhémar i qu'un moment ; je m'en vais lui écrire pour le remercier de son lit ; je lui en suis plus obligee que vous. Si vous voulez me faire un véritable plaisir, ayez soin de votre santé, dormez dans ce joli petit lit, mangez du potage, et servez-vous de tout le courage qui me manque. Continuez à m'écrire. Tout ce que vous avez laissé d'amitiés ici est augmenté : je ne finirois point à vous faire des compliments, et à vous dire l'inquietude où l'on est de votre santé.

Mademoiselle d'Harcourt fut mariée avant-hier, il y eut un grand souper maigre à toute la famille; hier un grand bal et un grand souper an roi, à la reine, à toutes les dames parées : c'étoit une des plus belles fêtes qu'on puisse voir.

Madame d'Heudicourt est partie avec un déseppoir inconcevable, ayant perdu toutes ses amies, convaincue de tout ce que madame Scarron avoit toujours défendu, et de toutes les trahisons du monde. Mandez-moi quand vous aurez reçu mes lettres. Je fermerai tantôt celle-ci.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marie Gigault de Bellefonds, marquise de Villars, mère du maréchal duc de ce nom.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Claude Joli, célèbre prédicateur, depuis évêque d'Agen, mort à l'âge de 68 ans, en 1678.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Avec madame de La Fayette, rue de Vaugirard, vis-à-vis le petit Luxembourg.

<sup>1</sup> Joseph Adhémar de Monteil, frère de M. de Grignan : connu d'abord sous le nom d'Adhémar, fut appelé le chevalier de Grignan, après la mort de Charles-Philippe d'Adhémar son frère, arrivée le 6 février 1672; et s'étant marié dans la suite » N.... d'Oraison, il reprit le nom de comte d'Adhémar. Il étoit, en 1675, mestre de camp d'un régiment de cavalerie, à la tête duquel il se signala en plusieurs occasions, et surtout au combat d'Altenh Il fut fait maréchal de camp en 1688; et sans de fréquentes attaques de goutte, qui le mirent enfin hors d'état de continuer le service, sa réputation, son mérite et sa naissance l'auroient infailliblement conduit aux plus grandes distinctions de la guerre. Il mourut sans postérité le 19 novembre 1713, âgé de 69 ans.

Lundi au soir.

Avant que d'alter au fanbourg, je fais mon paquet, et je l'adresse à M. l'intendant à Lyon. La distinction de vos lettres m'a charmée : hélas! je la méritois bien par la distinction de mon amitié pour vous.

Madame de Fontevraud' fut bénite hier. MM. les prélats furent un peu fâchés de n'y avoir que des taluntrets.

Voici ce que j'ai su de la fête d'hier: toutes les cours de l'hôtel de Guise étoient éclairées de deux mille lanternes. La reine entra d'abord dans l'appartement de mademoiselle de Guise, fort éclairé, fort paré; toutes les dames se mirent à genoux autour de la reine, sans distinction de tabourets: on soupa dans cet appartement. Il y avoit quarante dames à table; le souper fut magnifique, le roi vint, et fort gravement regarda tout sans se mettre à table; on monta plus haut, où tout étoit préparé pour le bal. Le roi mena la reine, et honora l'assemblée de trois ou quatre courantes, et puis s'en alla au Louvre avec sa compagnie ordinaire. Mademoiselle ne voulut point venir à l'hôtel de Guise. Voilà tout ce que je sais.

Je veux voir le paysan de Sully qui m'apporta hier votre lettre; je lui donnerai de quoi hoire: je le trouve bien heureux de vous avoir vue. Hélas! comme un moment me parottroit, et que j'ai de regret à tous ceux que j'ai perdus! je me fais des dragons à aussi bien que les autres. D'Irval 4 a out parler de Mellusine: il dit que c'est bien employé, qu'il vous avoit avertie de toutes les plaisanteries qu'elle avoit faites à votre première couche; que vous me daignâtes pas l'écouter; que depuis ce temps-là d n'a point été chez vous. Il y a long-temps que cette créature-là parloit très-mal de vous; mais il falloit que vous en fussiez persuadée par vos yeux. Et aotre coadjuteur, ne voulez-vous pas bien l'em-

' Marie de Lorraine, qui mourut en 1688.

Fupression familière entre la mère et la fille,

Le cointe d'Avaux, frère du célèbre négociateur.

brasser pour l'amour de moi? N'est-il point encore seigneur corbeau pour vous? Je désire avec passion que vous soyez remise comme vous étiez. Hé! ma pauvre fille! hé! mon Dieu! a-t-on bien du soin de vous? Il ne faut jamais vous croire sur votre santé: voyez ce lit que vous ne vouliez point; tout cela est comme madame Robinet. Adieu, ma chère enfant, l'unique passion de mon cœur, le plaisir et la douleur de ma vie. Aimez-moi toujours, c'est la seule chose qui me pent donner de la consolation.

105. °

A la même.

A Paris, mercredi 11 février 1671.

Je n'en ai reçu que trois de ces aimables lettres qui me pénètrent le cœur; il y en a une qui ne revient point : sans que je les aime tontes, et que je n'aime point à perdre ce qui me vient de vous, je croirois n'avoir rien perdu : je trouve qu'on ne peut rien souhaiter qui ne soit dans celles que j'ai reçues : elles sont , premièrement , très-bien écrites; et de plus, si tendres et si naturelles, qu'il est impossible de ne les pas croire; la défiance même en seroit convaincue : elles ont ce caractère de vérité qui se maintient toujours, qui se fait voir avec antorité, pendant que la fausseté et la menterie demeurent accablées sous les paroles sans pouvoir persuader; plus leurs sentiments s'efforcent de paroître, plus ils sont enveloppés. Les vôtres sont vrais et le paroissent; vos paroles ne servent, tout au plus, qu'à vous expliquer; et, dans cette noble simplicité, elles ont une force à quoi l'on ne peut résister. Voilà, ma fille, comme vos lettres m'ont para; jugez quel effet elles me font, et quelle sorte de larmes je répands, en me trouvant persuadée de la vérité que je souhaite le plus. Vous pourrez juger par là de ce que m'ont fait les choses qui m'ont donné autrefois des sentiments contraires. Si mes paroles ont la même puissance que les vôtres, il ne faut pas vous en dire davantage; je suis assurée que mes vérités ont fait en vous leur effet ordinaire; mais je ne veux pas que vous disiez que j'étois un rideau qui vous cachoit : tant pis si je vous cachois; vous ètes encore plus aimable quand on a tiré le rideau; il faut que vons soyez à découvert pour être dans votre perfection; nous l'avons dit mille fois. Pour moi, il

Marie - Madeleine - Gabrielle de Rochechouart, celebre par son esprit et par ses vertus. Elle étoit avant du duc de Vivonne, et de mesdames de Ihianges et de Montespan. « Ces quatre personnes , dat Voltaire, dans le Siecle de Louis XIII, plaisoient sursersellement par un tour singulier de conversation, mêté de plaisanterie, de naiveté et de finesse, qu'on appeloit l'esprit des Mortemar. »

me semble que je suis toute nue, qu'on m'a déponillée de tout ce qui me rendoit aimable; je n'ose plus voir le monde, et, quoi qu'on ait fait pour m'y remettre, j'ai passé tous ces jours-ci comme un loup-garon, ne pouvant faire autrement · peu de gens sont dignes de comprendre ce que je sens ; j'ai cherche ceux qui sont de ce petil nombre, et j'ai evité les autres. J'ai vu Guitaud et sa fenume; ils vous aiment, mandez-moi un petit mot pour eux. Deux on trois Grignan me vinrent voir hier matin. J'ai remercié mille fois Adhemar de vous avoir prête son lit : nous ne voulûmes point examiner s'il n'eût pas été meilleur pour lui de troubler votre repos, que d'en être cause; nons n'enmes pas la force de ponsser cette folie, et nous fumes ravis de ce que le lit étoit hon. Il nous semble que vons êtes à Monlins aujourd'hui; vous y recevrez une de mes lettres : je ne vous ai point écrit à Briare; c'étoit ce cruel mercredi qu'il falloit écrire ; c'étoit le propre jour de votre départ : j'étois si affligée, si accablée, que j'étois même incapable de chercher de la consolation en vous écrivant. Voici donc ma troisième et ma seconde à Lyon; ayez soin de me mander si vous les avez reçues : quand on est fort éloigné, on ne se moque plus des lettres qui commencent par j'ai reculu vôtre, etc. La pensée que vous avez de vous éloigner toujours, et de voir que ce carrosse va toujours en delà, est une de celles qui me tourmentent le plus. Vous allez toujours, et enfin comme vous dites, vous vous trouverez à deux cents lieues de moi : alors ne pouvant plus sonffrir les injustices, sans en faire à mon tour, je me mettrai à m'éloigner aussi de mon cote, et j'en ferai tant, que je me tronverai à trois cents ce sera une belle distance, et ce sera aussi une chose digne de mon amitié, que d'entreprendre de traverser la France pour vous aller trouver. Je suis touchée du retour de vos cœurs entre le coadjuteur et vous : vous savez combien j'ai toujours trouvé que cela étoit nécessaire au bonheur de votre vie; conservez bien ce tresor; vous êtes vous-même charmee de sa bonté, faites-lui voir que vous n'étes pas ingrate. Je finirai tantôt ma lettre. Peut-être qu'à Lyon vous serez si etourdie de tous les honneurs qu'on vous y fera , que vous n'aurez pas le temps de lire tont ecci ; ayez au moins celui de me mander toujours de vos nou-

velles, comme vous vous portez, et votre aimable visage que j'aime tant, et si vous vous embarquez sur ce diable de Rhône. Je crois que vous aurex M. de Marseille! à Lyon.

Mercredl au soir.

Je viens de recevoir tout présentement votre lettre de Nogent; elle m'a été donnée par un fort honnète homme que j'ai questionué tant que j'ai pu; mais votre lettre vant mienx que tont ce qui se peut dire. Il étoit bien juste, una fille, que ce fût vous la première qui me lissiez rire, après m'avoir tant fait pleurer. Ce que vous me mandez de M. Busche est original, cela s'appelle des traits dans le style de l'éloquence ; j'en ai donc ri , je vous l'avoue, et j'en serois honteuse, si, depuis huit jours, j'avois fait autre chose que pleurer. Helas jo le rencontrai dans la rue ce W. Busche, qui amenost vos chevaux ; je l'arrêtai, et, toute en pleurs , je lui demandai son nom; il me le dit; je lui dis en sauglotant : Monsieur Busche, je vous recommande ma lille, ne la versez point; et, quand vous l'aurez. menée henreusement à Lyon, venez me voir pour me dire de ses nouvelles; je vous donnerai de quoi boire ; je le ferai assurément : ce que vous me mandez sur son sujet augmente heauxsup le renpect que j'avois déjà pour lui. Mais vous ne vous portez point bien, vous n'avez point durmi; le chocolat vous remettra : mais vous n'avez point de chocolatière, j'y ai pensé mille fois; comment ferez-vous? Hélas! mon enfant, vous ne vous trompez point, quand vous croyez que je suis occapée de vous encore plus que vous ne l'êtes de moi , quoique vous me le paroissiez plus que je ne vaux. Si vous me voyez, vous me voyez chercher ceux qui en veulent bien parler ; si vous m'econtex, vous entendez bien que j'en parle. C'est assez vous dire que j'ai fait une visite à l'abbe Guêton, pour parler des chemins et de la route de Lyon. Je n'ai encore vu aucum de ceux qui veuleut me divertir; en paroles convertes, e est qu'ils veulent m'empécher de penser à vous, et cela m'offense. Adieu, ma très-aimable, continuez à m'ecrire et à m'aimer; pour moi; je suis toute cutiere à vous, j'ai des soins extrêmes de votre enfant. Je n'ai point de lettres de M. de Grignan, et je ne laisee pas de lui eccire.

<sup>1</sup> M. de Forbin de Sanson, depuis cardinal.

104.

A la même.

A Paris, jeudi 12 février 1671.

Ceci est un peu de provision, car je ne vous cerirai que demain : mais je veux vous écrire présentement ce que je viens d'apprendre.

Le president Amelot, après avoir fait hier mille visues, se trouva un peu embarrassé sur le soir, et nomba dans une apoplexie epouvantable, dont il est mort ce matin à lunt heures. Je vous conseille d'estire à sa femme : c'est une affliction extrême dans toute sa famille.

Le duchesse de La Vallière manda au roi , par le marcelial de Bellefonds, outre cette lettre que l'on n'a point vue : « Qu'elle auroit plutôt quitté la cour, après avoir perdu l'honneur de ses bonnes graces, si elle avoit pu obtenir d'elle de ne le plus voir; que cette foiblesse avoit été si forte en elle, qu'à peine étoit-elle capable présentement d'en faire un sacrifice à Dieu; qu'elle voul'ut pourtant que le reste de la passion qu'elle a our pour lui servit à sa pénitence, et qu'après lo avoir donne toute sa jeunesse, ce n'étoit pas · trop encore du reste de sa vie pour le soin de son · alut. » Le roi pleura fort, et envoya M. Colbert Maillot, la prier instamment de venir à Versalles, et qu'il pût lui parier encore. M. Colbert la conduite; le roi a causé une heure avec elle, et a fort pleuré. Madame de Montespan fut aubrant d'elle, les bras onverts et les larmes aux yeux. Tout cela ne se comprend point. Les uns disent m'elle demeurera à Versailles, à la cour ; les autres pielle reviendra à Chaillot; nous verrons.

105.

A la meme.

Vendredi, 13 février 1671, chez M. DE COULANGES.

Morsieur de Coulanges veut que je vous écrive encore à Lyon; je vous conjure, ma chère enfant, a vous vous embarquez, de descendre au Pont-Sant Esprit. Ayez pitté de moi; conservez-vous, a vous voulez que je vive. Vous m'avez si bien

persuadée que vous m'aimez, qu'il me semble que, dans la vue de me plaire, vous ne vous hasarderez point. Mandez-moi bien comme vous conduirez votre barque. Hélas! qu'elle m'est chère et précieuse cette petite barque que le l'hône m'emporte si cruellement! J'ai oui dire qu'il y avoit en un dimanche gras, mais ce n'est que par oui dire, et je ne l'ai point vu. J'ai ete farouche au point de ne pouvoir pas souffrir quatre personnes ensemble. J'étois au coin du feu de madame de La Fayette. L'affaire de Mellusine est entre les mains de Langlade ', après avoir passe par celles de M. de La Rochefoucauld et de d'Hacqueville. Je vous assure qu'elle est bien confondue et bien méprisée par ceux qui ont l'honneur de la connoître. Je n'ai pas encore vu madame d'Arpajon; elle a une mine satisfaite qui m'importune. Le bal du mardi gras pensa être renvoyé; jamais il ne fut une telle tristesse ; je crois que c'étoit votre absence qui en étoit cause. Bon Dieu! que de compliments j'ai à vous faire! que d'amitiés! que de soins de savoir de vos nouvelles! que de lonanges l'on vous donne! Je n'aurois jamais fait, si je voulois nommer tous ceux et celles dont vous êtes aimée, estimée, adorée; mais, quand vous aurez mis tout cela ensemble, soyee assurée, ma fille, que ce n'est rien en comparaison de ce que je suis pour vous. Je ue vons quitte pas un moment; je pense à vous sans relache, et de quelle façon! J'ai embrasse votre fille, et elle m'a baisée, et très-bien baisée de votre part. Savez-vous bien que je l'aime, cette petite, quand je songe de qui elle vient!

106.

Au comte DE Bussy.

Paris, ce 16 février 1671.

Mon Dien, mon cousin, que votre lettre est raisonnable, et que je suis impertinente de vous attaquer toujours! Vous me faites voir al clairement que j'ai tort, que je n'ai pas le mot à dire; mais je suis tellement résolue de m'en corriger, que, quand nos lettres désormais devroient être aussi froides

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> flomme attaché à la maison de Bouillon , et depuis secrétaire du cabinet.

qu'elles sont vives, il est certain que je ne vous donnerois jamais sujet de m'écrire sur ce ton-là. Au milieu de mon repentir, à l'heure que je vous parle, il vient encore des aigreurs au bout de ma plume, ce sont des tentations du diable que je renvoie d'où elles viennent. Le départ de ma fille m'a causé des vapeurs noires; je prendrai mieux mon temps, quand je vous écrirai une autre fois, et, de bonne foi, je ne vous fâcherai de ma vie.

Encore une fois, j'aime fort que vous vous amusiez à notre belle et ancienne chevalerie; cela me fait un plaisir extrême. L'abbé (de Coulunges) vous prie de lui faire part de votre dessein: il a fait une litanie des Sévigné, il vent travailler à nos Rabutin; écrivez-lui quelque chose qui puisse embellirson histoire. Je ne trouve rien de si proche que d'être d'une même maison; il ne faut pas s'étonner si l'on s'y intéresse, cela tient dans la moelle des os, au moins à moi. C'est fort bien fait à vous d'avoir tous nos titres, je suis hors de la famille, et e'est vous qui devez tout soutenir.

Adieu, mon cher cousin, écrivons-nous un peu sans nous grouder, pour voir comment nous nous en trouverous. Si cela nons ennuie, nous serons toujours sur nos pieds pour nous faire quelque petite querelle d'Allemand, sur d'autres sujets, cela s'entend. Ce qui me platt de tont ceci, c'est que nous éprouvons la bonté de nos cœurs qui est inépuisable.

107. \*

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Chaseu, ce 23 février 1071.

Si votre lettre du mois de janvier me donna du chagrin contre vous, ma chère cousine, celle que je viens de recevoir m'a donné bien de l'estime et de l'amitié pour vous. Je n'ai jamais vu un retour si sincère et si honnête que le vôtre, ni qui marqual un cœur si bien fait; je ne doute pas, après cela, que vous n'ayez plus d'égards pour moi que vous n'en avez eu, et vous savez bien que, depuis ma faute contre vous et votre amnistie, on ne peut être plus net que je l'ai été.

An reste, ma chère cousine, ne craignez pasque mes lettres soient moins vives, quand vous ne serez pas aigre; je ne laisse pas d'être assez animé avec ceux dont je suis content; mais si enfin vous me trouviez un peu fade, nous trouverons assez de gens qui méritent des coups de patte, sans nous en donner l'un à l'antre.

L'approbation que vous donnez à l'histoire de notre maison, mon ouvrage et l'éloge que vous faites de ma lettre dédicatoire, m'obligent de vous faire confidence de quelque chose de plus important à quoi je m'amuse; mais je vous demande le secret.

Pendant que j'étois dans la Bastille, je me mis dans la tête d'érrire mes campagnes; il y a trois ans que je trouvai ce travail assez beau pour me convier à l'étendre davantage, et faire ce qu'on appelle des mémoires.

Le roi sait ecci, et que je retourne à la cour, ou non, il le verra infailliblement; peut-être que les actions de guerre qui sont diversifices d'autres événements, et tout cela conté avec des tours assez singuliers, divertiront ce grand prince; tant y a qu'en l'amusant je lui apprendrai, à n'en pouvoir douter, ce que j'ai fait pour son service; et c'est là mon principal dessein.

108. \*

De madame de Sévigné à madame de Guignas.

A Paris, mercredi 18 février 1071.

Je vous conjure, ma fille, de conserver vos yeux; pour les miens, vous savez qu'ils doivent finir à votre service. Vous comprenez hien, ma belle, que, de la manière dont vous m'écrivez, il faut bien que je pleure en lisant vos lettres. Pour comprendre quelque chose de l'état où je suis, joignez, ma bonne, à la tendresse et à l'inclination naturelle que j'ai pour votre personne, la petite circonstance d'être persuadée que vous m'aimez, et jugez de l'excès de mes sentiments. Méchante ! pourquoi me cachez - vous quelquefois de si précieux trésors' Vous avez peur que je ne meure de joie; mais ne craignez-vous pas aussi que je ne menre du deplaisir de croire voir le contraire ? Je prends d'Hacqueville a témoin de l'état où il m'a vu autrefois; mais quittons ces tristes souvenirs, et laissez-moi jouir d'un bien sans lequel la vie m'est dure et

ficheuse. Ce ne sont point des paroles, ce sont des verités. Madame de Guénégaud m'a mandé de quelle manière elle vous a vue pour moi : je vous conjure d'en garder le fond; mais plus de larmes, je vous en prie : elles ne vous sont pas si saines qu'à moi. Je suis présentement assez raisonnable; je me sontiens au besoin, et quelquefois je suis quatre on cinq heures tout comme une autre; mais pen de chose me remet à mon premier état : un souvenir, un lien, une parole, une pensée un peu imp arrêtée, vos lettres surtout, les miennes même ca les écrivant, quelqu'un qui me parle de vous; unlà des écueils à ma constance, et ces écueils se rencontrent souvent. J'ai vu Raymond chez la comtese du Lude; elle me chanta un nouveau récit do ballet; mais si vous voulez qu'on le chante, duntez-le. Je vois madame de Villars, je me plais aver elle, parce qu'elle entre dans mes sentiments; de vous dit mille amitiés. Madame de La Fayette comprend fort bien aussi les tendresses que j'ai pour vous ; elle est touchée de l'amitié que vous se temoignez. Je suis assez souvent dans ma famile, quelquefois ici le soir par lassitude, mais rement. J'ai vu cette panyre madame Amelot; de pleure bien, je m'y connois. Faites quelque mention de certaines gens dans vos lettres, afin que je le leur puisse dire. Je vais aux sermons des Ascarno et des Bourdaloue ; ils se surpassent à 'ari. Voità bien de mes nouvelles; j'ai fort envie e savoir cles votres, et comment vous vous serez rouce à Lyon; pour vous dire le vrai, je ne pense oulle autre classe. Je sais votre route, et où vous sez couché tous les jours, vous étiez dimanche Lvon; vous auriez bien fait de vous y reposer phoes jours. Vous m'avez donné envie de m'intener de la mascarade dumardi gras : j'ai su qu'un and homme, plus grand de trois doigts qu'un autre, avoit fait faire un habit admirable; il ne voulut point le mettre, et il se trouva par hasard qu'une teme qu'il ne connoît point du tout, à qui il n'a parais parle, n'étoit point à l'assemblées; du reste,

il faut que je dise, comme Voiture: personne n'est encore mort de votre absence, hormis moi; ce n'est pas que le carnaval n'ait été d'une tristesse excessive, vous pouvez vous en faire honneur; pour moi, j'ai cru que c'étoit à cause de vous; mais ce n'est point assez pour une absence comme la vôtre. J'envoie pour cette fois cette lettre en Provence; j'embrasse M. de Grignan, et je meurs d'envie de savoir de vos nouvelles. Dès que j'ai reçu une lettre, j'en voudrois tout-à-l'heure une autre, je ne respire que d'en recevoir.

Vous me dites des merveilles du tombeau de M. de Montmorency, et de la beauté de mesdemoiselles de Valençai. Vous écrivez extrémement bien , personne n'écrit mieux : ne quittez jamais le naturel, votre tour s'y est formé, et cela compose un style parfait. J'ai fait vos compliments à madame de La Fayette et à M. de La Rochefoucauld et à Langlade; tout cela vous aime, vous estime et vous sert en toute occasion. Vos chansons m'ont paru jolies ; j'en ai reconnu les styles. Ah! mon enfant, que je voudrois bien vous voir un peu, vous entendre, vous embrasser, vous voir passer, si c'est trop demander que le reste! Hé bien, par exemple, voilà de ces pensées à quoi je ne résiste pas. Je sens qu'il m'ennuie de ne vous plus avoir : cette séparation me fait une douleur au cœur et à l'ame, que je sens comme un mal du corps. Je ne vous puis assez remercier de toutes les lettres que vous m'avez écrites sur le chemin : ces soins sont trop aimables, et font bien leur effet aussi ; rien n'est perdu avec moi ; vous m'avez écrit de partout : j'ai admiré votre bonté; cela ne se fait point sans beaucoup d'amitié; autrement on serait plus aise de se reposer et de se coucher. L'impatience que j'ai d'avoir encore de vos nouvelles et de Rouane et de Lyon n'est pas médiocre; je suis en peine de votre embarquement, et de savoir ce que vous a paru ce furieux Bliône, en comparaison de notre pauvre Loire, à laquelle vous avez tant fait de civilités. Que vous êtes honnête de vous en être souvenue comme d'une de vos anciennes amies! Hélas! de quoi ne me souviens-je point? Les moindres choses me sont chères ; j'ai mille dragons. Quelle différence! je ne revenois jamais ici sans impatience et sans plaisir : présentement j'ai beau chercher, je ne

Jules Mascaron, prêtre de l'Oratoire, nomméen

Il s'agst ici du roi, qui, dans son chagrin du teport de madame de La Vallière, ne voulut point mure cet habit magnifique; et cette dame n'est ster que madame de Montespan enveloppée dans ne contre-vérité.

vous trouve plus; et comment peut-on vivre quand on sait que, quoi qu'on fasse, on ne trouvera plus une si chère enfant? Je vous ferai bien voir si je souhaite, par le chemin que je ferai pour l'aller chercher. J'ai reçu une lettre de M. de Grignan; il n'y en a point pour vous. Il me mande qu'il reviendra cet hiver; vous quittera-t-il? ou le suivrez-vous? Faites-moi réponse.

M. le dauphin étoit malade, il se porte mieux. On sera à Versailles jnsqu'à lundi. Madame de La Vallière est toute rétablie à la cour. Le roi la reçut avec des larmes de joie ; elle a eu plusieurs conversations tendres: tout cela est difficile à comprendre, il faut se taire'. Les nouvelles de cette année ne tiennent pas d'un ordinaire à l'autre. J'ai une infinité de compliments à vous faire. Je vois tous les jours votre petite; je veux qu'elle soit droite, voilà mon soin : cela seroit plaisant d'être votre fille et de M. de Grignan, et qu'elle ne fût pas bien faite; je suis habile, j'ai même des précautions inutiles. J'ai vu hier madame du Puy-du-Fou, qui vous salue; j'ai vu aussi madame de Janson et madame Le Blanc. Tout ce qui a rapport à vous de cent lienes loin m'est plus agréable qu'autre chose. Mon Dieu! le Rhône! vous y ètes présentement. Quelle idée pour moi et quelle inquiétude jusqu'à ce que je vous en sache dehors!

109.

.. .- .- ....

A la même.

Vendredi 20 février 1671.

Je vous avoue que j'ai une extraordinaire envie de savoir de vos nouvelles; songez, ma chère

On croit devoir mettre ici comme variante le texte de 1726, édition de Rouen. « Le roi la reçut avec des larmes de joie, et madame de Montespan avec des larmes.... devinez de quoi. L'on a cu avec l'une et l'autre des conversations tendres...., etc. » Madame de Montmorency, dans une lettre qu'elle écrit au comte de Bussy le 25 février 1671, lui dit : « Des gens qui disent l'avoir out, assurent que le roi et madame de Montespan ont cu grand démélé sur cela, et que celle-ci ne vouloit point souffrir le retour de l'autre. » (Supplément de Bussy.) Il est vraisemblanle que le texte de 1726 contenoit la véritable expression de madame de Sévigué.

fille, que je n'en ai point eu depuis l ne sais rien du reste de votre voyage ju ni de votre ronte jusqu'en Provence; assurée qu'il me viendra des lettres; point que vous ne m'ayez écrit; ma tends, et je ne les ai pas : il faut se s'amuser en vous écrivant. Vous saure tite, qu'avant hier au soir, mercredi revenue de chez M. de Coulanges, a sons nos paquets les jours d'ordinaire à me concher; cela n'est pas extr<mark>aord</mark>i ce qui l'est beaucoup, c'est qu'à trois l minuit j'entendis crier au voleur, au cris si près de moi et si redoublés, que tai point que ce ne fût ici ; je crus mên qu'on parloit de ma pauvre petit-fille ; j point qu'elle ne fût brûlée : je me leva crainte, sans lumière, avec un tremi m'empéchoit quasi de me soutenir. Je c appartement, qui est le vôtre; je trouva une grande tranquillité; mais je vis la Guitaud tout en feu; les flanmes pas dessus la maison de madaine de Vant voyoit dans nos cours, et surtout chez! taud, une clarté qui faisoit horreur : c cris, c'étoit une confusion, c'étoit un vantable des poutres et des solives qui t je fis ouvrir ma porte , j'envoyai m**es** g cours: M. de Guitaud m'envoya une ce qu'il a de plus précieux; je la mis da binet, et puis je voulus aller dans la rue comme les autres; j'y trouvai M. et r Guitand quasi nus, l'ambassadeur de tous ses gens , la petite de Vauvineux : toit tout endormie chez l'ambassadeur meubles et vaisselles d'argent qu'on si lui. Madame de Vanvineux faisoit d pour moi , j'étois comme dans une île, a grande pitié de mes pauvres voisins. Mac ton et son frère donnoient de très-bon nous étions dans la consternation : le 1 allumé qu'on n'osoit en approcher, et péroit la fin de cet embrasement qu'av

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Charlotte-Élisabeth de Cocheület, 1679 à Charles de Rohan, prince de Gué de Monthason. (Foyce: la lettre de madau gné à sa fille, du 6 décembre 1679.)

on de ce pauvre Guitaud. Il faisait pitid: aller sauver sa mère qui brûloit au troie; sa femme s'attachoit à lui, et le retedui ; il étoit entre la douleur de ne pas mère, et la crainte de blesser sa femme, cinq mois; enfin il me pria de tenir sa le fis : il trouva que sa mère avoit passé de la flamme, et qu'elle étoit sauvée. Il er retirer quelques papiers; il ne put du lieu où ils ctoient : enfin il revint à cette rue où j'avois fait asseoir sa femme : his, pleins de charité et d'adresse, trasi hien, qu'ils coupérent le feu. On jeta de le reste de l'embrasement, et cutin le it faute de combattants, c'est-à-dire après mer et le second étage de l'antichambre stite chambre et du cabinet, qui sont à e du salon , curent été entièrement conappela bonheur ce qui restoit de la poiqu'il y ait pour Guitand pour plus de cus de perte ; car on compte de faire reppartement, qui étoit peint et doré. Il usieurs beaux tableaux à M. Le Blanc, maison : il y avoit aussi phisieurs taars, miniatures, membles, tapisseries. grand regret à des lettres; je me suis que c'étoient des lettres de M. le prince. e vers les cinq beures du matin, il fallut nadame de Guitand; je lui offris mon adame Guêton la mit dans le sien, parce plusieurs chambres meublées. Nous la mer; nous envoyames quérir Bouchet; len que cette grande émotion ne la fasse devant les deux jours. Elle est donc panvre madame Guêton ; tout le monde ir, et moi je continue mes soins, parce up bien commencé pour ne pas achever: lez demander comment le feu s'étoit mis tion; on n'en sait rien, il n'y en avoit l'appartement où il a pris : mais si on fer dans une si triste situation, quels porrait-on pas fait de l'état où nous étions Land étoit nu en chemise avec des chauspe de Guitand etoit nu-jambes, et avoit de ses mules de chambre; madame de ctoit en petite jupe sans robe-detous les valets, tous les voisins, en bonuit. l'ambassadeur étoit en robe-dechambre et en perruque, et conserva fort bien la gravité de la sérénissime; mais son secrétaire etoit admirable. Vous parlez de la poitrine d'Hercole; vraiment celle-ci etoit bien autre chose, on la voyoit tonte entière : elle est blanche, grasse potelee, et surtout sans aucune chemise, car le cordon qui la devoit attacher avait été perdu à la bataille. Voilà les tristes nouvelles de notre quartier, le prie Dervilles de faire tous les soirs une ronde pour voir si le feu est éteint partout; on ne sauroit trop avoir de précautions pour éviter ce malheur. Je souhaite que l'eau vous ait été favorable; en un mot, je vous souhaite tous les biens, et je prie Dien qu'il yous garantisse de tous les mans.

M. de Ventadour devoit être marié jeudi, c'est-âdire hier; il a la fièvre : la maréchale de La Mothe a perdu pour cinq cents écus de poisson. L'autre jour, à table chez M. du Mans, Courcelles dit qu'il avoit deux bosses à la tête, qui l'empéchoient de mettre une perruque : cette sottise nous fit tous sortir de table, avant qu'on eût achevé de manger du fruit, de peur d'éclater à son nez : un peu après, d'Olonne arriva, M. de La Rochefoncauld me dit : Madame, ils ne peuvent pas tenir deux dans cette chambre; et, en effet, Courcelles sortit.

Voità hien des lanternes, ma chère enfant, mais toujours vous dire que je vous aime, que je ne songe qu'à vous, que je ne suis occupée que de ce qui vous touche, que vous êtes le charme de ma vie, que jamais personne n'a été aimée si chèrement que vous, cette répétition vous ennuieroit. J'embrasse mon cher Grignan et mon coadjuteur.

110.

A la même.

Mercredi 25 février 1671.

Jen'ai point encore regu une lettre que je suis persuadec que vous m'avez écrite de Lyon avant que d'en partir : je croirai difficilement qu'ayant pu m'ecrire et ayant écrit à M. de Coulanges, vous m'ayez oubliée: je fais on grand bruit pour retrouver ce paquet. J'ai regula première lettre que vous m'ecrivites le lendemain que vous y fittes arrivée. Je ne suis pas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maltre-d'hôtel de M. de Grignan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Louis de La Tremouille, comte d'Olonne, mort en 1686.

encore à l'épreuve de tout ce que vous me mandez; j'ai transi de vous voir passer de nuit cette montagne i que l'on ne passe jamais qu'entre deux sofeils et en litière; je ne m'étonne pas si vos parties nobles ont été si culbutées. M. de Coulanges avoit mandée au secrétaire de M. du Gué : qu'on envoyat une litière à Ronane; si vous aviez écrit un mot du jour que vous croyiez arriver, vous l'auriez trouvée infailliblement. Jamais personne comme vous ne s'est conduite comme vous avez fait, et jamais aussi on n'a laissé mourir de faim une pauvre femme : la prévoyance de la fourmi nous apprend qu'il fant faire des provisions où l'on en trouve, pour quand on n'en trouve point. Ma chère enfant, comme vous avez été traitée! Si j'avois été là; il n'en ent pas été de même, et je n'aurois pas pris votre courage pour de la force, comme on a fait. L'aventure de madame Robinet 3 m'auroit bien appris à ne pas vous consulter sur ce qui regarde votre personne. En un mot, vos fatigues ont été grandes; il n'en est plus question presentement; mais tout ce qui vous touche ne me passe pas légèrement dans l'esprit. J'écris au coadjuteur sur sa bonne tête ; qu'il vous montre ma lettre : en voilà une de Guitaud, qui vous réjouira. J'ai fait vos compliments à mesdames de Villars et de Saint-Géran: la première vous aime tendrement, elle vous écrira. Faites mention, dans vos lettres, de ma tante, de la Troche, de la Vauvinette et de la d'Escars; tout cela ne parle que de vous. Madame du Gué a mandé à M. de Coulanges que vous êtes belle comme un ange; elle est charmée de vous et contente de vos politesses : elle mande qu'elle vous a mise dans voire bateau par un temps et par un calme admirables ; tout cela me donne de l'espérance; mais je ne serai tranquille qu'en apprenant que vous êtes arrivée à Arles, l'espère que Ripert vous aura fait descendre aux endroits périlleux; pour seigneur Corbeau i je ne m'y fie plus. Je n'ai point sur le cœur de m'être divertie, ni même de m'être distraite pendant votre voyage; je suivie pas à pas, et quand vous étiez mal point été en repos; je vous suis aussi sidèle que sur la terre. Nous avons compté vos j il nous semble que vous arrivates dimanch M. de La Rochefoncauld dit que je cont idée sur l'amitié, avec toutes ses circons dépendances. Il a en encore des conversa Mellusine, qui sont incomparables; on me écrire, mais en gros elles sont comme vou haitez '. Votre enfant embellit tous les je rit, elle connoît; j'en prends beaucoup de quet vient voir la nourrice très souvent; point sisotte sur cela que vous pensez; jed vous, quand je ne me sie à personne, je merveilles. Votre frère revint avant-hier quasi pas vu; il est à Saint-Germain; # portent bien; il nous faisoit peur de sa sui qu'il s'ennuyoit à Nancy depuis le depar dame Madruche.

Je reçois donc votre lettre dumercredly m'écrivites de Lyon un peu à la bâte; fait plaisir; il en coûte des renouvelle tendresse dont on est fort aise : je ne opoint ceux qui veulent les éviter. Vous a embarquer, ma chère fille; je recevrai de de tous les endroits dont vous pourrez j'en suis persuadée. Mon Dieu! que j'ai savoir de vos nouvelles, et que vous m'ét Il me semble que je fais tort à mes sentit vouloir les expliquer avec des paroles : j voir ce qui se passe dans mon cœur sur t'

Le comte de Saint-Paul est présentem Longueville; son frère lui fit la donation son bien lundi au soir : c'est environ trois livres de rente; tous ses meubles, toute reries; l'hôtel de Longueville; en un ma plus grand parti de France : si madame le peut épouser, elle fera une très boun J'embrasse de tout mon cœur M. de Gr ne fais point de réponse à sa dernière les besoin de quelque chose, puisque vous la dernière tendresse. M. Vallot est mot

la montagne de Tarare est sur le grand chemin de Rouane à Lyon; elle étoit autrefois très-difficile à passer; maisdepuis, par les grands travaux qu'on à a faits, les voyageurs la passent avec moins d'incommodité.

M. du Gué-Bagnols, intendant de Lyon, beaupère de M. de Coulanges.

<sup>\*</sup> Loyez la lettre du 19 novembre 1670.

M. le coadjuteur d'Arles.

<sup>1</sup> Foyez la lettre 101, ci-dessus.

Premier médecin du roi.

411.

A la même.

A Paris, vendredi 27 février 1671.

re cette année, pas même la mort de e je vous reprends; il se porte bien, mourir, comme on me l'avoit dit, il a e qui l'a ressuscité. Il a dit au roi que homme qu'il connût pour la mede-M. du Chesnai du Mans. Madame de u il y a deux jours pour Rome. M. de oit aller que cet été avec sa femme. in se plaignit au roi qu'on envoyât sa ne sans son consentement; que c'étoit puie qu'on ôtat ainsi une femme de la doon mari, et qu'on lui fit donner vingtlivres de pension par an, et douze mille atement, pour un voyage qu'il n'apit, et qui le deshonoroit. Sa majesté le tout étant réglé, et le voyage résolu, tre chose. Pour madame de Mazarin, n'on lui disoit ici pour l'obliger de se e son mari, elle repondoit toujours en rependant la guerre civile : l'oint de int de Mazarin.

de madame de La Vallière, nous sompoir de ne pouvoir vous la remettre à is elle est à la cour beaucoup mieux té depuis long-temps; il faut vous rébisser. On appelle le duc de Longued'Orleans, et le comte de Saint-Paul, meville. M. de Ventadour a la sièvre , de sorte que son mariage est retardé; belles choses là-dessus; cette petite urt est bien jolie. L'abbé de La Vicdi l'autre jour : « Mademoiselle , il n'y parence que vous refusiez à d'autres ce corderez à M. de Ventadour.» Et Benl : a Je voudrois bien qu'une mère, une amie voulût se nièler de gronder une ame celle-là, parce qu'elle hairoit son felle auroit un galant; ma foi elle augrace! » M. de Duras a , cette année , nyage de Flandre, le même commantral qu'avoit M. de Lauzun l'année pas-

sée; et d'autant plus beau, qu'il y aura une fois plus de troupes. Le roi a donné à mademoiselle de La Mothe, fille de la reine, deux cent mille francs: elle trouvera bientôt parti. M. de Lauzun a refusé le bâton de maréchal de France que le roi vouloit lui donner; il a dit qu'il ne le méritoit pas, et que, s'il avoit assez servi, ce seroit un honneur qu'il tiendroit fort cher, mais qu'il ne vouloit l'avoir que par le bon chemin. D'Hacqueville, par ses soins, a fait avoir à M. le cardinal de Retz six mille livres de rente sur le même fonds qu'on a donné au cardinal de Bouillon, hormis qu'il n'en a pas l'obligation à MM. du clergé.

112.

A la meme.

A Paris, vendredi au soir, 27 février 1671.

Le Rhône, ma chère fille, me tient fort au cœur; je crois que vous êtes arrivée heureusement ; mais j'aimerois bien à le savoir par vous : j'attends cette nouvelle avec une impatience digne de tout le reste. Il nous semble que vous arrivâtes samedi à Arles : il nous semble que M. de Grignan est venu au-devant de vous au Saint-Esprit; il nous semble qu'il a été ravi de vous revoir et de vous ravoir ; il nous semble que vous avez fait comme mercredi votre entrée à Aix; et puis, il nous semble que vous êtes bien lasse. Ma chère enfant, reposez-vous, au nom de Dieu; tenez-vous au lit, restaurez-vous, et comptez-moi bien l'état où vous êtes. Savez-vous que votre souvenir fait ici la fortune de ceux que vous en favorisez? Les autres languissent après. Le petit mot pour ma tante ne se peut payer; on est encore fort loin de vous oublier. On m'a tantôt dit mille horreurs de cette montagne de Tarare; que je la hais! Il y a un autre certain chemin où

¹ Voici comment l'abbé de Choisi racontele refus de Lauzun dans le fragment inédit de ses mémoires. • Le roi dit à M. de Lauzun : Je vous ferai si grand » que vous n'aurez pas sujet de regretter la fortune » que je vous ôte; je vous fais, en attendant, due et » pair et maréchal de France. — Sire, interrompit » Lauzun, vous avez fait tant de dues qu'on n'est » plus honoré de l'être, et pour le bâton de maréchal » de France, votre majeste pourra me le donner » quand je l'aurai mérité par mes services. •

78 LETTRES

la rone est en l'air, et l'on tient le carrosse par l'imperiale ; je ne sontien: pas cette idee ; mais il n'est plus question de tout cela.

## Répunse a la lettre de Vienne.

Je la recois présentement cette aimable lettre; ne voyez-vous point comme je la reçois et avec quelle tendresse je la lis? Je crois que vons ne me deman lez pas que je paisse être de sang froid en cette occasion. Il est vrai que la dignité de beaute où vous avez été elevee n'est pas d'une petite fatigue; si vous n'éticz peint belle, vous vous reposeriez : il faut choisir. Votre paresse me faire peur, ne la croyez pas sur ce choix; il n'y a rien de si aimable que d'être belle ; c'est un présent de Dien qu'il faut conserver. Vous savez comme j'aime votre beauté; mon amour-propre m'y fait prendre intérêt : je vous la recommande pour l'amour de moi. Il me semble qu'on me va trouver bien habile en Provence d'avoir fait un si juli visage, si donx et si regulier. Your êtes fâchée que votre nez ne soit pas de travers; et moi, qui suis rangée, j'en suis ravie : Je ne comprends pas ce que peuvent faire avec moi mes paupières bigarrées. Mais ne crovez-vous point que M. de Coulanges et moi nous sommes sorciers de deviner tout ce que vous faites? Vous n'êtes point surprise des bords de votre Rhône; vous les trouvez beaux, et ce fleuve n'est composé que d'entreomme les autres; pour moi, j'en ai une idée extraordinaire; il me semble qu'on devroit

Mille sources de sang forment cette rivière , Qui,tratuaut des corps morts et de vieux ossements, Au ben de nurmurer fait des gémissements.

Langlade vous rendra compte de sa visite chez Melhasine; en attendant, je puis vous dire que ce qu'il avoit à faire n'étoit autre chose que d'avori le plaisir de lui laver sa cornette; il l'a fait plus volontuers qu'un autre. Elle est, je vous assure, bien mortifice et bien decontenancée : je la vis l'autre jour, elle u'a pas le mot à dire. Votre absence a renouvele la tendresse de tous vos amis; mais il fant que cette absence ne soit pas infinie, et quelque aversion que vous avez pour les fatigues d'un long voyage, vous ne devez songer qu'à vous mettre en état de les recommencer. J'ai dit à M, de La Rochefoucandt ce que vous trouvez des fatigues des autres, et l'application que vous en faites : il

m'a chargée de mille amities pour vous, m si bon ton, et accompagnées de si agreable ges, qu'il mérite d'être aimé de vous.

Je ferai vos compliments à madame de Il y a presse d'être nomme dans mes lei vous remercie d'avoir fait mention de l Vous avez vu votre tame' au Saint-Esprit. aurez ete reçue comme une reine. Ma vous conjure de me bien mander tout co me parler de M. de Grignan, et de M. Vous savez que nous avons réglé que l'on tant les détails des personnes qui sont indiqu'on les aime de celles qui ne le sont pi à vous à deviner de quel nombre vous été de moi. Mascaron , Bourdaloue , me donné à-tour des plaisirs et des satisfactions qui ponr le moins, me rendre sainte : des l tends quelque chose de beau, je vous o vous avez part à tout ce que je pense : en moi, tous les jours, les effets d'une amitié. Je vous embrasse tendrement, em moi aussi. Une petite amitic à mon coal pour M. de Grignan, il me semble qu glorieux de vous avoir, qu'il n'écoute q some.

## 115.

A la même.

A Paris , mardi 3 mare

Si vous étiez ici, ma chère enfant, ri moqueriez de moi, j'écris de provision. Il par une raison bien différente de celle que donnois un jour pour m'excuser d'avolt quelqu'un une lettre qui ne devoit partir deux jours ; c'étoit parce que je ne megnère de lui, et que dans deux jours je pas autre chose à lui dire. Voici tont le ce c'est que je me source beaucoup de vi j'aime à vous entretenir à toute heure, et la seule consolation que je puisse avoir tement. Je suis aujourd'hm toute seule dehambre par l'excès de ma manvaise han mis lasse de tout; je me suis fait un pl

Anne d'Ornano, sœur de Marguevite d' mère de madame de Grignan.

lei, et je m'en fais un de vous écrire hors pos : mais belas! vous n'avez pas de ces de foisirs, j'écris tranquillement, et je ne ends pas que vous puissiez lire de même : ois pas un moment ou rous soyez à vous ; un mari qui vous adore, qui ne pent se l'erre auprès de vous, et qui peut à peine en tre son bonheur. Je vois des harangues, finités de compliments, de civilites, de vion vous fait des honneurs extrêmes , il faut re à tout cela , vous êtes accablée ; moisur ma petite boule, je ne suftirois pas. it votre paresse pendant fout ce fracas? ofire, elle se retire dans quelque petit eaelle meurt de peur de ne plus retrouver e; elle yous attend dans quelque moment pour vous faire au moins souvenir d'elle, et re un mot en passant. Helas! dit-elle, m'aoublice? Songez que je sais votre plus amie, celle qui ne vous a jamais aban-, la tidèle compagne de vos plus beaux que c'est moi qui vons consolois de tons les et qui même quelquefois vous les faisois ni vous ai empêchée de mourir d'ennui, et tagne et dans votre grossesse : quelquefois pere troubloit nos plaisies, mais je savois vous reprendre; presentement je ne sais i j'en suis; les bonneurs et les representare feront perir , si vous n'avez soin de moi. mble que vous lui dites en passant un ped'amitié, vous lui donnez quelque espéde vous posséder à Grignan; mais vous one . et vous n'avez pas le loisir d'en dire age. Le desoir et la raison sont autour de ne vous donnent pas un moment de reparinene, qui les ai tant honores, je leur ntraire, et ils me le sont; le moyen qu'ils sent le temps de lire de telles lanterneries? assure, ma chère enfant, que je songe à vous ellement, et je sens tous les jours ce que e dites une fois, qu'il ne falloit point apsur certaines pensoes; si l'on ne glissoit sas , ou seroit toujours en larmes , c'est-àmai. It u'y a lieu dans cette maison qui ne se le cour; toute votre chambre me tue; but meetre on paravent tout an indien, pour e un peu la vue; une fenêtre de ce degré Je vous vis monter dans le carrosse ded'Ilac-

queville, et par où je vous rappelai, me fait peur à moi-même, quand je pense combien alors j'etois capable de me jeter par la fenètre ; car je suis folle quelquefois; ce cabinet ou je vous embrassai sans savoir ce que je faisois; ces capucius, où j'allai entendre la messe; ces larmes qui tomboient de mes yeux à terre, comme si c'ent eté de l'eau qu'on ent repandue; Sainte - Marie, madame de La Fayette, mon retour dans cette maison, votre appartement , la nuit , le lendemain ; et votre premiere lettre, et toutes les antres, et encore tous les jours, et tous les entretiens de ceux qui entrent dans mes sentiments; ce panyre d'Hacqueville est le premier ; je n'oublierai jamais la pitié qu'il ent de moi. Voilà donc où j'en reviens, il faut glisser sur tout cela, et se bien garder de Sahandonner à ses pensées et aux mouvements de son caur : j'aime mieux m'occaper de la vie que vous faites maintenant; cela me fait une diversion, sans m'eloigner pourtant de mon sujet et de mon objet, qui est ce qui s'appelle poétiquement, l'objet aimé. Je songe donc à vous, et je sonhaite toujours de vos lettres; quand je viens d'en recevoir, j'en voudrois bien encore. J'en attends presentement, et je reprendrai ma lettre, quand j'aurai reçu de vos nouvelles. J'abasa de vous, ma très-chère, j'ai voula aujourd'hui me permettre cette lettre d'avance; mon cœur en avoit besoin, je n'en ferai pas une confunie.

## 114 .

## A la même.

## A Paris, mercredi 4 mars 1671.

Ah! ma fille, quelle lettre! quelle peinture de l'état où vous avez été! et que je vous aurois mal tenu ma pagole, si je vous avois promis de n'être point elfrayée d'an si grand peril! Je sais bien qu'il est passé: mais il est impossible de se représenter votre vie si proche de sa fin, sans fremir d'horreur, et M. de Grignan vous laisse embarquer pendant un orage; et quand vous êtes téméraire, il trouve plaisant de l'être encore plus que vous; au fieu de vous faire attendre que l'orage soit passé, il veut bien vous exposer: ah! mon Dieu! qu'il cût été bien mieux d'être timide, et de vous dire que, si

80 LETTRES

vous n'aviez point de peur, il en avoit, lui, et ne souffriroit point que vous traversassiez le Rhône par un temps comme celui qu'il faisoit! Que j'ai de peine à comprendre sa tendresse en cette occasion! ce Rhône qui fait peur à tout le monde, ce pont d'Avignon où l'on auroit tort de passer en prenant de loin toutes ses mesures, un tourbillon de vent vous jette violemment sous une arche; et quel miracle que vous n'ayez pas été brisés et noyés en ce moment! Je ne soutiens pas cette pensée, j'en frissonne, et je m'en suis réveillée avec des sursants dont je ne suis pas la maîtresse. Trouvezvous toujours que le Rhône ne soit que de l'eau? De bonne foi, n'avez-vous point été effrayée d'une mort si proche et si inévitable? Une autre fois ne serez-vous point un peu moins hasardeuse? Une aventure comme celle-là ne vous fera-t-elle point voir les dangers aussi terribles qu'ils le sont? Je vous prie de m'avouer ce qui vous en est resté; je crois du moins que vous avez rendu graces à Dieu de vous avoir sauvée; pour moi, je suis persuadée que les messes, que j'ai fait dire tous les jours pour vous, ont fait ce miracle, et je suis plus obligée à Dieu de vous avoir conservée dans cette occasion, que de m'avoir fait naître; c'est à M. de Grignan que je m'en prends; le coadjuteur a bon temps : il n'a été grondé que pour la montagne de Tarare; elle me paroit présentement comme les pentes de Nemours. M. Busche ' m'est venu voir tantôt; j'ai pensé l'embrasser en songeant comme il vous a bien menée; je l'ai fort entretenu de vos faits et gestes, et puis je lui ai donné de quoi boire un peu à ma santé. Cette lettre vous paroitra bien ridicule; vous la recevrez dans un temps où vous ne songerez plus au pont d'Avignon. Faut-il que j'y pense, moi, présentement? c'est le malheur des commerces si éloignés; il faut s'y résoudre, et ne pas même se révolter contre cet inconvénient : cela est naturel, et la contrainte seroit trop grande d'étouffer toutes ses pensées; il faut entrer dans l'état naturel où l'on est, en répondant à une chose qui tient au cirur : vous serez donc obligée de m'excuser souvent. J'attends des relations de votre séjour à Arles; je sais que vous y aurez trouvée bien du monde. Ne m'aimez-vous point de vous avoir appris l'ita-

Le conducteur de madame de Grignan.

lien! Voyez comme vous vous en êtes bien trouvée avec ce vice-légat: ce que vous dites de cette soine est excellent; mais que j'ai peu goûté le reste de votre lettre! Je vous épargne mes éternels recumencements sur ce pont d'Avignon, je ne l'oublisrai de ma vie.

## 445.

#### A la même.

#### A Paris, vendredi 6 mars 1671.

Il est aujourd'hui le 6 de mars ; je vous conjut de me mander comment vous vous portez : si wa vous portez bien, vous êtes malade; mais si w êtes malade, vous vous portez bien. Je souhaite, ma fille, que vous soyez malade afin que vous aye de la santé au moins pour quelque temps : vall une énigme bien difficile à comprendre et à desiner ; j'espère que vous me l'expliquerez. Vous = faites une relation divine de votre entrée à Aris; mais il me semble que vous auriez grand besoin à vous reposer un peu: vous avez toute la fatigue à votre voyage à digérer; quelque temps prend vous pour cela? Vous êtes là comme la reine, de ne se repose jamais, elle est toujours comme w êtes depuis quel temps; il faut donc pres son esprit, et avoir patience au milieu de teute vos cérémonies. Je suis persuadée que M. de Gignan est bien charmé de la réception qu'on ves fait : vous ne me parlez guère de lui, et c'est de détail que je serois curieuse. Je crois que le conjuteur a été noyé sous le pont d'Avignon. Ah 🚥 Dieu! cet endroit est encore bien noir dans tête. Dites-moi si cette expérience ne von fer point un peu moins hardie; il faut qu'il vous en coûte toujours, témoin votre première grosses; il a pensé m'en coûter bien cher cette fois, ausi bien qu'à vous. Voilà le Rhône passé, mais j'≢ peur que vous ne vouliez tâter de quelque prétipice, et que personne ne vous en empêche: chère fille, ayez pitié de moi, si vous n'avez pitié de vous. Le cocher de madame de Caderousse assez souvenir de celui du cardinal de Retz. Ah! M. Busche que vous êtes divin! Je vous ai centé comme je l'avois bien reçu. Je suis persuadée que cette pauvre Caderousse mourra bientôt; à pe sait-on ici si elle est morte ou vive : j'en dirai des nouvelles, si on veut les écouter. Corbinelli m'écrit des merveilles de vous; mais ce qui le charme, c'est qu'il croit et qu'il voit que vous m'aimez : il a tant d'amitié pour moi, qu'il est ravi que l'on soit dans son goût. Mais que je le trouve heureux de vous voir, de vous toucher, d'écrire auprès de vous! Je crois que vous aurez eu aussi quelque joie de voir un de mes amis, et qui est le vôtre si véritablement.

## Monsieur DE SÉVIGNÉ.

Dans l'intervalle des deux reprises, je vous dirai que je sors d'une symphonie charmante, composée des deux Camus et d'Ytier. Vous savez que l'effet ordinaire de la musique est d'attendrir; quoique je n'aie pas besoin de l'éprouver sur votre sujet, elle n'a pas laissé de renouveler mille choses, que le temps qu'il y a que nous nous sommes séparés devroit avoir amorties. Mais savez-vous en quelle compagnie j'etois? C'étoient mademoiselle de Lencios, madame de La Sablière, madame de Salins, mademoiselle de Fiennes, madame de Montsoreau, et le tout chez mademoiselle de Raymond. Après cela, si vous ne me trouvez pas joli garçon, vous aurez tort, car vous n'avez pas les mêmes raisons qu'elles, et vous ne voyez pas d'où vous êtes ma perruque noire, qui me rend effroyable; j'en aurai demain une autre qui les rassurera, et qui me rendra Cavaliero Garbato. Adieu; vous, soyez la bien échappée des périls du Rhône, et la bien reçue dans votre royaume d'Arles. A propos, j'ai fait transir M. de Condom! sur le récit de votre aventure ; il vous aime toujours de tout son cœur.

# Mudame DE SÉVIGNÉ.

Nous sommes en peine de savoir si vous riez, quand on vous harangue; c'est une incommodité à quoi je craignois que vous ne fussiez sujette. Si vous faites aussi bien que vous le dites, ils font fort bien de vous adorer. Le nombre de ceux qui me font des compliments, et qui me prient de vous en faire, et qui me demandent de vous en faire, et qui me demandent de vos nouvelles, est infini; j'aurois le visage aussi las que vous, si je les embrassois tous. Je ferai part à Brancas de vos relations. Le père Bourdaloue a

Bossuet, depuis évêque de Meaux.

prêché ce matin au-delà de tous les plus beaux sermons qu'il ait jamais faits. La cour va et vient à Versailles; M. le dauphin et M. d'Anjou se portent mieux : voilà de belles nouvelles. Madame de La Fayette, et tout ce qui est ordinairement chez elle, vous font souvenir de l'amitié qu'ils ont pour vous, et vous prient d'en avoir un peu pour eux. Madame de La Fayette dit qu'elle aimeroit fort à jouer le rôle que vous jouez, quand ce ne seroit que pour changer : vous savez comme elle est quelquefois lasse de la même chose. M. d'Uzès : est ravi des honneurs qu'on vous rend; il est persuadé, comme les autres, que, depuis saint Trophime \*, il n'y a point eu de nièce pareille à vous. Madame de Tourville est morte, La Gourville pleure fort bien. Madame la princesse 3 est à Châteauroux ad multos annos. Votre fille est jolie, je l'aime et j'en ai beaucoup de soin. Je suis à vous, ma très chère, avec une tendresse qu'il n'est pas aisé d'expliquer, et j'embrasse M. de Grignan malgré le pont d'Avignon.

#### 116.

## A la même.

## A Paris, mercredi 11 mars 1671.

Je n'ai point encore reçu vos lettres; j'en aurai peut-être avant de fermer celle-ci: songex, ma chère enfant, qu'il y a huit jours que je n'ai eu de vos nouvelles; c'est un siècle pour moi. Vous étiez à Arles; mais je ne sais rien par vous de votre arrivée à Aix. Il me vint hier un gentilhomme à de ce pays-là, qui étoit présent à cette arrivée, et qui vous a vue jouer à petite prime avec Vardes, Bandol et un autre, je voudrois pouvoir vous dire comme je l'ai reçu, et ce qu'il m'a paru, de vous avoir vue jeudi dernier. Vous admiriez tant l'abbé de Vins d'avoir pu quitter M. de Grignan, j'admire bien plus celui-ci de vous avoir quittée: il m'a

<sup>3</sup> Premier évêque d'Arles.

<sup>1</sup> Jacques Adhémar de Monteil, évêque d'Uzès, oncle de M. de Grignan.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Claire Clémence de Maillé-Brézé, femme de Louis de Bourbon, prince de Condé (*Fayes* la lettre 99).

<sup>4</sup> M. de Julianis.

82 LETTRES

trouvée avec le père Mascaron, à qui je donnois un très beau diner, comme il préche à ma paroisse, et qu'il vint me voir l'autre jour, j'ai pensé que cela étoit d'une vraie petite dévote de lui donner un repas; il est de Marseille, et a trouvé fort bon d'entendre parler de Provence. J'ai su encore, par d'autres voies, que vous avez eu trois ou quatre démélés à votre avènement : ma fille, on ne parvient point à ne pas avoir de ces malheurs en province; mais, comme il n'y a peut-être rien de vrai dans ce qu'on m'a conté , j'attendrai que vous m'en partiez, avant de vons dire mon avis à ce sujet. J'ai demandé à ce gentilhomme si vous n'étiez point bien fatiguée; il m'a dit que vous étiez très belle; mais vous savez que mes yeux pour vous sont plus justes que ceux des autres : je pourrois bien yous trouver abattue et fatiguée au travers de leurs approbations. J'ai été enrhumée ces jours-ci, et j'ai garde ma chambre; presque tous vos amis ont pris ce temps-là pour me venir voir ; l'abbé Têtu : m'a fort priée de le distinguer en vous écrivant. Je n'ai jamais vu une personne absente être si vive dans tous les cœurs ; c'étoit à vous qu'étoit réservé ce miracle : vons savez comme nous avons toujours trouvé qu'on se passoit bien des gens; on ne se passe point de vous : ma vie est employée à parler de vous ; ceux qui m'écoutent le mieux sont ceux que je cherche le plus. N'allez point craindre que je sois ridicule; car, outre que le ujet ne l'est pas, c'est que je connois parfaitement bien les gens et le lieu, et ce qu'il faut dire et ce qu'il fant taire. Je dis un peu de bien de moi en passant . j'en demunde pardon au Bourdalone et au Mascaron : J'entends tous les matins ou l'un ou l'autre; un demi-quart des merveilles qu'ils disent devroit faire une sainte.

Je vous avone, de bonne foi, ma petite, que je ne puis du tout m'accoutumer à vous savoir à deux

l'Acques Tétu, abbé de Beival, auteur des Stunces chrettennes sur divers pussages de l'Ecriture sainte et des pères. Il étoit de l'Académie françoise. Il ne faut pas le confondre avec un autre abbé Tétu qui étoit aussi de l'académie françoise, et dont il n'est jamais question dans les lettres de madame de Sévigné. Le marquis de Saint-Aulaire, successeur de l'abbé Tétu à l'académie, insinue qu'il abusoit de la facilité qu'il avoit à parler aux dépens des droits nuturels de la conversation. Ce défaut lui fit donner le sobriquet de l'étu-tais-tu.

cents lieues de moi ; je suis plus touchée que je ne l'étois lorsque vous étiez en chemin, je repleure sur nouveaux frais, et je ne vois goutte dans votre cœur, je me représente cent choses desagreables que je ne vous puis dire, je ne vois pas même ce que pense M. de Grignan , et tout est brouillé , je ne sais comment, dans ma tête. Je vous vois accablée d'honneurs, et d'honneurs qui tiennent fort au nom que vous portez; rien n'est plus grand ni plus considéré; nulle famille ne peut être plus aimable : vous y êtes adorée, à ce que je crois, car le coadjuteur ne m'écrit plus; mais j'ignore comment vous vons portez dans tout ce tracas; c'est une sorte de vie étrange que celle des provinces : on fait des affaires de tout. Je m'imagine que vous faites des merveilles, et je voudrois bien savoir ce que ces merveilles vous content, soit pour vous plaindre, soit pour ne vous plaindre pas.

Je reçois votre lettre, machère enfant, et j'y fals réponse avec précipitation parce qu'il est tard : cela me fait approuver les avances de provision. Je vois bien que tout ce qu'on m'a dit de vos aventures à votre arrivée n'est pas vrai; j'en suis très aise, ces sortes de petits procès dans les villes de province, où l'on n'a rien autre chose dans la tête, font une éternité d'échaircimements, et c'est assez pour mourir d'ennui. Mais vous êtes bien plaisante, madame la Comtesse, de montrer mes lettres; où est donc ce principe de cachoterie pour ce que vous aimez? Vous souvient-il avec quelle peine nous attrapions les dates de celles de M. de Griguan? Vous pensez m'apaiser par vos lounnges, et me traiter toujours comme la gazette de Hollande; je m'en vengerai. Vous cachez les tendresses que je vous mande, friponne; et moi je montre quelque fois, à certaines gens, celles que vous m'ecriver.

Je ne veux pas qu'on croye que j'ai pensé monrir, et que je pleure tons les jours, pour qui ? Pouunc ingrate. Je ne veux pas qu'on voie que von m'aimez, et que, si vous avez mon cœur ton entier, j'ai une place dans le vôtre. Je feral tou vos compliments. Chacun me demande, ne suls-je point nomme? Et je dis, Non pas encore, mai vous le serez. Par exemple, nommez-moi un pas M. d'Ormesson, et les Mesmes, il y a presse à vota souvenir; ce que vous envoyez lei cat tout aussul enlevé: ils ont raison, ma fille, vous êtes aimable et rien n'est comme vous. Yoilà, du moins, ce que

rous cacherez, ear, depuis Niobé , jamais une mère n'a parlé comme je fais. Pour M. de Grignan, il peut bien s'assurer que, si je puis quelque jour avoir sa femme, je ne la lui rendrai pas. Comment! ne me pas remercier d'un tel présent! ne point me dire qu'il est transporté! Il m'écrit pour me la demonder, et ne me remercie point quand je la la donne. Je comprends pourtant qu'il peut fort ben être accable amsi que vous; ma colère ne tient à guère, et ma tendresse pour vous deux tient à beaucoup. Tout ce que vous me mandez est très plaisant; c'est dommage que vous n'ayez eu le temps d'en dire davantage. Mon Dieu, que j'ai d'envie de recevoir vos lettres! Il y a déjà près d'une demibure que je n'en ai reçn. Je ne sais aucune nouvelle : le roi se porte fort bien; il va de Versalles à Saint-Germain , de Saint-Germain à Vermales; tout est counne il étoit. La reme fait souvent es devotions, et va an salut du Saint-Sacrement. Le père Bourdaloue prêche! bon Dieu! tout est andersous des louanges qu'il mérite. L'autre jour notre abbe ent un demèle, avant le sermon, avec IL de Noyon', qui lui sit entendre qu'il devoit lien quitter sa place à un homme de la maison de Cermont : on a fort ri de ce titre, pour avoir la place d'un abbé à l'Eglise; et on a bien reconté desantoutes les clefs de la maison de Tonnerre, et toute la science du prélat sur la pairie. Je dine les vendredis chez le Mans 1 avec M. de La Mortefoucauld, madame de Brissac et Benserade, en toujours y fait la joie de la compagnie. Si la Provence m'aime, je suis fort sa servante aussi; o mervez-moi l'honneur de ses bonnes graces; je hu lerai mes compluments quand vous voudrez. Je rous ai donné un voyage, c'est à vous de le placer. Je ne dis rien à M. de Vardes ni à mon ami Corburdi ; je les crois retournés en Languedoc. J'aime votre fille à cause de vous, mes entrailles n'ont point coure pris le train des tendresses d'une grand'mère.

Niobé, enorgueillie de sa fécondité, osa préférer entants à ceux de Latone, qui en fut irritée au poit de faire tuer, à coups de flèches, les quatorze stants de Niobé par Apollon et par Diane, dont elle lait mère. Niobe, outrée de la plus vive douleur, le transformée en rocher. Ocid. Metam., lev. FI.

François de Clermont-Tonnerre, évêque et comte & Novon, pair de France, commandeur des ordres

· Phalisert-Emmanuel de licaumanoir, évêque du Mans, commandeur des ordres du roi. 117.

A la même.

A Paris, vendredi 13 mars 1671.

Me voici à la joie de mon cœur, toute seule dans ma chambre à vous écrire paisiblement; rien ne m'est si agreable que cet état. J'ai diné aujourd'hui chez modame de Lavardin, après avoir été en Bourdaloue, où étoient les mères de l'église; c'est ainsi que j'appelle les princesses de Conti et de Longueville. Tout ce qui étoit au monde etoit à ce sermon, et ce sermon étoit digne de tout ce qui l'écoutoit. J'ai songé vingt fois à vous, et vous ai souhaitée autant de fois auprès de moi ; vous auriez été ravie de l'entendre, et moi encore plus ravie de vous le voir entendre. M. de La Rochefoucauld, a recu très plaisamment, chez madame de Lavardin, le compliment que vous lui faites; on a fort parlé de vous. M. d'Ambres y étoit avec sa cousine de Brissac; il a paru s'intéresser beaucoup à votre prétendu maufrage; on a parlé de votre hardiesse; M. de La Rochefouçand a dit que vous aviez voulu paroitre brave, dans l'espérance que quelque charitable personne vous en empêcheroit ; et que, n'en ayant point trouvé, vous aviez dù être dans le même embarras que Scaramouche. Nous avons été voir à la foire une grande diablesse de femme, plus grande que Rubempré de toute la tête ; elle accoucha l'autre jour de deux grosenfants qui vinrent de front, les bras aux côtés; c'est une grande femme tout-à-lait. J'ai été faire des compliments pour vous à l'hôtel de Rambouillet; on vous en rend mille. Madame de Montausier est au désespoir de ne vous point voir. J'ai été chez madame du Pui-du-Fou; j'ai été, pour la troisième fois, chez madame de Maillanes; je me fais rire moi-même en observant le plaisir que j'ai de faire tontes ces choses. Au reste, si vous croyez les filles de la reine enragées, vous croyez bien. Il y a huit jours que madame de Ludres, Coëtlogon et la petite de Rouvroi furent mordues d'une petite chienne qui étoit à Théobon'; cette petite chienne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mesdames de Ludres, Coëtlogon, de Rouvray et Théobon, toutes quatre étoient filles d'honneur de la reine.

est morte enragée; de sorte que Ludres, Coëtlogon et Rouvroi, sont parties ce matin pour aller à Dieppe, et se faire jeter trois fois dans la mer. Ce voyage est triste; Benserade en étoit au désespoir; Théobon n'a pas voulu y aller, quoiqu'elle ait été mordillée. La reine ne veut pas qu'elle la serve, qu'on ne sache ce qui arrivera de toute cette aventure. Ne trouvez-vous point que Ludres ressemble à Andromède? Pour moi, je la vois attachée au rocher, et Tréville sur un cheval allé qui tue le monstre. Ah., Zésu! matame te Grignan, l'etranze sose l'être settée toute nue tans la mer 1. En voici une , à mon sens, encore plus étrange : c'est de coucher demain avec M. de Ventadour, comme fera mademoiselle d'Houdancourt : je craindrois plus ce monstre que celui d'Andromède, contra il qual non vale elmo ne scudo.

Voilà bien des lanternes, et je ne sais rien de vous : vous croyez que je devine ce que vous faites; mais j'y prends trop d'intérêt, et à votre santé, et à l'état de votre esprit, pour vouloir me borner à ce que j'en imagine : les moindres circonstances sont chères de ceux qu'on aime parfaitement, autant qu'elles sont ennuyeuses des autres : nous l'avons dit mille fois, et cela est vrai. La Vauvineux vous fait cent compliments; sa fille a été bien malade; madame d'Arpajon l'a été aussi : nommez-moi tout cela avec madame de Verneuil, à votre loisir. Voilà une lettre de M. de Condom, qu'il m'a envoyée avec un billet fort joli. Votre frère entre sous les lois de Ninon , je doute qu'elles lui soient bonnes; il y a des esprits à qui elles ne valent rien; elle avoit gâté son père ; il faut le recommander à Dien : quand on est chrétienne, ou du moins quand on le veut être, on ne peut voir les déréglemens sans chagrin. Ah , Bourdaloue! quelles divines vérités vous nous avez dites aujourd'hui sur la mort! madame de La Fayette y étoit pour la première fois de sa vie, elle étoit transportée d'admiration; elle est ravie de votre souvenir et vous embrasse de tout son cœur. Je lui ai donné une belle copie de votre portrait; il pare sa chambre où vous n'êtes jamais oubliée. Si vous êtes encore de l'humeur dont vous étiez à Sainte-Marie, et que vous gardiez mes lettres, voyez si vous n'avez pas reçu celle du

48 février. Adien, ma très aimable enfant, vous dirai-je que je vous aime? c'est se moquer d'en être encore là; cependant, comme je suis ravie quand vous m'assurez de votre tendresse, je vous assure de la mienne, afin de vous donner de la joie, si vous êtes de mon humeur: et ce Grignan, merite-t-il que je lui dise un mot?

Je crois que M. d'Hacqueville vous mande toutes les nouvelles : pour moi je n'en sais point ; je serois toute propre à vous dire que le chancelier ' a pris un lavement.

Je vis hier une chose chez Mademoiselle qui me fit plaisir. Madame de Gèvres arrive, belle, charmante et de bonne grace ; madame d'Arpajon etoit an-dessus de moi ; je pense que la duchesse s'attendoit que je lui dusse offrir ma place; ma foi, je lui devois une incivilité de l'autre jour, je la lui payai comptant, et ne branlai pas. Mademoiselle étoit au lit; madame de Gèvres a donc été contrainte de se mettre au-dessous de l'estrade; cela est fâcheux. On apporte à boire à Mademoiselle, il faut donner la serviette; je vois madame de Gèvres qui dégante sa main maigre; je pousse madame d'Arpajon : elle m'entend, et se dégante ; et d'une très bonne grace, avance un pas, conpela duchesse, et prend, et donne la serviette. La duchesse de Gévres en a eu toute la honte; elle étoit monte sur l'estrade et elle avoit ôté ses gants, et tout celt. pour voir donner la serviette de plus près par madame d'Arpajon. Ma fille, je suis méchante, cela m'a réjouie; c'est bien employé : a-t-on jamais va accourir pour ôter à madame d'Arpajon, qui est dans la ruelle, un petit honneur qui lui vient tout naturellement? Madame de Puisieux s'en est épanoui la rate. Mademoiselle n'osoit lever les yeux. et moi , j'avois une mine qui ne valoit rien. Après cela on m'a dit cent mille biens de vous, et Mademoiselle m'a commandé de vous dire qu'elle étoit fort aise que vous ne fussiez point noyée, et que vous fussiez en bonne santé. Nous fûmes chez madame Colbert, qui me demanda de vos nouvelles : voilà de terribles bagatelles; mais je ne sais rien; voos voyez que je ne suis plus dévote : hélas! j'auros bien besoin des matines et de la solitude de Livn:

Manière de prononcer de madame de Ludres.

Mademoiselle de Lenclos.

Le chaucelier Séguier n'alloit jamais au consell sans avoir pris cette précaution. (Note de l'édition de 1734.)

La Fontaine, quand vous devriez être en colère; il y a des endroits jolis et d'autres ennuyeux : on ne veut jamais se contenter d'avoir bien fait, et en voulant mieux faire, on fait plus mal.

118.

A la même.

A Paris, dimanche 15 mars 1671.

Monsieur de La Brosse veut que ma lettre l'introduise auprès de vous : n'est-ce pas se moquer des gens? Vous savez l'estime et l'amitié que j'ai par lui ; vous savez que son père est l'un de mes plus anciens amis; vous savez vons-même le mérite de l'un et de l'autre, et vous avez pour eux les sentiments que je voudrois vous inspirer : mus voyez donc bien que ma lettre ne peut lui tre utile. C'est à moi qu'elle est très-bonne; car en serité j'aime à vous écrire. C'est une chose paiante à observer que le plaisir qu'on prend à parter, quoique de loin, à une personne que l'on ame, et l'etrange pesanteur qu'on trouve à écrire autres. Je me trouve heureuse d'avoir comance ma journée par vous. Le petit Perquet étoit a chevet de mon lit pour un épouvantable rhume, qui sera passe quand vous recevrez cette lettre; par lions de vous, et de là je me mets à vous cerre. Je duis passer cette journée avec moins de chagrin que les autres. Pour hier au soir, j'avois ri avez de gens, et j'etois comme Benserade : je ar farsois un plaisir de ne point coucher avec 1. de Ventadour, comme cette pauvre fille qui cut cet honneur. Vous savez que Benserade ne se enasoluit de n'être pas M. d'Armagnae , que parce ad n'etoit point M. de Saint-Herem. Mais qui esensolera de ne point recevoir de vos lettres? le or comprends rien aux postes; elles sont déré-👆 et ces gens si obligeants, qui partent à mimit pour porter mes lettres, n'ont pas assez de an de me rapporter vos réponses. Nous parlons ans cesse de vos affaires l'abbé et moi; il vous rad compte de tout, c'est pourquoi je ne vous dis

M. d'Armagnac étoit l'un des hommes les mieux

rien. Votre santé, votre repos, vos affaires; ce sont les trois points de mon esprit, d'où je tire une conclusion que je vous laisse à méditer.

119.

A la même.

A Paris, mercredl 18 mars 1671.

Je reçois deux paquets ensemble qui ont été retardés considérablement. J'apprends enfin par vous-même votre entrée à Aix : mais vous ne me dites pas si votre mari étoit avec vous, ni de quelle manière. Vardes honoroit votre triomphe; du reste, vous me le représentez très-plaisamment, aussi bien que votre embarras et vos civilités déplacées. Bon Dieu! que n'étois-je avec vous! ce n'est pas que j'eusse mieux fait que vous, car je n'ai pas le don de placer si juste les noms sur les visages : au contraire , je fais tons les jours mille sottises là-dessus : mais il me semble que je vous aurois aidée, et que j'aurois fait du moins bien des révérences. Il est vrai que c'est un métier tuant que cet excès de cérémonies et de civilités; cependant ne vous relâchez sur rien; tâchez, mon enfant, de vous ajuster aux mœurs et aux manières des gens avec qui vous avez à vivre; acconunodez-vous un peu de ce qui n'est pas mauvais; ne vous dégoûtez point de ce qui n'est que médiocre; faites-vous un plaisir de ce qui n'est pas ridicule !.

Il y a présentement une nouvelle qui fait l'unique entretien de Paris. Le roi a commandé à M. de S.... de se défaire de sa charge, et tout de suite de sortir de Paris. Savez-vous pourquoi? Pour avoir trompé au jeu, et avoir gagné cinq cent mille écus avec des cartes ajustées. Le cartier fut interrogé par le roi même : il nia d'abord; enfin, sur le pardon que Sa Majesté lui promit, il avona qu'il faisoit ce métier depuis long-temps; on dit même que cela se répandra plus loin, car il y a plusieurs maisons où il fournissoit de ces bonnes cartes rangées. Le roi a eu beaucoup de peine à se résoudre à déshonorer un homme de la qualité de S....;

Or passage qui renferme des conseils si sages et si bien exprimés, a été détiguré dans l'édition de 1754, qui est celle que jusqu'à présent l'on a suivie sans examen.

86 LETTRES

mais voyant que depuis deux mois tous ceux qui jouoient avec lui etoient minés, Sa Majesté a cru qu'il y alloit de sa conscience à faire celater cette friponnerie. S.... savoit si bien le jeu des autres, que toujours il faisoit va-tout sur la dame de pique, parce que tous les piques étoient dans les autres jeux. Le roi perdoit toujours à trente-un de trèfle, et disoit : Le trefle ne gagne point contre le pique en ce pays-ci. S.... avoit donné trente pistoles aux valets-de-chambre de madame de La Vallière pour Jeur faire jeter dans la rivière tontes les cartes qu'ils avoient, sons prétexte qu'elles n'étoient point bonnes, et avoit introduit son cartier. Celui qui le conduisoit dans cette belle vie s'appelle Pradier, et s'est éclipsé aussitôt que le roi défendit à S.... de se trouver devant Ini. S ... auroit dû . s'il avoit été innocent, se mettre en prison et demander qu'on hi fit son procès; mais il n'a pos pris ce chemin, et a trouvé celui de Languedoc plus sûr : bien des gens lui conseilloient celui de la Trappe, après un malheur comme celui-là. Voilà de quoi on parle uniquement.

Madame d'Humières ' m'a chargée de mille amitiés pour vous; elle s'en va à Lille, où elle sera honorée, comme vous l'êtes à Aix. Le maréchal de Bellefonds, par un par sentiment de piété, s'est accommodé avec ses créanciers; il lenr a cédé le fonds de son bien, et donné plus de la moitié du revenu de sa charge\*, pour achever de payer les arrérages. Cette execution est belle, et fait bien voir que ses voyages à la Trappe ne sont pas inutiles. J'allai voir l'autre jour cette duchesse de Ventadour; elle étoit belle comme un ange. Madame la duchesse de Nevers y vint coiffée à faire rire : il faut m'en croire, car vous savez comme j'aime la mode excessive. La Martin 3 l'avoit bretaudée par plaisir comme un patron de mode : elle avoit done tous les cheveux coupés sur la tête, et frisés unturellement par cent papillotes qui lui font souffrir mort et passion tonte la nuit. Cela fait une petite tête de chou ronde, sans que rien accompagne les côtés. Ma fille, c'étoit la plus ridicule chose que que l'on pût finaginer : elle n'avoit point de coiffe; mais encore passe, elle est jeune et jolie; mais

toutes ces femmes de Saint-Germain, et cette La Mothe sur-tout, se font testonner par la Martin; cela est an point que le roi et toutes les dames sensées eu pâment de rire : elles en sont encore à cette jolie coiffure que Montgobert ' sait si bien ; je veux dire ces boucles renversées. Voilà tout; on se divertit extrêmement à voir outrer cette nouvelle mode jusqu'à la folie.

Votre frère est à Saint-Germain; il est entre Ninon et une comédienne , et Despréaux sur le tout; nous lui faisons une vie enragée.

120.

A la même.

Du même jour 18 mars 1671.

Avant que d'envoyer mon paquet, je fais réponse à votre lettre du 11, que je reçois. Je suis plus désespérée que vous des retardements de la

# Monsieur DE BARILLON. 3

J'interromps la plus aimable mère du monde pour vous dire trois mots, qui ne seront goère blen arrangés, mais qui seront vrais. Sachez donc, Madame, que je vons ni toujours plus aimée que je ne vons l'ai dit, et que si jamais je gouverne, la Provence n'aura plus de gouvernante. En attendant, gouvernez-vous bien, et régnez doucement sur les peuples que Dieu a soumis à vos lois. Adieu, Madame . je quitte Paris sans regret.

# Madame DE SÉVIANÉ.

C'est ce pauvre Barillon qui m'a interrompue, et qui ne me tronve guère avancée de ne pouvoir pas encore recevoir de vos lettres sans plenrer. Je ne le puis, ma fille, mais ne souhaitez point que je le pnisse; aimez mes tendresses, aimez mes foiblesses; pour moi je m'en accommode furt bien.

<sup>1</sup> Louise-Antoinette-Thérèse de La Châtre, maréchale d Humieres

De premier maltre-d'hôtel du roi.

<sup>5</sup> frameuse coiffcuse de ce temps la.

<sup>1</sup> Demoiselle de compagnie de madame de Grignau, et son amic.

\* La Champinélé.

<sup>5</sup> Conseiller-d'état, ambassadeur en Angleterre.

Je les aime hien mieux que des sentiments de Séneque et d'Epiciète. Je suis douce, tendre, ma chère enfant, jusques à la folie; vons m'êtes toutes choses; je ne connois que vous. Hélas! je suis bien précisément comme vous pensez, c'est-à-dire, d'aimer ceux qui vous aiment et qui se souviennent de vous ; je le sens tous les jours. Quand je trouvai Molinaine, le cœnr me battit de colère et d'émotion; elle s'approcha, comme vous savez, et me iii : He bien! Madame, ètes vous bien fâchée? -Oui. Madame, luidis-je; on ne peut pas plus. - Ah! vraiment, je le crois, il faudra vous aller consoler. - Madame n'en prenez pas la peine, ce seroit une chose inutile. - Mais, me dit-elle, n'étes-vous pas chez vous ? - Non . Madame , on ne m'y trouve jamais. - Voilà notre dialogue. Je vous assure qu'elle es debellée, comme dit Coulanges : il ne me semble pas qu'elle ait une langue présentement. Mais je venx revenir à mes lettres qu'on ne vous envoie point ; je suis an désespoir. Croyez-vous qu'on les croyez-vous qu'on les garde? hélas! je conpare ceux qui prennent cette peine de considérer le peu de plaisir qu'ils ont à cette lecture, et le merin qu'ils nons donnent. Messieurs, du moins rez soin de les faire recacheter, afin qu'elles arrivent tôt ou tard. Vous parlez de peinture : vraiment vous m'en faites une de l'habit de vos dames, qui vant tout ce qu'une description peut valoir. Your dites que vous voudriez hien me voir entrer uns votre chambre, et m'entendre discourir. Héts' c'est ma folie que de vous voir, de vous parler, de vous entendre ; je me dévore de cette envie et de déplaisir de ne vous avoir pas assez écontée, per assez regardée : il me semble pourtant que je a'en perdois guère les moments; mais enfin, je n'en suis pas contente, je suis folle; il n'y a rien de plus vrai ; mais vous êtes obligée d'aimer ma telie. Je nie comprends pas comme on peut tant penser à une personne; n'aurai-je jamais tout pane? Non, que quand je ne penserai plus. Le billet de M. de Grignan est très-joli. Je lui ferai reponse, et le prie de m'aimer toujours; pour rotre fille, je l'aime; vous savez pourquoi et pour



121.

A la même.

A Paris, vendredi 20 mars 1671.

Monsieur le coadjuteur de Rheims : étoit l'autre jour avec nous chez madame de Coulanges. Je me plaignis à lui du désordre de la poste; il me dit qu'elle lui faisoit des tours aussi bien qu'à moi; qu'il vous avoit écrit deux fois, et qu'il n'avoit point en de réponse. Mettez la main sur la conscience , ma bonne, et payez vos dettes. Il s'en est allé à Rheims, et madame de Coulanges lui disoit : Quelle folie d'aller à Rheims! et qu'allez-vous faire-là ? Vous vous y ennuyez comme un chien: demeurez ici, nous nous promènerons. Ce discours à un archevêque nous sit rire, et elle aussi; nous ne le trouvâmes nullement canonique, et nous comprimes pourtant que, si plusieurs dames le tenoient à des prélats, elles ne perdroient peut-être pas leurs paroles. M. de La Rochefoucauld m'a demandé plus de dix fois si vous n'aviez point reçu ses dragées, et je lui ai dit toutes vos douceurs là-dessus. Voici une histoire qu'il vous envoie cette fois au lieu de dragées. Le comte d'Estrées lui a conté qu'en son voyage de Guinée il se trouva parmi des chrétiens; qu'étant entré dans une église, il y trouva vingt chanoines nègres tout nus avec des bonnets carrés, et une aumusse au bras gauche, qui chantolent les louanges de Dieu. Il vous prie de faire réflexion sur cette rencontre, et de ne pas croire qu'ils eussent le moindre surplis, car ils étoient comme quand on sort du ventre de sa mère, et noirs comme des diables. Voilà ma commission.

Madame de Guise a fait un faux pas à Versailles, elle n'en a rien dit : elle est accouchée, à quatre mois, d'un pauvre petit garçon, qui n'a point été baptisé. Voilà un bet exemple pour se conserver, et pour ne point cacher ses fausses démarches. D'Hacqueville vous a envoyé une assez plaisante chanson sur M. de Longueville : c'est à l'imitation d'un certain récit de ballet que vous ne connoissez

¹ Charles-Maurice Le Tellier.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Elisabeth d'Orléans, marice en 1667 à Louis-Joseph, duc de Guise. Elle mourut en 1996, à 50 ans.

point, et que je vous ai dit qui étoit le plus beau du monde. Je lesais, et je le chante bien. La lettre que vous avez écrite à Guitaud est fort jolie j'aime passionnément vos lettres. Si les miennes vous peignent bien ce que je vous dis, et que vous croyiez le voir, vous vous souviendrez des chanoines de Guinée. On donna l'autre jour au père Desmares' un billet en montant en chaire; il le lut avec ses lunettes; c'étoit:

De par monseigneur de Paris, On déclare à tous les maris Que leurs femmes on baisera, alleluia.

Il en lut plus de la moitié : on pensa mourir de rire. Il y a des gens de bonne humeur, comme vous voyez. Je crois que vous savez que MADEMOISELLE a chassé Guilloire : le pauvre Segrais ne tient à guère; c'est qu'ils ont témoigné trop librement leurs sentiments sur M. de Lauzun . Dites un petit mot de madame de Lavardin dans une de vos lettres; elle est toujours enthousiasmée de votre mérite, et moi de la tendresse que j'ai pour vous : si je ne vous en parle pas assez à mon gré, c'est par discrétion; mais en un mot vous m'occupez tout entière; et, sans vous donner aucun rendez-vous d'esprit comme mademoiselle de Scudéri soyez assurée que vous ne sauriez penser à moi en aucun temps que je ne pense à vous. Regardez un peu la lune, cette lune que je regarde aussi; nous voyons la même chose, quoiqu'à deux cents lieues l'une de l'autre.

122. \*

A la même.

A Paris, lundi 23 mars 1671.

Cela n'est-il pas cruel de n'avoir pas encore reçu vos lettres? Voilà M. de Coulanges qui a reçu les siennes, et qui me vient insulter. Il m'a montré votre réponse à l'ex voto, qui est tellement à mon gré, que je l'ai lue deux fois avec plaisir. Ah! que

Prêtre de l'Oratoire.

vous écrivez à ma fantaisie! Cet ex voto, qui înt fait au bout de la table où je vous écrivois, me réjouit fort, et me sit souvenir du jour que je sus si malheurensement pendue; vous souvient-il combien vous me fûtes cruelle ce jour-là? Vous true cardamnâtes sans miséricorde, et toute la sollicitation de d'Hacqueville ne put pas même vous obliger à revoir mon procès. Il est vrai que je sis une grande faute, mais aussi d'être pendue haut et court, comme je le fus, c'étoit une grande punition. La chane de M. de Coulanges étoit bonne aussi; il y a plaine de vous envoyer des folies, vous y répondez des cieusement. Vous savez que rien n'attrapetant que quand on croit avoir écrit pour divertir ses amis, et qu'il arrive qu'ils n'y prennent pas garde, et qu'ils n'en disent pas un mot. Vous n'avez pas cette cruauté : vous êtes aimable en tout et par-tou; hélas! combien vous êtes aimée aussi! combien de cœurs où vous êtes la première! Il y a peu de gess qui puissent se vanter d'une telle chose. M. de Corlanges vous écrit la plus folle lettre du monde, et d'après le naturel; elle m'a fort divertie. Enfin le femmes sont folles; il semble qu'elles aient toutes la tête cassée on leur met le premier appareil, et elles se reposent comme d'une opération ; cette faie vous réjouiroit fort si vous étiez ici. Je fus hier chez M. de La Rochefoucauld, je le trouvai crist les hauts cris : ses douleurs étoient à un tel point que toute sa constance étoit vaincue, sans qu'il en restât un seul brin; l'excès de ces douleurs l'agimi de telle sorte qu'il étoit en l'air dans sa chaise avec une sièvre violente. Il me sit une pitié extrême; je ne l'avois jamais vu en cet état ; il me pria de vu le mander, et de vous assurer que les roués ne auffrent point en un moment ce qu'il souffre la moitié de sa vie, et qu'aussi il souhaite la mort comme k coup de grace ; sa nuit n'a pasété meilleure.

Je reçois présentement votre lettre, et me voit toute seule dans ma chambre pour vous écrire de vous faire réponse. Au sortir d'un lieu où j'ai dué, je reviens fort bien chez moi, et quand j'y trouve une de vos lettres, j'entre et j'écris: rien n'est préféré à ce plaisir, et je languis après les jours de poste. Ah! ma fille, qu'il y a de différence de ce que j's pour vous, et dece que l'on a pour quelqu'un qu'on n'aime point! Vous voulez que je lise de sang froid le récit du péril que vous avez couru; j'en ai été escore plus effrayée par les lettres qu'on m'a mon-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guilloire étoit médecin de Mademoiselle, et Segrais son gentilhomme ordinaire. Ils avoient eu le courage de représenter à cette princesse toute l'inconvenance du mariage qu'elle projetoit avec M. de Lauzun.

trees d'Avignon et d'ailleurs, que par les vôtres. Je comprends bien le dépit qui sit dire à M. de Griguan : roque la galere. En vérité, vous êtes quelquefois capable de mettre au désespoir; si vous m'aviez caché cette aventure, je l'aurois apprise failleurs, et je vous en aurois su très mauvais gré. Je vous avone que je serai très mal contente de M. Marseille, s'il ne fait ce que nous souhaitons. Il a beau dire, je ne tâte point de son unour pour la Provence; quand je vois qu'il ne dit nen pour empêcher les quatre cent cinquante mille lones, et qu'il ne s'écrie que sur une bagatelle, g sais sa très humble servante. J'ai une extrême impatience de savoir ce qui sera enfin résolu. Madame d'Angoulème m'a dit qu'on lui avoit mandé que vous etiez la personne du monde la plus polie; cile vous fait mille compliments. Vous ne vonlez pint du tout me dire la date des lettres que vons recesez de moi; j'ai un billet, mais je ne trouve pu ce que vous vouliez. Au moius, mandez-moi pand vous aurez reçu deux éventails que je vous denne et que je vous envoie par cette poste. Je rrans plus que vous mon voyage de Bretagne; il emble que ce sera encore une autre séparation, cue douleur sur une douleur, et une absence sur ar absence; enfin je commence à m'afiliger tout de lom : ce sera vers le commencement de mai. for mon autre voyage, dont vous m'assurez que le chemin est libre, vous savez qu'il dépend de vous je vous l'ai donné : vous manderez à d'Hacwaville en quel temps vous voulez qu'il soit placé. M. de Vivonne a bonne mémoire de me saire un condinent si vieux; faites-lui mes compliments, y lu ecrirai dans deux ans. N'étes-vous pas à merwille avec Bandol !? dites-lui mille amitiés pour 🛌 : i) a écrit une lettre à M. de Coulanges, une bure qui lui ressemble, et qui est aimable. Prenez ande, au reste, que voire paresse ne vous fasse prire votre argent au jeu : ces petites pertes fréwentes went comme les petites pluies qui gâtent les chemins. Je vous embrasse, ma chère fille; a was pouvez, aimez-moi, puisque c'est la seule one que je souhaite en ce monde pour la tranpulitte de mon ame, je fais bien d'autres souhaits par ce qui vous regarde; enfin, tout tourne ou er vous, ou de vous, ou par vous.

1 Le président de Bandol.

125.

A la même.

A Livry, mardi saint 24 mars 1671.

Voici une terrible causerie, ma chère enfant, il y a trois henres que je suis ici. Je suis partie de Paris avec l'abbé, Helène, Hébert et Marphise\*, dans dans le dessein de me retirer du monde et du bruit pour jusqu'à jeudi au soir : je prétends être en solitude; je fais de ceci une petite Trappe, je venx y prier Dieu, y faire mille réflexions; j'ai résolu d'y jeuner beaucoup pour toutes sortes de raisons, de marcher pour tout le temps que j'ai été dans ma chambre, et surtout de m'ennuyer pour l'amour de Dieu. Mais ce que je ferai beaucoup mieux que tout cela, c'est de penser à vous, ma fille; je n'ai pas encore cessé depuis que je suis arrivée, et ne pouvant contenir tous mes sentiments, je me suis mise à vous écrire au bout de cette petite allée sombre que vous aimez, assise sur ce siège de mousse où je vous ai vue quelquefois couchée. Mais, mon Dieu, où ne vous ai-je point vue ici, et de quelle façon toutes ces pensées me traversent-elles le cœur? Il n'y a point d'endroit, point de lieu, ni dans la maison, ni dans l'église, ni dans le pays, ni dans le jardin, où je ne vous aie vue; il n'y en a point qui ne me fasse souvenir de quelque chose; de quelque manière que ce soit, cela me perce le cœur : je vous vois, vous m'êtes présente; je pense et repense à tout : ma tête et mon esprit se creusent : mais j'ai beau tourner , j'ai beau chercher; cette chère enfant que j'aime avec tant de passion est à deux cents lienes de moi, je ne l'ai plus; sur cela je pleure sans pouvoir m'en empêcher : ma chère bonne , voilà qui est hien foible , mais pour moi, je ne sais point être forte contre une tendresse si juste et si naturelle. Je ne sais en quelle disposition vous serez en lisant cette lettre; le basard fera qu'elle viendra mal-à-propos, et qu'elle ne sera peut-être pas lue de la manière qu'elle est écrite; à cela je ne sais point de remède : elle

<sup>&#</sup>x27; Hélène, femme de chambre de madame de Sévigné; Hébert, son valet-de-chambre, et Marphise, sa chienne.

90 LETTRES

sert toujours à me soulager présentement; c'est au moins ce que je lui démande : l'état ou ce lieu m'a mise est une chose incroyable. Je vous prie de ne point parter de mes foiblesses; mais vous devez les aimer et respecter mes larmes, puisqu'elles viennent d'un cœur tont à vous.

124.

A la même.

A Livry, jeudi saint 26 mars 1671.

Si j'avais autant pleuré mes péchés que j'ai pleure pour vous depuis que je suis iei, je serois très hien disposée pour faire mes paques et mon jubilé. J'ai passé lei le temps que j'avois résolu, de la manière dont je l'avois imaginé, à la réserve de votre souvenir, qui m'a plus tourmentée que je l'avois prévu. C'est une chose étrange qu'une imagination vive, qui represente toutes choses comme si elles étoient encore : sur cela on songe au présent, et quand on a le cœur comme je l'ai, on se meurt. Je ne sais où me sauver de vous : notre maison de Paris m'assomme encore tous les jours, et Livry m'achève. Pour vous, c'est par un effort de mémoire que vous pensez à moi : la Provence n'est point obligée de me rendre à vous, comme ces lieux-ci doivent vous rendre à moi. J'ai trouvé de la douceur dans la tristesse que j'ai cue ici ; une grande solitude, un grand silence, un office triste, des ténébres chantées avec dévotion, un jeune canonique, et une beauté de ces jardins, dont yous scriez charmée ; tout cela m'a plu. Je n'avais jamais eté à Livry la semaine sainte; helas! que je vous y al souhaitée! Quelque difficile que vous soyez sur la solitude, vous auriez été contente de celle-ci; mais je m'en retourne à Paris par néceszité; j'y trouveral de vos lettres, et je veux aller demain à la passion du père Bourdaloue on du père Masearon; j'ai toujours honoré les belles passions. Adieu, ma chère petite, j'achèverai cette lettre à Paris; voilà ce que vous aurez de Livry : si j'avais en la force de ne vous y point écrire et de faire un sacrifice à Dien de tout ce que j'y ai senti, cela vandrait mieux que toutes les penitences du monde; mais, au lieu d'en faire bon usage, j'ai cherché de la consolation à vous en parl ma fille, que cela est foible et misérable!

125.

A la même.

A Paris , vendredi saint 27 mars

J'ai tronvé ici un gros paquet de vos li ferai réponse aux messieurs quand je ne si dévote : en attendant, embrassez vol mari pour moi; je suis tonchée de son ! de sa lettre. Je suis bien aise de savoir qui d'Avignon est encore sur le dos du com c'est done lui qui vous y a fait passer, é le pauvre Grignan, il se novott par dén vons; il aimoit autant mourir que d'être gens aussi déraisonnables : le coadjuteur l d'avoir ce crime avec taut d'antres. Je obligée à Bandol de m'avoir fait une aussi relation. Mais d'où vient, mon enfant, ( craignez qu'une autre lettre essace la vôti ne l'avez donc pas relue? car, pour mot lue avec attention, elle m'a fait un plaisir un plaisir à n'être effacé par rien, un pla agréable pour un jour comme aujourille contentez ma curiosité sur mille chos voulois savoir : je me doutors bien que phéties auroient été entièrement fausses i de Vardes; je me Montois blen aussl ( n'auriez fait aucune incivitité; Je me dou encore de l'ennui que vous avez, et ce surprendra, c'est que, quelque aversio vous ale tonjours vue pour les narrations que vous aviez trop d'esprit pour ne pas vou sont quelquefois agréables et necessaires qu'il n'y a rien qu'il faille entièrement & la conversation, et que le jugement et les c doivent y faire entrer tour-à-tour tout ce plus à propos. Je ne sais pourquoi vous ( vous ne contez pas hien; je ne connois j qui attache plus que vous : ce ne seroit sorte de chose à sonhaiter uniquement quand cela tient à l'esprit et à la nécessi rien dire qui ne soit agréable, je pen doit être bien aise de s'en acquitter com

J'ai entendo la passion de Mascaron, qui en vérité a été très belle et très touchante. J'avois grande envie de me jeter dans le Bourdaloue; mais l'impossibilité m'en a ôté le goût : les laquais y étoient dès le mercredi, et la presse étoit à mourir. Se savois qu'il devoit redire celle que M. de Grignan et moi nous entendimes l'année passée aux Jesuites; et c'étoit pour cela que j'en avois envie : elle étoit parfaitement belle, et je ne m'en souviens que comme d'un songe. Que je vous plains d'avoir su un méchant prédicateur! Mais pourquoi cela vous fait-il rire? J'ai envie de vous dire encore ce que je vous dis une fois! Ennuyez-rous, cela est si mechant. Je n'ai jamais pensé que vous ne fussiez pas très bien avec M. de Griguan; je ne crois pas avoir témoigné que j'en doutasse; tout an plus, je sonhaiterois en entendre un mot de lui on de vous, non point par manière de nouvelle, mais pour me confirmer une chose que je désire avec tant de passion. La Provence ne seroit pas supportable sans cela, et je comprends bien aisément tous les soins de M. de Grignan pour vous empêcher d'y mourir d'ennui; nous avous, lui et moi, les mêmes symptômes.

Le maréchal d'Albret a gagné un procès de quarante mille livres de rente en fond de terre; il rentre dans tous les biens de ses grands-pères; il ruine tout le Béarn : vingt familles avoient acheté et revendu, il faut rendre tout cela avec les fruits depuis cent ans : c'est un épouvantable affaire pour les conséquences. Adieu, ma très chère; je voudrois bien savoir quand je ne penserai plus tant à vous; il faut répondre :

Comment pourrois je vous le dire?
Rien n'est plus incertain que l'heure de la mort.

Mon cher Grignan, je vous embrasse. Je ferai réponse à votre jolie lettre. Adieu, petit démon qui me détournez : je devrois être à ténèbres, il y a plus d'une heure.

126.

A la même.

A Paris, mercredi i" avril 1671.

Je revins hier de Saint-Germain; j'étois avec madame d'Arpajon. Le nombre de ceux qui me demandèrent de vos nouvelles est aussi grand que celui de tous cenx qui composent la cour. Je pense qu'il est bon de distinguer la reine, qui fit un pas vers moi, et me demanda des nouvelles de ma fille, sur son aventure du Rhône : je la remerciai de l'honneur qu'elle me faisoit de se souvenir de vous. Elle prit la parole et me dit : Contez-moi comme elle a pensé périr. Je me mis à lui conter votre belle hardiesse de vouloir traverser le Rhône par un grand vent, et que ce vent vous avoit jetée rapidement sous une arche à deux doigts du pilier, où vous auriez péri mille fois, si vous l'aviez touché. La reine me dit : Et son mari étoit-il avec elle? - Oni, madame, et M. le coadjuteur aussi. - Vraiment ils ont grand tort, repritelle, et sit des hélas, et dit des choses très obligeantes pour vous. Il vint ensuite bien des duchesses, entre autres la jeune Ventadour, très belle et très jolie. On fut quelques moments sans lui apporter ce divin tabouret; je me tournai vers le grand-maître', et je dis : hélas! qu'on le lui donne, il lui coûte assez cher\*; il fut de mon avis. Au milieu du silence du cercle la reine se tourne, et me dit : A qui ressemble votre petite-fille? Madame, lui dis-je, elle ressemble à M. de Grignan. S. M. fit un cri, j'en suis fâchée, et me dit doncement: Elle auroit mieux fait de ressembler à sa mère ou à sa grand'mère. Voilà ce que vous me valez de faire ma cour. Le maréchal de Bellefonds m'a fait promettre de le tirer de la presse; M. et madame de Duras à qui j'ai fait vos compluments; MM. de Charost et de Montausier, et tutti quanti, vous les reudent au centuple. J'ai donné votre lettre à M. de Condom. Je ne dois pas oublier M. le dauphin et Mademoiselle, qui m'ont fort parlé de vous. J'ai vu madame de Ludres; elle vint m'aborder avec une surabondance d'amitié qui me surprit; elle me parla de vous sur le même ton; et puis tout d'un coup, comme je pensois lui répondre, je trouvai qu'elle ne m'écoutoit plus, et que ses beaux yeux trottoient par la chambre : je le vis promptement, et ceux qui virent que je le voyois me surent bon gré de l'avoir vu, et se mirent à rire. Elle a été plongée dans la mer 3, la mer l'a vue toute nue, et

Henri de Daillon, comte, puis duc du Lude, grand-maltre d'artillerie en 1660.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. de Ventadour étoit non-seulement laid et contrefait, mais encore très-débauche.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Foyes la lettre du 13 mars.

92 LETTRES

sa fierté en est augmentée ; j'entends la fierté de la mer; car pour la belle, elle en est fort humiliée.

Les coiffures hurluberlu m'ont fort divertie; il y en a que l'on voudroit souffleter. La Choiseul ressembloit, comme dit Ninon, à un printemps d'hôtellerie comme deux gouttes d'eau : cette comparaison est excellente. Mais qu'elle est dangereuse, cette Ninon! Si vous saviez comme elle dogmatise sur la religion, cela vous feroit horreur. Son zèle pour pervertir les jeunes gens est pareil à celui d'un certain M. de Saint-Germain, que nous avons vu une fois à Livry. Elle trouve que votre frère a la simplicité de la colombe ; il ressemble à sa mère ; c'est madame de Grignan qui a tout le sel de la maison, et qui n'est pas si sotte que d'être dans cette docilité. Quelqu'un pensa prendre votre parti, et voulut lui ôter l'estime qu'elle a pour vous ; elle le sit taire, et dit qu'elle en savait plus que lui. Quelle corruption! Quoi! parcequ'elle vous trouve belle et spirituelle, elle veut joindre à cela cette autre bonne qualité, sans laquelle, selon ses maximes, on ne peut être parfaite! Je suis vivement touchée du mal qu'elle fait à mon fils sur ce chapitre : ne lui en mandez rien ; nous faisons nos efforts, madame de La Fayette et moi, pour le dépêtrer d'un engagement si dangereux. Il a de plus une petite comédienne; et tous les Despréaux et les Racine; et paye les soupers : enfin c'est une vraie diablerie. Il se moque des Mascaron, comme vous avez vu; vraiment il lui faudroit votre minime'. Je n'ai jamais rien vu de si plaisant que ce que vous m'écrivez là-dessus; je l'ai lu à M. de La Rochefoucauld; il en a ri de tout son cœur. Il vous mande qu'il y a un certain apôtre qui court après sa côte, et qui voudroit bien se l'approprier comme son bien; mais il n'a pas l'art de suivre les grandes entreprises. Je pense que Mellusine est dans un trou; nous n'en entendons pas dire un seul mot. M. de La Rochefoucauld vous dit encore que, s'il avoit seulement trente ans de moins, il en voudroit fort à la troisième côte3 de M. de Grignan. L'endroit où vous dites qu'il a deux côtes rompues le fit éclater : nous vous souhaitons toujours quelque sorte de folie qui vous divertisse; mais nous crai-

gnons bien que celle-là n'ait été meilleure pour nous que pour vous. Après tout, nous vous plaignons bien de n'entendre parler de Dieu que de cette sorte. Ah! Bourdaloue! il fit, à ce qu'on m'a dit, une passion plus parfaite que tout ce qu'on peut imaginer : c'étoit celle de l'année passée qu'il avoit rajustée, selon ce que ses amis lui avoient conseillé, asin qu'elle sût inimitable. Comment peut-on aimer Dieu, quand on n'entend jamais bien parler de lui? Il vous faut des graces plus particulières qu'aux autres. Nous entendimes l'autre jour l'abbé de Montmort :; je n'ai jamais oui un si bean jeun: sermon; je vous en souhaiterois autant à la place de votre minime. Il fit le signe de la croix, il di son texte; il ne nous gronda point, il ne nous di point d'injures; il nous pria de ne point [crainde la mort, puisqu'elle étoit le seul passage que non eussions pour ressusciter avec Jésus-Christ. Nos le lui accordâmes; nous fûmes tous contents. Il n'a rien qui choque : il imite M. d'Agen sansk copier; il est hardi, il est modeste, il est savant, il est dévôt; ensin j'en sus contente au demis point.

Madame de Vauvineux vous rend mille graces; sa fille a été très-mal. Madame d'Arpajon vos embrasse mille fois, et surtout M. Le Camus was adore; et moi, ma chère enfant, que pensez-vus que je fasse? Vous aimer, penser à vous, m'attendrir à tout moment plus que je ne voudrois, m'eccuper de vos affaires, m'inquiéter de ce que vos pensez, sentir vos ennuis et vos peines, les von souffrir pour vous, s'il étoit possible, écumer we tre cœur, comme j'écumois votre chambre des ficheux dont je la voyois remplie; en un mot, conprendre vivement ce que c'est d'aimer quelqu'un plus que soi-même, voilà comme je suis : c'est 🗪 chose qu'on dit souvent en l'air; on abuse de cett expression; moi je la répète, et sans la profi jamais, je la sens tout entière en moi, et cela est vrai. Il n'y a point de raison à toutes les louangs que vous me donnez; il n'y en a point aussit à longueur de cette lettre; il faut la finir, et mette des bornes à ce qui n'en auroit point, si je me croyois. Adieu , ma très-aimable , comptez sur == tendresse, qui ne finira jamais.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La Champmélé (Voyez la lettre 119).

Le minime qui préchoit à Grignan.
 C'est-à-dire, à madame de Grignan, qui étoit la troisième femme de M. de Grignan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Louis Habert de Montmort avoit alors 27 a il fut nommé évêque de Perpignan en 1680.

127.

A la même.



A Paris, vendredi 3 avril 1671.

me infinité de lettres que je vous conjure uer. Je souhaite que les deux qui sont ouplaisent ; elles sont écrites d'un trait : que je ne reprends guère que pour faire si nous étions plus près, je pourrois les oder à votre fantaisie, dont je fais grand de si loin, que faire? Vous m'avez ravie M. Le Camus; votre bon sens a fait Castor et Pollux vous avoient porté ma oilà sa réponse. Nous rimes hier chez Rochefoucaukl de la lettre que votre écrit. Je vis M. le duc ' chez madame de e ; il me demanda de vos nouvelles avec ment; il me pria de vous dire qu'il s'en va de Bourgogne, et qu'il jugera, par l'enaura dans son triomphe, de celui que eu dans le vôtre. Madame de Brissac ara entre eux un air de guerre ou de mauqui nous réjouit. Nous trouvâmes qu'ils mx petits soufflets, comme vous y jouiez avec lui. Il y a un air d'agacerie au traout cela, qui divertit ceux qui observent. ns arriva là-dessus; elle sentoit la chair Voici ce que , sans nous être concertées , de La Fayette et moi lui répondimes; le nous pria qu'elle pût venir avec nous wiree chez son fils . Elle me dit : Mabus pourrez bien me remener, n'est-il pas Pardonnez-moi, madame, car il faut que eliez madame du Pui-du-Fou : menterie, dejà été. Elle s'en va à madame de La Madame, lui dit-elle, mon fils me renm. - Non , madame , il ne le pourra pas , bier ses chevaux au marquis de Ragni : e, c'etoit un marché en l'air. Un moment nadame de Schomberg la vint reprendre,

y Juies de Bourbon Condé, fils du grand

M. de Larochefoucauld, qu'elle appeloit son

quoiqu'elle ne la puisse pas vendre, et elle fut contrainte de s'en aller, de quitter une représentation d'amour, et l'espérance de voir son fils avec nous. Elle emporta tout cela sur son cœur avec la rage pèle-mèle; et puis, madame de La Fayette et moi, nous vous consacrâmes nos deux réponses, ne voulant perdre aucune occasion d'offrir à votre vengeance nos brutalités pour elle : je me suis chargée de vous rendre compte de celle-ci; nous souhaitons qu'elle vous réjouisse autant que nous. Je m'en vais diner en Lavardin. Je fermerai ma lettre ce soir; je ne veux pas la faire longue, vous me paroissez accablée.

Vendredi au soir.

J'ai diné en lavardinage, c'est-à-dire en bavardinage: je n'ai jamais rien vu de pareil. Madame de Brissac ne nous a pas consolées de M. de La Rochefoucauld ni de Benserade, quoiqu'elle fût dans ses belles humeurs.

Le roi a voulu que madame de Longueville se raccommodát avec Mademoiselle. Elles se sont trouvées aux Carmélites, et cette réconciliation s'est faite. Mademoiselle a donné cinquante mille francs à Guilloire: nous vondrions bien qu'elle en donnât autant à Segrais. M. le marquis d'Ambres est enfin reçu à l'autre lieutenance de roi de Guienne, moyennant deux cent mille francs: je ne sais si son régiment (de Champagne) entre en paiement; je vous le manderai. Adieu, ma trèsaimable, je ne veux point vous fatiguer, il y a raison partout.

# 128.

A la même.

A Paris, samedi A avril 1671.

Je vous mandai l'autre jour la coiffure de madame de Nevers, et dans quel excès la Martin avoit poussé cette mode; mais il y a une certaine médiocrité qui m'a charmée, et qu'il faut vous apprendre, alin que vous ne vous amusiez plus à faire cent petites boucles sur vos oreilles, qui sont défrisées en un moment, qui siéent mal, et qui ne sont non plus à la mode présentement, que la

¹ Trait d'une comédie de Poisson, intitulé le Sot rengé.

<sup>1</sup> Foye: la lettre 119.

coiffure de la reine Catherine de Médicis. Je vis hier la duchesse de Sully et la coutesse de Guiche; leurs têtes sont charmantes; je suis rendue; cette coiffure est faite justement pour votre visage; vous serez comme un ange, et cela est fait en un moment. Tout ce qui me fait de la peine, c'est que cette mode, qui laisse la tête déconverte, me fait eraindre pour les dents. Voici ce que Trochanire', qui vient de Saint-Germain, et moi, nous allons vous faire entendre si nous pouvons. Imaginezvous une tête partagée à la paysanne jusqu'à deux doigts du bourrelet; on coupe les cheveux de chaque côté, d'étage en étage, dont on fait de grosses boncles rondes et négligees, qui ne viennent pas plus has qu'un doigt au-dessons de l'oreille; cela fait quelque chose de fort jeune et de fort joli, et comme deux gros bouquets de cheveux de chaque côté. Il ne faut pas couper les cheveux trop courts; car, comme il faut les friser naturellement, les boucles qui en emportent beaucoup ont attrapé plusieurs dames, dont l'exemple doit faire trembler les autres. On met les rubans comme à l'ordinaire, et une grosse boucle nouée entre le bourrelet et la coiffure; quelquefois on la laisse traîner jusque sur la gorge. Je ne sais si nous vous avons bien représenté cette mode; je ferai coiffer une poupée pour vous l'envoyer, et puis au bont de tout cela, je meurs de peur que vous ne vouliez point prendre tonte cette peine. Ce qui est vrai, c'est que la coiffare que fait Montgobert n'est plus supportable. Du reste, consultez votre paresse et vos dents; mais ne m'empêchez pas de souhaiter que je passe vous voir coiffée ici comme les autres. Je vous vois, vous m'apparaissez, et cette coiffure est faite pour vous : mais qu'elle est ridicule à certaines dames, dont l'âge on la beaute ne conviennent pas!

## Madame DE LA TROCHE.

Madame de Sévigné a voulu avoir l'avantage de vous cerire cette coiffure; mais, ma belle, c'est moi qui lui dictois. Madame, vous serez ravissante; tont ce que je crains, c'est que vous n'ayez regret à vos cheveux. Pour vous fortifier, je vous ap-

prends que la reine, et tout ce qu'il y a d de femmes qui se coiffent à Saint-Germa vèrent hier de les faire couper par La car c'est lui et mademoiselle de La Bord fait toutes les exécutions. Madame de Cra lundi à Saint-Germain, coiffee à la mit alla au concher de la reine, et lui dit : dame, votre Majesté a donc pris notre Votre coiffure, je me suis fait couper les parce que le roi le trouve mieux ainsi; n'est point pour prendre votre coiffure. ( peu surpris du ton avec lequel la reine l Mais voyez un peu aussi où madame de alloit prendre que c'étoit sa coiffure, p c'est celle de madame de Montespan, de de Nevers, de la petite de Thianges, et on trois autres beautes charmantes qui sardée les premières. Je vous ai vue v prête à l'inventer; cela me fait ernire n'aurez point de peine à comprendre ce i vous en écrivons. Madame de Soubise, qu pour ses dents, parce qu'elle a déjà eté attrapée aux coiffures à la paysanne, ne à fuit couper les cheveux; et mademoisel Borde lui a fait une coiffure qui est tout que les autres par les côtes : mais le de tête n'a garde d'être galant, comme o on voit la racine des cheveux. Enfin, 8 il n'est question d'autre chose à Saint-Gen moi, qui ne veux point me faire conpet veux, je suis ennuyée à la mort d'en parler.

## Madame DE Sivigne.

Cette lettre est écrite hors d'œuvre chanire. La comtesse (de Fiesque) vous mille fois; le Comte, que j'ai vu tantôt, bien en faire autant: je lui ai dit votre et le dirai à tous ceux que je trouve chemin.

Après tout, nous ne vous conseillons

Madame de La Troche.

La Vienne, baigneur à la mode, devint roi dans le temps de ses amours avec made de La Vallière. Il parvint ensuite à être quatre premiers valets-de-chambre. Le roi de sa franchise; il lui parloit souvent et a lui des choses que personne ne lui aura (Mem, de St-Simon, t. III, p. 58.)

yos beaux cheveux; et pour qui? bon mode durera peu; elle est mortelle s taponnez-vous-seulement par grosses mue vous faisiez quelquefois; car les les rangées de Montgobert sont justeps du roi Guillemot.

129.

A la même.

A Paris, mercredi 8 avril 1071.

t, ma fille, que vos lettres sont aimales endroits dignes de l'impression: un vous trouverez qu'un de vos amis rabie. Vous étiez en dévotion, vous le nos pauvres sœurs (de Sainte-Marie), votre cellule: mais ne vous y creusez esprit; les réveries sont quelquefois si des font mourir: vous savez qu'il faut er sur les pensées: vous trouverez de lans cette maison, dont vous êtes la

la manière de vos dames de Provence; n que vous me faites des cérémonies e achevee : mais savez-vons bien qu'elles n le sang; et que je ne comprends pas rous y pouvez résister? Vous croyez admirable en Provence, et que je perveilles sur ma petite boule; point erois brutale; la déraison me pique, e de bonne foi m'offense. Je leur diiones, voyons done à quoi nous en ant-il vous reconduire? Ne m'en empas, et ne perdons point notre temps amon : si vous ne le voulez point , troue je n'en fasse point les façons. Je ne re si cette sorte de manège vous impabrois moins bien que vous.

em peu de votre frère: il a eu son congéelle s'est lassée d'aimer sans être aimée; mandé ses lettres, on les a rendues: j'ai et de cette séparation. Je lui disois tout de frieu; je le faisois souvenir de ses lments passés, et le priois de ne point saint-Esprit dans son cour : sans cette lui dire en passant quelque mot, je n'au-

rois pas souffert cette confidence dont je n'avois que faire. Mais ce n'est point tout : quand on rompt d'un côté, on croit se racquitter de l'autre, on se trompe. La jeune Merveille n'a pas rompu; mais je crois qu'elle rompra. Voici pourquoi mon fils vint hier me chercher du bout de Paris; il vouloit m'apprendre un accident qui lui étoit arrivé. Il avoit trouvé une occasion favorable, et cependant il... ce fut une chose étrange; la demoiselle ne s'étoit jamais trouvée à telle fête : le cavalier en désordre sortit en déroute, croyant être ensorcelé; et ce qui vous paroltra plaisant, c'est qu'il mouroit d'envie de me conter sa déconvenue : nous rimes fort; je lui dis que j'étois ravie qu'il fût puni par où il avoit péché : il s'en prit à moi, et me dit que je lui avois donné de ma glace, qu'il se passeroit fort bien de cette ressemblance, que j'aurois bien mieux fait de la donner à ma fille. Il vouloit que Perquet le restaurât; il disoit les plus folles choses du monde, et moi aussi : c'étoit une scène digne de Molière. Ce qui est vrai, c'est qu'il a l'imagination tellement bridée, que je crois qu'il n'en reviendra pas si tôt. J'ai beau l'assurer que tout l'empire amoureux est rempli d'histoires tragiques , il n'entend point raison là-dessus. La petite Chimene dit qu'elle voit bien qu'il ne l'aime plus, et se console ailleurs. Enfin c'est un desordre qui me fait rire, et je voudrois de tout mon cœur qu'il le pût retirer d'un état si malheureux à l'egard de Dieu. Ninon lui disoit l'autre jour qu'il étoit une vraie citrouille frienssée dans de la neige. Voyez ce que c'est que de voir bonne compagnie, on apprend mille gentillesses.

Votre frère me contoit l'autre jour qu'un comédien vouloit se marier, quoiqu'il eût un certain mal un peu dangereux; et son camarade lui dit : a Hé, morbleu, attends que tu sois guéri, tu » nous perdras tous » : cela me parut une jolic épigranme.

J'ai changé de nourrice pour votre enfant ; celle qu'elle avoit étoit à souhait pour sa personne ; il ne lui manquoit que du lait : je lui ai donné une bonne paysanne , sans façon , de belles deuts , des cheveux noirs , un teint hâlé , vingt-quatre ans ; son lait a quatre mois , son enfant est beau comme un ange ; vous ne me connoîtriez plus : je suis devenue une vraie commère , et cela m'a acquis une grande réputation , car la petite profite à

vue d'œil, et je m'en vais régenter dans mon quartier.

Madame de Marans disoit il y a quelques jours, chez madame de La Fayette : « Ah, mon Dieu! il » faut que je me fasse couper les cheveux. » Madame de La Fayette lui répondit bonnement : « Ah! » mon Dieu! Madame, ne le faites point, cela ne » sied bien qu'aux jeunes personnes. » Si vous n'aimez ce trait-là, dites mieux.

Voilà une lettre que j'ai reçue de M. de Marseille; je crois que ma réponse sera de votre goût, puisque vous la voulez si franche et si sincère, et conforme à cette amitié que rous rous êtes jurée, dont la dissimulation est le lien, et rotre intérêt le fondement. Cette période est de Tacite; jamais je n'ai rien vu de si beau. J'entre donc dans ce sentiment, et je l'approuve. Il faut lui faire croire qu'il est de nos amis, malgréqu'il en ait. Adieu, ma très-aimable enfant, je ne pense qu'à vous: si, par un miracle que je n'espère, ni ne veux, vous étiez hors de ma pensée, il me semble que je serois vide de tout, comme une figure de Benoît'.

M. d'Ambres donne son régiment au roi pour quatre-vingt mille francs et cent vingt mille livres : voilà les deux cent mille francs. Il est fort content d'être hors de l'infanterie, c'est-à-dire de l'hôpital.

### 130.

### A la même.

A Paris, jeudi 9 avril 1671.

Voilà M. de Magalotti qui s'en va en Provence, je voudrois bien aller avec lui. Je ne sais s'il sentira bien le plaisir de vous voir; ce qui est certain, c'est que j'y serois fort sensible. Le voilà qui se joue avec ma petite-fille; il vous trouve fort honnête femme en la regardant: pour moi, qui trouve les Grignan fort beaux, je la trouve fort à mon gré. Je crois que vous serez aise de voir un homme de mérite, un homme du monde, un homme

¹ Fameux artiste pour les figures en cire.

avec qui vous parlerez françois et italien si vous voulez; un homme dont les perfections sont connues de toute la cour; un homme enfin.... qui vous porte deux paires de souliers de Georget; que puisje vous dire encore? Il s'en va voir madame de Monaco, et je parie que vous lui écrirez par lui. Il dit que sans ma lettre il ne seroit jamais reçu de vous, comme il veut l'être; enfin il se moque de moi; et moi, je l'envie, et je vous embrasse de tout mon cœur, mais sincèrement, et point du tout pour finir ma lettre.

### 131.

#### A la même.

#### A Paris, vendredi 10 avril 1671.

Je vous écrivis mercredi par la poste, hier mais par Magalotti, aujourd'hui encore par la pode; mais hier au soir je perdis une belle occasion. Jallai me promener à Vincennes, en famille et 📾 Troche ; je rencontrai la chaîne des galériem, qui partoit pour Marseille; ils arriveront dans mois. Rien n'eût été plus sûr que cette voie; mis j'eus une autre pensée; c'étoit de m'en aller aveces. Il y a un certain Duval, qui me parut homme de bu conversation; vous les verrez arriver, et vou riez été fort agréablement surprise de me voir plimèle avec une troupe de femmes qui vont avec et Je voudrois que vous sussiez ce que m'est dev le mot de Provence, de Marseille, d'Aix, le Rhim seulement, ce diantre de Rhône, et Lyon, messi de quelque chose. La Bretagne et la Bourgogat me paroissent des pays sous le pôle, où je ne pre aucun intérêt; il faut dire comme Coulanges: 0 grande puissance de mon orvietan! Vous etes : mirable, ma fille, de mander à l'abbé \* de m'es pêcher de vous faire des présents : quelle sein! hélas! vous en fais-je? Un pouvoir au-dessus è sien ni'empêche de vous en faire comme je vouir Vous appelez des présents les gazettes que je 🕶 envoie; vous ne m'ôterez jamais de l'esprit l'es de vous donner : c'est un plaisir qui m'est sensibit,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Du prix de la charge de lieutenant-général de la Haute-Guienne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Avec madame de La Troche, son amie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'abbé de Coulanges, qui passoit sa vie set madame de Sévigné, sa nièce.

dont vous feriez fort bien de vous réjouir avec moi, si je me donnois souvent cette joie : cette manière de me remercier m'a extrêmement plu.

Vos lettres sont admirables, on jureroit qu'elles ne vous sont pas dictées par les dames du pays où vous êtes. Je trouve que M. de Grignan, avec tout ce qu'il vous est déjà, est encore votre vraie compagnie; c'est lui , ce me semble , qui vous entend; conservez bien la joie de son eœur par la tendresse do votre, et faites votre compte que si vous ne m'aimiez pas tous deux, chacun selon votre degré de gloire, en vérité, vous seriez des ingrats. La nonvelle opinion, qu'il n'y a point d'ingratitude dans le monde, par des raisons que nous avons tant discutées, me paroît la philosophie de Descartes, et l'autre est celle d'Aristote : vous savez l'autorité que je donne à cette dernière ; j'en suis de même par l'opinion de l'ingratitude : ceux qui disputent qu'il n'y en a pas voudroient être juges et parties. Vons seriez done une petite ingrate, ma fille; mais, par un bonheur qui fait ma joie, je vous en trouve doguée, et cela fait aussi que, sans aucune rebane, je m'abandonne d'une étrange façon à m'approgres dans les sentiments que j'ai pour vous. when, ma très-aimable; je m'en vais fermer cette lettre : je vous en écrirai encore une ce soir , ou je rendrai compte de ma journée. Nous espérons tous les jours louer votre maison; vous croyez ben que je n'oublie rien de ce qui vous touche : je ..... wrort, comme les gens les plus intéressés sont pour cux-mêmes.

152.

A la même.

Vendredi au soir, 10 avril 1671.

le fait mon paquet chez M. de La Rochefoucauld qui vous embrasse de tout son cœur. Il est ravi de la reputse que vous faites aux chanoines! et au pre Desurares: il y a plaisir à vous mander des la ratelles, vous y répondez très-bien. Il vous prie de croire que vous êtes encore toute vive dans son

" Fore: la lettre du 20 mars 1671.

soavenir; s'il apprend quelques nouvelles dignes de vous, il vous les fera savoir. Il est dans son hôtel de La Rochefoucauld, n'ayant plus d'espérance de marcher; son château en Espagne, c'est de se faire porter dans les maisons ou dans son carrosse pour prendre l'air; il parle d'aller aux eaux : je tâche de l'envoyer à Digne, et d'autres à Bourbon. J'ai été chez Mademoiselle, qui est toujours malade; j'ai dîné en bavardin mais si purement que j'en ai pensé mourir, tous nos commensaux nous ont fait faux bond; nous n'avons fait que bavardiner, et nous n'avons point causé comme les autres jours.

Brancas versa, il y a trois ou quatre jours dans un fossé; il s'y établit si bien, qu'il demandoit à ceux qui allèrent le secourir ce qu'ils désiroient de son service : toutes ses glaces étoient cassées, et sa tôte l'auroit été s'il n'étoit plus heureux que sage : toute cette aventure n'a fait aucune distraction à sa réverie. Je lui ai mandé ce matin que je lui apprenois qu'il avoit versé, qu'il avoit pensé se rompre le cou, qu'il étoit le seul dans Paris qui ne sût point cette nouvelle, et que je lui en voulois marquer mon inquiétude : j'attends sa réponse. Voilà madame la comtesse (de Fiesque) et Briole, qui vous. font trois cents compliments. Adien, ma très chère enfant, je m'en vais fermer mon paquet. Comme je suis assurée que vous ne dontez point de mon amitié, je ne vous en dirai rien ce soir.

### Madame DE FIESQUE.

Madame la Comtesse ne peut pas voir une lettre qui vous va trouver sans y mettre quelque chose du sien, quand ce ne seroit qu'un compliment sur les cinq mille francs d'augmentation. De l'humeur dont vous la connoissez, vous jugez aisement qu'elle trouve un compliment mieux fondé sur les cinq mille francs, que sur cinq cent mille admirations et autant de harangues que vos perfections et vos dignités vous ont attirées.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chez madame de Lavardin, qui aimoit extrê mement les nouvelles.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gillonne d'Harcourt, veuve en premières noces du marquis de Pienne, et femme en secondes noces de Charles Léon, comte de Fiesque. Elle mourat en 1699, à 80 aus. On la coanoissoit dans le monde sour le nom de mutame la Contesse,

433.

A la méme.

A Paris, dimanche 12 avril 1671.

Je vous écris tous les jours; c'est une joie qui me rend très favorable à tous ceux qui me demandent des lettres : ils veulent en avoir pour paroître devant vous; et moi, je ne demande pas mieux. Celleci vous sera rendue par M. de. . . . . .; je venx mourir si je sais son nom; mais enfin c'est un fort honnête homme qui me paroît avoir de l'esprit, que nons avons vu ici ensemble : son visage vous est connu; pour moi, je n'ai pas eu l'esprit d'appliquer son nom dessus. N'allez pas prendre patron sur mes lettres: elles sont infinies, je n'ai que ce plaisir; les vôtres sont d'une grandeur qui m'étonne déjà assez; je ne sais quand je m'ennuierai en les lisant. Si M. de Grignan, qui dit qu'on ne peut aimer les longues lettres, avoit jamais eu cette pensée quand il recevoit les vôtres, je présenterois requête pour vous séparer, et j'irois vous ôter à lui, au lieu d'al-·ler en Bretagne. Je sus hier au soir brouillée avec Brancas pour avoir dit, à ce qu'il prétend, une grossièreté sur l'amitié, que personne n'entendit et que je n'entendis pas moi-même : c'étoit le couronnement du crime; il sortit dans une vraie colère. Ce sont des délicatesses incommodes; je ne les ai pas pour lui, et ne les ai que trop pour une certaine beauté que j'aime plus que ma vie, et que j'embrasse de tout mon cœur.

134.

A la même.

A Paris, mercredi 15 avril 1671.

J'achèverai cette lettre quand il plaira à Dieu: je la commence trois jours avant qu'elle parte, parceque je viens de recevoir la lettre que vous m'avez écrite par Gacé avec des gants dont je vous remercie mille fois. Je les trouve bons. Votre souvenir me charme; ils ne vous coûtent rien, je les en trouve meilleurs; je crois même qu'ils se-

ront assez grands; enfin, ma bonne, vous êtes trop aimable. Vous me parlez de la Provence comme de la Norwége; je pensois qu'il y fait chand, et je le pensois si bien , que l'autre jour, que nous eûmes ici une bouffée d'été, je mourois de chand, et j'étois triste : on devina que c'étoit parce que je croyois que vous aviez encore plus chaud que moi, et je ne pouvois, en effet, me l'imaginer sans chagrin. Je veux vous dire, ma chère enfant, que le chocolat n'est plus avec moi comme il étoit : la mode m'a entraînée, comme elle fait toujours : tous ceux qui m'en disoient du bien m'en disent du mal; on le maudit, on l'accuse de tous les maux qu'on a; il est la source des vapeurs et des palpitations; il vous flatte pour un temps, et puis vous allume tout d'un coup une sièvre continue, qui vous conduit à la mort; enfin, ma sille, le grand-maître :, qui en vivoit, est son ennemi déclaré : vous pouvez penser si je puis être d'un autre sentiment . Au nom de Dieu, ne vous engages point à le soutenir, et songez que ce n'est plus la mode du bel air. Tous les grands et moins grands en disent autant de mal qu'ils disent de hien de vous : les compliments qu'on vous fait sont infinis. Je n'ai point encore vu Gacé; je crois que je l'embrasserai : bon Dieu! un homme qui vous a vue, qui vient de vous quitter, qui vous a parlé, comme cela me paroît! J'ai été tantôt chez Ytier, j'avois besoin de musique ; je n'ai jamais pu m'empêch de pleurer à une sarabande que vous aimes.

Je suis bien aise que vous ayez compris la coiffure, c'est justement ce que vous aviez toujours envie de faire; ce taponage vous est naturel, il est au bout de vos doigts; vous avez cent fois pensé l'inventer, mais vous avez bien fait de ne point prendre cette mode à la rigueur. Je vous conseille de conserver vos dents. C'est une chose étrange que votre serein, et la sujétion que vous avez de vous renfermer à quatre heures, au lieu de prendre l'aire quelle tristesse! Mais il vaut mieux rapporter iel vos belles dents, que de les perdre en Provencepar le serein, ou par une mode qui sera passée dans als

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Henri de Daillon, comte du Lude.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On avoit dit que le comte du Lude aimoit madame de Sévigné; mais, comme c'étoit un de ce hommes dont l'attachement ne nuit point à la réputation des dames, madame de Sévigné en plaisantoit la première. *Voyes les amours des Gaules*.

mois. Le bel air est de se peigner pour contrefaire la tête naissante; cela est fait dans un moment. Vos dames sont bien loin de là, avec leurs coiffures glissantes de pominades et leurs cheveux de deux paroisses; cela est bien vieux. Votre peinture du cardinal Grimaldi est excellente; cela mord-il? est plaisant au dernier point et m'a bien fait rire; je vous sonhaite de pareilles visions pour vous divertir. Enfin Montgobert sait rire; elle entend votre langage : qu'elle est heureuse d'avoir de l'esprit, et d'être auprès de vous! les esprits où il n'y a point de remède font bouillir le sang. Je vous remercie de vous souvenir du reversis et de jouer au mail; e'est un aimable jeu pour les personnes bien faites et adroites comme vous; je m'en vais y jouer dans mon désert. A propos de désert, je crois qu'Adhémar vous aura mandé comme le laquais du coadputeur, qui étoit à la Trappe, en est revenu demi leu, n'ayant pu supporter ces anstérités : on cherdie un convent de coton pour l'y mettre, et le remettre de l'état où il est. Je craius que cette Trappe, qui veut surpasser l'humanité, ne devienne les Petites Maisons. Ecrivez quelque amitié à Pecquet; ll a eu des soins extrêmes de ma petite-fille; elle et julie, cette pauvre petite : elle vient le malin dans ma chambre; elle rit, elle regarde, elle baise bujours un peu malhonnétement, mais peut-être que le temps la corrigera.

Je pleurois amèrement en vous écrivant à Livry, e je pleure encore en voyant de quelle manière tendre vous avez reçu ma lettre, et l'effet qu'elle a pominit dans votre cœur. Les petits esprits se sont bien communiqués, et sont passés bien fidèlement Livry en Provence : si vous avez les mêmes sentiments toutes les sois que je suis sensiblement touchee de vous, je vous plains, et vous conseille de renoncer à la sympathie. Je n'ai jamais rien vu de si aisé à trouver que la tendresse que j'ai pour mus: mille choses, mille pensées, mille souvenirs, me traversent le cœur ; mais c'est toujours de la manière que vons pouvez le souhaiter : ma mémare ne me représente rien que de donx et d'aimalde; j'espère que la vôtre fait de même. La lettre par vous cerivez à votre frère est admirable. Vous wez très bien deviné; il est dans le bel air pardesus les yeux : point de pâques, point de jubilé.

Je n'ai rien trouvé de bon en lui, que la crainte de faire un sacrilége; c'étoit mon soin aussi que de lui en donner de l'horreur : mais la maladie de son ame est tombée sur son corps, et ses maltresses sont d'une manière à ne pas supporter cette incommodité avec patience : Dieu fait tout pour le mieux. J'espère qu'un voyage en Lorraine rompra toutes ces vilaines chaines-là. Il est plaisant, il dit qu'il est comme le bon homme Eson; il veut se faire bouillir dans une chaudière avec des herbes fines pour se ravigoter un pen; il me conte toutes ses folies, je le gronde, et je sais sernpule de les écouter; et pourtant je les écoute. Il me réjouit, il cherche à me plaire; je connois la sorte d'amitié qu'il a pour moi : Il est ravi , à ce qu'il dit , de celle que vous me témoignez; il me donne mille attaques en riant sur l'attachement que j'ai pour vous : je vous avoue, ma fille, qu'il est grand, lors même que je le cache. Je vous avoue encore une autre chose, c'est que je crois que vous m'aimez : vous me paroissez solide, il me semble qu'on se peut sier à vos paroles, et cela fait aussi que je vous estime fort. Vos messieurs commencent à s'accoutumer à vous; les pauvres gens! Et les dames ne vous ont pas encore bien goûtée. J'embrasse ce comte, qui est si adroit. qui joue si bien à la paume et au mail : j'aime ce choses-là. Conservez bien la joie de son cœur par la tendresse du vôtre.

155. 1

A la même,

A Paris , vendredi 17 avril 1671.

Cette lettre du vendredi est sur la pointe d'une aignille, car il n'y a point de réponse à faire, et d'ailleurs je ne sais point de nouvelles. D'Hacqueville me contoit l'autre jour les sortes de choses qu'il vous mande, et qu'il appelle des nouvelles; je me moquai de lui, et je lui promis de ne jamais charger mon papier de ce verbiage. Par exemple, il vous mande qu'on dit que M. de Verneuil donne son gouvernement à M. de Lauzun, et qu'il prend celui du Berry avec la survivance pour M. de Sully : tout cela est faux et ridicule, et ne se dit point dans les bons lieux. Il vous apprend que le roi partira le 25 : voilà qui est beau. Je vous déclare, ma tille, que

<sup>&#</sup>x27; Archeréque d'Aix.

100 LETTRES

je ne manderai rien que de vrai : quand il ne vient rien à ma connaissance que de ces lanternes-là, je les laisse passer, et je vous conte autre chose. Je snis fort contente de d'Hacqueville, aussi bien que de vous : il a grand soin de votre mère en votre absence; et, dès qu'il y a un brin de dispute entre l'abbé et moi, c'est toujours lui que je prends pour juge. Cela fait plaisir au cerur, de songer qu'on a un ami comme lui, et à qui rien de bon ni de solide ne manque, qui ne nous peut jamais manquer luimême. Si vous nous aviez defendu de parler de vous ensemble, et que cela vous fût fort désagréable, nous serions extrêmement embarrassés; car cette conservation nous est si naturelle, que nous y tombons insensiblement : c'est un penchant si doux qu'on y revient sans peine; et quand par hasard, après en avoir bien parlé, nous nous détournons un moment, je reprends la parole d'un bon ton, et je lui dis : mais disons donc un pauvre mot de ma fille; vraiment nous sommes bien ingrats; et làdessus nous recommençons sur nouveaux frais. Je lui jurerois plus de vingt fois à lui-même que je ne vous aime point, qu'il ne me croiroit pas; je l'aime comme un confident qui entre dans mes sentiments, je ne saurois mieux dire.

Hélène et Marphise ' vous sont très-obligées; mais pour Hébert, hélas! je ne l'ai plus. J'eus l'esprit, l'autre jour en riant, de le donner à Gourville , et de lui dire qu'il falloit qu'il le plaçât dans cet hôtel de Condé, qu'il s'en trouveroit bien, qu'il m'en remercieroit, que je répondois de lui. M. de La Rochefoucauld et madame de La Fayette se mirent sur les perfections d'Hébert : cela demenra là, il y a trois semaines. Je fus tont étonnée quand Gourville l'envoya querir hier; Hébert s'habilla en gentilhomme, il y alla : Gourville lui dit qu'il lui donneroit une place à l'hôtel de Condé, qui lui vaudroit 250 livres de rente, logé, nourri, et tout cela en attendant mieux; mais que présentement

1 Petite chienne de madame de Sévigné.

il l'envoyoit à Chantilly pour distribuer tout le linge par compte pendant que le roi y sera. Il prit done dix coffres de linge sur son soin, et partit pour Chantilly. Le roi y doit aller le 25 de ce mois; il y sera un mois entier; jamais il ne s'est fait tant de dépenses au triomphe des empereurs, qu'il y en aura là, rien ne coûte; on reçoit toutes les belles imaginations sans regarder à l'argent. On croit que M. le prince n'en sera pas quitte pour quarante mille éeus; il faut quatre repas; il y aura vingtcinq tables servies à cinq services, sans compter une infinité d'autres qui surviendront : nourrir tout, c'est nourrir la France et la loger ; tout est meublé : de petits endroits, qui ne servoient qu'à mettre des arrosoirs, deviennent des chambres de courtisans. Il y aura pour mille écus de jonquilles : jugez aproportion. Voyez un peu ou le discours d'Hébert m'a jetée : voilà donc comme j'ai fait sa fortune en badinant; car je la compte faite, dans la pensée qu'il s'acquittera fort bien de ces commencementsci. Nous ne dinons point anjourd'hai en barardor: ils sont embarrassés pour faire partir l'équipage du marquis (de Lavardin). Je mange donc ici mes petits œuss frais à l'oseille : après diner, j'irai un peu an faubourg', et je joindrai à cette lettre ce que j'aurai appris, asin de vous divertir.

J'ai reçu une fort jolie lettre du coadjuteur ; il est seulement fäche que je l'appelle Monseigneur; il veut que je l'appelle Pierrot on seigneur Corbeau. Je vous recommande toujours bien, ma fille, d'entretenir l'amitie qui est entre vous : je le trouve fort touche de votre mérite, prenant grand intérêt à toutes vos affaires; en un mot, d'une application et d'une solidite qui vous sera d'un grand secours. Mon fils n'est pas guéri de ce mal qui fait douter encore ses précienses maltresses de sa passion : il me disoit hier an soir que, pendant la semaine samte, îl avoit été si épouvantablement dévergondé , qu'il lui avoit pris un degoût de tout cela, qui lui faisoit bondir le cour; il n'osoit y penser, il avoit envie de vomir; il lui sembloit toujours voir autour de lui des panerées de baisers, des panerées de toutes sortes de choses en telle abondance, qu'il en avoit l'imagination frappée et ne pouvoit pas regarder une femme. Ce mal n'a pas éte d'un moment; j'ai pris mon temps pour faire un petit ser-

Gourville, valet-de-chambre du duc de La Rochefoucauld, devenu son ami, et même celui du grand Condé; dans le même temps, pendu à Pacis en effigie, et envoyé du roi en Allemagne; cusmite peoposé pour succeder au geand Colbert dans le ministère. Aous avons de lui des Mémoires de sa vie, écrits avec naiveté, dans lesquels il parle de sa naissance et de sa fortune avec indifférence. Il y a des ancedotes vraies et curieuses. (Voltaire, Siècle de Loms VIII.)

<sup>1</sup> Chez madame de La Fayette.

mon là-dessus : nous avons fait cusemble des réflexions chrétiennes; il entre dans mes sentiments, et particulièrement pendant que son dégoût dure encore. Il me montra des lettres qu'il a retirées de cette comedienne, je n'en ai jamais vu de si chaudes ni de si passionnées: il pleuroit, il mouroit; il croit tout cela quand il écrit, et s'en moque un moment sprès : je vous dis qu'il vaut son pesant d'or. Adieu, mon aimable enfant; comment vous êtesrous portee le 6 de ce mois Je souhaite, ma petite, que vous m'aimiez tou ours; c'est ma vie, c'est l'air que je respire. Je ne vous dis point si je sus à vous, cela est au-dessous du mérite de mon antic. Vous voulez bien que j'embrasse ce pauvre comte; mais ne vous aimons-nous point trop tous deux ?

#### Vendredi au soir 17 avril.

Je fais mon paquet chez madame de La Favette, a qui j'ai donné votre lettre ; nous l'avons lue enemble avec plaisir, nous trouvons que personne a cerit mieux que vous; vous la flattez très-agréalement, et moi en passant j'y trouve un petit endeutt qui me va droit au cour, c'est un lieu que vous possedez d'une étrange manière. Madame de La l'avette fut hier à Versailles, madame de Thianges lui avoit mandé d'y aller; elle y fut reque tres bien, mais très bien, c'est-à-dire que le roi la lit mettre dans sa calèche avec les dames, et prit plaisir à lui montrer toutes les beautés de Versailles, comme feroit un particulier que l'on va soir dans sa maison de campagne; il ne parla qu'à elle, et reçut avec beaucoup de plaisir et de politesse toutes les lonanges qu'elle donna aux merveilleuses beautés qu'il lui montroit : vous pouvez peuser si l'on est contente d'un tel voyage. M. de La Rochefaucanld, que voilà, vous embrase sans autre forme de procès, et vous prie de croire qu'il est plus loin de vous oublier, qu'il n'est prêt à danser la bourree ; il a un petit agréwent de gontte à la main, qui l'empêche de vous tenre dans cette lettre. Madame de La Fayette nos estime et vous aime; et ne vous croit pas si de pour vue de vertus que le jour que vous étiez courhee an coin de son feu, et dont vous vous souvepezsi bien.

156, \*

A la même.

## A Paris, mercredi 22 avril 1671.

Avez-vous bien peur que je n'aime mieux madame de Brissac que vons ' craignez-vous, de la manière dont vous me compoissez, que ses façons ne me plaisent plus que les vôtres ' croyez-vous que son esprit ait retrouvé le chemin de me plaire ' avez-vous opinion que sa beante efface vos charmes ' enfin pensez-vous qu'il y ait quelqu'un au monde qui puisse, à mon goût, surpasser madame de Grignan, en me supposant même déponillée de tout l'intérêt que j'y prends.' Songez à tout cela un peu à loisir, et puis soyez assurée qu'il en est justement ce que vous en croyez. Voilà toute ma réponse que vous connoltrez par la vôtre, si vous répondez sincèrement.

Parlons un peu de votre frère, ma fille : il est d'une foiblesse à faire mal au cœur; il est tout qu'il plait aux autres ; il plut hier à trois de ses amis de le mener souper dans un lieu d'honneur, il y fut. Ces messieurs sont trop habiles pour vouloir courir la fortune ; ils disent à Sévigné de payer; je dis, payer de sa personne; tout miserable qu'il est encore, il paye, et puis me vient tout conter, en disant qu'il se fait mal au cœur à lui-même : je lui dis qu'il me fait mal au cœur aussi, je lui fais houte; j'ajoute que ce n'est point là la vie d'un honnête homme, qu'il trouvera quelque chapechute, et qu'à force de s'exposer il aura son fait. Je prêche un peu ensuite; il demeure d'accord de tout, et n'en fait ni plus ni moins. Il a quitté la comédienne , après l'avoir aimée par-ci par-là : quand il la voyoit, quand il lui écrivoit, e'étoit de bonne foi; un moment après, il s'en moquoit à bride abattue. Ninon l'a quitté : il étoit malheureux quand elle l'aimoit ; il est au desespoir de n'en être plus aimé, et d'autant plus qu'elle n'en parle pas avec beaucoup d'estime : C'est une ame de bouillie, dit-elle, c'est un corps de papier mouillé: c'est un came de citrouille fricasse dans de la neige, je vous l'ai déjà dit. Elle voulut l'autre jour lui

La Champinélé.

162 LETTRES

sure donner les lettes de la comedienne : il les au deana : eile en a etc alouse; eile vouloit les aouner à un mant le la princesse, afin de lui faire donner quelques pents soups de bandrier : il me le vant dire; je 'at dis que c'étoit une infamie que de comper ainsi la gorge à cette petite créature pour l'avoir aime; qu'elle n'avoit point sacrifié ses lettres, comme ou vouloit le lui faire croire pour l'unimer ; qu'elle les lui avoit rendues ; que c'étoit une tradison basse et indigne d'un homme de quatite, et que même dans les choses malhonnêtes, d y avoit de l'honnéteté à observer : il entra dans mes raisons, il courut chez Ninon, et moitié par silvesse, et moitié par force, il retira les lettres de cette pauvre diablesse : je les ai fait brûler. Vous voyez par-là combien le nom de comédienne m'est de quelque chose; cela est un peu de la visionnaire de la comédie; elle en eût fait autant, et je fais comme elle. Mon fils a conté ses folies à M. de La Rochefoucauld, qui aime les originaux. Je lui disois l'autre jour que Sévigné n'est point fou par la tête, c'est par le cœur:ses sentiments sont tout vrais, sont tout faux, sont tout froids, sont tout brûlants, sont tout fripons, sont tout sincères; enfin son cœur est fou. Nous rimes fort de tout cela, et avec mon fils même, car il est de honne compagnie, et dit tope à tout. Nous sommes trèsbien ensemble, je suis sa considente, et je conserve cette vilaine qualité qui m'attire de si vilaines confessions, pour être en droit de lui dire mes sentiments sur tout. Il me croit autant qu'il peut, il me prie de le redresser; je le fais comme une amie: il veut venir avec moi en Bretagne pour cinq ou six semaines; s'il n'y a point de camp en Lorraine, je l'emmènerai. Voilà bien des folies : mais comme vous y prenez intérêt, il m'a semblé qu'elles ne vous ennuieroient pas.

Tout ce que vous me mandez de la Marans est divin, et des punitions qu'elle aura dans l'enser; mais savez-vous bien que vous irez avec elle; si vous continuez à la hair? Songez que vous serex toute l'éternité ensemble; il n'en faut pas davantage pour vous mettre dans le dessein de faire votre salut: je me suis avisée bien heureusement de vous donner cette pensée, c'est une inspiration de Dieu. Elle vint l'autre jour chez madame de La Fayette; M. de La Rochesoucauld y étoit, et moi aussi: la voilà qui entre sans coiffe; elle venoit d'être

coupée, mais coupée en vrai fanfan: elle étoit poudrée, bouclée, le premier appareil avoit été levé, il n'y avoit pas un quart d'heure; elle étoit décontenancée, sentant bien qu'elle alloit être improuvée. Madame de La Fayette lui dit : « Mais vrai-» ment il faut que vous soyez folle; mais savez-» vous bien, Madame, que vous êtes complète-» ment ridicule?» M. de la Rochefaucauld dit: « Ma mère, ah! par ma foi, mère, nous n'en de-» meurerons pas là ; approchez un peu, ma mère, » que je voie si vous êtes comme votre sœur que je » viens de voir.» Sa sœur venoit aussi d'être coupée. « Ma mère , vous voilà bien. » Vous entendez ces tons-là; et pour les paroles, elles sont d'après le naturel; pour moi, je riois sous ma coiffe. Elle se décontenança si fort, qu'elle ne put soutenir cette attaque; elle remit sa coiffe, et bouda jusqu'à ce que madame de Schomberg la vint reprendre, car il n'y a plus de voiture que celle-là. Je crois que ce récit vous divertira.

Nous passâmes, il y a quelques jours, une aprèsdinée à l'Arsenal fort agréablement : il y avoit des hommes de toutes grandeurs; mesdames de La Fayette, de Coulanges, de La Troche, mademoiselle de Méri et moi. On se promena, on parla fort de vous à plusieurs reprises et en très-bons termes. Nous allons aussi quelquefois au Luxembourg, M. de Longueville y étoit hier; il me pria de vous assurer de ses très-humbles services. Pour M. de La Rochefoucauld, il vous aime très-tendrement. Je suis ravie que vous ayez approuvé mes lettres; vos approbations et vos louanges sincères me font un plaisir qui surpasse tout ce qui me vient d'ailleurs; et pourquoi les filles comme vous n'oseroient-elles louer une mère comme moi? Quelle sorte de respect! Vous savez si j'estime fort votre goût. J'approuve votre loterie; vous me manderez ce que vous aurez gagné. Vos comédies doivent aussi vous divertir. Laissez-vous annuser, suivez le courant des plaisirs qu'on peut avoir ea Provence. Je vous loue fort que vous ne reconduisiez point, c'étoit pour mourir; que les dames s'en vengent, qu'elles ne vous reconduisent point aussi, et voilà une maudite coutume abolie.

Je viens de St-Germain; je n'ai que le loisir de vous dire que mille personnes m'ont priée de vous faire des baise-mains, M. de Montausier, le maréchal de Bellefonds, etc.... Mgr. le dauphin m'a donne un baiser pour vous. Adieu, ma très-chère, il est tard; je fais de la prose avec une facilité qui vous tue.

157.

A la même.

A Paris, vendredi 24 avril 1571.

Voilà le plus heau temps du monde; il commença des hier après des pluies épouvantables : c'est le bonheur du roi, il y a long-temps que nous l'arous observé; et c'est pour cette fois aussi le boheur de M. le prince, qui a pris ses mesures à Chantilly pour le printemps et pour l'été; la pluie d'avant-hier auroit rendu toutes ses dépenses ridicoles. Sa Majesté y arriva hier au soir; elle y est aujourd'hui. D'Hacqueville y est allé, il vous lera une relation à son retour, pour moi, j'en attends ce soir une petite que je vous enverrai avec cette lettre, que j'écris le matin avant que d'aller on bacardin; je ferai mon paquet au faubourg. si l'on dit que nous parlons dans nos lettres de la phrie et du beau temps, on aura raison; j'en ai bit d'abord un assez grand chapitre. Yous ne me parlez point assez de vous : j'en suis nécessiteuse, nomune vous l'êtes de folies ; je vous souhaite toutes celles que j'entends; pour celles que je dis, elles be valent plus rien depuis que vous ne m'aidez das: vous m'en inspirez, et quelquefois aussi je ous en inspire. C'est que longue tristesse, et qui renonvelle souvent, que d'être loin d'une persome comme vous. J'ai dit des adieux depuis quelques jours; ce qui est plaisant, c'est qu'en partant d'ici pour la Bretagne, je prévois que vous erez mon adien sensible, dont je pourrois, si j'eune friponne, faire un grand honneur à mes anues; mais on voit clair à travers mes paroles, 🗷 je ne veux pas même en mettre ancune au-devant sentiments que j'ai pour vous. Je serai donc sochee de voir que ce n'est pas assez d'être à deux cents heues de vous, il faut que j'en sois à tros cents; et tous les pas que je ferai, ce sera sur celle trossième centaine : c'est trop, cela me serre

Lable Têtu entra hier chez madame de Riche-

lien comme j'y étois : il étoit d'une gaillardise qui faisoit honte à ses' amis éloignés; je lui parlai de mon voyage, il ne changea point de ton, et d'un visage riant : Hé bien l'madame, me dit-il, nous nous revertons. Cela n'est point plaisant à écrire, mais il n'y eut pas moyen de l'entendre sans rire; enfin ce fut là son unique pensée : il passa légèrement sur toute mon absence, et ne trouva que ce mot à me dire. Nous nous en servons présentement dans nos adieux, et je m'en sers moi-même intérieurement, en songeant à vous; mais ce n'est pas si gaiement, et la longueur de l'absence n'est pas une circonstance que j'oublie.

J'ai acheté pour me faire une robe-de-chambre une étoffe comme votre dernière jupe; elle est admirable : il y a un peu de vert, et c'est le violet qui domine; en un mot, j'ai succombé. On vouloit me la faire doubler de couleur de feu, mais j'ai trouvé que cela avoit l'air d'une impénitence finale : le dessus est la pure fragilité, mais le dessous eût été une volonté déterminée qui m'a paru contre les bonnes mœurs; je me suis jetée dans le taffetas blanc, ma dépense est petite, je méprise la Bretagne, et n'en veux faire que pour la Provence, afin de sontenir la dignité d'une merveille d'entre deux âges, où vous m'avez élevée.

Madame de Ludres me sit l'autre jour des merveilles à Saint-Germain; il n'y avoit nulle distraction; elle vous aimoit aussi : Ah! pour matame te Grignan, elle est atorable. Brancas me conta une affaire que M. de Grignan eut cet hiver avec M. Le Premier : Je suis pour Grignan , j'ai vu leurs lettres. Ce Brancas vous a écrit une grand'diablesse de lettre, plaisante, mais inlisible: il m'en a dit des morceaux ; nous devons prendre un jour pour la lire tout entière. M. de Salins a chassé un portier : je ne sais ce qu'on dit ; on parle de manteau gris, de quatre heures du matin, de coups de plats d'épée, et l'on se tait du reste; on parle d'un certain apôtre qui en fait d'autres; enfin je ne dis rien: on ne m'accusera pas de parler; pour moi, je sais me taire. Si cette lin vous paroit un peu galimatias, vous ne l'en aimerez que micux. Adieu, ma chère enfant ; je vous manderai ce soir des nouvelles en fermant mon paquet.

#### 138.

#### A la méme.

Vendredi su soir, 24 avril 1671, chez M. DE LA ROCHEFOUCAULD.

Je fais donc ici mon paquet. J'avois dessein de vous conter que le roi arriva hier au soir à Chantilly; il courut un cerf au clair de la lune, les lanternes firent des merveilles, le feu d'artifice fut un peu essacé par la clarté de notre amie; mais enfin, le soir, le souper, le jeu, tout alla à merveille. Le temps qu'il a fait aujourd'hui nous faisait espérer une suite digne d'un si agréable commencement. Mais voici ce que j'apprends en entrant ici, dont je ne me puis remettre, et qui fait que je ne sais plus ce que je vous mande; c'est qu'enfin Vatel, le grand Vatel, maître d'hôtel de M. Fouquet, qui l'étoit présentement de M. le prince, cet homme d'une capacité distinguée de toutes les autres, dont la bonne tête étoit capable de contenir tout le soin d'un état ; cet homme donc que je connoissois, voyant que ce matin à huit heures la marée n'étoit pas arrivée, n'a pu soutenir l'affront dont il a cru qu'il alloit être accablé, et, en un mot, il s'est poignardé. Vous pouvez penser l'horrible désordre qu'un si terrible accident a causé dans cette fête. Songez que la marée est peut-être arrivée comme il expiroit. Je n'en sais pas davantage présentement : je pense que vous trouvez que c'est assez. Je ne doute pas que la confusion n'ait été grande ; c'est une chose fâcheuse à une fête de cinquante mille écus.

M. de Menars épouse mademoiselle de La Grange-Neuville; je ne sais comment j'ai le courage de vous parler d'autre chose que de Vatel.

### 439.

## A la même.

A Paris, dimanche 26 avril 1671.

Il est dimanche 26 avril; cette lettre ne partira que mercredi; mais ce n'est pas une lettre, c'est une relation que Moreuil vient de me faire; à

votre intention, de ce qui s'est passé à Chantilly touchant Vatel. Je vous écrivis vendredi qu'il s'étoit poignardé; voici l'affaire en détail : Le roi arriva le jeudi au soir; la promenade, la collation dans un lieu tapissé de jonquilles, tout cela fut à souhait. On soupa, il y eut quelques tables où le rôti manqua, à cause de plusieurs diners à quoi l'on ne s'étoit point attendu; cela saisit Vatel, il dit plusieurs fois : Je suis perdu d'honneur : voici un affront que je ne supporterai pas. Il dit à Gourville : La tête me tourne, il y a douze nuits que je n'ai dormi; aidez-moi à donner des ordres. Gourville le soulage en ce qu'il peut. Le rôti qui avoit manqué, non pas à la table du roi, mais aux vingt-cinquièmes, lui revenoit toujours à l'esprit. Gourville le dit à M. le prince. M. le prince alla jusque dans la chambre de Vatel, et lui dit: « Vatel, tout va bien, rien n'étoit si beau que le » souper du roi. » Il répondit : « Monseigneur, » votre bonté m'achève; je sais que le rôti a man-» qué à deux tables. » — « Point du tout, dit M. le 1 » prince, ne vous fàchez point, tout va bien. » Minuit vint, le feu d'artifice ne réussit pas, il fut couvert d'un nuage; il coûtoit seize mille francs. A quatre heures du matin, Vatel s'en va partout, il trouve tout endormi, il rencontre un petit pourvoyeur qui lui apportoit seulement deux charges de marée ; il lui demande : Est-ce là tout ? Oui, Monsieur. Il ne savoit pas que Vatel avoit envoyé à tous les ports de mer. Vatel attend quelque temps; les autres pourvoyeurs ne vinrent point; sa tête s'échauffoit, il crut qu'il n'auroit point d'autre marée; il trouva Gourville, il lui dit : Monsieur, je ne survivrai point à cet affront-ci; Gourville se moqua de lui. Vatel monte à sa chambre, met son épée contre la porte, et se la passe au travers du cœur; mais ce ne fut qu'au troisième coup, car il s'en donna deux qui n'étoient point mortels; il tombe mort. La marce cependant arrive de tous côtés; on cherche Vatel pour la distribuer, on va à sa chambre, on heurte, on enfonce la porte, ca le trouve noyé dans son sang; on court à M. le prince qui fut au désespoir. M. le due pleura; c'étak sur Vatel que tournoit tout son voyage de Bourgogne. M. le prince le dit au roi fort tristement? on dit que c'étoit à force d'avoir de l'honneur à 🛲 manière; on le loua fort, on loua et l'on blans son courage. Le roi dit qu'il y avoit cinq ans qu'il

it de venir à Chantilly, parce qu'il coml'excès de cet embarras. Il dit à M. le prince devoit avoir que deux tables, et ne point er de tout ; il jura qu'il ne souffriroit plus le prince en usat ainsi; mais c'étoit trop ur le pauvie Vatel. Cependant Gourville reparer la perte de Vatel; elle fut répadina très-bien , on fit collation , on soupa , omena, on joua, on fut à la chasse; tout Somé de jonquilles, tout étoit enchanté. i cloit samedi, on lit encore de même; et le roi alla à Liancourt, où il avoit commedia noche; il y doit demeurer aujouroilà ce que Morcuil m'a dit, espérant que le manderois. Je jette mon honnet pares moulins, et je ne sais rien du reste. equeville, qui étoit à tout cela vous fera tions sans doute; mais, comme son écripas si lisible que la mienne, j'ecris ct si je vous mande cette infinité de c'est que je les aimerois en pareille oc-

440.

A la même.

Commencée à Paris, le lundi 27 avril 1071.

de mauvaise opinion de vos langueurs; je pombre des mechantes langues, et je crois 👞 Voilà ce que je craignois; mais, ma mant . si ce malheur se confirme , ayez soin ne vous ébranlez point dans ces coments par votre voyage de Marseille ; laissez etablir les choses, songez à votre délicaque ce n'est qu'à force de vous être conne vous avez eté jusqu'au bout. Je suis dejà peine du derangement que le voyage de e apportera à notre commerce : si vous se, comptez que je n'ai plus aucun desde faire ce que vous voudrez; je ferai ma t vos desirs, et laisserai tout autre arranet toute autre considération à mille lieues Je crois que le chapitre de votre frère vous be; il est présentement en quelque repos; pourtant Ninon tous les jours, mais c'est

un ami: il entra l'autre jour avec elle dans un lieu où il y avoit cinq ou six hommes; ils firent tous une mine qui la persuada qu'ils le croyoient possesseur; elle connut leurs pensées, et leur dit :

« Messieurs , vous vous damnez , si vous croyez » qu'il y ait du mal entre nous; je vous assure que » nous sommes comme frère et sœur. » Il est vrai qu'il est comme fricassé; je l'emmène en Bretagne, où j'espère que je lui ferai retronver la santé de son corps et de son ame : nous ménageons , La Mousse et moi , de lui faire faire une bonne confession.

Monsieur, madame de Villars et la petite Saint-Gerand sortent d'ici et vous sont mille et mille amitiés; ils veulent la copie de votre portrait qui est sur ma cheminée, pour la porter en Espagnel. Ma petite enfant a été tout le jour dans ma chambre, parée de ses belles dentelles, et faisant l'honneur du logis; ce logis qui me fait tant songer à vous, où vous étiez il y a un an comme prisonnière; ce logis que tout le monde vient voir, que tout le monde admire, et que personne ne veut louer. Je soupai l'autre jour chez la marquise d'Uxelles, avec madame la maréchale d'Humières, mesdames d'Arpajon, de Beringhen, de Frontenac, d'Outrelaise, Rannond et Martin; vous n'y fites point oubliée. Je vous conjure, ma fille de me mander sincèrement des nouvelles de votre santé, de vos desseins, de ce que vous souhaitez de moi. Je suis triste de votre état, je craius que vous ne le soyez aussi; je vois mille chagrins, et j'ai une suite de pensées dans ma tête, qui ne sont bonnes ni pour la nuit ni pour le jour.

## A Livry, mercredi 29 avril.

Depuis que j'ai écrit ce commencement de lettre, j'ai fait un fort joli voyage. Je partis hier assez matin de Paris; j'allai diner à Pomponne; j'y trouvai notre bon homme ' qui m'attendoit, je n'aurois pas voulu manquer à lui dire adieu. Je le trouvai dans une augmentation de sainteté qui m'étonna: plus il approche de la mort, plus ils'épure. Il me gronda

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L'abbé de La Mousse, parent de madame de Sévigné et de l'abbé de Coulanges.

<sup>3</sup> Le marquis de Villars étoit nommé ambassadeur d'Espagne.

M. Arnauld-d'Andilly, agé alors de 83 ans.

106 LETTRES

très sérieusement, et, transporté de zèle et d'amitié pour moi, il me dit que j'étois folle de ne point songer à me convertir ; que j'étois une jolie païenne; que je faisois de vous une idole dans mon cœur; que cette sorte d'idolâtrie étoit aussi dangereuse qu'une autre, quoiqu'elle me parût moins criminelle; qu'enfin je songeasse à moi : il me dit tout cela si fortement que je n'avois pas le mot à dire. Enfin, après six heures de conversation très agréable, quoique très sérieuse, je lequittai, et vins ici, où je trouvai tout le triomphe du mois de mai: le rossignol, le coucou, la fauvette, ont ouvert le printemps dans nos forêts; je m'y suis promenée tout le soir toute seule ; j'y ai trouvé toutes mes tristes pensées: mais je ne veux plus vous en parler. J'ai destiné une partie de cette après-dinée à vous écrire dans le jardin, où je suis étourdie de trois ou quatre rossignols qui sont sur ma tête. Ce soir je m'en retourne à Paris pour faire mon paquet et vous l'envoyer.

Il est vrai, ma fille, qu'il manqua un degré de chaleur à mon amitié, quand je rencontrai la chaîne des galériens; je devois aller avec eux, au lieu de ne songer qu'à vous écrire. Que vous eussiez été agréablement surprise à Marseille de me trouver en si bonne compagnie! Mais vous y allez donc en litière: quelle fantaisie! J'ai vu que vous n'aimiez les litières que quand elles étoient arrêtées : vons êtes bien changée. Je suis entièrement du parti des médisants: tout l'honneur que je vous puis faire, c'est de croire que jamais vous ne vous seriez servie de cette voiture, si vous ne m'aviez point quittée, et que M. de Grignan fût resté dans sa Provence. Que je suis fâchée de ce malheur! mais que je l'ai bien prévu! Conservez-vous, ma très chère; songez que la Guisarde beauté, ayant voulu se prévaloir d'une heureuse couche, s'est blessée rudement, et qu'elle a été trois jours prête à mourir : voilà un bel exemple. Madame de La Fayette craint toujours pour votre vie : elle vous cède sans difficulté la première place auprès de moi à cause de vos perfections; et, quand elle est douce, elle dit que ce n'est pas sans peine; mais enfin cela est réglé et approuvé: cette justice la rend digne de la seconde, elle l'a aussi; La Troche s'en meurt. Je vais toujours mon train, et mon train aussi pour la Bretagne; il est vrai que nous ferons des vies bien différentes : je serai troublée dans la mienne par les états, qui me 🕴 ritournelle continuelle; ne tombez point

viendront tourmenter à Vitré sur la sin do juillet; cela me déplait fort. Votre frère plus en ce temps-là. Ma fille, vous souha le temps marche pour nous revoir; vous ce que vous faites, vous y serez attrapée obéira trop exactement, et quand vous vo retenir, vous n'en serez plus la maitresse. autrefois les mêmes fautes que vous, je n repentie; et, quoique le temps ne m'ait pa le mal qu'il fait aux autres, il ne laisse pa voir ôté mille petits agréments, qui ne lai trop de marques de son passage. Vous trot que vos comédiens ont bien de l'esprit de vers de Corneille. En vérité, il y en a de bi portants; j'en ai apporté ici un tome qui : fort hier au soir. Mais n'avez-vous poir jolies les cinq ou six fables de La Fontai sont dans un des tomes que je vous ai e Nous en étions ravis l'autre jour chez I Rochefoucauld; nous apprimes par cœur Singe et du Chat:

D'animaux malfaisants, c'étoit un très-b Ilsn'y craignolent tous deux aucun, tel qu'il Trouvoit-on quelque chose au logis de g L'on ne s'en prenoit point aux gens du Bertrand déroboit tout; Raton, de son c Etoit moins attentif aux souris qu'au fro

Et le reste. Cela est peint, et la Citroui Rossignol, cela est digne du premier tome bien folle de vous écrire de telles bagatell le loisir de Livry qui vous tue. Vous z un billet admirable à Brancas; il vous écrit jour une main tout entière de papier; c' rapsodie assez bonne ; il nous la lut à ma Conlanges et à moi. Je lui dis : Envoye donc tout achevée pour mercredi; il me dite feroit rien , qu'il ne vouloit pas que vous l que cela étoit trop sot et trop misérable.nous prenez-vous? vous nous l'avez bie Tant y a que je ne veux pas qu'elle la li toute la raison que j'en ai eue; jamais il fou. Il sollicita l'antre jour un procès à la des enquêtes : c'étoit à la première qu'on le cette solieja sort réjoui les sénateurs; je cre lui a fait gagner son procès. Que dites-ve enfant, de l'infinité de cette lettre? si je j'écrirois jusqu'à demain. Conservez-vou

le lit. Depuis que j'ai donné à ma pearrice comme celles du temps de Franerois que vous devez honorer tous mes usez-vous que je n'aille point vous voir 3 J'avois rangé tout cela d'une autre ème pour l'amour de vous; mais votre elérange tout : le moyen de ne pas connce, si vous le souhaitez un peu! Hélas! ioi qui dois dire qu'il n'y a plus de pays bi , que celui où vous êtes. Votre poroc sur ma cheminée; vous étes adorée en Provence, et à Paris, et à la cour, enfin, ma fille, il faut bien que vous le : le moyen de rendre tout cela! Je se et vous aime, et vous le dirai touque c'est toujours la même chose. J'emripon de Grignan, si je n'étois fâchée

bul' mourut il y a huit jours; notre jarout triste.

141.

A la mêmes

A Paris, vendredi 1" mai 1671.

votre secret comme si vous aviez dénant; mais je n'en réponds plus depuis ant l'a mandé à mademoiselle de Scubroant de vos honnétetés, et disant que bre en Provence. Comment vous porvoyage que vous avez fait à Marseille? pas résolue de vous bien conserver? 3 bien, ma fille, que je sois un peu en s; il est impossible que cela ne soit

deux autres de son pays. M. et madaine ag., M. et madaine de Béthune; la plusats sont des Allemands', comme vous Schumberg me paroit un des plus aide monde: saus compter que c'est un Jesprit aisé et une intelligence dont on

a une chanson de Sarrazin : Tircis, la umanis sont des Allemands, etc.

lui sait un gré non pareil; sa femme l'adore; mais, parce qu'il ne sant pas être contente en ce monde, elle n'a pas un moment de sante. On parla fort de vous, on vous loua jusqu'au ciel, et ce qui me parut plaisant, c'est que Vindisgras se souvint d'avoir oni dire ce que vous disiez, il y a six ans, d'un comte de Dietrichstein<sup>1</sup>, qu'il ressembloit à M. de Beaufort', hormis qu'il parloit mieux françois : nous trouvâmes plaisant qu'il eût retenu ce bou mot; cela nous donna lieu de parler de votre esprit : il vous a vue chez la reine quand vous prites congé; il a une grande idée de toute votre personne. Cette pauvre madame de Bethune est encore grosse, elle me fait grand'pitie. On craint que la princesse d'Harcourt ne soit grosse aussi. Je trouve tous les jours ici de quoi exercer mes beaux sentiments. Madame de Coulanges vint le soir, nous allames aux Tuileries, nous y vimes ce qui reste d'hommes à Paris, et qui n'y sera pas encore longtemps, et de plus M. de Saint-Ruth ': quel homme, bon Dieu! et que le désagrement de sa physionomio donne de grandes idées des qualités qu'on ne connait pas! Mais comment pourrois-je vous dire les teudresses, les amitiés, les remerciements de M. de La Rochefoucauld, de Segrais, de madame de La Fayette, avec qui je passai le reste de la soirce, et à que je sis voir une partie de votre lettre! il y avoit tant de choses pour eux, que je vous aurois fais tort en toute manière de la leur cacher. Je leur cachai pourtant votre grossesse, pour la dire une autre fois tout bas à madame de La Favette; car notre conversation d'hier roula sur d'autres discours plus agréables pour vous. Langlade 4 survint; comme il s'en va à Bourbon, nous voulons qu'il aille vous voir. Segrais nous montra un recueil qu'il a fait des chansons de Blot; elles ont le diable au corps, mais je n'ai jamais vu tant d'esprit. Il nous conta aussi qu'il venoit de voir une mère de Nor-

<sup>1</sup> Seigneur allemand.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le duc de Beaufort parloit assez mal sa langue naturelle.

<sup>5</sup> On a dit que la maréchale de La Meilleraie, quoique très-glorieuse d'aifleurs, l'avoit épousé secrètement.

<sup>4</sup> Jacques de Langlade, homme adroit, qui, pendant la fronde, rendit aux princes des services importants. Il étoit secrétaire du due de Bouillon; ce fut lui qui détermina les habitans de Bordeaux à embrasser le parti de la révolte.

108 LETTRES

mandie, qui, lui parlant d'un fils abbé qu'elle a, lui avoit dit que le dessein de son fils étoit de bien étudier, et qu'il commençoit toujours à prêcher en attendant : cet arrangement nous fit rire. Vous souvient-il du bon mot du comédien que je vous ai mandé '? Segrais l'a mis dans un recueil qu'il fait de tout ce qui a jamais été dit de plus fin. On parle de grandes nouvelles en Angleterre; mais cela n'est point encore démêlé. On ne sait rien de l'arrivée du roi à Dunkerque. Madame de Richelieu a gagné un grand procès contre madame d'Aiguillon. M. le duc est parti pour la Bourgogne, le maréchal d'Albret pour son gouvernement. M. le prince a suivi le roi. Vous voyez bien, par ces lanterneries, qu'il n'y a point aujourd'hui de nouvelles. Nous n'avons point diné en Lavardin; ils sont allés se promener à Versailles.

Madame de Verneuil a été très malade à Verneuil. La d'Escars a eu une manière d'apoplexie, qui a fait grand'peur à elle et à celles qui se portent un peu trop bien. J'ai donné votre billet à Brancas; il fera réponse à la Grignan. Père Ytier vous salue très révérencieusement. Je suis en colère contre M. de Grignan, sans cela je l'aimerois. Ninon dit que votre frère est au-dessous de la définition; il est vrai qu'il ne se connoît pas lui-même, et que les autres le connoissent encore moins. Adieu, ma très-aimable, jamais il ne s'est vu un attachement si naturel et si tendre que celui que j'ai pour vous.

142.

A la même.

A Paris, mercredi 6 mai 1671.

Je vous prie, ma fille, ne donnons point désormais à l'absence l'honneur d'avoir remis entre nous une parfaite intelligence, et de mon côté la persuasion de votre tendresse pour moi : quand l'absence auroit part à cette dernière, puisqu'elle l'a établie pour jamais, regrettons un temps où je vous voyois tous les jours, vous qui êtes le charme de ma vie et de mes yeux; où je vous entendois, vous dont l'esprit touche mon goût plus que tout ce qui m'a jamais plu. N'allons point faire une séparation

' Voyes la lettre du 8 avril 1671.

de votre aimable vue et de votre amitié: i trop de cruauté à séparer ces deux choi veux plutôt croire que le temps est vent marcheront ensemble, que j'aurai le plais voir sans mélange d'aucun nuage, et qui rerai toutes mes injustices passées, puis voulez bien les nommer ainsi.

Je vis hier madame de Guise, elle m'a de vous faire mille amitiés, et de vous di elle a été trois jours à l'extrémité, mada net n'y voyant plus goutte, et tout cela p agitée sur la foi de sa première couche donner aucun repos. L'agitation contin ne donne pas le temps à un enfant de p remettre à sa place, quand il a été ébr une couche avancée, qui est très-souvent Je lui promis de vous donner toutes ce tions pour quand vous en auriez besoin, dire tous les repentirs qu'elle avoit d'av l'ame et le corps de son enfant. Je m'acq tement de sa commission, dans l'espéran vous sera utile; je vous conjure, mon er voir un soin extrême de votre santé : v que cela à faire.

Votre Monsieur, qui dépeint mon especarre, composé, étudié, l'a très-bien dévidisoit cette diablesse. J'ai fort ri de com'en écrivez, et vous ai plainte de n'sonne à regarder pendant qu'il me louo je voudrois au moins avoir été derrière rie. Je vous remercie, ma fille, de tout nêtetés que vous avez faites à La Brosse belle chose qu'une vicille lettre '; il y al que je les trouve encore pire que les vietout ce qui est dedans est une vraie rado dame de Verneuil a été très-mal à Vernéphrétique; elle est accouchée d'un en a nommé Pierre, car ce n'étoit pas Pie il étoit gros.

Mon royaume commence à n'être par monde. Nous trouvâmes l'autre jour aux mesdames de ... La première nous paru civilité parfaite en répondant comme

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La lettre du 15 mars précédent ne que six semaines après la date.

<sup>3</sup> Allusion maligne au prénom du cha guier. (Voyez la lettre du 1º décembre i

its que nous lui faisions sur sa couint que nous avions été à sa porte; lle nous parut d'une soutise si complaignis son mari, tout contrefait le je trouvois que c'étoit lui qui étoit le toutes les jeunes femmes sont sotoins, ma chère fille!

oi avez-vous été à Marseille? M. de de iet qu'il y a de la petite vérole; a aura tiré du canon qui vous aura très-dangereux. On dit que de Biez e jour d'un coup de pistolet, qu'on e. Vous aurez été dans les galères, sur de petits ponts, le pied peut se, vous serez tombée : voilà les peparation; on est à la merci de tou-; on peut croire sans folie que tout la peut arriver : toutes les tristesses et sont des pressentiments, tous des presages, toutes les précautions les enents, enfin c'est une douleur

j'aime votre fille; mais vous êtes e me parler de jalousie; il n'y a, en moi, de quoi la pouvoir comimperfection dont yous n'êtes point ne vous en donne non plus de sujet man : hélas ! quand on trouve dans les préférences, et que rien n'est m, de quoi pourroit-on donner de jalousie même? Ne parlons point , je la deteste, quoiqu'elle vienne able : les effets eu sont trop cruels les. Je vous prie, au reste, de ne songes si tristes de moi : cela vous rouble. Je suis persuadee que vous vive et trop sensible sur ma vie et yous l'avez toajours été, et je vous comme j'ai toujours fait, de n'en sine : j'ai une santé au-dessus de nes ordinaires; je vivrai pour vons indonne ma vie à cette unique ocdure à toute la joie, à toute la 🍺 les agréments, à toutes les morles, enfin à tous les sentiments que urra me donner.

ntre-ci et la Pentecôte; je la passeres, ou à Malicorne; mais sûrement

point à Paris. Vous êtes trop aimable d'entrer comme vous faites dans la tristesse de mon voyage : vous pouvez imaginer combien de souvenirs de vous entre La Mousse' et moi, sans compter cette pensée habituelle qui ne me quitte jamais. Il est vrai que je n'aurai point Hebert, j'en suis fâchée, mais il fant se résondre à tout : il est revenu de Chantilly; il est désespéré de la mort de Vatel. il y perd beaucoup; Gourville l'a mis à l'hôtel de Condé pour faire cette petite charge dont je vous ai parlé. M. de La Rochefoucauld dit qu'il prend des liaisons avec Hébert, dans la pensée que c'est un homme qui commence une grande fortune : à cela je lui réponds que mes laquais ne sont pas si heureux que les siens. Ce duc vous aime, et m'a assuré qu'il ne vous renverroit point votre lettre toute cachetée. Madame de La Fayette me prie toujours de vous dire mille choses pour elle, je ne sais si je m'en acquitte bien.

Ne rejetezpoint si loin ces derniers livres de La Fontaine; il y a des fables qui vous raviront, et des contes qui vous charmeront : la fin des Oies du frère Philippe, les Rémois, le petit Chien, tout cela est très-joli; il n'y a que ce qui n'est point de ce style qui est plat. Je voudrois faire une fable qui lui fit entendre combien cela est misérable de forcer son esprit à sortir de son genre, et combien la folie de vouloir chanter sur tous les tons fait une mauvaise musique. Il ne faut pas qu'il sorte du talent qu'il a de conter.

M. de Marseille a mandé à l'abbé de Pontcarré que vous étiez grosse : j'ai fait assez long-temps mon devoir de cacher ce malheur; mais enfin l'on se moque de moi. Je l'embrasse mille fois, ce Grignan, malgré toutes ses iniquités; je le eonjure au moins que, puisqu'il fait les maux, il fasse les médecines, c'est-à-dire qu'il ait un soin extrême de votre santé, qu'il soit le maître là-dessus, comme vous devez être la maîtresse sur tout le reste. Adieu, ma chère enfant, je vous baise et vous embrasse. Ne m'écrivez qu'autant que cela ne fera point de mal à votre santé, et qu'il soit toujours question de l'état où vous êtes; répondez moins à mes lettres, et me parlez de vous : plus je serai en Bretagne, ete

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un parent de MM. de Coulanges. Voyez la lettre du 27 avril 1671.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Madame de Sévigné fait souvent cette faute, que l'on rencontre chez les meilleurs écrivains.

plus j'aurai besoin de cette consolation; ne m'expédiez point là-dessus. Si vous ne pouvez m'écrire, chargez-en la petite Deville, et empêchez-la de donner dans la justice de eroire, et dans le respectueux attachement; qu'elle me parle de vous; et quoi encore? de vous, et toujours de vous.

145.

A la même.

A Paris, vendredi 8 mai 1671.

Me voilà encore, et je ne puis partir que dans huit jours. L'incertitude du camp de Lorraine, pour mener ou pour ne pas mener mon fils, fait toute la mienne, et me donne de l'ennui. J'en ai beaucoup plus encore de votre santé: votre voyage de Marseille me trouble; l'air de la petitevérole et le bruit des canons me donnent une inquiétude qui n'est que trop juste. Si je ne vais point m'en soulager par être auprès de vous, vous me serez bien plus obligée que si je traversois la France. L'état où je suis, et où je vais être, est dur à soutenir; et rien ne seroit capable de m'arrêter que les raisons que vous savez, et dont nous sommes en confidence, mon cher ami et moi. Je sens quelque consolation de l'avoir pour témoin de tous mes sentiments; ce n'est pas que j'en aie besoin auprès de vous, mais j'aime à mettre mes sentiments les plus chers en dépôt entre les mains d'un homme comme lui.

Je fus hier long-temps chez madame du Pui-du-Fou; sérieusement elle vous aime, et vous lui êtes obligée des soins et des prévoyances qu'elle a pour vous : son œur n'en sait pas davantage; mais dans cette étendue elle fait parfaitement bien. L'abbé est ravi de vous voir appliquée à vos affaires; il vous trouve digne de tous ses soins; dès le moment que vous songez à mettre la règle dans votre maison; ajoutez cette perfection à toutes les autres; ne vous relâchez point : il n'est point question de suivre toujours les beaux sentiments; il faut avoir

pitié de soi, et avoir de la générosi même, comme on en a pour les autres. continuez tous vos bons commencemes sez-vous à vous conserver, et à bien a affaires. J'espère que le voyage de l'ab que temps que ce soit, ne vous sera Adieu, ma très-chère; j'attends ave tiences vives des nouvelles de votre votre voyage.

144.

A la même,

Paris, mercredi 18 1

Je reçois votre lettre de Marseille : j tion ne m'a tant amusée. Je lisois avi avec attention; je suis fâchée de vous vous n'aimez pas cela, mais vous narrez blement; je lisois donc votre lettre vita tience, et puis je m'arrêtois tout cou pas la dévorer si promptement, je la ' avec douleur, et douleur de toute me je ne vois que de l'impossibilité à vo moi qui ne fais que le souhaiter. Ah! 2 m'en ôtez pas , ni à vous-même , l'espés moi, j'irai vous voir très-assurément, vous ne preniez aucune résolution h voyage est nécessaire à ma vie. Je tre votre santé : vous avez été étourdie d tant de canons et du hou des galériens; 1 reçu des honneurs comme la reine, et mu je ne vaux ; je n'ai jamais vu une telle que de donner mon nom pour le mot Je vois bien, ma fille, que vous pensez. souvent, et que cette maman mignanni Vivonne n'est pas de contrebande ave crois que Marseille vous aura paru b m'en faites une peinture extraordinaire déplait pas : cette nouveauté, à quoi rie semble, touche ma curiosité; je serai f voir cette sorte d'enfer. Comment! de gémir jour et nuit sous la pesanteur de ! nes! Voilà ce qu'on ne voit point ici : a assez ; elles font même quelquefois du lu

Les mots soutignés sont dans l'édition de 1726,
 et nous ont paru devoir être conservés.
 M. d'Hacqueville.

l'effectif qu'à Marseille : j'ai cette

To Corrora esce el deletto.

belle, à ce que vous dites, et où est esse ? Comment s'accommode-t-elle rte et avec tant de fatigue? Il m'est undroits que vous aviez un esprit si droit et si solide, qu'on vous a fait les plus grandes affaires. Vous avez différents infinis de M. de Monaco eur dont j'ai oublié le nom : vous net et si fort au-dessus des autres, soin de parler de votre personne, re esprit; voilà ce qu'on dit de vous invez quelque prince Alamir, vons de reste pour faire le premier tome s qu'on ose en parler. Je n'ai pas fort à la Provence, de vous cacher wous y êtes honorée, et dont on Je voudrois savoir si vons êtes enwible à tous les honneurs qu'on vous je vous avoue grossièrement qu'ils dent pas; mais je ferois l'impossible revenir quelque temps me depouiller ur; ce qui vous en reste ici est trop negligé. Madame des Pennes ' a été un auge; mademoiselle de Scue'étoit la princesse Cléobuline; elle Trasibule en ce temps-là; c'est la re de Cyrus. Si vous étiez encore vous prierois de bien faire des commoi à M. le général des galères ; mais nius. Pour moi, je suis encore ici; e i je voulois partir vendredi ; l'abbé pour que ce ne soit que lundi : on les prêtres de Paris; il n'y a que les reullent partir. Je m'en irai donc mulle que vous voulez savoir mon de me voir passer comme j'ai vu thr. Je vais à deux calèches , j'ai sept rrosse, un cheval de bât qui porte pis ou quatre hommes à cheval; je calèche tirée par mes deux beaux

forbin, sœur de H. de Marseille, dede Janson. inademoiselle de Scudéri. chevaux; l'abbé sera quelquefois avec moi. Dans l'autre, mon fils. La Mousse et Hélène ; celle-ci aura quatre chevaux avec un postillon; quelquefois le bréviaire assemblera le second ordre, et laissera place à un certain bréviaire de Corneille, que nous avons envie de dire. Sévigné et moi. Voilà de beanx détails, mais on ne les hait pas des personnes que l'on aime. Vous écrivez une lettre à votre frère qui est très-plaisante; j'en ai bien ri; j'eusse juré que sa... eût été ridicule; en effet, j'ai trouvé qu'elle ressemble à une amande lissée. Voilà de ces physionomies qui ne se raccommoderont jamais avec moi.

J'ai fait moi-même déménager et mettre en sûreté tous vos meubles dans une chambre que j'ai réservée; j'ai été présente à tout : pourvu que vous ayez intérêt à quelque chose, elle est digne de mes soins; je n'ai pas tant d'amitié pour moi, Dieu m'en garde.

Je n'ai garde de dire à notre océan la préférence que vous lui donnez; il en seroit trop glorieux; il n'est pas besoin de lui donner plus d'orgueil qu'il n'en a. Bien du monde s'en va lundi comme moi. Brancas est parti; je ne sais si cela est bien vrai, car il ne m'a point dit adien; il croit peut-être l'avoir fait. Il étoit l'autre jour debout devant la table de madame de Coulanges; je lui dis : Asseyez-vous done, ne voulez-vous pas souper? Il se tenoit toujours debout. Madame de Coulanges lui dit : Asseyez-vous donc. Parbleu! dit-il, madame de Sanzay \* se fait bien attendre; je crois qu'on ne lui a pas dit qu'on a servi : c'étoit elle qu'il attendoit, et il y a environ cun q semaines qu'elle est à Autry; cette civilité, faite fort naivement, nous sit rire. Madame de Soubise 3 est grosse; elle s'en plaint à sa mère, mais inutilement. Pour madame de Louvigny 4, vous le savez. Si je pouvois trouver quel-

Anne-Marie de Coutanges, femme de Louis Tur-

pin de Crissé, comte de Sanzay.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Femme-de-chambre de madame de Sévigné, qui épousa Beaulieu, son valet-de-chambre.

Anne de Rohan-Chabot, temme de François de Rohan, prince de Souluse. Elle fut aimée de Louis XIV, mais en secret. Ce crédit enché ilt la fortune de sa maison. Sa mère était Marguerite, duchesse de Rohan, mariée en 1645 à Henri Chabot, qui devint par là duc de Rohan.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Marie-Charlotte de Castelnau, femme d'Antoine-Charles de Louvigny. L'enfant dont elle étoit grosse alors fut le dernier maréchal de Gramont.

que honnête veuve ou quelque honnête fille qui le fût aussi, je vous le manderois pour votre consolation. L'abbé Testu est parti, disant que Parislui pèse sur les épaules ; il est allé droit à Fontevraud, c'est le chemin, cela est heureux; de là il va à Richelieu, qui n'est qu'à cinq lieues; il y demeurera. Ce voyage paroît ridicule à bien des gens, et semble l'éloigner encore de l'épiscopat; pour moi, je dis qu'il l'en rapprochera 1. Vous voyez qu'il ne s'accommode pas si bien de l'absence de madame de Fontevraud que de la vôtre. Si j'étois désormais en lieu de vous parler du prochain, je prendrois votre manière; elle est mille fois plus nette et plus facile que le galimatias dont je m'étois servie, et que vous avez pourtant fort bien deviné; il n'y en a guère d'impénétrable pour vous. Vous trouvez que mon fils me console de Paris, que les états me consoleront de mon fils; mais de vous, ma belle, qui m'en consolera? Je n'ai point encore trouvé qu'il y ait rien dans le monde qui puisse s'en vanter. Je vous embrasse mille et mille fois. Aimezmoi toujours, c'est la seule joie et la seule consolation de ma vie.

145. \*

A la même.

A Paris , vendredi 15 mai 1671.

Me voici encore, ma chère fille, avec tous les chagrins qui accompagnent les départs retardés, et les départs qui m'éloignent de vous encore plus que nous ne sommes : mais quelle rage de prendre un chemin opposé à celui de son cœur! Si jamais je ne vois plus rien entre la Provence et moi, je serai transportée de joie. L'envie continuelle que j'ai de recevoir de vos lettres, et d'apprendre l'état de votre santé, est une chose si dévorante pour moi, que je ne sais comme je pourrai la supporter. J'attends dimanche de vos nouvelles, et je partirai

L'abbé Testu avoit l'ambition de devenir évêque; mais Louis XIV déclara qu'il ne le trouvoit pas assez homme de bien pour conduire les autres. Madame d'Heudicourt, qui sollicitoit pour lui, répondit au roi : Sire, il attend, pour le devenir, que vous l'ayez fait évêque. lundi matin. Je suis occupée à donner to dres nécessaires pour en avoir souvent, e y avoir réussi autant qu'il se peut. J'ai tr petite lanterne que vous a donnée M. de d à qui nous disions si bien :

Madame, Amphitryon, mon maitre et votr

Madame de Crussol est grosse, et mill j'allai hier lui dire adieu, et à l'effigie de de Montausier : si j'avois le temps, je terois les gentillesses qu'elle me dit; ma accablée ce matin d'adieux et d'affaires, vais dire les miens en Lavardin. Je fera quet ce soir, j'aurai plus de loisir. Je f cette feuille en vous embrassant mille i une si vive et si extrême tendresse, que je pas qu'il y en ait au monde une pareille.

Vendredi au soir, 15 mai, c La Rochepoucaulo.

Je suis auprès d'un homme qui vous qui vous conjure de le croire. Il a pris un! plaisir à entendre la peinture de vos gal Marseille. Madame de La Fayette me di coup de belles choses que je ne vous di Nous avons été nous promener chez Fa Issy, où les rossignols, l'épine blanche, les fontaines et le beau temps nous ont d les plaisirs innocents qu'on peut avoir ; c'e où je vous ai vue; cela nourrit fort la 1 Nous y vimes une fois un chat qui voulut les deux yeux de madame de La Fayette. bien en passer son envie, si vous vous en : J'ai dit adieu à toutes les beautés de ce m'en vais dans un autre bien rude : il point, ma fille, où je ne trouve le moyen uniquement à vous. J'ai recommandé i enfant à madame Amelot, à madame d'C et surtout à ma iame du Pui-du-Fou, av fus hier deux heures; elle en aura soin c son enfant. J'ai pris congé des Usez et autres. Ensin voilà qui est fait. M. de R est mort : pouvez-vous vous représenter :

'Charles, marquis de Rambures et de Co mort à Calais le 11 mai 1671. Il aveit époi de Bautru, fille du comte de Nogeat. affligée avec un bandeau ? L'abbé de Foix se meurt; il a reçu tous les sacrements, il agonise, cela est pitoyable. J'ai reçu une lettre de Corbinelli, qui me parolt excessivement content de M. de Vardes et de sa liberalité. Si vous écrivez quelquefois à Vardes, je vous prie de lui mander ce que je vous dis, afin qu'il voie qu'il n'y a rien de moins ingrat que son ami. Bon soir, ma petite, nous sommes tristes, nous n'avons rien de gaillard à vous mander. Si vous aimez à être parfaitement aimée, vous devez aimer mon amitié.

### 146.

De madame de Sévigné au comte de Bussy.

### A Paris, ce 17 mai 1671.

Je vous écrit dans la cellule de notre petite sœur de Sainte-Marie\*. J'aime cette nièce, je lui trouve de l'esprit, et une piété qui me charme, et qui me donne de l'envie : car, après tout, mon pauvre cousin, men n'est si bon ni si solide que la pensée de son salut. Voici une creature qui en est uniquement occupée. Cela fait que je l'honore, contre l'inclination naturelle que j'aurois de ne la pas trop respecter. Je la quitte pour vons dire que je loue fort l'occupation que vous vous donnez presentement. Elle est digne de votre esprit, et je m'en rejouis par avance pour l'intérêt de nos neveux, qui trouveront un grand goût à ces Memoires. Je pars demain pour aller en Bretagne. J'y serai jusqu'à la Toussaint. La pauvre Grignan est sous son soleil de Provence. Si les honneurs qu'on lui fait pouvoient la rafralchir un peu, elle seroit bien heureuse : mais je doute que rien la puisse consoler entièrement de nous avoir quittes. Ecrivez, monsieur le Comte, écrivez-moi dans ma province, et croyez que vous n'êtes guère moins bien auprès de moi qu'auprès de notre petite sœur, à la réserve qu'elle vous respecte comme son père, et que je vous honore comme mon consin.

## 147.

Du comte de Bussy-Rabutin à madame de Sévigné.

A Chaseu, ce 24 mai 1671.

Lorsque j'ai voulu faire réponse à votre lettre, ma chère cousine, j'ai eté tout prêt à m'aller enfermer dans la chambre du père gardien des Capucins d'Autun; car je ne suis pas homme à me laisser donner mon reste sur les bons exemples, non plus que sur autre chose. Mais, pour revenir à notre petite sour de Sainte-Marie, je vous avouerai qu'elle a de l'esprit, et que je la crois une bonne religieuse; et, sur les pensées que vous avez avec elle de votre salut, je remarque que les bons et les mauvais exemples font souvent le bien et le mal de votre conduite. Avec les religienses vous songez à vous sauver, et vous vous danmez souvent avec les gens du monde. Je suis fait tout comme vous, et cent mille gens nous ressemblent.

Ce que vous me dites sur mes Mémoires m'encourage fort à les continuer. Je vous écrirai en Bretagne; mais, quelque soin que nous prenions de nous entretenir, à peine pourrons-nous, en cinq mois, moi, vous écrire une fois, et vous, me faire réponse. Cependant faisons tonjours tout ce qui dépendra de nous sur cela. Si madame de Grignan est assurée de retourner cet hiver à Paris, je vous assure que les honneurs qu'elle recevra en Provence la consoleront fort de n'être pas auprès de vous ; mais, si elle ne doit point revenir, elle aura mille chagrins pires que les excessives chaleurs. Je ne veux de vous, ma chère cousine, ni des respects ni des honneurs; je veux seulement de l'amitié et de l'estime, et vous ne me les devez pas refuser, car j'en ai infiniment pour vous.

## 148.

De madame DE SÉVIGNÉ à madame DE GRIGNAN.

Lundi matin, en partant, 18 mai 1071.

Enfin, ma fille, me voilà prête à monter dans ma calèche; voilà qui est fait, je vous dis adieu :

Les veuves portoient en ce temps-là un bandeau le crèpe sur le front, comme les religieuses en porent un de toile.

Diane-Charlotte, fille alnée du comte de Bussy, eligieuse au couvent de la Visitation de Paris, ruc Saint-Antoine.

jamais je ne vous dirai cette parole sans une douleur sensible. Je m'en vais donc en Bretagne : estil possible qu'il y ait encore quelque chose à faire à un eloignement, quand on est à deux cents lieues l'une de l'autre ? Cependant j'ai trouvé encore à le perfectionner; et comme vous avez trouvé que votre ville d'Aix n'étoit pas encore assez loin, je trouve aussi que Paris est dans votre voisinage: vous êtes allée à Marseille pour me fuir, et moi pour le renvier sur vous, je m'en vais à Vitré. Tout de bon, ma petite, j'ai bien du regret à notre commerce, il m'etoit d'une grande consolation et d'un grand amusement ; il sera présentement d'une étrange façon. Hélas! que vais-je vous dire du milieu de mes bois? Je vous parlerai à cœur ouvert de mademoiselle du Plessis et de Jacquine : les jolies peintures! Je suis fort contente de ce que vous me dites de votre santé; mais, au nom de Dieu, si vous m'aimez, conservez-vous, ne dansez point, ne tombez point, reposez-vous souvent, et surtout prenez vos mesures pour accoucher à Aix au milieu de tous les prompts secours. Vous savez comme vous êtes expeditive, rangez-vous-y plus tôt que plus tard. Bon Dieu! que ne souffrirai-je point en ce temps-là!

Vous me contez fort plaisamment le démêlé que vous avez eu avec mon ami Vivonne; il me paroit que tont le tort est de son côté; vous le menâtes beau train à la manière dont vous l'aviez pris : son décontenancement me fait suer, et lui aussi, j'en suis assurée : conclusion, vous l'embrassâtes, c'est un grand effort '; en l'état où vous êtes, il faut toujours faire en sorte de n'avoir point de querelle ni d'ennemis sur les bras.

Ce pauvre abbe de Foix est mort : cela fait pitié. Qui pourroit croire qu'une mère, qui a trois garçons, dont l'alné est marié, fût sur le point de voir finir sa maison? Cependant, il est vrai, ce petit duc de Foix ne vaut pas un coup de poing '; il est à Bordeaux avec sa mère pour un procès : quelle nouvelle pour eux! L'Armentière heauté ' fait la guerre à ses heaux cheveux et se déchire le sein, à ce qu'on dit; je vois que cela vous con-

personnes de qualité qui font comme moi. M. de Coulanges me donna un grand souper, où tout le monde s'assembla pour me dire adieu. Adieu donc. ma très-chère et très-aimable, je m'en vais coucher à Bonnelle : j'espère que j'y retrouverai cette dévotion que vous y laissâtes une fois, je la prendrai; helas! j'en ai assez de besoin pour me faire supporter avec patience l'éloignement d'une aimable enfant que j'aime si passionnément, et toutes les justes craintes que je puis avoir pour sa santé: songez un peu à ce que je dois souffeir, n'étant soutenue d'aucune distraction. J'emmène votre frère, et le dérobe à toute la honte de ses mauvais procèdés : vous jugez bien que ses maîtresses ne seront pas inconsolables; pour moi, je m'en accommoderai fort bien. Je suis persuadée de ce que dit M. de Grignan. Alt! mon cher Cointe, je le crois assurément; il n'y a personne qui n'en ent fait autant que vous, s'il ent été à votre place : vous me payez de raison, et vous le prenez sur un ten qui merite qu'on vous pardonne; mais songez pontant que la jeunesse, la beauté, la sauté, la galte et la vie d'une femme que vous aimez, toutes ces choses sont détruites par les rechutes fréquentes du mal que vous faites souffrir. Na fille, je reviens à vous, après avoir dit adieu à votre mari. Il nous revient ici que vous perdez tout ce que vous jouez l'un et l'autre : he! mon Dicu! pourquoi tant de malbeur, et pourquoi cette petite pluie continuelle, que j'ai toujours retrouvée si incommode? Je devieus comme elle, je ne finis point. Adieu done pour la centième fois, ma chère enfant; remerciez bie d'Hacqueville de toutes les amities que j'en recetous les jours : il entre dans mes sentiments ; volla de quoi il est question en ce monde. N'oublier de l'aire savoir à Vardes que Corbinelli se loue ford de lui.

sole. Savez-vons que notre petite Sénneterre ' est

accoucliée à Grenoble? Je ne sais qui ne part point

aujourd'hui; nous comptâmes hier jusqu'à vingt

M de Vivonne étoit d'une extrême grosseur.
Le dur de Foix, maigré son extrême foiblesse,

veent pourtant jusqu'à l'àge de 75 aus. Henriette de Conflan, dite mademoiselle Armentières, qui mourut sans avoir été mariée.

d'Elle étoit longueval, et mère de ma lame de rensac, qui a laissé M. de Crussol et madam duchesse d'Aiguillon. Elle avoit été l'une des à d'honneur de la reine. Foyres la lettre 28 octobre 1671.

149.

A la mene.

A Malicorne, samedi 23 mai 1671.

Farrive ici, où je trouve une lettre de vous, tant fai sa donner un bon ordre à notre commerce. Je rous ecrivis lundi en partant de Paris ; depuis cela, won enfant, je n'ai fait que m'éloigner de vous aver une telle tristesse et un souvenir de vous si produit qu'en verité la noirceur de mes pensées m'a rendue quelquefois insupportable. Je suis partie avec votre portrait dans ma poche; je le regarde Let souvent : il seroit difficile de me le dérober préonement, sans que je m'en aperçusse; il est par-Citement aimable; j'ai votre idée dans l'esprit ; j'ai lans le milieu de mon cour une tendresse infinie pour vous ; voilà mon équipage, et voilà avec quoi rais à trois cents lienes de vous. Nous avons été bet incommodés de la chaleur : un de mes beaux devaux demeura dès Palaiseaux ; les autres six ont san lan jusqu'ici : nous partons dès deux heures matin pour eviter l'extrême chaleur; encore spend'hai nous avons prévenu l'aurore dans ces La pour voir Silvie, c'est-à-dire Malicorne, où je repuserai demain. J'y ai trouvé les deux petites Mes, rechiquees, un air triste, une voix de Méger ; j'ai dit : ces petits sont sans doute à notre and funnas-les : du reste,, nos repas ne sont point a la legere '. Jamais je n'ai vu une meilleure far . ni une plus agreable maison : il me falloit 🚾 l eau que j'ai tronvée , pour me rafraichir du 🏍 de chaleur que j'ai depuis six jours. Notre abbé oric bien; mon fils et La Mousse me sont d'une mude consolation. Nous avons relu des pièces de smelle, et repassé avec plaisir sur toutes nos admirations. Nons avons vu aussi un hyre ressan de Nicole; c'est de la même étoffe que 'scal, et que l'Éducation d'un Prince; mais cette " de est merveilleuse : on ne s'en ennuie point. Accordante 27 aux Rochers, où je trouverai une de vos lettres : hélas! c'est mon unique joie. Vous pouvez ne me plus écrire qu'une fois la semaine, parce qu'aussi bien elles ne partiront de Paris que le mercredi, et j'en recevrois deux à-la-fois. Il me semble que je m'ôte la moitié de mon bien ; cependant j'en suis aise, parce que c'est autant de fatigue retranchée en l'état où vous êtes. Il faut que je sois devenue de bonne humeur pour vouloir bien que vous preniez cela sur moi : mais, ma tille, au nom de Dieu , conservez-vous si vous m'aimez. Ah! que j'ai de regret à votre aimable personne! N'aurez-vous jamais un moment de repos? Fautil user sa vie à cette continuelle fatigue? Je comprends les raisons de M. de Grignan; mais, en vérité, quand on aime une femme, quelquefois on en a pitié.

Mon éventail est donc venu bien à propos; ne l'avez-vous pas trouve joli? Hélas! quelle baga telle! ne m'ôtez pas ce petit plaisir quand l'occasion s'en présente, et remerciez-moi de la joie que je me donne, quoique ce ne soit que des riens. Maudez-moi bien de vos nouvelles; c'est là de quoi il est question : songez que j'aurai une de vos lettres tous les vendredis; mais songez aussi que je ne yous vois plus, que vous êtes à mille lieues de moi, que vous êtes grosse, que vous êtes malade; songez.... non; ne songez à rien, laissez-moi tont songer dans mes grandes allées, dont la tristesse augmentera la mienne : j'aurai beau m'y promener, je n'y trouverai point ce que j'y avois la dernière fois que j'y fus. Adieu, ma très cher enfant; vous ne me parlez point assez de vous; marquez toujours bien la date de mes lettres : hélas ! que diront-elles présentement? Mon fils vons embrasse mille fois; il me désennuie extrêmement, et songe fort à me plaire : nous lisons , nons causons, comme vous le devinez fort bien. La Mousse tient bien sa partie, et, par-dessus tout, notre abbé qui se fait adorer parce qu'il vous adore. Il m'a entin donné tout son bien '; il n'a point eu de repos que cela n'ait été fait : n'en parlez à personne, la famille le dévoreroit; mais aimez-le bien sur ma parole, et sur ma parole aussi aimez-moi. J'embrasse ce fripon de Grignan, malgré ses forfaits.

Palameaux est à 5 fleues de Paris.

<sup>1</sup> l'apre la fable de la Fontaine, qui a pour titre 1 le le le le Bebou, d'ou madame de Sévigné a empronté ces vers.

<sup>1</sup> Madame de Sévigné étoit la nièce blen aimée de l'abbé de Contanges; et comme il passort sa vie avec elle, cien n'etoit plus naturel que la donation qu'il lui fit de son bien.

150.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 31 mai 1671.

Enfin, ma fille, me voici dans ces pauvres rochers: peut-on revoir ces allées, ces devises, ce petit cabinet, ces livres, cette chambre, sans mourir de tristesse? il y a des souvenirs agréables; mais il y en a de si vifs et de si tendres, qu'on a peine à les supporter; ceux que j'ai de vous sont de ce nombre. Ne comprenez-vous point bien l'effet que cela peut faire dans un cœur comme le mien?

Si vous continuez de vous bien porter, ma chère enfant, je ne vous irai voir que l'année qui vient. La Bretagne et la Provence ne sont pas compatibles: c'est une chose étrange que les grands voyages : si l'on étoit toujours dans le sentiment qu'on a, quand on arrive, on ne sortiroit jamais du lieu où l'on est; mais la Providence fait qu'on oublie, c'est la même qui sert aux femmes qui sont accouchées: Dieu permet cet oubli, asin que le monde ne finisse pas, et que l'on fasse des voyages en Provence. Celui que j'y ferai me donnera la plus grande joie que je puisse recevoir dans ma vie : mais quelles pensées tristes de ne point voir de fin à votre séjour! J'admire et je loue de plus en plus votre sagesse; quoiqu'à vous dire le vrai, je sois fortement touchée de cette impossibilité, j'espère qu'en ce temps-là nous verrons les choses d'une autre manière; il faut bien l'espérer, car, sans cette consolation, il n'y auroit qu'à mourir. J'ai quelquefois des réveries dans ces bois, d'une telle noirceur, que j'en reviens plus changée que d'un accès de fièvre. Il me paroît que vous ne vous êtes point trop ennuyée à Marseille. Ne manquez pas de me mander comme vous aurez été reçue à Grignan. Ils avoient fait ici une manière d'entrée à mon fils; Vaillant avoit mis plus de quinze cents hommes sous les armes, tous fort bien habillés, un ruban neuf à la cravate; ils vont en très bon ordre nous attendre à une lieue des Rochers. Voici un bel incident: M. l'abbé avoit mandé que nous arriverions le mardi, et puis tout d'un coup il l'oublie; ces pauvres gens attendent le mardi jusqu'à dix heures du soir ; et quand ils sont tous retournés chacun chez eux, bien tristes et bien confus, nous arrivons paisiblement le mercredi, sans songer qu'on cût mis une armée en campagne pour nous recevoir : ce contre-temps nous a fâchés; mais quel remède? Voilà par où nous avons débuté. Mademoiselle du Plessis est tout justement comme vous l'avez laissée; elle a une nouvelle amie à Vitré, dont elle se pare, parce que c'est un bel-esprit qui a lu tous les romans, et qui a reçu deux lettres de la princesse de Tarente'. J'ai fait dire méchamment par Vaillant que j'étois jalouse de cette nouvelle amitié, que je n'en témoignerois rien; mais que mon cœur étoit saisi : tout ce qu'elle dit là-desse est digne de Molière ; c'est une plaisante chose de voir avec quel soin elle me ménage, et comme elle détourne adroitement la conversation pour ne point parler de ma rivale devant moi : je fais aussi fat bien mon personnage. Mes petits arbres sont d'une beauté surprenante; Pilois · les élève jusqu'aux nues avec une probité admirable : tout de bon, rien n'est si beau que ces allées que vous avez vi naltre. Vous savez que je vous donnai une manière de devise qui vous convenoit : voici un mot que j'ai écrit sur un arbre pour mon fils qui est revenn 🖢 Candie , rago di fama : n'est-il point joli pour n'estqu'un mot? Je sis écrire encore hier, en l'honner des paresseux bella cosa fur niente. Hélas, = fille, que mes lettres sont sauvages! Où est le temp que je parlois de Paris comme les autres? C'est pe rement de mes nouvelles que vous aurez; et voje ma confiance, je suis persuadée que vous aims mieux celles-là que les autres. La compagnie que j'ai ici me plaît fort; notre abbé est toujours a rable; mon fils et La Mousse s'accommodent 🌬 bien de moi, et moi d'eux; nous nous cherch toujours ; et , quand les affaires me séparent d'es, ils sont au désespoir et me trouvent ridicule de préférer un compte de fermier aux contes de La Fetaine. Ils vous aiment tous passionnément; je cui qu'ils vous écriront : pour moi, je prends les de vants, et n'aime point à vous parler en turnis Ma fille, aimez-moi donc toujours: c'est ma vie, c'est mon ame que votre amitié : je vous le dist

<sup>2</sup> Jardinier des Rochers.

Fille de Guillaume V, landgrave de Hesse Ca sel. Elle étoit née en 1625, et mourut en 1693.

l'autre jour; elle fait toute ma joie et toutes mes douleurs. Je vous avoue que le reste de ma vie est couvert d'ombre et de tristesse, quand je songe que je la passerai si souvent éloignée de vous.

151.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 7 juin 1671.

J'ai reçu vos deux lettres avec une sorte de joie qu'il n'est pas aisé d'expliquer dans une lettre. Enfin , ma bonne, je les reçois deux jours après qu'elles sont arrivées à Paris, cela me rapproche de vous. Celle que vous avez écrite à mon fils n'est pas fricassée dans de la neige; vraiment elle est fricassée dans du sel à pleines mains : depuis le premier mot jusques au dernier, elle est parfaite ; je laisse à mon fils le soin de vous répondre, et de vous dire comme il a réussi dans sa paroisse et dans un bal de Vitré. Nous avons lu Bertrand du Guesclin ' en quatre jours; cette lecture nous a divertis. Au reste, vous n'avez pas hieu vu; ma calèche n'est pas rompue par les chemins; mes ares sont forgés de la propre main de Vulcain : à moins que de venir de cette fournaise, ils n'auroient pas résisté à un troisième voyage de Bretagne. Ce que vous voulez dire, c'est que l'un de mes chevaux , le plus beau de France , est reste à Nogent, et y mourra, selon ce qu'on m'en écrit; c'est cela qui vous a trompée. Il est vrai, ma fille, que j'eus, il y a quelque temps, une colique très fâcheuse; mais j'admire d'Hacqueville de yous avoir mandé que je ne lui avois pas fait savoir; ce qui est plaisant, c'est qu'il a en tort en cette occasion; et comme il a gagé d'être parfait, il n'a point poussé sa justification avec moi, et se veut racquitter auprès de vous en disant que j'ai eu tort; mais je n'en puis jamais avoir avec lui sur le chapitre de l'amitié : je l'aime tendrement, et son amitié m'est un trésor inestimable. Voici comme la chose se passa, il vaut autant dire cela qu'autre chose : J'allois à la messe en calèche avec ma tante; à moitié chemin j'eus un grand mal de cœur; je crai-

gnis les suites, je revins sur mes pas, je vomis beaucoup ; voilà de grandes douleurs dans le côté droit, de grands vomissements encore, des douleurs redoublées et une suppression qui me tenoit dès la muit : l'alarme se met au camp ; on envoie chez Pecquet, qui ent de moi des soins extrêmes; on envoie chez l'apothicaire, on envoie quérir un demi-bain, on envoie chercher de certaines herbes , si j'avois en dix laquais , ils auroient tous été employés. Je ne songeai point du tout à madame de La Favette; notre petit tapissier, qui alloit chez elle pour travailler, lui dit l'état où j'étois. Je vis arriver madame de La Fayette , comme j'étois dans le bain; elle me dit ce qui l'avoit fait venir, et qu'elle avoit rencontré un laquais de d'Hacqueville, à qui elle avoit dit mon mal, persuadée qu'il me viendroit voir dès qu'il l'auroit appris. Cependant le jour se passe, mais non pas ma colique : je sus encore assez mal la mit ; je n'entendois point parler de d'Hacqueville ; je sentis son oubli ; j'y pensai , j'en parlai : le matin je me portai mieux , et mieux à ces maux-là, c'est être gueri. M. d'Ormesson vint à moi tout effrayé, et me dit que M. d'Hacqueville venoit de lui apprendre au palais que j'étois fort mal; il le savoit donc. Le soir je lui écrivis une petite plainte amoureuse ; il fut embarrassé , et voulut me donner de méchantes raisons ; je lui lis voir clair que je n'avois pas envoyé chez madame de La Fayette : il ne poussa pas ce qu'il avoit dit à M. d'Ormesson, qui le rendoit coupable; et moi, qui suis honnête, je ne voulus pas le pousser aussi, et lui laissai dire qu'il n'avoit appris mon mal que par mon billet. Voilà une belle narration bien divertissante et bien nécessaire; mais elle est vraie, mon enfant. Si vous n'êtes fatiguée de ce récit, vous avez une bonne santé; je fais vœu de n'en jamais faire de si long.

Vous avez done vu un pauvre vieux homme qu'on alloit rouer et qui a soutenu avec courage ce cruel genre de mort ; il s'est mieux comporté qu'un certain comte Frangipani, qui fut exécuté il y a deux mois à Vienne, pour avoir conspiré contre l'empereur. Ce Frangipani se trouva si incapable de supporter la mort en public, qu'il le fallut trainer au supplice, et le tenir à quatre : voilà justement comme je ferois. Mais, à propos de supplice, en voici un petit qui vous fera frissonner : M. du Plessis avoit aux deux pieds un petit mal comme

Par Paul Hay du Chastelet, de l'Académie frantoise. 1666, 1 vol. in-fol.

vous en avez eu; au lieu du traitement que vous a fait Charon, il a trouvé ici un fort habile homme, un homme admirable, dit mademoiselle du Plessis, qui lui a proposé et a exécuté un petit remède anodin; c'est de lui arracher de vive force les deux ongles des orteils tout entiers, et toute la racine, afin, dit-il, que cette incommodité ne revienne plus: il en étoit au lit quand nous sommes arrivés; il marche présentement, mais c'est comme un château branlant; je crois qu'on lui dira toute sa vie : Je crains que rous tombiez , vous n'étes pas trop bien assuré sur vos jambes '. Du reste, mademoiselle du Plessis est toujours adorable : elle assure qu'elle a toujours out dire que M. de Grignan étoit le plus beau garçon, le plus beau garcon qu'on eut su voir; prenez son ton : vous lui auriez donné un second soufflet. Je suis quelquefois assez malencontreuse pour dire quelque chose qui lui plaise; je voudrois que vous l'entendissiez me louer et me copier. Elle a retenu aussi certaines choses que vous disiez ici, qu'elle nous redonne avec la même grace : hélas! si rien ne me faisoit mieux souvenir de vous, que je serois heureuse!

Pomenars 3 est toujours accablé de procès criminels, où il ne va jamais moins que de sa vie. Il sollicitoit l'autre jour à Rennes avec une grande barbe; quelqu'un lui demanda pourquoi il ne se faisoit point raser: « Moi, dit-il, je serois bien » fou de prendre de la peine après ma tête, sans » savoir à qui elle doit être: le roi me la dispute; » quand on saura à qui elle doit demeurer, si c'est » à moi, j'en aurai soin 4. » Voilà de quelle manière triste il sollicite ses juges.

Vous verrez, par cette lettre de l'évêque de Marseille, que nous sommes toujours amis: il me semble que j'ai reçu plus de dix fois cette même lettre; ce sont toujours les mêmes phrases; il ne donne

<sup>1</sup> Trait du Roman comique.

<sup>2</sup> Voyez la lettre du 26 juillet suivant.

point dans la justice de croire; il me prie d'être persuadée qu'il est, avec une vénération extraordinaire, l'évéque de Marseille; et je le crois. Continuez l'amitié sincère qui est entre vous; ne leves point le masque, et ne vous chargez point d'avoir une haine à soutenir: c'est un plus grand fardeau que vous ne pensez.

Quelle audace de vous faire peindre : Je m'en réjouis, c'est signe que vons êtes belle. Mandez-moi comme vous avez trouvez votre heau château; je vous souhaite quelquefois une de mes allées parmi vos grandeurs, vous qui ca trouvez sur la pointe d'une aiguille. Votre frère est un trésor de folie qui tient bien sa place ici. Nous avons quelquefois encore de bonnes conversations dont il pourroit faire son profit; mais son esprit est un peu fricassé dans de la crême fouctide; il est aimable à cela près. Et l'italien, l'oubliez-vous? J'en lis toujours un peu pour entretenir noblem Vous dites donc que M. de Grignan m'embras Vous perdez le respect, mon pauvre Grignan; viens donc un peu jouer dans mon mail, je t'en conjure; il y fait si beau; j'ai tant d'envie de ve voir jouer, vous avez si bonne grace, vous fait de si beaux coups. Vous êtes bien cruel de me re fuser une promenade d'une heure seulement. vous, ma petite, venez, nous causerons. Ah! Dieu, j'ai bien envie de pleurer.

152.

A la même.

Aux Rochers, mercredi 10 juin 165

Je ne vous écris aujourd'hui, ma chère enfait que pour vous écrire; car je n'ai vos lettres que vendredi, et j'y fais réponse le dimanche. Je va donc vous entretenir, ce qui s'appelle de la pair et du beau temps. Je commence par la pluie; a pour le beau temps je n'ai rien à vous en dire, y a huit jours qu'il pleut ici continuellement; dis continuellement, parceque la pluie n'est inne rompue que par des orages. Je ne puis sortir; in ouvriers sont dispersés; je suis dans une tristai épouvantable; La Mousse est tout chagrin anni nous lisons, cela nous sontient la vie. Mon fils et i Rennes, où nous avons cru qu'il falloit l'envert

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gentilhomme breton dont on a dit qu'll avoit eu un procès pour fausse monnoie, et qu'ayant été justifié, il paya les épices de son arrêt en fausses espèces. *Voyez* les lettres des 24, 26 juillet et 11 novembre 1671.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ce mot est de Thomas Moore, chancelier d'Angleterre, qui aima mieux mourir sur l'échafaud, que de reconnoître la suprématie spirituelle de Henri VIII.

pour y voir le premier président, et beaucoup d'amis que j'y ai conservés : s'il a du temps, je lui conseillerai aussi d'aller voir M. de Coëtquen ; il est en age de rendre ces sortes de devoirs. Il y ent encore dimanche un bal à Vitré. J'ai peur que mon lib ne trouve de bonne compagnie dix ou donze bonunes qui soupérent avec lui à la tour de Sévigne; il faut les souffrir, mais il faut bien se garder de les trouver bons. Il y ent dans ce repas une jolie querelle sur un rien : un dementi se fit entendre, on e jeta entre deux; on parla beaucoup, on raionna peu; M. le marquis eut l'honneur d'accomweder cette affaire et partit ensuite pour Rennes. Il y a de grandes cahales à Vitré : mademoiselle de Croqueoison se plaint de mademoiselle du Cersel, parce que l'autre jour, à un bal, il y out des oranges douces dont on ne lui fit point part; il Ludroit entendre là dessus mademoiselle du Plessis a la launay, comme elles possèdent bien les détails rette affaire. Mademoiselle du Plessis laisse péne toutes les affaires qu'elle a à Vitré, et ne veut pos v mettre les pieds de peur de me donner de la palvasie de cette nouvelle amie; et même l'antre par, alin de me donner un entier repos, elle m'en da beaucoup de mal : quand il fait beau, cela me fat rire; mais quand il pleut, je lui donnerois bien un wufflet, comme vous fites un jour. Madame de Contanges me mande qu'elle n'a point de nouvelles & Reancas, sinon que de ses six chevaux de carnose il ue lui en est resté qu'un, et qu'il a été le dermer à s'en apercevoir. On ne me mande rien de mareau : notre petite d'Alègre est chez sa mère ; a rroit que M. de Seignelair l'éponsera. Je m'imapoe que vous ne manquez pas de gens qui mandent tout; pour moi, je méprise tous les petits evenements; j'en voudrois qui pussent me kuner de grands étonnements. J'en ai eu un ce matin dans le cabinet de l'abbé : nons avons trouvé, me ce jetous qui sont si bons, que j'aurai en ing cent trente wille livres de hien, en comptant untes mes petites successions. Savez-vous bien que

Le marquis de Seignelai. Ils ainé de Colbert, ministre secretaire d'état au département de la marane, le projet de mariage dont madame de Sévignéparie ici, se réalisa. M. de Seignelai épousa, le 8 férmer 1675. Marie-Marguerite d'Alègre, et il la perdit le 16 mars 1678. Foyes la lettre de madame de Sevigne au comte de Bussy, du 18 mars 1078.

ce que m'a donné notre cher abbé ne sera pas moins de quatre-vingt mille francs? Hélas! vous croyez bien que je n'ai point d'impatience de l'avoir; et cent mille francs de Bourgogne : voilà qui est venu depuis que vous êtes mariee ; le reste . c'est cent mille écus en me mariant, dix mille cous depuis de M. de Châlons, et vingt mille francs des petits partages de certains oncles. Mais n'admirezvous pas où l'ennui me jette, ma chère enfant? Je ferois bien mieux de vous dire combien je vous aime tendrement, combien vous êtes les délices de mon cour et de ma vie, et ce que je souss're tous les jours, quand je fais réflexion en quel endroit la Providence vous a placée. Voilà de quoi se compose ma bile : je souhaite que vous n'en composiez point la vôtre; vous n'en avez pas besoin dans l'état où vons êtes; vons avez un mari qui vous adore : rien ne manque à votre grandeur; tâchez seulement de faire quelque miracle à vos affaires, afin que le retour de Paris ne soit retardé que par les devoirs de votre charge, et point par nécessité. Voulà qui est bien aisé à dire, je voudrois qu'il le fût encore plus à faire; les souhaits n'ont jamais été défendus. On me mande que madame de Valavoire est à Paris, et qu'elle ne peut se taire de votre beauté, de votre politesse, de votre esprit, de votre capacité, et même de votre coiffure que vous avez devinée, et que vous exécutez comme au milieu de la cour. Madaine de La Troche et moi nous avons l'honneur de vous l'avoir assez bien représentee, pour vous mettre à portée de faire ce petit miracle. Elle est encore à Paris, cette Troche; elle ira vers la fin de ce mois chez elle; pour moi je ne sais encore ce que me feront les états; je crois que je m'enfuirai de peur d'être ruinée. C'est une belle chose que d'aller dépenser quatre ou cinq cents pistoles en fricassées et en diners pour l'honneur d'être la maison de plaisance de M. et de madame de Chaulnes, de madame de Rohan, de M. de Lavardin et de toute la Bretagne, qui, sans me connoître, pour le plai str de contrefaire les autres, ne manqueroit pas de venir ici : nous verrous. Je regrette seulement de quitter M. d'Harrouis, et cette maison où je n'aurai pas encore fait la moitié des affaires que j'y ai. Aureste, ma fille, une de mes grandes envies, ce seroit d'être dévote; j'en tourmente La Mousse tous les jours; je ne suis ni à Dieu, ni au diable : cet état m'ennuie, quoiqu'entre nous je le trouve le

120 LETTRES

plus naturel du monde. On n'est point au diable parce qu'on craint Dieu, et qu'au fond on a un principe de religion; on n'est point à Dieu aussi, parce que sa loi paroît dure, et qu'on n'aime point à se détruire soi-même : cela compose les tièdes, dont le grand nombre ne m'étonne point du tout ; j'entre dans leurs raisons; cependant Dieu les hait : il faut donc sortir de cet état, et voilà la difficulté. Mais peut-on jamais être plus insensée que je le suis en vous écrivant à l'infini toutes ces rapsodies? Ma chère enfant, je vous demande excuse à la mode du pays; je cause avec vous, cela me fait plaisir; gardez-vous bien de me faire réponse : mandezmoi seulement des nouvelles de votre santé; avec un demi-brin de vos sentiments, pour me faire voir si vous êtes contente et si vous plaisez à Grignan : voilà tout. Aimez-moi ; quoique nous ayons tourné ce mot en ridicule, il est naturel, il est bon; et pour moi, je ne vous dirai point si je suis à vous, ni de quel cœur, ni avec quelle tendresse véritable. J'embrasse le Conite. Notre abbé et La Mousse vous adorent.

155.

## A la même.

Aux Rochers, dimanche 14 juin 1671.

Je comptois recevoir vendredi deux de vos lettres à-la-fois; et comment se peut-il que je n'en aie seulement pas une? Ali! ma fille, de quelque endroit que vienne ce retardement; je ne puis yous dire ce qu'il me fait souffrir. J'ai mal dormi ces deux nuits passées ; j'ai renvoyé deux fois à Vitré, pour chercher à m'amuser de quelque espérance; mais c'est inutilement. Je voispar là que mon repos est entièrement attaché à la douceur de recevoir de vos nouvelles. Me voilà insensiblement tombée dans la radoterie de Chesières : je comprends sa peine si elle est comme la mienne ; je sens ses douleurs de n'avoir pas reçu cette lettre du 27 : on n'est pas heureux quand on est comme lui ; Dieu me préserve de son état; et vous, ma fille, préservezm'en sur tontes choses. Adieu, je suis chagrine, je suis de mauvaise compagnie ; quand j'aurai reçu de vos lettres, la parole me reviendra. Quand on se couche, on a des pensées qui ne sont que grisbrun, comme dit M. de La Rochefoucauld; et la nuit elles deviennent tout-à-fait noires : je sais qu'en dire.

154.

### A la même.

Aux Rochers, dimanche 21 juin 1671.

Enfin, ma fille, je respire à mon aise, je fais un soupir comme M. de La Souche<sup>1</sup>: mon cœur est soulagé d'une presse qui ne me donnoit aucun repos; j'ai été deux ordinaires sans recevoir de vos lettres, et j'étois si fort en peine de votre santé, que j'étois réduite à souhaiter que vous eussiez écrit à tout le monde, hormis à moi. Je m'accommodois mieux d'avoir été un peu retardée dans votre souvenir, que de porter l'épouvantable inquiétude que j'avois de votre santé; mais, mon Dieu! je merepens de vous avoir écrit mes douleurs; elles vous donneront de la peine quand je n'en aurai plus; voilà le malheur d'être éloignées : hélas! il n'est pas le seul.

Vous me mandez des choses admirables de 🕶 cérémonies de la Fête-Dieu; elles sont tellement profanes, que je ne comprends pas comme votre saint archevêque les veut souffrir : il est vui qu'il est italien, et que cette mode vient de sm pays. Enfin , ma fille , vous êtes belle ; quoi! vous n'êtes point pâle, maigre, abattue comme la priscesse Olympie! ah! je suis trop heureuse. Au no de Dieu, amusez-vous, appliquez-vous à vous bien conserver ; je vous remercie de vous habiller : cett négligence que nous vous avons tant reprochét étoit d'une honnête femme; votre mari peut vos en remercier; mais elle étoit bien ennuyeuse por les spectateurs. Vous aurez, ma chère bons quelque peine à ralonger les jupes courtes ; not de moiselles de Vitré, dont l'une s'appelle de Bonnéie de-Croqueoison, et l'autre de Kerborgne, le portent au-dessus de la cheville du pied. J'appel la Plessis mademoiselle de Kerlouche; ces na me réjouissent. Nous avons eu ici des pluies co-

\* Le cardinal Grimaldi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Foyez la scène I du premier acte de l'École de Femmes. M. de La Souche trouvant son nom tre bourgeois se faisoit appeler Arnolphe.

tinnelles; et, an lieu de dire, après la pluie vient le beau temps, nous disons, après la pluie vient la pluie. Tous nos ouvriers ont été dispersés; et zu lien de m'adresser votre lettre au pied d'un arbre, vous auriez pu l'adresser au coin du feu. Nous avons eu depuis mon arrivée heaucoup d'affaires; nous ne savons encore si nous fuirons les etats, ou si nous les affronterons. Ce qui est ceruin, et dont je crois que vons ne douterez pas, c'est que nous sommes bien soin de vous onblier : uous en parlons très-souvent ; mais, quoique j'en parle beaucoup, j'y pense encore davantage, et por et muit, et quand il semble que je n'y pense de, et enfin, comme ou devroit penser à Dieu u en étoit véritablement touché de son amour; je pense, en un mot, d'autant plus que très sounet je ne veux pas parler de vous : il y a des exes qu'il faut corriger, et pour être polie, et pour the politique, il me souvient encore comme il fant core pour n'être pas pesante : je me sers de mes talles kerons.

Nous lisons fort ici; La Mousse m'a priée qu'il pit lire le Tasse avec moi : je le sais fort bien, arre que j'ai très-bien appris l'italien; cela me tarrit; son latin et son bon sens le rendent un codier; et ma routine et les bons maîtres que pe cas me rendent une bonne maîtresse. Mon o mas lit des bagatelles, des comédies qu'il jone Molière; des vers. des romans, des hision; il est fort amusant, il a de l'esprit, il en-🔁 bien , il nous entraîne ; il nous a empêchés e prendre aucune lecture sériense, comme nous a avons le dessein : quand il sera parti, nons mendrons quelque belle morale de Nicole; mais ment il faut tächer de passer sa vie avec un peu et de repos; et le moyen, quand on est à at mille lieues de vous! Vous dites fort bien, voit et on se parle au travers d'un gros crêpe. ven connoissez les rochers, et votre imagination as un peu où me prendre : pour moi, je ne sais - j'en suis; je me suis fait une Provence, une aron à Aix peut-être plus belle que celle que a sez ; je vous y trouve. Pour Grignan, je le 🛰 assesi; mais vous n'avez point d'arbres, cela e lache : je ne vois pas bien où vous vous proenez; j'ai peur que le veut ne vous emporte sur are terrasse : si je eroyois qu'il pût vous apporter per un tourbillon, je tiendrois toujours mes fenêtres ouvertes, et je vous recevrois. Dien sait! Voilà une folie que je pousserois loin. Mais je reviens, et je trouve que le château de Grignau est parfaitement beau; il sent bien les anciens Adhémar. Je suis ravie de voir comme le bon abbé vous aime; son cœur est pour vous, comme si je l'avois pétri de mes propres mains; cela fait justement que je l'adore. Votre fille est plaisante; elle n'a pas osé aspirer à la perfection du nez de sa mère, elle n'a pas voulu aussi.... je n'en dirai pas davantage; elle a pris un troisième parti, et s'est avisée d'avoir un petit nez carré: mon enfant, n'en êtes-vous point fâchée? Mais pour cette fois vous ne devez pas avoir cette idee; mirez-vous, c'est tout ce que vous devez faire pour finir heureusement ce que vous commencez si bien. Adieu, ma très-aimable enfant; embrassez M. de Grignan pour moi. Vous lui pouvez dire les bontés de notre abbé.

155.

A la même.

Aux Rochers, mercredi 24 juin 1671, au com de mon feu.

Je ne vous parlerai plus du temps ; je serois aussi ennuyeuse que lui si je finissois ce chapitre.

Qu'il soit beau qu'il soit laid, je n'en veux plus rien dire. J'en ai fait vœu, etc.

Je n'ai point en de vos lettres cette semaine, mais je n'en ai point été en peine, parce que vous m'aviez mandé que vous ne m'écririez pas. J'en attends donc de Grignan avec patience; mais pour l'autre semaine, comme je n'y étois point préparée, je vous avoue que le malentendu qui me retint vos lettres me donna une violente inquiétude. J'en ai bien importuné le pauvre d'Hacqueville, et vons-même, ma fille, je m'en repens, et vondrois bien ne l'avoir pas fait; mais je suis naturelle, et quand mon cœur est en presse, je ne puis m'empêcher de me plaindre à ceux que j'aime bien : il faut pardonner ces sortes de foiblesses; comme disoit un jour madame de La Fayette, a-t-on gagé d'être parfaite? Non, assurément; et si j'avois fait cette gageure, j'y aurois bien perdu mon argent. J'ai eu ici deux fois M. de

Coetquen, à trois jours l'un de l'autre; il alloit affermer une terre à trois lienes d'ici, et pour la hausser de cinquante francs, il a dépensé cent pistoles dans son voyage. Il m'a fort demandé de vos nouvelles et de celles de M. de Grignan : en parlant des gens adroits et de belle taille, il le nomma le plus naturellement du monde : je vous prie de me mander s'il est toujours digne qu'on le mette au premier rang des gens adroits. Nous trouvâmes votre procession admirable : je ne crois pas qu'il y en ait une en France qui lui ressemble. Mes allées sont d'une beauté extrême ; je vous les souhaite quelquefois pour servir de promenade aux habitants de votre grand châtean. Mon fils est encore ici , et ne s'y ennuie point du tout : j'aurois plusieurs choses à vous dire sur ce chapitre, mais ce sera pour un autre temps. Nous avons en de vitains Bohemes' qui nous ont fait mal an cœur. Ils ne danscriont ma foi , Madame , non plus , ne rous deplaise, sauf le respect qui est du à votre grandeur, non plus que des balles de laine. Voilà ce que dit une de leurs femmes, qui étoit en colère contre la moitie de sa compagnie. J'ai retrouve ici le dialogue que vous fites un jour avec Pomenars: nous en avons ri aux larmes. Pomenars peut se faire raser au moins d'un côté, il est hors de l'affaire de son enlèvement ; il n'a plus que le courant de sa fausse monnoie, dont il ne se met guère en peine. Que vous divai-je encore, ma petite? Il y a pen de chose dont on puisse parler à cœur ouvert de trois cents lieues. Une conversation dans le mail me seroit bien nécessaire; e'est un lieu admirable pour discourir, quand on a le cœur comme je l'ai ; je ne veux point vous parler de la tendresse vive et naturelle que j'ai pour vous, ce chapitre seroit ennuvenx. Adieu donc, ma très - aimable enfant, notre abhé vous adore tonjours; j'attends avec une grande impatience des nouvelles de votre voyage et de vos affaires; j'y prends un extrême intérêt : j'embrasse M. de Grignan.

On nominoit ainsi certains vagabonds qui alloient en hande, courant les villes de province et les campagnes, où ils gagnoient leur vie àdanser, à donner la bonne aventure, et surtout à marauder partout où ils pouvoient. M. Greelman a donné une flistoire des Bohémiens; il les croit originaires de l'Inde. Il en a paru une traduction françoise en 1810. 156.

A la même.

Aux Rochers , dimanche 28 Ju

Vous me récompensez bien, ma fille pertes passées; j'ai reçu deux lettres de m'ont transportée de joie, ce que je seus sant ne se peut imaginer. Si j'ai contribut que chose à l'agrément de votre style . j ne travailler que pour le plaisir des autres pas pour le mien : mais la Providence, o tant d'espaces et tant d'absences entre no console un peu par les charmes de votre of et encore plus par la satisfaction que vot moignez de votre établissement et de la li votre château : vous m'y representez u grandeur et une magnificence dont je suis tée. J'avois vu, il y a long-temps, des pareilles de la première madame de Grij ne devinois pas que toutes ces beautés sei jour sous l'honneur de vos commanden veux vous remercier d'avoir bien voulu n ler en détail. Si votre lettre m'avoit ennug que j'aurois manyais goût, il fandroit en j'ensse bien pen d'amitié pour vous, et qu bien indifferente pour ce qui vous touche. vous de cette haine que vous avez pour le je vous l'ai déjà dit, et vous le pouvez sont aussi chera de ceux que nous aime nous sont ennuyeux des autres; et cette vient jamais que de la profonde indifféri nous avons pour ceux qui nous en importi cette observation est vraie, jugez de c sont vos relations. En vérité, c'est un gr sir que d'être, comme vons êtes, une grande dame : je comprends bien les sent M. de Grignan, en vous vovant admirer teau : une grande insensibilité là-dessus N dans un chagrin que je m'imagine plus qu'un autre : je prends part à la jole qu'il voir contente; il y a des cours qui ont taré pathie en certaines choses, qu'ils sentent ce que pensent les autres. Vous me pe

<sup>1</sup> Angelique Claire d'Angenues.

peu de Vardes et de ce pauvre Corbinelli : n'avezvous pas été bien aise de parler leur langage? Comment va la belle passion de Vardes pour la T... Dites-moi s'il est bien désolé de la longueur influie de son exil, ou si la philosophie et un pen de mimanthroperie soutiennent son escur contre les coups L'amour et de la fortune. Vos lectures sont bonnes: Petrarque vous doit divertir avec le commenwire que vous avez; celui que nous avoit fait mademniselle de Scuderi sur certains sonnets, les rendoit agreables à lire. Pour Tacite, vons savez omme j'en étois charmée ici pendant nos lectures, et comme je vous interrompois souvent pour vous hare entendre des périodes on je trouvois de l'harmore : mais si vous en demeurez à la moitié je vous groude; vous ferez tort à la majesté du sujet; faut vous dire, comme ce prélat disoit à la reine mere : ceci est histoire; vous savez le conte. le ne vous pardonne ce manque de courage que por les romans que vous n'aimez pas. Nous lisons t Tame avec plaisir: je m'y trouve habile, par Ibaluleté des maîtres que j'ai eus. Mon fils fait lire Chaptire ' à La Mousse, et, malgré moi, je l'éoute et j'y trouve encore quelques amusements. lon tils s'en va en Lorraine; son absence nons oanera beaucomp d'ennui. Yous savez comme je en er le chagrin de voir partir une compagnie trezide; vous savez aussi mes transports de joie, mund je vois partir une chienne de carrossée qui s's contrainte et ennuyée; c'est ce qui nous faisoit saler nettement qu'une mechante compagnie est des soghaitable qu'une bonne. Je me souviens de ates res folies que nous avons dites ici, et de tout o que vous y faisiez, et de tout ce vous y disiez: z muvenir ne me quitte jamais; et puis tout d'un esp je peuse où vous êtes; mon imagination ne re presente qu'un grand espace fort éloigné; votre Mem m'arrête maintenant les yeux; les mude votre mail me deplaisent. Le nôtre est ome beauté surprenante, et tout le jeune plant 💓 vous avez vu est delicieux : c'est une jeunesse pe je prends plaisir d'elever jusqu'aux nues; et re-courent, sans considérer les consequences ni merèts, je fais jeter de grands arbres à bas,

parce qu'ils font ombrage, ou qu'ils incommodent mes jeunes enfants : mon fils regarde cette conduite; mais je ne lui en luisse pas faire l'application. Pilois est toujours mon favori, et je prefere sa conversation à celle de plusieurs qui ont conservé le titre de chevalier au parlement de Rennes. Je suis libertine plus que vous ; je laissai l'autre jour retourner chez soi un carrosse plein de Fouesnellerie, par une plaie horrible, faute de les prier de bonne grace de demeurer; jamais ma bouche ne put prononcer les paroles qui etoient nécessaires. Ce n'étoient pas les deux jeunes femmes, c'étoit la mère et une gaimbarde de Rennes, et les fils. Mademoiselle du Plessis est toute telle que vous la représentez, et encore un peu plus impertinente; ce qu'elle dit tous les jours sur la crainte de me donner de la jalousie est une chose originale dont je suis an désespoir quand je n'ai personne pour en rire. Sa belle-sœur est fort jolie, sans être ridicule en rien, et parle gascon au milieu de la Bretagne : j'en ai la même joie que vous avez de ma Laguette, qui parle parisien au milieu de la Provence : cette petite Basse-Brette est fort aimable. Je vous trouve fort heureuse d'avoir madame de Simiane'; vous avez avec elle un fonds de connoissance qui vous doit ôter toutes sortes de contraintes; c'est beaucoup; cela vous fera une compagnie agréable : puisqu'elle se souvient de moi, faites-lui bien mes compliments, je vous en conjure, et à notre cher coadjuteur. Nous ne nous ecrivons plus, et nous ne savons pourquoi; nous nous trouvons trop loin, cependant j'admire la diligence de la poste. La comparaison de Chilly m'a ravie, et de voir ma chambre déjà marquée : je ne souhaite rien tant que de l'occuper; ce sera de bonne heure l'année qui vient, et cette espérance me donne une joie dont vous comprendrez une partie par celle que vous aurez de m'y recevoir. J'admire Cuteau : je crois qu'elle est mariée; mais elle a en une conduite bien malhonnête et bien scandaleuse; je lui pardonne moins d'avoir voulu tuer son enfant, étant de son mari, que si elle l'avoit en d'un autre; et cela vient d'un bien plus mauvais fond. Son mari, à ce qu'on me mande de Paris, est un certain Dro-

il ne fat sappelé qu'en 1082. C'étoit un homme

<sup>3</sup> Roman de la Calprenède.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Madeleine Hai-du-Châtelet, femme de Charles-Louis, marquis de Simiane. Elle fut dans la suite belle-mère de Pauline de Grignan.

194 LETTRES

guet que vous avez vu laquais de Chesières. L'amour est quelquesois bien inutile de s'amuser à de si sottes gens; je voudrois qu'il ne fût que pour les gens choisis, aussi bien que tous ses effets qui me paroissent trop communs et trop répandus. Si vous vous chargez de rougir pour toutes vos voisines, et que votre imagination soit toujours aussi vive qu'avec la B..., vous sortirez toujours belle comme un ange de toutes vos conversations. Vous voulez donc que je mette sur ma conscience le paquet de cette femme, je le veux; mais avec cette précaution, que je ne vous réponds pas que cela soit vrai; au contraire je le crois faux : il ne faut point croire aux méchantes langues; en un mot, je renonce au pacte. On disoit donc que M... avoit un peu avancé les affaires, et qu'il avoit eu grand' hâte de la marier : cependant,

Cela ne put être si juste, Qu'au bout des cinq mois, comme Auguste, (M. de C\*\*\*) ne se trouvât un héritier.

La question fut de faire passer pour une mauvaise couche la meilleure qui fût jamais, et un enfant qui se portoit à merveille, pour un petit enfant mort. Ce fut une habileté qui coûta de grands soins à ceux qui s'en mélèrent, et qui feroit bien une histoire de roman: j'en ai su tout le détail; mais ce seroit une narration infinie. En voilà assez pour faire que vous rougissiez, si on parle de se blesser à cinq mois : l'enfant mourut heureusement. Je reviens encore à vous, c'est-à-dire à cette divine fontaine de Vaucluse ; quelle beauté! Pétrarque avoit bien raison d'en parler souvent; mais songez que je verrai toutes ces merveilles; moi, qui honore les antiquités, j'en serai ravie, et de toutes les magnificences de Grignan. L'abbé aura bien des affaires; après les ordres doriques et les titres de votre maison, il n'y a rien à souhaiter que l'ordre que vous y allez mettre ; car, sans un peu de subsistance, tout est dur, tout est amer. Ceux qui se ruinent me font pitié : c'est la seule affliction dans la vie qui se fasse tonjours sentir également, et que le temps augmente au lieu de la diminuer. J'ai souvent des conservations sur ce sujet avec un de nos petits amis; s'il veut profiter de toutes celles que nous avons faites, il en a pour long-temps, et sur toutes sortes de chapitres, et d'une manière si peu ennuyeuse, qu'il ne devroit pas les onblier. Je suis aise que vous ayez cet automne une couple de beaux-frères; je trouve que votre journée est fort bien réglée: on va loin sans mourir d'ennui, pourva qu'on se donne des occupations, et qu'on ne perde point courage. Le beau temps a remis tous mes ouvriers en campagne, cela me divertit: quand j'ai du monde, je travaille à ce beau parement d'autel, que vous m'avez vu traîner à Paris; quand je suis seule, je lis, j'écris, je suis en affaires dans le cabinet de notre abbé; je vous le souhaite quelquefois pour deux ou trois jours seulement.

Je consens au commerce de bel esprit que veus me proposez. Je sis l'autre jour une maxime tout de suite sans y penser, et je la trouvai si bonne, que je crus l'avoir retenue par cœur de celles de M. de La Rochefoucauld : je vous prie de me le dire; en ce cas il faudroit louer ma mémoire plus que mon jugement : je disois, comme si je n'eusse rien dit, que l'ingratitude attire les reproches, comme la reconnoissance attire de nouveaux bienfaits. Dites-moi donc ce que c'est que cela? l'ai-je la? l'ai-je rêvé? l'ai-je imaginé? Rien n'est plus vai que la chose, et rien n'est plus vrai aussi que je ne sais où je l'ai prise, et que je l'ai trouvée toute ragée dans ma tête, et au bout de ma langue. Pour la sentence de bella cosa far niente, vons ne la trouverez plus si fade, quand vous saurez qu'elle et dite pour votre frère; songez à sa déroute de ce hiver. Adieu, ma très aimable enfant, conservavous, soyez belle, habillez-vous, amusez-vous, promenez-vous. Je viens d'écrire à Vivonne pour un capitaine bohême, asin qu'il lui reliche un peu ses fers, pourvu que cela ne sit point contre le service du roi. Il y avoit permi nos Bohémes, dont je vous parlois l'autre jour, une jeune fille qui danse très bien, et qui mes extrêmement souvenir de votre danse : je la pris en amitié; elle me pria d'écrire en Provence par son grand-père, qui est à Marseille. Et où est votre grand-père ? Il est à Marseille, d'un ton don. comme si elle disoit, il est à Vincennes. C'étoit capitaine bohême d'un mérite singulier 3; de 🛲 que je lui promis d'écrire, et je me suis avisée tot

\* Foyez la lettre du 24 juin 1671.

M. de Vivonne étolt général des galères.

<sup>5</sup> Il étoit alors forçat des galères pour avoir tre bien fait son métier de Bohéme.

d'un coup d'écrire à Vivonne : voilà ma lettre ; si vous n'êtes pas en état que je puisse rire avec lui, vous la brûlerez; si vous la tronvez mauvaise, vous la brûlerez encore; si vous êtes assez bien avec ce gros crevé, et que ma lettre vous en épargne une autre, vous la ferez cacheter, et vous la lui ferez tenir. Je n'ai pu refuser cette prière au ton de la petite fille, et au menuet le mieux dansé que j'aie vu depuis ceux de mademoiselle de Sévigné; c'est votre même air ; elle est de votre taille, elle a de belles dents et de beaux yeux. Voiciune lettre d'une telle longueur, que je vous pardonne de ne la point achever : je le comprendrai plus aisément que de demeurer au septième tome de Cassandre et de Cléopâtre. Je vous embrasse très tendrement. M. de Grignan est bien loin de se figurer qu'on puisse lire des lettres de cette longueur; mais, tout de hon, les lisez-vous en un jour?

157.

A la même.

Aux Rochers, mercredi 1e juillet 1671.

Voilà donc le mois de juin passé, j'en suis tout étonnée, je ne pensois qu'il dût jamais finir. Ne vous souvient-il pas d'un certain mois de septembre que vous trouviez qui ne prenoit point le chemin de faire jamais place au mois d'octobre? Celui-ci prenoit le même train; mais je vois bien maintenant que tout finit: m'en voilà persuadée.

C'est une aimable demeure que Fouesnel; nous y fâmes hier, mon fils et moi, dans une calèche à six chevaux; il n'y a rien de plus joli, il semble qu'on vole: nous fimes des chansons que nous vous envoyons; le cas que nous faisons de votre prose ne nous empêche point de vous faire part de nos vers. Madame de La Fayette est bien contente de la lettre que vous lui avez cerite. Voilà qui est fait, ma fille, votre frère nous va quitter. Nous allons nous jeter, La Mousse et moi, dans de bonnes lectures. Le Tasse nous amuse fort, et toutes les bagatelles du monde nous ont divertis jusqu'ici, à cause de mon fils qui en est le roi. Je m'en vais faire de grandes promenades toute seule tête-à-tête, comme disoit Tonquedec. Croyez-vous que je pense à vous? J'ai

aussi mon petit ami que j'aime tendrement : la plus aimable chose du monde est un portrait bien fait ; quoi que vous puissiez dire, celui-là ne vous fait point de tort. Vos lettres de Grignan m'ont nourrie et consolée de mes chagrins passés ; j'en attends toujours avec impatience ; mais, de bonne foi, j'en écris souvent d'une longueur trop excessive, je veux que celle-ci soit raisonnable ; il n'est pas juste de juger de vous par moi : cette mesure est téméraire; vous avez moins de loisir que moi.

Voilà mademoiselle du Plessis qui entre; elle me plante ce baiser que vous connoissez, et me presse de lui montrer l'endroit de vos lettres où vous parlez d'elle.

Mon fils a eu l'insolence de lui dire devant moi que vous vous souveniez d'elle fort agréablement, et me dit ensuite : Montrez-lui l'endroit , madame, afin qu'elle n'en doute pas : me voilà ronge comme vous, quand vous pensez aux péchés des autres; je suis contrainte de mentir mille fois, et de dire que j'ai brûlé votre lettre. Voilà les malices de ce guidon 1. En récompense, je l'assurai l'autre jour que si vous répondiez au-dessus de la reine d'Aragon, vous ne mettriez pas à Guidon le Sauvage. J'ai reçu une lettre de Guitand fort douce et fort honnête; il me mande qu'il a trouvé en moi depuis quelque temps mille homies choses, à quoi il n'avoit pas pensé; et moi, de peur de lui répondre sottement que je crains bien de detruire son opinion, je lui dis que j'espère qu'il m'aimera encore davantage, quand il me connoîtra mieux; je réponds toutes les extravagances qui se présentent à moi, plutôt que ces selles à tous chevaux dont nous avons tant ri ici. Je suis persuadée que vous vous aiderez fort bien de madame de Simiane : il faut ôter l'air et le ton de compagnie le plus tôt que l'on peut, et faire entrer les gens dans nos plaisirs et dans nos fantaisies; sans cela il faut mourir, et c'est mourir d'une vilaine épée. Je l'ai juré, ma fille, je vais finir; je me fais une extrême violence pour vous quitter, notre commerce fait l'unique plaisir de ma vie; je suis persuadée que vous le croyez. Je vous embrasse, ma chère petite, et je baise vos belles

<sup>1</sup> M. de Sévigné étoit guidon des gendarmes dauphins. 158.

#### A la même.

# Aux Rochers, dimanche 5 juillet 1671.

C'est bien une marque de votre amitié, ma chère enfant, que d'aimer toutes les bagatelles que je vous mande d'ici : vous prenez fort bien l'intérêt de mademoiselle de Croqueoison; en récompense, il n'y a pas un mot dans vos lettres qui ne me soit cher : je u'ose les lire , de peur de les avoir lues ; et si je n'avois la consolation de les recommencer plusicurs fois, je les ferois durer plus long-temps ; mais, d'un autre côté , l'impatience me les fait dévorer. Je voudrois bien savoir comme je ferois, si votre écriture étoit comme celle de d'Hacqueville, la force de l'amitié me la déchiffreroit-elle? En vérité , je ne le crois quasi pas : on conte pourtant des histoires là-dessus; mais enfin j'aime fort d'Hacqueville, et cependant je ne puis m'accoutumer à son écriture : je ne vois goutte dans ce qu'il me mande; il me semble qu'il me parle dans un pot cassé; je tiraille, je devine, je dis un mot pour un autre, et puis, quand le sens m'échappe, je me mets en colère, et je jette tout. Je vous dis tout ceci en secret ; je ne voudrois pas qu'il sût les peines qu'il me donne ; il croit que son écriture est moulée : mais vous qui parlez , mandez-moi comment vous vous en accommodez. Mon fils partit hier, très fâché de nous quitter : il n'y a rien de bon, ni de droit, ni de noble que je ne tâche de lui inspirer ou de lui confirmer: tl entre avec douceur et approbation dans tout ce qu'on lui dit ; mais vous connoissez la foiblesse humaine; ainsi je mets tout entre les mains de la Providence, et me réserve sculement la consolation de n'avoir rien à me reprocher sur son sujet. Comme il a de l'esprit, et qu'il est divertissant, il est impossible que son absence ne nous donne de l'ennui. Nous allons commencer un traité de morale de M. Nicole; si j'étois à Paris, je vous enverrois ce livre, vous l'aimeriez fort. Nous continuons le Tasse avec plaisir, et je n'ose vous dire que je suis revenue à Cléopâtre, et que, par le bonheur que j'ai de n'avoir point de mémoire, cette lecture me divertit encore ; cela est épouvantable : mais vous savez que je ne m'accommode guère bien

de toutes les pruderies qui neme sont pas naturelles; et comme celle de ne plus aimer ces livres-là ae m'est pas encore entièrement arrivée, je me lais divertir sous le prétexte de mon fils qui m'a m en train. Il nous a lu aussi des chapitres de Rabelais à mourir de rire; en récompense, il a pris bemcoup de plaisir à causer avec moi ; et si je l'en crois, il n'oubliera rien de tous mes discours : je le connois bien, et souvent, au travers de ses petites paroles, je vois ses petits sentiments : s'il peut avoir congé cet automne, il reviendra ici. Je suis fort capêchée pour les états ; mon premier dessein étoitée les fuir, et de ne point faire de dépense : mais vous saurez que pendant que M. de Chaulnes va faire k tour de sa province, madame sa femme vient l'attendre à Vitré, où elle sera dans douze jours, & plus de quinze avant M. de Chaulnes; et tout frachement, elle m'a fait prier de l'attendre, et de me point partir qu'elle ne m'ait vue. Voilà ce qu'on ne peut éviter, à moins que de se résoudre à renoncer à eux pour jamais. Il est vrai que, per n'être point accablée ici, je puis m'en aller à Vitté, mais je ne suis point contente de passer un mi dans un tel tracas; quand je suis hors de Paris, je ne veux que la campagne. Je vous jure que je m suis encore résolue à rien : mandez-moi votre ai et ce que vous faites de Cateau; si elle est marit. ne seroit-ce point une nourrice? Il est à crait cependant qu'avec les beaux desseins qu'elle a est, son sang ne soit bien échauffé. Je vous com ma fille, de bien rafraichir le vôtre, en pres de bons bouillons comme l'année passée.

Je vous ai parlé de la Launay; elle étoit harilé comme la chandelle des rois, et nous trouviss qu'elle ressembloit au second tome d'un médici roman, ou au roman de la Rose tout d'un emp Mademoiselle du Plessis est tonjours à un part moi : quand je lis les douceurs que vous dites per elle, j'en rougis comme du feu. L'autre jeur la Biglesse joua Tartufe au naturel : après aveir mandé à table Beuve et Moutonne à La Mouse, de tomba dans le malheur de mentir sur je me quoi ; en même temps je la relevai, et lui disqu'el étoit menteuse : elle me répond en baissant peux : « Ah! oui, madame, je suis la plus grand peus menteuse du monde; je vous remercie de sui prometre de sui menteuse du monde; je vous remercie de sui prometre de sui prometre de sui prometre de sui menteuse du monde; je vous remercie de sui prometre de sui prom

Foyes la lettre du 28 juin 1671.

Tartufe: Oui, mon frère, je suis un miun vase d'iniquité, etc. Elle vent anssi quelquefois d'être sentencieuse et de faire nne de bon sens; cela lui sied encore al que son naturel. Vous voilà bien insse Rochers. Je vondrois pouvoir vous dépleurs et les cris, et le langage breton de et de la Turquesine, en voyant monter tre à cheval: c'est une scène. Pour moi pleure;

.... Mais les voyant ainsi,
mauîs mise à rire, et tout le monde aussi.

ots que les nouvelles de Paris ne vous diint pas; il n'y en a point; ce qu'on me nue fait mourir d'emui : il y a un mois répète que la cour sera le dixième du mois Germain : on est réduit à me compter des des pour m'amuser, età m'apprendre qu'une not laissé son paquet dans une chaise, de-Marais jusqu'au faubourg, les porteurs of que ce fût un petit chien. Pour moi, neure mieux lire Cléopâtre et les grands l'épée de l'invincible Artaban. Quand cet urai le cœur content sur votre couche, je de mieux vous divertir, qu'on ne me dii: Dieu sait aussi quelle comparaison j'en e mes lettres de Provence.

## A M. DE GRIGNAN.

peliex, mon gendre; vous voulez donc me r ma fille par le coche; vous en êtes mal , vous êtes fâché, vous êtes au désespoir Imire votre château, vous la trouvez trop de prendre la liberté d'y demeurer, d'y pler : comme vous haissez ce qui est haisbus ne sauriez la souffrir. J'entre fort bien deplaisirs; vous ne pouviez vous adresser me qui les comprit mieux que moi; mais pes bien qu'après m'avoir dit toutes ces vous me faites trembler de vous entendre e vous me souhaitiez si fort à Grignan; et même ton, je suis inconsolable, car je n'ai plus cher dans l'avenir que l'espérance de Ucr voir, et quoi que je dise, je suis perque vous en serez fort aise, et que vous m'aimez : il est impossible que cela soit autrement; je vous aime trop pour que les petits esprits ne se communiquent pas de moi à vous, et de vous à moi. Je vous recommande la santé de ma lille; soyez-y appliqué, soyez-en le maltre; ne faites pas comme au pont d'Avignon; sur cela seul gardez votre autorité; pour tout le reste, laissezla faire, elle est plus habile que vous : elle m'écrit des choses admirables de ses bonnes intentions pour vos affaires. Ah! que je vous plains de ne plus recevoir de ses lettres! vous étiez bien plus heureux il y a un an : plùt à Dieu que vous eussiez cette joie, et que j'eusse encore le chagrin de la voir et de l'embrasser! Adien, mon très-cher Comte; quoique vous soyez l'homme du monde le plus aimé, je ne crois pas qu'aucune de vos belles-mères ' vous ait jamais autant aime que moi.

### 459.

#### A la même

### Aux Rochers, mercredi 8 juillet 1071.

J'ai bien envie de savoir comment vons vons portez de votre saignée : il me semble que, par respect, on n'a pas fait l'ouverture assez grande; votre sang est venu goulte à goulle, et par conséquent il n'en est ni rafralchi, ni parillé, et vous n'en êtes point soulagée; peut-être que tout cela est faux, et je le souhaite; mais il faudroit avoir moins de bile que je n'en ai pour rêver toujours agréablement. Quoi qu'il en soit; je vous assure que votre sante m'est fort chère, et si vous êtes trop accablée d'écritures, je vous exhorte à m'écrire moins : pois-je vous donner une plus grande marque de l'intérêt que je prends à cette santé? Madame de La Troche m'a mandé depais deux jours que si les belles intentions de Cateau pendant sa grossesse nelui ont point trop altéré l'esprit et le corps , c'est une bonne nourrice : j'ai trouvé plaisant que cette pensée me soit venue en même temps; je vous l'avois déjà mandé. Notre chapelle s'élève à vue d'ail, cela occupe l'abbé, et me divertit un pen : mais mon parc est sans ame : c'est-à-dire, sans ouvriers, à cause des foins qu'il

<sup>1</sup> Madame desévigné étoit la trofsième.

LETTRES 198

faut faire. La mort de M. de Montlonet ' ne vous fait-elle pas grand' pitié, et sa femue aussi? Encore est-ce quelque chose que cette nouvelle : un homme qui tombe de cheval, qui crève sur la place; on peut lire cet endroit d'une lettre; mais jusqu'ici je ne prenois pas la peine de lire ce qu'on me mandoit. Voilà la différence : on ne se soucie point des affaires publiques, et on ne se réveille que pour les grands évenements; et des personnes qu'on aime, les moindres circonstances sont chères et touchent le cœur. Madame de La Fayette me mande qu'elle se trouve obligée de vous écrire en mon absence, et qu'elle le sera de temps en temps; cela me paroit honnête : mais, puisque vous lui faites réponse, je ne lui dois gnère de reconnoissance : voilà une chose fine , l'entendez-vous bien? il me semble, ma fille, que je vous fais grand tort de douter de votre intelligence sur ce qui est un peu enveloppé: je pense que c'est à moi que je parle.

J'ai senti ici le bout de l'an de MADAME ', et je me suis souvenue de l'étonnement où vous étiez, et comme votre esprit en étoit hors de sa place. Je me souviens aussi de quelle étrange façon vous passates tout l'été prisonnière dans votre chambre, et comme le chaud vous faisoit disparoltre et nourrissoit tous vos dragons. Je ne sais ce que me font toutes ces pensées, elle me font du bien et du mal: je pense tont, parce que sans cesse je suis occupée de vous ; je passe bien plus d'heures à Grignan qu'aux Rochers. J'espère que vous ne vous contraignez point pour ceux que vous voyez souvent : il faut les tourner à sa fantaisie, sans cela on mour-

J'ai fait comprendre à la petite Plessis que le bel air de la cour, c'est la liberté; si bien que, nue heure pour lire en italien avec La Mousse; elle est charmée de cette familiarité, et dés-là

quand elle passe des jours ici, je prends fort bien elle se croit de la cour elle-même. Auriez-vous <sup>9</sup> M. de Montlouet tomba de cheval en lisant une lettre de sa mattresse. Il étoit Bullion, et premier

écuyer de la grande écurie du roi. Sa Rouault, et avoit été l'une des filles de la reine, sous le nom de mademoiselle de Thiembrune.

été assez cruelle pour laisser Germanicus lien de ses conquêtes et dans les marai magne, sans lui donner la main pour l'é Ne voulez-vous pas le conduire au moins festin où il fut empoisonné par Pison e femme? Je le trouve trop sage et trop poli craint trop Tibère : je vois des béros qui pas si prudents, et dont les grands sud approuver la témérité. Mon fils, comme ai dit, m'a laissée dans le milieu de Cléon je l'achève; cela est d'une folie dont je mande le secret. J'achève tous les livres les commencez; cela s'ajusteroit fort bien étions ensemble, et fourniroit même be notre conversation. Ah! ma fille, c'est d que nous n'y sommes quelquefois au mi quelque espèce de magie, en attendant temps qui vient.

Je suis ici avec mes trois prêtres, qui mirablement chacun leur personnage, h messe; c'est la seule chose dont je manqui compagnie. Je me promène extrêmement beau et chaud; on n'en a nulle incomme cette maison : quand le soleil entre dans n bre, j'en sors et m'en vais dans le bois, où un frais admirable. Mandez-moi comme dans votre château.

Vous savez comme Brancas m'aime: il mois que je n'ai appris de ses nouvelles : pas vraisemblable; mais lui, il n'est pas blable aussi 1.

460. °

A la même.

Aux Rochers, dimanche 12 juil

Je n'ai reçu qu'une lettre de vous, ti fille, j'en suis un peu fâchée; j'étois dans tude d'en avoir deux : il est dangereux contumer à des soins tendres et précieu les vôtres; il n'est pas facile après cela passer. Si vous avez vos beaux-frères ce

Henriette-Anne d'Angleterre, morte à Saint-Cloud le 29 juin 1670. Foyes la note de la lettre du 6 juillet 1670.

Dans Tacite.

A cause de la singularité de ses distract

septembre, ce vous sera une très-bonne compagnie. Le coadjuteur a eté un peu malade, mais il est entièrement guéri : sa paresse est une chose incroyable, et son tort est d'autant plus grand qu'il erit très-bien quand il s'en veut mèler. Il vous aime toujours, et ira vous voir après la mi-août; Il ne le peut qu'en ce temps-là. Il jure, mais je crois qu'il ment, qu'il n'a aucune branche où se repusser, et que cela l'empêche d'écrire et lui fait mal aux yeux. Voilà ce que je sais de Seigneur Corbeau : mais admirez la bizarrerie de mon sawir; en vous apprenant toutes ces choses, j'ignore Aname je suis avec lui : si par hasard vous en sivez quelque chose, vous m'obligerez fort de me k mander. Je songe mille fois le jour au temps où je vous voyois à toute heure. Hélas! ma fille, c'est bien moi qui discette chanson que vous me rappelez: Helas! quand reviendra-t-il, ce temps, hergere! Je le regrette tous les jours de ma vie, et j'en souhaiterois un pareil au prix demon sang; ce n'est pas que j'aie sur le cœur de n'avoir pas senti le plaisir d'être mer vous ; je vous jure et vous proteste que je ne une ai jamais regardee avec indifférence ni avec langueur que donne quelquefois l'habitude; mes reux ni mon cœur ne se sont jamais accoutumés a crite vue, et jamais je ne vous ai regardée sans par et sans tendresse; s'il y a eu quelques momento ou elle n'ait pas paru, c'est alors que je la centois plus vivement; ce n'est donc point cela que pe puis me reprocher : mais je regrette de ne avoir pas assez vue, et d'avoir eu dans cerque moments de cruelles politiques qui m'ont ôté re plaisir. Ce seroit une belle chose, si je remfissis mes lettres de ce qui me remplit le cour. Ab comme vous dites, il faut glisser sur bien en pensies, et ne pas faire semblant de les voir, e crois que vous en faites de même. Je m'arrête vous conjurer, si je vous suis un peu chère, favir un soin extrême de votre santé : amusezne revez point creux, ne faites point de bile, restaisez votre grossesse à bon port ; et après cela, « M. de Grignan vous aime, et qu'il n'ait pas enraris de voustuer, je sais si bien ce qu'il fera, ou title or qu'il ne fera point.

Avez-vous la cruauté de ne point achever Ta-Laiscerez-vous Germanicus au milieu de ses oquêtes Si vous lui faites ce tour, mandez-moi fentroit où vous en êtes demeurée, et je l'achèverai; c'est tout ce que je puis faire pour votre service. Nous achevons le Tasse avec plaisir, nous y trouvons des beautés qu'on ne voit point quand on n'a qu'one demi-science. Nous avons commencé la morale ', c'est de la même étoffe que Pascal.

A propos de Pascal, je suis en fantaisie d'admirer l'honnêteté de ces messieurs les postillons, qui sont incessamment sur les chemins pour porter et reporter nos lettres; enfin, il n'y a jour dans la semaine où ils n'en portent quelqu'une à vous et à moi; il y en a toujours, et à toutes les heures, par la campagne : les honnêtes gens! qu'ils sont obligeants! et que c'est une belle invention que la poste, et un bel effet de la Providence que la cupidité! J'ai quelquesois envie de leur écrire pour leur témoigner ma reconnoissance, et je crois que je l'aurois déjà fait, sans que je me souviens de ce chapitre de Pascal, et qu'ils ont peut-être envie de nie remercier de ce que j'écris, comme j'ai envie de les remercier de ce qu'ils portent mes lettres : voilà une belle digression.

Je reviens donc à nos lectures : c'est sans préjudice de Cléopâtre que j'ai gagé d'achever; vous savez comme je soutiens les gageures. Je songe quelquefois d'où vient la folie que j'ai pour ces sottises-là ; j'ai peine à le comprendre. Vous vous souvenez peut-être assez de moi pour savoir à quel point je suis blessée des méchants styles; j'ai quelque lumière pour les bons, et personne n'est plus touchée que moi des charmes de l'éloquence. Le style de La Calprenède est maudit en mille endroits; de grandes périodes de roman, de méchants mots; je sens tout cela. J'eerivis l'autre jour à mon fils une lettre de ce style, qui étoit fort plaisante. Je trouve donc que celui de La Calprenède est détestable, et cependant je ne laisse pas de m'y prendre comme à de la glu : la beauté des sentiments, la violence des passions, la grandeur des événements et le succès miraculeux de leurs redontables épées, tout cela m'entraîne comme une petite fille : j'entre dans leurs desseins; et si je n'avois M. de La Rochefoucauld et M. d'Hacqueville pour me consoler, je me pendrois de trouver encore en moi cette foiblesse. Vous m'apparoissez pour me faire honte; mais je dis de mauvaises rai-

<sup>1</sup> Les Essais de morale de M. de Nicole.

450 LETTRES

sons, et je continue. J'aurai bien de l'honneur au soin que vous me donnez de vous conserver l'amitié de l'abbé. Il vous aime chèrement : nous parlons très-souvent de vous, de vos affaires et de vos grandeurs; il voudroit bien ne pas mourir avant que d'avoir été en Provence et de vous avoir rendu quelque service. On me mande que la pauvre madame de Montlouet est sur le point de perdre l'esprit; elle a extravagué jusqu'à présent sans jeter une larme; elle a une grosse flèvre, et commence à pleurer; elle dit qu'elle veut être damnée, puisque son mari doit l'être assurément. Nous continuons notre chapelle : il fait chaud; les soirées et les matinées sont très-belles dans ces bois et devant cette porte; mon appartement est frais; j'ai bien peur que vous ne vous accommodiez pas si bien des chaleurs de Provence. Je suis toujours tout à vous, ma chère et très-aimable : une amitié à monsieur de Grignan. Ne vous adore-t-il pas touiours?

161.

### A la même.

Aux Rochers, mercredi 15 juillet 1671.

Si je vous écrivois toutes mes rêveries sur votre sujet, je vous écrirois toujours les plus grandes lettres du monde; mais cela n'est pas bien aisé; ainsi je me contente de ce qui se peut écrire, et je rêve tout ce qui se peut rêver : j'en ai le temps et le lieu. La Mousse a une petite fluxion sur les dents. et l'abhé a une petite fluxion sur le genou, qui me laissent le champ libre dans mon mail, pour y faire tout ce qu'il me plaît. Il me plaît de m'y promener e soir jusqu'à huit heures; mon fils n'y est plus; cela fait un silence, une tranquillité et une solitude que je ne crois pas qu'il soit aisé de rencontrer ailleurs. Je ne vous dis point, ma fille, à qui je pense, ni avec quelle tendresse: quand on devine, il n'est pas besoin de parler. Si vous n'étiez point grosse, et que l'hippogriphe fût encore au monde, ce servit une chose galante, et à ne jamais oublier, que d'avoir la hardiesse de monter dessus pour me venir voir quelquefois : ec ne seroit pas une affaire; il 'parcouroit la terre en deux jours;

vous pourriez même quelquefois venir dîner îci, et retourner souper avec M. de Grignan, ou souper ici à cause de la promenade, où je serois hien aise de vous avoir; et le lendemain, vous arriveriez assez tôt pour être à la messe dans votre tribune.

Mon fils est à Paris; il y sera peu : la cour est de retour, il ne faut pas qu'il se montre. C'est une perte qui me paroit bien considérable que celle de M. le duc d'Anjou . Madame de Villars m'écrit assez souvent, et me parle toujours de vous : cle est tendre et sait bien aimer; cela me donne de l'amitié pour elle ; elle me prie de vous dire mille douceurs de sa part : sa lettre est pleine d'estimeet de tendresse pour vous; répondez-y par une petite demi-feuille que je lui puisse envoyer. La petite Saint-Geran \* m'écrit des pieds de mouche que je ne saurois lire; je lui réponds des rudemes et des injures qui la divertissent : cette méchante plaisse terie n'est point encore usée; quand cile le sera, je ne dirai plus rien, car je m'ennuierois fort d'un autre style avec elle.

Nous lisons toujours le Tame avec plaisir; je sui assurée que vous le soussiriez, si vous étien en tiers : il y a une grande dissernce entre lire un i-vre toute seule, ou avec des gens qui révelient les beaux endroits et qui réveillent l'attention. Cette morale de Nicole est admirable, et Cléspêtre ve son train, mais sans empressement, et aux heurs perdues : c'est ordinairement sur cette lecture que je m'endors; le caractère m'en plait beaucoup ples que le style. Pour les sentiments, j'avone qu'ils me plaisent, et qu'ils sont d'une perfection qui rempit mon idée sur la belle ame. Vous savez aumi que je ne hais pas les grands coups d'épée, tellement que voilà qui est bien, pourva que l'on m'en garde le secret.

Mademoiselle du Plessis nous honore servait de sa présence; elle disoit hier à table qu'en Bun-Bretagne on faisoit une chère admirable, et qu'an noces de sa belle-actur on avoit mangé pour m jour douze cents pièces de rôti : nous demourans tous comme des gens de pierre. Je pris course, et lui dis : Mademoiselle, pensez-y bien; n'est-et

Philippe, second fils de Louis XIV, mort LD juillet 1671, à l'âge de 3 ans.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La comtesse de Saint-Géran ; elle étoit Warignis et mariée depuis quatre ans:

point douze pièces de rôti que vous voulez dire? on se trompe quelquefois. Non, madame, c'est donze cents pièces on onze cents; je ne veux pas vous assurer si c'est onze on donze, de peur de mentir; mais enfin je sais bien que c'est l'un on l'autre, et le répéta vingt fois, et n'en voulut jamais rabattre un seul poulet. Nous trouvâmes qu'il falloit qu'ils fussent pour le moins trois cents piqueurs pour piquer menu, et que le lieu fût un grand pré, où l'on ent fuit dresser des tentes; et que, s'ils n'eussent été que cinquante, il falloit qu'ils eussent commencé un mois auparavant. Ce propos de table étoit bon, vous en auriez été conwar. N'avez-vous point quelque exagéreuse comme relle-là 3

Au reste, ma fille, cette montre que vous m'avez donnée, qui alloit toujours trop tôt on trop tant d'une houre ou deux, est devenue si parfaitement pase qu'elle ne quitte pas d'un moment notre pendule : j'en suis ravie , et vous en remercie sut muveaux frais; en un mot, je suis tout à vous. L'abbe me dit qu'il vous adore, et qu'il veut vous rendre quelque service : il ne voit pas bien en puelle occasion; mais enfin il vous aime autont m'il m'aime.

162.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 10 juillet 1671.

Je ne vois point, ma bonne, que vous ayez reçu ne lettres des 47 et 21 juin; je vous écris 100pers deux fois la semaine, ce m'est une joie et consulation; je reçois le vendredi deux de lettres qui me soutiennent le cœur toute la

Je vous trouve bien en famille de tous côtés; et strus vois très-bien faire les honneurs de votre maisin; je viens assure que cette manière est plus the et plus aimable qu'une froide insensibilité, and tre-mal quand on est chez soi. Vous en êtes essignee, ma fille, et l'on ne peut rien ajoula à ce que vous faites : je vous souhaite seulement 🗠 materiaux ; car, pour de la bonne volonté, vous a avez de reste.

Vons aurez, sans donte trouvé plaisant que je vons aie tant parlé du coadjuteur, dans le temps qu'il'est avec vous; je n'avois pas bien vu sa goutte en vons écrivant. Ah! seigneur Corbeau, si vons n'aviez demandé, pour tonte nécessité, qu'un poro di pane, un poro di vino, vous n'en seriez point où vous en êtes : il faut souffrir la goutte quand on l'a méritée; mon pauvre seigneur, j'en suis fâchée; mais c'est bien employé.

Je trouve, ma chère bonne, qu'il s'en faut beaucomp que vous sovez en solitude; je me réjouls de tous ceux qui peuvent vous divertir. Vous aurez bientôt madame de Rochebonne : Mandez-moi toujours ce que vous aurez. Le coadjuteur est bon à garder long-temps, l'offre que vous lui faites d'achever de bâtir votre château est une chose qu'il acceptera sans donte ; que feroit-il de son argent? Cela ne paroîtra pas sur son épargue.

Ce que vous dites de cette maxime que j'ai faite sans y penser est très-bien et très-juste. Je veux croire, pour ma consolation, que si je l'avois écrite moins vite, et que je l'ensse tournée avec quelque loisir, j'aurois dit comme vous; en un mot, vous avez raison, et je ne donnerai jamais rien au publie, que je ne vons consulte auparavant.

Vous avez écrit une lettre à La Mousse dont je vous dois remercier pour le moins autant que lui; elle est tonte pleine d'amitié pour moi. D'Hacqueville est bien plaisant de vous avoir envoyé la mienne, enfin Brancas m'a écrit une lettre si excessivement tendre, qu'elle récompense tout son oubli passé : il me parle de son cœur à toutes les lignes; si je lui faisois réponse sur le même ton, ce seroit une portugaise ..

Il ne faut louer personne avant sa mort : c'est bien dit; nous en avons tous les jours des exemples, mais, après tout, mon ami, le public ne se trompe guère : il lone quand on fait bien; et comme il a bon nez, il n'est pas long-temps la dupe, et blâme quand on fait mal. De même quand on va du mal au bien, il en demeure d'accord; il ne répond point de l'avenir; il parle de ce qu'il voit. La comtesse

Scor du comte de Grignan, mariée à Charles de Châteauneuf , comte de Rocheboune.

Allusion aux lettres de la Rehyreuse ou chanor-

nesse portugaise.

de Gramont ' et d'autres ont senti les effets de son inconstance; mais ce n'est pas lui qui change le premier. Vous n'avez pas sujet de vous plaindre de lui, ce ne sera point par vous qu'il commencera à faire de grandes injustices.

Notre abbé a pour vous une tendresse qui me le fait adorer; il vous trouve d'une solidité qui le charme, et qui le fait brûler d'impatience de vous pouvoir soulager et vous être bon à quelque chose; il a quasi autant d'envie que moi d'aller en Provence. Nous sommes occupés de notre chapelle; elle sera achevée à la Toussaint. Je me trouve bien de la parfaite solitude où nous sommes. Ce pare est bien plus beau que vous ne l'avez vu, et l'ombre de mes petits arbres est une beauté qui n'étoit pas bien représentée par les bâtons de ce tempslà. Je crains le bruit qu'on va faire en ce pays. On dit que madame de Chaulnes ' arrive aujourd'hui; je l'irai voir demain, je ne puis m'en dispenser, mais j'aimerois bien mieux être dans la Capucine 3, ou à lire le Tasse; j'y suis d'une habileté qui vous surprendroit et qui me surprend moi-même.

Vous me dites trop de bien de mes lettres, ma bonne; je compte sûrement sur toutes vos tendresses: il y a long-temps que je dis que vous êtes vraie; cette louange me plait, elle est nouvelle et distinguée de toutes les autres; mais quelquefois aussi elle pourroit faire du mal; je sens au mitieu de mon cour tout le bien que cette opinion me fait présentement: ah! qu'il y a peu de personnes vraica! Rèvez un peu sur ce mot, vous l'aimerez. Je lui trouve, de la façon que je l'entends, une force au-delà de sa signification ordinaire.

La divine Plessis est justement et à point toute fausse; je lui fais trop d'honneur de daigner seulement en dire du mal : elle joue toutes sortes de choses : elle joue la dévote, la capable, la peu-

' Flisabeth Hamilton, dame du palais de la reine femme du comte de Gramont, si celèbre par son esprit et par ses bons mots. Elle étoit sœur du comte Hamilton, à qui l'on doit les Mémoires de Gra-

<sup>3</sup> Flisabeth Le Fécon, veuve du marquis de Saint-Mégrin, et remariée à Charles d'Ailli, duc de Chaulnes.

<sup>5</sup> Nom d'une petite chaumière construite dans le parc des Rochers. reuse, la petite poitrine, la meilleure fille du monde; mais surtout elle me contrefait, de sorte qu'elle me fait toujours le même plaisir que si je me voyois dans un miroir qui me fit ridicule, ou que je parlasse à un écho qui me répondit des sottises. J'admire où je prends celles que je vous écris. Adieu, ma très-aimable; vous qui voyez tout, ne voyez-vous point comme je suis belle les dimanches, et comme je suis négligée les jours ouvriers? Mandez-moi si vous avez toujours le courage de vous habiller. Mon Dieu ' qu'on est henreux de vous voir en Provence! et quelle joie sensible quand je vous embrasserai! car enfin ce jour viendra; en attendant, j'en passerai de bien cruels vers le temps de vos couches.

Il a vaqué chez Monsibur une charge de vingt mille écus; Monsibur l'a donnée à l'Ange', au grand déplaisir de toute sa maison.

Madame du Broutai\*, après deux ans de mariage avec Fromentau, l'a enfin déclaré son mari, et elle est logée chez lui. C'est un bon parti que Fromentau!

Vous ai-je dit qu'il y avoit deux demoiselles à Vitré, dont l'une s'appelle mademoiselle de Croqueoison, et l'autre de Kerborgne? J'appelle la Plessis, mademoiselle de Kerlouche: ces noms me réjonissent.

Je suis tout à vous, ma bonne, et si vous m'abmez, ayez soin de votre santé.

1 Madame de Grancei.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Marie d'Estuer de Caussade, de Saint-Mégrin, fille du comte de La Vauguyon, veuve de Barthé lemi de Quelen, comte du Broutai, épousa secretement, à l'âge de 55 ans, André Bétoulat, sirur de Fromentau, qui fut comte de La Vauguyon et chevalier de l'ordre du Saint-Esprit en 1668. Ce I romentau étoit un homme de basse extraction, qui s'étoit élevé peu à peu par la protection de madame de Beauvais, femme-de-chambre de la reine-met Il épousa la comtesse du Broutai, parce qu'elle avoit une fortune considérable; mais lorsque celle-ci cut été obligée de rendre à son ills le compte de tutelle. ils eprouvérent une grande gene, et le comte de la Vauguyon ne tarda pas à donner quelques marque d'alienation. La mort de sa femme, arrivée au moit d'octobre 1693, en le privant de sa dernière res source, acheva de rendre xa démence complète, et il se tua d'un coup de pistolet le 79 novembre su vant. ( l'oyez les Mémoires historiques d'Amelot de La Houssaye, et ceux du duc de Saint-Simon.)

165.

A la même.

Aux Bochers, mercredi 22 juillet 1671, jour de la Madelrine, où fut tué, il y a quelques années, un pere que j'avois '.

Je vous écris, ma fille, avec plaisir, quoique e n'aie rien à vous mander. Madame de Chaulnes arriva dimanche, mais savez-vous comment? à bean pied sans lance, entre onze heures et minuit : on pensoit à Vitré que ce fût des Bohêmes. Elle ne voulut aucune cérémonie à son entrée; die fut servie à souhait, car on ne la regarda pas, e ceux qui la virent comme elle étoit, la prirent pour ce que je viens de vous dire, et pensèrent wer sur elle. Elle venoit de Nantes par la Guerde : son carrosse et son chariot étoient demeurés entre deux rochers à demi-lieue de Vitré, parce que le contenu étoit plus grand que le contenant; ainsi il fallut travailler dans le roc, et cet ouvrage e fut fait qu'à la pointe du jour, que tout arriva à Vitré. Je la fus voir luudi, et vous croyez bien qu'elle fut très aise de me voir. La Murinette beauté est avec elle. Elles sont seules à Vitré, en attendant l'arrivée de M. de Chaulnes qui fait le tour de la Bretagne, et les états qui s'assem-Beront dans dix jours. Vons pouvez vous imaginer e que je suis dans une pareille solitude : matime de Chaulnes ne sait que devenir et n'a recom qu'à moi; vous ne doutez pas que je ne l'ennorte hautement sur mademoiselle de Kerboye: je crois qu'elle viendra ici après-diner. Tontes mes allées sont propres, et mon parc est m braute; je la prierai de demeurer ici deux ou los pours à s'y promener en liberté : comme je lui an valoir d'être demeurée ici pour elle, je veux a'ez acquitter d'une manière à n'être pas oubliée, o pourtant sans que je fasse d'autre bonne chère e celle qui se trouvera dans le pays. Ah! mon ben en voilà beaucoup sur ce sujet. Il faut pourand que je vous fasse encore mille compliments b a part, et que je vous dise qu'on ne peut esmer plus une personne qu'elle ne vous estime;

elle est instruïte par d'Hacqueville de ce que vous valez. Mais vous, ma très-belle: où en étes-vous de vos Grignan? Le pauvre coadjuteur a-t-il toujours la goutte, et l'innocence est-elle toujours persécutée?

Cette madame Quintin, que nous disions qui vous ressembloit pour vous faire enrager, est comme paralytique; elle ne se soutient pas ; demandezlui pourquoi; elle a vingt ans. Elle est passée ce matin devant cette porte, et a demandé à boire un petit coup de vin ; on lui en a porté, elle a bu sa chopine, et puis s'en est allée au Pertre consulter une espèce de médecin qu'on estime en ce pays. Que dites-vous de cette manière bretonne, familière et galante? Elle sortoit de Vitré; elle ne pouvoit pas avoir soif; de sorte que je compris que tout cela étoit un air, pour me faire savoir qu'elle a un équipage Jean de Paris'. Ma chère enfant, ne sortirai-je point des nouvelles de Bretagne? Quel chien de commerce avez-vous là avec une femme de Vitré? La cour s'en va, dit-on, à Fontainebleau; le voyage de Rochefort et de Chambord est romp u. On croit qu'en dérangeant les desseins qu'on avoit pour l'automne, on dérangera aussi la fièvre de M. le dauphin, qui le prend dans cette saison à Saint-Germain : pour cette année, elle y sera attrapée; elle ne l'y trouvera pas. Vous savez qu'on a donné à M. de Condom l'abbaye de Rebais qu'avoit l'abbé de Foix : le pauvre homme! Ou prend ici le deuil de M. le duc d'Anjou : si je demenre aux états, cela m'embarrassera. Notre abbé ne peut quitter sa chapelle; ce sera notre plus forte raison; car, pour le bruit et le tracas de Vitré, il me sera bien moins agréable que mes bois, ma tranquillité et mes lectures. Quand je quitte Paris et mes amies, ce n'est pas pour paroltre aux états: mon pauvre mérite, tout médiocre qu'il est, n'est pas encore réduit à se sauver en province, comme les mauvais comédiens. Ma fille, je vous embrasse avec une tendresse infinie; la tendresse que j'ai pour vous occupe mon ame tout entière; elle va loin et embrasse bien des choses quand elle est au point de la perfection. Je souhaite votre santé plus que la mienne; conservez-vous, ne tombez point. Assurez M. de Grignan de mon amitié, et recevez les protestations de notre abbé.

Le baron de Chantal fut tué le 22 juillet 1627.

<sup>1</sup> Couleur chamois.

## 164. \*

#### A M. DE COULANGES.

Aux Rochers, le 22 juillet 1671.

Ce mot sur la semaine est par-dessus le marché de vous écrire seulement tous les quinze jours, et pour vous donner avis, mon cher cousin, que vous aurez bientôt l'honneur de voir Picard; et comme il est frère du laquais de madame de Coulanges, je suis bien aise de vous rendre compte de mon procédé. Vous savez que madame la duchesse de Chaulnes est à Vitré; elle y attend le duc, son mari, dans dix ou douze jours, avec les états de Bretagne: vous croyez que j'extravague; elle attend donc son mari avec tous les états, et, en attendant, elle est à Vitré toute seule, mourant d'ennui. Vous ne comprenez pas que cela puisse jamais revenir à Picard : elle meurt donc d'ennui; Je suis sa seule consolation, et vous croyez bien que je l'emporte d'une grande hauteur sur mademoiselle de Kerbone et de Kerqueoison. Voici un grand circuit, mais pourtant nous arriverons au but. Comme je suis donc sa seule consolation, après l'avoir été voir, elle viendra ici, et je veux qu'elle trouve mon parterre et mes allées nettes, ces grandes allées que vous aimez. Vous ne comprenez pas encore où cela peut aller; voici une autre petite proposition incidente : vous savez qu'on fait les foins ; je n'avois pas d'ouvriers ; j'envoie dans cette prairie, que les poètes ont célébrée, prendre tous ceux qui travailloient, pour venir nettoyer ici : vous n'y voyez encore goutte; et, en leur place, j'envoie tous mes gens faner. Savez-vous ce que c'est que faner? il faut que je vous l'explique : faner c'est la plus jolie chose du monde, c'est retourner du foin en batifolant dans nne prairie; dès qu'on en sait tant, on sait faner. Tous mes gens y allèrent gaiement; le seul Picard vint me dire qu'il n'iroit pas, qu'il n'étoit pas entré à mon service pour cela, et que ce n'étoit pas son métier, et qu'il aimoit mieux s'en aller à Paris. Ma foi! la colère m'a monté à la tête ; je songeai que c'étoit la centième sottise qu'il m'avoit faite; qu'il n'avoit ni cœur, ni affection; en un mot, la mesure étoit comble. Je l'ai pris au mot, et quoi qu'on m'ait pu dire pour lui, je suis demeurée ferme comme un rocher, et il est parti. C'est une justice de traiter les gens selon leurs bons ou mauvais services. Si vous le revoyez, ne le recevez point, ne le protégez point, ne me blâmez point, et songez que c'est le garçon du monde qui aime le moins à faner, et qui est le plus indigne qu'en le traite bien.

Voilà l'histoire en peu de mots; pour moi, j'aime les relations où l'on ne dit que ce qui est nécessaire, où l'on ne s'écarte point ni à droite, ni à gauche, où l'on ne reprend point les choses de si loin; enfin je crois que c'est ici, sans vanité, le modèle des narrations agréables.

#### 165. \*

### A madame de Grignan.

Aux Rochers, dimanche 26 juillet 1671.

Je veux vous apprendre qu'hier, comme j'étois toute seule dans ma chambre avec un livre pricieusement à la main, je vois ouvrir ma porte par une grande femme de très bonne mine ; cette femme s'étouffoit de rire, et cachoit derrière elle un homn qui rioit encore plus fort qu'elle : eet homme étoit suivi d'une femme fort bien faite qui rioit aussi; moi, je me mis à rire sans les reconnoltre et sans savoir ce qui les faisoit rire. Quoique j'attendisse aujourd'hui madame de Chaulnes, qui doit passer deux jours ici, j'avois beau la regarder, je ne pouvois comprendre que ce filt elle; c'étois elle pourtant, qui m'amenoit Pomenars, qui 🚗 arrivant à Vitré lui avoit mis dans la tête de ma venir surprendre. La Murinette beauté étoit de la partie, et la gaiété de Pomenars étoit si extrême. qu'il auroit réjoui la tristesse même : ils jouèrent d'abord au volant; madame de Chaulnes y jone comme vous; et puis une légère collation, et pu nos belles promenades, et partout il a été question de vous. J'ai dit à Pomenars que vous étiez fort en peine de toutes ses affaires, et que vous m'avies mandé que, pouvu qu'il n'y cût que le courant. vous ne seriez point en inquiétude ; mais que tant de nouvelles injustices qu'on lui faisoit vous don-

noient beancoup de chagrin pour lui : nous avons fort poussé cette plaisanterie, et puis cette grande allee nous a fait souvenir de la chute que vous y fues un jour; la pensée m'en a fait devenir rouge comme du fen. On a parlé long-temps là-dessus, et puis du dialogue bohême, et puis enfin de mademnische du Plessis, et des sottises qu'elle disoit, et qu'un jour vous en ayant dit une, et son vilain visage se trouvant auprès du vôtre, vous n'aviez pas marchandé, et lui aviez donné un soufliet pour le faire reculer ; et que moi , pour adoucir les aftaires, j'avois dit : Mais voyez comme ces petites ulles se jouent rudement, et que j'avois dit à sa mère : Madame, ces jeunes créatures étoient si folles ce matin, qu'elles se battoient : mademoielle du Plessis agaçoit ma lille, ma fille la battoit; c'etort la plus plaisante chose du monde; et qu'avec ce tour, j'avois ravi madame du Plessis de voir nos pristes lilles se réjouir ainsi. Cette camaradie de rous et de mademoiselle du Plessis, dont je ne tances qu'une même chose pour faire avaler le soufics , les a fait rire à mourir. La Murinette vous appouve fort, et jure que la première fois qu'elle rendra lui parler dans le nez , comme elle fait tonpars, elle vous imitera, et lui donnera sur sa vitame joue. Je les attends tous presentement : Pomars tiendra bien sa place; mademoiselle du Please viendra aussi; ils me montreront une lettre de Paris faste à plaisir, où l'on mandera cinq on six suffets donnés entre femmes, afind'autoriser ceux con veut lui donner aux étals, et même de les a faire souhaiter pour être à la mode. Enfinje n'ai vu un homme si fon que Pomenars : sa gaieté armente en même temps que ses affaires crimimiles; s'il lui en vient encore une, il mourra de Je suis chargee de mille compliments pour : nous vous avons célébrée à tout moment. La une de Chaulnes dit qu'elle vous souhaiteroit a madame de Sévigne en Provence, comme celle welle a trouvée en Bretagne; c'est cela qui rend avuvernement beau, car quelle autre chose perront-ce être? Quand son mari sera venu, je la smettrai entre ses mains, et ne m'embarrasserai de sun divertissement; mais vous, ma chère . que je vous plains avec votre tante d'Harwart ' quelle contrainte ! quel embarras ! quel en-" Vulà qui me feroit plus de mal mille fois qu'à smanne, et vous seule au monde seriez capable

de me faire avaler ce poison. Oni, mon enfant . je vous le jure; et si j'étois à Grignan, j'écumerois votre chambre pour vous faire plaisir, comme j'ai fait mille fois : apres cette marque d'amitié, ne m'en demandez plus, car je hais l'ennui plus que la mort, et j'aimerois fort à rire avec vous, V'ardes et le seigneur Corbeau. Défaites-vous de cette trompette du jugement : il y a vingt ans qu'elle me déplait, et que je lui dois une visite.

Je trouve votre vie fort reglee et fort bonne. Notre abbé vous aime avec une tendresse et une estime qu'il n'est pas aisé de dire en peu de mots; il attend avec impatience le plan de Grignan et la conversation de M. d'Arles; mais, sur toutes choses, il vous souhaiteroit bien cent mille écus, soit pour faire achever votre château, soit pour tout ce qu'il vous plairoit. Toutes les heures ne sont pas comme celles qu'on passe avec Pomenars, et même on s'ennuieroit bientôt de lui : les réflexions qu'on fait sont bien contraires à la joie. Je vous ai mandé que je croyois que je ne bougerois d'ici ou de Vitré. Notre abbe ne peut quitter sa chapelle: le désert du Buron ', ou l'ennui de Nantes avec madame de Molac, ne conviennent point à son humeur agissante. Je serai souvent ici, et madame de Chaulnes, pour m'ôter les visites, dira toujours qu'elle m'attend. Pour mon labyrinthe, il est net, il a des tapis verts, et les palissades sont à hanteur d'appui; c'est un aimable lieu : mais , helas! ma chère enfant, il n'y a guère d'apparence que je vous y voie jamais.

Di memoria nudrirsi, più che di speme.

C'est hien ma vraie devise. Nos sentences ont été tronvées jolies. Ne comprenez-vous pas hien qu'il n'y a jour, ni heure, ni moment que je ne pense à vous, que je n'en parle quand je puis, et qu'il n'y a rien qui ne m'en fasse souvenir? Nous sommes sur la fin du Tasse, e Goffredo a spiagato il gran vessillo della croce sopra'l muro. Nous avons lu ce poème avec plaisir. La Mousse est bien content de moi et de vous encore plus, quand il songe à l'honneur que vous faites à sa philosophie. Je crois que vous n'auriez pas eu moins d'esprit quand vous auriez eu la plus sotte mère du monde; mais enfin tout ensemble n'a pas mal fait. Nous avous envie

<sup>&#</sup>x27; Terre de M. de Sévigné, située à quel ques lieue de Nantes.

156 LETTRES

de lire Guichardin, car nous ne voulons point quitter l'italien; La Murinette le parle comme le françois. J'ai reçu une lettre de notre cardinal<sup>a</sup>, qui me dit encore pis que pendre du gros abbé<sup>3</sup> qui est avec lui. Adieu, ma très aimable; je ne daigne pas vous dire que je vous aime, vous le savez, et je ne trouve point de paroles qui puissent vous faire comprendre comme mon cœur est pour vous. J'achèverai demain cette lettre, et vous manderai à quoi se divertit ma compagnie.

Ma compagnie est couchée, parce qu'il est minuit. Nous avons fait ce soir de grandes promenades, et, après souper, nous avons coupé les cheveux à la petite du Cernet, et lui avous mis le premier appareil, que nous lèverons demain. La Murinette beauté est habillée comme La Vienne<sup>4</sup>. Pomenars ne fait que de sortir de ma chambre; nous avons parlé assez sérieusement de ses affaires, qui ne sont jamais de moins que de sa tête. Le comte de Créance veut à toute force qu'il ait le cou coupé; Pomenars ne veut pas : voilà le procès 5. Madame de Chaulnes me disoit tantôt que l'abbé Testu, après avoir été quelque temps à Richelieu, enfin, sans autre façon, s'étoit établi chez madame de Fontevrauld, où il est depuis deux mois; ils le virent en passant, il y a un mois; le prétexte, c'est qu'il y a de la petite-vérole à Richelieu : si cette conduite ne lui est fort bonne, elle lui sera fort mauvaise. Je ne savois pas que M. de Condom eût rendu son évêché; madame de Chaulnes m'a assuré que cela étoit fait. Le petite personne a envoyé des chansons à sa sœur; nous ne les trouvons pas trop bonnes : je suis fort aise que vous ayez approuvé les miennes; on ne peut pas les élever plus haut que de les mettre sur le ton des dragons; il me semble que j'aurois dû l'entendre d'ici; cela fait

<sup>4</sup> Anne-Marie du Pul-de-Murinais, qui épousa en août 1674, Henri de Maille, marquis de Kerman-Elle mourut en 1707.

De Retz.

<sup>5</sup> Pierre Camus, abbé de Pontcarré, prieur de Saint-Trojan, aumônier du roi, mort en mai 1684.

4 Valet-de-chambre du roi.

voir qu'il y a bien loin d'ici à Grignan. Hélas! que cette pensée m'afilige, et que je m'ennuie d'être si long-temps sans vous voir! Adieu, ma chère fille, je vais me coucher tristement, et vous embrasse de tout mon cœur.

Ma petite est aimable, et sa nourrice est au point de la perfection : mon habileté est une espèce de miracle, et me fait comprendre en amitié la merveille de ce maréchal qui devint excellent peintre par amour.

166.

A la même.

Aux Rochers, mercredi 29 juillet 1671.

Il sera le mois de juillet tant qu'il plaira à Dieu: je crois que le mois d'août sera encore plus l-mg, puisque ce sera le temps des états; car, n'en déplaise à la bonne compagnie, c'est toujours une sijétion pour moi de les aller trouver à Vitré, ou de craindre qu'ils ne viennent ici : c'est un emberra, comme dit madame de La Fayette. Mon espritn'es pas monté présentement sur ce ton-là : mais il lat avaler et passer ce temps comme les autres. IIIdame de Chaulnes fut ravie d'être deux jours ici: ce qui lui paroissoit le plus charmant étoit mon à sence; c'étoit aussi le régal que je lui avois promis : elle se promenoit tonte seule dès sept heurs du matin dans ces bois. L'après-dinée il y eut de vant cette porte un bal de paysans qui nous réjont extrêmement. Il y avoit un homme et une femme qu'on auroit empêchés de danser dans une république bien réglée; c'étoient des postures à pâmerde rire : Pomenars crioit, n'ayant plus la force de parler. Je ne finirois point, au reste, sur son chapitre ; il ne fait aucun pas qui ne puisse être ledernier, et on ne le quitte point qu'on ne puisse bi dire un dernier adieu. Tout disparut Iundi metis, et je demeurai contente.

Vous aurez M. de Vardes quand vous receves cette lettre; faites-lui bien mes baise-mains, si m'aime autant qu'à Aix : mandez-moi si sa patience n'est point usée; s'il doit sa constance à la philosophie ou à l'habitude; enfin parlez-moi à lui. J'ai reçu une lettre du marquis de Charôt tous

<sup>\*</sup> Mademoiselle de Bouillé, fille de René de Bouillé, comte de Créance, et cousine de la duchesse du Lude, après s'être fait enlever par le marquis de Pomenars, et avoir passé quatorze ans avec lui, s'avisa de se rendre à Paris, et de le poursuivre pour crime de rapt. ( Foyez les Mémoires d'Amelot de La Houssaie.)

pleine d'amitiés : il me parle de madame de Brissac', et me mande qu'il vous a écrit. Je vous prie, cruauté à part, de lui faire réponse : vous savez qu'il n'est bon qu'à ménager, et point du tout à surpriser; il est vieux comme son père, et ne comprendroit point l'honneur qu'on lui feroit en lui refusant une réponse. On ne mande que le comte d'Ayen éponse mademoiselle de Bournonville;

Vons me dites, dans votre lettre, qu'il faudra serer an moven de vous envoyer votre fille; je prie de n'en point charger d'autre que moi, qu vous la mênerai assurément, si la nourrice le trut bien; toute autre voiture me donneroit beauoup de chagrin. Je regarde comme un amusement imbre et agreable de la voir cet hiver au coin de a fen : je vous conjure, ma fille, de me laisser perodre ce petit plaisir; j'aurai d'ailleurs de si vives requetudes pour vous, qu'il est juste que, dans 🤛 psurs où j'aurai quelque repos, je trouve cette ecere de cousolation. Voilà donc qui est fait; nous rierons de son voyage quand je serai sur le point bire le mien. Je viens d'en faire un de mon petit solumatens, c'est-à-dire mon labyrinthe, où votre enable idée m'a tenu fidèle compagnie : je vous more que c'est un de mes plaisirs de me promener inte senle; on trouve quelques labyrinthes de proves dont on a peine à sortir; mais enfin on a du mais la liberté de penser à ce que l'on veut. Adieu, cuere petite. Ah! qu'il m'ennuie de ne vous point

167.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 2 sout 1671.

Vons asez done, ma bonne, chez vous, présenvent, toute la foire de Beaucaire: n'avez-vous et encure mis les équipages au nombre des mermes que vous faites en Provence? nos pères cent bon esprit de nourrir tous les trains! c'est de belle mode dont à présent tout le monde s'est de la bien pire que les portes basses et les

'Srur du premier lit du duc de Saint-Simon,

grandes cheminées. Il vous faut du courage comme à la guerre, et un Jacquier qui prenne en parti le pain de munition. Ma lettre vous trouvera, comme Dulcinée, dans l'agitation du mouvement de cette compagnie: gardez-la, je dis ma lettre, et puis vous la lirez à loisir. Vous me priez, ma bonne, de me promener dans votre eœur; vous me dites mille douceurs aimables sur cela; je vous diraidone que je fais quelquefois cette promenade; je la trouve belle et très agréable pour moi : mais, à la pareille, ma bonne, je vous conjure civilement de venir vous promener chez moi ; allez par-tout, et voyez bien s'il y a quelqu'un qui se promène à côté de vous, et si vous n'y êtes pas plus respectée que dans votre gouvernement : si cela vous donne quelque joic, vous devez être contente : mais, mon Dieu, cela ne fait point le bonheur de la vie ; il y a de certaines grossièretés solides dont on ne peut se passer.

Que dites vous des nouvelles de cette semaine? Nous ne demandons que plaie et bosse : mais, en vérité, je trouve que cette fois il y en a trop. La mort de M. du Mans<sup>1</sup> m'a assommée; je n'y avois jamais pensé, non plus que lui; et, de la mauière dont je te voyois vivre, it ne me tomboit pas dans l'imagination qu'il pût mourir : cependant le voilà mort d'une petite sièvre, sans avoir en le temps de penser ni au ciel, ni à la terre; il a passé ce tempslà à s'étonner; il est mort subitement de la fièvre tierce. La Providence fait quelquefois des comps d'autorité qui me plaisent assez : mais il en faudroit proliter. Et ce pauvre Lenet qui est mort aussi; j'en suis fâchée. Ah! que j'aurois été contente si la nouvelle de madame de L... étoit venue toute seule! c'est bien employé; sa sorte de malhonnêteté étoit une infamie si scandaleuse, qu'il y a long-temps que je l'avois chassée du nombre des mères : tous les jeunes gens de la cour ont pris part à sa disgrace; elle ne verra point sa fille; on lui a ôté tous ses gens : voilà tous les amants bien écartés.

Vous avez présentement le grand chevalier, embrassez-le pour moi, et le coadjuteur aussi; mais

Philibert-Emmanuel de Beaumanoir, commandeur des ordres du roi, mort le 27 juillet 1671.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Il s'agit iei de madame de Lionne; elle s'appeloit Paul Payen. M. de Lionne, ministre secrétaire d'état, l'avoit épousée en 1645.

138 LETTRES

dites à ce dernier que je le prie de ne point écrire; qu'il garde sa main droite pour jouer au brelan : ce n'est pas que je n'aime ses lettres, mais j'aime encore mieux son amitié : je connois son humeur; il est impossible qu'il écrive sans qu'il en coûte à ceux à qui il écrit, et je trouve que c'est acheter trop cher une lettre, quand c'est au prix d'une partie de sa tendresse. Nous conclurons incessamment que, s'il écrivoit deux fois la semaine à quelqu'un, il le hairoit bientôt à la mort. Adieu, ma chère enfant.

468.

A la même.

Aux Rochers, mercredi 5 août 1671.

Je suis bien aise que M. de Coulanges vous ait mandé les nouvelles. Vous apprendrez encore la mort de M. de Guise, dont je suis accablée quand je pense à la douleur de mademoiselle de Guise. Vous jugez bien, ma fille, que ce ne peut être que par la force de mon imagination que cette mort m'inquiète, car, du reste, rien ne tronblera moins le repos de ma vie. Vous savez comme je crains les reproches qu'on se peut faire à soi-même. Mademoiselle de Guise n'a rien à se reprocher que la mort de son neveu; elle n'a jamais voulu qu'il ait été saigné; la quantité du sang a causé le transport au cerveau : voilà une petite circonstance bien agréable. Je trouve que dès qu'on tombe malade à Paris, on tombe mort; je n'ai jamais vu une telle mortalité. Je vous conjure, ma chère bonne, de vous bien conserver; et s'il y avoit quelques enfants à Grignan qui cussent la petite-vérole, envoyez-les à Montélimart : votre santé est le but de tous mes désirs.

Vous aurez maintenant des nouvelles de nos états pour votre peine d'être Bretonne. M. de Chaulnes arriva dimanche au soir, au bruit de tout ce qui peut en faire à Vitré: le lundi matin il m'écrivit une lettre; j'y sis réponse par aller diner avec lui. On mange à deux tables dans le même lieu; il y a quatorze couverts à chaque table; Monsieur en tient une, et Madame l'autre. La bonne chère est excestive, on remporte les plats de rôti tout entiers; et pour les pyramides de fruits, il faut faire hausser

les portes. Nos pères ne prévoyoient pas ces sortes de machines, puisque même ils ne comprenaient pas qu'il fallût qu'une porte fût plus haute qu'eux. Une pyramide vent entrer; une de ces pyramides qui font qu'on est obligé de s'écrire d'un bout de la table à l'autre; mais bien loin que cela blesseid, on est souvent fort aise, au contraire, de ne pla voir ce qu'elles cachent, cette pyramide donc, ave vingt on trente porcelaines, fut si parfaitement renversée à la porte, que le bruit qu'elle causa & taire les violons, les hautbois et les trompettes. Après le diner, MM. de Lomaria et Coëtlogondasèrent avec deux Bretonnes des passe-pieds merveilleux, et des menuets, d'un air que les courisans n'ont pas à beaucoup près : ils y font des pas de Bohémiens et de Bas-Bretons avec une défintesse et une justesse qui charment. Je pensois toujours à vous, et j'avois un souvenir si tendre de votre danse et de ce que je vous avois vue danse, que ce plaisir mè devint une douleur. On parla fat de vous. Je suis assurée que vous auriez été ravie de voir danser Lomaria : les violons et les pantpieds de la cour font mal au cœur au prix de cenlà ; c'est quelque chose d'extraordinaire que cette quantité de pas différens et cette cadence conte et juste; je n'ai point vu d'homme danser con Lomaria cette sorte de danse. Après ce petit bil, on vit entrer tous ceux qui arrivoient en foule por ouvrir les états. Le lendemain, M. le premier président, MM. les procureur et avocats-généraux du parlement, huit évêques, MM. de Molac, la Coste et Coëtlogon le père, M. Boucherat' qui vient de Paris, cinquante Bas-Bretons dorés juqu'aux yeux, cent communautés. Le soir devoies venir madame de Rohan d'un côté, et son sib de l'autre; et M. de Lavardin, dont je suis étonné. Je ne vis point ces derniers, car je voulus vei concher ici, après avoir été à la tour de Sévige voir M. d'Harouis et MM. de Fourché et Cheib qui arrivoient. M. d'Harouis vous écrira; id comblé de vos honnêtetés: il a reçu deux de 🗷 lettres à Nantes , dont je vous suis encore plus 📽 gée que lu i. Sa maison va être le Louvre des 🐲 c'est un jeu, une chère, une liberté jour et = qui attirent tout le monde. Je n'avois jamis a 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Depuis chancelier de France.

It une province assemblée qui ait un aussi r que celle-ci; elle doit être bien pleine, , car il n'y en a pas un seul à la guerre our; il n'y a que le petit Guidon, qui y reviendra un jour comme les antres. ntôt roir madame de Rohan; il viendroit monde ici, si je n'allois à Vitré : c'étoit nde joie de me voir aux états, où je ne fus w; je u'ai pas vouln en voir l'ouverture, rop matin. Les états ne doivent pas être n'y a qu'à demander ce que vent le roi; lit pas un mot : voilà qui est fait. Pour le cur, il trouve, je ne sais pas comment, quarante mille écus qui lui reviennent. pite de présents, des pensions, des réparachemins et de villes, quinze on vingt tables, un jeu continuel, des bals éternels, ches trois fois la semaine, une grande bravoila les etats. J'oublie trois ou quatre cents vist qu'on y boit : mais, si je ne comptois atit article, les autres ne l'oublient pas, et premier. Voilà ce qui s'appelle des contes ir debout; mais cela vient au bout de la quand on est en Bretagne et qu'on n'a pas a dire. J'ai mille compliments à vous M. et de madame de Chaulnes. J'attends redi où je reçois vos lettres avec une impaune de l'extrême amitié que j'ai pour vous.

169. \*

A la même.

Aux Rochers, dimauche 9 août 1671.

n ites point sincère quand vous me lonex a depens de ce que vous valez. Il me mai de faire votre panégyrique à vous-de vous ne voulez jamais que je dise du moi. Je ne veux donc faire ni l'un ni mis enlin, una fille, si vous avez à vous de moi, ce n'est point de ne voir pas en honnes qualités et le fonds de toutes les vous pouvez remercier Dieu de tout ce nous a donné; car, pour moi, je n'ai point de mérite pour en donner libéralement.

Strigné, son Als, guidon des gendarmes

Quoi qu'il en soit, vous mettez très à propos vos réflexions en asage. Ce que vous dites au sujet des inquiétudes que nous avons si souvent et si naturellement sur l'avenir, et comme insensiblement notre inclination se change et s'accommode à la nécessité, est la plus juste matière d'un livre comme celui de Pascal. Rien n'est si solide, rien n'est si utile que ces sortes de méditations : hé! qui sont les personnes de votre âge qui en sachent faire? Je n'en connois point; vous avez un fonds de raison et de courage que j'honore ; pour moi je n'en ai pas tant, surtout quand mon cour prend le soin de m'affliger; mes paroles sont assez lonnes; je les range comme ceux qui disent bien : mais la tendresse de mes sentiments me tue; par exemple, je n'ai point éte trompée dans les donleurs d'être séparée de vous; je les ai imaginées comme je les sens; j'ai compris que rien ne me rempliroit votre place, que votre souvenir me seroit tonjours sensible au cœur : que je m'emmierois de votre absence, que je serois en peine de votre santé, que jour et nuit je serois occupée de vous. Je sens tout cela comme je l'avois prevu : il y a plusieurs endroits sur lequels je n'ai pas la force d'appuyer : tonte una pensée glisse sur cela, comme vous dites si bien; et je n'ai point tronvé que le proverbe fut vrai pour moi, d'avoir la robe selon le froid : je n'ai point de robe pour ce froidlà. Mais cependant je in'amise, et le temps passe toujours; et ce fait particulier n'empêche pas la règle genérale qui est toujours vraie, et qui le sera toujours. Nous craignous quasi toujours des manx qui perdent ce nom par le changement de nos pensées et de nos inclinations. Je prie Dieu qu'il vous conserve votre bon esprit. Yous me voulez aimer, et pour vous, et pour votre enfant: hé! ma chère fille, n'entreprenez point tant de choses. Quand vous pourriez atteindre à m'aimer autant que je vous aime, ce qui n'est pas une chose possible, ni même dans l'ordre de Dieu. il faudroit toujours que ma petite fut par-dessus le marché; c'est le trop plein de la tendresse que j'ai pour vous.

J'allai diner mercredi chez M. de Chaulnes, qui fait tenir les états deux fois le jour, de peur qu'on ne vienne me voir. Je n'use vons dire les honneurs qu'on me fait dans ces états; cela est ridicule : cependant, je n'y ai point encore cou140 LETTRES

ché, et je ne puis quitter mes bois ni mes promenades, quelque prière que l'on m'en fasse. Il y a quatre jours que je suis ici; il fait un si beau temps que je ne puis me renfermer dans une petite ville.

Mais, ma fille, qui vous accouchera, si vous acconchez à Grignan? Le secours viendra-t-il de loin? N'oubliez pas du moins comme vous accouchâtes en dernier lieu, et n'oubliez pas ce qui vous arriva la première fois, ni le besoin que vous eûtes d'un homme habile et hardi. Vous êtes quelquefois en peine comment vous pourriez faire pour me témoigner votre amitié, voilà justement l'occasion où je vous en demande une preuve; voilà sur quoi je vous devrai du reste, si vous voulez bien, pour l'amour de moi, avoir beaucoup de soin de vous. Ali! mon enfant, qu'il vous sera toujours aisé de vous acquitter avec moi! Des trésors et tous les biens du monde me pourroientils donner autant de joie que votre amitié? Comme aussi, tournez la médaille, l'enfer n'est pas pis que le contraire.

Votre lettre à madame de Villars est très bonne; il faudroit être sourde pour ne pas vous entendre. Elle ne paroît pourtant pas d'un style aussi aisé que d'autres que j'ai vues de vous; mais madame de Villars en sera très contente, et personne n'écrit mieux que vous. Quand le coadjuteur n'aura plus mal au pied, je le conjure de vouloir bien faire réponse à M. d'Agen sur cette religieuse, qui met tout son diocèse sens dessus dessous : je prendrai cette lettre pour être à moi, et lui ferai crédit de trois mois. Je ne puis m'imaginer ses allures, comme celles de M. de La Rochefoucauld; elles sont bien différentes de celles que l'on a, quand on travaille à les mériter : ceci n'est-il point un peu labyrinthe? l'entendez-vous? cela s'appelle des choses fines.

Mais qu'est-ce que vons me dites d'avoir mal à la hanche? Votre petit garçon seroit-il devenu fille? Ne vous en mettez pas en peine, je vous aiderai à l'exposer sur le Rhône dans un petit panier de jonc, et puis elle abordera dans quelque royaume, où sa beauté sera le sujet d'un roman: me voilà comme Don Quichotte. Il y a d'horribles endroits dans Cléopâtre, mais il y en a de beaux, et la droite vertu est bien dans son trône. Nous avons achevé le Tasse avec plaisir et déplaisir, nous ne savons plus où nous attacher; il faudr a attendre

que les états soient partis pour entreprendre quéque chose. Étoit-ce à vous que je mandois l'autre jour qu'il sembloit que tous les pavés de Viné fussent métamorphosés en gentilshommes? Je r'ai jamais vu tant de monde; je ne m'imagine point que les états de Languedoc puissent être plus besur. Mais vous, ma fille, donnez-moi des nouvelles de æ qui se passe autour de vous. Ne sentez-vous point un peu la pesanteur de votre charge? J'en sais accablée. N'espérez-vous pas tonjours la même grace de votre assemblée? comment étes-vi avec Le Marseille? (M. de Forbin-Janson.) Hé, mon Dieu, que je suis bien de Provence, et que ce pays-là est hien devenu le mien! Ah! == bonne, falloit-il que ma vie fût rangée et marquée si loin de la vôtre?

#### A M. DE GRIGNAN.

Il n'y avoit que vous, mon cher Comte, et puissiez me résondre à donner ma fille à un Prevençal : mais , dans la vérité , cela est ainsi , ja prends à témoins Caderousse ' et Mérinville; a si j'avois trouvé autant de facilité et de dispositie dans le cœur de ma fille pour ce dernier que j'a ai trouvé pour vous, et que je n'eusse pas dé à reine des incidents, par la peur que j'avoi # conclure, c'en étoit fait. Ne doutez jamais de m véritable amitié, et d'une estime très distinguit; un moment de réflexion vous fera voir que je vrai. Je ne suis point surprise que ma fille ne we parle point de moi; elle m'en faisoit autant à vous l'année passée : croyez donc, sans qu'é vous le dise, que je ne vous oublie jameis: voilà qui gronde, et qui dit que vous press # prétexte pour excuser votre paresse : je lim entre vous ce débat, et je vous assure que, que que vous soyez l'homme du monde le plus li reux à être aimé, vous ne l'avez jameis di, ne le pouvez être de personne plus sincer que de moi. Je vous souhaite tous les jours de leLavar Die Mic de mon mail : mais vous êtes glorieux; je will Walque vous voulez que je vous aille voir la pre

d'Ancezune, créé duc de Caderousse en 1663 pape Alexandre VII; il épousa en 1665 maderie de Guénégaud. — Charles Desmontiers, com Mérinville. Tous deux avoient recherché mainte du Grignan en mariage.

bien heureux que je ue sois pas une man, et que je sois ravie d'employer le na santé à faire ce voyage. Notre abbé d'envie que moi; c'est quelque chose. con cher Grignan; aimez-moi toujours mez-moi de votre vue, je vous donnerai is.

#### A madame DE GRIGNAN.

e enfant, je reviens à vous pour vous II. d'Andilly m'a envoyé le recueil qu'il lettres de M. de Saint-Cyran, c'est une elles choses du monde : ce sont propremaximes et des sentences chrétiennes. en tournées qu'on les retient par cœur, Des de M. de La Rochefoucauld, Quand débitera, priez madame de La Fayette acqueville d'en demander un exemplaire M. d'Andilly; il vous sera très obligé onfiance : si vous faites réflexion qu'il eu un sou d'aucnn de ses livres, vous a que c'est l'obliger que d'en vouloir un 1. Je défie M. Nicole de mieux dire que os avez écrit sur le changement de nos Il n'y a pas un mot de plus ou de moins fil faut.

170.

A la même.

A Vitré, mercredi 12 août 1071.

ua chère fille, me voilà en pleins états: les etats servient en pleins rochers. Dibernier, aussitôt que j'eus cacheté mes vis entrer quatre carrosses à six chevaux our, avec cinquante gardes à cheval, pluevaux de main et plusieurs pages à chesent M. de Chanlnes, M. de Rohan, wardin, MM. de Coetlogon, de Lomaria, de Guais, les évêques de Rennes, de les MM. d'Argouges, et huit ou dix que os point ; j'oublie M. d'Harouis , qui ne peine d'être nommé. Je reçoistout cela : on repondit beaucoup de choses. Enfin, promenade dont ils furent fort contents, ion très-bonne et très-galante sortit d'un du mail, et surtout du vin de Bourgogne

qui passa comme de l'eau de forges; on fut persuadé que cela s'étoit fait avec un coup de baguette. M. de Chaulnes me pria instamment d'aler à Vitré. J'y vins donc lundi au soir ; madame de Chaulnes me donna à souper, avec la comédie de Tartuffe, point trop mal jouce, et un bal où le passe-pied et le menuet pensèrent me faire pleurer : cela me fait souvenir de vous si vivement que je n'y puis résister; il faut promptement que je me dissipe. On me parle de vous très-souvent, et je ne cherche point long-temps mes réponses, car j'y pense à l'instant même, et je crois tonjours que c'est qu'on voit mes pensées au travers de mon corps-de-jupe. Hier, je reçus toute la Bretagne à ma tour de Sévigné. Je fus encore à la comédie; c'étoit Andromaque, qui me sit pleurer plus de six larmes : c'est assez pour une troupe de campagne. Le soir on soupa, et puis le hal. Je voudrois que vous eussiez vu l'air de M. de Lomaria', et de quelle manière il ôte et remet son chapeau; quelle légèreté! quelle justesse! Il peut délier tous les courtisans, et les confondre, sur ma parole : il a soixante mille livres de rente, et sort de l'académie; il ressemble à tout ce qu'il y a de plus joli, et voudroit bien vou s épouser. Au reste, ne croyez pas que votre santé ne soit point bue ici; cette obligation n'est pas grande, mais telle qu'elle est, vous l'avez tous les jours à toute la Bretagne : on commence par moi, et puis madame de Grignan vient tout naturellement. M. de Chaulnes vous fait mille compliments. Les civilités qu'on me fait sont si ridicules, et les femmes de ce pays si sottes, qu'elles laissent croire qu'il n'y a que moi dans la ville, quoiqu'elle soit toute pleine. Il y a, de votre connaissance, Tonquedec . le comte des Chapelles, Pomenars, l'abbé de Montigni, qui est évêque de Saint-Paul-de-Léon, et mille autres : mais ceuxlà me parlent de vous, et nous rions un peu de notre prochain. Il est plaisant ici le prochain, particulièrement quand on a dîné; je n'ai jamais vu tant de bonne chère. Madame de Coëtquen est ici avec la sièvre; Chesières se porte mieux; on a député des états pour lui faire un compliment. Nous sommes polis pour le moins autant que le poli Lavardin : on l'adore ici , c'est un gros mé-

Louis-François Duparc, marquis de Lomaria, qui fut lieutenant-général des armées du roi, et mourut en 1709.

142 LETTRES

rite qui ressemble au vin de Grave. Mon abbé bâtit et ne vent pas venir s'établir à Vitré; il y vient diner : pour moi , j'y serai encore jusqu'à lundi; et puis j'irai passer huit jours dans ma pauvre solitude, après quoi je reviendrai dire adieu; car la fin du mois verra la fin de tout ceci. Notre présent est déjà fait, il y a plus de huit jours : on a demandé trois millions; nous avons offert sans chicaner deux millions cinq cent mille livres, et voilà qui est fait. Du reste M. le gouverneur aura cinquante mille écus, M. de Lavardin quatrevingt mille francs, le reste des officiers à proportion; le tout pour deux ans. Il faut croire qu'il passe autant de vin dans le corps des Bretons, que d'eau sous les ponts, puisque c'est là-dessus qu'on prend l'infinité d'argent qui se donue à tous les étals.

Vous voilà bien instruite, Dieu merci, de votre bon pays: mais je n'ai point de vos lettres, et par conséquent point de réponse à vous faire; ainsi je vous parle tout naturellement de ce que je vois et de ce que j'entends : Pomenars est divin ; il n'y a point d'homme à qui je souhaite plus volontiers deux têtes; jamais la sienne u'ira jusqu'au bout. Pour moi, ma sille, je voudrois déjà être au bout de la semaine, afin de quitter généreusement tous les honneurs de ce monde, et de jouir de moimême aux Rochers. Adieu, ma très-chère, j'attends toujours vos lettres avec impatience; votre santé est un point qui me touche de bien près : je crois que vous en êtes persuadée, et que, sans donner dans la justice de croire, je puis finir ma lettre et dormir en repos sur ce que vous pensez de mon amitié pour vous. Ne direz-vous point à M. de Grignan que je l'embrasse de tout mon cour?

### 474.

### A la même.

A Vitre, dimanche 16 août 1671.

Quoi ! ma chère fille, vous avez pensé brûler, et vous voulez que je ne m'en effraie pas ! Vous voulez accoucher à Grignan, et vous voulez encore que je ne m'en inquiète pas ! Priez-moi en même temps de ne vous aimer guère; mais soyez

assurée que pendant que vous me s vous êtes à mon cœur, c'est-à-dire ; je vivrai, je ne puis jamais voir tra tous les maux qui vous peuvent arri Deville de faire tous les soirs une rom ter les accidents du feu. Si le hacard lever M. de Grignan plus matin que le un peu où vous en étiez et ce que vou avec votre château. Je erois que vous oublié de remercier Dieu: pour moi d'intérêt pour ne l'avoir pas fait.

Avez-vous éerit, ou du moins fait fa pliment à madame et à M. de Lavard bien ici en main pour le leur faire tont mais cela n'auroit pas l'air assez ble. Il fait ici l'amoureux d'une petit j'ai trouvé que c'est une contenance besoin comme d'un éventail. Je vo que vous eussiez un fils comme mad miane; d'où est la sage-femme qui l'a Parlez-moi souvent de ce qui touche sonne. J'ai dit à madame de Chauln pliments que vous lui faites; elles les a manière, et vous en rend de si bons, persuadée qu'elle voudroit au prix de des Lavardin , que vous fussiez sa 1 générale ; il n'y a que ces charges de lieutenants de roi ne sont pas dignes votre robe. Je suis encore ici; M. et 1 Chaulnes font de leur mieux pour m'y 1 sont sans cesse des distinctions, peu sensibles pour nous, mais qui me font bonté des dames de ce pays-ci; je me commoderois pas comme elles, avec civilité et ma douceur. Vous croyez que sans cela je ne demeurerois pas à je n'ai que faire. Les comédiens nous or les passe-pieds nous ont divertis, la p nous a tenu lieu des Rochers. Nous fim grandes dévotions, et demain je m'es Rochers, où je serai ravie de ne plus v tins, et d'être un peu à moi: je meu au milieu de toutes ces viandes, et je l'autre jour à Pomenars d'envoyer act un gigot de mouton à la tour de Sévie

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lieutenants-généraux de la province tagne.

evenant de chez madame de Chaulnes: besoin ou dégoût, je meurs d'envie non mail; j'y serai huit ou dix jours. La Monsse et Marphise ont grand na présence; ces deux premiers vienent diner ici quelquefois; il y est trèsestion de madame la gouvernante de C'est ainsi que M. de Chaulnes vons commençant votre santé. On contoit le qu'Arlequin, l'autre jour à Paris, grosse pierce sous son petit manteau; nandoit ce qu'il vouloit faire de cette dit que c'étoit un échantillon d'une ll vouloit vendre; cela me fit rire; je e vous le manderois : si vous croyez, ne cette invention fût bonne pour ventre, vous pourriez vous en servir. Que lu mariage de Monsieur ? Ce sont des Palatine; c'est sa nièce et celle de la Tarente. Vous comprenez bien la Monsieur d'avoir à se marier en cemelle joie encore d'avoir une femme de point le françois! On dit qu'elle est este elle n'est pas plus riche que ma-Be G...'. On dit que quand le mariage les anges disparurent pour huit jours, soutenir les premiers jours de cette Helas! si cette MADANE pouvait nous enter celle que nous avons perdue! de La Fayette m'a mandé qu'elle alloit , mais que la migraine l'en empêche; à plaindre d'être si sujette à ce mal : Fil ne vaudroit pas mienx n'avoir pas prit que Pascal!, que d'en avoir les ins. La date de votre lettre est admirable : it done bien, je n'ai que vingt ans; ainsi, vons n'avez pas sujet de crainsanté; n'en soyez point en peine, sement à la vôtre. Cette émotion que du feu vous a donnée me déplait beaulut en suite d'une émution qu'arriva ochement de Livry : tachez donc, ma nt, d'eviter autant que vous pourrez tout ce qui peut vous émouvoir. J'aime déjà ce chamarier de Rochebonne; c'est une bonne roche que celle dont vous me dépeignez son aune : c'est à M. de Grignan que j'adresse cette gentillesse, comme à celui qui m'y saura bien répondre. Je suis bien aise d'avoir encore une maison assurée à Lyon outre celle de l'intendant.

Autant qu'un voyage en ce monde pent être sûr, celui de Provence l'est pour l'année qui vient. Ma chère enfant, gouvernez-vous bien entre-ci et là, c'est mon unique soin, et la chose du monde dont je vous serai le plus sensiblement obligée; c'est là que vous pouvez me témoigner solidement l'amitié que vous avez ponr moi. Il me semble que vous voyez bien des Provençaux à Grignan; si vous saviez aussi la quantité de Bretons que l'on voit tous les jours ici, cela n'est pas imaginable. Vous me ravissez quand vons me dites que vous aimez le coadjuteur, et qu'il vous aime : j'ai cette union dans la tête; il me semble qu'elle est entièrement nécessaire à votre bonheur; conservez-la, et prenez de ses conseils pour vos affaires. Notre abbé vous adore toujours; la petite Mousse a une dent de moins, et ma petite enfant une dent de plus . ainsi va le monde. Je bénis Flachère de vous avoir sauvée du feu, et je vous embrasse mille fois plus tendrement que je ne puis vons dire. Adieu, ma très-chère et très-aimable. Chesières est guéri au bruit du trictrac de chez M. d'Harouis.

172.

# A la même.

Aux Rochers, mereredi 19 anti 1671.

Vous medites fort plaisamment l'état où vous met mon papier parfuné: ceux qui vous voient lire medettres croient que je vous apprends que je suis morte, et ne se figurent point que ce soit une moindre nouvelle. Il s'en faut peu que je ne me corrige de la manière que vous l'avez imaginé; j'irai toujours dans les excès pour ce qui vous sera bon, et qui dépendra de moi. J'avois déjà pensé que mon papier pourroit vous faire mal, mais ce n'étoit qu'an mois de novembre que j'avois resolu d'en changer; je commence dès anjourd'hui, et vous

de Grancey, qui passoit pour être la de Monsieur.

<sup>1</sup> Digné du chapitre de Saint-Jean de Lyon.

Pascal, un des plus beaux génies de son ut été sojet à de grands maux de tête; il us la fleur de l'âge le 19 noût 1062.

n'avez plus à vous désendre que de la puanteur.

Vous avez une assez bonne quantité de Grignan; Dieu vous délivre de la tante ', elle m'incommode d'ici. Les manches de chevalier font un bel effet à table: quoiqu'elles entrainent tout, je doute qu'elles m'entraînent aussi; quelque foiblesse que j'aie pour les modes, j'ai une grande aversion pour cette saleté. Il y auroit de quoi en faire une belle provision à Vitré; je n'ai jamais vu une si grande chère; nulle table à la cour ne peut être comparée à la moindre des douze ou quinze qui y sont, aussi est-ce pour nourrir trois cents personnes qui n'ont que cette ressource pour manger. Je partis lundi de cette bonne ville, après avoir fait vos compliments à madame de Chaulnes et à mademoiselle de Murinais, qui a quelque chose dans l'esprit et dans l'humeur, qui vous seroit très agréable ; on ne peut jamais ni mieux les recevoir, ni mieux les rendre. Toute la Bretagne étoit ivre ce jour-là; nous avions dîné à part. Quarante gentilshommes avoient diné en bas, et avoient bu chacun quarante santés : celle du roi avoit été la première, et tous les verres cassés après l'avoir bue; le prétexte étoit une joie et une reconnoissance extrême de cent mille écus que le roi a donnés à la province sur le présent qu'on lui a fait, voulant récompenser, par cet effet de sa libéralité, la bonne grace qu'on a eue à lui obéir. Ce n'est donc plus que deux millions deux cent mille livres, au lieu de cinq cents. Le roi a écrit de sa propre main des bontés infinies pour sa bonne province de Bretagne : le gouverneur a lu la lettre aux états, et la copie en a été enregistrée : il s'est élevé jusqu'au ciel un cri de rire le roi, et tout de suite on s'est mis à boire, mais boire, Dieu sait. M. de Chaulnes n'a pas oublié la gouvernante de Provence, et un Breton ayant voulu vous nommer, et sachant mal votre nom, s'est levé, et a dit tout haut : C'est donc à la santé de madame de Carignan : cette sottise a fait rire MM. de Chaulnes et d'Harouis jusqu'aux larmes : les Bretons ont continué, croyant bien dire, et vous ne serez d'ici à plus de huit jours que madame de Carignan; quelques uns disent la comtesse de Carignan : voilà en quel état j'ai laissé les choses.

J'ai fait voir à Pomenars ce que vous dites de

<sup>4</sup> Anne d'Ornano, comtesse d'Harcourt, tante de M. de Grignan. *Voyez* la lettre du 26 juillet précédent.

lui; il en est ravi, il veut vous écrire, et en atten dant je vous assure qu'il est si hardi et si effront?, que tous les jours du monde il fait quitter la place au premier président, dont il est ennemi, aussi hien que du procureur-général. Madame de Coëtques: venoit de recevoir la nouvelle de la mort de sa petite fille, elle s'étoit évanouie; elle en est très affigée, et dit que jamais elle n'en aura une si jolie: mais son mari est inconsolable; il revient de Paris, après s'être accommodé avec Le Bordage; c'étoit la plus grande affaire du monde, il a donné tous ses ressentiments à M. de Turenne : vous ne vous ca souciez guère; mais cela se trouve au bout de m plume. Il yavoit dimanche un bal qui fut joli: nos y vimes une Basse-Brete, qu'on nous avoit as qui levoit la paille : ma foi, elle étoit ridicale et faisoit des hauts-le-corps qui nous faisoient éclass de rire; mais il y avoit d'autres dansenses et de danseurs qui nous ravissoient. Si vous me demants comment je me trouve des Rochers après tout a bruit, je vous dirai que j'y suis transportée de joi; j'y serai pour le moins huit jours, quelque hon qu'on me fasse pour me faire retourner : j'ai u besoin de repos qui ne se peut dire , j'ai besoin è dormir, j'ai besoin de manger, car je meus k faim à ces festins ; j'ai besoin de me rafraichir, j'i besoin de me taire; tout le monde m'attaque, et mon poumon étoit usé. Ensin, ma chère et j'ai retrouvé mon abbé, ma Mousse, ma chie mon mail, Pilois, mes maçons; tout cela mes uniquement bon, dans l'état où je suis : quadje commencerai à m'ennuyer, je m'en retourne Il y a des gens qui ont de l'esprit dans cette im sité de Bretons, et il y en a qui sont dignes de m parler de vous.

J'ai été blessée, comme vous, de l'enfure s' cœur 3 : ce mot d'ensure me déplait; et pour s

ΝĒ

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Marguerite de Rohan-Chabot, femme de la marquis de Coëtquen, gouverneur de Saint-la Elle étoit sœur de madame de Soubise, et mara en 1679.

On sait que Turenne étoit bien avec mains de Coëtquen. C'est à elle qu'il révéla le secré à voyage de madame Henriette en Angleterre. Prectte indiscrétion, le chevalier de Lorraine, and de cette dame, en fut instruit, et Monsisun les malgré la défense du roi.

Expression de M. Nicole dans ses Essais de Prale.

reste, ne vous avois-je pas dit que c'étoit de la même etoffe que Pascal? Mais cette étoffe est si belle qu'elle me plait toujours : jamais le cœur humain n'a été mieux anatomisé que par ces messieurs-là. Si vous continuezà nous en mander votre avis, La Mousse vous répondra mieux que moi, car je n'en ai la encore que vingt feuillets. Je suis au désespoir de mes paquets perdus : ces chères, ces aimables lettres dont je suis entourée, que je relis mille fois, que je regarde, que j'approuve, n'est-ce pas un grand déplaisir pour moi de savoir que vous m en écriviez deux toutes les semaines, et de n'en avoir reçu qu'une plus de quatre semaines de suite? Si c'étoit pour vous soulager, je l'approuverois, et même je vous le conseillerois; mais vous les avez écrites, et je ne les ai pas. Si vous aviez le mémoire de vos dates, vous verriez bien les lettres qui vous manquent : vous l'aviez pour ce fripon de Grignan; faut-il que je l'embrasse après cette préférence? Parlez-moi de madame de Rochebonne , et faites des amities à mon cher coadjuteur et au bel air du chevalier : je défends à ce dernier de monter à cheval devant vous . On me mande que mes petites entruilles 3 se portent bien, elles vont être habillées; cela est joli, de petites entrailles avec une robe. Si madame de Simiane 4 vouloit savoir des nouvelles de son premier sénéchal, vous pourriez lui dire qu'il planta là cette maîtresse qu'il avoit ; qu'après elle, il a épousé la femme d'un homme qui enfin la lui laissa; et que présentement il l'a laissée pour une autre toute marice aussi, qu'il a enlevée de vive force. C'est l'une des plus belles choses du monde; mais ce qu'il y a de plus merveilleux; c'est qu'il a un cadet qui en a fait autant en Basse-Bretagne : on lui a envoyé des gardes pour l'amener; il y a des gens dont l'etoile fait rire.

Thérèse Adhémar de Monteil, femme de Charles-François de Châteauneuf, comte de Rochebonne, et sœur de M. de Grignan.

<sup>2</sup> Ce fut une peur qu'éprouva madame de Grignan en voyant le chevalier de Grignan monter à cheval, qui fut cause de la fausse couche qu'elle fit à Livry.

<sup>3</sup> C'est ainsi que Madame de Sévigné nommoit sa petite-fille (Marte-Blanche), qu'elle avoit laissée à Paris en nourrice.

Madame de Simiane, qui fut dans la suite bellemère de madame de Griguan, habitoit Vauréas, près de Grignan.

M. d'Haronis est anssi étonné que vons de l'aventure de madame de Lionne. Votre raisonnement est bon; mais, quoique le mari fût accoutumé à sa propre disgrace, il ne l'étoit pas à celle de son gendre; et c'est ce qui l'a fait éclater, car vous savez bien l'humeur complaisante, et même serviable de la mère. Vons avez fait des merveilles d'écrire à madame de Lavardin ; je le sonhaitois , vons avez prévenu mes désirs. Voilà tout présentement le laquais de l'abbé, qui, se jouant comme un jeune chien avec l'aimable Jacquine , l'a jetée par terre, et lui a rompu le bras et démis le poignet ; les cris qu'elle fait sont épouvantables ; c'est comme si une furie s'étoit rompu le bras en enfer : on envoie quérir cet homme qui vint pour Saint-Aubin. J'admire comme les accidents viennent, et vous ne voulez pas que j'aie peur de verser; c'est cela que je crains; car si quelqu'un m'assuroit que je ne me serois point de mal, je ne halrois pas à rouler quelquefois cinq ou six tours dans un carrosse; cette nouveauté me divertiroit : mais , après ce que je viens de voir, un bras rompu me fera toujours peur. Adieu, ma très belle, vous savez comme je suis à vous, et que l'amour maternel y a moins de part que l'inclination.

475.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 23 août 1671.

Vous étiez donc avec votre présidente de Charmes, quand vous m'avez écrit! Son mari étoit intime ami de M. Fouquet, dis-je bien? Enfin, ma fille, vous n'étes point seule, et M. de Grignan avoit raison de vous faire quitter votre cabinet pour entretenir votre compagnie: ce qu'il auroit pu retrancher, c'est sa barbe decapucin; il est vrai qu'elle ne lui fait point de tort, puisqu'à Livry, avec sa touffe ébourifée, vous ne pensiez pas qu'Adonis fût plus beau; je redis quelquelois ces quatre vers avec admiration. Je suis surprise comme le souve-

Une des filles de la basse-cour des Rochers.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Hémistiche d'un bout rimé rempli par madame de Grignan.

prit, soit en bien, soit en mal; je me représente cette automne-là délicieuse, et puis j'en regarde la fin avec une horreur qui me fait sucr les grosses gouttes; et cependant il faut remercier Dieu du bonheur qui vous tira d'affaire. Les réflexions que vous faites sur la mort de M. de Guise sont admirables; elles m'ont bien creusé les yeux dans mon mail; car c'est là où je rêve à plaisir. Le pauvre La Mousse a eu mal aux dents; de sorte que depuis long-temps je me promène toute seule jusqu'à la nuit, et Dieu sait à quoi je ne pense point. Ne craignez point pour moi l'ennui que me peut donner la solitude; hors les manx qui viennent de mon cœur, contre lesquels je n'ai point de force, je ne suis à plaindre sur rien: mon humeur est heureuse, elle s'accommode et s'amuse de tout; et je me trouve mieux d'être toute senle que du fracas de Vitré. Il y a huit jours que je suis ici, dans une paix qui m'a guérie d'un rhume épouvantable; j'ai bu de l'eau, je n'ai point parlé, je n'ai point soupé; et, quoique je n'en aie point raccourci mes promenades, je mesuis guérie. Madame de Chaulnes, mademoiselle de Murinais, madame Fourché, et une fillede Nantes fort bien faite, vinrent ici jeudi: madame de Chaulnes entra en me disant qu'elle ne pouvoit être plus longtemps sans me voir, que toute la Bretagne lui pesoit sur les épaules, et qu'enfin elle se mouroit. Làdessus elle se jette sur mon lit, on se met autour d'elle, et en un moment la voilà endormie de pure fatigue; nous causons toujours; elle se réveille enfin, trouvant plaisante et adorant l'aimable liberté des Rochers. Nous allâmes nous promener, nous nous assimes dans le fond de ces bois; pendant que les autres jouoient au mail, je lui faisois conter Rome, et par quelle aventure elle avoit épousé M. de Chaulnes: car je cherche toujours à ne me point ennuyer; pendant que nous en étions là, voilà une pluie traitreme comme une fois à Livry, qui, sans se faire craindre, se met d'abord à nous noyer, mais noyer à faire couler l'eau de partout sur nos habits : les feuilles furent percées dans un moment, et nos habits percés dans un autre moment : nous

nir de certains temps fait de l'impression sur l'es- | voilà toutes à courir; on crie, on tombe, on glisse; ensin on arrive, on fait grand seu : on change de chemise, de jupe, je fournis à tout; on se fait essuyer ses souliers; on pâme de rire : voilà comme fut traitée la gouvernante de Bretagne dans son propre gouvernement; après cela on fit une jolie collation, et puis cette pauvre femme s'en retourna plus fâchée sans doute du rôle ennuyeux qu'elle alloit reprendre, que de l'affront qu'elle avoit reça ici. Elle me fit promettre de vous mander cette aventure, et d'aller demain lui aider à soutenir le reste des états, qui finiront dans huit jours. Je lei promis l'un et l'autre; je m'acquitte aujourd'hui de l'un, et demain je m'acquitterai de l'autre, ne trouvant pas que je puisse me dispenser de cette complaisance.

> Madame de La Fayette vous aura mandé con M. de La Rochefoucauld a fait duc le prince (de Marsillac) son fils, et de quelle façon le roi a des une nouvelle pension : enfin la manière vaut mient que la chose, n'est-il pas vrai? Nous avons quelquefois ri de ce discours commun à tous les ce tisans. Vous avez présentement le prince Ad mar, dites-lui que j'ai reçu sa dernière lettre, e embrassez-le pour moi. Vous avez, à mon compte, cinq ou six Grignan; c'est un bonheur, co vous dites, qu'ils soient tous aimables et d'une bonne société, sans cela ils feroient l'ennui de vetre vie, au lieu qu'ils en font la douceur et le phisir. On me mande qu'il y a de la rougeole à Sar, et que ma tante va prendre mes petites entre pour les amener chez elle : cela fachera hien h nourrice, mais que faire? C'est une nécesté. C'en sera une bien dure que de demeurer en Provence pour les gages, quand vous verrez parte d'auprès de vous madame de Senneterre pour l'iris : je voudrois bien, ma chère enfant, que we eussiez assez d'amitié pour moi pour ne me pu faire le même tour quand j'irai vous voie l'am qui vient. Je voudrois qu'entre ci et là vous fa l'impossible pour vos affaires; c'est ce qui 🗱 que j'y pense, et que je m'en tourmente tant. I faut donc que je vous ramène chez moi, qui s chez vous

M. de Chesières est ici; il a trouvé mes ainte crus; il en est fort étonné, après les avois vans plus grands que cela, comme disoit M. de Montezon de ses enfants. Je suis fort aise que la mahilie

A cause de la fausse couche que madame de Grignan fit à Livry le 4 novembre 1669. Voyez la note de la page 145.

Le duc de Guise mourut de la petite vérole le 30 juillet 1671.

du pauvre Grignan ait été si courte; je l'embrasse et lui souhaite toutes sortes de biens et de bonbeurs, aussi bien qu'à sa chère moitié, que j'aime plus que moi-même; je le sens du moins mille fois davantage. Notre abbé est à vous; La Mousse attend cette lettre que vous composez.

174.

A la meme.

A Vitré, mercredi 26 soni 1671, dans le cabinet de madame de CHAULBES.

On me prie d'abord de vous faire mille amitiés pleines de tendresse et d'estime. Après un si heureux commencement, vous devriez espérer une leure agréable; mais je doute fort que cela puisse ere, car vous saurez, ma chère fille, que je ne nis rieu. Si je vous entretenois de mes pensées, je vons parlerois de vous; et vous êtes trop près du met mons que cela pût vous divertir. Je vins ici dimanche au soir assez tard: M. de Chaulnes sit la plaisauterie de m'envoyer quérir par ses gardes, n'ecrivant que j'étois nécessaire pour le service du roi, et que madame de Chaulnes m'attendoit à waper. J'y vins , j'y lus reçue en persection , et je trouvai beaucoup de monde d'augmentation; tant pis' Lundi, M. d'Harouls donna un diner à M. et madame de Chaulnes, à tous les magistrats et commusaires; j'y étois, l'abbé y vint : le prétexte unit de voir les réparations que je demande qu'on base à la tour de Sévigné; on n'y regarda point. Ce fut le plus beau repas que j'aie vu depuis que ponis au monde : mais écoutez le malheur. Comme montions en carrosse pour y aller, voilà une fullosse qui prend à M. de Chaulnes, avec le frison, en un mot, la fièvre : madame de Chaulnes, unt affligée, s'enferme avec lui; et mademoiselle de Moginais et moi nous tenons leur place. M. d'Harenis fut tout mortifié; tout fut triste, on ne soncan qu'à ce contre-temps. Le soir la fièvre le quitta; un je crois qu'il l'a présentement, et c'est la les ces. Voulà comme les maux viennent; conserz-vous : si vous étiez dans un autre état, je vous ruis de marcher : mais je ne le dis pas. Je suis persondée que la plupart des manx viennent d'air le cui sur la selle. Pomenars vons fait dix mille compliments; il conte qu'une femme l'autre jour à Rennes ayant oui parler des medianoches, dit à quatre heures du soir qu'elle venoit de faire medianoche chez la première présidente; cela est bien d'une sotte bête qui veut être à la mode : voilà tout ce que je vous écrirai d'ici; pent-être que tantôt je dirai encore quelque chose en fermant mon paquet. Quoi qu'il en soit, ma très-aimable, vous savez bien que je suis tout à vons, mais dans la vérité, et nullement par manière de parler. Je veux vous parler d'un bal qu'il y eut hier au soir : hormis les grands bals que nous avons vus, on ne peut en saire un plus joli. Plusieurs beautés de Basse-Bretagne y brilloient, et mademoiselle de Lanion surtout, qui est une très-belle fille, et qui danse très-bien : elle a un amant qu'elle va épouser; il étoit derrière elle : mais M. de Rohan, qui la trouve belle, dès l'année passée, s'est pendu à son oreille d'une si étrange façon, et elle s'est fichée dans ses cheveux, pour lui répondre, d'une si extraordinaire manière, que l'amant a quitté sa place. La demoiselle ne s'en est pas émue; sa mère lui faisoit des yeux ; point de nouvelles, enfin elle a donné dans la seigneurie à bride abattue : cela nous a fort réjouis. Mais sera-t-il possible, ma fille, que M. de Grignan ne me donne jamais le plaisir de vous voir danser un moment? Quoi! je ne reverrai jamais cette danse et cette grace parfaite qui m'alloit droit au cœur? J'en vois ici des morceaux séparés, mais je voudrois bien revoir le tout ensemble. Je meurs quelquefois d'envie de pleurer au bal, et quelquefois j'en passe mon envie, sans que personne s'en aperçoive; certains airs, certaines danses font cet effet très-ordinairement. Mon petit Lomaria a toujours un air charmant : il fut un peu hier au soir tout auprès de la cadence; je ne sais s'il n'étoit point ivre; cela se dit ici sans qu'on s'en offense. Adicu, ma trèschère enfant.

175.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 30 août 1071.

Vraiment, ma fille, il n'en faut pas douter, je perds toutes les remaines une de vos lettres, ou du mons ressourcer vous series du jours and nocrire, quant je t'en revous du me je sus assures que cela n'est pas, e que par exemple jen al perén una tres-sonne ou urdinaire e t'a revi que celle que vous n'exercer cans l'accamement de via Provençaire, le sus viate de ce maientement en vous verriez assensent de desartre e vous exetiez vos cares un chaquin que cesa me nonne carece. Cest que e commence vouses mes estres par ce set chaquire; s'est un lean nelmi et men agrechie

Parieus un per se verre sang que veus dies वृद्धे शंकर कृतिम क्यानार्योहे ्का शाम शेवत सम्ब भगार une reinen. A fen min fletten jaar ine mitte. c'est grill y a mains le remeter et comme c'est l'air, et qu'il fautreit faire maniger de pases aux brondfarte et mettre moteum te vore ide un qui est au-dessous de vue juede . et let vue just trop bien que remene e pontrois aguarer a en maiheur: Jen wie un jenerann finn Jespere mie vinn von merier grand Per en Friedrich Cest in grades departure our work bear want be busined bus materia i en de frincisco introdum dans da jetneme. l'air de Names : un pen mête de centi de la mer. Me jerfeit tint ie mient, mais, ma chere eifaur : e est un son sir que centi de l'Euc-de-France -I are de Vice que que examine, le terem un pare est the chane que je se successe pas . Mai dil madenome and tremomer, but easy to Lory. H. to Changes se park men nienz : in partitur time स्थाता. प्राप्ति काम क्षत्र तथास के शासावकतामक शर अश्रीक श्र souther: made elect even une grande que un in de segues. Se resum er bestehreit bier in bei nich mue, na Mouse et mes son. Asportini futende 🖫 de Rennes er brin ausses erspiles a timer : e ener frameria une prese le brend suce. Egres le duer, matame de Chammes me vent reprendre pour me rememer à l'ire dire adien à la southerrie. M. Biotenieras. M. in premier premient et la POLICE CHARGES OF MACHINES CONTRACT THEORY anne comme le di commence et les pre e d'anexi please of testiges the Sections state antitions, jee any water the energe des les maimilles preuent de micre permines alem in the fit himse bemineste made appara-وقر ويتنافذون والرأب ويبادي وينفلك المتناف المتنافذة والمراجع والمراجع

Скапись, е межения бълге-вения и в'як DE THE BOTH AWAR TICKET ME CON THE SE DOM: (II. CORRECT: 1 48" QUE MARS COMMUNICATION e di entre majie: me jeune mas me mentre june for no ans. For Theory of heigh design te ve leure d'unities ne four que de la bour-el Figure comment was very perfect to with M die jour is 1900 per pas de seu pas ilianommes on de vous on annae voe. E qui se भगात परस्ताम (समझत: समाद क्या भगात 🗪 🚾 😎 🗷 ant les une une ulliment le maine unit. Leverin e de Caspelo da remai de Indo dithes the je war at themself in water paint, in was AN STRUCTUR. WITH SCHOOL BACK BACK BERNE DE STRUCT que l'autre jour M. de Irragameters danne des bisa st passe-part ross mattemparelle Continuals will De tes filmes que vous le deves pas épones et ar etagines pas sir de mon eff son facte police. ة ترة عد tenen. Le gantein it proties s erre austre : de soute gan France jour de Installe a mange te M. de Grignan für admires et emile: fire son es une choe mi charac fat II. 🖢 🕦 ant gut est meraline par A. de La-moffing M. de Levredin par M. in Charittes . et les Begins te ru par les lemenants passance. On walls mest. cons l'imment de laire des guescos. proposer aux caus te donner du mile esse à A. Cà nature le Greran. E. de Liambre società mile econterment in resposition : Causes, gelle ismust le present : sain tens sa listematique à l'earre l'en faire rairir le bruit sourdiment , fait manaer incides 316-Armae - et dag pe atouer a table . et leur faire promettre de le prejoiner. Main mit tittes-wies fie M. de Confe dir ber ar anne ante . To dir journe : 🛻 🛊 😝 servers is true on alle, que vous serve let tine de le vous uneruer dans vreze châtean; se rides vius en binnerr . I vius dire comme volts ille est piùe. Lost ce que je desire . et qui es men meet gent met, e'est que was vous partiet burn et gre i pour l'amour de moi, vous ayer 🕏 l'application à votre seaux et à votre conservation.

de trouve votre espeit dans une philosophie di dans une transpallies qui une parvit bien plus midenne des broullands et des prossères vapeurs, que le cadrent de Graphan. C'est tout de bon que les cadrent de Graphan. C'est tout de bon que dans la moyenne region, et vous ne m'empécheres

<sup>.</sup> L'este de la attatut de German , dont le chatem est fort clère.

pas de croire que ces beaux noms, que vous dites que vous donnez à des qualités naturelles, sont un effet de votre raison et de la force de votre esprit. Dieu vous le conserve si droit, il ne vous sera pas inntile; mais il faut un peu agir, afin que votre philosophie ne se tourne pas en paresse, et que vous puissiez être en état de revoir un pays où les nues seront au-de sous de vous. Il me semble que je vous vois dans l'indolence que vous donne l'impossibilité; ne vous y abandonnez qu'autant qu'il est nécessaire pour votre repos, et non pas assez pour vous ôter l'action et le courage. Je vous plains bien d'avoir des femmes; vous savez comme je les hais. Vos statues d'hommes sur des piedestaux sont hien ennuyeuses : vous me ferez aimer l'amusement de nos Bretons, plutôt que l'indolence parfumée de vos Provençaux, mais où sont donc ces esprits si vifs, si brillants, ces têtes si près du bonnet, et ces imaginations echanffees par un si beau soleil? Au moins vous devriez avoir des fous, et dans la quantité vous en trouveriez quelqu'an qui vous pourroit divertir. Je ne comprends pas bien votre Provence ni vos Provençaux: ah! que je comprends bien mieux mes Bretons! Si je vous disois tous ceux qui vous font des compliments, il faudroit un volume : M. et madame de Chaulnes, M. de Lavardin, le comte des Chapelles, Tonquedec, l'abbé de Montigni, eveque de Léon, d'Harouis, Fourché, Chesieres, etc., sans compter mon abbé qui n'a point reçu votre dernière lettre, et notre Mousse qui attend celle que vous composez. Pour moi, ma tille, sans en faire à deux fois, je vous conjure d'embrasser tous vos aimables Grignan. J'ai vu des manches comme celle du chevalier; ali! qu'elles sont belles dans le potage et sur des salades! Adieu, ma très-belle et très-infiniment chère; je ne vous dis rien de mon amitié, c'est que je ne vous aime pas.

176.

A la même.

A Vitre , mercredi 2 septembre 1671.

Voici une lettre qui m'est venue droit de Paris , sans passer par les mains de du Bois ', et de plus,

1 Commis de la poste, qui prenoit soin des lettres

je l'ai reçue selon votre date, cinq jours après qu'elle a été écrite ; de sorte que cette lettre est miraculeuse : il n'est pas besoin de tant de merveilles pour me rendre vos lettres bien chères. Votre souvenir est au-dessus des distractions; c'est lui qui les fait aux autres; nos états ont beau crier, danser, hoire, votre idée se sait toujours faire place. Il y a ici de grandes fronderies, mais cela s'apaise en vingtquatre heures, et j'espère que dans trois jours tout sera fini; je le souhaite beaucoup. Je n'ose plus aller aux Rochers; on en a trouvé le chemin; il y avoit dimanche cinq carrosses à six chevaux. Je meurs d'envie d'être retournée dans ma solitude; on l'a trouvée belle; Combourg n'est pas si beau. Il ne faut pas que vous croyiez que nos maisons de Bretagne soient comme Grignan, il s'en faut beaucoup. Pour M. de Lomaria, sans tourner autour du pot, il a tout l'air de Termes; sa danse, sa révérence, mettre et ôter son chapeau, sa taille, sa tête; voyez si ce petit rilain-là n'est pas assez joli. La Murinette beauté voudroit bien l'épouser, mais il n'est pas de même pour elle. Le comte des Chapelles est ravi de ce que vous avez mis de lui dans ma lettre. Nous parions sans cesse de vous, lui et Pomenars; ce dernier vous mande que sa hardiesse est encore augmentée, qu'il ne peut jamais être pendu, puisqu'il ne l'a point été. L'abbé vient quelquesois diner ici avec La Mousse, qui n'est nullement embarrassé de tout ceci : je l'ai si bien fait valoir partout, et chez madame de Chanlues, et chez M. Boucherat, et chez l'évêque de Léon, qu'il y est comme chez moi. Il parle des petites parties avec cet évêque, qui est cartésien à brûler; mais, dans le même feu, il soutient aussi que les bêtes pensent : voilà mon homme; il est très-savant là-dessus; il a été aussi loin qu'on peut aller dans cette philosophie, et M. le Prince en est demeuré à son avis. Leurs disputes me rejouissent fort. On me mande que notre petite est, fort jolie; elle me divertira bien cet hiver chez moi. Adieu, ma très-chère, je vous embrasse; mais quelle extrême joie quand j'entendrai le son de votre voix! J'espère que ce jour arrivera comme tant d'autres qu'on ne souhaite point.

de madame de Sévigné, pour les lui faire tenir plus promptement en Bretagoe. 177.

#### A la même.

# A Vitre, dimanche 6 septembre 1671.

Ah! ma fille, que vous veut donc ce feu qui tourne autour de vous, et qui vous fait des frayeurs à toute heure? Pour vous dire le vrai, je doute que cela ne vous fasse point de mal; souvenez-vous de ce que vous fit une fois la peur de voir le chevalier à cheval. Je voudrois que du moins cela vous servit à faire redoubler le soin de tous vos gens, pour empêcher que le malheur du feu n'arrive chez vous: j'exhorte Deville, par l'affection qu'il a pour vous, à faire sa ronde plus exactement que jamais. Au reste, vous croyez qu'un rhume n'est rien en l'état où vous êtes; je vous avertis que c'est beaucoup, et que peut-être vous n'en guérirez qu'en accouchant. Je vous recommande aussi la sagesse dans votre septième. On porte quelquefois les filles heureusement, et les garçons ont des fantaisies de venir plus tôt, et en prennent le chemin au sept : faites réflexion sur ce discours; je désie madame du Pui-du-Fou de mieux dire. Après cette leçon de matrone, je vous ferai mille compliments de la part de Chesières. Vous vous êtes souvenue très à propos du vers de M. de Grignan; vous aurez vu, par une de mes lettres, que je suis bien loin d'oublier ce temps-là. Vous avez une tribu de Grignan, mais ils sont tous si aimables qu'on doit se réjouir avec vous de cette bonne compagnie. Je suis étonnée d'apprendre que vous avez M. de Chate : il est vrai que j'ai été trois jours avec lui à Savigni, il me paroissoit fort honnête homme, je lui trouvois une ressemblance en détrempe qui ne le brouilloit pas avec moi. S'il vous conte ce qui m'arriva à Savigni, il vous dita que j'eus le derrière fort écorché d'avoir couru un serf avec madame de Sully, qui est présentement madame de Verneuil. Vous стоуеz ne me rien dire en m'assurant que vous aimez ceux qui vous parlent de moi, c'est une marque d'amitié tellement naturelle, que je veux vous en remercier tout-à-l'heure, et vous embrasser de tout mon cœur. Il y a encore des marques d'aversion qui font bien mourir : je suis trop habile sur ce chapitre; mais il faut avouer aussi que je ne l'ai pas appris sans mettre beaucoup au jeu.

Que dites-vous de Marsillac, qui est due? J'approuve fort ce qu'a fait son père; c'étoit le seul moyen de le faire jouir de cette dignité sans une extrême douleur; c'ent été un honneur bien empoisonné que de l'avoir en perdant un tel père: il me semble aussi que le nom de M. de La Rechefoucauld, joint à son mérite, est une dignité fort au-dessus de celle qu'il a donnée. La Marans vonlait aller l'autre jour à Livry avec madame de La Fayette; on la renvoya sans autre forme de procès. Elle contoit qu'elle avoit eu tout le jour M. le Prince chez elle, et on ne fit pas sembl de l'écouter. Oh! ma fille, cela est bon, et hit bien enrager les folles qui se vantent. En ferment ma lettre , je vous parlerai des états , et de mon heureux retour aux Rochers.

Il n'est pas si bonne compagnie qui ne se si pare, dit M. de Chaulnes aux Bretons, en les renvoyant chez eux. Les états finirentfà minuit; j'y fus avec madame de Chaulnes et d'autres femmes: c'est une très-belle, très-grande et très-magaifique assemblée. M. de Chaulnes a parié à tuiti quanti avec beaucoup de dignité, et en terms fort convenables à ce qu'il avoit à dire. Après diner, chacun s'en va de son côté. Je serai ravie de retrouver mes Rochers. J'ai fait plaisir à plesieurs personnes ; j'ai fait un député , un pensionnaire : j'ai parlé pour des misérables, et de Com pas un mot, c'est-à-dire, rien pour moi; car je me sais point demander sans raison. Voici ce que je fis l'autre jour : vous savez comme je suis sujette à me tromper; je vis avant diner, chez M. de Chaulnes, un homme au bout de la chambre, que je crus être le maltre-d'hôtel; j'aliai à lui, et la dis: « Mon pauvre monsieur, faites-nous dint, » il est une heure, je meurs de faim. » Cet he me regarde et me dit : « Madame, je voudrob ète » assez heureux pour vous donner à diner d » moi; je me nomme Pécaudière, ma maison n'est » qu'à deux lieues de Landerneau.» Mon enfait, c'étoit un gentilhomme de Basse-Bretagne : ce qui je devins n'est pas une chose qu'on puisse redire; je ris encore en l'écrivant. Voilà une pièce que M. de Chaulnes vous envoie; je la crois de Pélisson, d'autres disent de Despréaux; mandem'en votre avis : pour moi, je vous avone que la trouve parfaite; lisez-la avec attention, et weje combien il y a de l'esprit. J'ai mille compliment

à vous faire de tout le monde. On a donné cent mille écus de gratifications, deux mille pistoles à M. de Layardin, autant à M. de Molac. à M. Boucherat, au premier président, au lieutenant de roi. etc., deux mille écus au comte des Chapelles, autant au petit Coëtlogon; enfin des magnificences. Voilà une province.

Madame de La Fayette est à Livry, d'où elle m'ecrit des gaillardises, malgré tous ses maux; M. de La Rochefoucauld m'écrit aussi; ils me disent qu'ils me souhaitent : mais c'est moi qui soubaite bien de vous y revoir; cette espérance me outient la vie. Au reste, j'ai supputé, vous aurez achevé dans cinquante ans de traduire le Pétrarque, a un sonnet par mois; cet ouvrage est digne de vous; ce ne sera pas un impromptu. Adieu, ma chère enfant, songez quelquefois à moi avec vos Gregnan; je m'en vais aux Rochers, si contente d'être hors d'ici, que je suis honteuse d'être si aise votre aimence. Quand je relis mes lettres, je mis toujours tenté de les brûler, et voyant les basatelles que je mande; mais dites, ne vous fatiment-elles point? car je pourrois fort bien les retrancher, sans vous aimer moins pour cela.

178.

A la méme.

Aux Rochers, mercredi 9 septembre 1671.

Enfin me voità toute reposée, toute tranquelle, toute contente dans ma solitude; j'ai es tantét encore un petit reste des états. M. de Levardin est demeuré à Vitré pour faire son entrée à Rennes; il est présentement le gouverneur, depuis le départ de M. de Chaulnes, et il n'est plus stinqué par sa présence, de sorte que les tromettes, les gardes, tout est étalé. Il est venu me voir en cet équipage, avec vingt gentilshommes de cartige; le tout ensemble faisoit un véritable escadon : dans ce nombre étaient des Lomaria, des Coctlogon, des abbés de Fenquières et plusieurs que ne « estiment pas moins que les autres. On s'est promené, on a mangé légèrement, et le comte des Caspelles, que j'ai amené de Vitré, m'a aidé à faire les houseurs. Le voilà encore qui a bien la mine de vous dire lui-même combien nous parlons de vous et combien toutes choses nous en font souvenir. Nous sentons plus que jamais que la mémoire est dans le cœur; car, quand elle ne nous vient pas de cet endroit, nous n'en avons pas plus que des lièvres. Nous avons trouve un petit bois où, entre plusieurs belles choses que vous avez ecrites, nous avons vu : Dieux! que j'aime la tigrerie! C'est le métier des beaux esprits: nous vous prions de nous mander si cette vertu n'est point un peu endormie en vons, par le peu d'occupation que vous lui donnez : nous ne voyons pas bien sur qui vous pourriez l'exercer, et cela fait espérer que vous en perdrez l'habitude.

### M. DES CHAPELLES.

Il seroit difficile, madame la Comtesse, que cette vertu eût moins d'occupation où vous êtes, que quand vous écrivites cette belle sentence. Il me souvient, hélas! que j'étois jaune et mourant, et que vous étiez belle et de bon goût, et qu'ainsi vous n'aviez nulle occasion de vous entretenir dans cet exercice. Il vaut bien mieux que je vous parle d'une autre devise que j'ai retrouvée auprès de celle-là, et qui est écrite du même temps: Meglio morir in presenza, che viver in assenza. Celle-ci me platt encore à tel point que je crois que je la rendrai véritable, et que je ne sortirai pas deux fois en ma vie des Rochers sans en mourir de regret : peutêtre que mourir pour mourir, c'eût été mieux fait de mourir dès la première fois; car, toute belle et charmante que vous êtes, personne n'est encore mort en votre honneur; et si j'avois eu cet esprit-là, c'étoit de quoi nous illustrer tous deux : mais, comme vous savez, ce qui ne se fait pas une fois, se fait une autre; et je trouve même, pourvu qu'on ôte à notre Marquise la part qu'elle y prétend, qu'il sera encore plus extraordinaire de mourir dans cette dernière occasion; en sorte qu'on pourra dire que la mémoire est dans le cœur, ou que le cœur est dans la mémoire, choisissez : mais je crains bien que vous ne sentiez guère ni l'un ni l'autre pour moi, puisque vous ne prenez pas la peine de me faire réponse ; j'en suis plus afdigé qu'offensé, car je me faisois un grand plaisir de revoir un écriture pour laquelle je conserve un goût infini, quoiqu'elle n'ait jamais servi à me marquer la moindre 152 LETTRES

apparence d'amitié; mais des reproches à une tigresse, c'est des marguerites devant des pourceaux.
Au reste, M. de Lavardin vient d'honorer les Rochers de sa présence, accompagné de beaucoup de
noblesse : il a été reçu avec toute la politesse imaginable, et une collation très propre et très galante
qu'on a fait trouver dans le hois; après quoi nous
l'avons vu partir entouré de quantité de gardes :
ainsi finit l'histoire et la lettre en même temps, si
vous l'avez agréable; aussi bien ne puis-je sortir de
l'humeur triste et sérieuse où me jette le souvenir
de vous avoir vue dans ce même lieu.

### Madame DE SÉVIGNÉ.

Je lui ôte la plume, car il ne siniroit jamais : il s'est tellement attendri par la pensée de vous avoir vue ici, que M. de Lavardin nous en a trouvés l'un et l'autre tout tristes, et même cela nous donnoit un air coupable : il sembloit que la compagnie nous embarrassàt; et il étoit vrai nous avions affaire en Provence quand ils sont arrivés; ou, pour mieux dire, nous avions affaire ici; car c'étoit en se souvenant de vous y avoir vue, qu'on se plaignoit de ne plus vous y voir. Pour moi, je ne m'accoutume point qu'on m'ait ôté ma fille, qu'on me l'ait enlevée et emmenée si loin; et je crois que je succomberois à tout moment à cette pensée, sans l'estime et sans l'amitié que j'ai pour M. de Grignan et pour tous les Grignan, et j'ajoute, sans la persuasion où je suis de la tendresse qu'ils ont pour

179.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 13 septembre 1571.

La peur que vous avez euc, ma fille, et qui vous oblige à garder le lit, m'en fait bien plus qu'à vous : je suis persuadée que rien ne vous est si contraire que ces sortes d'émotions ; ce fut l'unique sujet du malheur qui vous arriva à Livry'; et si c'etoit encore le même cheval, il ne

mourroit que de ma main. Vous deviez bien me mander ce qui vous avoit effrayée; songez qu'il faut que je sois huit jours sans savoir ce qu'aura produit votre sagesse. Notre coadjuteur m'a cerit des merveilles, mais je ne suis pas d'assez bonne humeur pour lui faire réponse; la main droite est plus embarrassée par le chagrin de l'esprit que par la goutte de la main gauche. Quoiqu'il m'explique fort nettement la relation qu'il y a de l'un à l'autre, j'ai etc tentee, au bout de son raisonnement, de dire comme le Médecia mulgré lui, après un discours à-peu-près de la même force : et roila justement ce qui fait que votre fille est muette. Des comédiens de campagne ont joué parfaitement bien cette pièce à Vitré; on en pensa pâmer de rire. Ce que vons dites de la Murinette est extrêmement vrai ; son luimeur est aimable, quoiqu'elle ait quelque chose de brusque et de sec; mais cela est ajusté avec de si bons sentiments, qu'il est impossible que cela deplaise. Je m'en vais envoyer à Nantes vos deux lettres à d'Haronis et au comte des Chapelles; ce dernier ne respiroit que cette réponse : pour d'Harouis\*, vous saurez qu'il s'embarquoit aux états à payer cent mille francs plus qu'il n'avoit de fonds, et trouvoit que cela ne valoit pas la peine de le dire: un de ses amis s'en aperçut; il est vrai que ce ne fut qu'un cri de toute la Bretagne, jusqu'à ce qu'on lui ent fait justice ; il est adoré par-tout, et c'est avec raison. Un beau matin nos états donnérent des gratifications pour cent mille écus; un Bas-Breton me dit qu'il avoit pensé que les états alloient monrir, de les voir ainsi faire leur testament, et donner leur bien à tout le monde : plût à Dieu qu'à proportion on fût aussi libéral dans votre Provence! J'aime nos Bretons; ils sentent un peu le vin; mais votre fleur d'orange ne cache pas de si bous curur. J'en excepte les Grignan, un , deux , trois , quatre, cinq, six, que j'aime, que j'estime, et que j'honore tous au prorata de leurs dignites. Vous avez des fruits que je dévore déjà par avance ; j'en mangerai l'année qui vient, si je ne meurs entre ci et là. Quelle joie, ma fille! et que j'anno le temps. quelque mal qu'il puisse me faire d'ailleurs, quand je songe au bien qu'il m'apporte tous les jours' Conservez votre santé, votre beauté, votre amutie.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cette fausse couche dont il est parlé ci-devant dans une note de la lettre du 19 août.

Comédic de Molière.

Il étoit trésorier des états de Bretagne.

rien ne manque à ma joie. Que dites-vous de M. d'Andilly, de voir M. de Pomponne secrétaire d'état ? En vérité, il faut oi d'un si beau choix : il étoit en Suède , le 🗎 lui , et lui donne cette charge de M. de vec toutes les facilités nécessaires pour la puisse payer. Quelles merveilles ne oint dans cette place, et quelle joie ses doivent-ils point avoir? Vous savez la part is prendre; c'est sur un choix comme ceje ferois fort bien une ode à la louange sté. Un petit mot de réjouissance au père ne seroit-il point de bonne grace à vous, mimée de toute la famille! Mais il fant porter, et que cette peur ne vous ait rien semble que vousêtes dans votre septième, It trembler, et d'autant plus que c'est un os me le promettez au moins ; n'allez pas, negligence, le laisser devenir fille. Je que j'ouvrirai vos lettres de vendredi rande impatience et une grande émotion : ne sont pas d'importance mes émotions, d'eau en fait le remède. Vous prenez ole; je ne sais où je premirai un autre orale pour vous soutenir le cœur ; je vous aos anciens amis. On dit que M. de n a fait un, où ilassure que, pourvu que s inystères, c'est assez, et improuve fort bicanes sur le Saint-Sacrement, qui ne s bérésies ; j'entends dire qu'il n'y a rien u : voilà votre fait.

rous composez. Je crois que vous vous and tvous me parlez de mes liberalités c'est pour me faire honte; ah! ma fille,

Pomponne était ambassadeur en Suède et fait secrétaire d'état des affaires étrannavoit pas assez de fortune pour acquitbarge, dont le prix étoit fort considérade premier écuyer de la grande écurie etc, le roi la lui donna pour qu'il la veudit et, il y joignit un breset de retenue de res, c'est-à-dire l'autorisation de ne verque l'excédant de cette dernière somme, de sa main à M. de Pomponne, le à sepure lettre conçue dans les termes les plus Personne, mieux que Louis XIV, n'a su per les bienfaits de cette grace exquise, qui don, et fait que la reconnoissance n'a rues.

quelle poussière au prix de ce que je voudrois faire! Je me réjouis de M. de Pomponne, quand je songe que je pourrai peut-être vous servir par lui: mais vous n'avez besoin que de M. de Grignan et de vous. Enfin nous ne pouvions pas souhaiter à cette place un homme qui fût plus de nos amis. M. de Coulanges, qui va vous voir, vous dira de quelle grace le roi a fait cette action.

180.

A la même.

Aux Rochers, mercredi 16 septembre 1671.

Je suis méchante aujourd'hui, ma fille; je suis comme quand vous disiez, rous êtes mechante. Je suis triste, je n'ai point de vos nouvelles; la grande amitie n'est jamais tranquille : MAXIME. Il pleut, nous sommes seuls ; en un mot , je souhaite plus de joie que je n'en ai aujourd'hui. Ce qui embarrasse fort mon abbé, La Mousse et mes gens, c'est qu'il n'y a point de remède à mon chagrin : je voudrois qu'il fût vendredi pour avoir une de vos lettres, et il n'est que mercredi : voilà sur quoi on ne sait que me faire; toute leur habileté est à bout; et si, par l'excès de leur amitié, ils m'assuroient, pour me faire plaisir, qu'il est vendredi, ce seroitencore pis; car, si je n'avois point de vos lettres ce jour-là, il n'y auroit pas un brinde raison avec moi; de sorte que je suis contrainte d'avoir patience, quoique la patience soit une vertu, comme vous savez, qui n'est guère à mon usage : enfin je serai satisfaite avant qu'il soit trois jours. J'ai une extrême envie de savoir comment vous vous portez de cette frayeur: c'est mon aversion que les frayeurs; car, quoique je ne sois point grosse, elles me le font devenir, c'est-à-dire, elles me mettent dans un état qui renverse entièrement ma santé. Mon inquiétude présente ne va point jusque-là; je suis persuadée que la sagesse que vous avez cue de garder le lit vous aura entièrement remise. Ne venez point me dire que vous ne me manderez plus rien de votre santé, vous me mettriez au désespoir; et, n'ayant plus de confiance à ce que vous me diriez, je serois toujours comme je suis présentement. Il faut avouer que nous sommes à une belle distance l'une de l'autre, et que si l'on avoit quelque chose sur le cœur

dont on attendit du soulagement; on auroit un beau loisir pour se pendre.

Je voulus hierprendre une petite dose de morale, je m'en trouvai assez bien : mais je me trouvai encore mieux d'une petite critique contre la Bérénice de Racine, qui me parut fort plaisante et fort ingénieuse; c'est de l'auteur des Sylphides, des Gnomes et des Salamandres: il y a cinq ou six petits mots qui ne valent rien du tout, et même qui sont d'un homme qui ne sait pas le monde ; cela fait quelque peine; mais comme ce ne sont que des mots en passant, il ne faut pas s'en offenser: je regarde tout le reste, et le tour qu'il donne à sa critique, je vous assure que cela est très joli. Comme je crus que ectte bagatelle vous auroit divertie, je vous souhaitai dans votre petit cabinet auprès de moi, sauf à vous en retourner dans votre beau château quand vous auriez achevé cette lecture. Je vous avone pourtant que j'aurois quelque peine à vous laisser partir si tôt; c'est une chose bien dure pour moi que de vous dire adieu ; je sais ce que m'a coûté le dernier : il seroit bien de l'humeur où je suis d'en parler, mais je n'y pense encore qu'en tremblant; ainsi vous êtes à couvert de ce chapitre. J'espère que cette lettre vous trouvera gaie; si cela est, je vous prie de la brûler tout-à-l'heure ; ce seroit une chose hien extraordinaire qu'elle fût agréable avec le chien d'esprit que je me sens. Le coadjuteur est bien heureux que je ne lui fasse pas réponse aujourd'hui.

J'ai envie de vous faire vingt-cinq ou trente question pour finir dignement cet ouvrage. Avez-vous des muscats? vous ne me parlez que des ligues; avezvous bien chaud? vous ne m'en dites rien; avezvous de ces aimables bêtes que nous avions à Paris? avez-vous en long-temps votre tante d'Harcourt? Vous jugez bien qu'après avoir perdu tant de vos lettres, je suis dans une assez grande ignorance, et que j'ai perdu la suite de votre discours. Ah! que je vondrois bien hattre quelqu'un! et que je serois obligée à quelque Breton qui me viendroit faire une sotte proposition qui me mit en colère! Vous me disiez l'autre jour que vous étiez bien aise que je fuse dans ma solitude, et que j'y penseru c'est bien rencontré ; c'est que je n'y pendans tous les autres lieux. Adieu, ma fillbel endroit de ma lettre ; je finis , par trouve que ceci s'extravague un peu ; enson honneur à garder.

181.°

A la même.

Aux Rochers, dimanche 20 septemb

Ce n'est pas sam raison, ma chère fill fatestroublée du mal du pauvre chevalies il est étrange : c'est un garçon qui me Paris; je n'ai pas de peine à croire tont vons m'en dites; ce qui est plus extru c'est cette crainte de la mort ; c'est un la faire des réflexions, que l'état où vous le Il est certain qu'en ce temps-là nous et foi de reste : elle fera tous nos désespoirs troubles; et ce temps que nous prodigui nous voulons qui coule présentement, 1 quera; et nous donnerions teutes chauce un de ces jours que nous perdons avec sensibilité : voilà de quoi je m'entretica fois dans ce mail que vons connoissez. chrétienne est excllente à tous les mans veux chrétienne; elle est trop creuse el tile autrement. Ma Mousse me trouve assez raisonnable là-dessus; et puis un rayon de soleil emporte toutes les réflexit Nous parlons quelquefois de l'opinion d de la nôtre : vous aurez peine à nous fair éternité de supplices dans la tête, à moli ordre du roi et de la sainte écriture, la n'arrive au secours.

Je suis fort aise que vous ayez trom quête jolie; sans être aussi habile que vi entendue per discrezione, elle m'a para La Mousse est fort glorieux d'avoir fait si merveilleuse écolière :.

Je vous plains de quitter Grignan, vo bonne compagnie; c'est une belle mi

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L'abbé de Montfaucon-de-Villars; il étoit d'une famille noble de Languedoc. Sa critique de Béréaire parut en 1671; elle a été réimprimée en 1740 dans un recueil de Dissertations aur Corneille et Bacine.

<sup>&#</sup>x27; L'abbé La Mousse était Cartésien.

un bel air : vous allez dans une petite uffée ', où peut-être il y aura des maladies ouvais air; et ce pauvre Coulanges qui ne avera point; il me fait pitié. Ensin sa desest pas de vous voirà Grignan; peut-être rez-vous à vos états : mais c'est une grande e, et vous devez bien sentir le desagréce voyage, dans l'état où vous êtes, et mison on nous sommes. Vous y verrez l'efprotestations de M. de Marseille; je les en sophistiques, et avec de grandes res-Les assurances que je lui donne de mon ent à peu près dans le même style : il vous son service, sous condition; et moi, je de mon amitié, sous condition aussi, et L que je ne doute point du tout que vous loujours de nouveaux sujets de lui être

Lavardin vint tout droit de Rennes ici, poir, et me conta les magnificences de la qu'en lui a faite. Il prêta le serment au au, et fit une très-agréable harangue. Je le lendemain à Vitré, pour reprendre page, et gagner Paris.

ue de Léon a été à la dernière extrémité à wee un transport au cerveau, qui le renpareil A Marphise ; il est hors d'affaire. ci jusqu'à la fin de novembre, et puis brasser et mener chez moi mes petites enet au printemps, si Dieu me prête vie, je Provence : notre abbé le souhaite pour voir avec moi, et vous ramener; il y p long-lemps que vous serez en Provence. ai qu'il ne faudroit s'attacher à rien, et moment on se trouve le cœur arraché grandes et petites choses; mais le moyen? ac toujours avoir cette morale dans les me du vinaigre au nez, de peur de s'é-Je vous avoue, ma fille, que mon cœur su souffrir ; j'ai bien meilleur marché de nt et de mon humeur. Je suis très-convotre amitié. Ne croyez pas au moins que

besc. petite ville de Provence où se stient

fis-dire à la petite chienne de madame de , qui, selon Descartes, n'était qu'une ma-

je sois trop délicate et trop difficile; ma tendresse me pourroit rendre telle, mais je ne l'ai jamais écoutée; et quand elle n'est point raisonnable je la gourmande : mais croyez-moi de bonne foi , et dans le temps que je vous aime le plus, et que je crois que vous m'aimez, croyez que les choses qui m'ont touchée auroient touché qui que ce soit au monde. Je vous dis tout cela pour vous ôter de l'esprit qu'il y ait ancone peine à vivre avec moi, ni qu'il faille des observations fatigantes. Non, ma bonne, il faut faire comme vous faites, et comme vous avez su si bien faire quand vous avez voulu; cette capacité qui est en vous rendroit le contraire plus douloureux. Mais où vais-je? comptez au moins que vous ne perdez aucune de vos tendresses pour moi : je vois, et je sens tout, et j'ai toute l'application qui est inséparable de la grande amitié.

Je vons trouve admirable de faire des portraits de moi, dont la beauté vous étonne vous-même : savez-vous bien que vous vous jouez à me trouver médiocre, de la dernière médiocrité, quand vous me comparerez à votre idée pleine d'exagération? Voici qui ressemble un peu à détruire par sa présence : mais cela est vrai, il faut que cela passe. J'ai ri de ce Carpentras ' que vous enfermez pendant que vous avez affaire, en l'assurant qu'il veut faire la siesta. Vos dames sont bien dépeintes avec leurs habits d'oripeau : mais quels chiens de visages! je ne les ai jamais vus nalle part. Que le vôtre, que je vois avec ce petit habit uni, est agréable et beau! et que je voudrois bien le voir et le baiser de tout mon cœur! Au nom de Dieu, mon enfant, conservez-vous, évitez les occasions d'être effrayée. Je n'approuve guère d'avoir voyagé dans votre septième : je prie Dieu qu'il guérisse ce pauvre chevalier (de Buous); j'embrasse les vauriens. Vous ne pouviez pas me donner une plus petite idée de la place que j'ai dans le cœur de M. de Grignan, qu'en me disant que c'est le reste de ce que vous n'y occupez pas : je sais es que e'est que de tels restes; il faut être bien aisée à contenter pour en être satisfaite. Savez-vous que le roi a reçu M. d'Audilly comme nous aurions pu faire? Vivons, et laissons M. de Pomponne s'établir dans une si belle place.

Evêque de Carpentras, fort ennuyeux. C'étoit Gespard de Vintimille, mort le 6 décembre 1092.

#### 182.

#### A la même.

Aux Rochers, mercredi 23 septembre 1671.

Nous voilà, ma chère enfant, retombés dans le plus épouvantable temps qu'on puisse imaginer : il y a quatre jours qu'il fait un orage continuel; toutes nos allées sont noyées, on ne s'y promène plus. Nos maçons, nos charpentiers gardent la chambre; enfin j'en hais ce pays, et je souhaite votre soleil à tout moment; peut-être que vous souhaitez ma pluie; nous faisons bien toutes deux.

Nous avons à Vitré ce pauvre petit abbé de Montigni, évêque de Léon, qui part aujourd'hui, comme crois, pour voir un pays beaucoup plus beau que celui-ci. Enfin après après avoir été ballotté cinq ou six fois de la mort à la vie, les redoublements de la fièvre ont décidé en faveur de la mort: il ne s'en soncie guère, car son cerveau est embarrassé; mais son frère l'avocat-général : s'en soucie beaucoup, et pleure très-souvent avec moi; car je vais le voir, et suis son unique consolation : c'est dans ces occasions qu'il faut faire des merveilles. Du reste, je suis dans ma chambre à lire, sans oser mettre le nez dehors. Mon cœur est content, parce que je crois que vous vous portez bien; cela me fait supporter les tempêtes, car ce sont des tempêtes continuelles : sans le repos que me donne mon cœur, je ne souffrirois pas impunément l'affront que me fait le mois de septembre; c'est une trahison, dans la saison où nous sommes, au milieu de vingt ouvriers : je ferois un beau bruit : Quos ego! •

Je poursnis cette morale de Nicole que je trouve délicieuse; elle ne m'a encore donné aucune leçon contre la pluie, mais j'en attends, car j'y trouve tout; et la conformité à la volonté de Dieu me pourroit suffire, si je ne voulois un remède spécifique. Enfin je trouve ce livre admirable; personne n'a écrit comme ces messieurs, car je mets Pascal de moitié à tout ce qui est beau. On aime tant à entendre parler de soi et de ses sentiments,

que, quoique ce soit en mal, on en est charmé. J'ai même pardonné l'enflure du cœur en faver du reste, et je maintiens qu'il n'y a point d'autre mot pour expliquer la vanité et l'orgueil, qui sont proprement du vent : cherchez un autre mot. Jachèverai cette lecture avec plaisir. Nous lisons a l'histoire de France depuis le roi Jean; je veux la débrouiller dans ma tête, au moins autant que l'histoire romaine, où je n'ai ni parents, ni 🛎 encore trouve-t-on ici des noms de connoi enfin, tant que nous aurons des livres, nou n nous pendrons pas; vous jugez bien qu'avec ca humeur je ne suis point désagréable à notre 🌬 Nous avons pour la dévotion ce recueil des le de M. de Saint-Cyran, que M. d'Andilly veus verra, et que vous trouverez admirable. Ve mon enfant, tout ce que vous peut dire u solitaire.

On me mande que madame de Verneuilest malade. Le roi causa une heure avec le hon le d'Andilly, aussi plaisamment, aussi bor aussi agréablement qu'il il est possible : il ésit à de faire voir son esprit à ce bon vieillard, et ils tirer sa juste admiration; il témoigne qu'il del plein du plaisir d'avoir choisi M. de Pou qu'il l'attendoit avec impatience, qu'il annul: de ses affaires, sachant qu'il n'étoit pes rich. I dit au bon homme qu'il y avoit de la vanitéà bifi voir mis dans sa préface de Josephe qu'il avait tre-vingts ans, que c'étoit un péché; enfin en i on avoit de l'esprit. Le roi ajouta qu'il ne allate croire qu'il le laissat en repos dans son d qu'il l'enverroit quérir, qu'il vouloit le voir un homme illustre par toutes sortes de # Comme le bon homme l'assuroit de sa said roi dit qu'il n'en doutoit point, et que q servoit bien Dieu, on servoit bien son roi. B furent des merveilles; il eut soin de l' diner, et de le faire promener dans me ca PINC PR en a parlé un jour entier en l'adi M. d'Andilly, il est transporté, et dit de 🛚 en moment, sentant qu'il en a besoin : il 🜬 milier. Vous pouvez penser la joie que « causa, et la part que j'y prends. Je voud que mes lettres vous donnassent autant 🛎 🛚 que les vôtres m'en donnent. Ma chère e vous embrasse de tout mon cœur.

Au parlement de Rennes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Virgile, Enéide, livre 1, vers 134.

185.

A la même.

ochers, dimanche 27 septembre 1671.

, ma chère fille, ne parlons plus de nos lettres, cela ennuie de toute façon : trop de peine à m'en taire présente-Dieu merci, je les reçois depuis un e je le puis souhaiter, et vous pouvez peu plus franchement qu'à celui qui es, et que vous croyez toujours entrevous m'écrivez; cependant vous vouqu'il sache que vous m'aimez, vous rien là-dessus, et vous en parlez, ce sans crainte d'être entendue. Ce que les sur ce sujet me remplit le cœur. Je que je vous crois, et que cette confiance douceur de ma vie et le but de tous elle est accompagnée de plusieurs mais enfin ce sont des suites nécesand on ne souffre que par la tendresse, le la patience. Je finis toujours ce chatot que je puis ; je ne le finirois point, un soin extrême de finir.

vie que vous ayez une belle-sœur aitut vous puisse servir de compagnie et
tion, c'est une chose que je vous soumoment, et personne n'a plus besoin
l'une sociéte agréable; sans cela vous
l'esprit d'une si étrange manière, que
detruisez vous-même: vous ne vous
nt à des bagatelles; vous rèvez noir,
vez de la conversation. On ne peut être
the que je le suis de l'approbation que
a à cette aimable belle-sœur; je compte
adame de Rochebonne qui a de l'air du
et son esprit, et son humeur, et sa
si vous voulez lui faire mes compliavance, vous me ferez beaucoup de

de Pomponne en état d'être envié. priez sur cela bien agréablement. Je m cerire au bonhomme '; je vous ai dit

Mily, père de M. de Pomponne.

tont ce que je savois là-dessus : il m'a écrit deux fois depuis sa faveur, et moi aussi deux fois; il n'a rien de plus sensible que mon amitié, à ce qu'il me mande, et de voir que mes approbations ont vingt ans d'avance sur toutes celles qu'on va donner à son fils, et vingt ans dont il y a en des années difficiles à soutenir. Enfin voici un changement extraordinaire; c'est un plaisir que d'être spectateur. En voici encore un du comte de Guiche qui revient; mais je fais la charge de d'Hacqueville qui est depuis vingt jours au chevet du maréchal (de Gramont), malade, et qui sans doute vous aura mandé toutes choses, et la visite que le roi lui fit il y a cinq ou six jours. Je crois que Vardes ne sera pas long-temps à recevoir la même grace que le comte de Guiche; il me semble que leurs malheurs figurent ensemble ; c'est à vous à nons mander ce qu'on en espère en votre pays. Voilà une lettre que j'écris à votre évêque ; lisez-la, vous verrez mienx que moi si elle est à propos on non ; d'ici je ne la crois pas mal , mais ce n'est pas d'ici qu'il en faut juger. Vous savez que je n'ai qu'un trait de plume, ainsi mes lettres sont fort négligées; mais c'est mon style, et peut-être qu'il fera autant d'effet qu'un autre plus ajusté : si j'étois à portée d'en recevoir votre avis, yous savez combien je l'estime, et combien de fois il m'a réformée; mais nous sommes aux deux bouts de la France, en sorte qu'il n'y a qu'une chose à faire, qui est de juger si ma lettre convient ou non, et sur cela, de la donner ou de la brûler. Ce n'est pas sans chagrin qu'on sollicite une si petite chose, mais il faut se vaincre dans les sentiments qu'on auroit fort naturellement là-dessus; j'ai de plus à vous dire que j'ai vu faire ici des pas pour moins, et que tout ce qui vient tous les ans est excellent. et qu'enfin chacun a ses raisons. Pour vos dates, ma chère enfant, je suis de votre avis; c'est une légèreté que de changer tous les jours : quand on se trouve bien du 26 ou du 16, par exemple, pour-

Père du comte de Guiche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le comte de Guiche et le marquis de Vardes avoient été exilés presque en même temps; mais l'exil de ce dernier ne finit qu'en 1082. Le comte de Guiche avait composé avec Vardes cette lettre espagnole qui joue un si grand rôle dans les intrigues de ce règne. (Voycz ce qui en a été dit dans une note de la lettre du 11 mars précédent.)

quoi changer? c'est même une chore désobligeante pour ceux qui vous l'ont dit. Un bomme d'honneur, un honnête homme vous dit une chose bonnement et comme elle est, et vous ne le croyez qu'un jour; le lendemain qu'un autre vous dise autrement, vous le croyez; vous êtes toujours pour le dernier qui parle : c'est le moyen de faire autant d'ennemis qu'il y a de jours en l'an. Ne prenez point cette conduite, tenez-vous au 26 ou au 16, quand vous vous en trouverez bien; ne suivez point mon exemple, ni celui da monde corrompu, qui suit le temps et change comme lui, soyez constante, et croyes qu'an lien de vouloir vous sonnettre à mon calendrier, c'est moi qui approuve le vôtre : je fais juge M. le coadjuteur ou madame de Rochebonne si je ne dis pas bien. J'ai grande envie de savoir si vons aurez va ce pauvre Coulanges; cela est bien cruel qu'il ait pris la peine de faire tant de chemin pour vous voir un moment, et peut-être point du tout. Le pauvre Léon a toujours été à l'agonie depuis que je vous ai mandé qu'il se mouroit; il y est plus que jamais, et il saura bien mieux que vous si la matière raisonne. C'est un dommage extrême que la perte de ce petit évêque; c'étoit, comme disent nos amis, un caprit lummena sur la philosophie. Le vôtre l'est aumi : vos lettres sont ma vie; je ne vous dis pas la moitié ni le quart de l'amitié que j'ai pour vous.

184. °

A la mema

Aux Rochers , merorodi 20 septembre 1671.

Je crois qu'à présent l'opinion léonique est la plus assurée; il voit de quoi il est question, et si la matière raisonne ou ne raisonne pas, et quelle sorte de petite intelligence Dieu a donnée aux bêtes, et tout le reste. Vous voyex bien que je le crois dans le ciel, o che spero! il mourut lundi matin'; je fus à Vitré, je le vis, et je voudrois ne

la date de cette lettre a été exactement prise sur l'original, en sorte qu'on ne peut douter que l'évéque de Léan ne soit mort le 28 septembre, qui étoit le lundi dont parle madame de Sévigné, et non le 26 du même mois, comme on l'a prétendu selon l'avoir point vu. Son frère l'avon parut inconsolable; je lui offris de en liberté dans mes bois : il me dit qua allige pour chercher cette consolation petit évêque avoit trento-cinq ans; il avoit un des plus beaux esprits de les sciences; c'est ce qui l'a tué; qui la s'est épuisé. Vous n'avez pas trop détail, mais c'est la nouvelle du payvous en passiez par là; et puis lique la mort est l'affaire de tout lique les conséquences viennent bien nous.

Je lis M. Nicole avec un plaisir qu surtout je suis charmée du troisièm moyens de conserver la paix avec le lisez-le, je vous prie, avec attention comme il fait voir nettement le cœur comme chacun s'y trouve, et philoso, sénistes, et molinistes, et tout le mon qui s'appelle chercher dans le fond di une lanterne ; c'est ce qu'il fait : il un ce que nous sentons tous les jours, n'avons pas l'esprit de démêler, qui d'avoner; en un mot, je n'ai jama comme ces messieurs-là. Sans la comlecture, nous mourrions d'ennui press pleut sans cesse : il ne vous en faut vantage pour vous représenter not Mais vous, qui avez un solcil que j'en plains d'avoir quitté votre Grignan ; il vous y étiez eu liberté avec une bonne et, au milieu de l'automne, vous pour vous enfermer dans une petite vil blesse l'imagination. M. de Grignan il point différer son assemblée? N'en le maître? Et ce pauvre M. de Coulan il devenu? Notre solitude nous fait la té que nous nous faisons des affaires de et relis vos lettres avec un plaisir et ut que je souhaite que vous puissiez inje ne vous le saurois dire ; il y en a un

d'autres Mémoires, puisque mad. de Sét avoir été ce lundi-là à Vitré, et avoir vu

<sup>&</sup>quot;C'est l'un des plus heaux traités de A moignage de Voltaire n'est pas auspect a un chef d'œuvre, auquel on ne trouve en ce genre dans l'antiquité. (Siècle de la

vie ; les réponses font de l'occupation, à toujours du temps de reste. Notre p glorieux de toutes les douceurs que mulez; je suis contente de lui sur votre

Nouse, il fait des catéchismes les fêtes iches : il vent aller en paradis ; je lui dis euriosité, et alin d'être assuré une le soleil est un amas de poussière qui violence, ou si c'est un globe de feu. il interrogeoit des petits enfants; et, ors questions, ils confondirent le tout le sorte que, venant à leur demander vierge, ils répondirent tous l'un après c'étoit le créateur du ciel et de la terre. et ébranlé par les petits enfans; mais les hommes, des femmes et même des oient la même chose, il en fut persuadé, A l'opinion commune. Enfin il ne savoit etoit, et, si je ne fusse arrivée là-deso fut jamais tiré : cette nouvelle opifait un autre désordre que le mouvetites parties. Adieu, ma très chère enoyez bien que ce qui s'appelle se char se faire rire, c'est justement ce que Je vous embrasse très tendrement, et me laisser penser à vous et vous aimer cour.

185. \*

A la même ..

Rochers , dimanche à octobre 1671.

ilà donc à votre assemblée: je vous ai bien je trouvois mauvais que M. de Grinise en ce temps, pour vous ôter tout de votre séjour de campagne, et tout le tre bonne compagnie. Vous avez perda vre Coulanges, qui m'écrit de Lyon laisies, et ne songe plus qu'à s'en relarie, c'est-à-dire à Autry , d'où il ne erti sans l'espérance de vous voir : toute

pres de Gien appartenant à la comtesse occur de Coulanges. sa consolation, c'est de parler de vous avec ce chamarier de Rochebonne, qui ne peut se taire de vos perfections. Si je n'avois point trouvé ridicule de vous envoyer toutes mes lettres, je vous aurois envoyé celle-là avec celle du comte des Chapelles: mais voilà sa réponse qui suffira, avec deux autres lettres que je veux que vous ayez, celle de M. Le Camps et celle de M. d'Harouis. Je penseque, pour vous donner le temps de lire tout ce que je vous en envoie, la civilité m'obligeroit à finir ici ma lettre; mais je veux savoir auparavant si vous n'avez point ri de la réverie naturelle que je sis à Vitré, en priant ce gentilhomme de Basse-Bretagne de nous faire vitement diner. Je crus que cela yous feroit souvenir de cet homme à la Merci i, que je voulois qui raccommodat mes manches, et qui étoit le clerc d'un secrétaire du roi. Mais ce que vons me dites du soleil et de la lune, de M. de Chaulnes et de M. de Lavardin, est très bien dit, et pour vous, vous êtes toujours sur l'horizon. Cela est vrai, ma fille, vons ne vous reposez jamais, vous êtes toujours dans le mouvement, et je tremble quand je pense à votre état et à votre courage, qui assurément passe de beaucoup vos forces. Je conclus comme vous que, quand vous vous voudrez vous reposer, il ne sera plus temps, et qu'il n'y aura aucune ressource à vos fatigues passées. Cette pensée m'occupe et m'afflige beaucoup, car enfin ce ne sont plus ici les premiers pas, ce sont les derniers : ce sont des brêches sur d'autres brèches, et des abymes sur des abymes. Nous en parlons souvent, notre abbé et moi, quoique peu instruits; mais, à vue de pays, on juge bien où tont ceci peut aller : cet endroit est bien digne de votre attention, car il n'y va pas d'une chute médiocre. On va bien loin, dit-on, quand on est las, mais quand on a les jambes rompues, on ne va plus du tout. Je crois que vous êtes assez habiles pour appuyer sur ces considérations, et pour en parler avec notre coadjuteur, qui a tout ce qui est nécessaire pour vous bien conseiller; car il a un grand sens, un bon esprit, un courage digne du nom qu'il porte : il faut tout cela pour décider dans une occasion comme celle-ci. Notre abbé s'estime bien heureux que vous comptiez son avis pour quelque chose; il ne souhaite la vie et la santé que pour vous aller donner ses con-

<sup>&</sup>lt;sup>t</sup> A l'égliss des pères de la Merei, rue du Chaume.

seils, et prendre le jeton dont vous savez qu'il s'aide parfaitement bien. Voici, ma chère enfant, une lettre qui n'est pas délicieuse; mais encore faut-il parler quelquefois des choses importantes qui tiennent au cœur : vous savez d'ailleurs, et je vous l'ai dit en chanson, qu'on ne rit pas toujours. Non assurément, il s'en faut de beaucoup; cependant soyez en garde pour ne pas faire de la bile noire : songez uniquement à votre santé, si vous aimez la mienne, et croyez qu'aussitôt que je serai délogée à pâques, je ne penserai plus qu'à vous aller voir et à vous donner toutes les facilités possibles pour revenir avec moi dans un degré moins élevé, mais plus commode. Que dit Adhémar du retour du comte de Guiche? Adieu, mon enfant, je suis à vous. J'embrasse M. le lieutenant géréral qui n'est plus chas-Bettr.

#### 186 \*

#### A la même.

Aux Rochers, mercredi 7 octobre 1671.

Vous savez que je suis toujours un peu entêtée de mes lectures. Ceux à qui je parle ont intérêt que je lise de beaux livres. Celui dont il s'agit présentement, c'est cette Morale de Nicole; il y a un Traité sur les moyens d'entretenir la paix entre les hommes, qui me ravit; je n'ai jamais rien vu de plus utile, ni si plein d'esprit et de lumière; si vous ne l'avez pas lu , lisez-le ; et si vous l'avez lu , relisezle avec une nouvelle attention : je crois que tout le monde s'y trouve; pour moi, je suis persuadée qu'il a été fait à mon intention, j'espère aussi d'en profiter, j'y ferai mes efforts. Vous savez que je ne puis souffrir que les vieilles gens disent : Je suis trop vieux pour me corriger; je pardonnerois plutôt aux jeunes gens de dire : Je suis trop jeune. La jennesse est si aimable qu'il faudroit l'adorer, si l'ame et l'esprit étoient aussi parfaits que le corps ; mais quand on n'est plus jeune, c'est alors qu'il faut se perfectionner, et tâcher de regagner, par les bonnes qualités, ce qu'on perd du côté des agréables. Il y a long-temps que j'ai fait ces réflexions, ct, par cette raison, je veux tous les jours travailler à mon esprit, à mon ame, à mon cœur, à mes sentiments. Voilà de quoi je suis pleine et de quoi je

remplis cette lettre, n'ayant pas beaucoup d'autres sujets.

Je vous crois à Lambesc, mais je ne vous vois pas bien d'ici; il y a des ombres dans mon imagination qui vous couvrent à ma vue. Je m'étois hit le château de Grignan, je voyois votre appartement, je me promenois sur votre terrasse, j'allois à la messe dans votre belle église ; mais je ne 🖦 plus où j'en suis : j'attends avec impatience des ar velles de ce lieu-là et des manières de l'évêque. I y avoit dans mon dernier paquet une lettre qui me donnoit beaucoup d'espérance. Quoique vous ayes été deux ordinaires sans m'écrire, j'espère un pa vendredi d'avoir une lettre de vous , et si je n'en si point, vous avez été si prévoyante, que je ne seni point en peine; il y a des soins, comme, pr exemple, celui-là, qui marquent tant de houté, à tendresse et d'amitié, qu'on est charmé. A ma très chère et très aimable; je ne veux p vous écrire davantage aujourd'hui, quoique loisir soit grand : je n'ai que des riens à vous a der, c'est abuser d'une lieutenante-générals qui tient les états dans une ville, et qui n'est passes affaires; cela est bon quand vous êtes dans with palais d'Apollidon. Notre abbé, notre Mousse aut toujours tout à vous ; et pour moi, ma fille, sig besoin de vous dire ce que je vous suis et ce 🕶 vous m'êtes?

Le comte de Guiche est à la cour tout sei de son air et de sa manière, un héros de roman, qui ne ressemble point au reste des hommes : velle qu'on me mande.

## **187.**

## A la même.

Aux Rochers, dimanche 11 octobre 162

Vous avez été fâchée de quitter Grignan; ma avez eu raison; j'en ai été quasi aussi triste vous, et j'ai senti votre éloignement de vingt limber comme je sentirois un changement de climat. Ille ne me console que la sûreté où vous acres à le pour votre santé; vous accoucherex au bout de l'année que je passois avec vous; il est vraique ne peut pas avoir moins perdu de temps que ma la compara de l'année que je passois avec vous; il est vraique ne peut pas avoir moins perdu de temps que ma la compara de l'année que je passois avec vous; il est vraique ne peut pas avoir moins perdu de temps que ma la compara de l'année que je passois avec vous; il est vraique ne peut pas avoir moins perdu de temps que ma la compara de la comp

arez fait : mais si, après cette conche-ci, M. de Gngnan ne vous donne quelque repos, comme on aut à une bonne terre, bien loin d'être persuadée de son amitié, je croirai qu'il vent se défaire de voes; et le moven de résister à ces continuelles faugues? Iln'y a ni jeunesse, ni santé, qui n'en soient truites. Enfin je lui demande pour vous cette marque de sa tendresse et de sa complaisance : je ae veux point vous trouver grosse, je veux que vous rmiez vous promener avec moi dans ces prés, que mes me promettez, et que nous mangions de ce brin muscat, sans crainte de la colique. Nous ne resons qu'à notre voyage; et si notre abbé peut etre bon à quelque chose, il sera au comble ters disirs: vous nous souhaitez, il n'en faut pas ant pour pous faire voler vers vous. Nous quitteno les Rochers à la sin du mois qui vient ; il me emble que ce sont les premiers pas, et j'en sens k la joie : j'en aurai beaucoup si vous arrivez à Aix en bonne santé.

le ne trouve pas bien prudent d'avoir fait ce mage de Lambese au milieu de votre sept. Mais Telle folie de s'appeler M. et madame de Grignan, ale chevalier de Grignan', et venir vous faire la mercuce ? Qu'est-ce que ces Grignan-là? Pourn'étes vous pas uniques en votre espèce? Celle was scorpions me fait grand'peur; vous savez ben au moins que leur piqure est mortelle : je suis raudée que, puisque vous avez des bâtiments er vous garantir du chaud, vous n'êtes point sai sans de l'huile de scorpion, pour vous servir & outre-poison. Je ne connoissois la Provence que be grenadiers, les orangers et les jasmins: Sucrome on nous la dépeint. Pour nous, ce sont schitaignes qui font notre ornement; j'en avois ve-jour trois ou quatre paniers autour de moi; a la bouillir, j'en tis rôtir, j'en mis dans ma poon en sert dans les plats, on marche dessus; " b Bretagne dans son triomphe.

d'Usez est à son abbaye près d'Angers : il m'a son exprès; il dit qu'il me viendra voir, pe n'en crois rien : il dit que vous êtes adoce, et adorée de tous les Griguan, je le crois : il lites ici au moins autant, sans offenser personnelle sur oncle est comme je le souhaite sur

la doient d'une maison aucienne, établie à

votre snjet; Dieu nous le conserve. La Mousse approuve fort que vous laissiez reposer votre lettre; on ne juge jamais bien d'abord de ces sortes d'ouvrages; il vous conseille même de la faire voir à quelqu'un de vos amis, ils en jugent micux que nous-mêmes; en attendant il est tout à vous. Que dirai-je à nos Grignan? Vous êtes bien méchante de leur faire voir toutes mes folies: pour vous qui les connoissez, il n'est pas possible de vous les cacher; mais eux avec qui j'ai mon honneur à garder... Adieu, ma chère enfant, je vous recommande ma vie, vous savez ce que vous avez à faire pour la conserver.

### 188.

#### A la même.

Aux Rochers, mercredi 14 octobre 1671.

Je m'en vais vous mander un petit secret; n'en parlez pas, je vous prie, si personne ne vous l'a mandé. Vous saurez que notre pauvre d'Hacqueville 'a tant fait, et s'est tant tourmenté autour de ses amis, qu'il en est tombé malade, on prend même plaisir à dire que c'est de la petite vérole, et qu'il a vu tous les jours M. de Chevreuse qui l'a; je ne le crois point, mais voici ce qui est. On lui a écrit une lettre d'une main inconnue, par laquelle on lui demande une heure du lendemain, pour une consultation qui doit se faire chez le cardina de Retz. On marque ensuite toutes les heures du jour, comme il a accoutumé de les employer; on le prie de venir voir donner un remède à cinq heures à M. le maréchal de Gramont, et d'aller quérir dans son carrosse M. Brayer pour le petit Monaco; on l'avertit d'envoyer savoir des nouvelles de tous les malades dont on lui fait la liste; on le conjure de ne pas manquer de se trouver le soir chez mademoiselle de Clisson 1, qui a de grands maux de mère; on parle du commerce de Provence et de tous les pays de l'Europe, et l'on finit par, dormez, dor-

C'est de lui qu'on disoit les d'Hacqueville, parce qu'il étoit d'un caractère si officieux qu'il se reprodussoit en quelque sorte pour le service de ses amis.

amis.

<sup>9</sup> Fille d'honneur de Madame; elle fut mariée au marquis de Roquelaure.

mez, vous ne sauriez mieux faire. Enfinil a montré cette lettre avec un tel chagrin, que je meurs de peur que cela n'augmente sa fièvre. Ne me citez jamais sur la vie; on vous le mandera peutêtre d'ailleurs.

Je sais que M. de Coulanges a eu le courage de vous aller chercher à Lambesc. Ma fille, que je l'aime d'avoir pris cette peine! qu'il a bien fait! qu'il est aimable! que je l'embrasserai de bon cœur! et que vous méritez bien qu'on en fasse davantage pour vous! mais tout le monde n'est pas digne de le comprendre, et c'est un mérite que d'être entré, comme il l'a fait, dans cette vérité. Aussi vous lui avez écrit des merveilles, et je vous en loue et vous en remercie, car vous savez comme je l'aime. Adhémar sera trop aise de revenir avec lui.

L'abbé Têtu est retourné en Touraine, n'ayant pu durer à Paris; et pour varier un peu la phrase, il a mené à ce second voyage toute la case de Richelieu. Si vous pouviez croire que ce fût pour vous que Paris lui fût insupportable, vous seriez bien glorieuse; mais vous seriez seule de votre sentiment.

Il y a de la division dans la maison de Gramont entre les deux frères, notre ami d'Hacqueville est fort mélé là-dedans. Louvigny n'a pas assez d'argent pour acheter la charge<sup>3</sup>; je ne sais si l'on vous mande ce détail.

J'étois hier dans une petite allée à main gauche du mail, très-obscure, je la trouvai belle; je fis écrire sur un arbre : E di mezzo l'orrore, esce il diletto.

Si M. de Coulanges est encore avec vous, embrassez-le pour moi, en l'assurant que je suis fort contente de lui. Et ces pauvres Grignan n'auroientils rien? Et vous, ma chère petite, quoi! pas un mot d'amitié? 189.

### A la même.

Aux Rochers, dimanche 18 octobre 1871.

L'envie que vons avez d'envoyer ma premire lettre à quelqu'un, afin qu'elle ne soit pas perdue, m'a fait rire, et souvenir d'une Bretonne qui vuloit avoir un factum qui m'avoit fait gagner un procès, comme un sûr moyen de gagner le sien.

Vous voilà donc à Lambesc, ma fille, mais vous étes grosse jusqu'au menton. La mode de Prevence me fait peur. Quoi! ce n'est donc rien qui de ne faire qu'un enfant; une fille n'oservit s'et plaindre, et les femmes en font ordinairement des ou trois. Je n'aime point cette grosseur execute; tout au moins cela vous donne de cruelles incommodités.

Écoutez, M. le Comte, c'est à vous que je park, vous n'aurez que des rudesses de moi pour tor vos douceurs : vous vous plaisez dans vos curren au lieu d'avoir pitié de ma fille, vous ne lieu qu'en rire; il paroît bien que vous ne savez ce qui c'est que d'accoucher. Mais écoutez, voici ant nouvelle que j'ai à vous dire : c'est que, si, que ce garçon-ci, vous ne lui donnez quelque repti, je croiral que vous ne l'aimez point, et que 🖚 ne m'aimez point aussi, je n'irai point en Provents vos hirondelles auront beau m'appeler, point à nouvelles; et de plus, j'oubliois ceci; c'est que t vous ôterai votre femme : pensez-vous que je 100 l'ai donnée pour la tuer, pour détruire sa santi, si beauté, sa jeunesse? Il n'y a point de railleit, l vous demanderai cette grace à genoux en temps lieu; en attendant, admirez ma confiance de wa faire une menace de ne point aller en Protess Vous voyez par-là que vous ne perdez ni wit amitié, ni vos paroles; nous sommes persus notre abbé et moi, que vous serez fort aite à nous voir. Nous vous mênerons La Mousse, vous rend grace de votre souvenir : et porte que je ne trouve point une femme grame, et tojours grosse, et encore grosse, vous verez f nous ne sommes pas des gens de parole: en 🕈 tendant, ayez-en un soin extrême, et prenez gut qu'elle n'accouche à Lambesc. Adieu, mon de Comte.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A l'abbaye de Fontevrauld, dont madame de Rochechouart étoit abbesse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le comte de Guiche et le comte de Louvigny, depuis duc de Gramont.

depuis duc de Gramont.

<sup>3</sup> De colonei des gardes françoises.

Je reviens à vous, ma belle, et vous dis donc que je vous plains fort; songez à ne point accoucher & Lambesc; quand vous aurez passé le liuitième, il n'y a plus d'heure. Vous avez présentement M. de Coulanges; qu'il est heureux de vons voir! qu'il a bien fait d'avoir pris courage, et vous de l'avoir pressé! embrassez-le pour moi, et tous vos Grignan, car on ne sauroit s'empêcher de les ainier. Ma tante: me mande que votre enfant pince tout comme vous; elle est méchante : je meurs Genvie de la voir; hélas! j'aurois grand besoin de cet homme noir pour me faire prendre un chemin dans l'air; celui de terre devient si éponvantable, que je crains quelquefois que nous ne segons assièges ici par les eaux. Il est vrai qu'après was avoir vue partir pour la Provence, au milen des abymes, il faut croire qu'il n'y a rien d'impossible.

Je reviens à votre histoire : je m'étois moquée de celle de La Mousse; mais je ne me moque pas de œlle-ci : vous me l'avez très-bien contée, et si bien j'en frissonnois en la lisant, le carur m'en batuit; en vérité, c'est la plus étrange chose du mode. Cet Augerenfin, c'est un garçon que j'ai vu, a qui je parlerai, et qui conte cela tout naivement; p. crois que rien ne peut être plus positif; c'est un alphe assurément. Après la promesse que vous bies, je ne doute pas qu'il n'y ait presse à qui apportera ici; la recompense est digne d'être ien disputée; et si je ne vous vois arriver, je croira que cela vient de la guerre que cette préféce aura énue entre eux; cette guerre sera um bondée, et si les sylphes pouvoient périr, ils re pourroient le faire dans une plus belle occa-L. Entio, ma fille, je vous remercie mille fois wavoir si bieu conté cette histoire d'original : ca la première de cette nature dont je voudrois apandre.

le trouve plaisants les miracles de votre solitaire:

les croit, j'en doute fort, et M. de Gri
les grande raison de l'aller prêcher de temps

lemps: sa vanité pourroit bien le conduire du

le de son désert dans le milieu de l'enfer; ce

d'un beau chemin; il n'eût pas été besoin de

le cate tant de peine: s'il ne va que là, on y va

fort bien de partout. Je craindrai fort pour son salut, jusqu'à ce que vous m'en assuriez : je vous crois, et je sais que vous êtes tout comme il faut pour n'être persuadée qu'à bonnes enseignes. Dieu est tout puissant, qui est-ce qui en doute? mais nous ne méritous guère qu'il nous montre sa puissance.

Je suis fort aise que M. de Griguan ait blen larangué, cela est agréable pour soi; on ne se soucie
pas des autres. M. de Chaulnes parla bien aussi,
un peu pesamment, mais cela n'étoit pas mal à un
gouverneur. Pour M. de Lavardin, il a la langue fort
bien pendue. J'ai mandé à Corbinelli qu'assurément son paquet avoit été perdu avec tant d'autres
lettres que je regrette tous les jours. Adieu, ma
chère enfant, je vous aime si passionnément que
j'en cache une partie, de peur de vous accabler.
Je vous remercie de vos soins, de votre amitlé, de
vos lettres; ma vie tient à toutes ces choses-là.

190.

A la même.

Aux Rochers, mercredi 21 octobre 1671.

Que votre ventre me pèse, ma chère petite! Songez que vous n'êtes pas seule à étouffer, et que le grand interêt que je prends à votre santé me feroit devenir habile, si j'étois auprès de vous. Les avis que je donne à la Deville feroient croire à madame Moreuu que j'aurois eu des enfants: en vérité, j'en ai beaucoup appris depuis trois ans. J'avoue que d'abord l'honnêteté et la préciosité d'un long veuvage m'avoient laissée dans une profonde ignorance; mais je deviens matrone, à vue d'œil.

Vous avez présentement M. de Coulanges; il vous aura bien réjoui le cœur; mais quand vous recevrez cette lettre, vous ne l'aurez plus; je l'aimerai toute ma vie du courage qu'il a eu de vous aller trouver jusqu'à Lambese. J'ai fort envie de savoir des nouvelles de ce pays-là: je suis accablée de celles de Paris; surtout, la répétition du mariage de Monsteur me fait sécher sur pient; je suis en butte à tout le monde, et tel qui ne m'a point écrit, se réveille pour mon malheur afin de me l'apprendre. Je viens d'écrire à l'abbé (Le Camus)

'la marquise de la Trousse, née Coulanges.

Mais que dites-vous de mon mari, l'abbé d'Effiat? Je suis bien malheureuse en maris: il épouse une jeune nymphe de quinze ans ', fille de M. et de madame de La Bazinière, façonnière et coquette en perfection; le mariage se fait en Touraine, il a quitté quarante mille livres de rente de hénéfices pour.... Dieu veuille qu'il soit content, tout le monde en doute, et trouve qu'il auroit mieux fait de s'en tenir à moi.

M. d'Harouis m'écrit ceci : « Mandez à madame de Carignan \* que je l'adore; elle est à ses petits » états; ce ne sont pas des gens comme nous, qui » donnons des cent mille écus, mais au moins » qu'ils lui donnent autant qu'à madaine de » Chaulnes pour sa bien-venue. » Il aura beau souhaiter, et moi aussi; vos esprits sont secs, et leur cœur s'en ressent; et le soleil boit toute leur humidité, et c'est ce qui fait la bonté et la tendresse. Ma fille, je vous embrasse mille fois, je suis toujours dans la douleur d'avoir perdu un de vos paquets la semaine passée : la Provence est devenue mon vrai pays; c'est de là que viennent tous mes biens et tous mes maux. J'attends toujours les vendredis avec impatience, c'est le jour de vos lettres. Saint-Pavin fit autrefois une épigramme sur les vendredis, qui étoient les jours qu'il me voyoit chez l'abbé; il parloit aux Dieux, et finissoit:

> Multipliez les vendredis, Je vous quitte de tout le reste.

A l'applicazione, signora. M. d'Angers 3 m'écrit des merveilles de vous; il a fort vu M. d'Usèz 4, qui ne peut se taire de vos perfections; vous lui êtes très obligée de son amitié; il en est plein, et la répand avec mille louanges qui vous font admirer.

<sup>4</sup> Marie-Anne Bertrand de La Bazinière n'épousa point l'abbé d'Effiat comme le bruit en couroit alors; elle épousa depuis le comte de Nancré.

Plaisanterie au sujet de la méprise d'un gentilhomme breton, qui buvant à la santé de madame de GRIGNAN, pendant les états, disoit madame DE CARIGNAN; ce qui fut suivi de plusieurs autres Bretons.

<sup>5</sup> Henri Arnauld, évêque d'Angers.

Mon abbé vous aime très parfaitement. La Mouse vous honore, et moi je vous quitte: ah! marêtre, un mot aux chers Grignan.

193. \*

#### A la même.

#### Aux Rochers, dimanche it nevembre 1674.

Si cette première lettre de Coulanges que j'ai perdue étoit comme les trois autres, il en faut plesrer; car, tout de hon, on ne peut écrire plus agrésblement : vous faites un dialogue entre vous atres, qui vaut tout ce qu'on peut dire; chacun y dit son mot très plaisamment. Pour vous, ma sue, je vous reconnois bien à consentir que Coulan s'en aille demain, plutôt qu'à demeurer avec von toute sa vie; cette éternité vous fait peur, comme à moi d'aller en litière avec quelqu'un ; je ne ven point vous dire la seule personne du monde avec qui j'y voudrois aller. Je suis fort aise de conneitre Jacquemart et Marguerite :; il me semble que je suis avec vous tous, et il me semble que je vos vois et M. de Coulanges. Il faut avouer que vois êtes une honnête femme de vous ajuster o vous faites en Provence avec votre mari, et d'avei passé neuf mois avec nous à Paris, comme u vraie demoiselle de Lorraine : vous souvient-il de ce manteau noir, dont vous nous honoriez tous la jours? J'espère que je renouvellerai tous vos aj ments quand j'arriverai à Grignan, mais po grossesse, mon cher Grignan, je vous en en tendrement ; ayez pitié de votre aimable fe laissez-la reposer comme une bonne terre; si wa me le promettez, je vous aimerai de tout mon esse. Je comprends , ma fille , la crainte que yous aveils perdre votre premier président :; votre imagi tion va vite, car il n'est point en danger : ve tours que me fait la mienne à tout moment; 22 semble toujours que tout ce que j'aime, tout es qui

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jacques Adhémar de Monteil, évêque d'Usez, oncle de M. de Grignan, alors à son abbaye de Saint-Georges-sur-Loire, diocèse d'Angers.

<sup>&#</sup>x27;C'est ainsi qu'on nomme à Lambese les des figures qui frappent les heures à l'horloge du les froi de cette ville, où se trouvoit alors madant à Grignan pendant la tenue de l'assemblée des étal de Provence.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. de Forbin d'Oppède; il mourat le 14 \*\*

sa'est bon, va so'échapper; et cela donne de telles tristesses à mon cœur, que si elles étoient contianelles comme elles sont vives , je n'y pourrois pas résister ; sur cela il faut faire des actes de résignation à l'ordre et à la volonté de Dien. M. Nicole a'est-il pas encore admirable là-dessus? J'en suis charmée, je n'ai rien vu de pareil. Il est vrai que dest une perfection un peu au-dessus de l'humanité, que l'indifférence qu'il veut de nous pour l'estime on l'improbation du monde; je suis moins capa-Me que personne de la comprendre; mais, quoique dans l'exécution on se trouve foible, c'est pourunt un plaisir que de méditer avec lui, et de faire reflexion sur la vanité de la joie, ou de la tristesse, cor nous recevons d'une telle fumée; et à force de trouver ses raisonnements vrais, il ne seroit pas impossible qu'on s'en servit dans certaines occacons. En un mot, c'est toujours un trésor, quoi que nous en puissions faire, d'avoir un si bon miwir des foiblesses de notre cœur. M. d'Andilly est ausi content que nous de ce heau livre.

M. de Coulanges vous a gagné votre argent; mais was avez bien ri en récompense : rien ne peut esaler ce qu'il a écrit à sa femme. Je ne crois pas pe je le quitte cet hiver, tant je serai ravie de ester de vous avec un homme qui vous a vue et chairre de si près. Pour Adhémar, puisqu'il est nechant, je le chasserai; il est vrai qu'il a un régimant, et qu'il entrera par force. On me mande que ce régiment est une distinction agréable ; mais s'est-ce point aussi une ruine? Ce que je trouve de o, c'est que le roi se soit souvenu du chevalier de Gornan, en absence; plut à Dieu qu'il se souvint na de son ainé, puisqu'il va bien jusqu'en Suède der her de lidèles serviteurs. On dit que M. de i appoune fait sa charge comme s'il n'avoit jamais lit antre chose ; personne ne s'y est trompé.

l'aime le coadjuteur de m'aimer encore. Adhé
car, chevalier, approchez-vous, que je vous em
le livre de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

des qu'en M. de Grignan; j'ai des liens de tous

le livre de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

des qu'en M. de Grignan; j'ai des liens de tous

le livre de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de Grignan; j'ai des liens de tous

le livre de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de Grignan; j'ai des liens de tous

le livre de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de Grignan; j'ai des liens de tous

le livre de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de Grignan; j'ai des liens de tous

le livre de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

le livre de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute de M. Nicolepasse en moi d'aussi heanx

de cute d'aussi heanx

de cute d'aussi heanx

de cute d'aussi heanx

de cute d'aussi

frir, présentement que vous êtes dans votre neuvième? M. le Comte, j'ai bien de la peine à vous pardonner d'avoir mis encore ma fille en cet état, et je suis bien aise que vous remarquiez quand je ne fais point mention de vous dans mes lettres : voilà justement ce que je voulois. Conservez-vous, ma fille, si vous m'aimez. Je sens de la tristesse de voir tous vos visages de Paris vous quitter l'un après l'autre; il est vrai que vous avez votre mari, qui est aussi un visage de Paris. Ma fille, il ne faut point se lai-ser oublier dans ce pays-là, il faut que je vous ramène, je vous en ferai demeurer d'accord.

Le mariage de l'abbé d'Efflat n'est point fait, comme on me l'avoit mandé; il demande du temps pour y penser, et je crois cette affaire rompue.

194.

A la même.

Aux Rochers, mercredi 4 novembre 1671.

Ah! ma fille, il y a aujourd'hui deux ans qu'il se passa une étrange scène à Livry , et que mon cœur fut dans une terrible presse: mais il faut passer légérement sur de tels souvenirs. Il y a de certaines pensées qui égratignent la tête. Parlons un peu de M. Nicole, il y a long-temps que nons n'en avons rien dit. Je trouve votre réflexion fort bonne et fort juste sur l'indifférence qu'il veut que nons ayons pour l'approbation ou l'improbation du prochain. Je crois, comme vous, qu'il faut un pen de grace, et que la philosophie seule ne suffit pas. Il nous metàsi haut prix la paix et l'union avec le prochain, et nous conseille de l'acquérir aux dépens de tant de choses, qu'il n'y a pas moyen après cela d'être indifférente sur ce que le monde pense de nous. Devinez ce que je fais, je recommence ce traité; je voudrois bien en faire un bouillon et l'avaler. Ce qu'il dit de l'orgueil et de l'amour-propre, qui se trouvent dans toutes les disputes, et que l'on couvre du beau nom de l'amour de la vérité, est une chose qui me ravit. Ensin ce traité est sait pour

<sup>1</sup> Il s'agit encore ici de la fausse couche de madame de Grignan, arrivée à Livry la 4 novembre 1669.

bien du monde; mais je crois qu'on n'a eu principalement que moi en vue. Il dit que l'éloquence et la facilité de parler donnent un certain éclat aux pensées; cette expression m'a paru belle et nouvelle; le mot d'éclat est bien placé, ne le trouvezvous pas? Il faut que nous relisions ce livre à Grignan; si j'étois votre garde pendant votre couche, ce seroit notre fait : mais que puis-je vous faire de si loin? Je fais dire tous les jours la messe pour vous; voilà mon emploi, et d'avoir bien des inquiétudes qui ne vous serviront de rien, mais qu'il est impossible de n'avoir pas. Cependant j'ai dix ou douze ouvriers en l'air, qui élèvent la charpente de ma chapelle, qui courent sur les solives, qui ne tiennent à rien, qui sont à tout moment sur le point de se rompre le cou, qui me font mal au dos à force de leur aider d'en bas. On songe à ce bel effet de la Providence, que fait la cupidité; et l'on remercie Dieu qu'il y ait des hommes qui, pour douze sous, veuillent bien faire ce que d'autres ne feroient pas pour cent mille écus. « O trop heu-» reux ceux qui plantent des choux! quand ils ont » un pied à terre, l'autre n'en est pas loin. » Je tiens ceci d'un bon auteur 1. Nous avons aussi des planteurs qui font des allées nouvelles, et dont je tiens moi-même les arbres, quand il ne pleut pas à verse ; mais le temps nous désole , et fait qu'on souhaiteroit un sylphe peur nous porter à Paris. Madame de La Fayette me mande que, puisque vous me contez sérieusement l'histoire d'Auger, elle est persuadée que rien n'est plus vrai, et que vous ne vous moquez point de moi. Elle croyoit d'abord que ce fût une folie de Coulanges, et cela se pouvoit très bien penser; si vous lui en écrivez, que ce soit sur ce ton.

M. de Louvigny, comme vous voyez, n'a paseu la force d'acheter la charge ' de son père. Voilà M. de La Feuillade ' bien établi; je ne croyois pas qu'il dût si bien rentrer dans le chemin de la fortune. Ma tante a eu une bouffée de fièvre qui m'a fait peur.

\* Rabelais dans Panurge.

De colonel des gardes françoises, dont le maréchal de Gramont et le comte de Guiche son fils, reçu en survivance, firent agréer au roi leur démission en ce temps-là.

<sup>3</sup> François d'Aubusson, duc de La Feuillade, depuis maréchal de France, succéda au maréchal de Gramont, et fut installé par le roi, le 4 janvier 1672, dans la charge de colonel des gardes françoises.

Votre petite fille a mal aux dents et pince comme vous, cela est plaisant. Que vous dirai-je de plus? Songez que je suis dans un désert; jamais je n'ai vu moins de monde que cette année. La Troche, que j'attendois, est malade. Nous sommes donc seuls, nous lisons beaucoup, et l'on trouve le aoir et le lendemain comme ailleurs. Adieu, ma chère enfant, je suis à vous sans aucune exagération, ni fin de lettre, hasta la muerte i inclusivement: j'embrasse M. de Claudiopolis et le colonel Adhémar et le beau chevalier. Pour M. de Grignan, il a son fait à part.

#### 495.

#### A la même.

#### Aux Rochers, mercredi 11 novembre 1671.

Plût à Dieu, ma fille, que de penser continuellement à vous avec toutes les tendresses et les inquiétudes possibles vous pût être bon à quelque chose! il me semble que l'état où je suis ne devroit point vous être entièrement inutile : cependant il ne vous sert de rien; et de quoi pourroit-il vous servir à deux cents lieues de vous? Je crois que l'on songe à tout où vous êtes, qu'on a toutes les prévoyances, qu'on a pris le bon parti, entre aller à Aix, ou retourner à Grignan, qu'on a fait venir de bonne heure une sage-femme pour vous y accoutumer un peu, et vous épargner au moins ce qu'on peut vous épargner, je veux dire, le chagrin et l'impatience que donne un visage entièrement inconnu. Pour une garde, il faut que vos femmes vous secourent en cette occasion; elles se souviennent de tout le manège de madame Moreau; et vous, ma fille, vous aurez soin de garder le silence, d vous ne croirez pas faire, comme à Paris, un fort bon marché, d'acheter le plaisir de parler par 🖦 grand accès de sièvre. Que vous dirai-je ensia? que vous puis-je dire que des choses à-pen-près de cet agrément? J'ai la tête pleine de tout ceci, je vous en parle, cela est naturel; si cela vous ennui cela est naturel aussi : je ne suis point blessée de toutes les choses qui sont à leur place; il faudroit

¹ Jusqu'à la mort.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. le coadjuteur d'Arles. Il avoit été sacré évêque de Claudiopolis le 11 décembre 1667.

donc ne point vons écrire jusqu'à ce que je susse que vous êtes accouchée, et ce seroit une étrange chose; il vant mieux, ma tille, que vous accoutumiez votre esprit à souffrir les pensées justes et naturelles, dont on est rempli dans certaines occacions : peut-être que vous serez accouchée quand vous recevrex cette lettre; mais qu'importe, pourvu qu'elle vous trouve en bonne santé. J'attends vendredi avec de grandes impatiences; voilà comme je suis à toujours pousser le temps avec l'épaule, et c'est ce que je n'aimois point à faire, et que je n'avou fait de ma vie , trouvant toujours que le temps resrche assez, sans qu'on le hâte d'aller. Madame de La l'avette me mande qu'elle vous va écrire, je crois qu'elle n'aura pas manqué de vous apprendre que La Marans entra l'autre jour chez la reine à la comedie espagnole, tout effarée, ayant perdu la tramontane dès le premier pas ; elle prit la place de madame Dufresnoi, on se moqua d'elle, comme d'une folle très mal apprise.

L'autre jour, Pomenars passa par ici; il venoit de Laval, où il trouva une grande assembléo de penple; il demanda ce que c'étoit. C'est , lui diton, que l'on pend en effigie un gentilhomme qui avoit enlevé la tille de M. le comte de Créance; cat homme-là, sire, c'étoit lui-meme. Il approcha, il trouva que le peintre l'avoit mal habillé; il s'en plaignit; il alla souper et coucher chez le juge qui l'avoit condamné; le lendemain, il vint ici en se pamant de rire ; il en partit cependant dés e grand matin, le jour d'après.

Pour des devises, hélas! ma fille, ma pauvre tèle n'est guère en état de songer, ni d'imaginer: reprendant comme il y a donze heures au jour, et plus de cinquante à la nuit, j'ai trouvé dans ma memorire une susée poussée fort haut, avec ces unts : Che peri, pur che s'innalzi. Plût à Dieu que je l'eusse inventée ' je la trouve toute faite pour Adverbar, qu'elle périsse pourre qu'elle s'élève; perains de l'avoir vue dans ces quadrilles; je ne ien souviens pourtant pas précisément; mais je la trouve si jolie, que je ne crois point qu'elle swane de moi. Je me souviens bien d'avoir vu dans un livre, au sujet d'un amant qui avoit été sez hardi pour se déclarer, une fusée en l'air, wer ces mots : Da l'ardore l'ardire : elle est

belle, mais ce n'est pas cela. Je ne sais même si celle que je voudrois avoir faite est dans la justesse des devises ; je n'ai aucune lumière là-dessus; mais en gros elle m'a plu; et si elle étoit bonne et qu'elle se trouvât dans les quadrilles, ou dans un cachet, ce ne seroit pas un grand mal; il est difficile d'en faire de toutes nouvelles. Vous m'ayez entendue mille fois ravander sur ce demi-vers du Tasse que je voulois employer à toute force, l'alte non temo : j'ai tant fait que le comte des Chapelles a fait faire un eachet avec un aigle qui approche du soleil, l'alte non temo :; il est joli. Ma pauvre enfant, peut-être que tout cela ne vaut rien, et je ne m'en soucierai guère, pourvu que vous vous portiez bien.

196.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 15 novembre 1071.

Quand je vous ai mandé si vous n'aviez point jeté mes dernières lettres, c'étoit un air; car, de honne foi , quoiqu'elles ne méritent point tout l'honneur que vous leur faites, je crois qu'après avoir gardé celles que je vous écrivois, quand vous faisiez des poupées, vous garderez celles-ci : mais il n'y a plus de cassettes capables de les contenir : hélas! il faudra des coffres.

Je ne crois pas qu'il y ait rien de plus plaisant que ce que vous dites du nom d'Adhémar. Enfin la seule rature de ses lettres , c'est à la signature". Je suis bien empêchée pour le nom du régiment; je vous en ai mandé mon avis. Vous savez comme je suis pour Adhemar, et que je voudrois le maintenir au péril de ma vie 3; mais je crains que nous ne soyons pas les plus forts. Pour la devise 4, elle est jolie.

Che peri, pur che m' innalzi.

Je ne crains pas de m'élever. Ou bien je ne crains pas les choses élevées.

<sup>1</sup> Le chevalier de Grignan avoit pris depuis peu le nom d'Adhémar, et il n'avoit pas encore l'habitude de le signer.

<sup>3</sup> Le régiment dont il s'agit étoit un de ceux qu'on nommoit dans la cavalerie, régiments des gentilshommes, et qui portoient le nom des colonels. Celuiel s'appela Grignan, et ne quitta ce nom qu'à ta mort du marquis de Grignan, arrivée en 1705. <sup>4</sup> Le corps de cette divise étuit une fusée volante.

<sup>&#</sup>x27; Ma hardiesse vient de mon ardeur.

Voilà le vrai discours d'un petit glorieux, d'un petit ambitieux, d'un petit téméraire, d'un petit impétueux, d'un petit maréchal de France. J'ai bien envie d'en savoir votre avis, et où je l'ai pôchée, car je ne crois pas l'avoir faite. Pour M. de Grignan, ah! je le crois; je suis assurée qu'il aime mieux une grive que vous; et sur ce pied-là, j'aime mieux un hibou que lui : qu'il s'examine, je l'aime comme il vous aime à proportion; je sais bien toujours qu'il y a une chose qui m'en fera juger. Mais, mon enfant, n'admirez-vous point les erreurs et les contre-temps que fait l'éloignement? Je suis en peine de vous quand vous êtes en bonne santé; et quand vous serez malade, une de vos lettres me redonnera de la joie; mais cette joie ne peut être longue; car enlin il faut accoucher, et c'est cela qui vient dans le milieu du cœur et qui me trouble avec raison, jusqu'à ce que j'apprenne votre heureux accouchement. Vous êtes donc résolue d'accoucher à Lambesc? Avez-vous votre chirurgien? La petite Deville me mande que vous le connoissex, c'est beaucoup; je craina qu'il ne soit jeune, puisqu'il vous saigne, et les jeunes gens n'ont guère d'expérience. Enfin je ne sais ce que je dis : mais ayez coin de vous par-dessus toutes choses. Le passé doit vous avoir rendue sage; pour moi, je suis d'une capacite qui me surprend.

Vous ai-je dit que je laisois planter la plus jolie place du monde? Je me plante moi-même au milieu de la place, où personne ne me tient compagnie, parce qu'on meurt de froid. La Mousse fait vingt tours pour s'échauffer; l'abbé va et vient pour nos affaires; et moi, je suis là fichée avec ma casaque, à penser à la Provence; car cette pensée ne me quitte jamais. Je voudrois hien apprendre ici les nouvelles de votre accouchement : la fatigue des chemins et ma violente inquiétude ne me paroissent pas deux choses qu'on puisse supporter à-la-fois. Mandez-moi de bonne foi quel nom defend l'autre; il faudrase réduire au petit glorieux.

prendra Adhémar; je le trouve empêché: M. de Grignan défend Grignan, et a raison; Rouville

Vous voulez savoir ai nous avens encere des feuilles vertes; oui, beaucoup : elles sont mélècs d'aurore et de feuille mort, cela fait une étofie admirable.

Voilà deux bonnes veuves, madame de Senneterre : et madame de Legville : l'une est plus riche que l'autre, mais l'autre est plus jolie que l'une. Vous ne me dites rien de votre assemblée, elle dure plus que nos états. Parlez-moi de votre santé: et pour ce que vous appelez des fadaises, je ne trouve que cela de bou : hélas! si vous les haimiez, vous n'auriez qu'à brûler mes lettres sans les lire. Notre abbé vous embrasse paternellement ; il vous conjure de faire, pendant que vous y ceres, tous les enfants que vous voudrez faire, et de n'en point garder pour quand nous arriverous, Adieu, me très-chère et très-aimable, je vous recommande ma vie.

197.

A la même.

Aux Rochers, mercredi 18 novembre 1671.

Hé, mon Dieu! ma chère enfant, en quel ctat vous trouvera cette lettre! Il sera le 28 du mois: vous serez accouchée, je l'espère; et très-heureusement : j'ai besoin de me dire souvent ces paroles pour me soutenir le cœur qui est quelquesois tellement pressé que je ne sais qu'en faire; mais il est bien naturel d'être comme je suis dans une occasion comme celle-ci. J'attends mes vendredis, et je supplie ceux qui se sont divertis à prendre vos lettres de finir ce jeu jusqu'à ce que vous soyez accouchee. On en veut aussi aux miennes ; j'en suis au desespoir; car vous savez qu'encore que je ne fasse pas grand cas de mes lettres, je veux pourtant toujours que ceux à qui je les écris les reçoivent : ce n'est jamais pour d'autres, ni pour être perdues, que je

étoient glorieux. On lui disoit : Mais ADREMAR l'est-il ? Il répondit GLORIEUSET, voulant dire molas glorieux que les autres, mais pourtant glorieux;et depuis on l'appela le peut glorieux.

<sup>&#</sup>x27; François, comte de Rouville, homme extraor-dinaire pour l'autorité qu'il avoit acquise de dire hautement la vérité.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. de Guilleragues disoit que tous les Grignan

Anne de Longueval, veuve de Henri de Senneterre (St-Necture), mort le 25 octobre 1671. (Fayez la lettre du 28 octobre précédent.)

<sup>\*</sup> Marguerite de Laigne , veuve de Charles-Olivier de Leuville, mort en nevembre 1671, âgé de 23 ans.

. l'ai donc regret à tout ce que vous ne repas : quelle vision d'en vouloir à mes let-I me semble que nous sommes à un degré nté qui ne donne point de curiosité: voilà insupportable, n'en parions plus. D'Hacme mande qu'il avoit laissé madame de mier à l'agonie, et je la crois morte: s'il écrire à M. de Montausier et à madame de I. me voità plus empêchée que quand Adscrivit au roi et aux ministres. Je ne sauécrire depuisque mes lettres ne vont point me voilà demeurée tout court. Je songe bis que , pendant que je me creuse la tête, peut-être le canon, on est aise, on se réur votre accouchement; cela peut être, ne le sais pas encore, et on languit en at-Il gele à pierre fendre : je suis tout le jour dans ces bois ; il feroit très-beau s'en aller, d nous partirons la pluie nous accablera. e belles réflexions; quand on n'a pas autre dire, il vaut tout autant finir.

198.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 22 novembre 1671.

pe de Louvigny est accouchée d'un fils :

yez bien, ma chère enfant, que vous en

n aussi : vous vous y attendez d'une telle
ne, comme vous dites, la signora qui mit

to une fille ne fut pas plus attrapée que vous
le ce malheur vous arrivoit. Je fais prier

cesse pour cet heureux moment, d'où
na vie plus que la vôtre. Je ne crois pas

isse me résondre à quitter ce lieu avant
ne peut se porter sur des chemins où je
rois point de lettres; c'est donc vous, ma

m'arrêtez. Je suis très-affligée de l'état où
représentez votre premier président :

perte considérable pour vous; il faut que

de madame de Montausier. Charlotte de Castelnau, femme d'Antoinecoute de Louvigny, depuis duc de Gramontde Forbin d'Oppèdes votre malheur soit bien fort pour tuer un homme de cet âge, et si bien fait, et d'une si belle physionomie. Si Dien vous le rend, ce sera un miracle : je n'ensse jamais cru prendre un si grand intérêt à un premier président de Provence; mais la Provence est mon pays, depuis que vous y êtes.

Enfin, voilà madame de Richelieu à la place de madame de Montansier ; quelle joie pour bien des gens ! quel chagrin pour d'autres ! Voilà le monde. Vous êtes fort aimée dans cette maison : pour moi, je prenda peu d'intérêt à tout cela, et ne conserve mes amis de la cour que dans la vue de vous être quelquefois bonne en votre absence. J'ai reçu une lettre de M. de Pomponne, toute pleine d'une vraie et sincère amitié : il est bien content du roi son maître : il ne trompera personne dans la bonne opinion qu'on a de lui.

Je ne doute nullement de l'histoire d'Auger, et n'en ai jamais douté: c'est une vision de madame de La Fayette fondée sur la folie de M. de Coulanges; présentement, elle la croit comme moi. L'hiver est ici dans toute son horreur; je suis dans les jardins, ou au coin de mon feu: on ne peut s'amuser à rien; quand on est loin de ses tisous, il faut courir. Je passerai encore deux vendredis aux Rochers, où j'espère que j'apprendrai votre heureux accouchement. M. de Grignan est obligé d'avoir soin de moi, comme j'ai eu soin de lui en pareille occasion.

199.

A la même.

Aux Rochers, mercredi 25 novembre 1671.

J'ai appris par mes lettres de Paris la mort de votre premier président : je ne puis vous dire combien j'en suis affligée; il étoit fort honnète homme et fort aimable de sa personne; mais ce qui me le rendoit très-considérable, c'est l'amitié qui étoit entre vous; c'est de penser à ce que vous étoit une si bonne hiaison; et quand je me suis bien creusée sur ce sujet, je me retourne, et je trouve dans mon cœur l'inquiétude de votre santé, et la

<sup>4</sup> C'étoit la place de dame d'honneur de la reine.

pensée de votre accouchement. Je ne sais comment je n'ai pas eu l'esprit de vous conseiller ce que vous avez fait, moi qui craignois également de vous voir affronter la petite vérole à Aix, ou retourner sur vos pas à Grignan : il n'y avoit qu'à ne bouger d'où vous êtes; vous avez pris le bon parti. Je crois que vous aurez été saignée, je crois que vous aurez été prévoyante; je crois enfin, et j'espère que tout ira bien. Madame de Louvigny vous a donné un très-bon exemple, mais dans l'attente de cette nouvelle, on souffre beaucoup; je voudrois bien la recevoir ici. J'attends vendredi de vos lettres avec mon impatience ordinaire; je crois que vous me parlerez bien aussi de la mort de ce pauvre homme; je crains qu'elle ne vous ait émue, et ne vous ait fait] beaucoup de mal en l'état où vous êtes : je ne puis , ma très-chère , vous en dire davantage dans celui où je suis; ce n'est pourtant pas manque de loisir, je vous en assure; ce n'est pourtant pas manque aussi d'amitié pour vous ; au contraire, c'est ce qui me rend sensible à toutes les pensées de Provence, et qui fait que, ne pouvant vous dire que des choses tristes, et trouvant que vous n'en avez pas besoin, je vous quitte après vous avoir tendrement embrassée.

200.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 29 novembre 1671.

Il m'est impossible, très-impossible de vous dire, ma chère fille, la joie que j'ai reçue en ouvrant ce bienheureux paquet qui m'a appris votre heureux accouchement. En voyant une lettre de M. de Grignan, je me suis doutée que vous étiez accouchée; mais de ne point voir de ces aimables dessus de lettres de votre main, c'étoit une étrange affaire. Il y en avoit pourtant une de vous du 45; mais je la regardois sans la voir, parce que celle de M. de Grignan me troubloit la tête; enfin je l'ai ouverte avec un tremblement extraordinaire, et j'ai trouvé tout ce que je pouvois souhaiter au monde. Que pensez-vous qu'on fasse dans ces excès de joie? Demandez au coadjuteur; vous ne vous y êtes jamais trouvée. Savez-vous donc ce que l'on

fait? Le cœur se serre, et l'on pleure sans pouvoir s'en empêcher; c'est ce que j'ai fait, ma trèsbelle, avec beaucoup de plaisir : ce sont des larmes d'une douceur qu'on ne peut comparer à rien , pas même aux joies les plus brillantes. Comme vous êtes philosophe, vous savez les raisons de tous ces effets; pour moi, je les sens, et je m'en vais faire dire antant de messes, pour remercier Dieu de cette grace, que j'en faisois dire pour la lui demander. Si l'état où je suis duroit long-temps, la vie seroit trop agréable; mais il faut jouir du bien présent, les chagrins reviennent assez tôt. La jolie chose d'accoucher d'un garçon, et de l'avoir fait nommer par la Provence!! voilà qui est à souhait. Ma filte, je vous remercie plus de mille fois des trois lignes que vous m'avez écrites; elles m'ent donné l'achèvement d'une joie complète. Mon abbé est transporté comme moi, et notre Mouse est ravi. Adieu, mon ange; j'ai bien d'autres lettres à écrire que la vôtre.

201. \*

A la méme.

Aux Rochers, mercredi 2 décembre 1671.

Ensin, ma sille, après les premiers transports de ma joie, j'ai trouvé qu'il me salloit encore vendredi des lettres de Provence, pour me donner une entière satissaction. Il arrive tant d'accidents aux semmes en couche, et vous avez la langue si bien pendue, à ce que me dit M. de Grignan, qu'il me saut pour le moins neuf jours de honne santé pour me faire partir joyeusement. J'annei donc mes lettres de vendredi et puis je partirai, et je recevrai celles de l'autre vendredi à Malicorne. Je suis tout étonnée de ne plus trouver sur mon cusur, ni le jour, ni la nuit, ce caillou que vous m'y aviez mis par l'inquiétude de votre acconchement. Je me trouve si heureuse, que je ne cesse d'en re-

<sup>1</sup> Il fut tenu aur les fonts par les procureurs de pays de Provence, et nommé *Louis-Provence*. Il est singulier que dans beaucoup d'actes passés par la marquis de Grignan, il n'ait pris que le nom de Louis, et jamais celui de Louis-Provence.

mercier Dieu; je n'espérois point en être si tit.

quitte. J'ai reçu des compliments sans compte et

sans nombre, et du côté de Paris par mille lettres, et de celui de la Bretagne; on a bu à la santé du petit bambin à plus d'une lieue à la ronde; j'ai donné de quoi boire, j'ai donné à souper à mes gens, ni plus ni moins que la veille des Rois. Mais rien ne m'a été plus agréable que le compliment de Pulois, qui vint le matin avec sa pelle sur le dos, et me dit : « Madame, je viens me réjouir, pas moins, parce qu'on m'a dit que madame la omtesse étoit accouchée d'un petit gars. » Cela vant mieux que toutes les phrases du monde. M. de Montmorou ' est couru ici; entre plusieurs propos, on a parle de devises; il est très-habile là-dessus: A soure qu'il n'a vu en nul lieu celle que je concalle à Adhemar. Il connoît une fusée avec ces mots: Da l'ardore l'ardire ; mais ce n'est pas reia : l'autre est plus parfaite, à ce qu'il dit.

Che peri, pur che m' innalzi.

Soit qu'elle vienne de chez moi, ou d'ailleurs, Il la trouve admirable. Mais que dites-vous de M. de Lauzun? Vous souvient-il quelle sorte de bruit il faisoit il y a un an? Qui nous ent dit : dans an an il sera prisonnier, l'eussions-nous cru? Fancté des vanités! et tout est vanité. On dit que la nouvelle MADAME est tout étonnée de sa grandeur on your mandera comme elle est faite. Quand on lui presenta son médecin, elle dit qu'elle n'en avoit que faire, qu'elle n'avoit jamais été ni saiguée. ni purgée, et que, quand elle se trouvoit mal, elle faisoit deux lieues à pied, et qu'elle étoit perie : Lasciamo la andar , che farà buon viagyo. Vous voyez bienque je vous écris comme à une bance qui sera dans son vingt-denxième on vingttransceme jour de couche. Je commence même à preser qu'il est temps de faire souvenir M. de raman de la parole qu'il m'a donnée; enfin, sucrez que voici la troisième fois que vous accoudez Si vous le gouvernez un peu, demandez-lui cette grace en favenr du joli présent que vous ini svez fait. Voici un autre raisonnement : vous wez été bien plus malade que si on vous avoit pare; cela est certain; ne seroit-il pas au déses-

poir, s'il vous aime, que tous les ans vous souffrissiez un pareille supplice? Ne craint-il point, à la fin, de vous perdre? Après toutes ces bonnes raisons, je n'ai plus rien à lui dire, sinon que? par ma foi, je n'irai pas en Provence si vous êtes grosse; je souhaite que ce lui soit une menace : pour moi , j'en serois désespérée; mais je sontiendrois la gageure; ce ne seroit pas la première que i'aurois soutenue. Adieu, divine comtesse; je baise le petit enfant , je l'aime tendrement ; mais j'aime bien madame sa mère, et de long-temps ce degré ne lui passera par-dessus la tête. J'ai fort envie de savoir de vos nouvelles, de celles de l'assemblée, de l'effet de votre baptême : un peu de patience m'apprendra tout; mais vons savez que c'est une vertu qui n'est guère à mon usage.

202.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 6 décembre 2671.

Ces dernières lettres ne m'étoient pas moins nécessaires pour mon repos, que celles que je reçus il y a huit jours : ce fut une joie si parfaite pour moi que celle de votre heureux acconchement, que, ne pouvant demeurer en cet état, je me tourmentois des accidents qui arrivent quelquefois après. Il me falloit donc ces secondes lettres, et les voilà, ma fille, telles que je pouvois les sonhaiter. Vous avez eu la colique, vous avez eu la fièvre de votre lait; mais vous voilà quitte de tout: votre fils a été trois heures sans pisser, à ce que m'a dit le coadjuteur; vous étiez déjà tout épouvantée : ah! vraiment, vous voilà bien plaisante avec votre amour maternel; quelle folie! est-ce qu'on aime cela? Il est blond, c'est ce qui vous charme; vous aimez les blondins, voilà qui est bien honnête! M. de Grignan fait fort bien d'en être jaloux ; vous le quittez pour le premier venu, c'est pour le dernier venu qu'il vent dire; enfin ce garçon-là fera bien des jaloux. Le coadjuteur m'écrit des détails dignes de M. Chais on de madame Robinet ; il me semble que vous jouez aux petits soufflets avec le coadjuteur, n'est-il point vrai? Je souhaite que ma présence ne vous redonne pas

<sup>&#</sup>x27;Charles de Sévigné, cointe de Montmoron, conceller au parlement de Rennes, cousin de M. de Sévigné.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Cetoit la devise du maréchal de Bassompierre.

Accoucheur et sage-femme célèbres à Paris.

son amitié? c'est un bonheur pour vous que je serai bien aise de trouver tout établi. Approchez, M. le secrétaire (M. d'Adhémar), vous riez de ma devise, vous dites qu'elle est dans tous les livres: je le crois; un habile homme pourtant sur cette matière ne l'a point trouvée; mais enfin je n'ai point cru l'avoir faite, je conviens que d'autres l'ont imaginée; mais avouez du moins qu'on ne peut vous l'appliquer sans avoir envie de vous faire plaisir. Et vous, mon cher Comte, je vous plains; je vois bien que vous n'êtes plus rien auprès de ce petit blondin : voilà qui remettra la blancheur dans votre maison, qui, par malheur, s'en étoit un peu éloignée, mais cependant je vous demande pardon de la comparaison du hibou, il est vrai qu'elle est choquante ; c'est que j'étois outrée de la préférence que vous faisiez hautement d'une grive à ma fille : si vous vous en repentez, je me repentirai aussi. J'ai bien envie de savoir des nouvelles de votre assemblée; je voudrois bien que vous y pussiez saire l'affaire du roi et la vôtre : il seroit fâcheux qu'elle se séparât sans rien conclure. M. de Marseille m'accable de son amitié, et me rend compte de son démêlé avec le coadjuteur, et de la santé de ma fille : il a couru à Paris ce démélé; on me le mande, comme si je n'avois aucun commerce en Provence : hélas! c'est mon vrai pays. Adieu, mon très-cher, et vous, brave Adhémar; et vous, ma très-chère et très-aimable accouchée, il faut que je vous dise comme Barillon me disoit un jour : Ceux qui vous aiment plus que moi vous aiment trop. Quand on est si loin, on ne fait quasi rien, on ne dit quasi rien, qui ne soit hors de sa place; on pleure quand il faut rire, on rit quand on devroit pleurer; on craint pour les jeunes chirurgiens de soixante-quatre ans ' ; ensin ma fille, ce sont les contre-temps de l'éloignement. J'y joins l'ignorance de la Provence que je ne connois point : vous avez un avantage qui vous empêche de me faire rire, c'est que vous connoissez ce pays-ci. Tout cela m'oblige de me rapprocher de vous, et d'aller ensuite en Provence afin de m'instruire. Comme je n'ai plus d'inquiétude sur votre compte, je pars dans trois jours, je ne recevrai plus ici de vos lettres , j'en aurai à Malicorne. Je ne

puis assez vous remercier des petites lignes que vous mettez dans les lettres de ces Grignan.

Madame de Richelieu est assez bien placée; si madame Scarron y a contribué, elle est digne d'envie : sa joie est la plus solide qu'on puisse avoir en ce monde. On me mande que Vardes revient.

#### 203.

#### A la même.

## Aux Rochers, mercrodi 9 décembre Mil-

Je pars tout présentement, ma fille, et je quité avec regret cette solitade, quand je songe quejesi vous trouverai pas à Paris : je doute même que j'y fusse retournée cet hiver, si le dessein que j'ui à faire le voyage de Provence ne me faisoit pre cette avance, n'étant pas possible d'y aller d'ici, si de passer à Paris comme on passe à Orléans. Me veil donc partie; je m'en vais coucher chez mad Loresse votre parente, pour éviter le pavé de Lawis j'y serai demain, et vendreli j'enverrai quériras lettres à Laval, où l'on doit me les adresser, et et viendra me trouver à Mêlé \*, où je coucherai; quit cela je n'en espère plus qu'à Paris. Si pendantes marche vous étiez aussi quelque temps sans su voir de mes nouvelles, vons n'en seres points peine : je ne suis ni grosse, ni accouchée, ni tiuiraire en carrosse; je n'ai point de pout d'Avig à passer; le temps est très-beau, most vojugi son train; et comme je ne suis plus en p vous , il n'y a plus rien à craindre pour moi. Jeuk accablée de compliments pour la maissance de ma joli petit-fils; je serai fort aise de savoir es ses nouvelles vendredi, et des vôtres ener vantage. Le pauvre M. de Lanzum est à Pi M. d'Harouis en est très affligé; mais il me s que la joie de votre acconchement et le nom dib naissance de votre fils, se sont fait un par travers de sa tristesse; et je l'assume aussi, esé compense, que sa tristense s'est flait un passe travers de ma joie. Adieu, ma très-belle, il 🌬 partir; je suis épouvantée du regret que j'i de quitter ces bois. Je ne veux point vous d part que vous avez eue à mon indifférence pour

<sup>4</sup> Poyez la lettre précédente.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> A cinq licues de Laval.

ez que trop combien vous m'êtes

204.

A la même.

rne, dimanche 13 décembre 1671; . me voilà par voie et par ches beau temps du monde, en sorte n une lieue ou deux à pied comme La Mousse il court comme un eu embarrassé de ne pas bien dorit point n'être pas à son aise. Je redi, comme je vous l'avais mandé; on l'on me donna deux chevaux; violence qu'on me fit pour les acus quatre chevaux à chaque calèmme le vent. Vendredi j'arrive à la poste; je vois arriver justement me, cet homme si obligeant, crotté m'apportoit votre lettre ; je pensai as jugez bien , à m'entendre parler uis point en colère contre la poste: at point elle qui a en tort, c'est asme vous avez dit, des ennemis du qui, le voyant se vanter de notre panader dans les occupations qu'il pris plaisir à lui donner le déplaisir los lettres. D'abord je ne m'en suis tree que je croyois que vous ne m'élois la semaine; mais quand j'ai su viez deux, il seroit malaisé de vous rets et les douleurs que j'ai eus de revieus à la joie que j'eus de recelettres dans un même paquet, de la ce postillon : je vis défaire la petite oi ; et en même temps, frast, frast. ien , et je trouve enfin , ma fille , que bien. Yous m'écrivez dans la lettre puis, vons m'écrivez de votre chef, e feu , le selzième de votre couche : 🛚 à la joie sensible que me donna de votre santé. Je vous conjure de er; ne m'écrivez point de grandes lettres, restaurez-vons, et craignez de vons épuiser. Hélas! mon enfant, vous avez été cruellement malade; je serois morte de voir un si long travail. On vous saigna ensin, on commençoit d'avoir peur: quand je songe à cet état, j'en suis troublée et j'en tremble, et je ne puis encore me rendormir sur cette pensée, tant elle m'effraie l'imagination. J'ai mandé à madame de La Fayette et à M. d'Hacqueville ce que vous me mandez : j'eus la même pensée, et je trouvois que la Marans devoit être contente, ou plutôt malcontente, puisqu'elle n'avoit pas sujet d'exercer ses obligeantes et modestes pensées; je trouve plaisant que vous ayez songé à elle. Mais la poste m'attend, comme si j'étois gouvernante du Maine, et je prends plaisir de la faire attendre, par grandeur. Je veux parler de mon petit garçon : ah! qu'il est joll! ses grands yeux sont bien une marque de votre honnéteté; mais c'est assez, je vous prie, que le nez ne demeure pas long-temps entre la crainte et l'espérance; que cela est plaisamment dit! cette incertitude est étrange, jamais un petit nez n'eut tant à craindre ni à espérer: il y a bien des nez entre les deux qu'il peut choisir; puisqu'il a de grands yeux, qu'il songe à vous contenter : vous n'auriez que la bouche, puisqu'elle est petite; ce ne seroit pas assez. Ma fille, vous l'aimez follement; mais donnez-le bien à Dieu, afin qu'il vous le conserve. D'où vient qu'il est si soible? N'est-ce point ce qui l'empêchoit de s'aider pendant votre travail? car j'ai out dire aux femmes qui ont eu des enfants, que c'est cette foiblesse qui fait qu'on est bien malade. Enfin conservez bien ce cher enfant, mais donnez-le à Dieu, si vous voulez qu'il vous le donne : cette répétition est digne d'une grand'mère chrétienne; madame Pernelles en diroit autant; mais elle diroit bien. Adieu, ma chère Comtesse; enfin la patience échappe à mon ami le postillon, je ne veux pas abuser de son honnêteté. Je ne recevrai de vos lettres qu'à Paris ; je serai ravie d'embrasser ma panvre petite; vous ne la regardez pas; et moi je veux l'aimer, et prendre sa protection, par excès de générosité.

1 La mère d'Orgon, dans le Tartuffe de Molière.

la poste de Paris.

205.

A la même.

A Paris, vendredi 18 décembre 1671.

J'arrive dans ce moment, ma chère fille; je suis chez ma tante, entource, embrassée, questionnée de toute ma famille et de la sienne; mais je quitte tout pour vous dire bonjour, aussi bien qu'aux autres. M. de Coulanges m'attend pour m'emmener avec lui, où il veut que je loge, parce qu'un fils de madame de Bonneuil a la petite-vérole. Elle avoit dessein très-obligeamment d'en faire un secret; mais on a découvert le mystère; on a mené ma petite chez M. de Coulanges; je l'attends ici pour retourner avec elle, parce que ma tante veut voir notre entrevue. C'eût été une chose fâcheuse pour moi que d'exposer cette enfant, et d'être bannie, six semaines durant, de chez mes amis, à cause que le fils de madame de Bonneuil a la petite-vérole. Me voilà donc chez M. de Coulanges que j'adore, parce qu'il me parle de vous; mais vous savez ce qui m'arrive, c'est que je pleure, et mon cour se presse si étrangement, que je lui fais signe de la main de se taire, et il se tait. J'ai le nez rouge et les yeux, et on parle d'autre chose, à condition pourtant qu'un jour je m'accommoderai à parler de vous, tant que terre me pourra porter, aux dépens de tout ce qui en pourra arriver. Il me conte que vous fermiez les yenx, que vous étiez dans ma chambre, et que..., vraiment oui, vous etiez à Paris, parce que voilà M. de Coulanges. Il m'a joné cela très-plaisamment, et je suis ravie que vous soyez encore un peu folle; je mourois de peur que vous ne fussiez toujours madame la gouvernante. Mon Dieu, que je m'en vais causer avec M. de Coulanges! Je vous conjure de vous conserver vous-même, c'est-à-dire d'être vous-même le plus que vous pourrez, et que je ne vous trouve point changée. Songez aussi à votre beauté; engraissez-vous, restaurez-vous, souvenez-vous de vos honnes résolutions; et si M. de Grignan vous aime, qu'il vous donne du temps pour vous remettre; autrement, c'en est fait pour jamais, vous serez toujours maigre comme madame de SaintHérem. Je suis ravie de vous donner curien ne vous doit faire plus de peur que o semblance; évitez-la donc. Pour votre p çon, l'état où il a été ne raccommode par colat avec moi; je suis persuadée qu'il a éte c'est un grand bonheur qu'il soit bu qu'il se porte bien: le voilà sauvé, je m'et avec vous.

## M. DE COULANGES.

Je ferme les yeux, et quand je les ouvre cette mère-beauté qui fait vos délices et les p et cela me sait voir que je suis à Paris. Je n bien l'entretenir de toutes vos perfections, vous bien que je suis plus entêté de vous mais, et que j'appréhende de prendre la l chevalier de Breteuil? Je sais que cette i plait point à M. de Grignan, et voilà la ser qui me donne de la peine dans une si gra treprise. Tout de bon, madame la Comte êtes un chef-d'œuvre, et c'est de ce mot qu sers pour parler de vous. Je fus hier voit La Rochefoucauld; je me trouvai en tiere et M. de Longueville; il ne fut question Provence et du bel astre qui y brille. Adi belle Comtesse, je vois cet homme à la tau qui ouvre sa poitrine; croyez que si vons 9 mienne à l'heure qu'il est, vous verriez m comme vous voyez le sien : il est à vous , il pour vous, ce cœur ; mais ne le dites pas Grignan. Votre fille est une petite beauté fort jolie : la voilà, elle me baise et me bay elle ne crie jamais : je l'aime assurément b moins que vous. Il n'y a plus moyen de p vous à cette mère-beauté, les grosses la tombent des yeux : bon Dieu, quelle mère

206.

A la même.

A Paris, mercredi 23 decembre 1

Je vous éeris un peu de provision, pares veux causer un moment avec vous. Après qu

<sup>4</sup> Madame de Saint-Hérem Montmorin, mari étoit gouverneur de Fontainebleau.

envoyé mon paquet le jour de mon arrivée, le petit Dobois m'apporta celui que je croyois égaré : vous pouvez penser avec quelle joie je le reçus. Je n'y pusfaire reponse, parce que madame de La Fayette, madame de Saint-Géran, madame de Villars, me vincent embrasser. Vous avez tous les étonnements que doit donner un malheur comme celui de M. de Lauxun; tontes vos réflexions sont justes et naturelles; tous ceux qui ont de l'esprit les ont faites, mais on commence à n'y plus penser : voici un bon pays pour oublier les malheureux. On a su qu'il avoit ail son voyage dans un si grand désespoir, qu'on ne le quittoit pas d'un moment. On voulut le faire descendre de carrosse à un endroit dangereux, il repondit : Ces malheurs-là ne sont pas faits pour wor. Il dit qu'il est innocent à l'égard du roi ; mais que sou crime est d'avoir des ennemis trop puissants. Le roi n'a rien dit, et ce silence déclare ez la qualité de son crime. Il crut qu'on le laiseroit à Pierre-Encise, et il commençoit à Lyon à hire ses compliments à M. d'Artagnan; mais quand il out qu'on le menoit à Pignerol, il soupira, et dit: Je suis perdu. On avoit grand'pitié de sa disgrace dans les villes où il passoit : il faut avoner aussi qu'elle est extrème.

Le roi euvoya quérir dans ce temps-là M. de Marsillac, et lui dit : « Je vous donne le gouvernement de Berry qu'avoit Lauzun, » Marsillac repondit : « Sire , que Votre Majesté , qui sait · mieux les règles de l'honneur que personne du · monde, se souvienne, s'il lui plaît, que je n'évitois pas ami de Lauzun; qu'elle ait la bonté de e mettre un moment à ma place, et qu'elle juge i i je dois accepter la grace qu'elle me fait. -· Vous ètes , dit le roi , trop serupuleux ; j'en sais · agrant qu'un autre là-dessus; mais vous n'en devez · Lure aucune difficulté. - Sire , puisque Votre Majesté l'approuve, je me jette à ses pieds pour s la remercier. - Mais, dit le roi, je vous ai · donné une pension de douze mille francs, en · attendant que vous enssiez quelque chose de mieux. - Oui, sirc, je la remets entre vos mains. - Et moi , dit le roi , je vous la donne une seconde fois, et je m'en vais vous faire honneur de vos beaux sentiments. » En disant cela, I se tourue vers ses ministres, leur conte les serupules de M. de Marsillac, et dit : « J'admire la dif-· sereuce ; jamais Lauzun n'avoit daigné me re-

» mercier du gouvernement de Berry ; il n'en avoit pas pris les provisions; et voilà un homme pé-» nétré de reconnoissance. » Tout ceci est extrêmement vrai; M. de La Rochefoucauld vient de me le conter. J'ai cru que vous ne hairiez pas ces détails; si je me trompois, mandez-le-moi. Ce pauvre homme est très mal de sa goutte, et bien pis que les autres années : il m'a bien parlé de vous; il vous aime toujours comme sa fille. Le prince de Marsillac m'est venu voir, et l'on me parle toujours de ma chère enfant. Je ne sais si vous aurez appris que Villarceaux, en parlant au roi d'une charge pour son fils, prit habilement l'occasion de lui dire qu'il y avoit des gens qui se méloient de dire à sa nièce que Sa Majesté avoit quelque dessein pour elle; que si cela étoit, il le supplioit de se servir de lui ; que l'affaire seroit mieux entre ses mains que dans celles des autres, et qu'il s'y emploieroit avec succès. Le roi se mit à rire, et dit : l'illarceaux, nous sommes trop vieux, rous et moi, pour attaquer des demoiselles de quinze aus, et, comme un galant homme, se moqua de lui, et conta ce discours chez les dames. Les anges sont enragées, et ne veulent plus voir leur oncle, qui, de son côté, est un peu honteux. Il n'y a nul chiffre à tout ceci; mais je trouve que le roi fait partout un si bon personnage, qu'il n'est nul besoin de tant de mystère.

On a trouvé, dit-on, mille belles merveilles dans les cassettes de M. de Lauzun; des portraits sans compte et sans nombre, des nudités, une sans tête. une autre les yeux creves : c'est rotre roisine; des cheveux grands et petits, des étiquettes pour éviter la confusion, et mille autres gentillesses: mais je n'en voudrois pas jurer, car vous savez comme on invente dans ces occasions.

J'ai vu M. de Mêmes , qui enfiu a perdu sa chère femme; il a pleuré et sangloté en me voyant; et moi, je n'ai jamais pu retenir mes larmes. Toute la France a visite cette maison; je vous conseille de lui faire vos compliments; vous le devez par le souvenir de Livry que vous aimez encore.

Est-il possible que mes lettres vous soient agréa-

Louise-Eli-abeth Rouxel, connue sous le nom de madame du Grancey; elle devint dans la suite dame d'atours de Marie-Louise d'Orleans, reine d'Espagne. Elle étoit sœur cadette de Marie-Louise Rouxel, comtesse de Marei. On les appeloit les Anges.

bles au point que vous me le dites? Je ne les sens point telles en sortant de mes mains; je crois qu'elles le deviennent quand elles ont passé par les vôtres : enfin, ma chère enfant, c'est un grand bonheur que vous les aimiez, car, de la manière dont vous en êtes accablée, vous seriez fort à plaindre si cela étoit antrement. M. de Coulanges est bien en peine de savoir laquelle de vos madames y prend goût : nous trouvons que c'est un bon signe pour elle ; car mon style est si négligé, qu'il faut avoir un esprit naturel et du monde pour pouvoir s'en accommoder. Je vous prie, ma bonne, ne vous fiez point aux deux lits ; c'est un sujet de tentation : faites coucher quelqu'un dans votre chambre. Sérieusement, avez pitié de votre santé, de votre vie, et de la mienne.

J'ai envoyé quérir Pecquet pour discourir de la petite vérole de votre enfant; il en est épouvanté; mais il admire sa force d'avoir pu chasser ce venin, et il croit qu'il vivra cent ans après avoir si bien commencé.

J'al enfin pris courage, j'al causé douze heures avec Coulanges; je ne comprends pas qu'on puisse parfer à d'autres. C'est un grand bonbeur que le hasard m'alt fait loger chez lui. Cà courage! mon cour, point de foiblesse humaine : et, en me fortifiant ainsi, j'ai passé par-dessus mes premières foiblesses; mais t'atean m'a mise encore une fois en deroute; elle entra, il me sembla qu'elle me devolt dire : - Madame, madame vous donne le bonjour, elle vous prie de la venir voir. - Elle me reparla de tout votre voyage, et que quelquefois vous vous souveniez de moi. Je fus une henre assez impertinente ; je m'amuse à votre fille ; vous n'en faites pas grand cas, mais nous vous le rendons bien: on m'embrasse, on me connolt, on me crie, on m'appelle. Je suis maman tout court; et de celle de Provence, pas un mot.

L'abbé Tétu a du temps de reste, à canse de l'hotel de Richelieu qu'il n'a plus; de sorte que nous en profitons. Madame de Soubise est grosse de quatre enfants, à voir son ventre. Au reste, le roi part le Sjanvier pour Châlons, et doit faire plusieurs autres tours, quelques revues chemin faisant; le voyage sera de douze jours, mais les officiers et les troupes iront plus loin; pour moi, je soupçonne encore quelque expédition comme celle de la Franche-Comté. Vous savez que le roi est un héros de

toutes les saisons . Les pauvres courtisans sont désolés ; ils u'ont pas un sou. Brancas me demanda hier de bonne foi si je ne voudrois point prêter sur gages, et m'assura qu'il n'en parleroit point, et qu'il aimeroit mieux avoir affaire à moi qu'à un autre. La Trousse me prie de lui apprendre quelques-uns des secrets de Pomenars, pour subsister honnétement, ensin, ils sont abymés. Voilà Chátillon, que j'exhorte à vous faire un impromptu; il me demande huit jours , et je l'assure dejà qu'il ne sera que réchauffé, et qu'il le tirera du fond de cette gibecière que vous connoissez. Adieu, belle Comtesse, il y a raison partout; cette lettre est devenue un juste volume. J'embrasse le laborieux Grignan, le seigneur Corbeau', le présomptueux Adhémar, et le fortuné Louis-Provence, sur qui tons les astrologues disent que les fées ont souffé. E con questo mi raccommando.

207.

A la mome.

A Paris, le jour de Noël, vendredi, 1671.

Le lendemain que j'ens reçu votre lettre M. Le Cannas me vint voir : je l'entretins de ce qu'il avoit à dire sur les soins, le rèle et l'application de M. de Grignan pour faire reussir l'affaire de Sa Majesté. M. de Lavardin, qui vint aussi, m'assura qu'il en rendroit compte en bon lieu avant la fin du jour. Je ne pouvois trouver deux hommes plus propres à mon dessein , c'est la basse et le dessus. Le soir, j'allai chez M. d'I sez, qui est encore dans sa chambre ; nous parlàmes fort de vos affaires. Nous avions appris les mêmes choses , et le dessein qu'on avoit d'envoyer un ordre pour séparer l'assemblee, et de faire sentir en quebpue autre occasion ce que c'est de ne pas obeir.

Au reste, ma fille, j'ai le cour serré, et très serré de ne point vous avoir ici : je serois bien plus heoreuse s'il y avoit quelqu'un que j'aimasse antant que vous, je serois consolee de votre absence; mais je n'ai pas encore trouvé cette égalité, ni rien qui a approche : mille choses imprévues me font souvenir de vous, par-dessus le souvenir ordinaire, et me

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est la pensée d'un madrigal de mademoiselle de Scudéri.

Le coadjuteur d'Arles.

mettent en déroute. Je suis en peine de savoir ou vous irez après votre assemblée. Aix et Arles sont empestés de la petite-vérole, Grignan est bien froid, Salon est bien seul; venez dans ma chambre, ma chère enfant, vous y serez très bien reçue. Adieu, vous en voilà quitte pour cette fois; ce ne sera point ici un second tome, je ne sais plus nen : si vous vouliez me faire des questions, on vous répondroit. J'ai été cette nuit aux Minimes : je m'en vais en Bourdaloue; on dit qu'il s'est mis à Apeindre les gens, et que l'autre jour il fit trois points de la retraite de Tréville; il n'y manquoit ne le nom ; mais il n'en étoit pas besoin : avec tout cela on dit qu'il passe toutes les merveilles pases, et que personne n'a prêché jusqu'ici. Mille compliments aux Grignan.

208.

A la même.

A Paris , le jour de Noch , à onze beures du soir , 1671.

Je vous ai écrit ce matin, mais je reçois la lettre coc vous m'avez écrite par Rippert'; c'est M. d'Usez ed me l'envoie. Vous me rendez un très-bon compte 🖶 affaires de Provence; Dieu veuille que le roi se contente de ce que les Provençaux ont résolu : la printare de leur tête et du procédé qu'il faut tenir nec eux est admirable, et le radougissement de l'évêque est naturel. Voilà madame Scarron qui a cope avec nous : elle dit que de tous les millions de lettres que madame de Richelieu a reçues, celle de M. de Grignan étoit la meilleure, qu'elle l'a eue lung-temps dans sa poche, qu'elle l'a montrée; mon ne sauroit mieux écrire , ni plus galamment, ai plus terulrement pour seu madame de Montauicr : ; entin elle en a été ravie : j'ai juré que je le manderois. Je ferai part de votre lettre à Macqueville et à M. Le Camus. Je ne songe qu'à la Provence : je me trouve présentement votre voi-

> Et de Paris je ne voi Tout au plus que vingt semaines, Entre ma Philis et mui.

Frece du doyen du chapitre de Grignan.

Madame de Richelieu succédoit à madame de

matausier dans la place de dame d'honneur de la

lear.

J'attendois votre frère : on le renvoie de la moitié du chemin à cause du voyage. J'ai été au sermon, mon cœur n'en a point été ému, ce Bourdaloue

> Tant de fois éprouvé, L'a laissé coume il l'a trouvé.

C'est peut-être ma faute. Adieu, mon enfant.

209.

A la même.

A Paris, mercredi 30 décembre 1071.

Une belle et sûre marque de la légère disposition que j'ai à ne pas vous hair, c'est que je voudrois pouvoir vous écrire douze fois le jour. Cette pensée, ma fille, ne vous fait-elle pas comme l'offre que vous faisoit M. de Coulanges, de passer sa vie avec vous? En vérité, vous n'auriez pas peu d'affaires, car je vous écris aussi prolixement que j'écris laconiquement aux autres. J'ai fort interrogé Rippert sur votre santé: je ne suis point contente de vous, il faut que je vous gronde : vous avez traité votre accouchement comme celui de la femme d'un colonel suisse; vous ne prenez point assez de bouillons; vous avez caqueté dès le troisième jour, vous vous êtes levée dès le dixième, et vous vous étonnez après cela si vous étes maigre. J'esperois que vous vous amuseriez à vous conserver, à vous restaurer, à vous rengraisser. Où avez-vous pris la fantaisie d'imiter madame de Crussol? Je tâche toujours de vous corriger par les exemples ; cette conduite ne la change point, mais elle vous changera; enfin c'est me sacher et m'offenser, que desigurer votre beau visage; vous savez comme je l'aime; ne devriez-vous pas le conserver pour l'amour de

Vous dites hien, quand vous dites que la Provence est ma demeure fixe, puisque c'est la vôtre. Paris me suffoque, et je voudrois déjà être partie pour Grignan. Mais, ma fille, quelle solitude, si vous allez dans votre château! vous serez comme Psyché sur sa montagne. Je ne puis être contente où vous n'êtes pas; c'est une vérité que je sens à toute heure: vous me manquez partout, et tout ce qui me fait souvenir de vous me traverse le cour.

Le voyage du roi devient incertain, quoique les troupes marchent. Le pauvre La Trousse s'en va, et Sevigné s'achemine déjà; ils vont à Cologne, cette équipée les désespère. Adien, mon auge : je me trouve très-bien chez M. de Coulanges, et je pousserai l'air de la petite-vérole fort loin; cette grande maison, où je ne trouve que madame de Bonneuit, au lieu de vous, ne me donne nulle envie d'y retourner. M. de Coulanges m'est délicienx; nous parlons sans cesse de vous. Je donnerai votre lettre à M. de La Rochefoucauld ; je suis assurée qu'il la trouvera très-bonne. Je hais le dessus de vos lettres où il y a : A madame la marquise de Sevigné; appelez-moi Pierrot. Les autres sont aimables et donnent une disposition tendre à lire le reste.

210.

A la même.

A Paris, le 1ª jour de l'an 1672.

l'étois hier au soir chez M. d'Usez : nons résolumes de vous envoyer un courrier. Il m'avoit promis de me faire savoir aujourd'hui le succès de son audience chez M. Le Tellier, et même s'il vouloit que j'y menasse madame de Coulanges 1; mais comme il est dix heures du soir, et que je n'ai point de ses nouvelles, je vous écris tout simplement : M. d'Usez aura soin de vous instruire de ce qu'il a fait. Il faut tâcher d'adoucir les ordres rigoureux, en faisant voir que ce seroit ôter à M. de Grignan le moyen de servir le roi, que de le rendre odieux à la province, et quand on seroit obligé d'envoyer les ordres, il y a des gens sages qui disent qu'il en faudroit suspendre l'exécution jusqu'à la réponse de Sa Majesté, à laquelle M. de Grignan ceriroit une lettre d'un homme qui est sur les lieux, et qui voit que, pour le bien de son service, il faut tâcher d'obtenir un pardon de sa honte pour cette fois. Si vous saviez comme certaines gens blâment M. de Grignan, pour avoir trop peu consideré son pays, en comparation de l'obéissance qu'il vouloit établir, vous verriez bien qu'il est difficile de contenter tout le monde; et s'il avoit fait autrement, ce seroit encore pis. Ceux qui admirent la beauté de la place où il est n'en savent pas les difficultés. Par exemple, n'étesvous pas à plaindre présentement? Le voyage du roi est entièrement rompu, mais les troupes marchent toujours à Metz. Sévigné y est déjà; La Trousse s'en va : tous deux plus chargés de bonnes intentions que d'argent comptant. Voilà l'archevêque de Reims qui commence par vous faire mille compliments très-sincères; il dit que M. d'Usez n'a point vu son père aujourd'hui : il m'assure encore que le roi est très-content de votre mari; qu'il reçoit le présent de votre province, mais que, pour n'avoir pas obéi ponctuellement, il envoie des lettres de cachet pour exiler les consuls : on ne peut en dire davantage par la poste. Ce qu'il faut faire en général, c'est d'être toujours très-passionné pour le service de Sa Majesté; mais il faut tâcher aussi de ménager un peu les cœurs des Provençaux, afin d'être plus en état de faire obeir au roi dans ce pays-là.

M. de La Rochefoucauld vous mande, et moi avec lui, que si la lettre que vous lui avez écrite ne vous parolt pas bonne, c'est que vous ne vous y connoissez pas : il a raison; cette lettre est trèsagréable et très-spirituelle : en voilà la réponse. Adieu, ma chère Comtesse; je pense à vous jour et nuit. Donnez-moi des moyens de vous servir pour amuser ma tendresse.

211.

A la même.

A Paris, mardi 5 janvier 1672.

Le roi donna hier lundi 4 janvier audience à l'ambassadeur de Hollande : il voulut que M. le prince . M. de Turenne , M. de Bouillon et M. de Créqui fussent temoins de ce qui se passeroit. L'ambassadeur présenta sa lettre au roi , qui ne la lat pas , quoique le Hollandois proposat d'en faire la lecture : le roi lui dit qu'il en savoit le contenu et qu'il en avoit une copie dans sa poche. L'ambassadeur s'étendit fort au long sur les justifications

Madame de Caulanges etoit nièce de la femme de M. Le Tellier, ministre d'état, et depuis chanceher de France.

<sup>·</sup> Charles-Maurice Le Tellier.

qui étoient dans la lettre, et que messieurs les états s'étoient examinés scrupuleusement, pour voir ce qu'ils auroient pu faire qui déplût à Sa Majesté; qu'ils n'avoient jamais manqué de respect, et que cependant ils eutendoient dire que tout ce grand armement n'étoit fait que pour fondre sur eux ; qu'ils étoient prêts de satisfaire Sa Majesté dans tout ce qu'il fur plairoit d'ordonner, et qu'ils la supplioient de se souvenir des bontés que les rois ses prédécesseurs avoient eues pour eux, et auxquelles ils devoient toute leur grandeur. Le roi prit la parole, et dit avec une majesté et one grace merveilleuses, qu'il savoit qu'on excitoit a ennemis contre lui; qu'il avoit cru qu'il étoit de sa pradence de ne se pas laisser surprendre, et que c'est ce qui l'avoit obligé de se rendre si puisant sur la mer et sur la terre, afin d'être en état de se défendre ; qu'il lai restoit encore quelques ordres à donner, et qu'au printemps il feroit ce qu'il trouveroit le plus avantageux pour sa gloire et pomr le bien de son état; et fit comprendre ensuite à l'ambassadeur, par un signe de tête, qu'il ne vouloit point de réplique. La lettre s'est trouvée conforme au discours de l'ambassadeur, hormis qu'elle finissoit par assurer Sa Majesté qu'ils troient tout ce qu'elle ordonneroit, pourvu qu'il ve leur en coûtat point de se brouiller avec leurs allien.

Ce même jour, M. de La Fenillade fut reçu à la trie du regiment des gardes, et prêta le serment catre les mains d'un maréchal de France, comme c'est la coutume; et le roi, qui étoit présent, dit lu-même au régiment, qu'il leur donnoit M. de la l'euillade pour mestre-de-camp, et lui mit la pope à la main, chose qui ne se fait jamais que par le commissaire, de la part du roi; mais Sa la pesté a voulu que nulle faveur ni nul agrément me manquat à cette cérémonie.

MM. Dangeau et Langlée ont eu de grosses pareles. à la rue des Jacobins, sur un paiement de l'accent du jeu. Dangeau menaça, Langlée repoussa l'injure par lui dire qu'il ne se souvenoit pas qu'il étoit Dangeau, et qu'il n'étoit pas sur le paci dans le monde d'un homme redoutable. On les accommoda; ils ont tous deux tort, et les reproches furent violents et peu agréables pour l'un et pour l'autre : Langlée est fier et familier au possible; il jonoit l'autre jour au brelan avec

le comte de Gramont, qui lui dit, sur quelques manières un pen libres : « M. de Langtée, gardez » ces familiarités-là pour quand vons jouerez avec » le roi. »

Le maréchal de Bellefonds a demandé permission au roi de vendre sa charge '; jamais personne ne la fera si bien que lui. Tout le monde croit , et moi plus que les autres , que c'est pour payer ses dettes, pour se retirer et songer uniquement à l'affaire de son salut.

M. le procureur-général de la cour des aides (Nícolas Le Camus) est premier président de la même compagnie : ce changement est grand pour lui, ne manquez pas de lui écrire l'un ou l'autre, et que celui qui n'écrira pas écrive un mot dans la lettre de celui qui écrira. Le président de Nicolaï est remis dans sa charge. Voilà donc ce qui s'appelle des nouvelles.

212.

A la méme.

A Paris, mercredi 6 janvier 1672.

Enfin, ma chère fille, vous ne voulez pas que je plenre de vous voir à mille lieues de moi; vous ne sauriez pourtant empécher que cet ordre de la Providence ne me soit bien dur et bien sensible : je ne m'accoutumerai de long-temps à cet éloignement : je coupe court, parce que je ne veux point m'embarquer à vous dire les sentiments de mon cœur là-dessus : je ne veux point vous donner un mauvais exemple, ni ébranler votre courage par le récit de mes foiblesses. Conservez toute votre raison; jouissez de la grandeur de votre ame, pendant que je m'aiderai, comme je pourrai, de toute la tendresse de la mienne. Je fus hier à Saint-Germain, la reine m'attaqua la première; je sis ma cour à vos dépens, comme j'ai coutume. On traita à foud le chapitre de l'accouchement, à propos du vôtre; puis on parla de mon voyage de Provence, un mot sur celui de Bretagne, et sur le bonheur de madame de Chaulnes, de m'y avoir trouvée: nous étions là tontes deux. Pour Monsteur, il me tira près d'une fenêtre pour me parler de vous, et

<sup>1</sup> De premier maltre-d'hôtel du roi.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> De premier président de la chambre des comptes.

m'ordonna très-sériensement de vous faire ses compliments, et de vous dire la joie qu'il avoit de votre joli acconchement : il appuya sur cela d'une telle sorte, qu'il ne tint qu'à moi d'entendre qu'il vouloit s'attacher à votre service, étant las, comme on dit, d'adorer l'ange (madame de Grancey); je fis de telles offres le cas que je devois. Je trouvai MADAME mieux que je ne pensois, mais d'une sincérité charmante. Je ne pus voir M. de Montausier; il étoit enfermé avec Monseigneur. Je ne finirois jamais de vous dire tous les compliments qu'on me fit, et à vous aussi; et de tout cela, autant en emporte le vent : on est ravi de revenir chez soi. Madame de Richelieu me parut abattue; elle sera réponse à M. de Grignan; les fatigues de la cour ont rabaissé son caquet : son moulin me parut en chômage. Mais qui pensez-vous qu'on trouve chez moi? des Provençaux; ils m'ont tartusièc. De quoi parle-t-on? de madame de Grignan; qui est-ce qui entre dans ma chambre? votre petite : vous dites qu'elle me fait souvenir de vous, c'est bien dit; vous voulez bien au moins que je vous réponde qu'il n'est pas besoin de cela, Je monte en carrosse, où vais-je? chez madame de Valavoire; pourquoi faire? pour parler de Provence, de vos affaires et de vos commissions que j'aime uniquement. Ensin Coulanges disoit l'autre jour : Voyez-vous bien cette femme-là? elle est toujours en présence de sa fille. Vous voilà en peine de moi, ma bonne, vous avez peur que je ne sois ridicule: non, ne craignez rien; on ne peut l'être avec une si agréable folie; et de plus, c'est que je me ménage selon les lieux, les temps, et les personnes avec qui je suls ; et l'on jureroit quelquefois que je ne songe guère à vons : ce n'est pas où je suis le plus en liberté.

Je reçois votre lettre du 50, vous me déplaisez, mon enfant, en parlant, comme vous le faites, de vos aimables lettres! quel plaisir prenez-vous à dire du mal de votre esprit, de votre style, à vous comparer à la princesse d'Harcourt '? Où péchez-vous cette fausse et offensante humilité? elle blesse mon cœur, elle offense la justice, elle choque la vérité; quelles manières! ah' ma bonne, changez-les, je vous en conjure, et voyez les choses comme elles sont: si cela est, vous n'aurez plus qu'à vous

défendre de la vanité, et ce sers une affaire à régler entre votre confesseur et vous. Votre maigreur me tue : hélas! où est le temps que vous ne mangiez qu'une tête de bécasse par jour, et que vous mouriez de peur d'être trop grasse? Si vous devenez grosse sur ces entrefaites, soyez assurée que vous voilà perdue pour toute votre vie, sans en revenir jamais. Monsieur de Grignan a bieu du caquet : il commence à gratter du pied, cela me fait grand'peur; mais s'il succombe à la tentation, ne croyez pas qu'il vous aime; quand on aime bien on aime tout, et la beauté qui ne donne aucun chagrin, comme la vôtre, n'est pas une chose à oublier : si M. de Grignan la détruit, tenez-vous pour dit que sa tendresse n'est pas d'un bon aloi.

Il est vrai que madame de Soubise vient encore d'accoucher; mais elle relève trop grasse, cela fait qu'on n'a nulle pitie d'elle. Je vous plains bien aussi de vos méchantes compagnies: la nouvelle qu'on y débite du gouvernement de Bretagne donné à M. de Rohan est très-belle; cet homme parle comme du temps des dues (de Bretagne): je vous souhaite quelquefois un petit brin de ce que l'on a ici de reste.

On étoit hier sur votre chapitre chez madame de Coulanges'; et madame Scarron se souvint avec combien d'esprit vous aviez soutenu autrefois une mauvaise cause, à la même place, et sur le même tapis où nous étions : il y avoit madame de La Fayette, madame Scarron, Segrais, Caderouse, l'abbé Tétu, Guill regues, Brancas, Vous n'étes jamais oubliée, ni tout ce que vous valez: tout est encore vif; mais quand je pense où vous êtes , quoique vous soyez reine, le moyen de ne pas soupirer? Nous sonpirons encore de la vie qu'en fait ici et à Saint-Germain; tellement qu'on soupire tonjours. Vous savez hien que Lauxun, en entrant en prison, dit: In secula seculorum; et je crois qu'on eut répondu ici en certain endroit, amen, et en d'autres, non. Vraiment, quand il étoit jaloux de votre roisine, il lui crevoit les yeux, il lui marchoit sur la main ": et que n'a-t-il pas fait à d'antres? Ah! quelle folie de faire des péchés de cent dix lieues de loin?

<sup>&#</sup>x27; Fille du duc de Brancas le distrait.

<sup>·</sup> Françoise d'Aubigné, depuis marquise de Maintenon.

C'est à Saint-Cloud, ches MADAME, que cect arriva. Madame de Monaco étoit assise sur le parquet

Votre enfant est jolie; elle a un son de voix qui m'entre dans le cœur: elle a de petites manières qui plaisent, je m'en amuse et je l'aime; mais je n'ai pas encore compris que ce degré puisse jamais vous passer par-dessus la tête, je vous embrasse de toute la plus vive tendresse de mon cœur.

On parle de plusieurs mariages; quand ils seront signés je vous les manderai. Adieu, ma bonne, il y a une heure que je me joue avec votre fille, elle est aimable. Il est tard, et je vous quitte pour aller pleurer à Livry, et penser à vous tendrement.

213 .

A la même.

A Paris, 8 Janvier 1672.

Devinez où je m'en vais tout-à-l'heure, machère bonne; à Livry, et demain diner à Pomponne avec mon bon homme: il m'a priée si tendrement de lui faire cette visite pendant qu'il fait beau, que je n'ai pas voulu le refuser. Vous me paroissez tranquille sur le retour de vos ouvriers; nous ne sommes pas de même, nous craignons le dénouement de tout ceci, qui ne peut être que fâcheux. Nous en parlons, M. l'évêque d'Usez et moi, et regardons les chagrins qui sont attachés à quelque résolution qu'on prenne.

de venx aussi vous avertir d'une chose que je autiendrai en face de votre mari et de vous. C'est que si, après être purgée, vous avez seulement la pensée de coucher avec M. de Grignan, comptez que vous êtes grosse, et si quelqu'une de vos matrones dit le contraire, elle sera corrompue par votre mari. Après cet avis, je n'ai plus rien à dire.

Je n'eserois songer à vos affaires; c'est un labyrunthe plein d'amertumes d'où je ne sors point, le ne sais pas de nouvelles aujourd'hui; si j'avois jure de remplir ma feuille, je vous manderois des autres, et tout ce qu'on fera dans six semaines, mis c'est un ennui. Ce que j'sime mieux vous dire, c'est qu'on est inhumsin dans ce pays pour recevoir les excuses de ceux qui n'écrivent pas dans les occasions. J'ai voulu en user ainsi en Bretagne, d'a falla en venir à y prendre part. Profitez de ce petit discours en l'air.

à rause de la grande chaleur, et Lanzun, en pirouritant autour des dames, lui marcha dans le cerus de la main, ce qu'elle souffrit sans oser se pissodre. Foyes aussi la lettre du 23 décembre prénedent.) 214.

A la même.

A Paris, mercredi 13 janvier 1672.

Eh mon Dieu! ma fille, que me dites-vous? Quel plaisir prenez-vous à dire du mal de votre personne, de votre esprit; à rabaisser votre bonne conduite; à trouver qu'il faut avoir bien de la bonté pour songer à vous? Quoique assurément vous ne pensiez point tout cela, j'en suis blessée, vous me fâchez; et, quoique je ne dusse peut-être pas répondre à des choses que vous dites en badinant, je ne pais m'empêcher de vous en gronder, préférablement à tout ce que j'ai à vous mander. Vous êtes bonne encore quand vous dites que vous avez peur des beaux esprits! Hélas! si vous saviez qu'ils sont petits de près, et combien ils sont quelquefois empêchés de leurs personnes, vous les remettriez bientôt à hauteur d'appui. Vous souvient-il combien vousen étiez quelquefois excédée? Prenez garde que l'éloignement ne vous grossisse les objets; c'est un effet assez ordinaire.

Nous soupons tous les soirs avec madame Scarron; elle a l'esprit aimable et merveilleusement droit; c'est un plaisir que de l'entendre raisonner sur les horribles agitations d'un certain pays qu'elle connoît bien. Les désespoirs qu'avoit cette d'Heudicourt dans le temps que sa place paroissoit si miraculeuse ; les rages continuelles de Lauzun, les noirs chagrins, ou les tristes ennuis des dames de Saint-Germain, et peut-être que la plus enviée (madame de Montespan) n'en est pas toujours exempte : c'est une plaisante chose que de l'entendre causer sur tout cela. Ces discours nous mènent quelquefois bien loin de moralité en moralité, tantôt chrétienne, et tantôt politique. Nous parlons très-souvent de vous; elle aime votre esprit et vos manières; et quand vous vous retrouverez ici, vous n'aurez point à craindre de n'être pas à ta mode.

Mais écoutez la bonté du roi, et songez au plaisir de servir un si aimable maître. Il a fait appeler le maréchal de Bellefonds dans son cabinet, et lui a dit : « Monsieur le marechal , je veux savoir pour-» quoi vous me voulez quitter; est-ce dévotion? » est-ce envie de vous retirer? est-ce l'accablement » de vos dettes? Si c'est le dernier, j'y veux don-» ner ordre, et entrer dans le détail de vos affaires.» Le maréchal fut sensiblement touché de cette bonté. « Sire, dit-il, ce sont mes dettes; je suis abymé; » je ne puis voir souffrir quelques-uns de mes amis » qui m'ont assiste, et que je ne puis satisfaire. He » bien! dit le roi, il faut assurer leur dette: je vous » donne cent mille francs de votre maison de Ver-» sailles, et un brevet de retenue de quatre cent » mille francs, qui servira d'assurance, si vous veniez » à mourir ; vous paierez les arrérages avec les cent » mille francs; cela étant, vons demeurerez à mon » service. » En vérité, il faudroit avoir le cour bien dur pour ne pas obeir à un maître qui entre avec tant de bonté dans les interêts d'un de ses domestiques : aussi le maréchal n'y résista pas ; et le voilà remis à sa place et comblé de bienfaits. Tout ce détail est vrai.

Il y a tous les soirs des hals, des comédies et des mascarades à Saint-Germain. Le roi a une application à divertir MADAME, qu'il n'a jamais eue pour l'autre. Racine a fait une tragédie qui s'appelle Bajazet, et qui lève la paille; vraiment elle ne va pas empirando comme les autres. M. de Tallard dit qu'elle est autant au-dessus des pièces de Corneille, que celles de Corneille sont au-dessus de celles de Boyer: voilà ce qui s'appelle louer; il ne faut pointtenir les vérités captives. Nous en jugerons par nos yeux et par nos oreilles.

Du bruit de Bajazet mon ame importunée

fait que je veux aller à la comédie ; enfin nous en jugerons.

J'ai été à Livry; hélas! ma chère enfant, que je vous ai bien tenu parole, et que j'ai songé tendrement à vous! Il y faisoit très-beau, quoique très-

 Qui fut depuis maréchal de France. Il étoit fils de madame de La Baume. froid; mais le soleil brilloit; tous les arbres etoient parés de perles et de cristaux : cette diversité ne deplait point. Je me promenai fort; je fus le lendemain diner à Pomponne : quel moyen de vous redire ce qui fut dit en cinq heures; je ne m'y ennuyai point. M. de Pomponne sera icidans quatre jours; ce seroit un grand chagrin pour moi si jamais j'etois obligée à lui aller parler pour vos affaires de Provence : tout de bon, il ne m'écouteroit pas; vous voyez que je fais un peu l'entenduc. Mais, de bonne foi, rien n'est égal à M. d'Usez; c'est ce qui s'appelle les grosses cordes; je n'ai jamais vu un homme, ni d'un meilleur esprit, ni d'un medleur conseil : je l'attends pour vous parler de ce qu'il aura fait à Saint-Germain.

Vous me priez de vous écrire de grandes lettres; je pense que vous devez en être contente; je suis quelquefois épouvantée de leur immensité : ce sont toutes vos flatteries qui donnent cette confiance. Je vous conjure de vous conserver dans ce bienheureux état, et ne passez point d'une extrémité à l'antre. De bonne foi prenez du temps pour vous rétablir, et ne tentez point Dieu par vos dialogues et par votre voisinage.

Madame de Brissac a une très-bonne provision pour son hiver, c'est-à-dire M. de Longueville et le comte de Guiche, mais en tout bien et tout honneur; ce n'est seulement que pour le plaisir d'être adorée. On ne voit plus la Marans chez madame de La Fayette, ni chez M. de La Rochefoucauld. Nous ne savons ce qu'elle fait; nons en jugeons quelquefois un peu témerairement : elle avoit cet été la fantaisie d'être violée; elle vouloit être violee absolument : vous savez ces sortes de folies ; pour moi, je crois qu'elle ne le sera jamais : quelle folle. bon Dieu! et qu'il y a long-temps que je la vois comme vous la voyez présentement! Au reste , ma fille, il ne tient pas à moi que je ne voie madame de Valavoire : il est vrai qu'il n'est pas besoin de me dire : va la voir : c'est assez qu'elle vous ait vue pour me la faire courir; mais elle court après quelque autre, car j'ai beau la prier de m'attendre, je ne puis parvenir à ce bonheur. C'est à M. Le Grand ' qu'il faudroit donner votre turlupinade: elle est des meilleures. Châtillon nous

<sup>\*</sup> Eragération outrée.

<sup>&#</sup>x27; Le comte d'Armagnae, grand écuyer de France

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Le comte de Chatillon, premier gentilhousse de la chambre de Monaieur.

e ici tous les jours des plus méchantes du

215.

A la même.

Paris, vendredi au soir 15 janvier 1672.

🏂 ai écrit ce matin , ma fille , par le courrous porte toutes les donceurs et tous les 😘 du monde pour vos affaires de Proyence; veux vous écrire encore ce soir, afin oit pas dit que la poste arrive sans vous de mes lettres. Tout de hon , ma belle , ne vous les aimez; vous me le dites : pourdriez-vons me tromper en vous trompant oe? Mais si par hasard cela n'étoit pas, 🗽 à plaindre de l'accablement où je vous par l'abondance de mes lettres : les vôtres felicité. Je ne vous ai point repondu belle ame : c'est Langlade qui dit , la belle or badiner; mais , de bonne foi , vous l'ahelle; ce n'est peut-être pas de ces ames ier ordre, comme chose, ce Romain qui, ir sa parole, retourna chez les Carthail fut pis que martyrisé; mais, au-dess pouvez vous vanter d'être du premier vous trouve si parfaite et dans une si qualation, que je ne sais que vous dire, s admirer, et vous prier de soutenir touraison par votre courage, et votre couvotre raison.

e de Racine m'a parti belle, nous y avons elle-fille m'a paru la plus miraculeuseene comédienne que j'aie jamais vue : ese la Descrillets de cent mille piques; et en croit assez bonne pour le théâtre, je

Sauvebœuf, rendant compte à M. le prince ociation pour laquelle il étoit allé en Essi disoit : Chose, chose, le roi d'Espagne

me de Sévigné désigne par ces mots la Bé que son fils avoit aimée. Tous les traits cierce exprimoient la sensibilité; sa voix, énétrante dans les rôles tendres, acquétorce et de l'énergie quand la situation le demandoit.

ne suis pas digne d'allumer les chandelles quand elle paroit. Elle est laide de près, et je ne m'étonne pas que mon fils ait été suffoqué par sa présence; mais, quand elle dit des vers, elle est adorable. Bajazet est beau; j'y trouve quelque cmbarras sur la sin; mais il y a bien de la passion, et de la passion moins folle que celle de Bérénice ; je trouve pourtant, à mon petit sens, qu'elle ne surpasse pas Andromaque; et pour les belles comédies de Corneille, elles sont autant au-dessus, que votre idée étoit au-dessus de... Appliquez, et ressouvenez-vous de votre folie, et croyez que jamais rien n'approchera, je ne dis pas surpassera, je dis que rien n'approchera les divins endroits de Corneille. Il nous lut l'autre jour, chez M. de La Rochefoucauld, une comédie qui fait souvenir de sa défunte veine. Je voudrois rependant que vous fussiez venue avec moi après-diner, vous ne vous seriez point ennuyée, vous auriez peut-être pleuré une petite larme, puisque j'en ai pleuré plus de vingt; vous auriez admiré votre belle-sœur : vous auriez vu les anges, (les demoiselles de Grancey) devant vous, et la Bordeaux, qui étoit habillée en petite mignonne. M. le due étoit derrière, Pomenars audessus, avec les laquais, son nez dans son mantean, parce que le comte de Créance le veut faire pendre, quelque résistance qu'il y fasse; tout le bel air étoit sur le théâtre : le marquis de Villeroi avoit un habit de bal; le comte de Guiche ceinturé comme son esprit ; tout le reste en handits. J'ai vu deux fois ce comte chez M. de La Rochefoucauld; il me parut avoir bien de l'esprit, et il étoit moins surnaturel qu'à l'ordinaire.

Voilà notre ablé, chezqui je suis, qui vous mande qu'il a reçu le plan de Grignan, dont il est très content : il s'y promène déjà par avance . il voudroit bien en avoir le profil : pour moi , j'attends à le bien possèder que je sois dedans. J'ai mille compliments à vous faire de tous ceux qui ont entendu les agréables paroles du roi pour M. de Grignan. Madame de Vernenil me vient la première, elle a pensé mourir. Adieu, mon enfant; que vous dirai-je de mon amitié et de tout l'intérêt que je prendsà vous à vingt lieues à la ronde, depuis les plus grandes jusques aux plus petites choses? J'embrasse l'odmirable Grignan, le prudent coadjuteur, et le présomptueux Adhémar : n'est-ce pas là comme je les nominois l'autre jour ?

216.

A la méme.

A Paris, mercredi 20 janvier 1672.

Voilà les maximes de M. de La Rochefoucauld revues, corrigées et augmentées; c'est de sa part que je vous les envoie; il y en a de divines; et, à ma honte, il y en a que je n'entends point; Dien sait comme vous les entendrez. Il y a un démèlé entre l'archevêque de Parist et l'archevêque de Rheims: c'est pour une cérémonie. Paris veut que Rheims demande permission d'officier; Rheims jure qu'il n'en fera rien : on dit que ces deux hommes ne s'accorderont jamais bien qu'ils ne soient à trente lieues l'un de l'autre : ils seront donc toujours mal. Cette cérémonie est une canonisation d'un Borgia, jésuite; toute la musique de l'Opéra y fait rage : il y a des lumières jusque dans la rue Saint-Antoine; on s'y tue. Le vieux Merinville est mort sans y être alié.

Ne vous trompez-vous point, ma chère, dans l'opinion que vous avez de mes lettres? L'autre jour un pendard d'homme, voyant ma lettre infinie, me demanda si je pensois qu'on pût lire cela : j'en tremblai, sans dessein toutefois de me corriger; et, me tenant à ce que vous m'en dites, je ne vous éparguerai aucune bagatelle, grande on petite, qui vous puisse divertir; pour moi, c'est ma vie et mon uni que plaisir que le commerce que j'ai avec vous : toutes choses sont ensuite bien loin après. Je suis en peine de votre petit frère : il a bien froid , il campe, il marche vers Cologne pour un temps infini : j'espérois de le voir cet hiver, et le voilà. Enfin il se trouve que mademoiselle d'Adhémar est la consolation de ma vieillesse : je voudrois aussi que vous vissiez comme elle m'aime, comme elle m'appelle, comme clle m'embrasse; elle n'est point belle, mais elle est aimable, clle a un son de voix charmant; elle est blanche, elle est nette; enfinje l'aime. Vous me paroissez folle de votre fils; j'en suis fort aise; on ne sauroit avoir trop de fantaisies, musquées ou point musquées, il n'importe.

Il y a demain un bul chez MADAME : j'ai vu chez

1 Harlay de Champvallon.

MADEMOISELLE l'agitation des pierreries; cela m'a fait souvenir de nos tribulations passées; et plôt à Dieu y être encore! Pouvois-je être malheureuse avec vous? Toute ma vie est pleine de repentir: M. Nicole, ayez pitié de moi, et me faites bien envisager les ordres de la Providence. Adieu, ma chère fille, je n'oserois dire que je vous adore, mais je ne puis concevoir qu'il y ait un degré d'amitié au-delà de la mienne; vous m'adoucissez et m'augmentez mes ennuis, par les aimables et douces assurances de la vôtre.

217.

A la même.

A Paris, vendredi 22 janvier 1672, à dix boures du soir.

Enfin, ma fille, c'est tout ce que je puis faire que de quitter le petit coucher de mademoiselle d'Adhémar pour vous écrire : si vous ne voulez pas être jalouse, je ne sais que vous dire; c'est la plus abmable enfant que j'aie jamais vue : elle est vive elle est gaie, elle a de petits desseins et de petite façons qui plaisent tout-à-fait. J'ai été aujourd'he chez MADEMOISELLE, qui m'a envoyé dire d'y all Monsieur y est venu , il m'a parlé de vous , il m' ssuré que rien ne pouvoit tenir votre place au b il m'a dit que votre absence ne devoit pas m'e pêcher d'aller voir son bol; c'est justement de qu j'ai grande envie. Il a été fort question de la guer qui est enfin très certaine. Nous attendons la relution de la reine d'Espagne ; et, quoi qu'elle de nous voulons guerroyer : si elle est pour nous , no fondrons sur les Hollandois, si elle est contre m nous prendrons la Flandre; et quand nous a commencé la noise, nous ne l'apaiserons pentpas alsement. Cependant nos troupes marche Cologne, C'est M. de Luxembourg qui doit on la scène. Il y a queiques monvemens en Allena

J'ai fort cause avec M. d'Usez: notre abbi parlé de très bonne grace du dessein qu'il a

Anno-Marie d'Autriche, veuve de Philipproi d'Espagne, et mère de Charles II, qui ne f claré majeur qu'en 1676, et dont les états é alors gouvernés par la reine sa mère, : "aisse six conseillers nommés par le feu rol.

gnan; il faut tenir cette affaire très sur la tête de M. d'Usez qu'elle roule; it obtenir de Sa Majesté les agréments se par son moyen. On me dit en renle chevalier de Grignan ' a la petite-L. d'Usez: ce seroit un grand malon grand chagrin pour ceux qui l'aiprand embarras pour M. d'Usez, qui état d'agir dans toutes les choses où de lui : voilà qui seroit digne de montaire.

nez continuellement sur mes lettres. parler des vôtres, de peur que cela endre louanges pour louanges; mais i-il pas se contraindre jusqu'à ne pas vous avez des pensées et des tirades , il ne manque rien à votre style : et moi, nous étions ravis de lire cerbrillants; et même dans vos narraqui regarde le roi, votre colère contre tre l'évêque, ce sont des traits de juesois j'en donne anssi une petite e de Villars; mais elle s'attache aux les larmes lui en viennent fort bien craignez point que je montre vos ropos; je sais parfaitement bien ceux mes, et ce qu'il faut dire ou cacher. a fille, une bonté et une douie du roi votre maître, cela rerotre zèle pour son service. Il m'est bon lieu que l'autre jour M. de Monda une petite abbaye à Sa Majesté. mis; il en fut refusé, et sortit fâché n disant : Il n'y a que les ministres qui alent du pouvoir en ce pays, oient pas trop bien choisies; le roi opeler M. de Montausier, lui reproor son emportement, le sit sonvenir qu'il avoit de se plaindre de lui, et ilt madame de Crussol 3 dame du

Appe Adhémar de Montell, chevalicr acres de Jacques Adhémar de Hon-

Sainte-Maure, duc de Montausier, Louis Dauphin de France, fils unique

de Sainte-Maure, femme d'Emma-, duc d'Usez, et fille de M. de Monpalais : je vous dis que voilà des conduites de Titus: vous pouvez juger si le gouverneur a été confondu, aussi bien que l'évêque, qui vous doit sa reputation. Ces manières de se venger sont bien cruelles. Le roi a raccommodé l'archevêque de Rheims avec celui de Paris. Que vous dirai-je encore ? ma pauvre tante est accablée de mortelles douleurs; cela me fait une tristesse et un devoir qui m'occupent.

218. \*\*

Au comte DE Bussy.

A Paris, ce 25 janvier 1672.

Je trouve fort plaisant, mon consin, que ce soit précisément dans la chambre de notre petite sœur de Sainte-Marie que l'envie me prenne de vous écrire. Il sembleroit quasi que notre amité fût fondée sur la sainteté de notre grand'mère. Le moyen d'en juger autrement, en voyant que tant d'autres lleux, où je vous ai vu, me font moins sonvenir de vons que celui-ci où je ne vous ai vu de ma vic. Vous avez ici une fille qui contribue à ce miracle. Elle n'est non plus sotte que si elle vous voyoit tous les jours, et elle est aussi sage que si elle ne partoit pas de Sainte-Marie. C'est une créature dont le fond est d'un christianisme fort austère, chamarré de certains agréments de Rabutin qui lui donnent un charme extraordinaire. Je doute que tous vos autres enfants valent mieux que celle-cl. Mais en voilà assez pour lui donner de la vanité. J'ai été huit mois en Bretagne, pendant lesquels je ne me suis jamais trouvé assez d'esprit pour vous écrire. J'ai eu dessein de ressusciter notre commerce à mon retour, et je commence ici. Bon jour, bonne œuvre. Je ne vous dirai point de nouvelles, et je ne vous parlerai point du prochain. Vous savez tout ce qui se passe, au moins je le veux croire : car je ne crois pas qu'il soit trop sûr d'écrire de certaines choses:

On sait de cent paquets les tristes aventures, Et tous les grands chemins sont remplis de parjures.

Il y a des comédies nouvelles dont j'ai la vanité de croire que vous jugerez comme moi. Adieu, mon cousin, vous ne sauriez croire combien je mérite l'honneur de votre amitié. Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Chaseu, ce 28 janvier 1072.

Savez-vous bien, Madame, ce qui fait que vous m'écrivez de Sainte-Marie, où vous ne m'avez jamais vu, plutôt que de mille autres lieux où vous m'avez vu mille fois. C'est que ma fille vous y fait ressonvenir de moi; et qu'étant bientôt lasse des matières qu'on traite en ces lieux-là, vous usez une partie du temps de votre visite à faire une lettre à son père. Ainsi, Madame, tout ce que j'en puis juger, c'est que vous aimez mieux parler au monde qu'à moi; mais que vous aimez mieux me parler qu'à Dien; vous en conviendrez, si vous étes sincère. Quand j'ai lu l'endroit où vous me mandez que ma fille n'est non plus sotte que si elle me voyoit tous les jours, et qu'elle est aussi sage que si elle ne partait pas de Sainte-Marie, je croyois qu'il y ent , aussi sage que si elle ne m'avoit jamais en. Car effectivement une demoiselle peut devenir agréable à me pratiquer; mais il est difficile qu'elle devienne par-là bonne religieuse. Ma fille de Sainte-Marie en est une, à ce que j'ai appris par d'autres que par vous; et le témoignage que vous me donnez des agrements de son esprit est ce qu'on appelle l'approbation des docteurs. Ses sœurs ont aussi leur mérite, et si ma disgrace leur a fait perdre des avantages du côté de la fortune, elle leur en a donné du côte de la bonne nourriture et de l'esprit. Vous me deviez ecrire de Bretagne : nous y avons perdu tous deux. Vous vous moquez de me mander que vous ne vous êtes pas trouvé assez d'esprit pour cela. Songez-vous à faire de belles lettres pour moi? Il me parolt qu'elles ne le peuvent être dès qu'on y songe. Il est vrai que je sais ce qui se passe; mais je ne le saurois point, si tous mes amis avoient sur cela autant de prudence que vous.

Avez-vous fait les deux vers que vous m'envoyez sur ce sujet ? les avez-vous retournés, ou seulement copies ? Ils sont capables de faire trembler tous les gazetiers de France; il est vrai qu'en voici qui les rassurent;

> Qu'il se perde tant de paqueta Qu'on dit tous les jours par la ville, Ce sont contes à plaisir; mais, Pour un perdu l'on en dit mille.

220.

De madame DE SÉVIGNÉ à madame DE

A Paris, mercredi 27 janvi

Je n'ai jamais rien vu de si aimable q tres. Vous êtes contente de mon amitié. le dites d'une manière à pénétrer de té cour comme le mien : vous voyez tou passe; vous découvrez que la plus grand mes actions se fait en vue de vous êti quelque chose : vous expliquez le voyas ponne dans sa vraie signification; le M. Le Camus tout de même ; et en vérit vous ne vous trompez pas, et, tant que nétration me rendra de si bous offices , J pas que votre amitié diminue. J'admire menr; elle est au-delà de tout ce qu'on souhaiter : si vous en avez une antre 1 mode, il faut lui pardonner en faveur et pardonner aussi à ceux à qui vous f vriez assez peu, pour ne leur pas laissi rement toutes vos bonnes qualités; co elles n'étoient pas exercées, on ne le pur que par vos paroles.

Mais, ma chère enfant, cette grande ne vouloir pas seulement penser à sortir d'où vous êtes, me blesse le cœur. Je trousées de M. de Grignan bien plus raisonn qu'il avoit pour la charge du marcela fonds, au cas qu'il l'eût quittée, étoit te mon goût; vous aurez vu comme la chemais j'aimerois assez que le desir de ve cher ne vous quittât point, quand il arreasions; et M. d'Usez auroit fort bonne moigner au roi qu'il est impossible de loin de sa personne, saus beaucoup d'surtout quand on a passe la plus grande sa vie auprès de lui.

L'autre jour, M. de Berni', à Versaille une fenêtre, croyant passer par une porte du premier étage sur un petit garçon qui et qui l'empécha d'être tué : il fut secon tête très fracassée, mais on ne croit

<sup>1</sup> l'ils de M. de Lionne, secrétaire d'éta

voilà ce que font les croisées coupées jusus ; on ne sauroit jamais manquer à mettre des garde-fous : cet accident fit grand bruit alles.

is prie, ma fille, dites-moi souvent dans es quelque petit mot pour ma tante, ce lui consolation dans ses continuelles douleurs. oyé vos lettres : celle de madame de La est extrèmement jolie. Le commencement dernière est étrange : vous me donnez à ce que vous avez fait la nuit; j'ai tremblé s pieds jusqu'à la tête; je croyois que tout a; il se trouve que vous avez attendu votre , et que vous avez bu joyensement à la roi votre maître : j'ai respiré et approuvé le ; en vérité , on ne sauroit trop louer le encore perfectionné depuis un an. Les ut commencé à la cour '; mais j'aime bien in prose, depuis que tout le monde en sait ur conter et chanter ses louanges.

d'écrire une grande lettre à M. de Pompour tontes les affaires de Provence, dont z ne peut lui parler, à cause de la petitepauvre chevalier : je n'ose vous parler où il est; il faut espérer à sa grande jeul'ai dejà bien soupiré pour la crainte que m mal. Madame de Guerchi, fille de la de Fiesque, est morte à la campagne ir eu peur du feu : elle étoit grosse deshuit Le est accouchée et morte ensuite : cette de mourir m'a blessé le cœur. Le petit duc n est à l'extremité d'avoir bu deux verres vie après avoir bien bu du vin; il est dans rune sièvre très-mortelle. Voilà une belle pour M. et madame de Soubise : pour rès l'avoir vu aux états, et sachant comme t madame de Rohan, j'en suis toute conchancelier (Seguier) se meurt; il a renweaux au roi par le duc de Coislin : voilà present à faire. Mon Dieu, ma fille, que je bien voir M. de Grignan ici avec une belle auprès de son maître, et envoyer pro-

cau, larine et les autres grands hommes de commençoient à faire leur cour au roi, recevoit avec grace et bonté. Ce fut madame acspan et ses sœurs qui amenèrent un usage ma encourager et à développer les talents. mener tous vos Provençaux! Adhémar me les fera bien hair; il est plaisant de leur faire confidence de ce qu'il pense d'eux. Adieu, ma très-aimable, je nesonge qu'à vous aller voir. J'embrasse mon cher Grignan et sa chère femme.

# 221.

#### A la même.

A Sainte-Marle-du faubourg, vendredi 29 janvier 1672, jour de saint François-de-Sales, et jour que vous fûtes mariee. Voilà ma première radoterie; c'est que je fais des boutsde-l'an de tout.

Me voici dans un lieu, ma fille, qui est le lien du monde où j'ai pleuré, le jour de votre départ, le plus abondamment et le plus amèrement : la pensée m'en fait encore tressaillir. Il y a une bonne heure que je me promène toute seule dans le jardin : toutes nos sœurs sont à vêpres, embarrassées d'une méchante musique; et moi j'ai en l'esprit de m'en dispenser. Ma chère enfant, je n'en puis plus; votre souvenir me tue en mille occasions : j'ai pense mourir dans le jardin , où je vous ai vue si souvent: je ne veux point vous dire en quel état je suis; vous avez une vertu sévère; qui n'entre point dans la foiblesse humaine; il y a des jours, des heures, des moments où je ne suis pas la maitresse; je suis foible, et ne me pique point de ne l'être pas : tant y a , je n'en puis plus , et pour m'achever, voilà un homme que j'avois envoyé chez le chevalier de Grignan, qui me dit qu'il est extraordinairement mal: cette pitoyable nouvelle n'a pas séché mes yeux. Je crois qu'il dispose en votre faveur de ce qu'il a : gardez-le, quoique ce soit peu, pour une marque de sa tendresse, et ne le donnez point, comme votre cœur le voudroit : il n'y a pas un de vos beaux-frères qui, à proportion, ne soit plus riche que vous. Je ne puis vous dire le déplaisir que j'ai dans la vue de cette perte. Hélas! un petit aspic, comme M. de Rohan, revient de la mort; et cet aimable garçon, bien ne, bien fait, de bon naturel, d'un bon cœur, dont la perte ne fait de bien à personne, nous va périr entre les mains! Si j'étois libre, je ne l'aurois pas abandonné, je ne crains point son mal; mais je ne fais pas sur cela ma volonté. Vous recevres par cet

ordinaire des lettres écrites plus tard, qui vous parleront plus précisément de ce malheur : pour moi, je me contente de le sentir.

Hier au soir, madame Dufresnoi soupa chez nous: c'est une nymphe, c'est une divinité, mais madame Scarron, madame de La Fayette et moi, nous voulûmes la comparer à madame de Grignan, et nous la trouvâmes cent piques au-dessous, non pas pour l'air ni pour le teint; mais ses yeux sont étranges, son nez n'est pas comparable au vôtre, sa bouche n'est point line, la vôtre est parfaite; et elle est tellement recucillie dans sa beauté, que je trouve qu'elle ne dit precisement que les paroles qui lui siéent hien; il est impossible de se la représenter parlant communément et d'affection sur quelque chose. Pour votre esprit, ces dames ne mirent aucun degré au-dessus du vôtre, et votre conduite, votre sagesse, votre raison, tout fut célébré : je n'ai jamais vu une personne si bien louée; je n'eur pas le courage de faire les honneurs de vous, ni de parler contre ma conscience.

On dit que le chancelier est mort : je ne sais si on donnera les sceaux avant que cette poste parte. La cointesse (de Fiesque) est très-affligée de la mort de sa fille ; elle est à Saint-Marie de Saint-Denis. Mon enfant, on ne peut assez se conserver, et grosse, et en couche, ni assez éviter d'être dans ces deux états : je ne parle pour personne. Adieu, ma très-chère, cette lettre sera courte : je ne puis rien écrire dans l'état où je sois; vous n'avez pas besoin de ma tristesse : mais si quelquefois vous recevez des lettres infinies, ne vous en prenez qu'à vous, et aux flatteries que vous me dites sur le plaisir que vous donne leur longueur; vous n'oseriez plus vous en plaindre. Je vous embrasse mille fois, et m'en retourne à mon jardin, et puis à un bout de salut, et puis chez des malades qui sont aussi chagrins que mol.

Voilà Madeleine-Agnès qui entre, et qui vous salue en Notre-Seigneur.

000

A la même.

A Paris, mercredi 3 février 1672.

J'eus hier une heure de conversation avec M. de Pomponne : il faudroit plus de papier qu'il n'y en

a dans mon cabinet pour vous dire la job edmes de nous revoir, et comme nous pa hâte sur mille chapitres, que nous n'av temps de traiter à fond. Enfin je ne l'ai p vé changé; il est toujours parfait; il croit di plus que je ne vaux effectivement: son pl comprendre qu'il ne ponvoit l'obliger plu ment qu'en m'obligeant en toutes choses tres raisons, à ce qu'il dit, lui donnent desir, et surtout il se trouve que j'ai le j ment de Provence sur les bras : c'est un admirable pour avoir bien des affaires voilà le seul chapitre qui ne fut point di lui parlai à loisir de l'évêque; il sait éco bien que répondre, et crut aisément le je lui fis des manières du prelat ; il ne mo qu'il approuvat qu'un homme de sa profit lût faire le gouverneur : il me semble qui bliai rien de ce qu'il falloit dire : il me d jours de l'esprit; le sien est tellement of prend, sans y penser, une confiance qui parle heureusement de tout ce qu'on 1 connois mille gens qui font le contraire ma fille, sans vouloir m'attirer de nouvi ceurs, dont vous êtes prodigue pour moi avec une joie incroyable, dans la pensée liaison avec lui vous seroit très-utile; non demeurés d'accord de nous écrire; il al style naturel et dérangé, quoique le comme celui de l'éloquence même. Je dai l'antre jour de tristes nouvelles du pol valier, on venoit de me les donner de mé pris le soir qu'il n'etoit pas si mal, et e encore en vie, quoiqu'il ait été au-delé trême-onction, et qu'il soit encure trè petite-vérole sort et sèche en même tem semble que c'est comme celle de madame Simon. Ripport vous en écrira plus surei moi ; j'en sais pourtant tous les jours des c et j'en suis dans une très-véritable inquil'aime encore plus que je ne pensois. Ce madame la princesse de Conti est tombé plexie : elle n'est pas encore morte, mai aucune connoissance; elle est sans pouls parole; on la martyrise pour la faire re

<sup>&#</sup>x27;Anne-Marie Martinozzi, princesse de morte le 4 février 1672.

rsonnes dans sa chambre, trois cents on : on pleure, on crie; voilà tout ce is jusqu'à présent. Pour M. le chancejuler), il est mort très-assurément, un grand homme : son bel esprit, sa mémoire, sa naturelle éloquence, sa , se sont rassemblés aux derniers jours comparaison du flambeau qui redouble en finissant, est juste pour lui. Le Masistoit, et se trouvoit confondu par ses par ses citations; il paraphrasoit le Mitisoit pleurer tout le monde; il citoit la lure et les Pères, mieux que les évêl'étoit environné; ensin sa mort est une des et des plus extraordinaires choses Ce qui l'est encore plus, c'est qu'il n'a de grands biens; il étoit aussi riche en eour qu'il l'étoit en mourant. Il est enbli za famille; mais si on prenoit n'étoit pas lui. Ensîn il ne laisse que 🛊 mille livres de rente ; est-ce du bien ome qui a été quarante ans chancelier, riche naturellement? La mort découchoses, et ce n'est point de sa famille Lout ceci. On les voit : nous avons fait I nos stations, madame de Coulanges et pe de Verneuil est si mal qu'elle n'a monde. On ne sait encore qui aura les

conjure de mander au coadjuteur qu'il re réponse sur l'affaire dont lui écrit , j'en suis tourmentée : cela est mat acux avec un évêque de réputation. Je les jours à écrire à ce coadjuteur; son me debauche; je le condamne, et je l'intrasse M. de Grignan: est-il encore questres? Il y avoit l'autre jour une dame 4 lit ce qu'on dit d'une grive, et au lieu lle est saoule comme une grire, disoit mière présidente étoit sourde comme cela fit rire. Adieu, ma chère fille, je

ascaron de l'Oratoire, célèbre prédicadepuis peu évêque de Tulle, et fut transd'à l'eveché d'Agen. de de Verneuil étoit fille de M. Séguier. Joli, évêque d'Agen. Il avoit été curé de les-des-Champs à Paris.

de Louvois.

vous aime, ce me semble, bien plus que moi-même. Votre fille est aimable; je m'en amuse de bonne foi; elle embellit tous les jours; ce petit ménage me donne la vie.

225.

## A la même.

A Paris, vendredi 5 février 1672. Il y a aujourd'hui mille aus que je suis née :.

Je suis ravie, ma bonne, que vous aimiez mes lettres, je ne crois pourtant pas qu'elles soient aussi agréables que vous me le dites. Je vous envoie quatre rames de papier, vous savez à quelle condition. J'espère en recevoir la plus grande partie entre ci et Pâques; après cela j'aspirerai à d'autres plaisira. On m'a assuré ce matin que le chevalier se portoit mieux : j'espère en sa jeunesse; je prie Dieu de tout mon cœur qu'il nous le redonne. Madame la princesse de Conti mourat quelques heures après que j'ens fermé mon paquet; c'est-à-dire, hier à quatre heures du matin, sans aucune connoissance, ni avoir jamais dit une seule parole de bon sens : elle appeloit quelquefois Cècile, une femme-de-chambre, et disoit : Mon Dieu! On croyoit que son esprit alloit revenir, mais elle n'en disoit pas davantage. Elle expira en faisant un grand cri, et au milien d'une convulsion qui lui fit imprimer ses doigts dans le bras d'une femme qui la tenoit. La désolation de sa chambre ne se peut représenter : M. le duc, MM. les princes de Conti, madame de Longueville, madame de Gamaches pleuroient de tout leur cour. Madame de Gesvres avoit pris le partides évanouissements; madame de Brissac de crier les hauts cris , et de se jeter par la place : il fallut les chasser, parce qu'on ne savoit plus ce qu'on faisoit : ces deux personnages n'ont pas réussi; qui prouve trop ne prouve rien, dit je ne sais qui. Enfin la douleur est universelle. Le roi a paru touché, et a fait son panegyrique, en disant qu'elle étoit plus considérable par sa vertu que par la grandeur de sa fortune. Elle laisse par

1 Madame de Sévigné avoit 46 ans.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marie-Antoniette de Loménie, femme de Nicolas Joachim Rouault, marquis de Gamaches.

son testament l'éducation de ses enfants à madame de Longueville : je disois qu'il n'y avoit que le diable qui gagnăt à cette mort, et qu'il alloit reprendre ces deux petits princes; mais, afin qu'en nul lieu on ne s'en réjouisse, les voilà retombés en bonnes mains. M. le prince est tuteur, il y a vingt mille écus aux pauvres, autant à ses domestiques; elle veut être enterrée à sa paroisse tout simplement, comme la moindre fenune. Je ne sais si ce détail est à propos; tant y a, ma bonne, le voilà; vous voulez et vous souffrez que mes lettres soieut longues, et voilà le hasard que vous courez. Je vis hier sur son lit cette sainte princesse; elle étoit défigurée par le martyre qu'on lui avoit fait à la bouche: on lui avoit rompu deux dents, et brûlé la tête; c'est-à-dire que si les pauvres patients ne mouroient point de l'apoplexie, ils seroient à plaindre de l'état où on les met. Il y a de belles réflexions à faire sur cette mort, cruelle pour toute autre, mais très-heureuse pour elle, qui ne l'a point sentie, et qui étoit toujours préparée. Brancas en est pénétré.

J'oubliai avant-hier de vous mander que j'avois rencontré Canaples à Notre-Daine, et qu'après mille amitiés pour M. de Grignan, il me dit que le maréchal de Villeroi l'avoit assuré que les lettres de M. de Grignan étoient admirées dans le conseil, qu'on les lisoit avec plaisir, et que le roi avoit dit qu'il n'en avoit jamais vu de mieux écrites: je lui promis de vous le mander. Cette dame que je ne vous nommai point dans ma dernière lettre, c'étoit madante de Louvois. A propos, M. de Louvois est entré et assis au conseil depuis quatre jours, en qualité de ministre. Le roi scellera demain avec six conseillers d'état et quatre maîtres des requêtes; on ne sait combien cela durera : voilà une belle charge dont sa majesté s'acquittera trèsbien. Il me vient des pensées folles sur le chancelier; mais où puis-je les avoir prises, dans le chagrin où je suis depuis deux ou trois jours? Cette veille, ce jour, ce lendemain, ce temps de votre départ de l'année passée, tout cela m'a tellement touché le cœur et l'esprit, que j'en avois sans cesse les larmes aux yeux malgré moi, car rien n'est moins utile que les douleurs d'une chose sur laquelle on n'a plus aucun pouvoir : on se tue, on se dévore hors de propos, aussi bien qu'à faire des souhaits et des châteaux en Espagne : vous êtes trop sage pour les aimer; et moi je les aime. Il me semble que la vie ne m'est pas plus nécessaire ni plus chère que votre amitié. J'embrasse le politique Grignan. M. de La Rochefoucauld vous mande qu'il a une souris blanche qui est aussi belle que vous; c'est la plus jolie bête du monde; elle est dans une cage. Voilà madame de Coulanges qui veut que je vous dise et ceci, et cela, et de l'amitié, mais je nessis pas à ses gages.

#### 224.

#### A la même.

## A Paris, mercredi 10 février 1672.

Ensin, ma chère sille, après bien des al et de fausses apparences, nous avons perdu leps vre chevalier; je vous avoue que j'ai été ses ment touchée de cette mort : elle arriva samelis & vrier, à quatre heures du matin. Si une fin virit tablement chrétienne doit consoler des chréties nous devons nous consoler par l'assurance de su salut; jamais plus de résignation, jamais plus d'amour de Dieu, jamais plus de graces visible: il n'ent point voulu accepter la vie, si on cât pub lui redonner, tant il avoit de confiance en la m ricorde de Dieu; et il se sentoit dans des dis qu'il n'eût pas voulu remettre au hasard. Na# rudement saigné; il voulut résister à la denite, qui fut la onzième; mais les médecins l'em rent ; il leur dit qu'il s'abandonnoit donc, et ail le vouloient tuer par les formes. La mort de M. & Guise, qu'on a cru qui devoit être saigné, a lis fait mourir du monde après lui. Il y a eu , de Sit Germain, de la faute de ce pauvre garçon; il incommodé d'un dévoiement au commence son service; il prit du lait sans préparation per l faire cesser : le dévoiement cessa en effet ; m bout de huit jours, la sièvre le prit en w Paris, et la petite-vérole, avec une telle a tion, qu'on ne pouvoit durer dans sa cham il rendoit des vers en quantité, qui venoi son lait corrompu; ensin la Providence avaits qué la fin de sa vie dans les plus belles an son age. Voilà des détails bien tristes; mais, 4 on est touché, on ne cherche point, ce mest à s'épargner par l'ignorance de ce qui s'est p

Ł

in.

Je ne devrois point méler d'autres discours dans cette lettre; mais, quand vous aurez essuyé vos premières larmes, vous la pourrez reprendre, et vous y verrez ce que nous avons résolu touchant vos affaires.

Nous ne reçûmes qu'hier la lettre que vous aviez errite par le courrier; c'est justement celle dont l'étois en peine; il n'y en a point en de perdue. J'ai eté une heure avec M. d'Usez, mon oncle l'abbé y etoit aussi; nous avons fort discouru de toutes vos affoires; je suis plus satisfaite que jamais de la prudence et du bon esprit de ce prélat : vous n'avez qu'à lui envoyer vos pensées toutes crues; en deux benres de réflexion, il voit tout ce qu'il faut faire, ou ne pas faire. Je lui ai montré une lettre que jai reçue de M. de Pomponne; il faut que je ménage une conversation entre M. d'Usez et lui : le som de M. d'Usez est plein de mauvais air présentement, cela nous désespère; il n'ose aller à Saint Germain; il ne peut parler à M. Colbert, cela nous coupe la gorge. Il ne croit pas qu'on doive aller brusquement dans l'affaire dont vous lui parlez, parce que, si elle appartient aux députés, il ne but pas mettre la raison de leur côté, et le tort du notre ; car, en habiles gens, ils ne prendroient que ce petit endroit qu'ils feroient valoir, et cacheroient tout le reste. Quand les gens coupables uezacent une pauvre petite vérité pour eux, ils la resurment de cent façons, et sont insupportables. Cest sur quoi la prudence de M. d'Usez vous est parlaitement nécessaire.

Le marquis de Villeroi a eu ordre de se retirer de la cour pour sa mauvaise conduite : voilà tout tequ'a dit Sa Majesté. On tire plusieurs conséponces , ou s'en prend à des gens ; enfin , ce qui cu sûr , c'est que Vardes en sera sensiblement aise; cea à Lyon qu'il est exilé : cette demeure n'est es odieuse pour lui , pourvu qu'elle ne soit pas lonsure chevalier, que je garde pour une autre fois mille bagatelles qui ne seroient pas de saison aupourd'hui.

Votre maxime est divine; M. de La Rochefouand en est jaloux, il ne comprend pas qu'il ne fuit pas faite; l'arrangement des paroles en est leureux; mais pourquoi n'entendez-vous pas la scane? Helas! le moyen de vivre sans folie c'estbure sans l'antaisie? et un homme n'est-il pas fou, qui croit être sage, en nes'amusant et ne se divertissant de rien? Vous reviendrez à notre opinion.

L'abbé a rendu tous les devoirs au pauvre chevalier; j'en aurois fait autant, mais on m'auroit lapidée : je me contentai d'aller pleurer, dès le jour même, avec M. d'Usez, qui étoit dans une autre maison. Adhémar n'est point encore arrivé.

Je suis en peine de vous savoir à Aix , à cause de la petite-vérole qui y étoit. Mon Dieu , qu'on est à plaindre quand on aime beaucoup! Je vois d'ici ta tranquillité où vous étiez à Lambese toute seule , pendant que votre cœur se reposoit avec le pain et l'eau de la paresse : vous revoilà dans les ragoûts. Votre comparaison n'est nullement ridicule : elle feroit rire , si on rioit; mais on ne rit pas toujours. Hélas! ma chère enfant , il y a plus d'un an que je ne vous ai vue ; je sens vivement cette absence ; et vous , ma fille , n'y pensez-vous point quelquefois un petit moment ?

#### M. DE COULANGES.

Je ne m'amuserai point, ma belle Comtesse. A vous faire un méchant compliment; mais je vous assurerai seulement que j'ai été très affligé de la mort de notre pauvre chevalier : je m'étois si bien trouvé de son commerce en Provence, et j'espérois m'en trouver si bien par-tout, que sa perte me touche sensiblement. Hélas! il vous souvient de notre mariage ; qui eût cru qu'il eût été de si peu de durée? Voilà un beau sujet de méditation pour les jeunes gens, et pour tous nons autres gens plus avancés en âge; il ne faut point se fier à l'âge ni à la bonne santé; nous sommes tous mortels, et l'heure et le moment sont fort incertains. Je finis par cette moralité un peu triviale, et vous embrasse, s'il vous platt, ma belle Comtesse, avec le dernier respect et la dernière tendresse.

## Madame DE COULANGES.

Je snis très fàchée de la mort de M. le chevalier de Grignan, Madame; mais, sans vouloir ajouter à votre affliction la peine de lire une méchante lettre, je vous prierai de tronver bon que je vous assure ici que je suis très sensible à tout ce qui vous arrive, et que je me sais faire un fort grand plaisir d'espèrer que j'aurai l'honneur de vous voir cet été.

J'irai certainement à Grignan, quand il m'en conteroit de quitter le marquis de Villeroi à Lyon; comprenez mon procédé. Adieu, Madame; c'est une chose délicieuse que de demeurer avec madame de Sévigné.

225.

A la même.

A Paris, vendredi 12 février 1672.

Je ne puis, ma chère fille, qu'être en peine de yous, quand je songe au déplaisir que vous aurez de la mort du pauvre chevalier. Vous l'aviez vu depuis pen; c'étoit assez pour l'aimer beaucoup, et pour connoître encore plus toutes les bonnes qualités que Dien avoit mises en lui. Il est vrai que jamais homme n'a été mieux né, et n'a en des sentiments plus droits et plus souhaitables, avec une très belle physionomie, et une très grande tendresse pour vous; tout cela le rendoit infiniment aimable, et pour vous, et pour tout le monde. Je comprends bien aisément votre douteur, puisque je la sens en moi; cependant j'entreprends de vous amuser un quart d'heure, et par des choses où vous avez intérêt, et par le récit de ce qui se passe dans le monde.

J'ai eu une grande conversation avec M. Le Camus; il entre si parfaitement bien dans nos sentiments, qu'il me donne des conseils; il est piqué des conduites malhonnêtes; et, comme il en a de fort contraires, il n'a nulle peine à entrer dans nos vues, où la droiture et la sincérité sont en usage : c'est ce dont il ne faut point se départir, quoi qu'il arrive; cette mode revient tonjours. On ne trompe guère long-temps le monde, et les fourbes sont enfin découverts; j'en suis persuadée. M. de Pomponne n'est pas moins opposé à ce qui lui est si contraire; et je vous puis assurer que, si j'etois aussi habile sur toutes choses que je le suis pour discourir là-dessus, il ne manqueroit rien à ma capacité. Dites-moi quelquefois quelque chose d'agréable pour M. Le Camus : ce sont des faveurs précieuses pour îni, et d'autaut plus qu'il n'est obligé à aucupe pipopae.

Le marquis de Villeroi est donc parti pour Lyon

comme je vous l'ai mandé; le roi lui fit dire par le maréchal de Créqui qu'il s'éloignat : on croit que c'est pour quelques discours chez madame la comtesse ( de Soissons); enfin,

On parle d'eaux, de Tibre, et l'on se tait du reste '.

Le roi demanda à Monsieur, qui revenoit de Paris: Eh bien, mon frère, que dit-on à Paris? Monsibur lui répondit : On parle fort de ce pauvre marquis; et qu'en dit-on? On dit, Monsieur, que c'est qu'il a voulu parier pour un autre malheureux. Et quel malheureux, dit le roi? Pour le chevalier de Lorraine, dit Monsieun; mais, dit le roi, y songez-vous encore, à ce chevalier de Lorraine vous en souciez-vous? aimeriez-vous bien quelqu'un qui vous le rendroit? En vérité, répondit MONSIEUR, ce seroit le plus sensible plaisir que je pusse recevoir en ma vie. Oh bien, dit le roi, je veux vous faire ce présent ; il y a deux jours que le courrier est parti : il reviendra ; je vons le redonne, et veux que vous m'ayez toute votre vie cette obligation, et que vous l'aimiez pour l'amour de moi; je fais plus; car je le fais maréchal-de-camp dans mon armée. Là-dessus, Monstet use jette aux piede du roi, lui embrasse long-temps les genoux, et lui baise une main avec une joie sans egale. Le roi le relève et lui dit : Mon frère, ce n'est pas ainsi que des frères se doivent embrasser, et l'embrasse fraternellement. Tout ce detail est de très bon lieu. et rien n'est plus vrai : vous pouvez là-dessus faire vos réflexions, tirer vos conséquences, et redou bler vos belles passions pour le service du roi votre maltre. On dit que MADAME fera le voyage, et que plusieurs dames l'accompagneront. Les sentiments sont divers chez Monsteur : les uns ont le visage alonge d'un demi-pied, d'autres l'ont raccourci d'autant On dit que celui du chevalier de Beuvron est infini. M. de Navailles revient aussi, et servira de lieutenant-général dans l'armée de Monsiau a, avec M. de Schomberg. Le roi a dit au marechal de Villeroi : Il falloit cette petite penitence à vatre fils, mais les peines de ce monde ne durent pas toujours Vous pouvez vous assurer que tout ceci est vra; c'est mon aversion que les faux détails, mais j'ame

Vers de Corneille dans Cenna, soène V, acte II. Madame de Sévigné y a déjà fait allusion dans la lettre du 24 avril 1671.

les vrais : si vous n'êtes de mongoût , vous êtes perdue ; car en voici d'infinis.

La Marans étoit l'autre jour seule en mante chez madame de Longueville; on siffloit dessus. Langlade vous mande que l'autre jour, en vue de vous plaire, il la releva bien de sentinelle sur des sottises qu'elle lui disoit, et qu'il vous eût bien souhaitée derrière la porte : plût à Dieu que vous y eussiez été! Madame de Brissac étoit inconsolable chez madame de Longueville; mais par malbeur le comte de Guiche se mit à causer avec elle, et elle oublia son rôle, aussi bien que celui du désespoir, le jour de la mort '; car il falloit en un certain endroit qu'elle eût perdu connoissance; elle l'oublia et reconnut fort bien des gens qui entroient.

Adiou, ma très chère, ma très aimable; ne tronvez-vous pas qu'il y a bien long-temps que nous sommes séparées? Je suis frappée de cette douleur, d'une manière tellement importune, qu'elle me seroit insupportable, si je n'aimois à vous aimer autant que je fais, quelques peines qui y soient attachées.

226.

A la même.

A Paris, mercredi 17 février 1672.

Monsieur de Goulanges et moi nous avons donné un très bon diner à M. le président de Bouc ; M. et malame de Valavoire, M. d'Usez et Adhémar en ctosent; mais écoutez le malheur: le président, après nous avoir promis, vint s'excuser; il avoit une affaire à Saint-Germain; nous pensames nous pendre; enfin il fallut prendre courage: madame de Valavoire amena la Buzanval³; mais le président étoit le véritable objet de nos désirs. Ce diner étoit bou, délicat, magnifique; enfin, tel qu'il étoit d'est irréparable: le Bouc reviendra peut-être, mais le diner ne reviendra pas. Adhémar étoit penêtré de douleur d'avoir appris en arrivant la mort de son pauvre frère: j'avois le œur bien serré

en l'embrassant. Il alla coucher à Saint-Germain, et m'a promis de me voir à son retour, et que nous parlerions de vous : j'espère cette conversation.

Vous me dites que je pleure, et que je suis la maltresse: il est vrai, ma fille, que je ne puis m'empêcher de pleurer quelquefois; mais ne croyez pas que je sois tout-à-fait la maltresse de partir, quand je lo voudrai; je voudrois que ce fût demain, par exemple; et mon fils a présentement des besoins de moi très-pressants. J'ai d'autres affaires pour moi; enfin il me faut jusqu'à Pâques: ainsi, mon enfant, on est la maltresse et l'on ne l'est point; et l'on pleure.

J'ai vu tantôt notre cardinal (de Rets): il ne peut se consoler de ne vous avoir pas trouvée ici; il vous en écrit; il m'a paru touché de bonne foi d'être à Paris, sans avoir le plaisir de vous voir et de causer avec sa chère nièce; vous lui faites son-haiter la mort du pape. Vous verrez le chevalier de Lorraine plus tôt que nous. M. de Boufflers', gendre de madame du Plessis, est mort en passant d'une chambre à l'autre, sans autre forme de procès : j'ai vu tantôt sa petite veuve, qui, je crois, se consolera. M. Isarn, un bel esprit, est mort de la même sorte'.

Je ne suis point sans inquiétude de vous savoir à Aix, avec tant d'air de petite-vérole; évitez au moins les lieux publics, et les presses : c'est un horrible mal que celui-là. Votre fille a le teint comme l'avoit mademoiselle de Villeroi, un blanc et un rouge séparés, des yeux d'un bleu merveilleux, des cheveux noirs, un tour de visage et un menton à peindre; sa lèvre se rabaisse tous les jours: du reste elle est faite au tour; elle ne crie jamais; elle est douce et caressante; elle appelle; elle dit cinq ou six mots; elle est vive; enfin elle est almable, et je l'aime. Adhémar m'a dit des merveilles de votre fils. Madame de Guénégaud m'a extrêmement priée de vous faire des compliments

De madame la princesse de Conti-

<sup>3</sup> Juseph de Seguiran de Bouc, premier président de la chambre des comptes d'Aix.

Angétique Amat, femme d'André Choart de Bu-

François, comte de Boufflers, frère ainé du maréchal, mort au château de Boufflers, le 14 février 1672; il avoit épousé, l'année précédeute, Elisabeth-Angélique du Plessis-Guénégaud.

<sup>2</sup> Il étoit de la société de mademoiselle de Scudéri. Il s'évanouit dans une chambre où il avoit été renfermé par mégarde, et mourut sans avoir de secours.

sur la mort du chevalier, et à M. le coadjuteur d'Arles; tenez-la quitte de ce côté-là.

Je viens d'apprendre qu'Adhémara en une conversation divine avec M. Colbert; il vous en rendra compte. L'autre jour on parloit devant le rol, de Languedoc, et puis de Provence, et puis enfin de M. de Grignan; on en dit heaucoup de bien: M. de Janson en dit aussi; et puis il parla de sa paresse naturelle; là-dessus le marquis de Charost' le releva de sentinelle d'un très-bon ton, et lui dit: Monsieur, M. de Grignan n'est point paresseux quand il est question du service du roi, et personne ne pent jamais mienx faire qu'il a fait dans cette dernière assemblée; j'en suis fort bien instruit. » Voilà de ces gens que je trouve toujours qu'il faut aimer et instruire. Tout le monde fut de son avis.

Je parlerai de l'Adone au bon homme Chapelain, en le comblant d'honneur par votre souvenir. Je fais toujours vos compliments; on vous les rend avec mille tendresses. Ma tante est toujours bien mal. Votre pauvre frère m'écrit souvent, et moi à lui : je suis au désespoir de la guerre, à cause des périls qu'il essuiera des premiers. La vie est cruellement mêlée d'absynthe. Ma chère enfant, je suis tout à vous.

## M. DE COTLANGES.

Je ne vous dis rien, mais je n'en pense pas moins; nous serons à Pâques à Lyon. Nous y allons, madame de Coulanges et moi, pour le mariage de mademoiselle du Gué', qui, sans aller chercher plus loin, épouse de M. de Bagnols que vous connoissez, son cousin issu de germain: pour la naissance, ils n'ont rien à se reprocher, et pour le bien, Bagnols a vingt-cinq bonnes mille livres de rente par-devers lui; n'est-ce pas là une très-bonne affaire? J'espère que nons ferons les honnenrs de Lyon à madame votre mère, quand elle y passera. Adieu, madame la Comtesse, je vous aime toujours avec la même passion. M. d'Adhémar m'a dit qu'il avoit apporté le portrait de M. de Grignan, mais je ne l'ai pas encore vu.

227.

# A la même

A Paris, vendredi 19 février 1672.

Je m'en vais dimanche à Saint-Germain avec madame de Coulanges, pour discourir un peu avec M. de Pomponne; je crois cette conversation nécessaire : je vous en rendrai compte, afin que M. de Grignan m'appelle plus que jamais son petit ministre. Adhémar a fait des miracles de son côté; M. d'Usez du sien : enfin il me semble que nous ne seront point surpris, et que nous avons assez bien pris nos précautions. Mais que vous dirai-je de l'aimable portrait que M. de Grignan a donné à M. de Coulanges? Il est beau et très-ressemblant; celui-ci de Le Fèvre est un misérable auprès de celui-ci. Je fais vœu de ne jamais revenir de Provence que je n'en aie un pareil, et un autre de vous; il n'y a point de dépense qui me soit si agréable; mais prenez garde, ma chère enfant, de n'être point changée. Enfin madame de Guerchi n'est morte que pour avoir le corps usé à force d'accoucher. J'honore bien les maris qui se défont de leurs femmes sous prétexte d'en être amoureux.

Nous avons fort causé, Guitaud et moi, de notre ami (d'Hacqueville), qui est si sage, et qu'il craint tant. Il n'ose vous mander un accident qu'on croit qui lui est arrivé, c'est d'être passionnément amoureux de la borgnesse, fille du maréchal (de Gramont); c'est amour, fureur, à ce qu'on dit. Il s'en défend comme d'un meurtre; mais ses actions le trahissent; il sent le ridicule d'être amoureux d'une personne ridicule; il est honteux, embarrassé; mais ce bel wil l'a charmé.

Cet œil charmant qui n'ent jamais Son pareil en divins attraits.

Voilà ce que Guitaud n'osoit écrire; je vous confie ce secret, et je vous conjure do le garder très fidèlement; mais le moyen de ne point faire admirer en cette occasion la puissance de l'orviétan? J'ai vu depuis deux heures Adhémar, M. de Gordes, M. d'U'sez; je suis en Provence. J'ai causé avec Adhémar : il m'assure que vous m'aimez : c'est tout ce qu'il y a pour moi d'a-

Le marquis de Charost étoit gendre de M. Fouquet.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Sœur de madame de Coulanges.

greable dans le monde : j'admire votre humeur, votre courage, votre raison, votre conduite, je lui ai dit,

De grace, montrez moins à mes sens désolés La grandeur de ma perte et ce que vous valez.

Nous ne finissons point sur votre chapitre. Votre amée, madame de Vaudemont, sera bientôt heureuse; je le sais du même endroit qu'Adhémar : c'est encore un secret; mais il y a des gens obligeants qui avancent le plaisir de savoir les secrets deux jours plus tôt, et c'est tout; il y en a d'autres dont la secheresse fait mourir. Que peut faire une amitée sous cet amas d'épines? Où en sont les douceurs? Elle est écrasée, elle est étouffée. Nous eussions fait hier un livre là-dessus, Guitaud et moi, et je renouvelai mon vœu de ne jamais connoître l'amitié sous un visage si déguisé. Adieu, ma très aimable, je m'en vais souper chez M. de La Rochefoucauld; c'est ce qui fait que ma lettreest si courte.

OUN.

A la même.

A Paris, mercredi 24 février 1672.

J'ai recu tout à-la-fois vos deux lettres. Je n'ai pa voir votre douleur sans renouveler la mienne; e vous trouve véritablement affligée, et c'est avec tant de raison qu'il n'y a pas un mot à vous répundre : j'ai senti tout ce que vous sentez, et je n'avois point attendu la mort de ce pauvre chevalier, pour en dire tous les biens qui se trouvaent en lui. Je vous plains de l'avoir vu cette antomne; c'est une circonstance à votre douleur. L'd'Usez vous mandera ce que le roi lui a dit làtous . à quoi toute la famille doit prendre part. Un l'a fort regetté dans ce pays-là, et la reine m'en parla avec bonté; mais tout cela ne nous rend pont cet aimable garçon. Vous aimez si chèrement toute la famille de M. de Grignan, que je vous crois ansi affligée que lui.

J'ai dine aujourd'hui avec plusieurs Provençaux chez M. de Valavoire : le mari et la femme sont les meulteures gens du monde ; je vous plains de n'avoir point la femme, vous n'avez rien de si bon; elle est raisonnable et naturelle ; elle me plait fort.

Nous avions messieurs de Bouc, d'Oppède, de Gordes, de Soliers, madame de Buzanval, M. d'Usez, M. et madame de Coulanges : votre santé a été célébrée au plus beau repas que j'aie jamais vu, nous avons été bien heureux de commencer. On a fort conté ici la bonne réception que vous avez faite à M. le duc d'Etrées, il en a écrit des merveilles à ses enfants. Madame de Rochefort n'a qu'un cri, depuis que vous avez écrit à ses consines sans lui dire un mot : pour moi , je vous conseille de lui écrire, et de tâcher de l'apaiser à quelque prix que ce soit. Ce que vous me mandez de votre séjour infini me brise le cœur : ma raison n'est pas si forte que la vôtre, et je me perds dans les réflexions que cela me fait faire : il faut finir tout court en cet endroit.

Madame de Villars vous fait ses compliments, et à M. de Grignan, et au coadjuteur. M. Chapelaia a reçu votre souvenir avec enthousiasme; il dit que l'Adone est délicieux en certains endroits, mais d'une longueur assommante : le chant de la comédie est admirable; il y a aussi un petit rossignol qui s'égosille pour surmonter un homme qui joue du luth. Il se vient percher sur sa tête, et ensin il meurt; on l'enterre dans le corps du luth. Cette peinture est charmante. M. et madaine de Coulanges vous disent mille amitiés; ils sont occupés de leur mariage; ils s'en vont à Paques; ils me recevront à Lyon, et moi je les recevrai à Grignan. Ma tante 3 est toujours très-mal; elle vous remercie de vos bontés, et l'abbé vous est toujours dévoué.

229.

A la même.

A Paris, vendredi au soir 26 février 1672.

J'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite pour M. de La Valette; tout m'est cher de ce qui vient de vous : je lui veux faire avoir Pélisson pour rapporteur, afin de voir s'il sait bien faire le mattre

<sup>4</sup> Jean-Baptiste de Forbin-Maynier, marquis d'Oppède, qui fut ambassadeur en l'ortugal.

3 Madame de La Trousse.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jean de Forbin de Soliers, colonel du régiment de Provence, beau-frère de mesdames de Valayoire et de Buzanval.

des requêtes; je ne le puis croire, si je ne le

Cette pauvre MADAME ' est toujours à l'agonie; c'est une chose étrange que l'état où elle est. Mais tout est en émotion dans Paris : le courrier d'Espagne est revenu; il dit que non-seulement la reine d'Espagne se tient au traité des Pyrénées, qui est de ne point accabler ses alliés, mais qu'elle défendra les Hollandois de toute sa puissance : voilà donc la plus grande guerre du monde allumée; et pourquoi? C'est bien proprement les petits soufflets : vous en souvient-il? Nous allons attaquer la Flandre; les Hollandois se joindront aux Espagnols; Dieu nous garde des Suédois, des Anglois, des Allemands; je suis assommée de cette nouvelle. Je voudrois bien que quelque Ange voulût descendre du ciel pour calmer tous les esprits, et faire la paix.

Notre cardinal (de Reiz) est toujours malade; je lui rends de grands soins : il vous aime tou-jours; il compte que vous l'aimez aussi. L'affaire de madame de Courcelles " réjouit fort le parterre; les charges de la Tournelle sont enchéries depuis qu'elle doit être sur la sellette; elle est plus belle que jamais; elle boit, et mange, et rit, et ne se plaint que de n'avoir point encore trouvé d'amantà la conciergerie.

Je vous éclaircirai un peu mieux l'affaire dont vous me parlâtes l'autre jonr; mais M. le comte de Guiche ni M. de Longueville n'en sont point, ce me semble: enfin je vous en instruirai. M. de Boufflers a tué un homme, après sa mort; il étoit dans sa bière et en carrosse, on le menoit à une lieue de Boufflers pour l'enterrer; son curé étoit avec le corps. On verse; la bière coupe le cou au pauvre curé <sup>3</sup>. Hier un homme versa en revenant

Marguerite de Lorraine, seconde femme de

Gaston, duc d'Orléans, morte le 3 avril suivant.

<sup>9</sup> Une des plus belles femmes de son temps. Elle se nommoit Marle Sidonia de Lénoncourt; son père étoit Joschim de Lénoncourt, marquis de Marolles, gouverneur de Thionville et lieutenant-général des armées du roi; et sa mère Isabelle-Claire-Eugénie de Cromberg, d'une illustre maison d'Allemagne. Elle étoit femme de Charles de Champlais, marquis de Gourcelles. Sa vie a été imprimée en 1808, avec les lettres qu'elle a écrites à François Brulart du Boulay, son amant. Elles sont très-spirituelles.

3 Cette aventure donna lieu à la fable de La Fontaine, qui a pour titre : le Curé et le mort. de Saint-Germain; il se creva le cœur, et mournt dans le carrosse.

Madame Scarron, qui sonpe ici tous les soirs, et dont la compagnie est délicieuse, s'amuse et se joue avec votre fille; elle la trouve jolie, et point du tout laide. Cette petite appeloit hier l'abbé Têtu son papa; il s'en défendit par de très-bonnes raisons, et nous le crâmes. Je vous embrasse, ma trèsaimable: je vous mandai tant de choses en dernier lieu, qu'il me semble que je n'ai rien à dire aujourd'hui; je vous assure pourtant que je ne demeurerois pas court, si je voulois vous dire tous les centiments que j'ai pour vous.

250.

A la même.

A Livry, mardi 1º mare 1672.

Je commence ma lettre aujourd'hui, ma fille, jour de mardi gras; je l'achèverai demain. Si vous ètes à Sainte-Marie, je suis chez notre abbé, qui a depuis deux jours un petit dérèglement qui lui donne de l'émotion; je n'en suis pas encore en peine; mais j'aimerois mieux qu'il se portât tout-à-fait bien. Madame de Coulanges et madame Scarron me vouloient mener à Vincennes; M. de La Rochefoucauld vouloit que j'allasse chez lui entendre lire une comédie de Molière; mais, en vérité, j'al tout refusé avec plaisir, et me voilà à mon devotr avec la joie et la tristesse de vous écrire : il y a long-temps vraiment que je vous écris. Vous ètes donc à Sainte-Marie, ne voulant pas laisser cchapper un moment de la douleur que vous avez de la mort du pauvre chevalier; vous la voulez sentir à longs traits, sans en rien rabattre, sans aucune distraction : cette application à faire valoir et 4 vouloir sentir toute votre tristesse me parolt d'une personne qui n'est pas si embarrassée qu'une autre d'avoir des occasions de s'affliger; j'en prends \$ témoin votre cœur.

Voilà donc votre carnaval échappé de la fureur des réjouissances publiques; sauvez-vous aussi de l'air de la petite-vérole : je crains pour vous beancoup plus que vous. Nous avons lei madame de La Troche : il est vrai qu'elle sait arriver à Paris : san séjour de l'année passée fut bien abyué à mun égard dans l'extrême douleur de vous perdre. De- ; puis ce temps, ma chère enfant, vous êtes arrivée partout, comme vous dites; mais point du tout à Paris. Vos reflexions sur l'espérance sont divines : si Bourdelot les avoit faites, tout l'univers les sauroit : vous ne faites pas tant de bruit pour faire des merveilles : le malheur du bonheur est tellement bien dit, qu'on ne peut trop aimer une plume qui exprime ces choses-là. Yous dites tout sur l'espérance, et je suis si fort de votre avis, que je ne sans si le dois aller en Provence, tant j'ai de crainte Cen repartir. Je vois déjà comme le temps galopera; je connois ses manières; mais ensuite de cette belle réflexion, mon cœur décide comme le votre, et je ne souhaite rien tant que de partir : je veux même espérer qu'il peut arriver de telles choses, que je vous ramènerai avec moi : c'est làdessus qu'il est difficile de parler de si loin : du moins, ma fille, il ne tiendra pas à une maison, m à des meubles. Je ne songe qu'à vous ; les pas que je fais pour vous sont les premiers; les autres viennent après comme ils peuvent.

J'ai donné vos lettres au faubourg, elles sont bien faites : on y trouve la réflexion de M. de Gricoan admirable : on l'a pensée quelquefois ; mais vous l'avez habillée pour paroltre devant le monde. le n'ai pas dit ce que vous avez trouvé dans la maxime qui ressemble à la chanson; pour moi . je sis de votre avis: je saurai s'ils ont eu un autre descin que de vouloir louer les fantaisies, c'est-àdir les passions : si cela est , l'exacte philosophie ven offense; si cela n'est pas, il faut qu'ils s'expliment micux.

Je soupai hier chez Gourville avec les La Rochebrucauld, les Plessis, les La Fayette, les Tourau: nous attendions le grand Pomponne; mais is ervice de ce cher maître que vous honorez unt l'empècha de se retrouver avec la fleur de wa amis : il a hien des affaires , à cause des dépiches qu'il faut écrire partout, et à cause de la

L'archeveque de Toulouse : a été fait cardinal à Name : et la nouvelle en est venue ici dans le mps qu'on attenduit celle de M. de Laon . : c'est une grande douleur pour tous ses amis. On tient que M. de Laon s'est sacrifié pour le service du roi, et qu'alin de ne point trahir les interêts de la France, il n'a point menagé le cardinal Altieri, qui lui a fait ce tour. On espère que son sang pourra revenir; mais cela peut être long, et c'est toujours ici un dégoût.

Benserade a dit plaisamment, à mon gré, que le retour du chevalier de Lorraine réjouissoit ses amis, et affligeoit ses créatures; car il n'y en a point qui lui ait gardé fidélité.

J'ai su, sans en pouvoir douter, qu'il ne tiendra encore qu'à nons d'avoir la paix. La reine d'Espagne n'a point précisément répondu comme on le disoit : elle a dit simplement qu'elle se tenoit au traité de paix, qui permet d'assister ses alliés. Nous avons pris la même liberté pour le Portugal; elle promet même présentement de ne point assister les Hollandois : elle ne le veut pas signer; voilà le procès. Si on s'opiniatre à vouloir qu'elle signe, tont est perdu; sinon, la paix sera bientôt faite, quand nous n'aurons pas l'Espagne contre nons: le temps nous en apprendra davantage. Adieu, ma très-chère et très-aimable; je crains bien qu'aimant la solitude comme vous faites, vous ne vous creusiez les yeux et l'esprit à force de rêver.

# 251.

De madame LA PRINCESSE PALATINE, sur l'Esperance.

« A quoi pensez-vous, ennemis déclarés du plus

- » grand bien de la vie, et des plus doux plaisirs » du cœur? Quel démon vous inspire d'employer
- » des esprits aussi délicats que les vôtres pour sou-
- » tenir un si méchant parti? Halssez-vous assez
- » l'espérance pour renoncer même à celle de la
- » louange et de l'estime du public? De quelle secte
- » pouvez-vous être, ou de quelle religion êtes-vous,
- » de parler si hardiment contre l'opinion des sages
- » et contre la loi de Dieu? Que vous a-t-elle fait, » cette espérance aimable, pour la bannir ainsi de
- » la société humaine et du commerce des honnêtes
- » gens? Qu'a-t-elle de commun avec les passions
- » déréglées et les desirs ridicules des visionnaires?

cardinal peu de temps après : il l'étoit in petto depuis le mois d'août 1671.

Pierre de Bonzi , mort archevêque de Narbonne, l'age de 73 ans, le 11 juillet 1703.

Coar d'Estrees, évêque de Laon, fut déclaré

200

» Pourquoi ne séparez-vous pas les prétentions lé-» gitimes d'avec les chimériques souhaits? Ne » sauroit-on espérer avec un esprit tranquille » ce qu'on désire avec raison? Quelle humeur » maligne vous fait prendre un parti si proche de » celui du désespoir? Ce monstre abominable, ce » partage des lâches et des damnés, pourroit-il sé-» duire assez vos esprits pour vous rendre protec-» teurs d'une si terrible opinion? Ne voyez-vous » pas qu'en voulant combattre les vices, vous que-» rellez les vertus, dont l'espérance sans doute est » la plus noble et la plus utile? Que peut-on faire » sans espoir? Y a-t-il quelque action dans la vie » qui s'en puisse passer? Et vous-même, en la con-» damnant, n'avez-vous pas eu quelque espérance » de nous persuader de n'en avoir plus, et d'attirer » nos louanges par la beauté de vos lettres et la » nouveauté de vos raisonnements? Que si vous » n'avez pas réussi, la faute en est à la cause que » vous soutenez, et non pas à votre espoir. L'espé-» rance en elle-même n'a rien que d'aimable et de » bon; elle élève le cœur des honnêtes gens, elle » fortifie les foibles, et ne peut nuire qu'aux im-» pertinents et aux ridicules, qui ne s'en servent » jamais qu'en se trompant eux-mêmes dans la va-» nité de leurs desseins. L'espérance est ensin le » dernier bien des misérables. Que vous a-t-elle » donc fait pour la traiter si mal? ou plutôt, que vous » a fait le genre humain pour le priver d'un bien » que les tyrans et la mauvaise fortune n'ont jamais » pu ôter aux plus malheureux? L'espérance a tou-» jours préparé les chemins de la gloire; et tous les » héros, dont on en trouve encore quelques-uns » aujourd'hui, n'ont peut-être jamais vu leurs vic-» toires aller plus loin que leur espoir. Il est per-» mis de mesurer son espérance à son courage; il » est beau de la soutenir malgré les difficultés; » mais il n'est pas moins glorieux d'en souffrir la » ruine entière avec le même cœur qui avoit osé la » concevoir. Laissez-nous donc espérer, puisqu'aussi , » bien ne sauriez-vous nous en empêcher. In-» struisez-nous, si vous voulez, à régler nos souliaits; » apprenez-nous à choisir nos desirs; mais permet-» tez-nous de nous consoler de nos mauvais succès » par la satisfaction d'avoir eu des espérances bien » fondées ; et songez que souvent la perte d'un bien » long-temps attendu n'est la douleur que d'un » jour, au lieu que la joie de l'avoir espéré a fait le » bonheur de plusieurs années, et la douceur de » mille agréables moments. Ne parlez donc plus » contre cette espérance si aimable et si chère. » Qu'elle soit sèche ou non, le mérite en est égal; » et, quoi que vous en puissiez dire, une espérance » maigre vaudra toujours mieux qu'un gras déses-» poir. Cette injure qu'on lui donna hier au mi-» lieu des plus illustres maigreurs de France n'a » rien fait contre sa réputation ; et le désespoir, tout » gros et tout gras qu'on nous le représente, n'a » fait nulle impression sur mon cœur. Je ne sais » si Judas étoit maigre ou replet. L'écriture, qui » parle de son désespoir, ne dit rien de son en » bonpoint. Quoi qu'il en soit, il est sûr qu'il se » pendit faute d'un peu d'espérance. Cet exemple » n'est pas beau. Ainsi, malgré tous vos raisonne-» ments, j'espérerai toute ma vie, et ne me pea-

# 232.

» drai jamais. »

De madame de Sévigné à madame de Grignan.

A Paris, vendredi 4 mars 1672.

Vous dites donc, ma fille, que vous ne saurie hair vivement si long-temps; c'est fort bien fait: je suis assez comme vous; mais devinez ce que je fais fort bien en récompense, c'est d'aimer vivement qui vous savez , sans que l'absence puisse rien diminuer de ma tendresse. Vous m'apparoissez dans une négligence qui m'afflige : il est vrai que vous ne demandez que des prétextes; c'est votre gold naturel; mais moi, qui vous ai toujours grondés là-dessus, je vous gronde encore. De vous et de madame du Frênoi, on en pétriroit une personne dans le juste milieu: vous êtes aux deux extrémités, et assurément la vôtre est moins insupportable, mais c'est toujours une extrémité. J'admire qu quefois les riens que ma plume veut dire; je ne la contrains point : je suis bien heureuse que de tel fagotages vous plaisent; il y a des gens qui ne s'en accommoderoient pas; je vous prie cependant è ne point les regretter, quand je serai avec vous me voilà jalouse de mes lettres.

Le diner de M. de Valavoire effaça entièrement le nôtre, non pas par la quantité des viandes, mais par l'extrême délicatesse, qui a surpassé celle da

steaux. He' ma fille, comme vous voilà lame de La Fayette vous grondera comme coiffez-vous demain pour l'amour de cès de la negligence étousse la beauté; ex votre tristesse an-delà de toutes les Fai fait tous vos compliments; ceux que fait surpassent le nombre des étoiles. A stoiles, la Gouville : étoit l'autre jour int-Lon, qui a perdu son vieux page. La discouroit et parloit de son étoile ; enfin I son dtoile qui avoit fait ceci, qui avoit Segrais se réveilla comme d'un sommeil, Mais, Madame, pensez-vous avoir une vous toute seule? Je n'entends que des I parlent de leur étoile ; il semble qu'ils nt rien : savez-vous bien qu'il n'y en a que ingt-deux? voyez s'il peut y en avoir pour monde. » I! dit cela si plaisamment et ment, que l'affliction en fut déconcertée. acqueville qui fait tenir vos lettres à ma-Vaudemont : je ne le vois quasi plus en gros poissons mangent les petits. Adieu, tère et très aimable ; je vous prépare Bacontes de La Fontaine pour vous dide La Rochefoucauld entend sa maxime s relaché, que votre philosophie conpictète i n'auroit pas été de son avis.

255.

A la même.

A Paris, mercredi au soir 9 mars 1672.

parlez plus de mes lettres, ma fille; je recevoir une de vous, qui enlève, tout foute brillante, toute pleine de pensées, de tendresse : c'est un style juste et court ne et qui plaît au souverain degré, même

des côteaux étoit une société de gourmets putoient sur la prééminence des vins de Il paroit, d'après Saint-Fyremond, que s bon mot de M. de Lavardin , évêque du tenoit une table fort recherchée, qui Porigine de cette plaisanterie.

de Cottentin de Tourville, femme de gouges, marquis de Gouville. obe stoicien.

sans vous aimer comme je fais. Je vous le dirois plus souvent, sans que je crains d'être fade; mais je suis toujours ravie de vos lettres sans vous le dire : madame de Coulanges l'est aussi de quelques endroits que je lui fais voir, et qu'il est impossible de lire toute seale. Il y a un petit air de dimanche gras répandu sur cette lettre, qui la rend d'un goùt non pareil.

Il y avoit long-temps que vous étiez abymée : j'en etois toute triste; mais le jeu de l'oie vous a renouvelée, comme il l'a été par les Grecs : je voudrois bien que vous n'eussiez joué qu'à l'oie, et que vous n'eussiez point perdu tant d'argent. Un malheur continuel pique et offense; on hait d'être houspillé par la fortune ; cet avantage que les autres ont sur nous blesse et déplait, quoique ce ne soit point dans une occasion d'importance. Nicole i dit si bien cela ; ensin j'en hais la fortune, et me voilà bien persuadée qu'elle est avengle de vous traiter comme elle fait; si elle n'étoit que borgne, vous ne seriez point si malheureuse.

Vous me demandez les symptômes de cet amour: c'est premièrement une négative vive et prévenante; c'est un air outré d'indifférence qui prouve le contraire ; c'est le témoignage des gensqui voient de près, soutenu de la voix publique; c'est une suspension de tout ce mouvement de la machine ronde ; c'est un relâchement de tous les soins ordinaires, pour vaquer à un seul; c'est une satire perpétuelle contre les vieilles gens amoureux; vraiment il faudroit être bien fou, bien insensé : quoi, une jeune femme! voilà une bonne pratique pour moi; cela me conviendroit fort; j'aimerois mieux m'être rompu les deux bras. Et à cela on répond intérieurement : et oui, tout cela est vrai ; mais vous ne laissez pas d'être amoureux : vous dites vos réflexions; elles sont justes, elles sont vraies, elles font votre tourment; mais vous ne laissez pas d'être amoureux : vous êtes tout plein de raison, mais l'amour est plus fort que toutes les raisons : vous étes malade, vous pleurez, vous enragez, et vous êtes amoureux. Si vous conduisez à cette extrémité M. de Vence\*, je vous prie, ma fille, que j'en sois la confidente ; en attendant , vous ne sauriez

' Auteur des Essais de morale.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Antoine Godeau, évêque de Vence, mort le 21 avri! 1672.

avoir un plus agréable commerce: c'est un prélat d'un esprit et d'un mérite distingué; c'est le plus bel esprit de son temps: vous avez admiré ses vers, jouissez de sa prose; il excelle en tout; il mérite que vous en fassiez votre ami. Vous citez plaisamment cette dame qui aimoit à faire tourner la tête à des moines: ce seroit une bien plus grande merveille de la faire tourner à M. de Vence, lui dont la tête est si bonne, si bien faite et si bien organisée: c'est un trésor que vous avez en Provence, profitez-en; du reste, sauve qui pent.

Je vous défends, ma chère enfant, de m'envoyer votre portrait : si vous êtes belle, faites-vous peindre, mais gardez-moi cet aimable présent pour quand j'arriverai : je serois fâchée de le laisser ici, suivez mon conseil, et recevez en attendant un présent passant tous les présents passés et présents, car ce n'est pas trop dire : c'est un tour de perle de douze mille écus ; rela est un peu fort , mais il ne l'est pas plus que ma bonne volonté : enfin, regardez-le, pesez-le, voyez comme il est enfilé, et puis dites-m'en votre avis : c'est le plus beau que j'aie jamais vu; on l'a admire ici. Si vons l'approuvez, qu'il ne vous tienne point au cou, il sera suivi de quelques autres; car, pour moi, je ne suis point libérale à demi : sériousement , il est beau , et vient de l'ambæsadeur de Venise, notre défunt voisin. Voilà aussi des pincettes pour cette harbe incomparable; ce sont les plus parfaites de Paris. Voilà aussi un livre que mon oncle de Sévigné! m'a priée de vous envoyer; je m'imagine que ce n'est pas un roman : je ne lui laisserai pas le soin de vous envoyer les Contes de La Fontaine, qui sont ... vous en jugerez.

Vous êtes une jolie femme de n'être point grosse; mais vous avez des pensées là-dessus qui me font trembler : votre beauté vous jette dans des extrémités, parce qu'elle vous est inutile; vous trouverez qu'il vaut autant être grosse; c'est un amusement; voilà une belle raison : songez donc, ma lille, que c'est detruire entièrement votre santé et votre vic.

Nous tâcherons d'amuser notre bon of Corneille lui a lu une pièce qui sera fi quelque temps, et qui fait souvenir des a Molière lui lira samedi Trissotin\*, qui di plaisante chose. Despréaux lui donners trin et sa l'octique): voilà tout ce qu'ou pour son service. Il vous aime de tout & ce pauvre cardinal; il parle souvent de vos louanges ne finissent pas si aisemei commencent. Mais, hélas! quand nous qu'on nous a enlevé notre chère enfant, capable de nous consoler : pour moi très-fâchée d'être consolée; je ne me pl fermeté ni de philosophie; mon cœur mi me conduit. On disoit l'autre jour, je l'avoir mandé, que la vraie mesure du cœur, c'étoit la capacité d'aimer : je 🗃 d'une grande élévation par cette règic donneroit trop de vanité, si je n'avois m sujets de me remettre à ma place.

Adhémar m'aime assez, mais il hait ti que, et vous le haissez trop aussi : l'oisl jette dans cet amusement ; vous n'auric de luisir si vons étiez ici. M. d'Usez r' un mémoire qu'il a tiré et corrigé du vo il fera des merveilles : fiez-vous-en à n'avez qu'à lui envoyer tout ce que voui sans craindre que rien ne sorte de ses m dans le juste point de la perfection. Il tout ce qui vient de vous autres, un petit I pétuosité, qui est la vraie marque de c'est le chien du Bassan . On vous ou dénouement que M. d'Usez fera à touté médie ; j'irai me faire nommer à la port que, dont je vois tous les jours le nom à l Ne craignez pas, pour cela, que nous l vos interêts. Il y a plusieurs prélats qui mentent de cette paix; elle ne sera fail bonnes enseignes. Si vons voulez faire l'évêque, perdez bien de l'argent, mettezune grande presse, c'est là qu'il vous atte

<sup>\*</sup> Renaud de Sévigné s'étoit retiré à Port-Royaldes-Champs, où il passa les dernières années de sa vie dans les exercices de la plus haute piété. Il y mournt le 19 mars 1676. ( l'oyes le Accrologe de Port-Royal-des-Champs, page 117, édition d'Amsterdam.)

<sup>1</sup> Le cardinal de Reta.

<sup>2</sup> C'est-d-dire, les Femmes savantes.

Les deux ouvrages n'étoient point enc nus au point de perfection où ils paruren en 1674, pour la première fois.

Le Bassan faisoit entrer son chien das position de presque tous ses tableaux.

nouvelle ; écoutez-moi : le roi a fait messieurs de Charost qu'il vouloit leur lettres de duc et pair, c'est-à-dire nt tous deux, dès à présent, les honouvre, et une assurance d'être passés nt la première fois qu'on en passera. On la lieutenance-générale de la Picardie, pas été remplie depuis très-long-temps, mille francs d'appointements, et deux ancs de M. de Duras, pour la charge de gardes-du-corps, que MM. de Charost Raisonnez là-dessus, et voyez si M. de ous parolt pas plus heureux que M. de ette place est d'une telle beauté, par la ju'elle marque et par l'honneur d'être Majesté, qu'elle n'a point de prix. , pendant son quartier, suivra le roi et commandera à tonte la maison de Il n'y a point de dignité qui console de cependant on entre dans le sentiment et l'on trouve que messieurs de Chaetre contents. Que notre ami Noailles de à lui, on dit qu'il lui en pend aucar il n'a qu'un œil aussi bien que les

toujours de la guerre : vous pouves ibien j'en suis Mchée : il y a des gens encore faire des almanachs; mais, pour ene, ils sont trompés. Toute mon esest que la cavalerie ne sera pas exposée pe l'on fera chez les Hollandois; il faut voir démèler toute cette fusée. J'ai vu le Vence ; je le trouvai si jeune, que je i comment se portoit madame sa mère; inges me redressa : le cardinal de Retz notre conversation, mais ce ne fut que de vous. Je souhaite toujours Adhéme redire encore mille fois que vous ous m'assurez que c'est avec une tende la mienne; si je ne suis contente emblance, je suis bien disticile à con-

de recevoir votre lettre du jour des n vérite, ma fille, vous me confondez nges et par vos remerciements : c'est venir de ce que je vondrois faire pour soppire, parce que je ne me contente me; et plut à Dieu que vous fussiez

si pressée de mes blenfaits, que vous fussiez contrainte de vous jeter dans l'ingratitude! Nous avons souvent dit que c'est la vraie porte pour en sortir honnétement, quand on ne sait plus où donner de la tête; mais je ne suis pas assez heureuse pour vous reduire à cette extrémité : votre reconnoissance suffit et au-delà. Que vous êtes aimable! et que vous me dites plaisamment tout ce qui peut se dire làdessus! Au reste, quelle folie de perdre tant d'argent à ce chien de brelan : c'est un coupe-gorge qu'on a banni de ce pays-ci, parce qu'on y fait de sérieux voyages : vous jouez d'un malheur insurmontable, vous perdez toujours; croyez-moi. ne vous opiniâtrez point ; songez que tout cet argent s'est perdu sans vous divertir : an contraire , vous avez payé cinq ou six mille francs pour vous ennuyer et pour être houspillée de la fortune. Ma fille, je m'emporte ; il faut dire comme Tartufe : C'est un exces de zele. A propos de comédie, voilà Bajazet : si je pouvois vous envoyer la Champmélé, vous trouveriez la pièce bonne; mais sans elle, elle perd la moitié de son prix. Je suis folle de Corneille; il nous donnera encore Pulchèrie, où l'on reverra

La main qui crayonna La mort du grand Pompée et l'ame de Cinna.

Il faut que tout cède à son génie. Voilà cette petite fable de La Fontaine, sur l'aventure du curé de M. de Boufflers, qui fut tué tout roide en carrosse auprès de son mort : cet évenement est bizarre; la fable est jolie, mais ce n'est rien au prix de celles qui suivront. Je ne sais ce que c'est que ce pot au lait .

1 Voyez la fable XI du livre VII.llest singulier que ni Chamfort, dans son Commentaire des Fables de La Fontaine, ní M. l'abbé Guillon, dans ses savantes recherches sur les sources où La Fontaine a puise, ni M. Solvet dans les Etudes sur La Fontaine, publiées en 1812, n'aient pas indiqué l'ori-gine de cette fable. M. de Boufflers étoit mort le 14 février; le pauvre curé avoit été tué quelques jours après ; le 26, madame de Sévigné racontoit cet événement à sa fille, et le 9 mars, la fable de La Fontaine circuloit. Notre fabuliste avoit trouvé le aujet à son gré, et il l'avoit raconté à sa manière dans ce joli conte qu'il a placé au milieu de ses apu-

Autre fable de La Fontaine dont la moralité est la même que celle du Curé et du Mort. ( Foyes la

fable X du livre VII.)

J'ai souvent des nouvelles de mon panvre enfant; la guerre me déplaît fort, pour lui premièrement, et puis pour les autres que j'aime. Madame de Vaudemont est à Anvers, nullement disposée à revenir; son mari est contre nous. Madame de Courcelles sera bientôt sur la sellette; je ne sais si elle touchera il petto adamantino de M. d'Avaux 1; mais jusqu'ici il a été aussi rude à la Tournelle que dans sa réponse. Ma fille, j'écris sans mesure, encore faut-il linir : en écrivant aux autres, on est aise d'avoir écrit; et moi, j'aime à vous écrire pardessus toutes choses. J'ai mille amities à vous faire de M. de La Rochefoncauld, de notre cardinal, de Barillon, et surtout de madame Scarron, qui voussait bien louer à ma fantaisie; vous êtes bien selon son goût. Pour M. et madame de Coulanges, M. l'abbé, ma tante, ma cousine, La Mousse, c'est un cri géneral pour me prier de parler d'eux; mais je ne suis pas toujours en humenr de faire des litanies; j'en oublie encore : en voilà pour longtemps. Le pauvre Ripert est toujours au lit : il me vient des pensees sur son mal; que diantre a-t-il? J'aime toujours ma petite enfant, malgré les divines beautés de son frère. Adieu, ma chère enfant, j'embrasse votre comte ; je l'aime encore mieux dans son appartement que dans le vôtre. Hélas! quelle joie de vous voir belle taille, en santé, en etat d'aller, de trotter comme une autre. Donnez-moi le plaisir de vous revoir ainsi.

254

A la même.

A Paris, vendredi 11 mars 1672.

J'ai entrepris de vous écrire aujourd'hui la plus petite lettre du monde, nous verrous. Ce qui rend celles du mercredi un peu infinies, c'est que je reçois le lundi une de vos lettres; j'y fais un commencement de réponse à la chaude: le mardi, s'il y a quelque affaire ou quelque nouvelle, je reprends ma lettre, et je vous mande ce que j'en sais: le mercredi, je reçois encore une lettre de vous; j'y fais réponse, et je finis par là : vous voyez bien que cela compose un volume; quelquefois même il

arrive une singulière chose, c'est que je vous ai mandé au comme lettre, j'y reviens encore à la fin, j relis ma lettre qu'après qu'elle est je m'aperçois de ces répétitions, mace épouvantable, mais il n'en est il est tard ; je ne sais point racco fais mon paquet. Je vous mande ce toutes, afin que vous excusiez cette demoiselle de Méri vous envoie le liers du monde; j'en ai surtout reta qui me parolt si mignonne, que jo à garder le lit : vous souvient-il con vous fit rire un soir? Au reste, m avisez point de me remercier pour to intentions, pour tous les riens que songez au principe qui me fait agij cie point d'être aimée passionném vous apprendra d'autres sortes de ri J'ai vu le chevalier et l'abbé de \ Provençale, je l'avoue; les Breton Adieu, ma très-aimable; il me savez combien je suis à vous; c'e vous en dirai rien; aussi bien, j'al faire une grande lettre : si pourtai que chose de réjouissant, je vous l surément, car je ne m'amuseroi cette sotte gageure.

255.

A la même.

A Paris, mercredi

Vous me parlez de mon départ je languis dans cet espoir charmant rête que ma tante!, qui se men d'hydropisie: elle me brise le coelle est, et par tout ce qu'elle dit de sens; son courage, sa patience, sa cela est admirable. M. d'Hacquert suivons son mal jour à jour : il voit douleur que j'ai de n'être pas libment : je me conduis par ses avit entre ici et Pâques : si son mal an il a fait depuis que je suis ici, elle

<sup>\*</sup> Le président de Mêmes, père du premier président de ce nom.

<sup>·</sup> Henriette de Coulanges, marqu

le reçoit quelque soulagement, et le train de languir, je partirai dès danges sera revenu. Notre pauvre espoir, aussi bien que moi; nous comme cet excès de mal se tourmois d'avril : je n'ai que cela dans ne sauriez avoir tant d'envie de me di de vous embrasser : bornez votre le croyez pas me pouvoir jamais éga-

mande qu'ils sont misérables en Alse savent ce qu'ils font. Il a été trèstort du chevalier de Grignan. Vous h ma chèreenfant, si j'aime toujours s rous avoue que j'y trouve des chamais je suis encore plus dégoûtée eme trouve si malheureuse d'avoir à i par elle, que, si je pouvois retoure, je ne demanderois pas mieux. dans un engagement qui m'emsuis embarquée dans la vie sans ement; il faut que j'en sorte, cela et comment en sortirai-je? Par où? te? quand sera-ce? en quelle disporirai-je mille et mille douleurs qui me r désespérée? aurai-je un transport au urrai-je d'un accident? comment seraiqu'anrai-je à lui presenter ? la crainte, bront-elles mon retour vers lui? n'ausutre sentiment que celui de la peur? esperer? suis-je digne du paradis? de l'enfer? Quelle alternative! quel den n'est si fou que de mettre son saertitude; mais rien n'est si naturel, que je mêne est la chose du monde A comprendre : je m'abyme dans ces trouve la mort si terrible, que je hais parre qu'elle m'y mène, que par les de est semee. Vous me direz que je rre éternellement. Point du tout; mais demaude mon avis, j'aurois bien aimé re les bras de ma nourrice ; cela m'audes ennuis, et m'auroit donné le ciel ant et bien aisément : mais parlons

n désespoir que vous ayez en Bajazet?

le de Racine,

par d'autres que par moi ; c'est ce chien de Barbin ' qui me hait, parce que je ne fais pas des Princesses de Clèves et de Montpensier '. Vous avez jugé trèsjuste et très-bien de Bajazet, et vous aurez vu que je suis de votre avis. Je voulois vous envoyer la Champmélé pour vous réchauffer la pièce. Le personnage de Bajazet est glacé; les mœurs des Turcs y sont mal observées ; ils ne font point tant de façons pour se marier; le dénouement n'est point bien préparé; on n'entre point dans les raisons de cette grande tuerie : il y a pourtant des choses agréables, mais rien de parfaitement beau, rien qui enlève, point de ces tirades de Corneille qui font frissonner. Ma fille, gardons-nous bien de lui comparer Racine, sentons-en toujours la différence; les pièces de ce dernier ont des endroits froids et foibles, et jamais il n'ira plus loin qu'Andromaque; Bajazet est au-dessous, au sentiment de bien des gens, et au mien, si j'ose me citer. Racine fait des Comédies pour la Champmèlé: ce n'est pas pour les siècles à venir : si jamais il n'est plus jeune, et qu'il cesse d'être amoureux, ce ne sera plus la même chose 4. Vive donc notre vieil ami Corneille! Pardonnons-lui de méchants vers en faveur des divines et sublimes beautes qui nous transportent : ce sont des traits de maître qui sont inimitables. Despréaux en dit encore plus que moi; et en un mot, c'est le bon goût, tenez-

Voici un bon mot de madame Cornuel, qui a fort rejoui le parterre : M. Tambonneau le fils 5 a quitté la robe, et a mis une sangle autour de son ventre et de son derrière; avec ce bel air il veut aller servir sur la mer : je ne sais ce que lui a fait la terre. On disoit donc à madame Cornuel qu'il s'en alloit à la mer : « Hélas! dit-elle, est-ce qu'il » a été mordu d'un chien enragé?» Cela fut dit

<sup>1</sup> Fameux libraire de ce temps-là.

3 On employoit autrefois le mot de comédic dans

un sens générique.

<sup>4</sup> Jean Tambonneau, président de la chambre des comptes, épousa Marie Boyer, sœur de la duchesse

de Noailles.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Romans de madame de La Fayette qui enrichissoient Barbin par la grande vogue qu'ils avoient.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L'événement a fait voir par Mithridate, par Phèdre, par Athalie, etc., que le sentiment de madame de Sévigné tenoit encore du préjugé de ce Athalie, etc., que le sentiment de temps-là.

saus malice, c'est ce qui a fait rire extrêmement. Madame de Courcelles est fort embarrassée; on lui rofuse toutes ses requêtes; mais elle dit qu'elle espère qu'on aura pitié d'elle puisque ce sont des hommes qui sont ses juges. Notre coadjuteur ne lui feroit point de grace présentement; vous me le représentez dans les occupations de saint Ambruise.

Il me semble que vous deviez vous contenter que votre fille fût faite à son image et semblance; votre fils veut aussi lui ressembler; mais, sans offenser la beauté du coadjuteur, où est donc la belle bouche de ce petit garçon? où sont ses agréments? Il ressemble donc à sa sœur: vous in'embarrassez fort par cette ressemblance. Je vous aime bien, ma fille, de n'être point grosse: consolez-vous d'être belle inutilement, par le plaisir de n'être pas toujours mourante.

Je ne saurois vous plaindre de n'avoir point de beurre en Provence, puisque vous avez de l'huile admirable et d'excellent poisson. Ah! ma fille, que je comprends bien ce que peuvent faire et penser des gens comme vous, au milieu de vos Provençaux! Je les tronverai comme vous, et je vous plaindrai toute ma vie de passer avec eux de si belles années de la vôtre. Je suis si peu desireuse de briller dans votre cour de Provence, et j'enjuge si bien par celle de Bretagne, que par la même raison qu'au bout de trois jours, à Vitré, je ne respirois que les Rochers, je vous jure devant Dieu que l'objet de mes desirs, c'est de passer l'été à Grignan avec vous : voilà où je vise, et rien audelà. Mon vin de Saint-Laurent est chez Adhémar, je l'aurai demain matin; il y a long-temps que je vous en ni remerciée in petto; cela est bien obligeant. M. de Laon aime bien cette manière d'être cardinal. On assure que l'autre jour M. de Montausier ', parlant à M. le Dauphin de la dignité des cardinaux, lui dit que cela dependoit du pape, et que s'il vouloit faire cardinal un palefrenier, il le pourroit. Là-dessus le cardinal de Bonzi arrive; M. le Dauphin lui dit : « Monsieur, est-il vrai que » si le pape vouloit, il feroit cardinal un palefre-

M. le due de Montausier, gouverneur de feu MONSEIGNEUR, étoit non-seulement incapable de flatter et de mentir, mais il ignoroit encore l'art de feindre, si commun chez les courtisans. » nier? » M. de Bonzi fut surprie; l'affaire, il lui répondit : « Il est vr » que le pape choisit qui il lui platt; » vons pas vn jusqu'ici qu'il ait p » naux dans son écurie. » C'est le card lon qui m'a conté ce détail.

J'ai fort entretenu M. d'Usen: il 1 la conférence qu'il a eue : elle est ai un esprit posé et des paroles mesul d'un grand poids dans ces occasions toujours très-bien partout. On disc qu'on vous a dit; mais cela est incer! tend que la joie de la dame n'est pas s le retour du chevalier de Lorraine. que le comte de Guiche et madame d tellement sophistiqués, qu'ils auroied truchement pour s'entendre eux-m un peu à notre cardinal, il vous aime vous aime : madame Scarron vous ain ici le carême, et céans presque tous rillon y est encore, et plût à Dieu, a vous y fussiez aussi! Adieu, mon enfai point, je vous délie de pouvoir comp bien je vous aime.

236

A la même,

A Paris, mercredi 28

Madame de Villars, M. Chapelain autre encore, sont ravis de votre lettrititude. Il ne faut pas que vous croy icridicule: je sais à qui je montre ces pet de vos grandes lettres; je connois met le fais point mal-à-propos; je sais te lieu; mais enfin c'est une chose charamanière dont vous dites quelquefois choses: fiez-vons à moi, je m'y connovous relire quelque jour plusieurs endaplairont, et entre autres celui de l'ing sorte, me dites-vous, qu'après tant de ne songe plus qu'à vous refuser la pre-

C'est-à-dire M. de La Rochefencaul de La Fayette, qui demeuroient l'un c faubourg Saint-Germain, et que mada gué voyoit très-souvent.

ne demanderez : je ne finirois point, ce style.

itre petite histoire du peintre '; mais ne semble, qu'il mourût. Vos cheirellement avec le fer, poudrés naco une livre de poudre, du rouge lu carmin, ceta est plaisant. Mais comme un ange; je suis toute réoyez en état de vous faire peindre, nerviez, sous votre négligence, une eilleuse. Madame Scarron a reçu le ; il n'y a sorte de louanges qu'elle ni sorte d'estime particulière qu'elle pour vous.

n'aura point un enterrement manon le prétendoit : ils vouloient un pour conduire le deuit : M. le prince incommodé; M. le duc, que cela upa passé, et que les princes du tle-ci sont plus grands seigneurs Messieurs les princes de Conti ont proient foire ce que M. le duc refut, la famille du chancelier est désodu chancelier de Bellièvre, qu'un l'honora de sa présence an convoi, considération.

Guiche disoit l'autre jour des merles de vos pays chauds; il ne s'y est moment. Je songeai que vons ne porté d'une seule personne dont l'esd'être distingué. Croyez, ma fille, sans une profonde douleur que je ir dans ces idées de Platon, et que séparation jusque dans la moelle pouvoir jamais m'en consoler. ge, il tient à ma tante; mais dans ra ce qu'on doit espérer; cela seul in cela j'irois avec M. et madame de ibe et moi , nons ne faisons plus que etre départ. J'admire les choses qui r me désespérer. Je fais présentee de mon fils, sans préjudice des e qui vont leur train : tout le monde

declent peintre provençal, qui se der, et qui, en faisant le portrait de gnan en Madeleine, fut pris d'une ate qu'il en mourat. est abymé, et tout le monde partira. On dit que la petite-vérole est à Grignan; est-il vrai? cela me consoleroit de mon retardement. Enfin, ma fille, soyez très-persuadéc que nous ne songeons qu'à partir, et qu'il n'y a rien devant cette envie ni devant ce voyage; le chaud même ne m'arrêtera point.

Vous me demandez le mal de ma tante, c'est une hydropisie de vent et d'eau; elle est très-enflée; elle n'a plus de place pour se nourrir; le lait, qui est l'unique remède, ne peut pas réparer tant de sécheresse; elle est usée; son foie est gâté; elle a soixante-six ans, voilà son mal. Le mois d'avril nous décidera sur sa mort ou sur sa vie , je passe bien des heures auprès d'elle, et je suis très-affigée de son état; vous savez comme je l'ai toujours aimée, et si je lui ai témorgné. Ce que vous dites sur le cœur adamantino est admirable : ce seroit une grande commodité de l'avoir ainsi, non pas comme celui que nons entendons, mais adamantino au pied de la lettre : sans cela, on souffre mille sortes de tourments. Il est vrai que l'amour doit être bien glorieux : il l'est bien aussi : mais que M. de Grignan est heureux d'être si chrétien! j'espère qu'il me convertira.

On ne donne point la charge de M. de Lauzun; vous pouvez raisonner là-dessus et sur son embrasement; mais c'eût été une belle aventure, s'il eût brûlé ce pauvre M. Fouquet, qui supporte sa prisou héroiquement, et qui n'est millement désespéré. On ne parle que de la guerre : le roi a deux cent mille hommes sur pied; toute l'Europe est en émotion; on voit bien, comme vous le dites, que la pauvre machine ronde est abandonnée. Nous parlons souvent de vous , le cardinal (de Retz) et moi: il vous aime fort; et moi, que fais-je, à votre avis? Ma panyre tante vous remercie de votre aimable souvenir. La Mousse tremble pour sa philosophie. Parlez un peu au cardinal de vos muchines. des machines qui aiment, des machines qui ont une élection pour quelqu'un, des machines qui sont jalouses, des machines qui craignent : allez, allez, vous vous moquez de nons; jamais Descartes n'a prétendu nous le faire croire.



257.

### A la même.

#### A Paris, mercredi 30 mars 1672.

N'êtes-vous point trop aimable? Enfin, ma chère fille, vous aimez mes lettres, vous voulez qu'elles soient grandes, et vous me flattez de la pensée que vous les aimez moins quand elles sont petites; mais ce pauvre Grignan a bien affaire d'avoir la complaisance pour vous lire de tels volumes. Je me souviens toujours de l'avoir vu admirer qu'on pût lire de longues lettres; il a bien changé d'avis : je me sie bien à vous au moins pour ne pas lui montrer ce qui le pourroit ennuyer. Je vous fais une réparation; je croyois que vous n'aviez point fait de réponse au cardinal; vous l'avez faite très-bonne. Il faut aussi que je vous avoue que j'ai supprimé méchamment les compliments de madame de Villars; je vous ai parlé d'elle dans mes lettres et me suis bien gardée de vous rendre tout ce qu'elle m'avoit dit : ne soyez pas fâchée contre elle; elle vous aime et vous admire : je la vois assez souvent; elle est ravie de parler de vous, et de lire des morceaux de vos lettres; cela me donne pour elle un attachement très-naturel. Elle partira à Pâques, malgré la guerre; elle en sera quitte pour revenir, si les Espagnols font les méchants. Comme ils ont beaucoup d'argent, ces Villars, aller et venir, et saire un grand équipage, n'est pas une chose qui mérite leur attention. On dit que les Anglois ont battu cinq vaisseaux hollandois, et que l'ambassadeur a dit au roi que le roi son maltre avoit commencé la guerre sur la mer, et qu'il le supplioit de lui tenir sa parole, et de la commencer sur la terre.

Vous savez, ma fille, ce que m'est le nom de Roquesante, et quelle vénération j'ai pour sa vertu. Vous pouvez croire que sa recommandation et la vôtre me sont fort considérables; mais mon crédit ne répond pas à mes bonnes intentions. Vous

<sup>1</sup> Charles II, roi d'Angleterre, avoit commencé les hostilités par l'attaque d'une flotte hollandoise, il ne déclara la guerre que quelques jours après.

m'avez dit tant de bien du président dont il est question, qu'on se seroit honneur de le servir, si on avoit quelque voix en chapitre : j'en parlerai au hasard; mais, en vérité, tout est si caché à Versailles, qu'il faut attendre en paix les oracles q en sortent. Pour M. de Roquesante, si vous ne la faites mes compliments en particulier, vous èt brouillée avec moi. Vous avez frissonné de la fière de notre abbé, je vous en remercie; mais co vous étiez seule à frissonner, que l'abbé ne fri noit point du tout, vous sentez bien que je n'ai poi frissonné. Son mal étoit une émotion continu sans aucun accident: il s'est gouverné sagen et je suis persuadée que c'est de la santé pour vi ans : Dieu le veuille! Je lui ai fait toutes ve tiés, il en est très-touché. Ma tante ne parle pour vous remercier; son état touche le cœu plus indifférents : elle enfie tous les jours , les s mèdes ne font point d'effet; elle me disoit ta Enfin, ma chère, voilà ce qui s'appelle une s abandonnée. Elle se dispose à mourir, et en p sans frayeur; elle est seulement étonnée qu'il f tant de douleurs pour faire mourir une pers foible. Il y a des manières de mourir bien ru bien cruelles; la sienne est des plus pitoyables qui puisse voir : elle reçoit mes soins avec une gi tendresse; je lui en rends de la même faço si extrêmement touchée de ses douleurs et de l'I rible désespoir de ma cousine, qu'il m'est is ble de n'en pas pleurer. Voilà, ma fille , une réflexion qui me vi

les pertes fréquentes que vous faites au jeu, et celles de M. de Grignan: prenez-y garde, ma il n'est pas agréable d'être la dupe ; soyez p dée que ce n'est pas une chose naturelle de s et de perdre continuellement. Il n'y a p temps qu'on m'avoua le fredon de l'hôtel ( Vieuville ; vous souvient-il de cette volerie? faut pas croire que tout le monde joue con voilà ce que l'intérêt que je prends à vous dire; comme il vient d'un cœur qui est à je suis assurée que vous le trouverez bon. Ne verez-vous point bon aussi de savoir que Kér dont l'étoile avoit été devinée avant qu'elle ; l'a suivie très-fidèlement? Le roi d'Angletes aimée ; elle s'est trouvée dans une légère di tion à ne le pas hair : enfin elle se trouve gre deux mois ; voilà qui est étrange. La Caste

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. de Roquesante, conseiller au parlement de Provence. Il avoit été l'un des commissaires de la chambre de justice. Juge de Fouquet, il fut de l'avis le plus favorable. (*Foyes* la lettre du 19 décembre 1864.

es: disgraciee; c'est ainsi qu'on en use dans ce royaume-là. Pendant que nous sommes sur ce ton, je vous dirai, avec la permission de la sagesse de M. de Grignan, que le petit-fils de F...... et du chevalier de Lorraine ( je ne sais si je me fais bien entendre), est élevé pêle-mêle avec les enfants de madame d'Armagnac, à la vue du public; et l'on Ot un grand jen au retour du chevalier d'éprouver la force du sang : il confirma tout ce qu'on dit làdesas, et trouva cet enfant si joli, et s'y attacha J'une telle sorte, qu'enfin on lui dit la verité : il en futravi, et madame d'Armagnac continue sa bonté, et le nourrit sous le nom du chevalier de Lorraine : i rous savez tout cela, voilà qui vous ennuiera beaucoup. Adhémar est tout propre à vous conter co logatelles; je me sens aussi du relachement pour les nouvelles, sachant qu'il est en lieu de vous mander beaucoup mieux que moi.

Je reçois votre lettre du 23, écrite sur la plume des vents, aussi bien que la mienne du vendredi: th' ma fille, qu'elle est aimable, quoiqu'elle ne ent point une réponse! elle en vaut mille fois meux: c'est donc là ce que vous m'écrivez quand mass p'avez rien à me dire; voilà qui me ravit, mus me dites mille tendresses, et je vous avoue per je me laisse doucement flatter à cette aimable prité. Qui est donc ce Breton que vous servez pour l'amour de moi? Il est vrai que tous les Provençaux me sont de quelque chose.

C'est anjourd'hui l'acte du pauvre abbé ; quelle be l'on s'en va disputer contre lui, le tourmenter, pointiller; il faut qu'il réponde à tout; pour moi, suis persualée que rien n'est plus injuste que ces ates de choses, et que cela rend l'esprit d'une rutere et d'une contrariété insupportable. Vous me partez du temps; notre hiver a été admirable, trois mus d'une belle gelée; voilà qui est fait, le printenant de l'une vous si extravagants? J'ai horreur le l'une onstance de M. de Vardes; il a trouvé cette commet dans la fin de sa passion, sans aucun su-

jet que de n'avoir plus d'amour : cela désespère ; mais j'aimerois encore mieux cette douleur, que d'être quittée pour une autre ; voilà notre vieille querelle. Il y a bien d'autres sojets sur quoi je n'approuve pas M. de Vardes. Si Corbinelli me souhaite en Provence, il fatt ce que je fais tous les jours de ma vie.

M. et madame de Coulanges sont trop honorés de toutes vos douceurs; ils vous écriront. Je les vois partir avec un grand chagrin : M. de Coulanges prétend bien revoir Jacquemart et Marquerite ', avant que de mourir. Pour madame de Coulanges, elle ira à Grignan; nous l'y recevrons, quand elle m'aura fait les honneurs de Lyon. Je ne vois pas d'Hacqueville en huit jours , je l'excuse, et ne l'en aime pas moins. Pour vous, ma chère fille, comptez que je suis à vous, et que votre amitié fait la véritable joie de ma vie, et votre absence la véritable douleur. Mon cher Grignan, hélas! faut-il passer sa vie sans voir les gens du monde que l'on aime le plus. On m'a dit ce soir que l'abbé de Grignan avoit fait des merveilles en Sorbonne; notre cardinal en est ravi.

238.

A la méme.

A Paris, vendredi 1" avril 1672.

Vous avez écrit, ma chère fille, des choses à Guitaud, sur l'espérance que vous avez de me voir en Provence, qui me transportent de joie; vous pouvez penser quel plaisir c'est de les apprendre indirectement, quoiqu'on les sache déjà. Il est vrai néanmoins que cela ne peut augmenter l'extrème envie que j'ai de partir; elle est au dernier degré: ma tante seule fait mon retardement; elle est si mal, que je ne comprends pas qu'elle puisse être long-temps dans cet état; je vous en dirai des nouvelles, comme de la seule grande affaire que j'aie présentement.

Je vis hier madame de Verneuil, qui est revenue de Verneuil et de la mort : le lait l'a rétablie, elle est belle ; elle est de belle taille ; il n'y a plus de dispute entre son corps de jupe et le mien; elle

' Otte initiale désigne mademoiselle de Fiennes,

d'Emmeur de la reine; elle avoit été enlevée par chevalier de Lorraine et en avoit eu un enfant. Lucis-Joseph Adhémar de Monteil, frère de Je Grignan, nommé en 1650 à l'évêché d'Evreux, per de temps après à celui de Carcassonne. Il

nt alors 28 ans.

<sup>&#</sup>x27; Deux figures de l'horloge du beffroi de Lambesc , qui frappent les heures.

n'est plus rouge, ni crevée, comme elle étoit; cet état la rend aimable; elle aime, elle oblige, elle loue, elle me chargea de mille douceurs pour vous. On fit hier matin un service au chancelier à Sainte-Elisabeth: je n'y fus point, parce qu'on oublia de m'apporter mon billet; tout le reste de la terre habitable y étoit. Madame de Fieubet entendit ceci: la Choiseul passa devant la Bonnelle: Ah! dit la Bonnelle, voilà une mijaurée qui a eu pour plus de cent mille écus de nos hardes. La Choiseul se retourne, et comme Arlequin, hi, hi, hi, hi, hi, lui fit-elle, en lui riant au nez: roilà comme on répond aux folles; et passe son chemin: quand cela est aussi vrai qu'il l'est, cela fait extrêmement rire.

Madame de Coulanges et M. de Barillon jouèrent hier la scène de Vardes et de mademoiselle de Toiras; nous avions tous envie de pleurer; ils se surpassèrent eux-mêmes. Mais la Champmèlé est quelque chose de si extraordinaire, qu'en votre vie vous n'avez rien vu de pareil; c'est la comédienne que l'on cherche et non pas la comédie. J'ai vu Ariane pour la seule actrice : cette comédie est fade; les comédiens sont maudits; mais quand la Champmèlé arrive on entend un murmure; tout le monde est ravi; et l'on pleure de son désespoir.

M. le chevalier de Lorraine alla voir la Fiennes l'autre jour; elle voulut jouer la délaissée, elle parut embarrassée : le chevalier, avec cette belle physionomie ouverte que j'aime, et que vous n'aimez pas, la voulut tirer de toutes sortes d'embarras, et lui dit : « Mademoiselle, qu'avez-vous? pour-» quoi êtes-vous triste? qu'y a-t-il d'extraordi-» naire à tout ce qui nous est arrivé? Nous nous » sommes aimés, nous ne nous aimons plus; la » constance n'est pas une vertu des gens de notre » âge; il vaut bien mieux que nous oublions le » passé, et que nous reprenions les tons et les ma-» nières ordinaires. ¡Voilà un joli petit chien; qui » vous l'a donné? » Et voilà le dénouement de cette belle passion.

Que lisez-vous, ma chère enfant? Pour moi, je lis la *Découverte des Indes* par Christophe Colomb, qui me divertit au dernier point; mais votre fille me réjouit encore plus: je l'aime, et je ne vois pas bien que je puisse m'en défendre; elle caresse votre portrait, et le fiatte d'une façon si plaisante, qu'il faut vitement la baiser. J'admire que vous vous coiffiez, dès ce temps-là, à la mode de celui-ci: vos doigts vouloient tout relever, tout boncier; enfin c'étoit une prophétie. Adieu, ma très-chère enfant, je ne croirai jamais qu'on puisse aimer plus passionnément que je vous aime.

239

#### A la même.

#### A Paris, mercredi 6 avril 1672.

Je ne sais où j'en suis , à cause de la maladie & ma tante : l'abbé et moi nous pétillons ; et mes sommes résolus, si son mal se tourne en les gueur, de nous en aller en Provence; car enfiné sont les bornes de notre bon naturel? Pour mi je ne vois que vous , et j'ai une telle impaties de vous aller voir, que tous mes autres sealins n'en ont pas bien toute leur étendue. Vons pasvez toujours être certaine que j'ai plus d'esvie de partir que vous n'en avez que je pute: vous croyez que c'est beaucoup dire, je h crois aussi, mais je ne puis exagérer sur un sentiments. Je ne manque pas de dire à ma tent tous vos aimables souvenirs: elle croit mourir h tôt, et, suivant son humeur complaisante, des contraint jusqu'à la mort, et fait semblant d'un rer à des remèdes qui ne lui font plus rien, de de ne pas désespérer ma cousine : mais, es elle peut dire un mot sans être entendue, en mi ce qu'elle pense, et c'est la mort qu'elle es à loisir, avec beaucoup de vertu et de fers

Je suis effrayée des maux de Provence: will donc votre enfant sauvé de la pétite-vérole; mis la peste, qu'en dites-vous? J'en suis très alamie c'est un mai à nul autre semblable, dont wir soleil saura mai garantir ceux qu'il éclaire. Je più M. le gouverneur de donner sur cela tous le meilleurs ordres du monde.

M. le due donna samedi une chasse aux Aspi

<sup>1</sup> Tragédie de Thomas Corneille, représentée le 4 mars 1072.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Madame de Marei et Madame de Grancy (de noinesse) fille du deuxième lit du marédid de Grancey.

et un souper à Saint-Maur, des plus beaux poissous de la mer. Ils revinrent à une petite maison près de l'hôtel de Condé, où, après minuit sonné, plus scrupuleusement que nous ne faisions en Bretagne, on servit le plus grand medianoche du monde en viandes très exquises : cette petite licence n'a pas été bien reçue, et a fait admirer la charmante bonté de la maréchale de Grancey. Il y avoit la courtesse de Soissons, mesdames de Coëtquen et de Bordeaux, plusieurs hommes, et le chevalier de Lorraine; des hautbois, des musettes, des violons; et de madame la duchesse, ni du carème, pas un mot : l'une étoit dans son appartement, et l'autre dans les cloitres. Toutes ces tames sont brunes, nous trouvons qu'il falloit Nen du jaune pour les parer.

M. de Coulanges est an désespoir de la mort du pintre . Ne l'avois-je pas bien dit qu'il mourroit? Cela donne une grande beauté au commencement de l'histoire ; mais ce dénonement est triste et fàcorux pour moi, qui prétendois bien à cette belle Madeleine si bien frisee naturellement.

Je suis ravie que vous ne soyez point grosse : belas! ma fille, ayez du moins le plaisir d'être en unte et de reposer votre vie : eh mon Dieu! ne ignez point cet embarras à tant d'autres que foo trouve en son chemin. La vieille MADAME " a morte d'une vieille apoplexie qui la tenoit deun un an. Voilà le palais du Luxembourg à MADEMOISELLE, et nous y entrerons. MADAME som fait obattre tous les arbres du jardin de son oke, rien que par contradiction : ce beau jardin out devenu ridicule; la Providence y a pourvu. MADEMOISALLE pourra le faire raser des deux cises, et y mettre Le Nôtre pour y faire comme Tuileries. Elle n'a point voulu voir sa bellepere mourante; cela n'est pas héroique. Le traité 🖢 🕽 de Lorraine est rompu, après avoir été assez poe ; vuilà votre pauvre amie i bien reculée, L de Basville se marie à mademoiselle de Chalucet Santes : on lui donne quatre cent mille francs. u d'Harouls y fait le principal personnage. J'ai

'Ce même peintre dont il a été parlé ci-devant.

Marguerite de Lorraine, seconde femme de

Andre Le Môtre, dessinateur des jardins du rof. La princesse de Vaudemont. Ce mariage ne se fit point ; le marquis de Base épousa mademoiselle Voisin le 7 janvier 1674.

fait vos compliments aux Duras et aux Charost. Le marquis de Villeroi ne partira pas de Lyon cette campagne : le maréchal s'est attiré cette assurance, en demandant pour son lils la grace de revenir à l'armée : on ne comprend pas bien ce qui cause son malheur.

Vous me dépeignez fort bien ce bel esprit guindé: je ne l'aimerois pas mieux que vous, mais je ne serois point étonnée que le comte de Guiche s'en accommodât, vous avez tous deux raison. M. de La Rochefoucauld est retombé dans une si terrible goutte, dans une si terrible sièvre, que jamais vous ne l'avez vu si mal : il vous prie d'avoir pitié de lui : je vous défierois bien de le voir sans en être attendrie. Ma très chère enfant, je vous quitte, et après avoir souhaité un cœur adamantino, je m'en repens : je serois très fâchée de ne pas vous aimer autant que je vous aime, quelque douleur qu'il m'en puisse arriver : ne le souhaitez plus aussi; gardons nos cœurs tels qu'ils sont; vous savez à merveille ce qui touche le mien. J'embrasse M. de Grignan, je le remercie de ses jolis remerciements, et de ses exclamations.

240.

A la même.

A Paris, vendredi 8 avril 1672.

La guerre est déclarée, on ne parle que de partir. Canaples a demandé permission au roi d'aller servir dans l'armée du roi d'Angleterre; et en effet il est parti mal content de n'avoir pas en d'emploi en France. Le maréchal du Plessis ne quittera point Paris, il est bourgeois et chanoine; il met à couvert tous ses lauriers, et jugera des coups : je ne trouve pas qu'avec une si belle et si grande réputation, son personnage soit mauvais. Il dit au roi qu'il portoit envie à ses enfants qui avoient l'honneur de servir Sa Majesté; que pour lui il souhaitoit la mort puisqu'il n'étoit plus bon à rien. Le roi l'embrassa tendrement, et lui dit : « M. le maréchal, on ne travaille que pour appro-» cher de la réputation que vous avez acquise ; il v est agréable de se reposer après tant de vic-

toires '. " En effet, je le trouve heureux de ne point mettre au caprice de la fortune ce qu'il a acquis pendant toute sa vie. Le maréchal de Bellefonds est à la Trappe pour la semaine sainte : mais, avant que de partir, il parla fort fièrement à M. de Louvois, qui vouloit faire quelque retranchement sur sa charge de général sons M. le prince : il fit juger l'affaire par Sa Majesté, et l'emporta comme un galant homme.

La reine m'attaque toujours sur vos enfants, et sur mon voyage de Provence, et trouve mauvais que votre fils vous ressemble, et votre fille à son père; je lui réponds toujours la même chose. Madame Colbert me parle souvent de votre beauté; mais qui ne m'en parle point? Ma fille, savez-vous bien qu'il faut un peu revenir voir tout ceci? Je vous en faciliterai les moyens d'une manière qui vous ôtera de toutes sortes d'embarras. J'ai parlé d'un premier président à M. de Pomponne; il n'y voit encore goutte; il croit pourtant que ce sera un étranger; j'y ai consenti.

Ma tante est si mal que je ne crois pas qu'elle retarde mon voyage; elle étouffe, elle enfle, il n'y a pas moyen de la voir sans être fortement touchée: je le suis, et le serai beaucoup de la perdre. Vous savez comme je l'ai toujours aimée: ce m'ent été une grande joie de la laisser dans l'espérance d'une guérison qui nous l'auroit rendue encore pour quelque temps. Je vous manderai la suite de cette triste et douloureuse maladie.

M. et madame de Chaulnes s'en vont en Bretagne: les gouverneurs n'ont point d'autre place présentement que leur gouvernement. Nous allons voir une rude guerre; j'en suis dans une inquiétude épouvantable. Votre frère me tient au cœur; nous sommes très bien ensemble; il m'aime, et ne songe qu'à me plaire, je suis aussi une vraie marâtre pour lui, et ne suis occupée que de ses affaires. J'aurois grand tort si je me plaignois de vous deux: vous êtes, en vérité, trop jolis, chacun en votre espèce. Voilà, ma très belle, tout ce que

vous aurez de moi aujourd'hui. J'avois ce matin un Provençal, un Breton, un Bourguignon à ma toilette.

## 241.

A la même.

A Paris, mercredi 13 avril 1672.

Je vous l'avoue, ma fille, je suis très fâchée que mes lettres soient perdues; mais savez-vous de quoi je serois encore plus fâchée? ce seroit de perdre les vôtres : j'ai passé par-là, c'est une des plus cruelles choses du monde. Mais, mon enfaut, je vous admire; vous écrivez l'italien comme la cardinal Ottobon '; et même vous y mêlez de l'espagnol; manera n'est pas des nôtres; et pour vos phrases, il me seroit impossible d'en faire autant: amusez-vous aussi à le parler; c'est une très jolle chose, vous le prononcez bien ; vous avez du loisir. continuez, je serai tout étonnée de vous trouver si habile. Yous m'obeissez pour n'être point grosse; je vous en remercie de tout mon cœur : ayez le même soin de me plaire pour éviter la petitevérole. Votre soleil me fait peur; comment, les têtes tournent! on a des apoplexies, comme on a des vapeurs ici, et votre tête tourne comme les autres! Madame de Coulanges espère conserver la sienne à Lyon, et fait des préparatifs pour ture une belle défense contre le gouverneur. Si elle va à Grignan, ce sera pour vous conter ses victoires. et non pas sa défaite : je ne crois pas même que le marquis prenne le personnage d'amant; il est observé par des gens qui ont bon nez, et qui n'entendroient pas raillerie. Il est désolé de ne polot aller à la guerre ; je suis très desolée aussi de ne point partir avec M. et madame de Coulanges. c'étoit une chose résolue, sans le pitoyable état ou se trouve ma tante : mais il faut avoir encore patience; rien ne m'arrêtera dès que je serai libre de partir : je viens d'acheter un carrosse de campagne, je fais faire des habits, enfin je parmacdu jour au lendemain; jamais je n'ai rien muhaite

Le marquis de Villeroi.

Le maréchal du Plessis-Praslin avoit eu la plus grande part à la prise de La Rochelle en 1628, il se distingua dans les guerres du Piemont et de la Catalogne; commanda l'armée du roi pendant la guerre de la Fronde, et sauva la cour, en battant à Rhétel, Tucenne qui marchoit sur Paris pour délivrer les princes,

Le cardinal Marc Ottoboni, Vénitien, fut depui le pape Alexandre VIII.

avec tant de passion; fiez-vous à moi pour n'y pas perdre un moment : c'est mon malheur qui me fait trouver des retardements où les autres n'en trouvent point.

Je voudrois bien vous pouvoir envoyer notre cardinal; ce seroit un grand amusement de causer avec lni : je ne vous trouve rien qui puisse vous divertir; mais, au lieu de prendre le chemin de Provence, il s'en va à Commerci. On dit que le roi a quelque regret du départ de Canaples : il avoit un regiment. il a été cassé; il a demandé dix abbayes, on les lui a toutes refusées; il a demandé de ervir d'aide-de-camp cette campagne, il est refusé; sur cela il écrit à son frère alné une lettre pleine de désespoir et de respect tout ensemble pour Sa Majesté, et s'en va sur le vaisseau du duc d'Yorck ', qui l'aime et l'estime : voilà l'histoire un peu plus en détail. On ne parle plus que de guerre et de partir : tout le monde est triste, tout le monde est énut.

Le maréchal de Gramont étoit l'autre jour si transporte de la beauté d'un sermon de Bourdalone, qu'il s'écria tout haut en un endroit qui le 
toncha: Mordieu, il a raison! MADAME éclata de 
rire, et le sermon en fut tellement interrompu, 
qu'on ne savoit ce qui en arriveroit. Je ne crois 
ps. de la façon que vons dépeignez vos prédicateurs, que si vons les interrompez, ce soit par 
des admirations. Adieu, ma très-chère et trèstimable; quand je pense au pays qui nous sépare, 
pe perds la raison, et je n'ai plus de repos. Je blâme 
aubeurar d'avoir changé de nom : c'est le pritt 
teuture.

242.

A la même.

A Paris, vendredi-saint, 15 avril 1672.

Vous voyez ma vie ces jours-ci, ma chère fille; j'ai de pins la douleur de ne vous avoir point, et de ne

Depuis Jacques II, roi d'Angleterre.

pas partir tout-à-l'heure; l'envie que j'en ai me fait craindre que Dieu ne permette pas que j'aie jamais une si grande joie; cependant je me prépare toujours. N'est-ce pas d'ailleurs une chose cruelle et barbare que de regarder la mort d'une personne qu'on aime beaucoup, comme le commencement d'un voyage qu'on souhaite avec une véritable passion? Que dites-vous des arrangements des choses de ce monde? Pour moi je les admire; il faut profiter de ceux qui nous déplaisent pour en faire une pénitence. Celle que M. de Coulanges dit qu'on fait à Aix présentement me paroit bien folie; je ne saurois m'accoutumer à ce qu'il me conte làdessus.

Madame de Coulanges a été à Saint-Germain : elle m'a dit mille bagatelles qui ne s'écrivent point, et qui me font bien entrer dans votre sentiment sur ce que vous me disiez l'autre jour de l'horreur de voir une infidélité : cet endroit me parut très-plaisant et de fort bon sens; vous voyez que l'on n'est pas partout de notre sentiment. Ma fille, quand vous voulez rompre du fer, trouvant les porcelaines indignes de votre colère, il me semble que vous êtes bien fâchée; quand je songe qu'il n'y a personne pour en rire et pour se moquer de vous, je vous plains, car cette humeur rentrée me parolt plus dangereuse que la petite-vérole; mais, à propos, comment vous en accommodez-vous? Votre pauvre ènfant s'en sauvera-t-il?

Notre cardinal m'a dit ce soir mille tendresses pour vous : il s'en va à Saint-Denis faire la cérémonie de Pâques; il reviendra encore un moment, et puis adieu. Madame de La Fayette s'en va demain à une petite maison auprès de Meudon, où elle a déjà été; elle y passera quinze jours pour être comme suspendue entre le ciel et la terre : elle ne veut pas penser, ni parler, ni répondre, ni écouter; elle est fatiguée de dire bonjour et bonsoir; elle a tous les jours la fièvre, et le repos la guerit; il lui faut donc du repos : je l'irai voir quelquefois. M. de La Rochefoucauld est dans cette chaise que vous connoissez : il est d'une tristesse incroyable, et l'on comprend bien aisement ce qu'il a. Je ne

Après la mort du chevalier de Grignan, arrivée le février précédent, M. d'Adhémar s'appela le baulier de Grignan, et reprit dans la suite le nom le comte d'Adhémar, lorsqu'à l'âge de 54 aus il se am, em 1704, avec Thérèse d'Uraison, de la maime d'Aque, dont il n'a pas eu d'enfants.

Les confréries des pénitents faisoient à Aix, la nuit du jeudi au vendredi-saint, des processions qui depuis ont été abrogées à cause des indécences qui s'y commettoient.

<sup>2</sup> Le cardinal de Retz étoit abbé de Saint-Denis.

to refere receive apiere un la misique de l'aimer de result les Minimes de receive mant les Minimes de les de les comoismes de la misse de la comoisme de l'aimer de receive de l'aimer de trouvez-vous de l'aimer depeu-près de

🥲 👵 vous parle guère de madame de La Troactivisé que les ilots de la mer ne sont pas plus onica que sou procedé avec moi; elle est contente ........ contente dix fois par semaine ', et cette diversite compose un désagrément incroyable dans a weste cette préférence du faubourg est un noute à quoi il est difficile de remédier; on m'y ance autant qu'on y peut aimer; la compagnie y cat shrement bonne; je ne suis de contrebande à men; ce qu'on y est une fois, on l'est toujours; de plus, notre cardinal m'y donne souvent des rendez-vous: que faire à tout cela? En un mot, je renonce à plaire à madame de La Troche, sans renoncer à l'aimer, car elle me trouvera toujours quand elle voudra se faire justice : j'ai de bons témoins de ma conduite avec elle, qui sont persuadés que j'ai raison, et qui admirent quelquefois ma patience. Ne me répondez qu'un mot sur tout cela; car si la fantaisie lui prenoit de voir une de vos lettres, tout seroit perdu d'y trouver votre improbation : il est vrai que cela n'est point encore arrivé, et qu'il faut bien des choses pour en être digne à mon égard. Madame de Villars est ma favorite làdessus : si j'étois reine de France ou d'Espagne, je croirois qu'elle me veut faire sa cour ; mais ne l'étant point, je vois que c'est de l'amitié pour vous et pour moi. Elle est ravie de votre souvenir; elle ne partira point de sitôt, par une petite raison que vous devinerez, quand je vous dirai qu'elle ne peut aller qu'aux dépens du roi son maître, et que ses assignations sont retardées \*. Cependant nous disons fort que nous n'avons rien contre l'Espagne;

elle est dans les règles du traité. L'ambassadeur est ici, remplissant tous nos Minimes de sa belle livrée. Ma fille, je m'en vais prier Dieu, et me disposer à faire demain mes pàques : il fant au moins tâcher de sauver cette action de l'imperfection des autres. Je vous aime et vous embrasse : je voudrois blen que mon cœur fût pour Dieu comme il est pour vous.

#### 243.

### A la méme.

#### A Paris, mercredi 20 avril 1672-

Vous me promettez donc de m'envoyer les chansons que l'on fera en Barbarie; votre conscience sera bien moins chargée de me faire part des médisances de Tunis et d'Alger, que la mienne ne l'est de celles que je vous ai mandées. Ma fille, quand je songe que votre plus proche voisine est la mer Méditerranée, j'ai le cœur tout troublé et teut affligé: il y a de certaines choses qui font peur; elles n'apprennent rien de nouveau; mais c'est un point de vue qui surprend.

Je vis hier vos trois Provençeaux; le Spinola en est un': il m'a donné votre lettre du 21 mars; si je puis le servir je ferai de mon mieux: j'honore son nom. Il y a un Spinola qui a perdu romanesquement une de ses mains; c'est un Artaban. Colui-ci m'a montré un lettre italienne qui n'est pleine que de vous; je vous l'envoie: l'exclamation au roi de France me platt fort. Il dit que vous parlez très-bien italien; je vous en loue, rien n'est plus joli: si j'avois été en lieu de m'y pouvoir accoutumer, je l'aurois fait; ne vous en lances point.

Je crois que M. d'Usez vous aura conté sa conversation avec le roi, à laquelle on ne peut rien ajouter : je lui trouve une justesse dans l'esprit, que j'aime à observer ; mais ce prélat s'en va bientôt, et vous perdez beaucoup de ne l'avoir plus ici. Madame de Brissac voit très-facilement le comte de Guiche chez elle : il n'y a point d'autre façon; on

<sup>&#</sup>x27;Madame de La Troche étoit jalouse de l'amitié que Madame de Sévigné avoit pour madame de La Fayette, dont la maison est désignée ici par le faubourg.

Madame de Villars devoit aller en Espagne, où le marquis de Villars, son mari, venoit d'être nommé ambassadeur extraordinaire.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Madame de Sévigné met au rang des trois Prevençaux M. de Spinola, qui vraisemblablement étoit Génois, et par conséquent plus Italien que Provençal.

chez M. de La Rochefoucauld: madame de La Fayette est à sa petite campagne; je ne vois aucune tiaison entre eux et cette duchesse. Cette dernière contemple son essence comme un coq en pâte: vous souvient-il de cette folie? On soupçonne la maréchale d'Estrées des chansons; mais ce n'est qu'une vision.

Je vous ai parlé de madame de La Troche dans le temps que vous m'en parliez; vous en êtes instruite présentement ; mais comme il ne lui est pas brile de se passer de moi , insensiblement les glaces mondent, sa belle humeur revient; et moi, je le venx bien : je prends le temps tout comme il vient ; d j'avois un degré de chaleur davantage , je serois beancoup plus offensée. C'est donc ainsi que vous roulez que l'on soit, c'est-à-dire dans une profonde tranquillité; o l'heureux état! mais que je suis loin d'en sentir les donceurs! Vous me faites peur de le unhaiter : il me semble que vous faites tout ce que vous voulez; et fout d'un coup, lorsque je vous aimerai le plus tendrement, je vous trouverai toute froile et toute reposée. Ah! ne venez pas me donper de cette léthargie à mon arrivée en Provence; jaurois grand regret à mon voyage, si j'y trouvois le telles glaces.

Je touche ensin mon départ du bout du doigt; mais ce qui me donne congé me coûtera bien des larmes : c'est quelque chose de pitoyable que l'état de ma pauvre tante; son enflure augmente tous les ans : c'est un excès de douleur qui serre le cœur s plus indifférents. Madame de Coulanges pleura uier en lui disant adieu ; ce ne fut pourtant pas un shen en forme; mais comme elle et son mari penvient que c'étoit pour jamais, ils étoient trèsalees. Pour moi, qui passe une grande partie de mes jours à soupirer auprès d'elle, je suis accade tristesse; elle me fait des caresses qui me ment; elle parle de sa mort comme d'un voyage; elle a toujours un très-bon esprit, elle le conserve psaju'an bout. Elle a reçu ce matin Notre-Seigneur m forme de viatique et pour ses pâques; mais elle croit le recevoir encore une fois : sa dévotion dont admirable ; nous fondions tous en larmes : elle ewit assise; elle pent durer au lit; elle s'est mise product c'étoit un spectacle triste et devot tout

J'ai quitte M. et madame de Coulanges avec dé

plaisir; ils ont beaucoup d'amitié pour moi; je compte les retrouver à Lyon. Je m'en vais m'établir et me ranger dans mon petit logis, en attendant le plaisir de vous y voir avec moi. On dit que la Brune (madame de Coëtquen) a repris le fil de son discours avec le chevalier de Lorraine, et qu'ils causèrent fort à cette fête que donna M. le duc, où, pour manger de la viande, ils attendirent si scrupuleusement que minuit fût sonné, le dimanche de la passion. On passe sa vie à dire des adieux; tont le monde s'en va, tout le monde est ému. La comtesse du Lude est venue en poste dire adieu à son mari; elle s'en retournera dans six jours, après lui avoir tenu l'étrier pour monter à cheval, et s'en aller à l'armée comme les autres. Je vous assure que l'on tremble pour ses amis.

J'ai passé le dimanche des Rameaux à Sainte-Marie dans mes considérations ordinaires. Barillon a fait ici un grand sejour; il s'en va, puisque vous lui commandez d'être à son devoir : votre exemple le confond ; son emploi est admirable cette année : il mangera cinquante mille francs; mais il sait bien où les prendre 1. Madame de C..... est folle; on la trouve telle en ce pays : la belle pensée d'aller en Italie comme une princesse infortunée, au lieu de revenir paisiblement à Paris chez sa mère qui l'adore, et qui met au rang de tous les malheurs de sa maison l'extravagance de sa fille! elle a raison; je n'en ai jamais vu une plus ridicule. Nous ne savons si la Marans travaille sur terre ou sons terre: elle voit peu son fils (M. de La Rochefoucauld) et madame de La Fayette, et ce n'est que des moments; tout aussitôt madame de Schomberg vient la reprendre : cela est bien incommode de n'être plus remenée par madame de Sévigné; elle n'aime guère à me rencontrer.

Mais comment votre fils est-il devenu brun? je le croyois blondin, et vous me l'aviez vante comme tel! quoi! sérieusement il est brun! ne vous moquez-vous point? J'ai envie de vous mander que votre fille est devenue blonde: quoi qu'il en soit, il y a toujours à tous vos enfants la marque de l'ouvrier. Je suis assurée que quand madame de Senneterre aura fait ses affaires et ses couches, elle ne fera point comme madame de C.....

<sup>&#</sup>x27; M. Barillon de d'Amaneourt étoit ambassadeur en Angleterre,

and the second s

#### 244.

#### A la méme.

A Paris, vendredi 22 avril 1672.

Je reçus votre lettre du 43 justement quand on ne pouvoit plus y faire réponse : quelque soin que j'eusse pris à la poste , elle avoit été abandonnée à la paresse des facteurs; et voilà précisément ce que je crains. Je ferai mon possible pour retrouver quelque nouvel ami ( au bureau de la poste), ou plutôt, je vous avoue que je voudrois bien m'en aller, et que ma pauvre tante eût pris un parti : cela est barbare à dire; mais il est bien barbare aussi de trouver ce devoir sur mon chemin , lorsque je suis prête à vous aller voir ; l'état où je suis n'est pas aimable. Je vous envoie une petite cravate, tout comme on les porte; vous jugerez par-là que, depuis votre départ, le monde ne s'est point subtilisé: vous voyez comme nous sommes simples en ce pays-ci. J'ai une grande impatience de savoir ce qui se sera passé à votre voyage de la Sainte-Baume 3; c'est donc votre Notre-Dame des Anges.

C'est ce commis de la poste que madame de Sévigné avoit mis dans ses intérêts pour la diligence et la sûreté de son commerce d'lettres avec sa fille.
Surintendant général des postes, secrétaire-d'état de la guerre.

M. le marquis de Vence, qui me rend des soins très-obligeants, m'a fait grand'peur du chemin. Il a perdu son fils ainé: il me fait pitié; il voudroit bien pleurer, et il se contraint: il me paroit extrêmement attaché à tous vos intérèss.

J'ai été voir madame de La Fayette avec le cardinal; nous la trouvâmes mieux qu'à Paris: nous parlâmes fort de vous. Il s'en va lundi ; il vous dira adieu comme il vous a dit bonjour; il vous aime tendrement, et vous fera réponse sur la proposition d'être archevêque d'Aix. Nous composâmes la vie qu'il feroit, toujours déchiré entre le désir de vous voir et la crainte d'être ridicule; nous réglâmes les heures, et nous inventâmes des supplices pour le premier qui mettroit le nez sur l'attachement qu'il auroit pour vous. Cette conversation nous eût menés plus loin que Fleuri : d'Hacqueville et l'abbé de Pontcarré étoient avec nous ; j'étois insolemment avec ces trois hommes. Je m'en vais tout présentement me promener trois ou quatre heures à Livry : j'étouffe , je suis triste ; il faut que le vert naissant et les rossignols me redonnent quelque douceur dans l'esprit : on ne voit ici que des adieux, des équipages qui nous empêchent de passer dans les rues. Je reviens demain matin pour faire partir celui de mon fils; mais il ne fera point d'embarras; ce sont des coffres qui vont par des memagers : il a acheté ses chevaux en Allemagne. Fai donné de l'argent à Barillon pour lui donner pendant la campagne. Je suis une marâtre; je dis hier adieu au petit dénaturé; je pensai pleurer : cette campagne sera rude, et je ne me sie guère à lai pour se conserver, poco duri, pur che s' innalzi, il en est revenu là; c'est sa vraie devise. Adieu, je ne vous en dirai pas davantage aujourd'hui; je m'en vais à la Sainte-Baume; je m'en vais dans un lieu où je penserai à vous sans cesse, et peutêtre trop tendrement. Il est bien difficile que je revoie ce jardin, ces allées, ce petit pont, cette 🤚

- " « Mais si d'une adresse admirable
  - » L'ange a taillé ce roc divin,
  - » Le démon cauteleux et fin
  - » En a fait l'abord effroyable,
  - » Sachant bien que le pélerin
  - » Se donneroit cent fois au diable,
    » Et se danneroit en chemin.
- Poyage de Chapelle et de Bachaumont.
- C'est le nom du lieu où étoit alors madame de La Fayette.

<sup>8</sup> La Sainte-Baume est une grotte tailiée dans le roc, où selon la tradition du pays, et sans aucun autre fondement raisonnable, on prétend que sainte Madeleine vint finir sa vie dans la pénitence.

tte prairie, ce moulin, cette petite forêt, sans penser à ma très chère

laquin est premier médecin. La faveur autant que le mérite.

243. \*\*

DE BUSSY à madame DE SÉVIGNÉ.

A Chaseu, ce 19 mars 1072.

te marchand de Sémur, parent des Lafermiers, qui me fait crédit quelquene me presse pas trop, a une affaire à jous dira, Madame. Je vous supplie de rous me ferez un très-grand plaisir : il

pue vous me ferez réponse encore que ez pas dans la cellule de notre petite dine-Thérèse; vous ne commencez à des saintes Maries, mais vous me faites partout.

in la guerre, Madame; si ce n'est que ropagne, cela ne vaut pas la peine de irtir de chez moi; si elle dure davantre me verra-t-on encore sur les rangs. Croi pour lui offrir mes services, comme te cinq fois depuis que je suis en Bourais content de sa réponse. Que ceci soit, ma belle cousine, car vous savez e renssit que par le secret. Je ne vous pas, si j'en avois de plus grande con-

246. \*\*

DE SÉVIGNÉ au comte de Bussy.

A Paris, ce 24 avril 1672.

os bien que je reçus hier seulement votre

D mars par cet honnête marchand qui
et qui ne presse pas trop? Plût à Dieu
rouvât ici présentement d'aussi bonne
in! ils sont devenus chagrins depuis quelChacun sait si je ne dis pas vrai. On
poir, on n'a pas un sou, on ne trouve

rien à emprunter, les fermiers ne payent point, on n'ose faire de la fausse monnoie, on ne voudroit pas se donner au diable, et cependant tout le monde s'en va à l'armée avec un équipage. De vous dire comment cela se fait, il n'est pas aisé. Le miracle des cinq pains n'est pas plus incompréhensible. Mais revenons à votre marchand (j'admire où m'a transportée la chaleur du discours); je vous assure que je lui rendrai tout le service que je pourrai. Vous avez du croire que je ne faisois réponse qu'à Sainte-Marie, par la longueur du temps que vous avez été à recevoir celle-ci, mais ce n'est pas ma faute. Je vous trouve fort heureux dans votre malheur, de ne point aller à la guerre. Je serois fâchée que depuis long-temps vous n'enssiez obtenu d'autre grace que celle d'y aller. C'est assez que le roi sache vos bonnes intentions. Quand il aura besoin de vous, il saura bien où vous prendre; et comme il n'oublie rien, il n'aura peut-être pas oublié ce que vous valez. En attendant, jouissez du plaisir d'être présentement le seul homme de votre volée qui puisse se vanter d'avoir du pain.

Je ne sais si je ne vous ai pas parlé de quelquesunes de vos lettres au roi, mais je les admire toujours. J'ai vu au collège de Clermont un jeune gentilhomme qui parolt fort digne d'être votre fils. Je lui ai fait une petite visite, je l'enverrai quérir l'un de ces jours pour diner avec moi. Je soupai l'autre jour avec Manicamp ' et avec sa sœur la maréchale d'Estrées. Elle me dit qu'elle iroit voir notre Rabutin au collège. Nous parlames fort de vous, elle et moi. Pour Manicamp et moi nous ne finissons point en quelque endroit que nous soyons, mais d'un souvenir agréable, vous regrettant, ne trouvant rien qui vous vaille, chacun de nous redisant quelque morceau de votre esprit; enfin vous devez être fort content de nous. Adieu, mon cher cousin, mille compliments je vous prie à madame votre femme, elle m'a écrit une très-honnête lettre, mais j'ai passé le temps de lui faire réponse. Me voilà dans l'impénitence finale; j'ai tort, je ne saurois plus y revenir; faites ma paix. Je ne sais si vous savez que les maréchaux d'Ilumières et de Bellefonds sont exilés pour ne vouloir

Amé Nicolas de Rabutin, fils ainé de Bussy, mais du deuxième lit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bertrand de Longueval, marquis de Manicamp.

 $\mathbf{I}$ :

Le petit Dubois ' est parti pour suivre M. de Louvois', et je m'aperçois déjà de son absence. Je passai hier à la poste pour tâcher d'y refaire des amis, et voir si Dubois ne m'avoit recommandée à personne : je trouvai des visages nouveaux qui ne furent pas fort touchés de mon mérite; je les priai de mettre mes lettres à part, afin de les envoyer prendre ce matin, à quoi je n'ai pas manqué; ils m'ont mandé qu'assurément il n'y en avoit pas pour moi. Me voilà tombée des nues : je ne saurois vivre sans vos lettres; peut-être que vous le aurez adressées à quelqu'un, et qu'elles me vir dront demain; je le souhaite fort, et de pour remettre en train mon commerce de la poste.

244.

A la même.

A Paris, vendredi 22 avr. A farmée.

at the pas

Je reçus votre lettre du 13 justeme 🚅 🖛 🕬 h qui ne pouvoit plus y faire réponse : que 🔭 🔐 fortune est la paresse des facteurs; et voilà pri 🗻 🖦 et, au pis alje crains. Je ferai mon possible... wa ne leur sau-plutôt, je vous avoue que je v mal l'obligation aller, et que ma pauvre tanti, suit faits ce qu'ils euscela est barbare à dire; mai and après dix ans encore je suis prête à vous aller von auni redevables au roi pas aimable. Je vous en en execusables de refutout comme on les porte sausse qui eussent effectivedepuis votre départ , le pour de leurs charges ; mais , tilisé : vous voyez com, maire en chose où ils ont toutce pays-ci. J'ai une tont dont leur ignorance ne ce qui se sera passé, le har apprends que les maré-Baume 3; c'est dong graditax out été faits pour faire la able. Lesdiguières, n'étant en-

' C'est ce ce vigué avoit : hete, le maréchal de Saint-Géran, tre son camarade. A plus forte raimenne, qui commandait des armées moleurs étoient au collège, et qui leur su qu'ils savent.

on me croie, quand je parle ainsi, du moit-on penser que ce soit une amitié

met pi se sue parler en saveur c e piss. c'est la seule vérité qui m'y c e mas que j'ai appris ce que je vi me. Madame, au maréchal de Clérau me disoit déjà qué la charge de maréch paéral de M. de Turenne n'avoit que inse chimériques.

Ce qu'il y a de plus surprenant en ce me, c'est qu'il y a un de ces messieurs biton aux seuls bons offices de M. de I voilà bien payé.

J'ai cru que vous ne seriez pas fâcht ceci, Madame, tant parce que vous air la vérité, que parce que celle-ci, à m vous sera pas désagréable'.

Je vous sais bon gré des amitiés que à notre petit Rabutin. Je souhaite qu' reux, mais je souhaite qu'il soit honné préférablement à toutes choses : car plus de cas d'un particulier de mérit seroit exilé, que d'un indigne marécha à la tête d'une armée. Je viens d'écrire et à sa femme sur leur disgrace; ils s rents et mes amis.

Je passai dernièrement une après-d marquise de Saint-Martin\*; nous passé ment sur le chapitre de toute la cour nous arrêtâmes sur le vôtre, que nou à plusieurs reprises. Vous savez quel te quence c'est que le sien. Je vous as qu'elle dit de vous, en y ajoutant quelq de l'Écriture sainte et des Pères, on e un jour votre oraison funèbre. Pour i lui cédois en rien, quant à l'intention mon temps entre deux périodes pour trait de ma façon. Car, il faut dire la avoit tellement pris le dessus sur moi comme Scaramouche quand Trivelin . pas laisser parler. Conclusion, Mac fimes bien tous deux notre devoir de et cependant nous ne pûmes jamais : la flatterie.

¹ Cet avis ne devoit pas en effet de dame de Sévigné; elle aimoit M. de Turn'avoit vu qu'avec une sorte de regre des trois maréchaux disgraciés.

<sup>3</sup> Thérèse-Anne Françoise de Trasig de Charles de la Baume, marquis de Sa "18,"

ime de Grignan.

.credi 27 avril 1672.

se à vos deux lettres, et ce pays-ci. M. de Pom-, et je lui ferai voir enne de la seconde : il est parti; adien que je lui montrai votre ut jamais mieux dire que ce que vos affaires : il vous trouve admivous dire à quel style il compare le louanges qu'il lui donne ; enfin il m'a de vous assurer de son estime et des aura toujours de tout ce qui pourra vous er : il a été ravi de votre description de Saume, il le sera encore davantage de ude lettre. On ne peux pas mieux écrire affaire, ni plus nettement; je suis très e votre lettre obtiendra tout ce que vous rons en verrez la réponse ; je n'écrirai , car en vérité, ma bonne, vous n'avez d'être secourue dans cette occasion ; je nte la raison de votre côté; je n'ai jamais Maire par vous, ce fut M. de Pomponne port comme on la lui avoit apprise; a rien à répondre à ce que vous m'en A aura le plaisir de le lire. L'évêque ( de Lémnigne en toute rencontre qu'il sera k se raccommoder avec vous : Il a trouvé choses assez bien disposées pour lui faire rune réconciliation dont il se fait honneur, sentiment convenable à sa profession. que nons aurons, entre-ci et demain, un prisident de Provence. Je vous remercle mlation de la Sainte-Baume et de votre e: je vols que le sang n'a pas bien bouilli ré. Madame la Palatine a eu une fois la osité que vous; elle n'en fut pas plus saous ne m'ôterez pas l'envie de voir cette potte; plus on y a de peine, plus il faut I, au bout du compte, je ne m'en soucie ment : je ne cherche que vous en Proand je vous aurai, j'aurai tout ce que je ma tante est toujours très mal; laissezin de partir, nous ne souhaitons autre

chose; et même s'il y avait quelque espérance de langueur, nous prendrions notre parti; je lui dis mille tendresses de votre part, qu'elle reçuit très bien. M. de La Trousse lui en a écrit d'excessives; ce sont des amitiés de l'agonie, dont je ne fais pas grand cas; j'en quitte ceux qui n'en commenceroient que là à m'aimer. Ma sille, il faut aimer pendant la vie, comme vous faites, la rendre douce et agréable, ne point noyer d'amertume et combler de donleur ceux qui nous aiment; il est trop tard de changer quand on expire. Vous savez comme j'ai toujours ri des bons fonds ; je n'en connois que d'une sorte, et le vôtre doit contenter les plus difficiles. Je vois les choses comme elles sont ; croyez-moi, je ne suis point folle; et pour vous le montrer, c'est qu'on ne peut jamais être plus contente d'une personne que je le suis de vous. J'enverrai à madame de Coulanges ce qui lui appartient de votre lettre; elle sera mise en pièces : il m'en restera encore quelques centaines pour m'en consoler; tout aimables qu'elles sont, je souhaite extrêmement de n'en plus recevoir. Venons aux nouvelles.

Le roi part demain. Il y aura cent mille hommes hors de Paris; on a fait ce calcul dans les quartiers, à-peu-près. Il y a quatre jours que je ne dis que des adieux. Je fus hier à l'Arsenal; je voulois dire adieu au grand-maître ' qui m'étoit venu chercher; je ne le trouvai pas, mais je trouvai La Troche, qui pleuroit son fils, et la comtesse , qui pleuroit son mari : elle avoit un chapeau gris, qu'elle enfonçoit, dans l'excès de ses déplaisirs; c'étoit une chose plaisante; je crois que jamais chapeau ne s'est trouvé à une pareille fête : j'aurois voulu ce jour-là mettre une coiffe on une cornette. Enfin, ils sont partis tous deux ce matin, la femme pour le Lude, et le mari pour la guerre : mais quelle guerre! la plus cruelle, la plus périlleuse dont on ait jamais out parler, depuis le passage de Charles VIII en Italie. On l'a dit au roi. L'Issel est défendu et bordé de deux cents pièces de canon, de soixante mille hommes de pied, de trois grosses villes, d'une large rivière qui est

1 Le comte du Lude, grand maître de l'artillerie. 9 Rénée-Éléonore de Bouillé, première femme du

Rénée-Éléonore de Bouillé, première femme du comte du Lude, aimoit beaucoup la chasse et étoit toujours vêtue en homme. Elle passoit sa vie à la campagne.

encore au-devant. Le comte de Guiche, qui sait le pays, nous montra l'autre jour cette carte chez madame de Verneuil; c'est une chose étonnante. M. le prince est fort occupé de cette grande affaire. Il lui vint l'autre jour une manière de fou assez plaisant, qui lui dit qu'il savoit fort bien faire de la monnoie. « Mon ami , lui dit-il , je te remercie ; » mais si tu sais une invention pour nous faire » passer l'Issel sans être assommés, tu me feras » grand plaisir, car je n'en sais point. » Il aura pour lieutenants-généraux messieurs les maréchaux d'Humières et de Bellefonds. Voici un détail qu'on est bien aise de savoir. Les deux armées se joindront, le roi commandera à Monsieur; Monsieur, à M. le prince; M. le prince, à M. de Turenne, et M. de Turenne aux deux maréchaux, et même à l'armée du maréchal de Créqui. Le roi parla donc à M. de Bellefonds, et lui dit que son intention étoit qu'il obéit à M. de Turenne, sans conséquence. Le maréchal, sans demander du temps (voilà sa faute), répondit qu'il ne seroit pas digne de l'honneur que lui a fait Sa Majesté, s'il se déshonoroit par une obéisssance sans exemple. Le roi le pria fort bonnement de songer à ce qu'il lui répondoit, ajoutant qu'il souhaitoit cette preuve de son amitié, et qu'il y alloit de sa disgrace. Le maréchal lui dit : Qu'il voyoit bien qu'il perdoit les bonnes graces de Sa Majesté et sa fortune; mais qu'il s'y résolvoit plutôt que de perdre son estime; qu'il ne pouvoit obéir à M. de Turenne, sans dégrader la dignité où il l'avoit élevé. Le roi lui dit : M. le maréchal, il faut donc se séparer. Le maréchal lui sit une profonde révérence, et partit. M. de Louvois, qui ne l'aime point, lui expédia tout aussitôt un ordre d'aller à Tours : il a été rayé de dessus l'état de la maison du roi : il a cinquante mille écus de dettes au-delà de son bien; il est abymé; mais il est content, et l'on ne doute pas qu'il n'aille à la Trappe. Il a offert au roi son équipage, qui étoit fait aux dépens de Sa Majesté, pour en faire ce qu'il lui plairoit; on a pris cela comme s'il eût voulu braver le roi ; jamais rien ne fut si innocent : tous ses parents, les Villars, et tout ce qui est attaché à lui est inconsolable. Ne manquez pas d'écrire à madame de Villars' et au pauvre maré-

chal. Cependant le maréchal d'Humières, soutene par M. de Louvois, n'avoit point paru, et attendoit que le maréchal de Créqui eût répondu : ce dernier est venu de son armée en poste répondre lui-même : il arriva avant-hier ; il eut une conversation d'une heure avec le roi. Le maréchal de Gramont, qui fut appelé, soutint le droit des mréchaux de France, et fit le roi juge de ceux qui faisoient le plus de cas de cette dignité, on ceux qui, pour en soutenir la grandeur, s'exposoient at danger d'être mal avec lui; ou celui (M. de Tarenne) qui étoit honteux d'en porter le titre, qui l'avoit effacé de tous les lieux où il pouvoit être, qui tenoit le nom de maréchal pour une injure, et qui vouloit commander en qualité de prince. Enfa à conclusion fut que le maréchal de Créqui est als à la campagne, dans sa maison, planter des ch aussi bien que le maréchal d'Humières. Voil è quoi on parle uniquement; les uns disent qu'à ont bien fait, d'autres qu'ils ont mal fait; la ce tesse (de Fiesque) s'égosille; le comte de Gaide prend son fausset; il les faut séparer; c'est une tr médie. Ce qui est vrai, c'est que voilà trois ho d'une grande importance pour la guerre, et qu'a aura bien de la peine à remplacer. M. le pri les regrette fort pour l'intérêt du roi. M. de Sch berg n'est pas plus disposé que les autres à dis à M. de Turenne, ayant commandé des at en chef. Ensin la France, qui est pleine de gr capitaines, n'en trouvera pas assez par la ci stance de ce malheureux contre-temps.

M. d'Aligre a les sceaux; il a quatre-vingts as; c'est un dépôt; c'est un pape.

Je viens de faire un tour de ville : j'ai été de M. de La Rochefoucauld. Il est accablé de douis d'avoir dit adieu à tous ses enfants : au traves cela, il m'a priée de vous dire mille tendreus sa part : nous avons fort causé. Tout le mai pleure son fils, son frère, son mari, son mai il faudroit être bien misérable pour ne pas set ver intéressée au départ de la France toutent. Dangeau et le comte de Sault : sont venus m'dire adieu : ils nous ont appris que le roi, d'éviter les larmes, est parti ce matin à dix hem, sans que personne l'ait su, au lieu de partir main, comme tout le monde le croyoit. Il est

i 🔚

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Madame de Villars étoit Bellefonds et tante du maréchal.

<sup>&#</sup>x27; Depuis duc de Lesdiguières.

Villers-Cotterets, il est allé à Nanteuil, pit que d'autres, qui ont disparu aussi, ont : il ira demain à Soissons, et tout pomme il l'avoit résolu : si vous ne trouplant, vous n'avez qu'à le dire. La trisuit le monde se trouve est une chose qu'on imaginer au point qu'elle est. La reine rée régente : toutes les compagnies souunt été saluer. Voici une étrange guerre, once bien tristement.

nant ici j'ai trouvé notre pauvre cardimoit me dire adieu : nous avons causé ensemble; il part demain matin; M. et aussi : qui est-ce qui ne part point? it moi; mais j'aurai mon tour comme J'approuve fort votre promenade et le Monaco : il est vrai , comme vous dites, ine chose cruelle de faire cent lieues pour 🔐 à Aix; mais la tournée que vous allez ordera bien avec mon retardement. Je Parriverai à Grignan un peu après vous. njure, ma fille, de m'écrire toujours ment ; je suis désolée quand je n'ai point ttres. Je suis ravie que vous ne soyez se ; j'en aime M. de Grignan de tout Mandez-moi si on doit ce bonheur à sa e ou à sa tendresse pour vous, et si vous it ravie de pouvoir un peu trotter, et ener dans cette Provence, et me recerainte de tomber et d'accoucher.

249.

A la même.

A Paris, vendredi 29 avril 1673.

L d'Usez est parti ce matin : je lui dis avec douleur de perdre ici pour vous le de et le meilleur ami du monde : je suis itée de son mérite ; je l'aime et l'honore ; j'espère le revoir en Provence , où vous vre tous ses conseils avenglément : il sait pays-ei , et n'oubliera pas de soutenir poinn l'honneur des Grignan. J'ai écrit Pomponne, et n'ai pas manqué de lui deux feuilles de votre lettre ; on ne saudire que vous ; si j'avois copié , cela

auroit été réchauffé, ou, pour mieux dire, refroidi, et auroit perdu la moitié de sa force; je soutiens votre lettre d'une des miennes, où je le prie de remarquer le tour qu'on avoit donné à cette affaire, et que voilà comme on cache, sous des manières douces et adroites, un desir perpétuel de choquer M. de Grignan en toutes choses. Je suis assurée que M. de Pomponne en sera touché; car c'est ce qui est directement opposé aux gens sincères et honnêtes. Quand je tiens une chose comme celle-là, par exemple, je sais assez bien la mettre en son jour, et la faire valoir; j'attends sa réponse avec impatience.

Notre cardinal partit hier. Il n'y a pas un homme de qualité à Paris; tout est avec le roi, ou dans ses gouvernements, ou chez soi; mais il y en a peu de ces derniers. Je trouve que M. de S.... a plus de courage que ceux qui passeront l'Issel; il a sontenu ici de voir partir tout le monde, lui jenne, riche, en santé, sans avoir été non plus chranlé de suivre les autres, que s'il avoit vu faire une partie d'aller ramasser des coquilles, je n'ai pas dit une, artie de chasse, car il y seroit allé; il s'en va paisiblement à S....; tayau! le voilà pour son été, il est plus sage que les autres qui sont soumis à l'opinione, regina del mondo: il vant bien mieux être philosophe. Tout le monde est triste et affligé : on voit partir tous ses proches, tous ses amis pour s'exposer à de grands périls ; cela presse le cœur. Le roi même ne fut pas exempt de tendresse dans son départ précipité : on tient toujours pour assuré qu'il y eut des gens qui le reçurent à Nanteuil; ces gens - là ne retourneront pas sitôt à Saint-Germain, parce qu'ils ont une affaire entre-ci et trois mois, qu'ils feront à quelque maison de campagne. Il y a moins d'aigreur contre le maréchal de Créqui que contre les deux autres, c'est qu'il a parfaitement bien dit ses raisons. Le maréchal de Bellefonds a été trop sec et trop d'une pièce . n'oubliez point de faire ce qui convient sur tout cela.

Vous voilà, ma fille, dans votre grand voyage; vous ne sauriez mieux faire présentement; on n'est pas toujours en état ni en humeur de se promener : si vons étiez moins hasardeuse, j'aurois plus de repos; mais vous voudrez faire des chefs-d'œuvre, et passer où jamais carrosse n'a passé, cela mo trouble : croyez-moi, mon enfant, ne forcez point

la nature, allez à cheval et en litière comme les antres; songez ce que c'est que d'avoir des bras, des jambes et des têtes cassées. Ecrivez-moi le plus souvent que vous pourrez, et surtout de Monaco, je suis fort bien avec le comte de Guiche; je l'ai vo plusieurs fois chez M. de La Rochefoucauld et à l'hôtel de Sully; il m'attaque toujours, il s'imagine que j'ai de l'esprit; nous avons fort causé. Il me conta à quel point sa sœur (Madame de Monaco) est estropiée de cette saignée; cela fait peur et pitie. Je ne l'ai jamais vu avec sa Chimène ( Madame de Brissuc); ils sout tellement sophistiqués tous deux, qu'on ne croit rien de grossier à leur amour; et l'on est persuadé qu'ils ont chacun leurs raisons d'être sages. Il y a deux mois que la Marans n'a vu son fils :; il n'a pas si bonne opinion d'elle : voici ce qu'elle disoit l'autre jour ; vous savez que ses dits sont remarquables : Que pour elle, elle aimeroit mieux mourir que de faire des faveurs à un homme qu'elle aimeroit; mais que si elle en trouvoit jamais un qui l'aimat et qui ne fût point halssable, pourvu qu'elle ne l'aimât point, elle se mettroit en œuvre. Son fils a recucilli cet honnête discours, et en fait bien son profit pour juger de ses occupations ; il lui disoit Ma mère, je vous approuve d'autant plus que cette distinction est delicate et nouvelle; jusqu'ici je n'avois trouvé que des ames grossières, qui ne faisoient qu'une personne de ces deux, et qui confondoient l'aimé et le favorisé; mais, ma mère, il vous appartenoit de changer ces vieilles maximes, qui n'ont rien de précieux en comparaison de celles que vous allez introduire. Il fait bon l'entendre là-dessus, Depuis ce jour-là il l'a perdue de vue, et tire ses conséquences sans nulle difficulté.

Vendredi au soir.

J'ai vu madame du Plessis-Bellière il y a deux heures; elle m'a conté la conversation du roi et du maréchal de Créqui°; elle est longue, et forte et touchante, et ra sonnable: si on lui avoit parlé

li s'agit de M. de La Rochefoucauld, toutes les fois qu'il est parlé du fils de madame de Marans: elle l'appeloit son fils, et il l'appeloit sa mère. Le marcèhal de Créqui étoit gendre de madame

Le maréchal de Créqui étoit gendre de madame du Picasis-Bellière. Cette dame avoit été l'amie de Fouquet, et elle avoit partagé sa disgrace. (Foyes la note de la lettre du 4 décembre 1664.)

le premier, la chose scroit accommodé posa cinq ou six tempéraments qui au reçus, si le roi ne s'étoit fait une loi de cevoir aucun. Le maréchal de Bellefon cette affaire. M. de La Rochefoucauld dis qu'il n'a point de jointures dans l'esprit. chal de Créqui parut désespéré et dit au 1 ôtez-moi le bâton, n'êtes-vous pas le maître moi servir cette campagne comme le na Créqui; peut-être que je mériterai que Vots me rende le bâton à la fin de la guerre. touché de l'état où il le voyoit ; et comm de son cabinet tout transporté, ne co personne, Sa Majesté dit au maréchal de Suivez le maréchal de Créqui, il est hor Le roi en a parlé depuis avec estime et greur, et fait servir dans l'armée la comi ses gardes. Le maréchal de Créqui est une de ses terres près de Pontoise ( à 11 avec sa semme et ses enfants. Le maréo mières est allé à Angers. Voilà, ma fille. il a été question depuis quatre jours. Il a personne à Paris.

> Voici votre tour, Venez messicurs de la ville Parlez-nous d'amour, Mais jusqu'à leur retour.

Ma tante n'est plus si excessivement neommes résolus de partir dans le mois de vous écrirai soigneusement : je déménage tement; ma petite maison est bien jolle, gement vous y paroltra bien à souhait, po vous m'aimiez toujours; car nous ne sercent lieues l'une de l'antre. Je prends plain ranger dans l'espérance de vous y voir. Au très-aimable enfant, je suis à vous saus au tinction ni restriction.

250.

A la meme.

A Paris, mercredi à mal

Je ne puis vous dire combien je vous plaile, combien je vous loue, combien je vous loue, combien je voire: voilà mon discours divisé en trois Je rous plains d'être sujelle à des lamment

qui vous font assurément beaucoup de mal; je cous lous d'en être la mattresse quand il le faut ; et principalement pour M. de Grignan, qui en seroit penetre ; c'est une marque de l'amitié et de la complaisance que vous avez pour lui; et je vous admire de vous contraindre pour paroltre ce que vous n'êtes pas : voilà qui est héroique et le fruit de votre philosophie; vous avez en vous de quoi l'exercer. Nons trouvions l'autre jour qu'il n'y avoit de véritable mal dans la vie que les grandes douleurs : tout le reste est dans l'imagination , et dépend de la manière dont on conçoit les choses : les autres maux trouvent leur remède, ou dans a modération, on dans la force de l'esprit; les relexious, la dévotion, la philosophie, les peuunt adoucir. Quant aux douleurs, elles tiennent same et le corps; la vue de Dieu les sait souss'rir nec patience; elle fait qu'on en profite, mais elle se les diminue point.

Voilà un discours qui auroit tout l'air d'avoir été apporte tout entier du faubourg Saint-Germain', mendant il est de chez ma pauvre tante, où j'ébas l'aigle de la conversation; elle nous en donant le sujet par ses extrêmes souffrances qu'elle ne vent pas qu'on mette en comparaison avec nul azire mal de la vie. M. de La Rochefoucauld est tien de cet avis; il est toujours accablé de gouttes: l'a persin sa vraie mère , dont il est véritableent affligé; je l'en ai vu pleurer avec une tenrese qui me le faisoit adorer : c'étoit une femme dan extrême plaisir; et enlin, dit-il, c'étoit la oute qui n'a jamais cessé de m'aimer. Ne manquez male lui écrire, et M. de Grignan aussi. Le cœur M. de La Rochefoucauld pour sa famille est une dose incomparable ; il pretend que c'est une des chance qui nous attachent l'un à l'autre. Nous vice bien decouvert, et rapporté et rajusté des de sa folle de mère 3, qui nous font bien enindre ce que vous nous disiez quelquesois, que a etoit point ce qu'on pensoit, que c'étoit autre 🚧 ; vraiment oni , c'étoit autre chose , ou pour was dire, c'étoit tout ensemble; l'un étoit sans rendice de l'autre : elle marioit le luth avec la voix, et le spirituel avec les grossièretés. Ma fille, nous avons trouvé une bonne veine, et qui nous explique bien une querelle que vous entes une fois dans la grande chambre de madame de La Fayette: je vous dirai le reste en Provence.

Ma tante est dans un état qui tirera dans une grande longueur. Votre voyage est parfaitement bien placé; peut-être que le nôtre s'y rapportera. Nous mourons d'envie de passer la Pentecôte en chemin , ou à Moulins , ou à Lyon , l'abbé le souhaite comme moi. Il n'y a pas un homme de qualité (d'épée s'entend ) à Paris. Je sus dimanche à la messe aux Minimes; je dis à mademoiselle de La Trousse: Nous allons trouver nos pauvres Minimes bien déserts, il n'y doit avoir que le marquis d'Allaye . Nous entrons dans l'église, le premier homme et l'unique que je trouve, c'est le marquis d'Alluye; mon enfant, cette sottise me fit rire aux larmes : enfin il est demeuré et s'en va à son gouvernement sur le bord de la mer; il faut garder les côtes, comme vous savez. L'amant de celle que vous avez nonunée l'incomparable (madame de Montespan) ne la trouva point à la première couchée, mais sur le chemin, dans une maison de Sanguin, au-delà de celle que vous connoissez; il y fut deux heures; on croit qu'il y vit ses enfants pour la première fois : la belle y est demeurée avec des gardes et une de ses amies; elle y sera trois ou quatre mois sans en partir. Madame de La Vallière est à Saint-Germain; madame de Thianges ici chez son père : je vis l'autre jour sa fille, elle est au-dessus de tout ce qu'on pent imaginer de plus beau. Il y a des gens qui disent que le roi fut droit à Nanteuil; mais ce qui est de fait, c'est que la belle est à cette maison qui s'appelle le Genitoi. Je ne vous mande rien que de vrai ; je hais et méprise les fausses nouvelles.

Vous voilà donc partie, ma fille; j'espère hien que vous m'écrirez de partout; je vous écris tou-jours. J'ai si bien fait que j'ai retrouvé un petit ami à la poste, qui prend soin de nos lettres. J'ai été ces jours-cl fort occupée à parer ma petite maison; Saint-Aubin y a fait des merveilles; j'y coucherai demain; je vous jure que je ne l'aime que parce qu'elle est faite pour vous; vous serez très-

Cestad dire de ches madame de La Fayette, où radast tous les jours M. de La Rochefoucauld, et sime temps la compagnie la plus choisie.

Cabrarlie du Plessis de Liancourt.

Ladame de Marans.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paul d'Escoubleau, marquis d'Alluye et de Sourdis, gouverneur de la ville d'Orléans, Orléanois et pays Chartrain.

Mandez-moi, je vous prie, ce qu'il y a entre la princesse d'Harcourt et vous; Brancas est désespéré de penser que vous n'aimez point sa fille: M. d'Usez a promis de remettre la paix partout; je serai bien aise de savoir de vous ce qui vous a mise en froideur.

Vous me dites que la beauté de votre fils diminne, et que son mérite augmente; j'ai regret à sa beauté, et je me réjouis qu'il aime le vin : voilà un petit brin de Bretagne et de Bourgogne, qui fera un fort bel effet, avec la sagesse des Grignan; votre fille est tout le contraire : sa beauté augmente, et son mérite diminue. Je vous assure qu'elle est fort jolie, et qu'elle est opiniatre comme un petit démon; elle a ses petites volontés et ses petits desseins; elle me divertit extrêmement; son teint est admirable, ses yeux sont bleus, ses cheveux noirs, son nez ni beau ni laid; son menton, ses joues, son tour de visage, très-parfaits; je ne dis rien de sa bouche, elle s'accommodera, le son de sa voix est jolie; madame de Coulanges trouvoit qu'il pouvoit fort bien passer par sa bouche.

Je pense, ma fille, qu'à la fin je serai de votre avis; je trouve des chagrins dans la vie qui sont insupportables; et, malgré le beau raisonnement du commencement de ma lettre, il y a bien d'autres maux qui, pour être moindres que les douleurs, se font également redouter. Je suis si souvent traversée dans ce que je souhaite le plus, qu'en vérité la vie me paroît fort désobligeante.

Quand le chevalier de Lorraine partit, il saisoit l'amoureux de l'Ange, et Monsieur le vouloit bien. Madame de Coëtquen n'a osé, dit-on, re-

prendre le fil de son discours. Madame de Roha a quitté la place; elle est logée à l'hôtel de Vitri et toute sa famille. J'attends des réponses de M. de Pomponne; nous n'avons point encore de premier président !!

251.

A la même.

A Paris, vendredi 6 mai 1672.

Ma fille, il faut que je vous conte : c'est une ndoterie que je ne puis éviter. Je fus hier à un sevice de M. le chancelier (Séguier) à l'Oratoire : œ sont les peintres, les sculpteurs, les musicienes les orateurs qui en ont fait la dépense; en un mi, les quatre arts libéraux. C'étoit la plus belle désration qu'on puisse imaginer : Le Brun avoit hi le dessein; le mausolée touchoit à la voûte, and de mille lumières et de plusieurs figures comnables à celui qu'on vouloit loner. Quatre appe lettes en bas étoient chargés des marques de a dignité, comme lui ayant ôté les honneurs aveh vie : l'un portoit son mortier , l'autre sa comme de duc , l'autre son ordre , l'autre les mans & chancelier. Les quatre Arts étoient éplorés et deslés d'avoir perdu leur protecteur : la Peintare, l Musique, l'Eloquence et la Sculpture. Quatre Vetus soutenoient la première représentation : la Force, la Justice, la Tempérance et la Religie Quatre Anges ou quatre Génies recevoient dessus cette belle ame. Le mausolée étoit encoreur de plusieurs anges qui soutenoient une chapeles dente, laquelle tenoit à la voûte. Jamais il mis rien vu de si magnifique, ni de si bien imagin; c'est le chef-d'œuvre de Le Brun. Toute l'égiétoit parée de tableau, de devise et d'embi qui avoient rapport aux armes, ou à la viedne celier; plusieurs actions principales y étoient pir tes. Madame de Verneuil • vouloit acheter 🕬 cette décoration à un prix excessif. Ils ont tou,

医电影

Þ

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Françoise de Brancas, femme d'Alphonse-Henri-Charles de Lorraine, prince d'Harcourt, et fille de Charles de Brancas, chevalier d'honneur de la reine Anne d'Autriche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Louise-Elisabeth Rouxel, fille du maréchal de Grancey.

<sup>&#</sup>x27; il s'agissoit de la place de premier présideté parlement de Provence, vacante par la meté M. d'Oppède.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Charlotte Séguier, sa fille, mariée ! à Mais lien de Béthune, duc de Sully; 2 à Henri de la bon, duc de Verneuil.

du d'en parer une galerie, et de laisser ne de leur reconnaissance et de leur ma-🕯 l'éternité. L'assemblée étoit belle et ils sans confusion ; j'étois auprès de M. de M. Colbert, de M. de Montmouth 1, or du temps du Palais-Royal, qui, par s'en va à l'amnée trouver le roi. Il un jeune père de l'Oratoire pour faire fanèbre ; j'ai dit à M. de Tulle (Masle faire descendre, et de monter e, et que rien ne pouvoit soutenir du spectacle et la perfection de la que la force de son éloquence. Ma fille, mme a commencé en tremblant, tout rembloit aussi; il a débuté par un acençal; il est de Marseille; il s'ap-; mais, en sortant de son trouble, dans un chemin si lumineux; il a si son discours ; il a donné au défunt des mesurées, il a passé par tous les ensats avec tant d'adresse ; il a si bien mis on jour tout ce qui pouvoit être admiré; traits d'éloquence et des coups de malpos et de si bonne grace, que tout le dis tout le monde, sans exception, s'en et chacun étoit charmé d'une action si si achevée. C'est un homme de vingtintime ami de M. de Tulle qui l'emmène asson diocèse : nous le voulions nommer r Mascaron; mais je crois qu'il surpassera Pour la musique, c'est une chose qu'on

uscaron, uommé à cet évêché en 1671. Lurel de Charles II, roi d'Angleterre, et ul fut décapité en 1885. Il avoit été amouladame Henriette, sœur de son père, et aoigne avec tant de vivacité le sentiment voit, qu'on l'obligea de retourner en An-

tit à Lucques, et fut élevé à Marseille; il at tencent Léné. Comme il seroit difficile poter à l'éloge que fait ici madame de ce jeune orateur, il suffira de dire qu'il l'àge de quarante-quatre ans, et que la de sa santé ne lui ayant point permis de les fonctions pénibles de la chaire, il s'é-à faire des conférences sur l'Ecriture qui ne laissa pas de lui faire une grande dans tous les lieux où il fut envoyé par du maréchal du Plessis-Praslin sont les ages imprimés qui restent d'un si excel-

ne peut expliquer. Baptiste (Lully) avoit fait un dernier effort de toute la musique du roi; ce beau Miserere y étoit encore augmenté; il y eut un Libera où tous les yeux étoient pleins de larmes : je ne crois point qu'il y ait une autre musique dans le ciel. Il y avoit beaucoup de prélats; j'ai dit à Guitaud: Cherchons un peu notre ami Marseille, nous ne l'avons point vu; je lui ai dit tout bas: si c'étoit l'oraison funèbre de quelqu'un qui fût vivant, il n'y manqueroit pas. Cette folie a fait rire Guitaud, sans aucun respect pour la pompe funèbre. Ma chère enfant, quelle espèce de lettre est-ce ceci? Je pense que je suis folle: à quoi peut servir une si grande narration? Vraiment, j'ai bien satisfait le desir que j'avois de conter.

Le roi est à Charleroi, et y fera un assez long séjour. Il n'y a point encore de fourrages, les équipages portent la famine avec eux : on est assez embarrassé dès les premiers pas de cette campagne : Guitaud m'a montré votre lettre, et à l'abbé, envoyez-moi ma mère. Ma fille, que vous êtes aimable! et que vous justifiez agréablement l'excessive tendresse qu'on voit que j'ai pour vous! Hélas! je ne songe qu'à partir, laissez-m'en le soin; je conduis des yeux toutes choses; et si ma tante prenoit le chemin de languir, en vérité, je partirois. Vous seule au monde me pouvez faire résoudre à la quitter dans un si pitoyable état; nous verrons : je vis au jour la journée, et n'ai pas encore le courage de rien décider; un jour je pars, le lendemain je n'ose; enfin vous dites vrai, il y a des choses bien désobligeantes dans la vie. Vous me priez de ne point songer à vous en changeant de maison; et moi, je vous prie de croire que je ne songe qu'à vous, et que vous m'êtes si extrêmement chère, que vous faites toute l'occupation de mon cœur. J'irai coucher demain dans ce joli appartement où vous serez placée sans me déplacer. Demandez au marquis d'Oppède, il l'a vu; il dit qu'il s'en va vous trouver. Hélas! qu'il est heureux! Adieu : ma belle petite; vous ètes au bout du monde; vous voyagez; je crains votre humeur hasardeuse : je ne me fie ni à vous, ni à M. de Grignan. Il est vrai que c'est une chose étrange, comme vous dites, de se trouver à Aix après avoir fait cent lieues, et au Saint-Pilon après avoir grimpé si haut. Il y a quelque-

<sup>1</sup> Le Saint-Pilon est une chapelle en forme de

fois dans vos lettres des endroits qui sont très-plaisants, mais il vous échappe des périodes comme dans Tacite; j'ai tronvé cette comparaison, il n'y a rien de plus vrai. J'embrasse Grignan et le baise à la jone droite, au-dessous de sa touffe ébourifée.

252

# A la même.

A Paris, vendredi 13 mai 1672.

Il est vrai, ma fille, que l'extrême heauté de Livry seroit bien capable de donner de la joie à mon pauvre esprit, si je n'étois accablee de la triste vue de ma tante, de la véritable envie que j'ai de partir, et de la langueur de madame de La Fayette, qui, après avoir été un mois à la campagne à se reposer, à se purger, à se rafraichir, revient comme un gardon : la première chose qui lui arrive, c'est la lièvre tierce avec des excès, qui la font rêver, qui la dévorent, et qui ne peuvent faire autre chose que la consumer, car elle est extrêmement maigre, et n'a rien dans le corps; mais, quoique je sois touchée de cette maladie, elle ne m'effraie point; celle de ma tante est ce qui m'embarrasse. Cependant fiez-vous à nous , laissez-nous faire ; nous n'irions de long-temps en Provence, si nous n'y allions cette année : quoique vous soyez en état de revenir avec moi, laissez-nous partir; et si la présence de l'abbé vous paroit nécessaire à donner quelque ordre dans vos affaires, profitez de sa bonne intention : on fait bien des choses en peu de temps ; avez pitie de notre impatience, aidez-nous à la soutenir, et ne croyez pas que nous perdions un moment à partir, quand même il en devroit conter quelque petite chose à la bienscance. Parmi tant de devoirs, vous jugez hien que je péris; ce que je fais m'accable, et ce que je ne tais pas m'inquiète. Ainsi le printemps qui me redonnerolt la vie n'est pas pour mai : Ah! ce n'est pas pour moi que sont faits les beaux jours! voilà ma chanson. Je fais pourtant de petites équipées de temps en temps, qui me soutiennent l'ame dans le corps.

dôme, hâtic sur la pointe du cocher de la Sainte-Haume. On n'y arrive qu'avec des peines infinies, et par un chemin pratiqué dans la montagne.

Je comprends fort bien l'envie que vous avez quelquefois de voir Livry; j'espère que vous en jouirez à votre tour ; ce n'est pas que M. d'Usez ne vous dise comme le roi s'est fait une loi de n'accorder aucune grace là-dessus; il vous dira ce qu'il lui dit; vous entendez bien ce que je veux dire; mais vous en jouirez, s'il plaît à Dieu, pendant la vie de notre abbé. Je me faisois conter l'autre jour ce que c'est que votre printemps, et ou se mettent vos rossignols pour chanter. Je ne vois que des pierres, des rochers affreux, ou des orangers et des oliviers dont l'amertume ne leur plait pas : remettez-moi votre pays en honneur. J'approuve fort le voyage que vous faites; je le crois divertissant; le bruit du canon me paroît d'une dignite de convenance; il y a quelque chose de romanesque à recevoir partout sa princesse avec cettesorte de maguilleence : pour des étrangers et des princes Trasibules qui arrivent à point nonnné, je ne crois pas que vous en ayez beaucoup : voilà ce qui manque à votre roman; cette petite circonstance u'est pas considérable. Vous deviez bien me mander qui vous accompagne dans cette promenade. M. de Mustel' a écrit ici qu'il vous recevroit comme la reine de France. Je trouve fort plaisante la belle passion du genéral des galères : quand il vondra joner l'homme saisi et suffoqué, il n'aura guère de peine; de la façon dont vous me le représentet. il crèvera aux pieds de sa maîtresse : il me panil que vous êtes mieux ensemble que vous n'e ier. je comprends qu'à Marseille il m'aime fort tendrement.

Vos lettres sont envoyées fidèlement : vons pourriez m'en adresser davantage, sans craindre de m'incommoder. Mais pourquoi ne m'avez - vous point mandé le sujet de votre chagrin de l'autre jour; j'ai peusé à tout ce qui peut en donner dam la vie; depuis votre dernière lettre, je me renferme à comprendre qu'on vous fait des mechancetés, je ne puis les deviner, et je ne vois pout d'où elles peuvent venir. La Marans a d'autre affaires; vous êtes loin , vous ne l'incommodez au rien; sa sorte de malice ne va point à ces chanclà, où il faut du soin et de l'application; vous de-

Commandant la marine à Toulon.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Louis-Victor de Roche, houart, duc de Visse frère de madame de Montespan; il étoit extrémes gros.

rriez bien m'éclaireir là-dessus. Mais, bon Dien! que peut-on dire de vous? Je ne puis en être en peine, étant persuadée, comme je le suis, que ce qui est faux ne dure point; quand vous voudrez, ma chère enfant, vous m'instruirez mieux que vous n'avez fait.

M. de Turenne est parti de Charleroi avec vingt mille hommes: on ne sait encore quel dessein il a. Mon fils est toujours en Allemagne; il est vrai que desormais on sera bien triste en apprenant des nouvelles de la guerre. On craint que Ruyter, qui, conune vous le savez, est le plus grand capitaine de la mer. n'ait combattu et battu le comte d'Estrées dans la Manche. On sait très-peu de nouvelles icl; on dit que le roi ne veut pas qu'on en cerive: il faut espérer au moins qu'il ne nous cachera pas ses victoires.

Je donnai hier à diner à La Troche, à l'abbé Amanid . à M. de Varennes, dans ma petite maiun. que j'aime, parce qu'il semble qu'elle n'ait été laite que pour me donner la joie de vous y recevoir lous deux. Depuis que j'ai commencé cette lettre, jai vu le Marseille; il m'a paru doux comme un mouton; nous ne sommes entrés dans aucune controverse; nous avons parlé des merveilles que nous bruns, M. d'Usez et moi, pour cimenter une bonne pars. Je ne souffrirois pas aisément le retour de malame de Monaco, sans l'espérance de vous ramener aussi : mon bon naturel n'est point changé. le sais, à n'en pouvoir douter, que la Marans craint votre retour au-delà de tout ce qu'on craint le plus; - pez persuadée qu'elle l'empêcheroit, si elle pouvan : elle ne sauroit soutenir votre présence. Si vous voltez me dire un petit mot de plus sur les méchan-🤲 qu'on vous a faites, peut-être vous pourrois-je nancs de grandes lumières pour découvrir d'où eles vicanent. Vous avez de l'obligation à Laurude; ce n'est point un écriveux; mais il parolt se ami en toute occasion; il a dit des merveilles · U. de Marseille, et l'a plus embarrassé que tous ontres. M. d'Irval est parti pour Lyon, et puis Vense : l'equipage de Jean de Paris n'étoit qu'un ane dans un chausson au prix du sien. Il dit de vous, tanto l'odiero, quanto l'amai: il prétend que vous l'avez meprisé. M. de Marseille mande qu'ils sont partis le 10 pour une grande expedition: M. de Tureune a marché le premier avec vingt mille hommes.

#### 255 \*\*

De madame DE SÉVIGNÉ au comte DE BUSSY.

A Paris, ce 16 mai 1672.

Il faudroit que je fusse bien changée pour ne pas entendre vos turlupinades, et tous les beaux endroits de vos lettres. Vous savez bien, monsieur le Comte, qu'autrefois nous avions le don de nous entendre avant que d'avoir parlé. L'un de nous répondoit fort bien à ce que l'autre avoit envie de dire; et si nons n'enssions point voulu nous donner le plaisir de prononcer assez facilement des paroles, notre intelligence auroit quasi fait tous les frais de la conversation. Quand on s'est si bien entendu, on ne peut jamais devenir pesant. C'est une jolie chose à mon gré que d'entendre vite, cela fait voir une vivacité qui plait et dont l'amour-propre sait un gré nompareil. M. de La Rochefoncauld dit vrai dans ses Maximes : Nous aimons mieux ceux qui nous entendent bien, que ceux qui se font écouter. Nous devons nous aimer à la pareille, pour nous être toujours si bien entendus. Vons dites des merveilles sur l'affaire des maréchaux de France, je ne saurois entrer dans le procès, je suis toujours de l'avis de celui que j'entends le dernier. Les uns disent oui, les autres disent non, et moi je dis oui el non; vous souvenez-vous que cela nous a fail rire à une comédie italienne? Je vous prie de parler toujours de moi à tous venants, et de ne pas perdre le temps de donner quelques petits traits de votre façon au panégyrique que fait de moi la marquise de Saint-Martin. Soyez alerte, et vous placez entre deux périodes avec autant d'habileté, qu'elle a de facilité à parler.

Nous ne savons ici ancunes nouvelles. Le roi marche, on ne sait où. Les desseins de S. M. sont cachés, comme il le souhaite. Un officier d'armée mandoit l'autre jour à un de ses amis qui est ici : Je vous prie de me mander si nous allons assieger Maëstricht, ou si nous allons passer l'Issel.

<sup>&#</sup>x27;Amiral de la république de Hollande.

Pleas Antoine de Mesmes, comte d'Avaux, sciler alreal, connu d'abord dans la société sous le le M. d'Irral.

Je vous assure que cette campagne me fait peur. Cenx qui ne sont point à la guerre, par leur malheur plutôt que par leur volonté, ne me paroissent point malheureux. Une marque que le roi n'est pas fatigué de vos lettres, c'est qu'il les lit: il ne se contraindroit pas. Adieu, Comte, je suis fort aise que vous aimiez mes lettres, c'est un signe que vous ne me halssez pas. Je vous laisse avec notre ami.

### De M. DE CORBINELLI.

J'ai bien dans la tête de refaire encore un voyage en Bourgogne, Monsieur, je meurs d'envie de discourir de toutes sortes de choses avec vous : car ce que j'ai fait en passant a été trop précipité. Je n'ai pas laissé de bien profiter de la lecture de ces endroits que vous m'avez montrés. J'en ai l'esprit rempli ; car personne à mon gré ne dit de si bonnes choses, ni si bien que vous. Vous savez que je ne suis point flatteur. Gardez toujours bien cette divine manière que vous avez au suprême degré, qui est celle d'un homme de qualité, et qui plaît au dernier point; je veux dire, d'avoir toujours plus de choses que de paroles, et de ne pas dire un mot superflu. Ce n'est pas pour faire tomber à propos le précepte d'Horace que je vous dis cela : car je suis homme à dire un précepte hors de propos, et seulement pour montrer que je le sais, si la fantaisie m'en prenoit : il y a long-temps que vous me connoissez sur ce pied-là. Voici donc le précepte que vous suivez mieux que personne, à mon gré. Horace parle du genre d'écrire appelé satire, sous lequel il entend un certain discours agréable, et des réflexions utiles et douces sur les mœurs, tant bonnes que mauvaises : et voici comment il dit qu'il les faut faire. Ce n'est pas assez, dit-il de faire rire, quoique ce soit un très-grand talent.

Ergo non satis est risu diducere rictum Auditoris: et est quædam tamen hle quoque virtus.

Il faut encore, dit-il: écrire ou parler bref, et ne pas dire plus de paroles que de choses, afin que nos pensées se voient tout d'un coup, et qu'elles ne soient point enveloppées dans un tas de paroles qui les offusquent.

Est brevitate opus, ut curat sententia, neu se Impediat verbis lassas onerantibus aures. De plus, il ne faut pas être ni toujours grave et sévère, ni toujours plaisant dans nos discours :

Et sermone opus est modè tristi, supè jocoso.

Il ne faut pas même ni toujours argumenter les preuves en main, comme un orateur, ni aussi n'être que dans les agréments de l'éloquence des poètes, qui ne songent qu'à divertir et à plaire, et non pas à profiter.

Defendente vicem modò rhetoris atque poeta.

De plus, il faut quelquesois n'être rien de tout cela, mais simplement un galant, homme, qui parle sans trop d'ordre ni de règle, et qui ne laine pas de charmer par sa négligence, qui ne pouse jamais trop avant tout son esprit, qui supprime souvent mille belles choses qui lui viennent en soule sur son sujet, parce qu'il ne vant point parottre bel esprit.

– Interdum..., parcentis viribus, atque Extenuantis eas consultò.

Voilà, Monsieur, sur mon Dieu et sur mon hanneur, ce qu'il me paroît que vous observez mient que personne que je connoisse. Je la dis incessamment parmi nos savants. Si je vais à Bussy, je vent lire avec vous les satires et les épltres d'Horace, et vous demeurez d'accord qu'il n'y a que lui dans les siècles à venir qui soit incomparable. Voici le caractée qu'en fait Perse.

Omne vafer vitium ridenti Flaccus amico Tangit, et admissus circum pracordia ludit.

Madame de Sévigné me charge de l'éloge de ves épltres. En vérité, Monsieur, elles mériteroiest qu'Ovide le fit lui-même, par reconnoissance de se voir si fort embelli.

254. \*\*

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Chaseu, ce 25 mai 1672.

Je vois bien, ma belle cousine, que vous avec cela de commun avec beaucoup d'honnêtes gene qu'il vous faut louer pour avoir du plaisir de vous parce que je vous assurai, il y a quelque temps, de l'agrément que j'avois trouvé dans une de vos lettres . vous venez d'en remplir toute celle-ci. Je sais bien qu'il faut avoir de l'esprit pour bien écrire, qu'il faut être en bonne humeur, et que les matières soient heureuses : mais il faut surtout que l'on y croie que les agréments qu'on aura ne seront pas perdus; et sans cela, l'on se néglige. En vérité, rien n'est plus beau ni plus joli que votre lettre: car il v a bien des choses du mellleur sens du monde, ecrites le plus agréablement. Je demeure d'accord avec vous que nous nous devons aimer. Personne ne sait si hien que moi ce que vous valez; ni ce que r vaux, que vous. Nous nous aimons aussi, ce me emble, et cela durera toujours, pourvu que nous a'ayons pas plus de confiance en autrui qu'en nousmèmes; pour moi, je vous réponds de résister aux tentations de vos ennemis plus qu'à celles du diable. Nous ne savons aucunes nouvelles, parce que con-seulement les desseins sont fort cachés, mais, après même qu'ils sont découverts, on ne veut pas qu'on les mande ; passe pour le premier, il estjuste, es secrets éventés réussissent rarement; pour le second. il est inutile et malin. Vous avez raison de dire que cette campagne fait peur. Je crois, comme rous, qu'elle sera terrible; et voilà comme je les sune : si j'y étois, je prétendrois acquérir de la rloire ou mourir; et, n'y étant pas, la fortune me detrompera de bien des gens que je n'aime point. Vous savez que les speciateurs sont cruels; et je suus apprends que les spectateurs malheureux sont mile fois plus cruels que les autres. Je ne demande bieu que la conservation du roi, de Monsieur, de M. le prince, de M. le duc, et d'un petit nombre d'amis. Après cela, je ne trouve pas mauvais que les Hollandois se défendent en gens d'honneur; mis je venxà la fin que le roi prenne leursplaces; ra j'al soin de la réputation de mon maître aussi len que de sa vie. Adieu, ma belle cousine, je vous saue que je vous trouve fort aimable, et que je rous aime fort aussi.

### A. M. DE CORBINELLI.

Vous me réjouissez fort, Monsieur, de me dire pai de l'air d'Horace. Si cela est, c'est à la sture à qui j'en ai l'obligation, car je ne l'ai jamis m. Je ne sais pas si c'est à cause de la res-

semblance, que ce qu'il dit me touche extrêmement; mais rien ne me touche davantage. Ma modestie m'empêchera pourtant désormais de lui donner beaucoup de louauges, de peur que vous ne croyiez que je me loue sous son nom, comme on fait quelquefois quand on estime un homme contre qui l'on s'est battu. Cependant il faut encore que je vous dise, pour la dernière fois, qu'Horace me charme; mais que, s'il voyoit le commentaire que vous faites de lui, il en seroit charmé; mon Dieu, que vous l'entendez bien, et que vous l'expliquez agréablement. Si le roi pensoit sur cela ce que je pense de vous, je suis assuré qu'il vous feroit lire Horace à monseigneur le Dauphin, et peut-être à lui-même.

## 255. \*\*

De madame de Sévigné à madame de Guignan.

A Paris, lundi 16 mai 1672.

Votre relation est admirable, ma fille · je crois lire un joli roman , dont l'hérome un est extrêmement chère. Je prends un grand intérêt à toutes ses aventures; je ne puis croire que cette promenade dans les plus beaux lieux du monde, dans les délices de tous vos admirables parfums, reçue partout comme la reine, ce morceau de votre vie si extraordinaire et si nouveau, et si loin de pouvoir être ennuyeux; je ne puis croire que vous u'y trouviez du plaisir ; et , quoique votre cœur me souhaite quelquefois, je suis assurée que vous vous êtes laissé divertir, et j'en ai une véritable joie. Si vous avez eu cette année le même dessein que l'autre, de vous éloigner de moi, vous avez encore mieux réussi. Pour moi je n'ai pas fait de mon côté les mêmes pas ; et j'ai dessein d'en faire de bien opposés à ceux que je sis; soyez sure, ma sille, que vous me verrez à Grignan; laissez-moi conduire cette résolution : il y a bien de la témérité à répondre ainsi de ses actions ; mais comme il est toujours sous-entendu que la Providence est la maitresse, en attendant qu'elle se déclare, on peut prendre la liberté de dire au moins ses volontés.

Je verrai madame de Martel; la réception que son mari vous a faite mérite bien cette politesse.

<sup>&#</sup>x27; Il commandoit dans le port de Marseille.

Je reçois avec plaisir tontes vos petites lettres de recommandation; il y a toujours la marque de l'ouvrière, qui ne peut jamais ne me pas plaire. Mon fils me donne souvent de ses nouvelles : j'ai le cœur affligé de la guerre, ils vont joindre l'armée du roi. On parle du siège de Maëstricht; cela est un pen moins épouvantable que le passage de l'Issel. En vérité on tremble en recevant des lettres ; et ce sera bien pis dans quinze jours. M. de La Rochefoucauld et moi nous nous consolons, et nous nous affligeons ensemble; il a trois ou quatre fils, où son cour s'interesse bien tendrement. Madame de Marans vint hier chez madame de La Fayette; elle nous parut d'une noirceur, comme quand on fait un pacte avec le diable, et que le jour approche de se livrer : il y a bien quelque douleur profonde pour un guerrier ' qui ne la regrette pas. Je ne finirois point de vous dire les amitiés de M. de La Rochefoucauld, combien il aime à parler de vous, à me faire lire quelquesois des endroits de vos lettres : c'est l'homme le plus aimable que j'aie jamais vu. Madame de La Favette me prie fort aussi de vous parler d'elle, sa santé n'est jamais bonne, et cependant elle vous mande qu'elle n'en aime pas mieux la mort; au contraire. Pour moi, j'avoue qu'il y a des choses désagréables dans la vie; mais je n'en suis pas encore si dégoûtée que votre philosophie pourroit le souhaiter : vous aurez bien de la peine, ma petite, à m'ôter cette fantaisie de la tête.

Vous aurez su des nouvelles de M. de Coulanges par lui-même , et comme ils ont vu M. de Vivonne à son passage, et comme ils passent doucement leur vie avec le marquis de Villeroi. Ma pauvre tante est toujours très-mal; c'est un objet de tristesse qui fait fendre le cœur. Notre abbé vous embrasse. La Mousse vous honore; ils prétendent bien voir votre Provence; pour moi, je ne demande qu'à vous voir; et quoi encore? à vous voir, et toujours à vous voir. Valcroissant a mandé ici qu'il vous a voit voe à Marseille, et que vous y étiez beaucoup plus belle qu'un ange :gardez-moi bien toute cetté beauté. Votre fille est aimable, je crois que ju vous la

mènerai; mais j'observeral tout ce qui sera nécessaire point ne la point hasarder : on ne me fera jamais croire qu'on n'aime point sa fille, quand elle est jolie.

Je ne sais point de nouvelles; mes lettres sont bien ennuyeuses auprès des vôtres. Je ne pouvois jamais mieux faire que d'envoyer à M. de Pomponne ce que vous m'écriviez de si bon sons sur l'affaire de Marseille. Votre président de Bouc me voit quelquefois; je ne crois pas que ce soit lui qui ait inventé la poudre à canon, ni l'imprimerie. Je ne sais quand vous aurez un premier president; hors les Provençaux, on trouve peu de gens qui désirent cette place. Madame de Coëtquen a en la rougeole; madame de Sully s'en va à Sully avec son mari; madame de Verneuil est à Rôny avec le sien; madame de Castelnau est avec madame de Louvigny : la marechale (de Castelnau) est seule. comme une tourterelle. D'Hacqueville s'en va en Bretagne. Si vous avez envie de savoir autre chose, mandez-le-lui , car, pour nous , notre vie est triste et languissante. On croit que Maëstricht est investi; rien n'est encore assuré. Adieu, mon ance, je vous baise, et vous embrasse avec une lendresse qui ne peut recevoir de comparaison.

256. \*\*

A lameme.

A Paris, vendredi 20 mai 1672.

Je comprends fort bien, ma fille, et l'agrémente et la magnificence, et la dépense de votre voyage; je l'avois dit à notre abbé comme une chose pe sante pour vous : mais ce sont des nécessites; il faut cependant examiner, si l'on veut bien courir le hasard de l'abyme ou conduit la grande depense : nous en parlerons. Il n'importe guère d'avoir de repos pour soi-même, quand on entre ventablement dans les intérêts des personnes qui nous suit chères, et qu'on sent tous leurs chagrius peut-êre plus qu'elles - mêmes, c'est le moyen de n'avoir guère de plaisirs dans la vie, et il faut être blem enragée pour l'aimer autant qu'on falt; pe du la même chose de la sante; j'en ai beaucoup, mais à quoi me sert-elle? à garder ceux qui n'en ont pout-

M. le due, depuis M. le prince. Elle en avoit un enfant.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. et madame de Coulanges étoient à Lyon dans re temps-là.

La fièvre a repris traftreusement à madame de La Fayette; ma tante est bien plus mal que jamais; elle s'en va tous les jours : que fais-je? je sors de chez ma tante, et je vais chez cette pauvre l'ayette; et puis je sors de chez La Fayette pour revenir chez ma tante. Ni Livry, ni les promenades, ni ma julie maison, tout cela ne m'est de rien : il faut pourtant que je coure à Livry , un moment ; car je n'en puis plus. Voilà comme la Providence partage les chagrins et les manx; après tout, les miens ne sont rien en comparaison de l'état où est ma panyre tante. Ah! noble indifférence, où êtes-vous? Il ne faut que vous pour être heureuse, et sans vous, tout est untile : mais, puisqu'il faut souffrir de quelque facon que ce soit, il vaut encore mieux souffrir parla que par les autres endroits. J'ai vu madame de Martel chez elle, et je lui ai dit tout ce que vous purvez penser ! son mari lui a écrit des ravissements de votre heauté; il est comblé de vos politoses; il vous loue et vous admire : sa femme m'emit venue chercher pour me montrer cette leure; je la trouvai ensin, et je vous acquittai de bont. Rien n'est plus romanesque que vos fêtes sur b mer, et vos festins dans le Royal-Louis, ce vaiscan d'une si grande réputation. Le véritable Las est en chemin avec toute son armée; les lettres ne disent rien de positif, par la raison qu'on ne sait point ou l'on va. Il n'est plus question de Mastricht; on dit qu'on va prendre trois places, l'une sur le Rhin, l'autre sur l'Issel, et la troiweme tont auprès; je vous manderai leurs noms, quand je les saurai. Rien n'est plus confus que toutes les nouvelles de l'armée : ce n'est pas faire weonr que d'en mander, ni de se mêler de devier et de raisonner. Les lettres sont plaisantes à war; vous jugez bien que je passe ma vic avec des pro qui ont des fils assez bien instruits; mais il et vrai que le secret est grand sur les intentions de ta Majeste. L'autre jour un homme de bonne maion ecrisont à un de ses amis. Je vous prie de me mender ob nous allons, et si nous passerous l'Issel, m si nous assiègerons Maestricht. Vous pouvez jecer par-là des lumières que nous avons ici. je son assure que le cour est en presse. Vous êtes bearense d'avoir votre cher mari en sureté, qui n'a fautre fatigue que de voir toujours votre chien de

visage dans une litière vis-à-vis de lui : le pauvre homme! Il avoit raison de monter quelquefois à cheval pour l'éviter; le moyen de le regarder si long-temps! Hélas! il me souvient qu'une fois, en revenant de Bretagne, vous étiez vis-à-vis de moi; quel plaisir ne sentois-je point de voir toujours cet aimable visage? Il est vrai que c'étoit dans un carrosse; il faut donc qu'il y ait quelque malédiction sur la litière.

Madame du Pul-du-Fou ne vent pas que je mène ma petite enfant : elle dit que c'est hasarder, et làdessus, je rends les armes : je ne vondrois pas mettre en péril sa petite personne; je l'aime toutà fait ; je lui ai fait couper les cheveux ; elle est coiffée hurluberlu, cette coiffure est faite pour elle: son teint, sa gorge, tout son petit corps est admirable; elle fait cent petites choses, elle parle, elle caresse, elle bat, elle fait le signe de la croix, elle demande pardon, elle fait la révérence, elle baise la main, elle hausse les épaules, elle danse, elle statte, elle prend le menton; enfin elle est jolie de tout point ; je m'y amuse des heures entières ; je ne veux point que cela meure. Je vous le disois l'autre jour, je ne sais point comme l'on fait pour ne point aimer sa fille.

257.

A la même.

A Paris, lundi 23 mai 1672.

Mon petit ami de la poste ne se trouva pas hier à l'arrivée du courrier, de sorte que mon laquais ne rapporta point mes lettres; elles sont par la ville; je les attends à tous les moments, et j'espère les avoir avant que de faire mon paquet. Ce retardement me déplait beaucoup; mon petit nouvel ami m'en demande excuse, mais je ne lui pardonne pas; en attendant, ma fille, je m'en vais causer avec vous. J'ai vu ce matin M. de Marignanes ;

Allusion à la sin du troisième acte de Tartufe.

<sup>3</sup> On assure que deux personnes qui, en s'almant beaucoup, entreprendroient un voyage un peu long dans la même litière, finiroient par se hair le plus fenneliement du monde

franchement du monde.

Doseph-Gaspard Couet, marquis de Marignanes, mort en 1692.

je l'ai pris pour M. de Maillanes; je me suis embarrassée; enfin, pour avoir plus tôt fait, je l'ai prié de me démèler ces deux noms; il l'a fait en galant homme; il a compris qu'il est très possible que je me confonde; il m'a remise; il est très content de moi, et moi très contente de lui. Il a vu votre fille; il dit que son frère est beau comme un ange, et vous comme deux. Il admire votre esprit, votre personne, il adore M. de Griguan.

Je d nai hier chez La Troche avec l'abbé Arnauld et madame de Valentiné : après diné nous eumes le Camus, son fils et Itier : cela fit une petite symphonie très parfaite : ensuite arrive mademoiselle de Grignan avec son écuyer, c'étoit Benulieu : sa gouvernante, c'étoit Hèlene; sa femme de-chambre, c'étoit Marie; son petit laquais, c'étoit Jaquot, fils de sa nourrice; et la nourrice avec ses habits des dimanches; c'est la plus aimable femme de village que j'aie jamais vue : tout cela parut beaucoup: on les envoya dans le jardin, on les regarda fort : j'aime trop tout ce petit ménagelà. Madame du Pui-du-Fou m'a brouillé la tôte, en ne voulant pas que je mène ma petite enfant; car, après tout, les enfants de la nourrice ne me plaisent point auprès d'elle, et je connois dans son visage que jamais elle ne passera l'été ici, sans en mourir d'ennui. Mais, ma fille, il est question de partir : un jour nous disons, l'abbé et moi, allonsnous-en, ma tante ira jusqu'à l'automne, voilà qui est résolu : le jour d'après nous la trouvons si extrêmement bas, que nous nous disons, il ne faut pas songer à partir, ce seroit une barbarie, la lune de mai l'emportera; et ainsi nons passons d'un jour à l'autre, avec le désespoir dans le cœur : vous comprenez bien cet état, il est cruel : ce qui me feroit souhaiter d'être en Provence, ce seroit afin d'être sincèrement affligée de la perte d'une personne qui m'a toujours été si chère; et je sens que si je suis ici, la liberté qu'elle me donnera m'ôtera une partie de ma tendresse et de mon bon naturel. N'admirez-vous point la bizarre disposition des choses de ce monde, et de quelle manière elles viennent croiser notre chemin? Ce qu'il y a de certain, c'est que de quelque manière que ce puisse être, nous irons cet été à Grignan. Laissez-nous démèler toute cette triste aventure, et soyez assurée que l'abbé et moi nous sommes plus près d'offenser la bienseance, en partant trop tôt, que l'amitié

que nons avons pour vous, en demeurant sans néressité. Voilà un billet de l'abbé Arnauld, qui vous apprendra des nouvelles : son frère ', en partant, le pria de me faire part de celles qu'il lui manderoit ; la première page est un ravandage de rien pour choisir un jour afin de diner chez M. d'Harouis: on fait du mieux qu'on peut à cet abbé Arnauld; il n'est pas souvent à Paris , et l'on est aise d'obliger les gens de ce nom-là. Il me pria l'antre jour de lui montrer un morceau de votre style : son frère lui en a dit du bien; en le lui montrant, je fus surprise moi-même de la justesse de vos périodes, elles sont quelquefois harmonieuses; votre style est devenu comme on le peut souhaiter, il est fait et parfait, vous n'avez qu'à continuer, et vous bien garder de vouloir le rendre meilleur.

Voilà dix henres, il faut faire mon paquet : je n'ai point reçu votre lettre : j'ai passé à la poste, mon petit homme m'a fait beaucoup d'excuse; mais je n'en suis pas plus riche; ma lettre est entre les mains des facteurs, c'est-à-dire la mer à hoire. Je la recevrai demain, et n'y ferai réponse que vendredi. Adieu, ma chère enfant; vous dirai-je que je vous aime? il me semble que c'est une chose inutile, vous le croyez assurément; croyez-le donc, ma chère enfant, et ne craignez point d'aller trop avant; si je n'avois point le cour triste, je vous porterois de jolies chansons: M. de Grignan les chanteroit comme un ange. Je l'embrasse très tendrement, et vous encore plus de mille fois.

258.

A la même.

A Paris, vendredi 27 mai 1072.

Vous ne devez souhaiter personne pour faire des relations; on ne peut les faire plus agréablement que vous. Je crois de votre Provence toutes les merveilles que vous m'en dites; mais vous satez très bien les mettre dans leur jour; et si le bean pays que vous avez vu pouvoit vous témoigner les

<sup>4</sup> M. de Pomponne.

<sup>3</sup> Il demeuroit à Angers, auprès de son oncie Henri Arnault, évêque d'Angers.

obligations qu'il vons a, je suis assurée qu'il n'y manqueroit pas. Je crois qu'il vous diroit aussi l'éconnement où il doit être de votre dégoût pour ces divines senteurs; jamais il n'a vu personne s'en restaurer sur un panier de fumier. Rien n'est plus extraordinaire que l'état où vous avez été; et cependant, ma fille, je le comprends, la chose du monde la plus malsaine, c'est de dormir parmi des oleurs; tous les excès sont fâcheux, et les meilleures choses sont dégoûtantes quand elles sont jetees à la tête : ah! le beau sujet de faire des rédexions! votre oncle de Sévigné craindra bien pour votre saint, jusqu'à ce qu'il ait compris cette vénte. Vous me disiez l'autre jour un mot admirable la-dessus, qu'il n'y a point de délices qui ne perdent ee nom, quand l'abondance et la facilité les accompagnent. Je vous avoue que j'ai une extrême envie de faire cette épreuve; comment vous y prendrez-vous pour me faire voir un petit morceau de to pays enchantés?

Je comprends la joie que vous aurez eue de voir mailanne de Monaco, et la sienne aussi : hélas! vos aurer bien cause; elle ouvre assez son cœur sur les chapitres même les plus délicats : je serai fort aise si vous me mandez quelque chose des snjets de votre conversation. Notre d'Hacqueville est ravi que vous ayez fait cette jolie course, il s'en va en Bretagne; il a vu votre lettre, et Guitaud, et M. de La Rochefoucauld. Ils sont tous fort contents de votre relation, mais sur-tout de l'histoire traripie; elle est contée en perfection : nous avons pur que vous n'ayez tué cette pauvre Diane pour bire un beau dénouement : nous voulons pourtant vo en croire, et vous remercier d'avoir fait chaser l'amant de votre chambre; si vous l'aviez fait yeer dans la mer, vous auriez encore mieux fait : a larbarie est fort halssable, et le mauvais goût liane nous console quasi de sa mort : son ame émut bien revenir à l'exemple de celle de M. de h..... Je vous ai mandé la mort de ce dernier : le voulut point se confesser, et envoya tout diable, et lui après : son corps est en dépôt Sunt-Nicolas : le peuple s'est mis dans la tête que name revient la nuit tout en feu dans l'église; fil crie, qu'il jure, qu'il menace; et là-dessus ils dent jeter le corps à la voirie, et assassiner le ne qui l'a reçu. Cette folie est venue à tel point, il a fallu ôter le corps habilement de la chapelle, et faire venir la justice pour défendre de faire insulte au curé. Voilà qui est tout neuf d'hier au matin, mais cela n'est pas digne de déchausser votre histoire amoureuse.

Nous attendons demain notre petit Coulanges. Je suis très-ennuyée de n'avoir point de lettres de mon fils; il y a un tel dérangementau commerce de l'armée, qu'on n'en reçoit quasi que par des courriers extraordinaires. Je ne sais nulle nouvelle aujourd'hui; je hais tant de dire des faussetés, que j'aime mieux ne rien dire : ce que je vous mande est toujours vrai, et vient de bon lieu. Je m'en vais présentement à Livry, j'y mène ma petite enfant ct sa nourrice, et tout le petit ménage; je veux qu'ils respirent cet air de printemps : je reviens demain, ne pouvant quitter ma tante plus longtemps; et pour la petite, je l'y laisserai quatre ou cinq jours; je ne puis m'en passer ici : elle me réjouit tous les matins. Il y a si long-temps que je n'ai respiré et marché, qu'il faut que j'aie pitié de moi un moment aussi bien que des autres. Je me prépare tous les jours ; mes habits se font ; mon carrosse est prêt il y a huit jours; enfin, ma fille, j'ai un pied en l'air, et si Dieu nous conserve notre pauvre tante plus long-temps qu'on ne croit, je ferai ce que vous m'avez conseillé, c'est-à-dire je partirai dans l'espérance de la revoir.

Ecrivez à M. de Laon qui enfin est cardinal; vous pourrez comprendre sa joie, si vous savez qu'il n'a jamais souhaité que cette dignité ; je viens de lui écrire. M. d'Haroufs s'en va en Bretagne ; ilemmène d'Hacqueville et notre ami Chésières, qui désormais sera plus Breton que Parisien. Le comte des Chapelles m'a écrit de l'armée : il me prie de yous faire cing cent mille compliments; ildit qu'hier, je ne sais quel jour c'étoit que son hier, il s'étoit trouvé dans une compagnie de grande conséquence, où votre mérile, votre sagesse, votre beanté, avoient été élevés jusqu'au-dessus des nues, et que même on y avoit compris le goût et l'amitie que vous avez pour moi. Si cette fin est une flatterie, elle m'est si agréable que je la reçois à bras ouverts.

<sup>&#</sup>x27; César d'Estrées, qui étoit cardinal in petto de la promotion du mois d'août de l'année 1671, ne fut déclaré qu'en ce temps-là.

je l'ai pris pour M. de Maillanes; je me suis embarrassée; enfin, pour avoir plus tôt fait, je l'ai prié de me démêler ces deux noms; il l'a fait en galant homme; il a compris qu'il est très possible que je me confonde; il m'a remise; il est très content de moi, et moi très contente de lui. Il a vu votre fille; il dit que son frère est beau comme un ange, et vous comme deux. Il admire votre esprit, votre personne, il adore M. de Grignan.

Je d nai hier chez La Troche avec l'abbi \rnauld et madame de Valentiné : après diné nous eûmes le Camus, son fils et Itier: cela fit une petite symphonie très parfaite : ensuite arrive mail moiselle de Grignan avec son écuyer, c'étoit B. lieu; sa gouvernante, c'étoit Hélène; sa fde-chambre , c'étoit Marie ; son petit laquai-Jaquot, fils de sa nourrice; et la norses habits des dimanches; c'est la 1º .. .. femme de village que j'aie jamais v . . . . . . parut beaucoup: on les envoya 1.8.64 les regarda fort : j'aime trop tou! ...t + #5 : là. Madame du Pui-du-Fou m' N. Hills en ne voulant pas que je no a nènecar, après tout, les enfant-🌊 tes-bien plaisent point auprès d'el' , reauté de visage que jamais elle i .as avez vu ; mourir d'ennui. Mais .. out est plein partir : un jour not. es point encore nous-en, ma la 👡 u 🐯 petits buisqui est résolu · matth. si extrêmente ... .v avry: vous vous faut pas son ....ant si dévot, qui lune de . a čte; je disois qu'il d'un jou , ne d'eau ; la dévotion VOUS ( .... ant il se donna cinq ou me fe , which are the ten en sang, afin udien de sa chambre; on per .a cet etat : Hé! mon Dieu! qu: 👡 પ્રાથમ .' ct qui vous a maltraité te , at a froidement, c'est que je Lu , ....be evanoui, on le conche, on uouve très-blessé; on le guérit ap wine, et puis ils l'ont renvoyé secute. Si vous ne trouvez pas cette www. vous n'avez qu'à le dire, anni di relle de madame Paul\*, qui

an de mattre Paul, jardinier de Livry,

que nous avons pe qui s'est amourachée d'un cessité. Voilà un \_ -inq ou de vinct-ix anapprendra des e air faire le jardin : vraiment i le pria de tosage : cette femme l'épouse ; es roit; la paril est fou; il la battra comme a menacée; n'importe elle veu! choisi: je n'ai jamais vu tant de passion : on fa il n s plus violents sentiments qu'on puisse 40 mais ils sont croqués comme les grosses s: toutes les couleurs y sont , il n'y auroit setaler. Je me suis extrêmement divertie unter sur ces caprices de l'amour ; je me suis .r.yeemoi-même voyant de tels attentats. Quelle svience! s'attaquer à madaine Paul ; c'est-à-dire : Jaustère, l'antique et grossière vertu; où trouvera-t-on quelque sûreté?

Voità de belles nouvelles, ma chère enfant, an lieu de vos aimables relations.

Madame de La Fayette est toujours languissante; M. de La Rochefoucauld toujours éclopé ; nous faisons quelquefois des conversations d'une tristesse qu'il semble qu'il n'y ait plus qu'à nous enterra. Le jardin de madame de La Fayette est la plus jolie chose du monde , tout est fleuri , tout est parfumé; nous y passons bien des soirées, car la pauvre femme n'ose aller en carrosse ; nous vous souhaiterions bien quelquefois derrière une palissade post entendre certains discours de certaines terres isconnues que nouscroyons avoir découvertes. Enfit, ma fille, en attendant ce jour heureux de mon départ, je passe du faubourg au coin du feu de 🖦 tante, et du coin du feu de ma tante à ce pauve faubourg. Je vous prie de ne pas oublier M. d'Herouis dont le cœur est un chef-d'œuvre de perfection, et qui vous adore. Adieu, ma très-aimable; j'ai extrêmement envie de savoir de vos nouve**les**, et de celles de votre fils. Il fait bien chaud cha vous autres ; je crains cette saison pour lui , et post vous beaucoup plus, car je n'ai pas encore pend qu'on pût aimer quelque chose plus que vous. J'a brasse mon cher Grignan : vous aime-t-il toujous bien? Je le prie de m'aimer aussi.



260.

inc.

· 1 org. jendi 2 juin 1672.

ble volume, jamais je n'en
an, m si bien ecrit, ni où je
i je ne puis assez vous dire
e rous en ai, aussi bien que de
mous avez aux dates; c'est une
ce du plaisir et de l'intérêt qu'on
un commerce : au contraire, quand les
es pèsent, nous nous moquons bien de
uper, nous voudrions que tout se perdit;
etes bien sur ce point comme je le puis
e; et ce ne m'est pas une médiocre joie, à
mets au premier rang le commerce que j'ai

sone vrai, ma fille, qu'il y a eu une de res de perdue; mais je ne jette les yeux sur : ceux qui pourroient s'en soucier n'ont urné les lettres qui doivent leur donner e curiosité; elles ont toujours été jusqu'à autres, ils ne s'en soucient guère. Vous ente de ce ministre, et vous le serez touassurement; vous entendez bien que rand Pomponne que je parle, et c'est de croyois qu'on voudroit voir ce que je dine sais donc qui peut faire ce misérable in'y a pas un grand goût à prendre des a degre de parenté ou nous en sommes : ont agréables, c'est un miracle; ordinaiilles ne le sont point. Enfin, voilà qui est a que je puisse imaginer à qui je dois m'en Dieu vous garde donc d'une plus grande

ne savons point la vie cachée de la Marans;
dame de La Fayette doit vous écrire ses
pasces, dès qu'elle aura une tête pour
les croyons avoir entrevu un épisode d'un
cince, au milieu de l'enivrement, qui la
it troublée; et toutes ses paroles ramassées
dirmoient cette vision. Je vous faisentendre
les elle vous sera expliquée plus nettement.
le m'expliquez que trop bien les périls de
ayage; je ne le comprends pas, c'est-à-

dire je ne comprends pas comment on peut s'y exposer; j'aimerois mieux aller à l'occasion, j'affronterois plus aisément la mort dans la chaleur du
combat, avec l'émulation des autres et le bruit des
trompettes, que de voir de grosses vagues me marchander, et me mettre à loisir à deux doigts de ma
perte; et d'un autre côté, vos Alpes, dont les
chemins sont plus étroits que vos litieres, en sorte
que votre vie dépend de la fermeté du pied de vos
mulets. Ma fille, cette pensée me fait transir depuis les pieds jusqu'à la tête, je suis servante de ces
pays-là, je n'irai de ma vie; et je tremble quand je
songe que vous en venez.

Jamais les amants de madame de Monaco n'en ont tant fait pour elle ; ce que vous dites du premier et du dernier est admirable : c'est cela qui est une épigramme! Ne parlâtes-vous point un peu de MADAMB'? en est-elle consolee ? est-elle bien estropice? est elle bien désespérée de se voir au-delà des Alpes? est-elle dans l'attente de venir à Paris? Je comprends la grande joie qu'elle a eue de vous voir ; vos conversations doivent avoir été infinies, et l'obligation d'une telle visite ne se doit jamais oublier: elle vous l'a rendue promptement; mais ce n'est pas avec les mêmes circonstances. Vous me parlez très-plaisamment de la princesse d'Harcourt 3. Brancas s'est inquiété, je ne sais pourquoi; il est volontaire à l'armée; et comme il est déserpéré de mille choses, il n'évitera pas trop de rêver ou de s'endormir vis-à-vis d'un canon : il ne voit guère l'autre porte pour sortir de tous ses embarras. Il écrivoit l'autre jour à madame de Villars et à moi ; le dessus de la lettre, étoit : A M. de Villars, à Madrid. Madame de Villars qui le connoît, devina la vérité ; elle ouvre la lettre et y trouve d'abord, mes très-chères : nous n'avons point encore fait rénouse.

Vous dites que je ne vous parle point de votre frère; je ne sais pourquoi, car j'y pense à tout moment, et j'en suis dans des inquiétudes extrêmes;

2 D'une saignée mat faite.

<sup>&#</sup>x27; Madame de Monaco avoit été la principale favorite de MADAME (Henriette-Anne d'Angleterre, morte le 29 juin 1670.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Françoise de Brancas; M. de Brancas, son père craignoit que madame de Grignan ne se fût refroidie pour elle. ( Foyez la lettre du 4 mai précédent, page 224 de ce volume.)

. .... where we don't lettipe: ... .: para mon l'ette querre ....a oute, mon ils est préanna de se d'est-à-dire à la . we is intres. ... apprendre de 🗼 👯 🐰 wur bat en attendant. Le maining a petite-verole. On disoit commens , e iils du grand fauconnier, . ...... cancie contraire avant que de fermer .... care à Paris; c'est signe que cela est Como venue rei ce matin tonte seule dans une 👡 👡 an de ramener ma petite enfant ; il faut

THE STREET

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

Mais la veuve de maître Paul est outrée, il s'est ttouve une anicroche à son mariage; son grand heuct d'amant ne l'aime guère; il trouve Marie \* tuen jolie, bien donce. Ma fille, cela ne vaut rien; pe vous le dis franchement : je vous aurois fait cacher, si j'avois voulu être aimée. Ce qui se passe ici est ce qui fait tous les romans, toutes les comedies, toutes les tragédies, in rozzi petti tutte le fiamme, tutte le furie d'amor. Il me semble que je vols un de ces petits amours, qui sont si bien dépeints dans le prologue de l'Aminte, qui se cachent et qui demeurent dans les forêts: je crois, pour son honneur, que celui-là visoit à Marie; mais le plus juste s'abuse : il a tiré sur la jardinière, et le mal est incurable. Si vous étiez ici, cet original grossier vous divertiroit extrêmement : pour moi, j'en suis occupée; et j'emmène Marie, pour l'empêcher de couper l'herbe sous le pied de sa mère : ces pauvres mères!

. . . whe un bonnet et une robe ; je m'en joue-

... ...... a ce que je parte, et ne la ramènerai ici

, .. rom jours devant : elle se porte très-bien , elle

.. umable saus être belle; elle fait cent petites

sestiaca qui rejouissent.

Je ne laisse pas de me promener avec plaisir; les chèvreseuilles ne m'entêtent point. M. de Cou-

🚙 👊 . 🌬 manire 🕛 Enges est charmé du marquis de Villeroi ; il arriva hier au soir. Sa femme, comme vous dites, a donné tout au travers des louanges et des approbations de ce marquis. Cela est naturel ; il faut avoir trop d'application pour s'en garantir : je me suis mirée dans sa lettre, mais je l'excuse mieux qu'on ne m'excusoit.

> Ne croyez point, ma fille, que la maladie de madame de La Fayette puisse m'arrêter; elle n'est pas en état de faire peur; et puisque j'envisage bien de partir dans l'état où est ma tante, il faut croire que rien ne peut m'en empêcher. M. de Coulanges ne croyoit plus la revoir : il l'a trouvée méconnoissable; elle ne prend plus de plaisir à rien; elle est à demi dans le ciel : c'est une véritable sainte; elle ne songe plus qu'à son grand voyage, & comprend fort bien celui que je vais faire; elle me donne congé d'un cœur déjà tout détaché de la terre; elle entre dans mes raisons, cela touche sensiblement ; et j'admire le contre-poids que Diet veut mettre à la joie sensible que j'aurai de vous 💻 aller voir; je laisserai ma tante à demi morte; 🛥 cette idée blesse le cœur, et j'emporterai une inquiétude continuelle de mon fils : ah ! que voilà bien le monde! Vous dites qu'il faut se desaccoutumer de souhaiter quelque chose : ajoutez-y, et de croire être parfaitement contente : cet état n'est pas réservé pour les mortels.

Vous ètes donc à Grignan? hé bien, ma chère enfant, tenez-vous-y jusqu'à ce que je vous en ôte. Notre cher abbé pense comme moi et La Mouss; vous ne vites jamais une petite troupe aller ded bon cœur à vous. Adieu , ma très-aimable . jusqu'à demain à Paris ; je m'en vais me promener et penser à vous très-assurément dans toutes ces bells allées, où je vous ai vue mille fois.

## A M. DE GRIGNAN.

Vous me flattez trop, mon cher Comte : je me prends qu'une partie de vos douceurs, qui exte remerciement que vous me faites de vous aveir donné une femme qui fait tout l'agrément de voisse vie : oh! pour cela , je crois que j'y ai un peu contribué ; mais , pour votre autorité dans la province . vous l'avez par vous-même, par votre mérite, votre naissance, votre conduite; tout cela ne vient pas de moi. Ah! que vous perdez que je n'aie per

<sup>·</sup> Alexis-François Dauvet, comte Desmarêts; il succéda à Nicolas Dauvet, son père, en 1678.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Fille de madame Paul.

c! Le Camus m'a prise en amitié; hante bien ses airs: il en a fait de e suis triste, et je n'apprends rien; tériez comme un ange: Le Camus re voix et votre science. J'ai regret e petits agréments que nous néglibiles perdre? Je dis toujours qu'il l'en défaire, et que ce n'est pas trop que faire quand on a un nœud à la vez fait faire à ma fille le plus beau au et elle en est ravie; mais vous inée par monts et par vaux, et bien s Alpes, et aux flots de votre Médiquasi envie de vous gronder, après brassé tendrement.

madame DE GRIGNAN.

Vendredi 5 juin.

Paris, où je trouve que ces deux Mesd pas si morts qu'ils l'étoient hier. La d Villeroi est à l'extrémité. Je ne sais de Adieu.

261.

A la même.

A Paris, lundi 6 juin 1672.

n'ai point reçu de vos lettres, et que un grand chagrin pour moi, je me que vous aviez été occupée à recevoir Monaco : ce qui me console, c'est que leu de planter choux, et que vos Alpes Méditerranée ne sauroient plus vous l'ai bien sué en pensant aux périls de

reçu encore aujourd'hui le viatique de faire le sien, où elle est appliquée votion angélique; sa préparation, sa resignation, sont des choses si peu nait faut les considérer comme autant de persuadent la religion. Elle est en-

Desmarêts et Bouligneux. le de Créqui, fille du maréchal de Leslle ne mourut qu'en 1675. tièrement détachée de la terre; son état, quoique infiniment douloureux, est la chose du monde la plus souhaitable à ceux qui sont véritablement chrétiens. Elle nous chasse tous, comme je vous ai déjà dit; et, quoique nous ayons dessein de lui obéir, nous croyons quelquefois qu'elle s'en ira encore plus tôt que nous. Enfin nous voyons un jour; et si je n'étois accoutumée depuis quelque temps à ne point faire ce que je desire, je vous manderois dès aujourd'hui de ne me plus écrire; mais non, j'aime mieux recevoir quelqu'une de vos lettres à Grignan, que d'en manquer ici.

Voilà les nouvelles de M. de Pomponne : il est déjà question d'un nom de connoissance qui afflige; Dieu nous fasse la grâce de n'en point voir d'autres. M. de La Rochefoucauld ne sait encore rien: il sera sensiblement touché; car il est patriarche, et connolt quasi aussi bien que moi la tendress maternelle; il me pria fort hier de vous faire mille amitiés pour lui. Madame de La Fayette me pria fort aussi de vous dire l'état où elle est, afin que vous ne soyez point étonnée de ne point voir de ses lettres; la sièvre tierce l'a reprise. Elle vous conjure de croire que ce n'est ni un prêtre ni un conseiller qui cause l'ennui de la Marans; c'est un des mieux chaussés, dont nous ne savons ni le nom, ni la devise, ni les couleurs, mais que nous jugeons bien qui est à la guerre, à voir les sombres horreurs dont elle est accablée; si elle aimoit un conseiller, elle seroit gaillarde. Dans ma lettre qui a été perdue, je crois que je vous répondois sur quelque chagrin que vous aviez d'une méchanceté qu'on vons avoit faite; je vous mandois que si vous en aviez dit davantage, on auroit peut-être bien pu deviner d'où cette malice pouvoit venir.

J'ai appris quelque chose depuis de ce qui vous fâchoit; il y a des gens fort alertes pour s'éclaireir des soupçons qu'ils ont sur certaines gens. Nous sommes éveillés aussi pour un premier président, que nous croyons que M. de Marseille fera faire à Saint-Germain, au conseil de la reine, en l'absence du roi et M. de Pomponne, avec M. Colbert et M. Le Tellier. Je mis hier Langlade en campagne pour parler à des gens qui nous doivent in-

<sup>&#</sup>x27; Du parlement d'Aix.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La reine étoit régente du royaume en l'absence du roi.

straire, et que nous voulons instruire à notre tour : il trouve que l'amitié me donne de l'esprit et des vues; je n'exécute rien qu'avec de bons conseils. J'ai vu une lettre de vous à Sainte-Marie, dont je vous lone et vous remercie mille fois; je n'ai jamais rien vu de si honnête ni de si politique : vous faites mieux que moi. M. de Coulanges et M. de Guitaud m'en ont montré d'autres, dont vous êtes louable d'une autre façon.

Vous savez bien que le marquis de Villeroi a quitté Lyon et madame de Coulanges, pour s'en aller, comme le chevalier des armes noires, dans l'armée de l'électeur de Cologne, voulant servir le roi au moins dans l'armée de ses alliés; il y a plusieurs avis pour savoir s'il a bien ou mal fait. Le roi n'aime pas qu'on lui désobéisse; peut-être aussi qu'il aimera cette ardeur martiale : le succès fera voir ce que l'on en doit juger.

Je reçois dans ce moment votre lettre du 27, d'Aix et de Lambesc. Je pensois déjà que vous ne m'écriviez point du tout, à cause de votre princesse (de Monaco): c'est la plus raisonnable excuse que vous me puissiez donner; je la comprends trèsbien ; vous n'avez pas tous les jours de telles compagnies; il faut bien profiter de ces occasions que le bonheur et le hasard vous envoient. Parlezmoi des déplaisirs qu'elle a eus de la mort de Ma-DAME, et des espérances qu'elle a pour Paris.

Vous avez donc eu des comédiens; je vous réponds que, de quelque façon que votre théâtre fût garni, il l'étoit toujours mieux que celui de Paris. J'en parlois l'autre jour en m'amusant avec Beaulieu '; il me disoit : Madame, il n'y a plus que des garçons de boutique à la comédie ; il n'y a pas seulement des filous, ni des pages, ni de grands laquais, tout est à l'armée : quand on voit un homme avec une épée dans les rues, les petits enfants crient sur lui : voilà quel est Paris présentement, mais il changera de face dans quelques mois.

Vous faites bien de me demander pardon, de dire que vous me laissez reposer de vos grandes lettres; vous avez réparé cette faute très promptement : hélas , ma fille ! ce sont des petites qu'il faut que je me repose. Vous êtes d'un très-bon commerce; je n'eusse jamais cru que le mien vous eût été si agréable : je m'en estime bien plus que je ne

faisois. Vous me dites plaisamment que vous croiriez m'ôter quelque chose en polimant vos lettres: gardez-vous bien d'y toucher, vous en feriez des pièces d'éloquence. Cette pure nature dont vous parier est précisément ce qui est bon, et ce qui plait uniquement. Gardez bien votre aimable esprit, il a les yeux plus grands que ceux de votre tête, qui M pourtant fort jolis pour ce qu'ils contiens Votre comparaison est plaisante, d'une fe grosse de neuf, dix, onze ou douze mois; oui, m fille, vous accoucherez enfin houronement; w enfant ne sera point pétrifié. Ne m'envoyer pe vos eaux ni vos gants, vous me les donnerez à Grignan; je ne ferai point d'autre provision que calelà : je vous manderai que je pars à l'heure que vou y penserez le moins. La maréchale de Villeroi : porte mieux. Il n'y a point de meilleures nouvelle que celles que je vous envoie; j'en demande tojours, et l'on prend plaisir à m'en dire, pare qu'on sait bien que ce n'est pas pour moi. Je mi en peine de vos jambes, pourquoi sont-elles esflées? pourquoi la fièvre n'aura-t-elle pas demité Il m'est impossible de ne pas souhaiter an m d'être à demain, afin d'avoir encore de vos susvelles, et de cette sièvre que vous dites qui n'an point de suite. Je vous embrasse avec une tend extrême.

262. 4

A la même.

Ma petite, hélas! vous avez été bien malak;

A Paris, lundi 13 ja

b

End,

الماليكا

ويجيا

Marie II

Lags L

dolent.

Li pris

niles;

Mare du

Francisi

E. 106

heliqu

comprends ce mal, et le crains comme un de 🕬 qui donnent le plus de frayeur. Sans la hont qui eue M. de Grignan de m'écrire, je vous at que j'aurois été dans une inquiétude mothi mais il vous aime si passionnément, qui tiendrois peu en état de songer à sou craintes, si vous aviez été un moment en l 11mi 16 J'attends demain avec impatience ; j'estit vous me direz vous-même comme vous vous particular 1 telitier et pourquoi vous vous èles mise en colère; ju de duc

beaucoup contre ceux qui vous en ont donnt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Valet-de-chambre de madame de Sévigné.

<sup>&#</sup>x27; Madeleine de Créqui.

Voità une lettre de mon fils qui vous divertira, ce sont des détails qui font plaisir. Vous verrez que le roi est si parfaitement heureux ', que désormais il n'aura qu'à dire ce qu'il sonhaite dans l'Europe, sans prendre la peine d'aller lui-même à la tête de son armée; on se trouvera heureux de le lui donner. Je suis assurée qu'il passera l'issel comme la Seine. La terreur prépare partout une victoire aisée: la joie de tous les courtians est un bon augure. Brancas me mande qu'on ne cesse de rire depuis le matin jusqu'au soir; voici une petite histoire qu'il faut que je vous mande:

Dès que le vieux Bourdeille : fut mort, M. de Montausier écrivit au roi pour lui demander la charge de sénéchal du Poitou pour M. de Laurière 3 son beau-frère. Le roi la lui accorda. Un peu après le jeune Matha la demanda, et dit au roi qu'il y avoit très-long-temps que cette charge étoit dans leur maison. Le roi écrivit à M. de Montausier, es le pria de la lui rendre, en l'assurant qu'il donneroit autre chose à M. de Laurière. M. de Montauser répondit que pour lui il seroit ravi de le pouour faire; mais que son beau-frère en ayant regu 🛰 compliments dans la province, il étoit impossible, et que Sa Majesté pourroit faire d'autres biens au petit Matha. Le roi en parut piqué, et se mordant les lèvres, hé bien! dit-il, je lui laisse la charge pour trois ans; mais je la donne ensuite tour toujours au petit Matha. Ce contre-temps a 16 Meheux pour M. de Montausier. C'étoit à M. de bignan que je devois mander ceci 4; il n'importe, be deux lettres sont à tous deux, et n'en valent paune honne.

Vous n'aurez point de Provençal pour premier resident, on m'en a fort assurée. M. de Marseille

'La prise de Vesel, Rhimberg, Emerie et d'aubres ettles; succès qui furent suivis, le 12 juin, du bussage du Rhin. me vint voir hier avec le marquis de Vence et deux députés ; je crus que c'étoit une harangue.

Adieu, ma chère enfant, je vous prie d'être bien aise de me voir en quelque temps que ce soit, et de songer au plaisir que j'en recevrai. Ma lille, voilà une petite solte bête de lettre, je ferois bien mieux de dormir.

# 265.

#### A la même.

A Paris, vendred! 17 juin 1072, à 11 houres du soir.

Je viens d'apprendre, ma fille, une triste nonvelle, dont je ne vous dirai point le détail, parce que je ne le sais pas : mais je sais qu'au passage de l'Issel', sous les ordres de M. le prince, M. de Longueville a été tué; cette nouvelle accable. J'étois chez madame de La Fayette quand on vint l'apprendre à M. de La Rochefoucauld, avec la blessure de M. de Marsillac et la mort du chevalier de Marsiliae : cette grêle est tombée sur lui en ma présence. Il a été très-vivement affligé, ses larmes ont coule du fond du cœur, et sa fermeté l'a empéché d'éclater. Après ces nouvelles, je ne me suis pas donné la patience de rien demander : j'ai couru chez M. de l'omponne, qui m'a fait souvenir que mon fils est dans l'armée do roi, laquelle n'a eu nulle part à cette expédition ; elle étoit reservée à M. le prince : on dit qu'il est blessé ; on dit qu'il a passé la rivière dans un petit bateau; on dit que Nogenta été noyé; on dit que Guitry est mé ; on dit que M. de Roquelaure et M. de La Feuillade sont blessés, qu'il y en a une infinité qui ont péri en cette rude occasion. Quand je saurai le détail de cette nouvelle, je vous la manderai. Voilà Guitand qui m'envoie un gentilhomme qui vient de l'hôtel de Conde ; il me dit que M. le prince a été blessé à la main. M. de Longueville avoit forcé la barrière, où il s'étoit présenté le premier; il a éte aussi le premier tué sur-le-champ : tout le reste est assex pareil : M. de Guitry noyé et M. de Nogent aussi ;

<sup>\*</sup> François Sicaire, marquis de Bourdeille et d'Arlise, sénéchal et gouverneur du Périgord, mort s mai 1672; le comte de Matha etoit son petit-

Philibert Hélie de Pompadour, marquis de Lauere, qui avoit éponsé Catherine de Sainte-Maure, eur du duc de Montausier.

<sup>\*</sup> Angelique-Claire d'Angennes, première femme L. de Grignan, étoit fille du duc de Montau-Mex.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> C'est-à-dire au passage du Rhin, l'Issel fut abandonné.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Armand de Bautru, comte de Nogent, et Guy de Chaumont de Guitry, grand-maltre de la garderobe.

240 LETTRES

M. de Marsillac blessé, comme j'ai dit, et une grande quantité d'autres qu'on ne sait pas encore. Mais enfin l'Issel est passé. M. le prince l'a passé trois ou quatre fois en bateau, tout paisiblement, donnant ses ordres partont avec cesang-froid et cette valeur divine qu'on lui connoît. On assure qu'après cette première difficulté on ne trouve plus d'ennemis : ils sont retirés dans leurs places. La blessure de M. de Marsillac est un coup de mousquet dans l'épaule, et un autre dans la machoire, sans casser l'os. Adieu, ma chère enfant; j'ai l'esprit un peu hors de sa place, quoique mon fils soit dans l'armée du roi; mais il y aura tant d'autres occasions que cela fait trembler et mourir.

264.

De madame de Sévigné au comte de Bussy.

A Paris, ce 19 juin 1672.

J'ai présentement dans ma chambre votre grand garçon '. Je l'ai envoyé quérir dans mon carrosse pour venir diner avec moi. Mon oncle l'abbé, qui y étoit aussi, a présenté d'abord à mon neveu un grand papier plié, et l'ayant ouvert, il a trouvé que c'étoit une généalogie des Rabutin. Il en a été tout réjoui ; et il s'annise présentement à regarder d'où il vient. Si tout d'un train il s'amuse à méditer où il va, nous ne dlinerons pas si tôt; mais je lui éparguerai la peine de faire cette méditation, en l'assurant qu'il va droit à la mort, et à une mort assez prompte, s'il fait votre métier, comme il y a beaucoup d'apparence. Je suis certaine que cette pensée ne l'empêchera pas de diner : il est d'une trop bonne race pour être surpris d'une si triste nouvelle. Mais enfin je ne comprends pas qu'on puisse s'exposer mille fois, comme vous avez fait, et qu'on ne soit pas tué mille fois aussi. Je suis aujourd'hui bien remplie de cette réflexion. La mort de M. de Longueville, celle de Guitry, de Nogent et de plusieurs autres; les blessures de M. le prince, de Marsillac, de Vivonne, de Montrevel, de Revel, du comte de Saulx, de Termes et de mille gens inconnus, me donneut une idée bien

funeste de la guerre. Je ne comprends point le passage du Rhin à la nage. Se jeter dedans à cheval, comme des chiens après un cerf, et n'être ni noyé, ni assommé en abordant, tout cela passe tellement mon imagination que la tête m'en tourne. Dieu a conservé mon fils jusques ici; mais peut-on compter sur ceux qui sont à la guerre? Adieu, mon cher cousin, je m'en vais diuer. Je trouve votre fils bien fait et aimable. Je suis fort aise que vous aimiez mes lettres. On ne peut être à votre goût sans beaucoup de vanité.

265.

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Chaseu. ce 36 juin 1672.

Ne diroit-on pas, comme vous en parlez, Madame, qu'il n'y a que les gens de guerre qui meurent. Cependant la vérité est que la guerre ne fait que hâter la mort de quelques-uns qui auroient secu davantage, s'ils n'y étoient point alles. Ponr moi. je me suis trouvé en plusieurs occasions assez perilleuses sans avoir seulement été blessé. Mon maiheur a roulé sur d'autres choses; et pour parler franchement, j'aime mieux avoir été moins beureux que d'être mort jeune. Il y a ceut mille gens qui ont été tués à la première occasion ou de « sont trouvés, et cent mille autres à la seconde Cosi l'ha voluto il fato. Cependant je vous 1100 dans de grandes alarmes; mais il faut que je vous rassure, Madame, en vous apprenant qu'on fan quelquefois dix campagnes sans tirer une fois l'epre. et qu'on se trouve souvent dans des latailles un voir l'ennemi : par exemple , quand on est à la 🗢 conde ligne, ou à l'arrière-garde, et que la première ligne a décide du combat, comme il arriv à la bataille des Dunes en 1658 '. Dans une grem de campagne, les officiers de cavalerie conres plus de hasard que les autres. Dans une guerre de siège, les officiers d'infanterie sont mille fon plus exposés; et sur cela, il faut que je vous dise ce que

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Amé-Nicolas de Rabutin , né le 26 mars 1656 , fils aine du comte de Bussy.

<sup>7</sup> Turenne gagna cette hataille sur les Papacadi le 14 juin 1658; c'est à cette épaque qu'ent neu U rupture entre le courte de Bussy et de madame de Sévigué, ainsi qu'on t'a vu dans la lettre sà.

M. de Turenne m'a conté avoir out dire au feu prince d'Orange Guillaume, que les jeunes tilles croyoient que les hommes étoient toujours en état; et que les moines croyoient que les gens de guerre avoient toujours, à l'armée, l'épée à la main. L'interêt que vous avez à cette campagne vous fait faire les réflexions que vous n'aviez jamais faites. Si monsieur votre fils n'étoit pas là , vous regarderiez cette action comme cent autres dont yous avez oui parler, sans être émue, et vous trouveriez seulement de la hardiesse au passage du Rhin, où vous trouvez anjourd'imi de la temérité. Croyez-moi, ma chère cousine, la plupart des choses ne sont grandes ou petites qu'autant que notre esprit les unt ainsi. Le passage du Rhin à la nage est une belle action, mais elle n'est pas si téméraire que rous pensez. Deux mille chevaux passent pour en aller attaquer quatre ou cinq cents. Les deux mille ent soutenus d'une grande armée où le roi est en personne, et les quatre ou cinq cents sont des troupes épouvantées par la manière brusque et vigourense dont on a commencé la campagne. Quand les Hollandois auroient eu plus de fermeté en cette rencontre, ils n'auroient tue qu'un peu plus de gens, et entin ils auroient été accablés par le nombre. Si E prince d'Orange avoit été à l'autre bord du Rhin wee son armée, je ne pense pas que l'on eût esayé de passer à la nage devant lui, et c'est ce qui puroit eté téméraire, si on l'avoit hasardé :. Cepen-Lot c'est ce que fit Alexandre au passage du Grasique. Il passa avec quarante mille hommes cette sivière à la nage, malgré cent mille qui s'y oppovient. Il est vrai que s'il eût été battu, on auroit dit que c'eût été un fou ; et ce ne fut que parce qu'il réussit que l'on dit qu'il avoit fait la plus belle etum du monde.

Je suis fort aise, ma belle cousine, que votre dechalmement contre la guerre n'ait d'autre raison que la crainte de l'avenir, et que M. de Sévigné se soit tire heureusement d'affaire. Il faut espérer qu'il sera toujours heureux. Ce n'est pas que le marechal de La Ferté ne dise que la guerre dit: Attends-moi, je l'aurat. Mandez-moi si monsieur votre illa étoit commandé de passer. Si mon fils vous plait, Madame, il peut bien plaire à d'autres. Vous avez le goût bon.

# 266. \*

De madame DE SÉVIGNÉ à madame DE GRIGNAN.

A Paris, 20 juin 1072.

Il m'est impossible de me représenter l'état où vous avez été, ma chère enfant, sans une extrême émotion; et quoique je sache que vous en êtes quitte, Dieu merci! je ne puis tourner les yenx sur le passé, sans une horreur qui me trouble. Hélas! que j'étois mal instruite d'une santé qui m'est si chère! Qui m'eût dit en ce temps-là : votre fille est plus en danger que si elle étoit à l'armée? j étois bien loin de le croire. Faut-il donc que je me trouve cette tristesse avec tant d'autres qui sont présentement dans mon cœur? Le péril extrême où se trouve mon fils; la guerre qui s'échausse tous les jours; les courriers qui n'apportent plus que la mort de quelqu'un de nos amis ou de nos connoissances, et qui peuvent apporter pis; la crainte que l'on a des manvaises nouvelles, et la curiosité qu'ona de les apprendre; la désolation de ceux qui sont outrés de douleur, et avec qui je passe une partie de ma vie; l'inconcevable état de ma tante, et l'envie que j'ai de vous voir, tout cela me déchire, me tue, et me fait mener une vie si contraire à mon humeur et à mon tempérament, qu'en vérité il faut que j'aie une bonne santé pour y résister. Vous n'avez jamais vu Paris comme il est: tout le monde pleure, ou craint de pleurer ; l'esprit tourne à la pauvre madame de Nogent 1; madame de Longueville fait fendre le cœur, à ce qu'on dit ; je ne l'ai point vue, mais voici ce que je sais.

Mademoiselle de Vertus étoit retournée depuis deux jours à Port-Poyal, où elle est presque toujours; on est allé la quérir avec M. Arnauld, pour dire cette terrible nouvelle. Mademoiselle de Vertus n'avoit qu'à se montrer: ce retour si précipité

On croit que cette lettre, dans laquelle Bussy parle du passage du Rhiu, comme l'ont fait depuis les historiens, n'a pas été entièrement ignorée du coi, et qu'elle a pu contribuer à prolonger la disgrace du comte.

<sup>&#</sup>x27; Elle étoit sœur du duc de Lauzun, et simée da duc de Longueville.

S Catherine-Françoise de Bretagne, sœur de la duchesse de Montbazon.

Pai per

M. de Marsillac blessé, comme j'ai dit. e: grande quantité d'autres qu'on ne sait pas luc Mais enfin l'Issel est passé. M. le prince l'a : trois ou quatre fois en bateau, tont paisibidonnant ses ordres partout avec ce sang-free valeur divine qu'on lui connoît. On as cette première difficulté on ne tron nemis : ils sont retirés dans leurs : sure de M. de Marsillae est un 👵 ∗ui dans l'épaule, et un autre dans :-.65casser l'os. Adieu , ma cheree a pius peu hors de sa place : que ું જાલક લ l'armée du roi ; mais il : .... metel, sions que cela fait tremi , , ,,nes unères ,

, . ....tous , parce que ⊷ : 🤜 santé, déjà De madame . ...... ateree : pour moi , приспанt pas qu'elle

🚅 🤕 plaintes

and the Elle voit

a ourite. ... e monde qui n'est guère garcos 🗻 a tête que s'ils s'étoient poor : , dus ces premiers moments, y et-\_ \_ and avec enx, tons les autres . . ... ait place à des cris et à des . mioit redoublés de bon cœur :

and i't velles sur le pied de la bonne , saitresses ne s'en contraignent pas. sante maison revient; et son écuyer, and her , he parolt pas un homme raisoncoic mort efface les autres. Un courrier ..., ... wa apporta la mort du comte du Plessis\*, ...... iu tort de Skenk. Ah! que ces beaux commen-Numerica seront suivis d'une fin tragique pour bien den geun! Dieu conserve mon pauvre fils! il n'a mint été de ce passage ; s'il y avoit quelque chose

> La Rochefoucauld. Il y avoit quelque raiser que le duc de Longueville pouvoit

p bon à un tel métier, ce seroit d'être attaché à charge. Mais la campagne n'est point finie. As milieu de nos chagrins, la description que v. es me faites de madame Colonne et de sa sœur ≼ une chose divine; elle réveille malgré qu'on en zit; c'est une peinture admirable. La comtesse de seissons et madame de Bouillon (leurs sœurs) sont en furie contre ces folles, et disent qu'il les faut enfermer; elles se déclarent fort contre cette etrange folic. On ne croit pas que le roi veuille fâcher M. le connétable (Colonne), qui est assurément le plus grand seigneur de Rome. En attendant, nous les verrons arriver comme Mademoiselle de l'Étoile : la comparaison est admirable.

Voilà des relations ; il n'y en point de meilleures: vous verrez dans toutes que M. de Longueville est cause de sa most et de celle des autres, et que M. le prince a été père uniquement dans cette occasion , et point du tout général d'armée. Je disois hier, et l'on m'approuva, que, si la guerre coatinue , M. le duc 2 sera cause de la mort de M. le prince; son amour pour lui passe toutes ses autres passions. La Marans est abymée; elle dit qu'elle voit bien qu'on lui cache les nouvelles , et qu'avec M. de Longueville, M. le prince et M. le duc sont morts aussi; et qu'on le lui dise et qu'an nom de Dieu on ne l'épargne point ; qu'aussi bien elle est dans un état qu'il est inutile de ménager. Si l'on pouvoit rire, on riroit : ah! si elle savoit combien peu on songe à lui cacher quelque chose, et combien chacun est occupé de ses douleurs et de as craintes, elle ne croiroit pas qu'on ent tant d'aplication à la tromper.

Les nouvelles que je vous mande sont d'original; c'est de Gourville qui étoit avec madame de Losgueville, quand elle a reçu ses lettres : tous les courriers viennent droit à lui. M. de Longueville avoit fait son testament avant que de partir; il laien une grande partie de son bien à un fils qu'il a , 📽 qui , à mon avis , paroltra sous le nom de cherelier d'Orléans<sup>3</sup>, saus rien coûter à ses parents,

<sup>:</sup> da Choiseul, comte du Plessis, fils de Choiscul, maréchal de France.

Du *Roman comique* de Scarron.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Henri-Jules de Bourbon, tils de M. le prince.

<sup>3</sup> Il parut sous le nom de chevalier de Longue ville, et fut tué pendant le siège de Philisbourg, ( 1688, par un soldat qui tiroit une bécassine. Il ét tils de la maréchale de La Ferté. M. de Longueritte

quoiqu'ils ne soient point gneux. Savez-vous où l'on mit le corps de M. de Longueville? dans le même lateau où il avoit passé tout vivant, il y avoit deux mes. M. le prince, qui étoit blessé, le fit mettre appres de lui convert d'un manteau, en repassant e fibin avec plusieurs autres blessés pour se faire panser dans une ville en-deçà de ce fleuve, do sorte que ce retour fut la plustriste chose du monde. On dit que le chevalier de Montchevreuil, qui étoit attaché à M. de Longueville, ne veut point qu'on le panse d'une blessure qu'il a reçue auprès de lui.

Mon fils m'a écrit : il est sensiblement touché de la perte de M. de Longueville. Il n'étoit point à cette première expédition; mais il sera d'une autre : peut-on trouver quelque sûreté dans un tel métier? Je vous conseille d'écrire à M. de La Rochefoncauld sur la mort de son chevalier et sur la ldessure de M. de Marsillac. J'ai vu son cœur à dérouvert dans cette cruelle aventure; il est au premier rang de tout ce que j'ai jamais vu de courage, de mérite, de tendresse et de raison : je compte pour rien son esprit et son agrément. Je ne m'amuserai point aujourd'hui à vous dire combien je vous aime.

Da même jour, à dix heures du soir.

Il y a deux beures que j'ai fait mon paquet, et en revenant de la ville je trouve la paix faite, selon que lettre qu'un m'a envoyée. Il est aisé de croire toute la Hollande est en allarme et soumise : bouheur du roi est an-dessus de tout ce qu'on a page vn. On va commencer à respirer ; mais quel teloublement de douleur à madame de Longue-tile, et à ceux qui ont perdu leurs chers enfants! la vu le maréchal du Plessis, il est très-affligé, pas en grand capitaine. La maréchale pleure mareurent, et la coutesse set fâchée de n'être

distant par testament 500,000 livres à prendre sur secubles; et pour que le legs ne fût pas attate, le due avoit pris la précaution de faire signer se testament par la duchesse de Longueville, sa ser l'oyes la lettre du 8 juillet suivant.)

Callype de Mornay, chevalier de Malte; il mou-

· Colomba: Le Charron , morte en 1681.

point duchesse; et puis c'est tout. Ah! ma fille, sans l'emportement de M. de Longueville, songez que nous aurions la Hollande, sans qu'il nous en eût rien coûté.

267.

A la même,

A Paris, vendredi 25 juin 1672.

Je suis présentement dans la chambre de ma tante : si vous pouviez la voir en l'état qu'elle est, vous ne douteriez pas que je ne partisse demain matin. Elle a reçu aujourd'hui le viatique pour la dernière fois; mais comme son mal est d'être entièrement consumée, cette dernière goutte d'huile ne se trouve pas si tôt. Elle est debout, c'est-àdire dans sa chaise, avec sa robe-de-chambre, sa cornette, une coiffe noire par-dessus, et ses gants : nulle senteur, nulle malpropreté dans sa chambre ; mais son visage est plus changé que si elle étoit morte depuis huit jours; les os lui percent la peau; elle est entièrement étique et desséchee; elle n'avale qu'avec des difficultés extrêmes, elle a perdu la parole. M. Veson lui a signifié son arrêt; elle ne prend plus de remèdes; la nature ne retient plus rien; elle n'est quasi plus enflée, parce que l'hydropisie a causé le desséchement ; elle n'a plus de douleurs, parce qu'il n'y a plus rien à consumer; elle est fort assoupie, mais elle respire encore; et voilà à quoi elle tient : elle a en des froids et des foiblesses qui nous ont fait croire qu'elle étoit passée; on a voulu une fois lui donner l'extrême-onction. Je ne quitte plus ce quartier, de peur d'accident. Je vous assure que, quelque chose que je voie au-delà, cette dernière scène me contera hien des larmes; c'est un spectacle difficile à soutenir, quand on est tendre comme moi. Voilà, ma fille, où nous en sommes. Il y a trois semaines qu'elle nous donna congé à tous, parce qu'elle avoit encore un reste de cérémonie; mais présentement que le masque est ôté, elle nous a fait entendre à l'abbé et à moi , en nous tendant la main , qu'elle recevoit une extrême consolation de nous avoir tous deux dans ses derniers moments : cela nous creva le cour, et nous fit voir qu'on jone long-temps la comédie, et qu'à la mort on dit la vérité. Je

Une-Louise Le Loup de Bellenave, remariée au puis de Clérembault, et morte en 1724.

ne vous dis plus, ma fille, le jour de mon départ :

Comment pourrois-je vous le dire?
Rien n'est plus incertain que l'heure de la mort!.

Mais ensin, pourvu que vous vouliez bien ne nous point mander de ne pas partir, il est trèscertain que nous partirons. Laissez-nous donc faire; vous savez comme je hais les remords : ce m'eût été un dragon perpétuel que de n'avoir pas rendu les derniers devoirs à ma pauvre tante. Je n'oublie rien de ce que je crois lui devoir dans cette triste occasion.

Je n'ai point yn madame de Longueville; on ne la voit point; elle est malade: il y a eu des personnes distinguees, mais je n'en ai pas été, et n'ai point de titre pour cela. Il ne parolt pas que la paix soit si proche que je vous l'avois mandé; mais il parolt un air d'intelligence partout, et une si grande promptitude à se soumettre, qu'il semble que le roi n'ait qu'à s'approcher d'une ville pour qu'elle se rende à lui. Sans l'excès de bravoure de M. de Longueville, qui lui a causé la mort et à heaucoup d'autres, tout auroit été à souhait ; mais, en vérité, la Hollande entière ne vaut pas un tel prince. N'oubliez pas d'écrire à M. de La Rochefoncauld sur la mort de son chevalier, et la blessure de M. de Marsillac; n'allez pas vous sourvoyer; voilà ce qui l'afflige: hélas! je mens; entre nous, ma fille, il n'a pas senti la perte du chevalier, et il est inconsolable de celui que tout le monde regrette. Il faut écrire aussi au maréchal du Plessis. Tous nos pauvres amis sont encore en santé. Le petit La Troche a passé des premiers à la nage, on l'a distingué: si je suis encore ici, dites-en un mot à sa mère, cela lui fera plaisir.

Ma pauvre tante me pria l'autre jour, par signes, de vous faire mille amitiés, et de vous dire adien; elle nous fit pleurer : elle a été en peine de la pensée de votre maladie : notre abbé vous en fait mille compliments : il faut que vous lui disiez toujours quelque petite donceur pour soutenir l'extrême envie qu'il a de vous aller voir. Vous êtes présentement à Grignan : j'espère que j'y serai à

Cest la pensée d'un joli madrigal de Montreuil.
François-Martin de Savonière de La Troche, alors 5gé de 16 aux; il fut tué à Leuse en 1691.

mon tour aussi bien que les autres : hélas ! je suis toute prête. J'admire mon malhenr ; c'est assez que je desire quelque chose, pour y trouver de l'embarras. Je suis très-contente des soins et de l'amitié du coadjuteur ; je ne lui écrirai point, il m'en aimera mieux : je serai ravie de le voir et de causer avec lui.

Le marquis de Villeroi est renvoyé à Lyon; le roi n'a pas voulu qu'il soit demeuré. Jarzé etoit avec M. de Munster; il a eu permission de se faire assommer, et il y a bien réussi. Vous savez que Jarzé étoit aussi exilé.

268.

A la même.

A Paris, lundi 27 juin 1672.

Ma pauvre tante reçut hier l'extrême-onction: vous ne vites jamais un spectacle plus triste : elle respire encore, voilà tout ce que je vous puis dire; vous saurez le reste dans son temps; mais enfin il est impossible de n'être pas sensiblement touchée de voir finir si cruellement une personne qu'on a toujours aimée et fort honorée. Vous dites 14dessus tout ce qui peut se dire de plus honnête et de plus raisonnable; j'en userai selon vos avis, et. après avoir décidé, je vous serai part de la victoire, et partirai sans avoir les remords et les inquiétudes que je prévoyois ; tant il est impossible de ne se pas tromper dans tout ce que l'on pense : j'avois imaginé que je serois déchirée entre le déplaisir de quitter ma tante et les craintes de la guerre pour mon fils; Dieu a mis ordre 4 l'un, je rendrai tous mes derniers devoirs; et le bonheur du roi a pourvu à l'autre, puisque toute la Hollande se rend sans résistance, et que les députes sont à la cour, comme je vous l'avois mandé l'antre jour. Ainsi, ma fille, défaisons-nous de croire que nous puissions rieu penser de juste sur l'avenir; a considérons seulement le malheur de madame de Longueville, puisque c'est une chose passée : voill sur quoi nous pouvons parler. Enfin la guerre n'a été faite que pour tuer son pauvre enfant ; le mo ment d'après , tout se tourne à la paix ; et enten le roi n'est plus occupé qu'à recevoir les deputes des villes qui se rendent. Il reviendra comts de Hollande. Cette victoire est admirable, et fait voir que rien ne peut résister aux forces et à la conduite de Sa Majesté: le plus sûr est de l'honorer et de le craindre, et de n'en parler qu'avec admiration.

J'ai vu enfin madame de Longueville; le hasard me plaça près de son lit : elle m'en fit approcher encore davantage, et me parla la première; car, pour moi, je ne sais point de paroles dans une telle occasion. Elle me dit qu'elle ne doutoit pas qu'elle ne m'edt fait pitié, que rien ne manquoit à son malheur: elle me parla de madame de La Fayette, de M. d'Hacqueville comme de ceux qui la plaindroient le plus; elle me parla de mon fils, et de l'amitié que son fils avoit pour lui : je ne vous dis point mes réponses; elles furent comme elles devoient être; et, de bonne foi, j'étois si touchée que je ne pouvois pas mal dire; la foule me chassa. Mais enfin la circonstance de la paix est une sorte d'amertume qui me blesse jusqu'au cœur, quand je me mets à sa place; quand je me tiens à la mienne, j'en loue Dieu, puisqu'elle conserve mon panvre Sévigné et tous nos amis.

Vous étes presentement à Grignan; vous me voulez effrayer de la pensée de ne me point promener, et de n'avoir ni poires, ni péches; mais, ma
très-aimable, vous y serez peut-être; et quand je
arrai lusse de compier vos solives, ne pourrai-je
point aller sur vos belies terrasses! et ne me voulez-vous point donner des figues et des museats?
Vous avez beau dire, je m'exposerai à la sécherese du pays, espirant bien de n'en trouver que
le je prévois seulement une brouillerie entre nous,
cet que vous voudrez que j'aime votre fils plus que
totre fille, et je ne crois pas que cela puisse être;
me suis tellement engagée d'amitié avec cette
jetite, que je sens un véritable chagrin de ne la
pouvoir manuer.

M. de La Rochefoucauld est fort en peine de a blessure de M. de Marsillac; il craint que son malheur ne lui donne la gangrène. Je ne sais si mas devez écrire à madame de Longueville, je crois que oui.

On a fait une assez plaisante folie de la Hollande: c'est une comtesse àgée d'environ cent ans; elle est den malade; elle a autour d'elle quatre médecins : ce sont les rois d'Augleterre, d'Espagne, de France et de Saède. Le roi d'Augleterre lui dit : Montrez la langue; ah! la mauvaise langue! Le roi de France tient le pouls et dit : Il faut une grande saiguée. Je ne sais ce que disent les deux antres; car je suis abymée dans la mort; mais enfin cela est juste et assez plaisant.

Je suis fort aise que vous ne soyez point grosse; vous serez bientôt remise de tous vos autres maux; je n'ai pas de foi à votre laideur. J'ai vu deux ou trois Provençaux; j'ai ublié leurs noms: mais enfin la Provence m'est devenue fort chère, elle m'a effacé le Bretagne et la Bourgogne; je les méprise.

269.

A la même.

A Paris, vendredi 1º juillet 1672.

Enfin, ma lille, notre chère tante a fini sa malheureuse vie : la pauvre femme nous a fait bien pleurer dans cette triste occasion; et pour moi, qui suis tendre aux larmes, j'en ai beaucoup répandu. Elle mourut hier matin à quatre heures, sans que personne s'en aperçût; on la trouva morte dans son lit : la veille, elle étoit extraordinairement mal, et, par inquiétude, elle voulut se lever; elle étoit si foible, qu'elle ne pouvoit se tenir dans sa chaise, et s'affaissoit et couloit jusqu'à terre; on la relevoit. Mademoiselle de La Trousse se flattoit, et trouvoit que c'étoit qu'elle avoit besoin de nourriture; elle avoit des convulsions à la bouche : ma cousine disoit que c'étoit un embarras que le lait avoit fait dans sa bouche et dans ses dents : pour moi, je la trouvois très mal. A onze heures, elle me sit signe de m'en aller : je lui baisai la main, elle me donna sa bénédiction, et je partis; ensuite elle prit son lait par complaisance pour mademoiselle de La Trousse; mais, en vérité, elle ne put rien avaler, et elle lui dit qu'elle n'en pouvoit plus; on la recoucha, elle chassa tout le monde, et dit qu'elle s'en alloit dormir. A trois heures, elle eut besoin de quelque chose, et fit encore signe qu'on la laissat en repos. A quatre heures, on dit à mademoiselle de La Trousse que sa mère dormoit; ma consine dit qu'il ne falloit pas l'éveiller pour prendre son lait. A cinq heures, elle dit qu'il falloit voir si elle dormoit. On approche de son lit,

on la trouve morte : on crie, on ouvre les rideaux; sa fille se jette sur cette pauvre femme, elle la veut réchauffer, ressusciter; elle l'appelle, elle crie, elle se désespère; enfin on l'arrache, et on la met par force dans une autre chambre: on me vient avertir; je cours tout émue; je trouve cette pauvre tante toute froide, et couchée si à son aise, que je ne crois pas que depuis six mois elle ait eu un moment si doux que celui de sa mort; elle n'étoit quasi point changée, à force de l'avoir été auparavant. Je me mis à genoux, et vous pouvez penser si je pleurai abondamment en voyant ce triste spectacle. J'allai voir ensuite mademoiselle de La Trousse, dont la douleur fend les pierres; je les amenai toutes deux ici: le soir, madame de La Trousse vint prendre ma cousine pour la mener chez elle et à La Trousse e dans trois jours, en attendant le retour de M. de La Trousse. Mademoiselle de Méri a couché ici : nous avons été ce matin au service; elle retourne ce soir chez elle, parce qu'elle le veut , et me voilà prête à partir. Ne m'écrivez donc plus, ma belle; pour moi, je vous écrirai encore, car quelque diligence que je fasse, je ne puis quitter encore de quelques jours, mais je ne puis plus recevoir de vos lettres ici.

Vous ne m'avez point écrit le dernier ordinaire; vous deviez m'en avertir pour m'y préparer : je ne vous puis dire quel chagrin cet oubli m'a donné, ni de quelle longueur m'a paru cette semaine, c'est la première fois que cela vous est arrivé; j'aime encore mieux en avoir été plus touchée, par n'y être pas accoutumée: j'espère de vos nouvelles dimanche. Adieu donc, ma chère enfant.

On m'a promis une relation, je l'attends: il me semble que le roi continue ses conquêtes. Vous ne m'avez pas dit un mot sur la mort de M. de Longueville, ni sur tout le soin que j'ai eu de vous instruire, ni sur toutes mes lettres; je parle à une sourde ou à une muette; je vois bien qu'il faut que j'aille à Grignan; vos soins sont usés, on voit la corde. Adieu donc, jusqu'au revoir. Notre abbé vous fait mille amitiés; il est adorable du bon courage qu'il a de vouloir venir en Provence.

270.

A la même.

A Paris, dimanche 3 juillet 1672.

Je m'en vais à Livry mener ma petite enfant; ne vous mettez nullement en peine d'elle; j'en ai des soins extrêmes ; et je l'aime assurément beaucoup plus que vous ne l'aimez. J'irai demain dire adieu à M. d'Andilly, et reviendrai mardi pour achever quelques bagatelles, et partir ce qui s'appelle incessamment. Je laisse cette lettre à ma belle Troche, qui se charge de vous mander toutes les nouvelles; elle s'en acquittera mieux que moi: l'intérêt qu'elle a dans l'armée la rend mieux instruite qu'une autre, et principalement qu'une autre qui, depuis quatre jours, n'a vu que des larmes, du deuil, des services, des enterrements, et la mort enfin. Je vous avone que j'ai été fort accablée de chagrin, quand mon laquais est venu me dire qu'il n'y avoit point de lettres pour moi à la poste : voici la deuxième fois que je n'ai pas un mot de vous, je crois que ce pourroit être la facte de la poste, ou de votre voyage; mais cela ne laime pas de déplaire beaucoup : comme je ne suis point accoutumée à la peine que je souffre dans cette occasion, je la sontiens d'assez mauvaise grace. Vous avez été si malade, qu'il me semble toujours qu'il vous arrivera quelque malheur; et vous en avez été si entourée depuis que vous p'êtes plus avec moi , que j'ai raison de les craindre tous , puisque vous n'en craignez pas un. Adieu, ma trèschère, je vous en dirois davantage si j'avois reçu de vos nouvelles.

271.

A la même.

A Livry, dimanche au soir 3 juillet 1672.

Ah! ma fille, j'ai bien des excuses à vous faint de la lettre que je vous ai écrite ce matin en partant pour venir ici. Je n'avois point reçu votre lettre, mon ami de la poste m'avoit mandé que je n'en avois point; j'étois au désespoir. J'ai laissé le soin

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mademoiselle de La Trousse et mademoiselle de Méri, toutes deux filles de madame de la Trousse.

<sup>2</sup> Cette terre est à douze lieues de Paris, près de Lizy-sur-Ourcq.

à madame de La Troche de vous mander toutes les nouvelles, et je suis partie là-dessus. Il est dix heures du soir; et M. de Coulanges que j'aime comme ma vie, et qui est le plus joli homme du monde, m'envoie votre lettre qui étoit dans son paquet; et pour me donner cette joie, il ne craint point de faire partirson laquais an clair de la lune: Il est vrai, mon enfant, qu'il ne s'est point trompé dans l'opinion de m'avoir fait un grand plaisir. Je suis fâchée que vous ayez perdu un de mes paquets; comme ils sont pleins de nouvelles, cela vous dérange, et vous ôte du train de ce qui se passe.

Vous devez avoir reçu des relations fort exactes; tiles vous auront fait voir que le Rhin étoit mal defendu; le grand miracle, c'est de l'avoir passé à la nage. M. le prince et ses Argonautes étoient dans un bateau · les premières troupes qu'ils rencontrèrent au-delà demandoient quartier; quand le malbeur voulut que M. de Longueville, qui sans doute ne l'entendit pas, s'approche de leurs retranchements, et, poussé d'une bouillante ardeur, arrive la barrière, où il tue le premier qui se trouve mas sa main : en même temps on le perce de cinq ou six coups. M. le duc le suit, M. le prince suit an fils, et tous les autres suivent M. le prince : voilà où se fit la tuerie, qu'on auroit, comme vous rojez, très-bien évitée, si l'on avoit su l'envie que ces gens-là avoient de se rendre; mais tout est marque dans l'ordre de la Providence.

Le courte de Guiche a fait une action dont le surcès le couvre de gloire, car, si elle ent tourné surement, il cût été criminel. Il se charge de reconnoître si la rivière est guéable; il dit qu'oui : die ne l'est pas ; des escadrons entiers passent à la naze same se déranger ; il est vrai qu'il passe le pressure. cela ne s'est jamais hasardé; cela rénesit, il enveloppe des escadrons, et les force à se rendre : uns voyez bien que son bonheur et sa valeur ne se sont point séparés ; mais vous devez avoir de grandes relations de tout cela.

Le chevalier de Nantouillet 'étoit tombé de cheval : il va an sond de l'eau, il revient, il retourne, l'revient encore ; ensin il tronve la queue d'un cheval, il s'y attache ; ce cheval le mène à bord, il

monte sur le cheval, se trouve à la mêlée, reçoit deux coups dans son chapcan, et revient gaillard ; voilà qui est d'un sang-froid qui me fait souvenir d'Oronte, prince des Massagètes.

Au reste, iln'est rien de plus vrai que M. de Loogueville avoit été à confesse avant que de partir : comme il ne se vantoit jamais de rien, il n'en avuit pas même fait sa cour à madame sa mère ; mais ce fut une confession conduite par nos amis (de Port-Royal) et dont l'absolution fut différée plus de deux mois : cela s'est trouvé si vrai , que madame de Longueville n'en peut pas douter : vous pouvez penser quelle consolation. Il faisoit une infinité de liberalités et de charités que personne ne savoit, et qu'il ne faisoit qu'à condition qu'on n'en parlât point : jamais un bomme n'a eu tant de solides vertus; il ne lui manquoit que des vices, c'est-à-dire un peu d'orgueil, de vanité, de hauteur; mais du reste, jamais on n'a été si près de la perfection : pago lui, pago il mondo; il étoit au-dessus des louanges : pourvu qu'il fût content de lui, c'étoit assez. Je vois souvent des geus qui sont encore fort éloignés de se consoler de cette perte '; mals, pour tout le gros du monde, ma pauvre enfant, cela est passé; cette triste nonvelle n'a assonimé que trois ou quatre jours; la mort de MADAME " dura bien plus long-temps. Les intérêts particuliers de chacun pour ce qui se passe à l'armée, empêchent la grande application pour les malheurs d'autrul. Depuis ce premier combat, il n'a été question que de villes rendues et de députés qui viennent demander la grace d'être reçus au nombre des sujets nonvellement conquis de Sa Majesté.

N'oubliez pas d'écrire un petit mot à La Troche, sur ce que son fils s'est distingué et a passé à la nage; on l'a loué devant le roi, comme un des plus hardis. Il n'y a nulle apparence qu'on se défende contre une armée si victorieuse. Les François sont jolis assurément; il faut que tout leur cède pour les actions d'éclat et de témérité; enfin, il n'y a plus de rivière présentement qui serve de défense contre leur excessive valeur.

Au reste, voici bien des nouvelles; j'avois ame-

Prançois Duprat, descendant du chancelier; il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le duc de La Rochefoucaud, madamo de La Fayette, Gourville, Langlade, etc. <sup>2</sup> Henriette-Anne d'Angleterre, duchesse d'Or-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Henriette-Anne d'Angleterre, duchesse d'Orléans, morte dans la nuit du 29 juin 1670.

94R · LETTRES

trouve qu'dy fait sec. il n'y apoint d'eau; la nourrice cramt de s'y ennuyer : que fais-je à votre avis?

Je la ramènerai aptès-demain chez moi tont paisiblement. elle sera avec la mère Jeanne qui fera leur
petit menage; Madame de Sanzei sera à Paris; elle
ira la voir; j'en saurai des nouvelles très souvent.

Voilà qui est fait, je change d'avis; ma maison est
julie, et ma petite ne manquera de rien : il ne faut
pas croire que Livry soit charmant pour une nourrice comme pour moi. Adieu, ma divine enfant;
pardonnez le chagrin que j'avois d'avoir été si longtemps sans recevoir de vos lettres; elles me sont
toujours si agréables, qu'il n'y a que vous qui puissiez me consoler de n'en avoir point.

272.

A madame la comiesse DE Bussy.

A Paris, co 7 juillet 1672.

J'avois résolu, je ne sais pourquoi, de pousser mon impertinence jusqu'au bout, et, puisque j'avois manqué une fois à vous faire réponse, je croyois bien n'en pas demeurer là, et continuer, tant que vous me feriez l'honneur de m'écrire. Mais, malgré cette belle résolution, je me sens forcée de le faire. Votre lettre me désarme, je ne sais plus où trouver de la brutalité, je n'eusse jamais cru voir en moi une telle foiblesse. J'ai trouvé très plaisant tout ce que vous m'avez mandé, et j'ai plutôt manqué de vous faire réponse par la crainte de ne rien dire qui vaille, que par l'envie de vous faire un affront, comme j'ai déjà fait. Est-ce ainsi que vous écrivez , madame la comtesse? Il y a du Rouville et du Rabutin dans votre style, la province ne l'a point gâté; et, bien loin de vous apostropher dans la lettre de mon cousin, je lui écrirai dans celle-ci, sije m'en avise. Voilà un changement qui doit vous surprendre. Vous me donnez une nouvelle envie d'avoir soin de mon petit rejeton', et je la passerois sans doute, cette envie, si je ne m'en allois point en Provence. Mais je m'en vais voir cette pauvre Grignan; je ne sais si je passerai en Bour-

Le fila aine du comte de Rabutin, qui étoit à Paris pour y faire ses études.

gogne: quoi qu'il en soit, si je vous en donne avis, c'est que je passerai trop loin de vous, et que je ne veux point m'arrêter. Voilà un assez long temps que j'abandonnerai notre écolier, je ne me dedis point de tout le bien que j'ai dit de lui, son esprit parolt doux et aimable. J'ai perdu depuis huit jours ma tante de La Trousse, après une maladie de sept mois. Cette longue souffrance, et cette mort ensuite, m'a bien fait répandre des larmes. Je l'aimois et honorois parfaitement. Je ne lui ferai donc point vos compliments, mais bien à mon oncle l'abbé, qui vous honore toujours, et qui vous est trop obligé de votre souvenir.

275.

A madame DE GRIGNAN.

A Paris, vendredi 8 juillet 1672

Enfin, ma lille, vous êtes à Grignan, et vous m'attendez sur votre lit : pour moi, je suis dans l'agitation du départ, et, si je voulois être tout le jour à rêver, je ne vous verrois pas si tôt; mais je pars, et si je vous écris encore lundi, c'est le bout du monde. Soyez bien paresseuse avant que j'arrive, afin de n'avoir plus aucune paresse dans le corps quand j'arriverai : il est vrai que nos humeurs sont un pen opposees, mais il y a bien d'autres choses sur quoi nous sommes d'accord ; et puis, comme vous dites, nos cœurs nous répondent quasi de notre degré de parente. J'ai été à Saint-Maur faire mes adieux, sans les faire pourtant; car, sans vanité, la delicatesse de madame de La Fayette ne peut souffrir sans émotion le départ d'une amic comme moi; je vous dis ce qu'elle dit. J'y fus avec M. de La Rochefoucauld, qui me montra la lettre que vous lui écrivez, qui est très bien faite; il no trouve personne qui ecrive mieux que vous; il a raison. Nous causames fort en chemin, nous trouvâmes là madame du Plessis, deux demoiselles de La Rochefoucauld, et Gourville, qui, avec un coup de baguette, nous fit sortir de terre un souper admirable. Madame de La Fayette me retint à coucher. Le lendemain, La Troche et l'alibe Arnauld me vinrent querir; et me voils faisant mes paquets, J'ai dit adieu à M. d'Andilly ; je m'en van courir encore pour mille affaires : il y a luen lungtemps que je n'ai eu le cœur si content.

im'a écrit, et me parle comme un homme voir fini sa campagne, et attrapé M. de il dit que tout est soumis au roi, que est revenu pour achever de conclure la ue la scule chose qui soit impossible à Sa l'est de trouver des ennemis qui lui réjoute que, si les armées se retirent d'ausoure qu'on le croit, il viendra nous trouman. Il me parle fort de vous; quand rirez, priez-le bien de faire cette jolie Il a vu le chevalier de Grignan qui se et qui lui a dit qu'il ne m'écrivoit pas nais il ne s'est pas vanté de n'avoir seus fait réponse à un billet que je lui avois le petit glorieux; on lui pardonne, Il ne soit pas tué.

un nombre infini de pleureuses de la l. de Longueville : cela décrédite un peu elles vouloient toutes avoir des conversa-M. de La Rochefoucauld ; mais lui , qui re ridicule plus que toutes les choses du les a fort bien envoyées se consoler

ins est abymée; il y a dix mois qu'elle n'a
; elles sont mal ensemble : elle y fut, il
irs, toute masquée; et sans aucun préamdemasquer, quoique sa sœur la reconil, elle lui dit en pleurant : Ma sœur, je
par vous prier de me dire comment vous
il votre amant mourut; pleurâtes-vous
il ne dormiez-vous point! aviez-vous
il ne dormiez-vous point! aviez-vous
il a quelqu'un ? étiez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? étiez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?
il a quelqu'un ? diez-vous en état de lire?

pensionnaire de Rotterdam.

coiselle de Montalais, l'une des filles d'honedame, duchesse d'Orléans; tout à la fois et intrigante, elle avoit été dans la concommerce de lettres que Madame avoit avec le comte de Guiche. Monsieur la renpat renfermer à l'abbaye de Fontevrsult, artit quelque temps après, Elle étoit très princill. en riroit, s'il pouvoit rire. Pour nous, il est vrai que nous avons trouvé cette folie digue d'elle, et pareille à la belle équipée qu'elle fit, quand elle alla trouver le bon homme d'Andilly, le croyant, le druide Adamas, à qui toutes les bergères du Lignon alloient conter leurs histoires et leurs infortunes, et en recevoient une grande consolation. J'ai cru que ce récit vous divertiroit aussi bien que nous. Dampierre est très affligée; mais elle cède à Théobon, qui, pour la mort de son frère , s'est enfermée à nos Sœurs de Sainte-Marie de la rue Saint-Antoine. La Castelnau est consolée; on lui a dit que M. de Longueville disoit à Ninon : Mademoiselle, délivrez-moi donc de cette grosse marquise de Castelnau : là-dessus elle danse. Pour la marquise d'Uxelles, elle est alligée, comme une honnête et véritable amie. Le petit enfant de M. de Longueville est ce même petit apôtre dont vous avez tant oui parler; c'est une des plus belles histoires de nos jours. Je crois que vous n'oublierez pas d'écrire à ma cousine de La Trousse, dont la douleur et le mérite, à l'égard des soins qu'elle a eus de sa mère, sont au-dessus de toute louange.

Je vous prie, quoi qu'on dise, de faire faire de l'huile de scorpion afin que nous trouvions en même temps les maux et les médecines. Pour vos cousins, j'en parlois l'autre jour; un Provençal m'assura que ce n'étoient pas les plus importuns que vous enssiez à Grignan, et qu'il y en avoit d'une autre espèce, qui, sans vous blesser en trahison, vous faisoient bien plus de mal. Je comprends assez que vous avez presentement un pen de l'air de madame de Sotenville ; mais bientôt vous aurez à recevoir une compagnie qui vous fera mettre en œuvre le colombier et la garenne, et même la basse-cour. Ah! c'est bien pour dire des fadaises que je dis tout cela; car si vous en mettez un pigeon davantage, nous ne le souffrirons pas : c'est le moyen de faire mourir notre abbé que de le tenter de mangeaille : votre ordinaire n'est que trop bon.

<sup>&#</sup>x27; Le comte de Rochefort Théobon, tué au passage du Rhin.

Les scorpions sont assez communs en Provence, surtout dans les lieux bas et humides; et l'huile de scorpion est souveraine, à ce qu'on dit, contre la piqure de ces insectes.

L'un des personnages de Molière dans Georges-

LETTRES 250

La Mousse : a été un peu ébranlé de la crainte des puces, des punaises, des scorpions, des chemins et du bruit qu'il trouvera peut-être : tout cela lui faisoit un monstre dont je me suis bien moquée; et puis de dire : Quelle figure! hélas! je ne suis rien; il y aura tant de monde : nous appelons cela des humilités glorieuses.

D'Hacqueville reviendra bientôt; mais il ne me trouvera plus. J'ai fait faire vos compliments à madame de Termes; et pourquoi non? Monsieur de Vivonne est fort mal de sa blessure, M. de Marsillac pas trop bien de la sienne, et M. le prince est quasi guéri. Je ne sais point de nouvelles particulières. On espère toujours la paix et la conquête entière de la Hollande. Nimègue fait mine de se défendre, mais on s'en moque. Je vous envoie un joli madrigal et la gazette de Hollande; j'y trouve l'article des deux sœurs et celui d'Amsterdam fort plaisants. Adieu, ma très chère enfant; pensez-vous que je vous aime?

274.

A la même.

### A Paris, lundi 11 juillet 1672.

Ne parlons plus de mon voyage, ma fille, il y a si long-temps que nous ne disons autre chose, qu'enfin cela fatigue ; les longues espérances usent la joie, comme les longues maladies usent la douleur; vous aurez dépensé tout le plaisir de me voir en m'attendant; quand j'arriverai, vous serez tout accontumée à moi. J'ai été obligée de rendre les derniers devoirs à ma tante; il a fallu encore quelques jours au-delà : enfin voilà qui est fait, je pars mercredi, et vais coucher à Essonne ou à Melun : je vais par la Bourgogne; je ne m'arrêterai point à Dijon : je ne pourrois pas refuser quelques jours en passant à quelque vieille tante 3 que je n'aime guère. Je vous écrirai d'où je pourrai, je

Mesdanies Colonne et Mazarin.

ne puis marquer aucun jour. Le temps est ûivin, il a plu comme pour le roi ; notre abbé est gai é content, La Mousse est un peu effrayé de la lesgueur du voyage, mais je lui domnerai du ceurage pour moi, je suis ravie; et, si vous en douter, mandez-le moi à Lyon, afin que je m'en reterm sur mes pas.

Voilà, ma fille, tout ce que j'avois à vous di là-dessus. Votre lettre du 5 est un peu sèche, m je ne m'en soucie guère; vous me dites que je wa demande pourquoi vous avez ôté La Porte! si je l'ai fait, j'ai tort, car je le savois fort bien; m j'ai cru avoir demandé pourquoi vous ne wa avez pas avertie, car je fus étommée de le veligie suis fort aise que vous ne l'ayez plus, vous sur ce que je vous en avois mandé. Mais je voux wa louer de n'être point grosse, et vous conjunt & ne le point devenir ; si ce malheur vous arisé dans l'état où vous êtes de votre maladie, vous riez maigre et laide pour toujours : donnez-mik plaisir de vous retrouver aussi bien que je tous donnée, et de pouvoir un peu trotter avec we. où la fantaisie nous prendra d'aller; M. de Gé gnan vous doit donner, et à moi aussi, cette == que de reconnoissance. Ne croyez done parque helles actions ne soient pas remarquées: les lies procédés méritent toujours des louanges; and nuez, voilà tout. Vous ne parlez de votre d je vous plains de l'aimer si tendrement, ve beauconp de douleurs et de chagrins à et n'aime que trop la petite Grignan : je l'ai d de Livry , contre mes résolutions ; elle est e mieux ici : elle a commencé à me faire tre j'avois bien fait : elle a eu depuis son re ha poi très-jolie petite-vérole volante, dont elle #1 4 d'un du tout été malade : ce que le petit Pe traité en deux visites auroit fait un grade N soul AZEOD. ras, si elle avoit été à Livry : vous me derez si je l'ai toujours vue, je vous dirai que in ing ne l'ai point abandonnée; je suis pour le m figue . 1 comme vous êtes pour les précipies ; fiya avecqui je ne le crains pas. Enfin je la lai faite santé au milieu de toutes sortes de l court; Madame du Pul-du-Fou et Pecquet la 🕏 bea tr

I CEL

eut .

| Annih

1 Médecin de Fouquet-

<sup>&#</sup>x27;Il devoit faire le voyage de Grignan avec madame de Sévigné et l'abbé de Coulanges.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Françoise de Rabutin, veuve d'Antoine de Toulongeon, seigneur d'Alonne, capitaine aux gardes et gouverneur de Pignero', mort en 1633; elle étoit sœur du baron de Chantal, père de madame de Sé-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Madeleine de Bellièvre, mariée en 1630 à 6 du Pui-du-Fou, marquis de Combronde; é rut en 1696, à 83 ans.

hout; et comme la nourrice est une femme à son mari, à ses enfants, à ses venct à tout son menage, madame du Puim'a promis de me donner une femme pour la de ma petite, quand la nourrice ne sera rès d'elle. Cette femme sera aidé de Marie, retite aime et connoît fort, et la bonne mane fera toujours le petit ménage; M. de se et madame de Sanzei en auront un soin en sorte que nous en aurons l'esprit l'ai été fort appronvée de l'avoir rame-Livry n'est pas trop bon sans moi pour de gens-là. Voilà qui est donc règlé, non très aimable. M. de Grignan veut-ile je lui rende une visite dans son beau

275.

A la même.

A Auxerre, samedi 15 juillet 1572.

ma fille, nous voilà. Je suis encore bien pus, et je sens pourtant déjà le plaisir plus près. Je partis mercredi de Paris, bagrin de n'avoir pas reçu de vos lettres ; l'espérance de vous trouver au bout ongue carrière me console. Tout le monde aroit agréablement que je voulois faire potre cher abbé, de l'exposer dans un Provence, au milieu de l'été; il a eu le de se moquer de tous ces discours, et na récompensé par un temps à souhait; il nt de poussière, il fait frais, et les jours de longueur infinie : voilà tout ce qu'on piter. Notre Mousse prend courage; nous un peu gravement; M. de Coulanges ete bon pour nous réjouir. Nous n'avons uvé de lecture qui fût digne de nous que non pas travesti, mais dans toute la ma-Janu et de l'italien '. Pour avoir de la joie re avec des gens réjouis; vous savez que je me on veut, mais je n'invente rien. Je suis triste de ne plus savoir ce qui se passe en

bal Garo a fait une traduction de l'Encide Italiens, qui est une de celles qui approplus de l'original. Hollande; quand je suis partie, on étoit entre la paix et la guerre; c'étoit le pas le plus importantoir la France se soit trouvée depuis très long-temps; les intérêts particuliers s'y rencontrent avec ceux de l'état. Adieu donc, ma chère enfant, j'espère que je trouverai de vos nouvelles à Lyon. Vous êtes très-obligée à notre cher abbé et à La Mousse, à moi point du tout.

276. \*\*

Au comte DE BUSSY.

A Montjen, ce 22 juillet 1672.

Your dites toujours des merveilles, M. le Comte; tous vos raisonnements sont justes; et il est fort vrai que souvent à la guerre l'évènement fait un héros ou un étourdi. Si le comte de Guiche avoit été battu en passant le Rhin, il auroit eu le plus grand tort du monde, puisqu'on lui avoit commandé de savoir seulement si la rivière étoit guéable; qu'il avoit mandé qu'oni, quoiqu'elle ne le fût pas, et c'est parce que ce passage a bien réussi qu'il est couronne de gloire. Le conte du prince d'Orange m'a réjouie. Je crois, ma foi, qu'il disoit vrai, et que la plupart des filles se flattent. Pour les moines, je ne pensois pas tout-à-fait comme eux; mais il ne s'en falloit guère. Vous m'avez fait plaisir de me désabuser. Je commence un peu à respirer. Le roi ne fait plus que voyager, et prendre la Hollande, en chemin faisant. Je n'avois jamais tant pris d'interêt à la guerre, je l'avoue; mais la raison n'en est pas difficile à trouver. Mon fils n'étoit pas commandé pour cette occasion. Il est guidon des gendarmes de monseigneur le dauphin, sous M. de La Trousse: je l'aime mieux là que volontaire. J'ai été chez M. Bailly pour votre procès, jene l'ai pastrouvé, mais je lui ai écrit un billet fortamiable. Pour M. le président Brigonnet', je ne lui saurois pardonner les fautes que j'ai faites depuis trois on quatre ansàson égard; ila été malade, je l'ai abandonné; c'est un abyme, je suis toute pleine de torts; je me trouve encore le bienfait après tout cela de ne lui pas souhaiter la mort. N'en parlons

Guillaume Briconnet, président un grand conseil, mort le 3 février 1674.

plus. J'ai vu un petit mot d'italien dans votre lettre, il me sembloit que c'étoit d'un homme qui l'apprenoit, et plût à Dieu! Vous savez que j'ai toujours trouvé que cela manquoit à vos perfections. Apprenez-le, mon cousin, je vous en prie, vous y trouverez du plaisir. Puisque vous trouvez que j'ai le goût bon, fiez-vous-en à moi. Si vous n'aviez pas été à Dijon occupé à voir perdre le procès du pauvre comte de Limoges, vous auriez été en ce pays quand j'y ai passé ; et , suivant l'avis que je vous aurois donné, vous auriez su de mes nouvelles chez mon cousin de Toulongeon : mais mon malheur a dérangé tout ce qui vous pouvoit faire trouver à ce rendez-vous, qui s'est trouvé comme une petite maison de Polemon. Madame de Toulongeon ma tante ' y vint lundi me voir, et M. Jeannin m'a priée si instamment de venir ici, que je n'ai pu lui refuser. Il me fait regagner le jour que je lui donne par un relais qui me mènera demain coucher à Châlons, comme je l'avois résolu. J'ai trouvé cette maison embellie de la moitié, depuis seize ans que j'y étois venue : mais je ne suis pas de même; et le temps, qui a donné de grandes beautés à ses jardins, m'a ôté un air de jeunesse que je ne pense pas que je retronve jamais . Vous m'en eussiez rendu plus que personne par la joie que j'aurois eue de vous voir, et par les épanouissements de la rate à quoi nous sommes forts sujets quand nous sommes ensemble. Mais ensin Dieu ne l'a pas voulu, ni le grand Jupiter, qui s'est contenté de me mettre sur la montagne, sans vouloir me faire voir ma famille entière. Je trouve madame de Toulongeon, ma cousine, fort jolie et fort aimable. Je ne la croyois pas si bien faite, ni qu'elle entendit si bien les choses. Elle m'a dit mille biens de vos silles, je n'ai pas en de peine à le croire. Adieu, mon cher cousin, je m'en vais en Provence voir cette pauvre Grignan. Voità ce qui s'appelle aimer. Je vous souhaite tout le bouheur que vous meritez.

277.

A madame DE GRIGNAN.

A Lyon, mercredi 27 juille

Si cette date ne vous plait pas, ma sais plus que vous faire. Je reçus hier de lettres, par madame de Rochebonne!, d semblance me surprit au-delà de tout ce mais vu; enfin c'est M. de Grignan qui une très-aimable femme; elle vous ad vous dirai point combien je l'aime, n je comprends que vous devez l'aimer. P beau-frère , c'est un homme qui emporti une facilité, une liberté dans l'esprit qui vient et qui me charme; je suis logéo M. l'intendant 3, madame sa femme et m Coulanges vinrent me prendre au sortir d lundi; je soupai chez eux; j'y dinai hi promène, on me montre; je reçois millé j'en suis honteuse; je ne sais ce qu'on a estimer. Je vonlois partir demain; mi Coulanges a voulu encore un jour, et met son voyage de Grignan; j'ai cru vous fa de conclure ce marché : je ne partirai don dredi matin; nous irons coucher à Val de bons patrons; surtout j'ai prié qu'o donnât pas les vôtres, qui sont de franci on me recommande comme une princesso samedi à une heure après-midi à Robli que dit M. le chamarier : si vous m'v lin demeurerai.

Je ne vous parlerai point du tout de notre cher abbé se porte bien; c'est à lui devez adresser tous vos compliments. La est encore en vie. Nous vous souhaitons. C me bat quand j'y pense. Mon équipage jusqu'ici sans aucun malheur, ni aucun modité; hier au soir, il se noya un de mes

<sup>0</sup> Thérèse Adhémar de Monteil, sœur de Grignan, comtesse de Rochebonne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est la vicille tante que madame de Sévigué n'aimoit guère.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Madame de Sévigné avoit alors quarente six à quarante sept ans.

Madame de Sévigné écrit de Montjeu (Mons ju-115). Cette terre est à une lieue d'Autun.

d'Charles de Châteauneuf, chanoinechamarier de l'église de Saint-Jean de Lydu feu comte de Rochebonne, commandant roi en Lyonnols.

M. du Gué-Bagnols, père de madame

roir, de sorte que je n'en ai plus que ciuq; erai honte, mais ce n'est pas ma faute. dit des compliments sur cette perte ; je la m grande ame. Je n'aurai point mon car-Robinet: nous sommes cinq, comptez notre abbé, La Mousse, deux femmesre, et moi. J'ai fait la paix avec M. de me, j'ai reçu madame de Senneterre'; Pierre-Encise \* voir F... prisonnier; je ird'hui voir le cabinet de M... et ses anti-Hadame de Coulanges me veut persuader été ici, et qu'il est ridicule d'aller plus loin, yous envoie seulement un compliment : sque vous lui entendissiez dire ces folies. viendra voir, et nous réjouira. Bagnols Paris; vous vous passerez très bien de sa ne laisse pas de faire valoir vos honnêle redouble les miennes, quand je vois nul dessein de venir à Grignan. Adieu, ère tille : la vôtre se porte bien, elle est unilien de tous les secours, et plus vinoi; j'ai en bon esprit de la laisser là; cette petite. Voilà madame de Roje la baise, et crois baiser son frère 3, fait que je ne lui ferai aucune autre 1. quelle joie d'aller à vous, ma belle

278.

DE COULANGES à madame DE SÉVIGNÉ.

Lyon, le 1" août 1672.

vos deux lettres, ma belle , je vous rends es d'avoir songé à moi dans le lieu où Il fait un chaud mortel; je n'ai d'espésa violence 4. Je meurs d'envie d'aller e ce mois-ci passé, il n'y faudra pas

Longueval, veuve de M. de Saint-Necnneterre, qui étoit parente de Bussy-

Encise, château-fort situé auprès de t une prison d'état. Cette forteresse a depuis la révolution.

proverbe, ce qui est violent ne dure

songer; ainsi je vous irai voir assurément, s'il est possible que je puisse arriver en vie; au retour, vous croyez bien que je ne serai pas dans cet embarras. Le marquis de Villeroi passe sa vie à regretter le malheur qui l'a empêché de vous voir. Les violons sont tous les soirs en Bellecour ' ; je m'y tronve peu, par la raison que je quitte peu ma mère; dans l'espérance d'aller à Grignan, je sais mon devoir à merveilles, cela m'adoucit l'esprit. Mais quel changement! vous souvient-il de la sigure que madame de Solus faisoit dans le temps que vous étiez ici. Elle a fait imprudemment ses délices de madame Carle; celle-ci avoit, dit-on, ses desseins; pour moi, je n'en crois rien; cependant c'est le bruit de Lyon; en un mot, c'est de madame Carle que M. le marquis parolt amoureux. Madame Solus se désespère; mais elle aime mieux voir monsieur le marquis infidèle que de ne le point voir; cela fait croire qu'elle ne prendra jamais le parti de se jeter dans un convent. Cette histoire vous parott-elle avoir la grace de la nouveauté? Continuez à m'écrire, ma très-belle, vos lettres me touchent le cour. Madame de Rochebonne est toujours dans le dessein de vous aller voir. Je ne savois point que madame de Grignan eut été malade; si c'est une maladie sans suite, sa beauté n'en souffrira pas long-temps. Vous savez l'intérêt que je prends à tout ce qui pourroit cet hiver vous empêcher l'une et l'autre de revenir de bonne heure.

Adieu, ma très-chère amie, j'oubliois de vous dire que le marquis de Villeroi se propose d'aller à Grignan avec votre ami le comte de Rochebonne; je vous suis très-obligée de vouloir bien de moi; il y a peu de choses que je souhaite davantage que de me rendre au plus vite dans votre château; mon impatience, quoique violente, dure tonjours : cela me fait craindre pour le chaud; il doit être insupportable, puisque je ne m'y expose pas. La rapidité du Rhône convient à l'envie que j'ai de vous embrasser; ainsi, Madame, je ne désespère point du tout de vous aller conter les plaisirs de Bellecour. Vous me promettez de ne me point dire : allez, allez, vous êtes une laide; cele me suffit. J'ai peur que vous ne traitiez mal notre gouverneur ;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Place publique de la ville de Lyon.

<sup>\*</sup> Le marquis de Villeroi.

254 LETTRES

vos manières m'ont toujours paru différentes de celles de madame de Solus. Vous savez hien que l'on dit à Paris que Vardes et lui se sont rencontrés, devinez-où.

279. \*\*

De M. DE CORBINELLI au comfe DE BUSSY-RABUTIN.

A Grignan, ce 18 septembre 1672.

J'ai reçu ici votre lettre, Monsieur, avec d'autant plus de joie que je l'ai pu montrer à madame de Sévigné, et parler de vous avec elle, comme yous pouvez juger qu'ou doit faire. J'ai eu un plaisir extrême d'apprendre d'elle que vous étiez mienx ensemble que jamais; je ne doute pas que vous ne la voyiez en repassant. Le marquis d'Oraison m'a dit vous avoir vu à Dijon, et qu'il étoit fort de vos amis. Au reste, Monsieur, il me semble que nous devrions nous adresser nos lettres en droiture; madame de Sévigné est de mon avis. Je vous prie de me dire comment vous avez digéré le deplaisir de n'être pas témoin des grandes victoires du roi, et de la ruine de tout une république en une demicampagne. Comment persuaderiez-vous ce prodige à la postérité, si vous étiez son historien? Hoc opus, hie labor est. Je sais que votre éloquence égale ses hauts faits; mais égalera-t-elle le peu de disposition que cette postérité aura de croire des choses si peu vraisemblables? Mais que dira-t-elle cette posterite pour justifier le roi de vous avoir traite comme il a fait, après tant de services considérables et que direz-vous vous-même pour le croire à couvert du blame qu'il en pourroit recevoir? Comment se portent mesdemoiselles de Bussy? On m'a dit qu'elles apprenoient l'italien, c'est trèsbien fait à elles : je meurs d'envie de voir ce qu'elles savent dans le l'astor fido et dans l'Aminte, car je ne les crois pas encore assez habiles pour entendre le Tasse.

De madame DE SEVIGNÉ.

Les orcilles ne vous ont-elles point corné depuis que j'ai ici notre cher Corbinelli, et surtout l'oreille droite, qui corne quand on dit du bien. Quand nous avons fini de vous louer par tout ce que vous avez de louable, nous pleurons sur votre malheur et sur l'abyme où votre étoile vous a prince de l'italien, c'est une nouveauté qui vou Mes nièces vos filles sont aimables; elle de l'esprit; mais le moyen d'être augusans en avoir? M. et madame de Grigo mille compliments; si Bussy étoit en P. Grignan en Bourgogne, nous nous en tous très-bien.

280. \*\*

Du comie de Bussy-Rabutin à M. DE Ca

A Bussy, le 24 octo

J'ai eu bien de la joie, Monsieur, votre lettre avec celle de ma consine. des deux personnes du monde que j'aime time le plus. J'ai été quinze jours à Dij vu le marquis d'Oraison quatre ou cinq médie, et une ou deux fois à une sym se fait chez un conseiller du parlement manches, et nous nous sommes parlé de fois. S'il ne faut que cela en Provence une grande amitié, on y va bien vito; bien par là qu'il y fait fort chaud. Vous voir comment j'ai supporté le chagrin pas été auprès du roi pendant cette avec toutes les peines du monde. Ma plu qui me sert fort bien sur l'état de ma fo une bête quand il est question de me c n'avoir pas passé le Rhin à la vue du rei demandez comment je serois, si J'étois rien, pour persuader à la postérité les de sa campagne: je dirois la chose un sans faire tant de façons, qui, d'ordinaire pectes de fausseté, ou au moins d'exagn je ne ferois pas comme Despréaux, qui épltre qu'il adresse au roi, fait une fable d de sa campagne, parce que, dit-il, ell extraordinaires, qu'elles ont déjà un gra fable. Vous me demandez ce que je crois la postérité sur l'état de ma fortune, april vices que j'ai rendus: elle dira que j'é malheureux; ct, sachaut, comme elle la droiture du cœur du roi, elle le plaindi

mir pm me connoître, et de ne m'avoir vu que par les yeux de gens qui ne m'aimoient pas; elle dira encore que j'étois sage de parler comme je fais, et que se plaindre de ses disgrares avec autant de discretion est une grande marque qu'on ne les merite pas.

# 281.

De madame DE COULANGES à mudame DE SÉVIGNÉ.

Lyon, le 11 septembre 1672.

Je suis ravie de pouvoir croire que vons m'avez un peut regrettée; ce qui me persuade que je le mérite; c'est le chagrin que j'ai en de ne vous plus way. J'ai fait vos compliments au charmant ; il les reçus comme il le devoit ; j'en suis contente : si je premois autant d'intérêt à lui que M. de Coularcs. je serois plus aise de ce qu'il dit de vons, por lus que pour vous, Madame d'Assigni a gagné on proces tout d'une voix. Envoyez-moi M. de Cebinelli, son appartement est tout prêt; je l'atbols avec une impatience qui mérite qu'il fasse ce rui voyage : toutes nos beautés attendent, et ne mient point partir pour la campagne qu'il ne soit wive : v'il abuse de ma simplicité, et que tout ceci e tourne en projets, je romps pour toujours avec Adieu, ma vraie amie; c'est à madame la comoce de Grignan que j'en veux.

# A Madame DE GRIGNAN.

le n'ai plus de goût pour l'ouvrage, Madame; ne sait travailler qu'à Grignan; le charmant moi, mous en commençames un il y a deux jours: y aviez beaucoup de part; vous me trouveune grande ouvrière à l'heure qu'il est. Il me
cont que le charmant vous voudroit bien envoyer
patrons; mais le bruit court que vous ne traullez point à patrons, et que ceux que vous dones cont inimitables. Adieu, ma chère Madame,
trouve une grande facilité à me défaire de ma
chereure, quand je songe que c'est à vous que

282.

A Madame DE SÉVIGNÉ.

Lyon, le 30 octobre 1672.

Je suis très en peine de vous, ma belle; aurezvous toujours la fantaisie de faire le bon corps? falloit-il vous mettre sur ce pied-là après avoir eté saignée? Je meurs d'impatience d'avoir de vos nouvelles, et il se passera des temps infinis avant que j'en puisse recevoir. Hélas! voici un adieu, ma délicieuse amie; je m'en vais faire cent lieues pour m'éloigner de vous! quelle extravagance! depuis que le jour est pris pour m'en aller à Paris, je suis enragee de penser à tout ce que je quitte ; je laisse ma famille, une pauvre famille désolée; et cependant je pars le jour même de la Toussaint pour Bagnols, de Bagnols à Roanne, et puis royue la gulère. N'éles-vous pas ravie du présent que le roi a fait à M. de Marsillac!! N'éles-vous pas charmée de la lettre que le roi lui a écrate? Je suis au vingtième livre de l'Arioste; j'en suis ravie. Je vous dirai, sans prétendre abuser de votre crédulité, que si j'étois reçue dans votre troupe à Grignan, je me passerois bien mieux de l'aris, que je ne me passerai de vous à Paris. Mais, adieu, ma vraie amie, je garde le charmant pour la belle comtesse. Écoutez, Madame, le procédé du charmant : il y a un mois que je ne l'ai vu; il est à Neufville, outré de tristesse, et, quand on prend la liberté de lui en parler, il dit que son exil est long; et voilà les seules paroles qu'il a proférées depuis l'infidélité de son Alcine; il hait mortellement la chasse, et il ne fait que chasser; il ne lit plus, on du moius, il ne sait ce qu'il lit; plus de Solus, plus d'amusement : il a un mepris pour les femmes qui empêche de croire qu'il méprise celle qui outrage son amour et sa gloire; le bruit court qu'il viendra me dire adieu le jour que je partirai. Je vous manderai le changement qui est arrivé en sa personne. Je suis de votre avis, Madame, je ne comprends point qu'un amant ait tort, parce qu'il est absent; mais qu'il ait tort étant présent je le comprends mieux :

Le marquis de Villeroi.

De la charge de grand-maltre de la garde-robr.
 Château de la maison de Villeroi, à quatre lieues de Lyon.

256 LETTRES

il me paroît plus aisé de conserver son idée sans defauts pendant l'absence ; Alcine n'est pas de ce gout : le charmant l'aime de bien bonne foi : c'est la seule personne qui m'ait fait croire à l'inclination naturelle; j'ai été surprise de ce que je lui ai entendu dire là-dessus; mais que deviendra-t-elle, comme vous dites, cette inclination? Peut-être arrivera-t-il un jour que le charmant croira s'être mépris, et qu'il contera les appas trompeurs d'Alcine. Le bruit de la reconnoissance que l'on a pour l'amour de mon gros cousin ' se confirme; je ne crois que médiocrement aux méchantes langues; mais mon cousin, tout gros qu'il est, a été préféré à des tailles plus tines ; et puis , après un petit , un grand; pourquoi ne voulez-vous pas qu'un gros trouve sa place? Adieu, Madame; que je hais de m'éloigner de vous!

Venez, mon cher confident, que je vous dise adieu; je ne puis me consoler de ne vous avoir point vu; j'ai beau songer au chagrin que j'aurois eu de vous quitter, il n'importe : je préférerois ce chagrin à celui de ne vous avoir point fait connoitre les sentiments que j'ai pour vous. Je suis ravie du talent qu'a M. de Grignan pour la friponnerie; ce talent est nécessaire pour représenter le vraisemblable. Adieu, mon cher Monsieur; quand vous me promettez d'être mon confident, je me repens de n'être pas digne d'accepter une pareille offre; mais venez vous faire refuser à Paris. Adieu, mon amie; adieu, madame la Comtesse; adieu, M. de Corbinelli : je sens le plaisir de ne vous point quitter en m'éloignant; mais je sens bien vivement le chagrin d'être assurée de ne trouver aucun de vous ou je vais-

Je ne veux point oublier de vous dire que je suis ai aise de l'abbaye que le roi a donnée à M. le coadjuteur, qu'it me semble qu'il y a de l'incivilité à ne m'en point faire de compliment.

### 283.

De madame de Sévigné à madame de Grignan.

A Marseille, mercredi.... 1672.

Je vous écris après la visite de madame l'intendante, et une harangue très belle. J'attends un pré-

sent, et le présent attend ma pistole. Je de la beauté singulière de cette ville. Hier fut divin, et l'endroit d'où je découvri les bastides, les montagnes et la ville chose étonnante; mais sur-tout, je suis madame de Montfuron \*; elle est aimable l'aime sans balancer. La foule des cheve vinrent hier voir M. de Grignan à son des noms connus, des Saint-Hérem, etc.; turiers, des épées, des chapeaux de bel ( idée de guerre, de roman, d'embarquem ventures, de chaînes, de fers, d'esclaves vitude, de captivité; moi, qui aime les 1 je suis transportée. M. de Marseille vint soir; nous dinons chez lui; c'est l'affaire doigts de la main. Il fait aujourd'hui u abominable, j'en suis triste; nous ne vo mer, ni galères, ni port. Je demande parde mais Marseille est bien plus joli, et plus pe Paris à proportion; il y a cent mille ames au de vous dire combien il y en a de belles que je n'ai pas le loisir de compter; l'air est un peu scélérat, et parmi tout cela je être avec vous. Je n'aime aucun lieu sans moins la Provence qu'un autre; c'est un je regretterai. Remerciez Dieu d'avoir plo rage que moi, mais ne vous moquez par toiblesses ni de mes chaines.

# 284.

# A la même.

Marseille , jeudi à midl....

Le diable est déchaîné en cette ville ; de se d'homme, on n'a point vu de temps si vita mire plus que jamais de donner avec tant d'tion les choses du dehors, de refuser en per ce qui tient au cœur : poignarder et embrasont des manières; on voudroit m'avoir à prit, car, au milieu de mes honnètetes, on

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. de Louvois, ministre.

M. de Corbinelli.

<sup>&#</sup>x27; Ce lieu s'appelle, en langage du pays, On s'y arrête ordinairement pour admirer l' de ce point de vue.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Marie de Pontevez de Buous, femme de Valbelle, marquise de Montfuron, et germaine de M. de Grignan.

je vois; et je crois qu'on riroit avec moi , si on l'osoit; tout est de carême-prenant. Nous dinâmes hier chez M. de Marseille; ce fut un très bon repas. Il me mena l'après-dinée faire des visites nécessaires, et me laissa le soir ici. Le gouverneur me donna des violons que je trouvai très bons, il vint des masques plaisants : il y avoit une petite Grecque fort jolie, votre mari tournoit tout autour : ma lille, c'est un fripon; si vous étiez hien glorieuse, vous ne le regarderiez jamais. Il y a un chevalier de Saint-Mêmes qui danse bien à mon gré; il étoit en Turc; il ne hait pas la Grecque, à ce qu'on dit. Je trouve, comme vous, que Bétomas ressemble à Lauzun, et madame de Montfuron à madame d'Armagnac, et mademoiselle de Pennes à feue mademoiselle de Cossé. Nous ne parlons que de mademoiselle de Scuderi et de La Troche avec la Brétèche, et de toutes choses, avec plusieurs qui connoissent Paris. Se tantôt il fait un moment de soleil, M. de Marsedle me menera beer. En un mot, j'ai dejà de Marseille et de votre absence jusque-là, et en même temps. je porte ma main un peu au-dessus de mes jeux. La Santa-Crux est belle, fraiche, gaie et mturelle ; rien n'est faux ni emprunté chez elle. Je vous prie de songer déjà à des remerciements pour elle, et à la louer du rigodon où elle triomphe. Adieu, ma chère enfant : hélas! je ne vous ai point vne ici , cette pensée gâte ce qu'on voit. Adhémar, qui, par parenthèse, a pris le nom de chevalier de Grignan ", a fait le petit démon quand je lui ai dit que avous m'aviez envoyé de l'argent pour lui : il n'en a que faire, il a dix mille écus; il les jettera par la place; vous êtes folle, il ne vous le pardonnera jamais; mais là-dessus je me sers de ce pouvoir souverain que j'ai sur lui, et j'ai obtenu qu'il recevra seulement un sac de mille francs. Cela est toit, et, quoiqu'il dise, je crois qu'il sera dépense avant que vous receviez cette lettre; le reste viendra en peu de temps; n'en soyez point en peine, ma tille, diez cette bagatelle de votre esprit.

285.

A la même.

A Marseille, leudi à minuit.... 1672.

Je vous ai écrit ce matin, ma fille, voici ce que j'ai fait depuis : j'ai été à la messe à Saint-Victor avec l'évêque; de là par mer voir la Réale, et l'exercice, et toutes les banderoles, et des coups de canon, des sauts périlleux d'un Turc; enfin on dîne, et après-dinée, me revoilà sur le poing de M. de Marseille, à voir la citadelle et la vue qu'on y découvre; et puis à l'arsenal voir tous les magasins et l'hôpital, et puis sur le port, et puis souper chez ce prelat, où il y avoit toutes sortes de musiques.

Nous avons eu une conversation où j'ai bien dit, ce me semble, et où, sans aucune rudesse, ni brutalité, ni colère, mais raisonnablement et de sangfroid, je lai ai fait voir l'horreur de son procédé pour moi, et combien il m'eût été plus cher de m'avoir témoigné une véritable amitié à Lambese, que de m'accabler de cérémonies et de festins à Marseille, et que mon cœur étant encore blessé, tout cela n'étoit que pour le public : il m'a paru un peu embarrassé; et en effet, plus la chose s'éloigne, plus il la voit comme elle est. Il n'y a point de réponse à ne me vouloir pas obliger dans une bagatelle où lui-même, s'il m'avoit véritablement estimée, il auroit trouvé vingt expédients au lieu d'un. J'ai repassé sur la manière dont sa haine a paru dans cette occasion; j'ai dit que, le prétexte étant si petit et si mince, on voyoit la corde et le fond; ensin nous nous sommes séparés; mais soyez certaine que, quand je serois en faveur, il ne m'auroit pas mieux reçue ici. Nous partons demain à cinq heures du matin. Je vous quitte, ma petite; j'ai reçu votre lettre, et lu vos tendresses avec des sentiments qui ne s'expliquent point.

286.

A M. ARNAULD-D'ANDILLY.

A Aix , 11 décembre 1672.

Au lieu d'aller à Pomponne vous faire une visite, vous voulez bien que je vous écrive; je sens

Marguerite de Galéans-des-Issarts, femme de

Deputs la mort du chevalier de Grignan, son

258 LETTRES

la différence de l'un à l'autre; mais il faut que je me console, au moins de ce qui est en mon pouvoir. Vous seriez bien étonné si j'allois devenir bonne à Aix; je m'y sens quelquefois portée par un esprit de contradiction, et, voyant combien Dieu y est peu aimé, je me trouve chargée d'en faire mon devoir. Sérieusement, les provinces sont peu instruites des devoirs du christianisme; je suis plus eoupable que les autres, car j'en sais beaucoup; je suis assurée que vous ne m'oubliez jamais dans vos prières, et je crois en sentir des effets toutes les fois que je sens une bonne pensée. J'espère que j'aurai l'honneur de vous revoir ce printemps, et qu'étant mieux instruite, je serai plus en état de vous persuader tout ce que vous m'assurez que je ne vous persuadois point. Tout ce que vous saurez entre ci et là, c'est que si le prélat, qui a le don de gouverner les provinces, avait la conscience aussi délicate que M. de Grignan, il seroit un trèsbon évêque, ma basta. Faites-moi la grace de me mander de vos nouvelles, parlez-moi de votre santé, parlez-moi de l'amitié que vous avez pour moi, donnez-moi la joie de voir que vous êtes persuadé, que vous êtes au premier rang de tout ce qui m'est le plus cher au monde : voilà ce qui m'est nécessaire, pour me consoler de votre absence, dont je sens l'amertume au travers de toute l'amour maternelle.

DE RABUTIN-CHANTAL.

287.

A madame DE GRIGNAN.

A Lambesc , mardi 20 décembre 1672 , à dix heures du matin.

Quand on compte sans la Providence, il faut très-souvent compter deux fois. J'étois tout habillée à huit heures, j'avois pris mon café, entendu la messe, tous les adieux faits, le bardot chargé, les sonnettes des mulets me faisoient souvenir qu'il falloit monter en litière; ma chambre étoit pleine de monde; on me prioît de ne point partir, parce que depuis plusieurs jours il pleut beaucoup, et depuis hier continuellement, et même dans ce moment plus qu'à l'ordinaire. Je résistois hardiment à tous ces discours, faisant honneur à la résolution que j'avois prise et à tout ce que je vous

mandai hier par la poste, en assurant que j'arriverois jeudi, lorsque tout d'un coup M. de Grignan, en robe-de-chambre d'omelette, m'a parlé sérieusement de la témérité de mon entreprise, disant que mon muletierne suivroit pas ma litière, que mes mulets tomberoient dans les fossés, que mes gens seroient mouillés et hors d'état de me secourir, qu'en un moment j'ai changé d'avis, et j'ai cédé entièrement à ses sages remontrances. Ainsi, ma fille, coffres qu'on rapporte, mulets qu'on détèle, filles et laquais qui se sèchent pour avoir seulement traversé la cour, et messager que l'on vous envoie, connoissant vos bontés et vos inquiétudes, et voulant aussi apaiser les miennes, parce que je suis en peine de votre santé, et que cet homme ou reviendra nous en apporter des nouvelles, ou me retrouvera par les chemins. En un mot, ma chère enfant, il arrivera à Grignan jeudi au lieu de moi, et moi, je partirai bien véritablement quand il plaira au ciel et à M. de Grignan, qui me gouverne de bonne foi, et qui comprend toutes les raisons qui me font souhaiter passionnément d'être à Grignan. Si M. de La Garde pouvoit ignorer tout ceci, j'en serois aise, car il va triompher du plaisir de m'avoir prédit tout l'embarras où je me trouve; mais qu'il prenne garde à la vaine gloire qui pourroit accompagner le don de prophétie dont il pourreit se flatter. Enfin, ma fille, me voilà, ne m'attendez plus du tout ; je vous surprendrai , et ne n hasarderai point, de peur de vous donner de la peine, et à moi aussi. Adieu, ma très-chère et trèsaimable; je vous assure que je suis fort affligée d'être prisonnière à Lambesc; mais le moyen de deviner des pluies qu'on n'a point vues dans ce pris depuis un siècle.

288.

De madame de Coulanges à madame 98 Sévigné.

A Paris, ce 26 décembre 1673.

Le siège de Charleroi estenfin levé; je ne von mande aucun détail de ce qui s'y est passé, sachant

Le prince d'Orange fut obligé de lever le sies de Charleroi le 22 décembre 1672.

que mademoiselle de Méri en envoie une relation à madame de Grignan. On ignore jusqu'à présent quelle route le roi prendra; les uns disent qu'il retournera tout droit à Saint-Germain, lesautres, qu'il ira en Flandre; nous serons bientôt éclaireis de sa marche. Sans vanité, je sais des nouvelles à l'arrivée des courriers, c'est chez M. Le Tellier : qu'ils descendent, et j'y passe mes journées; il est malade, et il parolt que je l'amuse; cela me suffit pour m'obliger à une grande assiduité. Je ne comprends point par quelle aventure vous n'avez pas reçu la lettre de M. de Coulanges, dans laquelle je vous écrivois : c'est une médiocre perte pour vous ; j'ai cependant la confiance de croire que vous regretterez cette lettre, parceque je vous aime, ma très-belle, et que vous m'avez toujours paru reconnaissante.

J'ai eté à la messe de minuit; j'ai mangé du petit salé au retour; en un mot, j'ai eu assez bon corps cette année pour être digne du vôtre. J'ai tait des visites avec madame de La Fayette ; je me trouve si bien d'elle, que je crois qu'elle s'accommode de moi. Nous avons encore ici madame de Richelien; j'y soupe ce soir avec madame Dufresnoi ; il y a grande presse de cette dernière à la coor : il ne se fait rien de considérable dans l'état, où elle n'ait part. Pour madame Scarron, c'est une chose etonnante que sa vie : aucun mortel , sans esception, n'a commerce avec elle; j'ai reçu une de ses lettres; mais je me garde bien de m'en vanter, & peur des questions infinies que cela attire. Le rendez-vous du beau monde est les soirs chez la varechale d'Estrées; Manicamp et ses deux sœurs unt assurément bonne compagnie ; madame de Senneterre s'y trouve quelquefois, mais toujours was la figure d'Andromaque; on est ennuyé de u douleur; pour elle, je comprends qu'elle s'en scommode mieux que de son mari; cette raison devroit pourtant lui faire oublier qu'elle est affliree : je la crois de honne foi, ainsi je la plains. Les rendarmes-dauphins sont dans l'armée de M. le prince; il faut esperer qu'on les mettra bientôt en quartier d'hiver, et qu'ils auront un moment pour donner ordre à leurs affaires, je connois des gens qui en sont accables. Adieu, ma très-aimable, je

'Madame de Coulange étoit nièce de M. Le Tellier, depuis chancelier de France. vais me préparer pour la grande occasion de ce soir; il faut être bien modeste pour se coiffer quand on soupe avec madame Dufresnoi. Permettez-moi de faire mille compliments à madame de Grignan; je voudrois bien que ce fût des amitiés, mais vous ne voulez pas.

La princesse d'Harcourt a paru à la cour sans rouge, par pure dévotion : voilà une nouvelle qui efface toutes les autres; on peut dire aussi que c'est un grand sacrifice : Brancas' en est ravi. Il vous adore, mon antie, ne le desapprouvez donc pas lorsqu'il censure les plaisirs que vous avez sans lui, c'est la jalousie qui l'y oblige; mais vous ne voudriez de la jalousie que de ceux dontvous pourriez être jalouse; il faut plaindre Brancas.

#### 289.

De madame de La Fayette à madame de Sévigné.

A Paris, ce 30 décembre 1672.

J'ai vu votre grande lettre à d'Hacqueville, je comprends fort bien tout ce que vous lui mandez sur l'évêque ; il faut que le prélat ait tort, puisque vous vous en plaignez; je montrerai votre lettre à Langlade, et j'ai bien envie encore de la faire voir à madame du Plessis, cur elle est très-prévenue en faveur de l'évêque. Les Provençaux sont des gens d'un caractère tout particulier.

Voilà un paquet que je vous envoie pour madame de Northumberland; vous ne comprendrez pas aisément pourquoi je suis chargée de ce paquet; il vient du comte de Sunderland, qui est présentement ici ambassadeur; il est fort de ses amis; il lui a écrit plusieurs fois; mais n'ayant point de réponse, il croit qu'on arrête ses lettres; et M. de La Rochefoucauld, qu'il voit très-souvent, s'est chargé de faire tenir le paquet dont il s'agit; je vous supplie donc, comme vous n'êtes plus à Aix, de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Charles de Brancas, père de la princesse d'Harcourt, et chevalier d'honneur de la reine Anne d'Autriche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Marseille.

l'envoyer par quelqu'un de confiance, et d'écrire un mot à madame de Northumberland, afin qu'elle vous fasse réponse, et qu'elle vous mande qu'elle l'a reçu: vous m'enverrez sa réponse. On dit ici que si M. de Montaigu n'a pas un heureux succès de son voyage, il passera en Italie pour faire voir que ce n'est pas pour les beaux yeux de madame de Northumberland qu'il court le pays: mandez-nous un peu ce que vous verrez de cette affaire, et comme quoi il sera traité.

La Marans est dans une dévotion et dans un esprit de douceur et de pénitence qui ne peut se comprendre : sa sœur', qui ne l'aime pas, en est surprise et charmée; sa personne est changée à n'être pas connoissable; elle parolt soixante ans. Elle trouva mauvais que sa sœur m'eût conté ce qu'elle lui avoit dit sur cet enfant de M. de Longueville, et elle se plaignit aussi de moi de ce que je l'avois redonné au public; mais des plaintes si douces, que Montalais en étoit confondue pour elle et pour moi; en sorte que, pour m'excuser, elle lui dit que j'étois informée de la belle opinion qu'elle avoit que j'aimois M. de Longueville; la Marans, avec une justice admirable, répondit que, puisque je savois cela, elle s'étonnoit que je n'en eusse pas dit davantage, et que j'avois raison de me plaindre d'elle. On parla de madame de Grignan, elle en dit beaucoup de bien, mais sans aucune affectation. Elle ne voit plus qui que ce soit au monde, sans exception : si Dieu fixe cette bonne tête-là, c'est un des grands miracles que j'aie jamais vus.

J'allai hier au Palais-Royal avec madame de Monaco; je m'y enrhumai à mourir; j'y pleurai Madame de tout mon cœur; je fus surprise de l'esprit de celle-ci '; non pas de son esprit agréable, mais de son esprit de bon sens; elle se mit sur le ridicule de M. de Mecklenbourg d'être à Paris présentement, et je vous assure que l'on ne peut mieux dire; c'est une personne très opiniâtre et très résolue, et assurément de bon goût, car elle hait madame de Gourdon à ne la pouvoir souffrir. Mon-

sieun me fit tontes les caresses du monde au nez de la maréchale de Clérembault'; j'étois soutenue de la Fienne, qui la hait mortellement, et à qui j'avois donnéà diner il n'y a que deux jours. Tout le monde croit que la comtesse du Plessis va épouser Clérembault.

M. de La Rochefoucauld vous fait cent mille compliments; il y a quatre ou cinq jours qu'il ne sort point; il a la goutte en miniature. J'ai mande à madame du Plessis que vous m'aviez écrit des merveilles de son fils. Adieu, ma belle, vous savez combien je vous aime.

#### 290.

De M. le duc de La Rochefoucauld à madame de Sevigné.

### A Paris, le 9 sevrier 1673

Vous ne sauriez croire le plaisir que vous m'avez fait de m'envoyer la plus agréable lettre qui ait jamais été écrite; elle a été lue et admirce, comme vous le pouvez souhaiter; il me seroit difficile de vous rien envoyer de ce prix-là; mais je chercherai à m'acquitter sans espérer néanmoins d'en trouver les moyens, dans le soin de votre santé, car vous vous portez si bien, que vous n'avez pas besoin de mes remèdes. Madame la comtesse (de La Fayette) est allée ce matin à Saint-Germain remercier le mi d'une pension de cinq cents écus qu'on lui a donne sur une abbaye; cela lui en vaudra mille avec le temps, parce que c'est sur un homme qui a la même pension sur l'abbé de La Fayette; ainsi ils sont quittes présentement, et quand ce premier mourra, la pension demeurera toujours sur son abbaye; k roi a même accompagné ce présent de tant de ptroles agreables, qu'il y a lieu d'attendre de plus grandes graces : si je suis le premier à vous apprendre ceci , voilă dejà la lettre de M. de Coulanges l demi payée; mais qui nons paiera le temps que nous passons ici sans vous? cette perte est si grande pour

<sup>\*</sup> Mademoiselle de Montalais, fille d'honneur de MADAME, Henriette-Anne d'Angleterre.

Blenriette-Anne d'Angleterre, morte le 20 juin

Elisabeth-Charlotte, palatine du Rhin, que Monstern, frère unique de Louis XIV, épousa en seconde noces le 21 novembre 167t.

<sup>&#</sup>x27; Gouvernante des enfants de Monstet n.

d'Alexandre de Choiseul, et remariée depuis à limb Gillier de Puygarreau, marquis de Clérenhault, premier écuyer de MADAME, duchesse d'Orléans.

moi, que vous seule pouvez m'en récompenser; mais vons ne payez point ces sortes de dettes-là; j'en ai bien perdu d'autres, et pour être ancien créancier, je n'en suis que plus exposé à de telles banqueroutes. L'affaire de M. le chevalier de Lorraine et de M. de Rohan est heureusement terminée; le roi a jugé de leurs intentions, et personne n'a eu dessein de s'en offenser. M. le duc est revenu, M. le prince arrive dans deux jours : on espère la paix; mais vous ne revenez pas, et c'est assez pour ne rien espèrer.

Quoi que vous me disiez de madame de Grignan, je pense qu'elle ne se souvient guère de moi; je lui rends cependant mille très humbles graces, ou à vous, de ce que vous me dites de sa part. Ma mère est un miroir de dévotion : elle a fait un cantique pour ses ennemis, où la reine de Provence n'est pas oubliée. Embrassez M. l'abbé (de Coulanges) à mon intention, dites-lui qu'après le marquis de Villeroi, je suis mieux que personne auprès de M. de Coulanges.

Si vous avez des nouvelles de notre pauvre Corbinelli, je vous supplie de m'en donner : j'ai pensé élacer l'épithète; mais j'apprends toujours, à la bonte de nos amis, qu'elle ne lui convient que trop.

# Madame DE LA FAYETTE.

Voilà une lettre qui vous dit, ma belle, tout ce que j'aurois à vous dire. Je me porte bien de mon royage de Saint-Germain. J'y vis votre fils, j'en Us comme du mien; il est très joli. Adieu.

### 291.

Demadame DE COULANGES à madame DE SÉVIGNÉ.

# A Paris, ce 24 février 1673.

Si vous étiez en lieu où je vous pusse conter mes chagrins, ma très belle, je suis persuadée que je nen aurois plus. Quand je songe que le retour de malame de Grignan dépend de la paix, et le vôtre

'Maiame de Marans, que M. de La Rochefoucauld

du sien, en faut-il davantage pour me la faire souhaiter bien vivement? Le comte Tot a passé l'après-dinée ici : nous avons fort parlé de vous; il se souvient de tout ce qu'il vous a entendue dire; jugez si sa mémoire ne le rend pas de très bonne compagnie. Au reste, ma belle, je ne pars plus de Saint-Germain; j'y trouve une dame d'honneur que j'aime, et qui a de la bonté pour moi; j'y vois peu la reine ; je couche chez madame Dufresnoi dans une chambre charmante; tout cela me fait résoudre à y faire de fréquents voyages. Nos pauvres amis sont repartis, c'est-à-dire M. de La Trousse\*, sur la nouvelle qu'a eue le roi d'une révolte en Franche-Comté : comme il n'aimeroit point que les Espagnols envoyassent des troupes qui passeroient sur ses terres, ila nommé Vauhrun3 et La Trousse pour aller commander en ce pays-là. La Trousse a heaucoup de peine à se réjouir de cette distinction; cependant c'en est une, qui pourroit ne pas déplaire à un homme moins fatigué de voyages; celui-ci joindra la campagne; cela est fort triste pour ses amis : le guidon 4 nous demeure; mais ce n'étoit point trop de tout. Je menai ce guidon avant-hier à Saint-Germain; nous dinâmes chez madame de Richelieu; il est aimé de tout le monde presque autant que de moi. Mithridate 5 est une pièce charmant; on y pleure; on y est dans une continuelle admiration; on la voit trente fois, on la trouve plus belle la trentième que la première. Pulchérie n'a point réussi. Notre ami Brancas a la sièvre et une fluxion sur la poitrine; je l'irai voir demain. Je n'ai point vu votre cardinal (de Rets); j'en ai toujours eu envie, mais il s'est toujours trouvé quelque chose qui m'en a empêchée. La belle Ludres 6 est la meilleure de mes amies; elle me vent toujours mener chez madame Taipon quand les pougies? sont allumées. Le marquis de Villeroi est si amoureux, qu'on lui fait voir ce que

iprioit sa merc.

' t'est-à-dire madame de Grignan, que madame de Marana n'aiutott point.

<sup>&#</sup>x27; Madame de Richelieu.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Capitaine des gendarmes-dauphins.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nicolas de Bautru, marquis de Vaubrun, frère du coute de Nogent, il fut tué en 1675.

M. de Sevigné étoit guidon des gendarmes-dauphins.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tragédie de Racine, représentée pour la première fois en janvier 1673.

<sup>6</sup> Chanoinesse du Poussay.

<sup>?</sup> Selon la manière de prononcer de madame de Ludres.

#### 292.

De madame DE LA FAYETTE à madame DE SÉVIGNÉ.

A Paris , le 27 février 1673.

Monsieur de Bayard et M. de La Fayette arrivent dans ce moment; cela fait, ma belle, que je ne vous puis dire que deux mots de votre fils; il sort d'ici, il m'est venu dire adieu, et me prier de vous écrire aes raisons sur l'argent; elles sont si bonnes que je n'ai pas besoin de vous les expliquer fort au long; car vous voyez d'où vous êtes la dépense d'une campagne qui ne finit point: tout le monde est au désespoir et se ruine; il est impossible que votre fils ne fasse pas un peu comme les autres, et de plus, la grande amitié que vous avez pour madame de Grignan fait qu'il en faut témoigner à son frère. Je laisse au grand d'Hacqueville à vous en dire davantage. Adieu, ma très-chère.

<sup>1</sup> Madame de Sévigné nommoit ainsi Marie-Blanche de Grignan, née le 15 novembre 1670, qu'elle avoit laissée à Paris. 293.

Demadame DE COULANGES à madame DE SÉVIGNÉ.

A Paris, le 20 mars 1673.

Je souhaite trop vos reproches pour les mériter; non, ma belle, la période ne m'emporte point; je vous dis que je vous aime par la raison que je le sens véritablement; et même je suis plus vive pour vous que je ne vous le dis encore. Neus avons enfin retrouvé madame Scarron, c'est-à-dire que nous savons où elle est; car, pour avoir commerce avec elle, cela n'est pas aisé. Il y a, chez une de ses amies, un certain homme qui la trouve si simable et de si bonne compagnie, qu'il souffre impatiemment son absence; elle est cependant plus occupée de ses anciens amis qu'elle ne l'a jama été; elle leur donne le peu de temps qu'elle a avec un plaisir qui fait regretter qu'elle n'en ait pas davantage. Je suis assurée que vous trouvez que deux mille écus de pension sont médiocres; j'en conviens, mais cela s'est fait d'une manière qui pest laisser d'autres graces. Le roi vit l'état des pensions, il trouva deux mille francs pour madame Scarron, il les raya, et mit deux mille écus.

Tout le monde croit la paix, mais tout le monde est triste d'une parole que le roi a dite, qui est que, paix ou guerre, il n'arriveroit à Paris qu'an moi d'octobre. Je viens de recevoir une lettre du jeune guidon (M. de Sévigné); il s'adresse à moi : pour demander son congé; et ses raisons sont si honnes, que je ne doute pas que je ne l'obtienne. J'ai vu 🗯 lettre admirable que vous avez écrite à M. de Colanges; elle est si pleine de bon sens et de raison, que je suis persuadée que ce seroit méchant signé pour quelqu'un qui trouveroit à y répondre. Jepremis hier à madame de La Fayette qu'elle la verroit; je la trouvai tête à tête avec un appelé M. Le Dut: on regretta le temps que vous étiez à Paris; # vous y souhaita ; mais, hélas! qu'ils sont instils, les souhaits! et cependant on ne sauroit se coriger d'en faire. M. de Grignan ne s'est point de tout rouillé en province; il a un très-bon air à la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Madame de Coulanges étoit cousine-germaise de M, de Louvois.

cour, mais il trouve qu'il lui manque quelque chose; nous sommes de son avis, nous trouvons qu'il lui manque quelque chose. J'ai mandé à M. de La Trousse ce que vous m'écrivez de lui : si ma lettre va jusqu'à lui, je ne doute pas qu'il ne vous en remercie; je crois que le secret miraculeux qu'il avoit de faire comme les gens les plus riches lui manque dans cette occasion; il me paroît accablé sans ressource.

Madame Dufresnoi fait une figure si considérable, que vous en seriez surprise; elle a effacé mademoiselle de S.... sans miséricorde: on avoit tant vanté la beauté de cette dernière qu'elle n'a plus paru belle; elle a les plus beaux traits du monde; elle a le teint admirable; mais elle est décontenancée, et elle ne le veut pas paroltre; elle rit toujours, elle a méchante grace. Madame fera souvent voir de nouvelles beautés; l'ombre d'une galanterie l'oblige à se défaire de ses filles: ainsi je crois que celles qui lui demeureront se trouveront plus à plaindre que les autres. Mademoiselle de L..... la quitte. Madame de Richelieu m'a priée de vous faire mille compliments de sa part.

Adieu, ma très-aimable belle; j'embrasse, avec votre permission et la sienne, madame la comtesse de Grignan: n'est-elle point encore accouchée? M. de Coulanges m'a assurée qu'il vous enverroit Mithridate. On me peint aujourd'hui pour M. de Grignan; je croyois avoir renoncé à la peinture. L'histoire du Charmant est pitoyable; je la sais.... Orendate ' étoit peu amoureux auprès de lui; il a'y a que lui au monde qui sache aimer: c'est le plus joli homme, et son Alcine, la plus indigne femme.

### 294.

### A la mime.

A Paris, le 10 avril 1673.

Il est minuit, c'est une raison pour ne vous point écrire; j'en suis enragée; j'avois résolu de répondre à votre aimable lettre; mais voici, ma chère amie, ce qui m'en a empôchée: M. de La Rochefoucauld a passé le jour avec moi, je lui ai fait voir madame Dufresnoi, il en est tout éperdu. Je suis ravie que madame de Grignan ne soit plus qu'accablée de lassitude; la surprise et l'inquictude que j'ai eues de son mal me devoient faire attendre à toute lajoie du retour de sa santé; c'est une barbarie que de souhaiter des enfants.

Je ne veux pas oublier ce qui m'est arrivé ce matin; on m'a dit: Madame, voilà un laquais de madame de Thianges; j'ai ordonnée qu'on le sit entrer. Voici ce qu'il avoit à me dire: Madame, c'est de la part de madame de Thianges, qui rous prie de lui envoyer la lettre du cheval de madame de Sévigné, et celle de la prairie. J'ai dit au laquais que je les porterois à sa maîtresse, et je m'en suis désaite. Vos lettres sont tout le bruit qu'elles méritent, comme vous voyez; il est certain qu'elles sont délicieuses, et vous êtes comme vos lettres.

Adieu, ma très-aimable belle; j'embrasse bien doucement cette belle comtesse, de peur de lui faire mal: j'ai bien senti, je vous jure, sa fâcheuse aventure; je souhaite plus que je ne l'espère qu'elle ne soit jamais exposée à de pareils accidents. Le roi dit hier qu'il partiroit le 25, sans aucune remise.

### 205.

De madame de La Fayette à madame de Sévigné.

A Paris, le 15 avril 1673.

Madame de Northumberland me vint voir hier, j'avois été la chercher avec madame de Coulanges; elle me parut une femme qui a été fort belle, mais qui n'a plus un seul trait de visage qui se soutienne, ni où il soit resté le moindre air de jeunesse; j'en fus surprise, elle est avec cela mal habillée, point de grace, enfin je n'en fus point du tout éblouie; elle me parut entendre fort bien tout ce qu'on dit, ou pour mieux dire, ce que je dis; car j'étois seule. M. de La Rochefoucaul et madame de Thianges, qui avoient envie de la voir, ne vinrent que comme elle sortoit. Montaigu m'avoit mandé qu'elle viendroit me voir; je lui ai fort parlé d'elle; il ne fait aucune façon d'être embarqué à son service, et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Héros de roman.

paroît très-rempli d'espérance. M. de Chaulnes partit hier, et le comte Tot aussi : ce dernier est très-affligé de quitter la France; je l'ai vu quasi tous les jours pendant qu'il a été ici; nous avons traité votre chapitre plusieurs fois. La maréchale de Gramont s'est trouvée mal : d'Hacqueville y a été, toujours courant, lui mener un médecin; il est, en vérité, un peu étendu dans ses soins. Adieu, mon amie, j'ai le sang si échauffé, et j'ai eu tant de tracas ces jours passes, que je n'en puis plus; je voudrois bien vous voir, pour me rafraichir le sang.

296.

A la même.

A Paris, le 19 mai 1073.

Je vais demain à Chantilly, c'est ce même voyage que j'avois commencé l'année passée, jusque sur le Pont-Neuf, où la fièvre me prit; je ne sais pas s'il arrivera quelque chose d'aussi bizarre, qui m'empêche encore de l'exécuter; nous y allons la même compagnie; et rien de plus.

Madame du Plessis étoit si charmée de votre lettre qu'elle me l'a envoyée; elle est enfin partie pour sa Bretagne. J'ai donné vos lettres à Langlade, qui m'en a paru très-content ; il honoretou-Jours beaucoup madame de Grignan. Montaigu s'en va; on dit que ses espérances sont renversées; je crois qu'il y a quelque chose de travers dans l'esprit de la nymphe :. Votre filsest amoureux comme un perdu de mademoiselle de Poussai e, il n'aspire qu'à être aussi transi que La Fare. M. de La Rochefoucauld dit que l'ambition de Sévigné est de monrir d'un amour qu'il n'a pas; car nous ne le tenons pas du bois dont on fait les fortes passions. Je suis dégoûtée de celle de La Fare, elle est trop grande et trop esclave; sa maitresse ne répond pas au plus petit de ses sentiments : elle soupa chez Longueil 3, et assista à une musique le soir même qu'il partit: souper en compagnie, quand son amant part, et qu'il part pour l'armée, me parolt un crime capital; je ne sais pas si je m'y connois. Adieu, ma belle.

297.

A la même.

A Paris, le 26 mai 1673.

Si je n'avois la migraine, je vous rendrois compte de mon voyage de Chantilly, et je vous dirois que, de tous les lieux que le soleil éclaire, il n'y en a point un pareil à celui-là; nous n'y avons pas eu un trop beautemps; mais la beauté de la chasse dans des carrosses vitrés à suppléé à ce qui nous manquoit. Nous y avons été cinq ou six jours; nous vous y avons extrêmement souhaitée, non-seulement par amitié, mais parce que vous êtes plus digue que personne du monde d'admirer ces beautés-là. J'ai trouvé ici à mon retour deux de vos lettres. Je ne pus faire achever celle-ci vendredi, et je ne puis l'achever moi-même aujourd'hui, dont je suis bien fachée; car il me semble qu'il y a long-temps que je n'ai causé avec vous. Pour répondre à vos questions, je vous dirai que madame de Brisac: est toujours à l'hôtel de Conti, environnée de pen d'amants, et d'amants peu propres à faire du bruit, de sorte qu'elle n'a pas grand besoin du manteau de sainte l'rsule. Le premier président de Bordeaux est amoureux d'elle comme un fou; il est vrai que ce n'est pas d'ailleurs une tête bien timbrée. M. le Premier et ses enfants sont aussi fort assidus auprès d'elle; M. de Montaigu ne l'a , je crois , point vue de ce voyage-ci, de peur de déplaire à madame de Northumberland, qui part aujourd'hui; Montaugu l'a devancée de deux jours : tout cela ne laisse pas douter qu'il ne l'épouse. Madame de Brissac jone toujours la désolée, et affecte une très-grande negligence. La comtesse du Plessis a servi de dame d'honneur deux jours avant que Monsieun soit parti ; sa helle-mère \* n'y avoit pas voulu consentir

<sup>3</sup> Madame de Northumberland.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Mademoiaelle de Ludres, chanoinessede Poussal; elle fut aimée du roi, et sacrifiée à madame de Montespan en l'année 1677.

<sup>\*</sup> Longueil étoit frère du président de Maisons.

<sup>·</sup> Gabrielle-Louise de Saint-Simon, duchesse de Brissac.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Colombe Le Charron, femmo de César, duc de Choiseul, pair et maréchal de France, et première dante d'honneur de Madams.

Elle n'égratigne point madame de crois qu'elle se fait justice, et qu'elle la seconde place de chez MADAME est pour la femme de Clérembault; elle prément dans un mois, si elle ne l'est

ins diner à Livry, M. de La Rochefourangis, Coulanges et moi : c'est une ne paroît bieu étrange d'aller à Livry, ne soit pas avec vous. L'abbé Têtu est vraud; je suis trompée, s'il n'eût mieux pas aller, et si ce voyage là ne déplait à qui il est bon de ne pas déplaire.

que madame de Montespan est demeuray. Je reçois une petite lettre de vous; ez pas reçu des miennes, c'est que j'ai a tracas; je vous conterai mes raisons merez ici. M. le duc s'ennuie beaucoup les femmes y sont horribles; voici un aur ce sujet : il se familiarisoit avec une de ce pays-là, pour se désennuyer int; et comme les familiarités étoient sans un grandes, elle luidit: Pour Dieu, monla. a la bonté d'être trop insolente. C'est n'a écrit cela; j'ai jugé que vous en sele comme moi. Adieu, ma belle, je suis ausurément.

298.

A la même.

A Paris, le 30 juin 1673.

hé hien, ma belle; qu'avez-vous à le un aigle? je vous mande que vous loger de moi quand vous serez ici; qu'y terrible à ces paroles? mes journées es; il est vrai que Bayard est ici, et qu'il ares; mais quand il a couru tout le jour rvice, écrirai-je? encore faut-il lui par-l'ai couru, moi, et que je reviens, je le La Rochefoucauld, que je n'ai point e jour; écrirai-je? M. de La Rochefoucaville sont ici, écrirai-je? mais quand is; ah! quand ils sont sortis, il est enze e sors, moi; je couche chez nos voies qu'on bâtit devant mes fenêtres; mais

l'après-dinée, j'ai mal à la tête; mais le matin, j'y ai mal encore, et je prends des bouillons d'herbes qui m'enivrent. Vous êtes en Provence, ma belle, vos heures sont libres, et votre tête encore plus : le goût d'écrire vous dure encore pour tout le monde; il m'est passé pour tout le monde; et si j'avois un amant qui voulût de mes lettres tous les matins, je romprois avec lui. Ne mesurez donc point notre amitié sur l'écriture; je vous aimerai autant, en ne vous écrivant qu'une page en un mois, que vous, en m'en écrivant dix en huit jours: quand je suis à Saint-Maur je puis écrire, parce que j'ai plus de tête et plus de loisir; mais je n'ai pas celui d'y être, je n'y ai passé que huit jours de cette année; Paris me tue. Si vous saviez comme je ferois ma cour à des gens à qui il est très-bon de la faire, d'écrire souvent toutes sortes de folies, et combien je leur en écris peu, vous jugeriez aisément que je ne fais pas ce que je veux là-dessus. Il y a aujourd'hui trois ans que je vis mourir Ma-DAME; je relus hier plusieurs de ses lettres, je suis toute pleine d'elle. Adieu, ma très-chère, vos défiances seules composent votre unique défaut, et la seule chose qui peut me déplaire en vous. M. de La Rochefoncauld vous écrira.

299.

A la même.

A Paris, ce 14 juillet 1673.

Voici ce que j'ai fait depuis que je vous ai écrit : j'ai eu deux accès de sièvre; il y a six mois que je n'ai été purgée: on me purge une fois, on me purge deux, le lendemain de la deuxième je me mets à table; ah, ah! j'ai mal au cœur, je ne veux point de potage; mangez donc un peu de viande; non, je n'en veux point; mais vous mangerez du fruit; je crois qu'oui; hé bien mangez-en donc ; je ne saurois, je mangerai tantôt; que l'on m'ait ce soir un potage et un poulet ; voici le soir ; voilà un potage et un poulet ; je n'en veux point ; je suis dégoûtée, je m'en vais me coucher, j'aime mieux dormir que de manger. Je me conche, je me tourne, je me retourne, je n'ai point de mal, mais je n'ai point de sommeil aussi; j'appelle, je prends un livre, je le referme; le jour vient, je me lève, je

vais à la fenêtre, quatre heures sonnent, cinq heures, six heures; je me recouche, je m'endors jusqu'à sept, je me lève à huit, je me remets à table à douze inutilement, comme la veille; je me mets dans mon lit le soir, inutilement comme l'autre nuit. Éles-vous malade? nenni : êles-vous plus foible? nenni. Je suis dans cet état trois jours et trois nuits; je redors présentement; mais je ne mange encore que par machine, comme les chevaux, en me frottant la bouche de vinaigre; du reste, je me porte bien, et je n'ai pas même si mal à la tête. Je viens d'écrire des folies à M. le duc; si je puis, j'irai dimanche à Livry pour un jour ou deux. Je suis très-aise d'aimer madame de Coulanges, à cause de vous. Résolvez-vous, ma belle, de me voir sontenir toute ma vie, à la pointe de mon éloquence, que je vous aime encore plus que vous ne m'aimez; j'en ferois convenir Corbinelli en un demi-quart d'heure. Au reste, mandez-moi bien de ses nouvelles : tant de bonnes volontés seront-elles toujours inutiles à ce pauvre homme? pour moi , je crois que c'est son mérite qui leur porte malheur; Segrais porte aussi guignon; madame de Thianges est des amies de Corbinelli, madame Scarron, mille personnes, et je ne lui vois plus aucune espérance de quoi que ce puisse être; on donne des pensions aux beaux esprits; c'est un fonds abandonné à cela, il en mérite mieux que tous ceux qui en ont; point de nouvelles, on ne peut rien obtenir pour lui.

Je dois voir demain madame de Vill...; c'est une certaine ridicule à qui M. d'Ambres a fait un enfant; elle l'a plaidé, et a perdu son procès; elle conte toutes les circonstances de son aventure; il n'y a rien au monde de parcil; elle prétend avoir été forcée : vous jugez bien que cela conduit à de beaux détails. La Marans est une sainte; il n'y a point de raillerie; cela me paroît un miracle. La Bonnetot est dévote aussi; elle a ôté son œil de verre; elle ne met plus de rouge ni de boucles. Madame de Monaco ne fait pas de même; elle me vint voir l'autre jour bien blanche; elle est favorite et engouée de cette MADAME-ci, tout comme de l'autre; cela est bizarre. Langlade s'en va demain en Poitou pour deux ou trois mois. M. de Marsillac est ici; il part lundi pour aller à Barrège, il ne s'aide pas de son bras. Madame la comtesse du Plessis va se marier; elle a pensé acheter Frêne.

M. de La Rochefoucauld se porte très-maine fait mille et mille compliments, et à Voici une question entre deux maximes :

On pardonne les infidélités, mais on ne les es On oublie les infidélités, mais on ne les parde

« Aimez-vous mieux avoir fait nue a » votre amant, que vous aimez pourtant » ou qu'il vous en ait fait une, et qu'il » aussi toujours? » On n'entend pas per avoir quitté pour un autre, mais avoir faute considérable. Adieu, je sais hieur de jaser; voilà ce que c'est de ne point a de ne point dormir. J'embrasse madama gnan et toutes ses perfections.

**300.** \*\*

Du comte DE BUSSY à madame DE Sé

A Bussy, ce 26 juli

Je m'ennuie fort, Madame, de n'ave nouvelle de vous depuis que vous arrivate vence. Quand vous seriez en l'autre mon aurois pas moins. Est-ce qu'on ne songe ce qu'on voit, quand on est en Provence? le-moi, je vous prie, parce qu'en ce casirois trouver, et j'aimerois mieux me i hasard de me brouiller à la cour, où je rien à ménager, que de n'entendre jamais vous. Raillerie à part, Madame, mande vos nouvelles. Je suis en peine aussi de 1 aucune de notre ami (Corbinelli). Quelq dit qu'il étoit dans une dévotion extrême. cela qui l'empèchât d'avoir commerce a j'aimerois autant qu'il fût dejà en parad dez-moi ce que vous en savez.

501.

De madame DE SÉVIGNÉ au comte DE

Vous voyez bien, mon cher consin, que à Grignan. Il y a justement un an que j'y vous écrivis avec notre ami Corbinelli deux mols avec nous. Depuis cela j'ai dé Provence me promener. J'ai passé l'hiver à Aix avec ma fille. Elle a pensé mourir en accouchant, et moi de la voir acconcher si malheureusement. Nous sommes revenus ici depuis quinze jours, et j'y serai jusqu'au mois de septembre que j'irai à Bourbilly, où je prétends bien vous voir. Prenez des à présent des mesures , afin que vous ne soyez pas à Dijon. J'y veux voir aussi notre grand cousin de Toulongeon, mandez-lui. Je vous mênerai peutetre notre cher Corbinelli; il m'est venu trouver ici, et nous avions résolu de vous écrire, quand jarreça votre lettre. Vous le trouverez pour les meurs aussi peu réglé que vous l'avez vu; mais il ait mieux sa religion qu'il ne savoit; et il en sera bien plus damné, s'il ne profite pas de ses lumières. Je l'aime toujours, et son esprit est fait pour me plaire. Que dites vous de la conquête de Maëstricht? Le roi seul en a toute la gloire . Vos malheurs me font une tristesse au cour qui me fait bien sentir que je vous aime. Je laisse la plume à notre ami. Nous serions trop henreux si nous le pouvions avoir dans notre délicieux château de Bourbilly. Ma fille vous fait une amitié, quoique vous ne songiez pas à elle.

### De M. DE CORBINELLI.

Faurois un fort grand besoin, Monsieur, que le bruit de ma dévotion continuât. Il y a si long-temps que le contraire dure, que ce changement en feroit pat-ètre un à ma fortune. Ce n'est pas que je ne pleinement convaince que le bonheur et le malbeur de ce monde ne soit le pur et unique effet ble Providence, où la fortune ni le caprice des reis n'ant aucune part. Je parle si souvent sur ce un-tà, qu'on l'a pris pour le sentiment d'un bon dertien, quoiqu'il ne soit que celui d'un bon philuphe. Mais quand le bruit qui a couru eût été teritable, ma dévotion n'eût pas été incompatible tree ma persévérance à vous honorer, et à vous matirmer souvent les mêmes sentiments que j'ai as pour vous toute ma vie. Vous savez quel honwur je me suis toujours fait de vot e amitié, et si la grace efficace auroit pu détruire une pensée si raisonnable. Nous vous écrivlmes une grande lettre

à notre autre voyage ici, et nous avons vingt fois raisonné sur votre indolence. Mais va-t-elle jusqu'à ne point regretter de n'être point à Maëstricht à tuer des Hollandois et des Espagnols à la vue du roi? qu'en dites-vous? les poètes vont dire des merveilles; le sujet est ample et beau. Ils diront que leur grand monarque a vaineu la Hollande et l'Espagne en douze jours, en prenant Maëstricht, et qu'il ne manque à sa gloire que la vraisemblance. Ils diront qu'il en est lui-même le destructeur, à force de la rendre incroyable; et mille pensées dont je ne m'avise pas, tant parce que j'ai l'esprit pen fleuri, que parce que je l'ai see depuis un an, à cause que je me suis adonné à la philosophie de Descartes. Elle me paroit d'autant plus belle qu'elle est facile, et qu'elle n'admet dans le monde que des corps et du mouvement, ne pouvant souffrir tout ce dont on ne peut avoir une idée claire et nette. Sa métaphysique me plaît aussi; ses principes sont aisés et ses inductions naturelles. Que ne l'étudiezvous ; elle vous divertiroit avec Mesdemoiselles de Bussy. Madame de Grignan la sait à miracle, et en parle divinement. Elle me soutenoit l'autre jour que, plus il y a d'indifférence dans l'ame, et moins il y a de liberté. C'est une proposition que soutient agréablement M. de La Forge : , dans un Traite de l'esprit de l'homme, qu'il a fait en françois, et qui m'a paru admirable. Voilà de quoi combattre les ennuis de la province. Nous lisons à Montpellier tout l'hiver Tacite, et nous le traduisons, je vous assure, très bien. J'ai fait un gros traité de rhétorique en françois, et un autre de l'art historique, comme aussi un gros commentaire sur l'Art poétique d'Horace. Plût à Dieu que vous fussiez avec nous! car l'esprit des provinciaux n'est pas assez beau pour nous contenter dans nos réflexions. Donnez-nous de vos nouvelles quelquefois, s'il vous plait, et soyez persuadé que, quand je serois en paradis, je n'en serois pas moins votre serviteur.

Louis de La Forge, docteur en médecine, et grand sectateur de la philosophie de Descartes; son livre parut d'abord en françois, et ensuite en latin en 1666; il est aujourd'hui totalement oublié.

Le roi prit Macstricht le 29 juin 1673, après treize

### 302. \*\*

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Bussy, ce 27 juillet 1673.

Je reçus la lettre que vous m'écrivites de Grignan l'année passée, Madame, dans laquelle notre ami m'écrivoit aussi, comme il le fait aujourd'hui. J'y sis réponse, et vous n'en devez pas douter, car je suis homme à représailles en toutes choses : je ne sais donc qu'est devenue ma lettre. C'eût été grand dommage si madame de Grignan fût morte en couches. Quel que soit un jour le mérite de son enfant, il ne vaudra jamais mieux que sa mère; et pour vous, Madame, aimez-la fort pendant sa vie; mais laissez-la mourir si elle ne s'en pouvoit pas empêcher une autre fois, et vivez, car il n'est rien de tel que de vivre. Vous ne me verrez point à Bourbilly; je vous envoie la gazette de Hollande, qui vous en dira la raison : voyez l'article de Paris; cela n'est pas tout-à-fait comme elle le dit; mais elle a su que le roi m'avoit fait quelque grace, et elle a cru que ce ne pouvoit être moins que ce qu'elle dit. Cependant elle se trompe : le roi ne m'a permis que d'aller à Paris pour mettre ordre à mes affaires. Vous connoissez la manière sèche de la cour pour les gens qui ne sont pas heureux ; mais ensin j'ai autant de patience qu'elle a de dureté, et je suis en meilleurs termes que je n'étois il y a deux ans. Je pars donc dans huit ou dix jours pour la bonne ville avec ma famille; je ne sais si j'y passerai l'hiver, ce sera suivant les nouvelles que j'aurai de la cour; mais toujours me trouverez-vous à Paris, si les délices de Bourbilly ne vous y arrêtent point. Je voudrois bien que vous amenassiez notre ami, et que nous pussions un peu moraliser tous trois sur les sottises du monde, dont nous devons être désabusés; pour moi, je le suis à un point que, sans l'intérêt de mes enfants, je me contenterois d'admirer le roi dans mon cœur, sans me mettre en peine de le lui faire connoître. Je ne trouve pas que ce soit un si grand malheur pour moi qu'on voie que je ne suis pas maréchal de France, pourvu qu'on croie que je le mérite, et je ne pense pas que personne me doive traiter sur le pied de ne l'être pas, mais sur celui que je le devrois être, car il n'appartient qu'au roi de me faire une injustice.

Ainsi, Madame, voyez les conquêtes du roi sans me plaindre, puisque aussi bien cela ne sert de rien, et m'aimez toujours puisque je vous aime de tout mon cœur. Je songe à madame de Grignan plus que vous ne pensez; mais je suis discret, et je ne dis pas toujours, sur le chapitre d'une aussi belle dame qu'elle, tout ce que je pense.

#### A M. DE CORBINELLI.

Je crois, Monsieur, que votre dévotion ne fui point de changement à votre mauvaise fortune, et qu'elle ne vous serviroit qu'à vous la faire prendre en gré; mais la philosophie peut faire la même chose : ainsi la dévotion ne vous peut servir que pour l'autre monde, et j'en suis persuadé, non pes encore assez pour la prendre fort à cœur, mais a sez pour ne faire à autrui que ce que je voudreis qui me fût fait. It y a mille petits collets qui ne se pas si justes. Pour vous répondre maintenant à 🗪 que vous me demandez, si je ne suis pas fâché de n'être point à Maëstricht, je vous dirai qu'il y a d long-temps que j'ai été bien fâché de n'être pes ch je devois être , que je ne reprends pas de nouveaux chagrins toutes les fois qu'il se présente de nouvelles occasions de m'en donner. A quoi me serviroit ma raison? Pour le roi, je l'admirerois quand je serois bourgmestre d'Amsterdam; et, p dire la vérité, il m'a un peu traité à la hollandoi cependant je ne laisse pas de le trouver un pri merveilleux : jugez ce que j'en penserois s'il m'evoit fait du bien, car vous savez qu'on pense tou jours plus favorablement de son bienfaiteur que 👛 contraire.

Si nous avions quelqu'un pour nous mettre et train sur la philosophie de Descartes, nous l'apprendrions; mais nous ne savons comment enfourner à puisque madame de Grignan vous soutient qui plus il y a d'indifférence dans une ame, moins il y a de liberté, je crois qu'elle vous peut soutent qu'on est extrêmement libre quand on est passine nément amoureux. Mais, à propos de Descarte, je vous envoie des vers qu'une fiile de mes autie a faits en faveur de son ombre; vous les trauvent de bon sens, à mon avis.

<sup>&#</sup>x27; Mademoiselle Dupré cultivoit les lettres avec succès ; elle étoit liée avec Conrart, mademoiselle de Scudéri et d'autres beaux esprits.

303.

de de Sévigné au comte de Bussy.

A Grignan , ce 25 août 1673.

i, mon cousin, je suis fort aise que vous is. Il me semble que c'est là le chemin loin, et je n'ai jamais tant souhaité rquelqu'un à de grands honneurs, que ité pour vous, quand vous étiez dans le la fortune. Elle est si extravagante, rien qu'on ne puisse attendre de son ij'ai toujours un peu d'espérance. Vous philosophie, que, l'un de ces jours, je i de m'en faire part, pour m'aider à malheurs et vos chagrins. Je me contous point voir à Bourbilly, puisque je à Paris. Je voudrois bien que ma fille hire son compliment elle-même; mais, titude, elle vous le fait ici, elle et M. de

### De M. DE CORBINELLI.

vez bien, Monsieur, que je ne suis pas le vos serviteurs à prendre une bonne lite douceur que le roi vons a faite. les ne l'a jamais pu obtenir pour deux ort de son oncle, ce qui me fait juger ilre tient plus au cœur du roi que la int votre séjour de Paris, je vous cons faire instruire de la philosophie de nesdemoiselles de Bussy l'apprendront aucun jeu. Pour moi, je la trouve dém-seulement parce qu'elle détrompe d'erreurs où est tont le monde, mais u qu'elle apprend à raisonner juste. os serious morts d'ennui dans cette vers que vous me faites l'honneur er sont très-bons et très-justes. Je vous assi mes traites de rhétorique, de de l'art historique; je les ai faits sur des meilleurs maltres, mais, je crois, thlement et plus succinctement qu'eux. par point de leur bonté s'ils parvienlaire. J'estime fort votre résignation : beureux quand on a autant de mérite que vous en avez, de se passer des récompenses des rois, courageusement et sans chagrin. Je m'image que vons dites assez souvent comme Horace:

> Et med me virtute involvo. Je m'enveloppe de ma vertu.

> > 304.

De madame de La Fayette à madame de Sévigné.

Ge 4 septembre 1673.

Je suis à Saint-Maur; j'ai quitté toutes mes affaires et tous mes maris; j'ai mes enfants et le beau temps, cela me suffit; je prends des eaux de Forges; je songe à ma santé; je ne vois personne; je ne m'en soucie point du tout : tout le monde me paroît si attaché à ses plaisirs, et à des plaisirs qui dépendent entièrement des autres, que je me trouve avoir un don des fées d'être de l'humeur dont je suis.

Je ne sais si madame de Coulanges ne vous aura point mandé une conversation d'une après-dinée de chez Gourville, où étoient madame Scarron et l'abbé Têtu, sur les personnes qui ont le goût audessus ou au-dessous de leur esprit; nous nous jetâmes dans des subtilités où n'entendions plus rien: si l'air de Provence, qui subtilise encore toutes choses, vous augmente nos visions làdessus, vous serez dans les nues. l'ons avez le goût au-dessous de votre esprit, et M. de La Rochefoucauld aussi, et moi encore, mais pas tant que vous deux. Voilà des exemples qui vous guideront.

M. de Coulanges m'a dit que votre voyage étoit encore retardé; pourvo que vous rameniez madame de Grignan, je n'en murmure pas; si vous ne la ramenez point, c'est une trop longue absence. Mon goût augmente à vue d'œil pour la supérieure du Calvaire; j'espère qu'elle me rendra bonne. Le cardinal de Retz est brouillé pour jamais avec moi, de m'avoir refusé la permission d'entrer chez elle; je la vois quasi tous les jours : j'ai vu enfin son visage'; il est agréable, et l'on

<sup>1</sup> Les religieuses du Calvaire ont leur voile baissé au parloir, excepté pour leurs proches parents ou dans des cas particuliers. 270 LETTRES

s'aperçoit bien qu'il a été beau : elle n'a que quarante ans, mais l'austérité de sa règle l'a fort changée. Madame de Grignan a fait des merveilles d'avoir écrit à la Marans; je n'ai pas été si sage, car je fus l'autre jour chercher madame de Schomberg '; et je ne la demandai point. Adieu, ma belle, je souhaite votre retour avec une impatience digne de notre amitié.

J'ai reçu les cinq cents livres il y a long-temps. Il me semble que l'argent est si rare qu'on n'en devroit point prendre de ses amis : faites mes excuses à M. l'abbé (de Coulanges) de ce que je l'ai reçu.

#### 305.

De madame de Sévigné à madame de Grignan.

A Montélimar, jeudi 5 octobre 1673.

Voici un terrible jour \*, ma chère enfant ; je vous avoue que je n'en puis plus. Je vous ai quittée dans un état qui augmente ma douleur. Je songe à tous les pas que vous faites et à tous ceux que je fais, et combien il s'en faut qu'en marchant toujours de cette sorte nous puissions jamais nous rencontrer. Mon cœur est en repos quand il est auprès de vous ; c'est son état naturel , et le seul qui peut lui plaire. Ce qui s'est passé ce matin me donne une douleur sensible, et me fait un déchirement dont votre philosophie sait les raisons : je les ai senties et les sentirai long-temps. J'ai le cœur et l'imagination tout remplis de vous; je n'y puis penser sans pleurer, et j'y pense toujours, de sorte que l'état où je suis n'est pas une chose soutenable; comme il est extrême, j'espère qu'il ne durera pas dans cette violence. Je vous cherche toujours, et je trouve que tout me manque, parce que vous me manquez. Mes yeux qui vous ont tant rencontrée depuis quatorze mois, ne vous trouvent plus: le temps agréable qui est passé rend celui-ci douloureux, jusqu'à ce que j'y sois un peu accoutu-

mée; mais ce ne sera jamais assez pour ne haiter ardemment de vous revoir et de vo brasser. Je ne dois pas espérer mieux de l que du passé; je sais ce que votre absence souffrir ; je serai encore plus à plaindre , pa je me suis fait imprudemment une habitud saire de vous voir. Il me semble que je ne point assez embrassée en partant; qu'ar ménager? Je ne vous al point assez dit e je suis contente de votre tendresse ; je ne point assez recommandée à M. de Grignan l'ai point assez remercié de toutes ses polle de toute l'amitié qu'il a pour moi; j'en a les effets sur tous les chapitres : il y en s plus d'intérêt que moi, quoique j'en sob pi chée que lui. Je suis déjà dévorée de cu je n'espère de consolation que de vos lettr me feront encore bien soupirer. En un m fille, je ne vis que pour vous: Dieu me grace de l'aimer quelque jour comme je vou Je songe aux Pichons ; je suis toute pet Grignan; je tiens partout. Jamais un voy été si triste que le nôtre; nous ne disons mot. Adieu, ma chère enfant, aimez-moi to hélas! nous revoilà dans les lettres. Assurez l chevêque de mon respect très-tendre, et em le coadjuteur ; je vous recommande à lui. avons encore diné à vos dépens. Voilà M. de Géniez qui vient me consoler. Ma fille, ph moi de vous avoir quittée.

# **306.**

### A la même.

A Valence, vendredi 6 octobre 14

Mon unique plaisir consiste à vous écrire : resse du coadjuteur est bien étonnée de cett de divertissement. Vous êtes à Salon , ma 1 petite ; vous avez passé la Durance ; et moi arrivée ici. Je regarde tous les chemins qui verront passer cet hiver , et je fais des rem sur les endroits difficiles. Le plus sûr dans l' c'est une litière ; il y a des pas où il faut dent de carrosse , ou périr. M. de Valence · m'a é

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Madame de Schomberg et madame de Marans étoient logées dans la même maison.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> C'étoit le même jour de son départ de Grignan pour Paris, et de celui de madame de Grignan pour Salon et pour Aix. Montélimar n'est qu'à trois ou quatre lieues du château de Grignan.

Daniel de Cosnac, évêque de Valence, archevêque d'Aix.

sprit, nous avons causé une heure; tvotre mérite ont fait les deux princie la conversation. Il a deux dames s avec lui. J'ai vu un moment les te-Marie, et madame votre bellele abbesse se meurt; on court pour grosse fièvre continue au milieu de ; santé: voilà qui est expédié. J'ai Clair avec Montreuil; j'y suis logée.

e et ses nièces fort parées me sont

vec Montreuil et Le Clair, pour me

liberté : j'ai été droit chez le prélat;

ue le roi est allé joindre M. le prince; int de la paix. Tout le cœur me bat ; douter de votre voyage de Paris. amment, et me passe fort bien de notre abbé, vous le connoissez, il ne 'es beaux yeux de sa cassette². J'ai rême de savoir de vos nouvelles; il il y a déjà bien long-temps que je ne

307.

A la même.

A Lyon, mardi 10 octobre 1673.

éjà loin de vous, ma fille; mais comavec quelle douleur j'y pense? Je fus I. le chamarier par lui et par M. et lochebonne. J'eus le cœur extrêmen embrassant cette jolie femme; elle ous nous entendimes fort bien, nous ucoup. J'ai commencé dès ici à déédé de M. de Grignan; le chamarier pas tout-à-fait comme il est. C'est la use du monde à soutenir; elle ne saupar n'être pas bien expliquée ou bien

us dire encore une fois que, si vous : envie d'éviter les dangers en venant

émar de Monteil, religieuse à Aubenas, e Grignau. 1 la 111 scène du V. acte de l'*Avare*. cet hiver, il faudroit descendre de carrosse quasi aussi souvent que j'ai fait; mais une litière seroit admirable; ou bien monter à cheval, comme font mesdames de Verneuil ou d'Arpajon. Le carrosse de M. de Verville tomba l'année dernière. Il v a aussi un chemin qu'on nous fit prendre par dans le Rhône. Je descendis, mes chevaux nagèrent, et l'eau entra jusqu'au fond du carrosse : c'est à deux lieues de Montélimar. Quand vous viendrez, les eaux seront grandes, et la place ne sera pas tenable; il faudra faire un chemin dans les terres, et ne vous point hasarder; le danger n'est pas dans l'imagination. Voilà ce que mon amitié et ma prévoyance me forcent de vous dire; vous vous en moquerez si vous voulez; mais je crois que M. de Grignan ne s'en moquera pas. Vous me direz après cela, voilà qui est bien; il n'est plus question que de faire la paix, et que nous allions à Paris, il est vrai : mais si la guerre se déclare contre l'Espagne, comme c'est une affaire qui trainera, et qui ne donnera pas sitôt des affaires aux gouverneurs, je crois qu'en bonne politique M. de Grignan prendra le parti de venir à la cour plus tôt que plus tard. J'attends ce soir de vos nouvelles, j'achèverai cette lettre après les avoir reçues.

Mardi au soir.

Je n'ai pas eu la force de recevoir votre lettre sans pleurer de tout mon cœur. Je vous vois dans Aix, accablée de tristesse, vous achevant de consumer le corps et l'esprit; cette pensée me tue; il me semble que vous m'échappez, que vous me disparoissez, et que je vous perds pour toujours. Je comprends l'ennui que vous donne mon départ ; vous étiez accoutumée à me voir tourner autour de vous, il est fâcheux de revoir les mêmes lieux : il est vrai que je ne vous ai point vue sur tous ces chemins-ci; mais quand j'y ai passé, j'étois comblée de joie, dans l'espérance de vous voir et de vous embrasser, et, en retournant sur mes pas, j'ai une tristesse mortelle dans le cœur, et je regarde avec envie les sentiments que j'avois en ce tempslà; ceux qui les suivent sont bien différents. J'avois toujours espéré de vous ramener; vous savez par quelles raisons et par quels tons vous m'avez coupé court là-dessus, il a fallu que tout ait cédé à la force de votre raisonnement, et prendre le parti de vous admirer; mais croyez que la chose du monde qui 272 LETTRES

parolt la moins naturelle, c'est de me voir retourner toute seule à Paris. Si vous y pouvez venir cet hiver, j'en aurai une joie et une consolation entière; en ce cas, je ne m'assligerai que pour trois mois, ainsi que vous m'en priez: mais je vous quitte, je m'éloigne; voilà ce que je vois, et je ne sais point l'avenir. J'ai une envie continuelle de recevoir de vos lettres; c'est un plaisir bien douloureux; mais je m'intéresse si fort à tout ce que vous faites, je ne puis vivre sans le savoir. N'oubliez point de solliciter le petit procès, et de bien compter sur vos doigts les moutons de votre troupeau. Ne mettez point votre pot au feu si matin, craignez d'en faire un consommé; la pensée d'un oille 'me platt bien, elle vaut mieux qu'une viande seule : pour moi, je n'y mets comme vous qu'une seule chose avec de la chicorée amère; mais il faut qu'elle soit bonne pour la santé; car, hormis que je suis laide, et que personne ne me reconnolt ici, du reste le ne me portai jamais mieux.

J'ai été fort aise d'embrasser la pauvre Rochebonne; je ne puis souffrir que ce qui est Grignan. Je ferai réponse à notre mère de Sainte-Marie; j'ai passé la journée avec celles qui sont ici. Je pars demain pour la Bourgogne: voici encore un grand agrément pour moi, c'est que je ne recevrai plus de vos lettres que par Paris; adressez-les à M. de Coulanges, il me les fera tenir à Bourbilly. La Rochebonne que voilà auprès de moi vous adore: nous nous interrompons toutes deux pour parler de vous avec la demière tendresse. Adieu, ma très-aimable; vous voulez que je juge de votre cœur par le mien, je le fais, et c'est pour cela que je vous aime et je vous plains.

508, ·

A la même.

D'un petit chien de village à six lieues de Lyon, mercredi soir, 11 octobre 1073.

Me voici arrivée, ma lille, dans un lieu qui me feruit triste quand je ne le serois pas; il n'y a rien, c'est un desert. Je me suis egarce dans les champs

\* Espèce de pot-ge ou de ragoût qui nous est venu d'Espagne, et dans lequel il entre plusieurs sortes d'herbes et de viandes.

pour chercher l'église; j'ai trouvé un curé un per sauvage, et un commis qui connolt M. l'abbé, qui m'a promis de vous faire tenir cette lettre. Quand je ne suis pas avec vous, mon unique diver tissement est de vous écrire; contez un peu cela au coadjuteur pour lui faire venir des cornes à la tête Chamarande ' est à une lieue; il est seigneur d cinq ou six paroisses; il attend le retour du roi. Je sais bien d'autres nouvelles du pays, mais je m veux pas vous les confier. Je suis partie ce matin ! huit heures de Lyon, entourée de tous les Rochebonne, que j'aime et que j'estime fort. M. de Rochebonne s'en va dans ses terres pour donner orbe à ses affaires; il veut être tout prêt pour la guerr, en cas d'alarme. On ne peut pas voyager plus tristement que je fais. Voici la quatrième sois que je vous écris; sans cela que serois-je devenue? Volci ce qui me tue un peu, c'est qu'après mon premier sommeil j'entends sonner deux heures, et qu'au lieu de me rendormir, je mets le pot au seu avec de la chicorée amère ; cela bout jusqu'au point du jour, qu'il faut monter en carrosse. Je suis assurce que, pour me tirer de peine, vous me manderes que l'air d'Aix vous a toute raccommodée, que vous n'êtes plus si maigre qu'à Grignan. Je n'en crural rien du tout, ma pauvre enfant; je joins à una inquiétude le bruit de la rue, dont vons ètes disaccontumée, et qui vous empêche de dormir; je vous vois, ma fille, et je vous suis pas à pas r vois entrer, je vois sortir, je vois quelques-unes 🛎 vos pensées; enfin je serai morte quand je ne perserai plus à vous.

Nous avons vu des tableaux admirables à l.yon. Je blame M. de Grignan de n'avoir pas accept celui que l'archevèque de Vienne ° voulut lui donner; il ne lui sert de rien, et c'est le plus joit tableau et le plus décevant qu'on puisse voir; pour moi, je ne manquai point tout bonnement de vouloir remettre la toile que je croyois déclouée. A propose cet archevêque est beau-frère de madame de Villars; il m'attendoit, et me fit des visites et des crolites infinies. Adieu, ma très-chère; vous me mubdez les choses du monde les plus tendres; cela perce le cœur, et cependant on en est ravi. Vous

M. de Chamarande, l'un des quatre premier valets de chambre du rol.

<sup>\*</sup> Heari de Villars, mort en 1693, à 72 ans.

me parlez de votre amitié: je crois qu'elle est trèsforte: je vous aime sur ce pied-là, et je ne crois pas me tromper; mais gardez-vous bien, dans les moments où vous la sentez le plus, de penser ni de dire jamais qu'elle puisse égaler celle que j'ai pour vous.

309.

#### A la même.

A Chalons, vendredi soir, 13 octobre 1673.

Quel ennui de ne plus espérer de vos nouvelles? cette circonstance augmente ma tristesse. Ma fille, je ne vous dirai point toutes mes misères sur ce chapitre; tout au moins vous vous mogneriez de moi; et vous savez combien j'estime votre estime; ainsi donc j'honore vatre force et votre philosoplue, et je ne ferai confidence de mes foiblesses qu'à ceux qui n'ont pas plus de courage que moi. le m'en vais hors du grand chemin, je ne vous certrai plus si réglément, voilà encore un de mes dugrins. Quand vous ne recevrez point de mes lettres, croyez bien fermement qu'il m'aura été unpossible de vous ecrire; mais pour penser à vous. sh' je ne fais nulle autre chose : je cuis toujours, et, comme vous savez, je m'amuse à éplucher la racine de ma chicorée; de sorte que mon bouillou est amer, comme ceux que nous prenions à Gruenau.

Les declamations de Quintilien m'ont amusée; il y en a de belles, et d'autres qui m'ont ennuyée, le m'en vais dans le Socrate chretien. Je vis à Mâcam le fils de M. de Paule; je le trouvai joli; il ressemble au Charmant. Je ne sais point de nouvelles, sinon que madame de Mazarin est avec son mari jusqu'à la première frenesie. On attendoit à Lyon cette duchesse d'Yorck'; quel plaisir que tous ne l'ayez point eue sur le corps! Nous avons trouve en chemin M. de Sainte-Marthe; il m'a protuis de vous envoyer ce pain bênit et cet enterrement de Marigny, dont je vous ai tant parlé; l'enterrement me ravit tonjours; le pain bênit est sujet a trop de commentaires: si vous avez l'esprit libre

Marie d'Est, princesse de Modène, depuis reine d'Angleterre.

quand vous recevrez ce petit ouvrage, et qu'on vous le lise d'un bon ton, vous l'aimerez fort; mais si vous n'êtes pas bien disposée, voilà qui est jeté et meprisé; je trouve que le prix de la plupart des choses depend de l'état où nous sommes quand nous les recevons. J'embrasse tendrement M. de Grignan; il doit être bien persuadé de mon amitié, de lui avoir donné et laissé ma fille: tout ce que je lui demande, c'est de conserver votre cœur et le mien; il en sait les moyens. Songez que je recevrai comme une grace, s'il m'oblige à l'aimer toujours. Le hasard me fit hier parler de lui, et de ses manières nobles et polies, et de ses grandeurs; je voudrois bien qu'il ent été derrière moi, et vous aussi: vous le croyez bien, ma chère Comtesse.

310. \*

A la même.

#### A Bourbilly, lundi 16 octobre 1678.

Ensin, ma chère sille, j'arrive présentement dans le vieux château de mes pères. Voici où ils ont triomphé suivant la mode de ce temps-là. Je trouve mes belles prairies, ma petite rivière, mes magnifiques bois et mon beau moulin, à la même place où je les avois laissés. Il y a eu ici de plus honnêtes gens que moi; et cependant, au sortir de Grignan, après vous avoir quittée, je m'y meurs de tristesse. Je pleurerois présentement de tout mon cœur, si je m'en voulois croire; mais je m'en détonrne, suivant vos conseils. Je vous ai vue ici, Bussy y étoit, qui nous empéchoit fort de nous y ennuyer. Voilà où vous m'appelâtes mardtre d'un si bon ton. On a élagué des arbres devant cette porte, ce qui fait une allée fort agreable. Tout crève ici de blé, et de Caron pas un mot, c'est-àdire, pas un sol, Il pleut à verse : je suis desaccoutumée de ces continuels orages, j'en suis en colère. M. de Guitand est à Epoisses : il envoie tous les jours ici pour savoir quand j'arriverai, et pour m'emmener chez lui; mais ce n'est pas ainsi qu'on fait ses affaires; j'irai pourtant le voir, et vous prévoyez bien que nous parlerons de vous : je vous prie d'avoir l'esprit en repos sur tout ce que je dirai; je ne suis pas assurement fort improdente.

Nous vous écrirons, Guitaud et moi. Je ne puis m'accoutumer à ne vous plus voir; et si vous m'aimez, vous m'en donnerez une marque certaine cette année. Adieu, mon enfant; j'arrive, je suis un peu fatiguée; quand j'aurai les pieds chauds, je vous en dirai davantage.

311.

# A la même.

A Bourbilly, samedi 21 octobre 1675.

J'arrivai ici lundi au soir, comme je vous l'écrivis sur-le-champ. Je trouvai des lettres de Guitaud qui m'attendoient. Le lendemain, dès neuf heures, il vint au galop, mouillé comme un canard, car il pleut continuellement. Nous causâmes extrêmement ; il me parla fort de vous , et m'entretint ensuite de ses affaires et de ses dégoûts, il me dit que le roi est revenu à Versailles; il me montra les nouvelles de la guerre : il trouva que la politique obligeroit sans doute M. de Grignan à venir expliquer sa conduite à Sa Majesté, et même à venir prendre les ordres de sa propre bouche pour la guerre, si elle se déclare. Voilà ce qu'il me dit sans vouloir me plaire, et même sans intérêt; car il me parolt peu disposé à retourner cet hiver à Paris. Après que nous eûmes diné très-bien, malgré la rusticité de mon château, voilà un carrosse à six chevaux qui entre dans ma cour, et Guitaud à pamer de rire.

Je vois en même temps la comtesse de Fiesque, et madame de Guitaud qui m'embrassent. Je ne puis vous représenter mon étonnement, ni le plaisir qu'avoit pris Guitaud à me surprendre. Enfin voilà donc la comtesse à Bourbilly; comprenezvous bien cela? plus belle, plus fraiche, plus magnifique, et plus gaie que vous ne l'avez jamais vue. Après les exclamations de part et d'autre que vous pouvez penser, on s'assied, on se chausse, on parle de vous; vous savez bien encore ce qu'on dit, et combien la comtesse comprend peu que vous ne soyez pas venue avec moi : cette compagnie me parut toute pleine d'estime pour vous. On parla de nouvelles; Guitaud me conta comme Monsieur veut saire mademoiselle de Grancey dame d'atour

de MADAME, à la place de la Gordon, à qui il faut donner cinquante mille écus : voilà qui est un peu difficile; car le maréchal de Grancey ne veut donner cette somme que pour marier sa fille; et comme il craindroit qu'il n'en fallût donner encore autant pour la marier il veut que Monsieur fasse tout. Madame de Monaco mène cette affaire : elle est très-bien chez Monsibur et chez Madane, dont elle est également aimée : on est seulement un peu fâché de lui voir faire quelquefois à cette MADAME-ci les mêmes petites mines et les mêmes petits discours qu'elle faisoit à l'autre. Il y a encore eu quelques bagatelles; mais cela ne s'écrit point. Pour madame de Marei, elle quitta Paris par pure sagesse, quand on commença toutes ces collations de cet été, et s'en vint en Bourgogne : on h recut à Dijon au bruit du canon. Vous pouves penser comme cela faisoit dire de belles choses, et comme ce voyage paroissoit au public : la vérité c'est qu'elle avoit un procès à Dijon, qu'elle vouloit faire juger, mais cette rencontre est toujours plaisante. La comtesse est bonne là-dessus; il y a quinze jours qu'elle est à Epoisses : elle vient de Guerchi. Il y a un petit homme obscur qui dit que l'abbé Têtu serviroit fort bien d'ame à un gros corps : cela m'a paru plaisant. Enfin le seir vint : après avoir admiré les antiquités judalques de ce château, elles s'en retournèrent ; elles voile rent m'emmener; mais j'ai ici des affaires aucs inportantes, de sorte que je n'irai que demain à Epoisses pour revenir après-demain; nous écrirons tous ensemble : si je vous avois amente, vous auriez trouvé cette compagnie qui vous 🖛 roit fort empêchée de vous ennuyer. Pour l'a d'ici, il n'y a qu'à respirer pour être grame; il at humide et épais ; il est admirable pour rétablir a que l'air de Provence a desséché.

Je conclus aujourd'hui toutes mes affaires, de vous n'aviez du blé, je vous offrirois du mien; j'en ai vingt mille boisseaux à vendre; je crie lemine sur un tas de blé. J'ai pourtant assuré que torze mille francs, et fait un nouveau bail san rabaisser. Voilà tout ce que j'avois à faire, et f'él l'honneur d'avoir trouvé des expédients, que le bon esprit de l'abbé ne trouvoit pas. Je suis triste à mourir de n'avoir point de vos lettres, et de me pouvoir faire ici un pas qui puisse vous être bon à quelque chose; cet état n'est point supportable;

J'espère qu'il en viendra un autre. Bussy est encore à Paris, faisant tous les jours des réconciliations; il a commencé par madame de La Baume; ce brouillon de temps, qui change tout, changera pent-ètre sa fortune. Vons serez bien aise de savoir qu'avant de partir il se fit habiller à Sémur, lui et sa famille; jugez comme il sera d'un bon air. Il s'est raccommodé en ce pays avec Jeannin et avec l'abbé Fouquet.

Je reçois un paquet de Guitaud: il m'envoie les nouvelles que vous aurez de votre côté; il me viendra prendre demain ou lundi. Adieu, ma chère enfant; puis-je vous trop aimer? J'embrasse M. de Grunan, et je l'assure qu'il auroit pitié de moi, il savoit ce que je souffre de votre absence; et rous, ma fille, je vous embrasse avec une tendresse qu'il n'appartient pas à tout le monde de concevoir.

542.

A la même.

A Epoisses, mercredi 25 octobre 1673.

Je n'achevai qu'avant-hier toutes mes affaires à Bourbilly, et le même jour je vins ici, où l'on n'attendoit avec quelque impatience. J'ai trouvé le maltre et la maltresse du logis avec tout le mérile que vous leur connoissez, et la comtesse (de Firsque) qui pare, et qui donne de la joie à tout an pays. J'ai mené avec moi monsieur et madame de Toulongeon, qui ne sont pas étrangers dans ette maison : il est survenu encore madame de Chatelos, et M. le marquis de Bonneval; de sorte La compagnie est complète. Cette maison est d'une grandeur et d'une beauté surprenante; W. de Guitaud se divertit fort à la faire ajusber, et y dépense bien de l'argent : il se trouse beureux de n'avoir point d'autre dépense a faire. Je plains ceux qui ne peuvent pas se boner ce plaisir. Nous avons causé à l'infini, - mattre du logis et moi , c'est-à-dire , j'ai eu le monte de savoir bien écouter. On passeroit bien in jours dans cette maison sans s'ennuyer : vous s avez eté extrêmement célébrée. Je ne crois pas poe j'en pusse sortir, si on y recevoit de vos nouselles; mais, ma lille, sans vous faire valoir ce que

vous occupez dans mon cœur et dans mon souvenir, cet état d'ignorance m'est insoutenable. Je me creuse la tête à deviner ce que vous m'avez écrit, et ce qui vous est arrivé depuis trois semaines, et cette application inutile trouble fort mon repos. Je trouverai cinq ou six de vos lettres à Paris; je ne comprends pas pourquoi M. de Coulanges ne me les a pas envoyées, je l'en avois prié. Enfin je pare demain pour prendre le chemin de Paris; car vous vous souvenez bien que de Bourbilly on passe devant cette porte où M. de Guitaud vint nous faire un jour des civilités. Je ne serai à Paris que la veille de la Toussaint. On dit que les chemins sont déjà épouvantables dans cette province. Je ne vous parle point de la guerre : on mande qu'elle est déclarée; d'autres, qui sont des manières de ministres, disent que c'est le chemin de la paix : voilà ce qu'un peu de temps nous apprendra. M. d'Autun (Gabriel de Roquette) est en ce pays; ce n'est pas ici où je l'ai vu, mais il en est près, et l'on voit des gens qui ont en le bonheur de recevoir sa bénédiction. Adieu, ma très-chère et très-aimable enfant; je ne trouve personne qui ne s'imagine que vous avez raison de m'aimer, en voyant de quelle façon je Tous aime.

515.

A la même.

A Auxerre, vendredi 27 octobre 1673.

Je quittai hier Epoisses ettonte la compagnie que je vous ai dite. J'ai été neuf jours entiers en Bourgogne, et je puis dire que ma présence et celle de notre abbé étoient très-nécessaires à Bourbilly. J'ai extrêmement causé avec Guitaud; il m'a fort divertie par ses détails dont je ne savois que l'autre côté; il est bon d'entendre les deux parties; il m'a flattée d'avoir pris plaisir à me redonner pour lui toute l'estime qu'on auroit pu m'ôter, si je ne m'ôtois miraculeusement fiée à sa bonne mine; il m'a paru sincère et fort honnête homme; et je trouve qu'on l'a voulu chasser proprement de l'hôtel de Condé, parce qu'il faisoit ombre aux autres : un tel favori n'est pas agréable dans une petite cour. Il y a des endroits bien extraordinaires dans son roman; la conclusion m'en parolt une retraite

dans son château; c'est pourtant ce que je ne voudrois pas assurer.

La comtesse (de Fiesque) m'a dit des choses admirables de l'hôtel de Grancey; le plan de cette maison est une chose curieuse. Mais, je vous supplie, que toutes les jalousies du monde se taisent devant celle de l'homme (M. le duc) qui est acteur dans cette scène; c'est de la quintessence de la jalousie, c'est la jalousie même; j'admire qu'il en soit resté dans le monde, après le partage qui lui en est échu. Je prendrois un grand plaisir à causer de tout cela avec vous; ces sortes de choses sont amusantes dans le commerce. Tout le monde dit la guerre, et d'Hacqueville maude qu'il y a encore des parieurs pour la paix. Dieu le veuille.

Je voudrois bien savoir, ma fille, comment vous vous portez; je crains le pot au feu que vous faites bouillir jour et nuit; il me semble que je vous vois creuser les yeux et la tête; je vous souhaite une oille plutôt qu'un consommé; un consommé est une chose etrange. Notre cher abbe se porte bien . Dieu merci, et j'en suis toute glorieuse; il vous salue tendrement, et voudroit bien savoir quelque petite chose de vos affaires, et si vous vous souvenez de ses avis; vous savez la part qu'il prend à tous vos intérêts, aux dépens d'être hai; mais il ne s'en soucie guère. J'embrasse M. de Grignan; faites bien mes compliments à M. l'archevêque, si vous êtes à Salon; et assurez le coadjuteur qu'en attendant le temps où il me promet que je dois taut l'aimer, je l'aime beaucoup.

314.

A la même.

A Moret, lundi au soir 30 octobre 1675.

Me voici bien près de Paris; mais, sans l'espérance d'y trouver toutes vos lettres; je n'aurois aucune joie d'y arriver. Je me représente l'occupation que je pourrai avoir pour vous; tout ce que j'aurai à dire à MM. de Brancas, La Gawle, l'abbé de Grignan, d'Hacqueville, à M. de Pomponne, à M. Le Camus. Hors cela, où je vous trouve, je ne prévois aucun plaisir : je mériterois que mes amis me battissent et me renvoyassent sur mes pas; plût à Dieu! Pent-être que cette humeur me passera, et que mon cœur, qui est toujours presse, se mettra un pen plus au large; mais il ne pent jamais arriver que je ne sonhaite uniquement et passionnément de vous revoir. Parler de vous, en attendant, sera mon sensible plaisir; mais je choisirai mes gens et mes discours : je sais un peu vivre ; je sais ce qui est bon aux uns et mauvais aux autres; je n'ai pas tout-à-fait oublié le monde, j'en connuis les tendresses et les bontés, pour entrer dans les sentiments des autres : je vous demande la grace de vous lier à moi, et de ne rien craindre de l'exce de ma ten rresse. Si mes delicatesses, et les mesures injustes que je prends sur moi, ont donné quelque fois du désagrément à mon amitié , je vous conjuct de tout mon cœur, ma fille, de les excuser en laveur de leur cause : je la conserverai toute ma vie. cette cause, très préciensement; et j'espère que, sans lui faire aucun tort, je pourrai me rendre moins imparfaite que je ne suis : je tâche tous les jours à proliter de mes réflexions; et si je pouvois comme je vous ai dit quelquelois, vivre seulement deux cents ans , il me semble que je serois une personne bien admirable.

Si M. de Sens (Louis-Henri de Gondrin' avaitété à Sens, je l'aurois vu; il me semble que je des cette civilité à la manière dont il pense pour vus. Je regarde tous les lieux où je passai il y a quinz mois avec un fond de joie si veritable, et je commidère avec quels sentiments j'y repasse maintenant, et j'admire ce que c'est que d'aimer comme je vou aime.

J'ai reçu des nouvelles de mon fils : c'est de la veille d'un jour qu'ils croyoient donner lutaille; il me parolt aise de voir des ennems, a n'en croyoit non plus que des sorciers; il anottur grande envie de mettre un peu flamberge au sem par curiosite seulement. Cette lettre m'aunoithec effrayée, si je ne savois très bien la marche des limpériaux, et le respect qu'ils ont eu pour l'arm de votre frere.

Mon Dien! ma fille, j'abuse de vous; voyez que fagots je vous conte; peut-être que de Paris je vous

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Madame de Marei et madame de Grancey, qu'on appeloit dans le monde les *unges*, étoient illes du maréchal de Grancey, et toutes deux très-helles. On desoit M. le duc amoureux de l'ainee, et Monsigura de la cadette.

manderai des bagatelles qui pourront vous divertir : soyez bien persuadée que mes véritables affaires viendront du côté de Provence; mais votre santé, voilà ce qui me tue : je crains que vous ne dormiez point, et qu'ensin vous ne tombiez matade; vous ne m'en direz rien, mais je n'en aurai pas moins d'inquietude.

31ă.

A la même.

A Paris, jeudi 2 novembre 1073.

Entin, ma chère enfant, me voilà arrivée après quatre semaines de voyage, ce qui m'a pourtant moins fatiguée que la nuit que je viens de passer dans le meilleur lit du monde : je n'ai pas fermé les yeux; j'ai compté tontes les heures de ma montre ; et entin, à la petite pointe du jour, je me suis levec : car que faire en un lit, a moins que l'on ne dorme · ? J'avois le pot au feu, c'étoit une oille et un consommé qui cuisoient séparement. Nous arrivames hier, jour de la Toussaint, bon jour, bonne œuvre; nons descendimes chez M. de Coulanges: je ne vous dirai point mes foiblesses, ni mes sottises en rentrant dans Paris; entin je visl'heure et le moment que je n'étois pas visible; mais je détournai mes pensées, et je dis que le vent m'avoit mogi le nez, je trouve M. de Coulanges qui m'embrasse; M. de Rarai, un moment après; madame de Coulanges, mademoiselle de Meri, un autre moment après : arrivent ensuite madame de Sanmi. madame de Bagnols, M. l'archevêque de Remus (M. Le Tellier) tout transporté d'amour pour le coadjuteur; un autre moment après, madame de La Fayette, M. de La Rochefoucauld, madame Scarron , d'Hacqueville , La Garde , l'abbe de Griguan , l'abbe Têtu : vous voyez d'où vous bes tout ce qui se dit, et la joie qu'on témoigne; el madame de Grignan, et cotre voyage? et tout ce qui n'a point de liaison ni de suite. Enfin, on soupe, on se separe, et je passe cette belle mit. Ce

' Allusion à ces vers de la fable du lièvre et des grenouilles.

Car, que faire en ungite, à moins que l'on ne songe?

LA FONTAINE, liv. II, fab. XIV.

matin, à neul heures, La Garde, l'abbé de Grignan . Brancas , d'Hacqueville , sont entrés dans ma chambre pour ce qui s'appelle raisonner pantoufle: premièrement, je vous dirai que vous ne sauriez trop aimer Brancas, La Garde et d'Hacqueville; pour l'abbé de Grignan, cela va sans dire. J'oubliois de vous mander qu'hier au soir, avant toutes choses, je lus vos quatre lettres des 15, 48, 22, 25 octobre : je sentis tout ce que vous expliquezsi bien; mais puis-je assez vous remercier, ni de votre bonne et tendre amitié, dont je suis très-convaincue, ni du soin que vous prenez de me parler de toutes vos affaires? Ah! ma fille, c'est une grande justice : carrien au monde ne me tient tant au cœur que tous vos intérêts, quels qu'ils puissent être : vos lettres sont ma vie, en attendant mieux.

J'admire que le petit mal de M. de Grignan ait prospéré au point que vous le mandez, c'est-à-dire qu'il faut prendre garde en Provence au pli de sa chaussette; je souhaite qu'il se porte bien, et que la fièvre le quitte, car il faut mettre flamberge au vent : je hais fort cette petite guerre.

Je reviens à vos trois hommes que vous devez aimer très solidement : ils n'ont tous que vos affaires dans la tête, ils ont trouvé à qui parler, et notre conférence a duré jusqu'à midi. La Garde m'assure fort de l'amitié de M. de Pomponne : ils sont tous contents de lui. Si vous me demandez ce qu'on dit à Paris, et de quoi il est question, je vous dirai que l'on n'y parle que de M. et madame de Grignan, de leurs affaires, de leurs intérêts, de leur retour; enfin jusqu'ici je ne me suis pas aperque qu'il s'agisse d'autres choses; les bonnes têtes vous diront ce qu'il leur semble de votre retour ; je ne veux pas que vous m'en croyiez, croyez-en M. de La Garde. Nous avons examiné combien de choses doivent vous obliger de venir rajuster ce qu'a dérangé votre bon ami ', et envers le maître, et envers les principaux; enfin, il n'y a point de porte où il n'ait heurté, et rien qu'il n'ait ébranlé par ses discours, dont le fond est du poison chamarré d'un faux agrément : il sera bon même de dire tout haut que vous venez, et vous l'y trouverez peutêtre encore, car il a dit qu'il reviendra, et c'est alors que M. de Pomponne et tous vos amis vous

<sup>&#</sup>x27; Il s'agissoit du siège d'Urange.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'évêque de Marseille.

attendent poor regier ves allures à l'avenir; tant que viens serea ciumpire , vous leur coimpperez toujours : et . en verste , celus qui parle ici a trop d'avantage sur ceius qui ne dit mot. Quand vous ireză trange, c'estadire, M. de Grignan, écrivez à M. de Louves l'état des choses, afin qu'il n'en soit pount surprise Ce siège d'Orange me déplait par mille ramous. J'ai vu tantôt M. de Pomponne, M. de Beaons, madame d'Uxelles, madame de Villars, l'abbe de Pontcarré, madame de Rarai, tout cela vous fait mille compliments, et vous soubaite; enfin, croyez-en La Garde, voilà tout ce que j'ai à vons dire. On ne vous conseille point ici d'envoyer les ambassadeurs, on trouve qu'il faut M. de Grignan et vous : on se moque de la raison de la guerre. M. de Pomponne a dit à d'Hacqueville que les affaires ne se deméleroient pas en Provence, et que quelquefois on a la paix lorsqu'on parle le plus de la guerre.

Voici des plaisanteries : madame de Ra.... et madame de Bu..... se querelloient pour douze pistoles ; la Bu..... lassée lui dit : Ce n'est pas la peine de tant disputer, je vous les quitte. Ah! Madame, dit l'autre, cela est bon pour vous, qui avez des amants qui vous donnent de l'argent. Madame, dit la Bu..., je ne suis pas obligée de vous dire ce qui en est ; mais je sais bien que quand j'entrai, il y a dir aus, dans le monde, vous en donniez déjà aux vôtres.

Despréaux a été avec Gourvillevoir M. le prince. M. le prince voulnt qu'il vit son armée. He bien! qu'en dites-vous? dit M. le prince. Monseigneur, dit Despréaux, je crois qu'elle sera fort bonne quand elle sera majeure. C'est que le plus âgé n'a pas dix-huit ans.

La princesse de Modène de étoit sur mes talons à Fontainebleau; elle est arrivée ce soir, elle loge à l'Arsenal; le roi la viendra voir demain; elle ira voir la reine à Versailles, et puis adieu.

Vendredi au soir, 3 novembre.

M. de Pomponne m'est venu faire une visite de civilité : j'attends demain son heure pour l'aller entretenir chez lui. Il n'a pas oni parler d'une lettre de suspension; voici un pays où l'on voit les choses d'une autre manière qu'en Provence; tentes les bonnes têtes la voudroient, cette suspension, crainte que vous ne soyez trompés, et dans la vue d'une paix qu'ils veulent absolument ; cependaut, on vous croit en lieu de voir plus clair sur l'evènement du syndic; ainsi on ne veut pas faire une chose qui vous pourroit déplaire; la distance qui est entre nous ôte toute sorte de raisonnement juste. Lisez bien les lettres de d'Hacqueville; tout ce qu'il mande est d'importance; vous ne sauriez trop l'aimer. Votre frère se porte très bien : il ne sait encore où il passera l'hiver. Je suis instruite sur tous vos intérêts, et je dis bien mieux ici qu'à Grignan. Nous avons ri du soin que vous prenez de me dire d'envoyer quérir La Garde et l'abbé de Grignan: hélas! les pauvres gens étoient au guet, et ne respiroient que moi. Je suis à vous, ma très aimable, et je ne trouve de bien employé que le temps que je vous donne : tout cède au maindre de vos intérêts. J'embrasse ce pauvre Comte : dois-je l'aimer toujours? En êtes-vous contente?

516.

A la même.

A Paris, lundi 6 novembre 1673.

J'ai en une très-bonne conversation de deut heures avec M. de Pomponne; jamais il n'y aura une plus favorable audience, ni une réception plus charmante: M. d'Hacqueville y étoit, il pourre vous le dire; nous fûmes parfaitement contents de lui; je ne sais si c'est qu'il entrevoit la parx : mais il nous assure que la guerre n'empécheroit pout du tout qu'il ne demandât le congé de M. de Grignan après l'assemblée, et qu'il cruyoit que vous re pouviez jamais mieux prendre votre temps pua faire ce voyage. Vous avez raison de dire que les honneurs ne me changeront pas pour vous · hélas! ma pauvre belle, vous m'êtes toutes choses, et tout tourne autour de vous, sans vous approcher, ni me distraire. N'éles-vous point trop jolie d'avoir écrit à mon ami Corbinelli et à madame de l.a Favette Cette dernière est charmée de vous, elle vous aime plus qu'elle n'a jamais fait, et vous souhaite avec

<sup>&#</sup>x27;Marie d'Est, qui alloit épouser le duc d'Yorck, frère de Charles II, roi d'Augleterre, après la mort duquel le due d'Yorck fut proclamé roi sous le nom de Jacques II.

empressement; vous la connoissez, il fant la croire sur sa parole. M. de La Rochefoncauld est aimable comme à son ordinaire : il a garde deux jours ma chambre; vous pouvez compter sur son amitié et sur celle de hien d'autres que je ne dis pas, car c'est une litanie. J'ai en quelques visites du bel air, et mes cousines de Bussy qui sont fort parées des belles étoffes qu'elles ont achetées à Semur. La duchesse d'Vorck est à l'arsenal; tout le monde y court; le roi est venu la voir : elle a été à Versailles voir la reine qui lui donne un fauteuil; la reine lui rendra demain sa visite, et jeudi elle décampera.

J'ai dine aujourd'hui chez madame de La Fayette pour ma première sortie, car j'ai fait jusqu'ici l'entendue dans mon joli appartement. J'ai entendu chanter Hilaire tout le jour; j'ai bien souhaité M. de Griguan.

Je ne comprendrai guère que vos politiques ne s'accordent pas avec les raisonnements qu'on fait ici pour votre retour; il faut soivre l'avis des sages; s'il n'y avoit que moi, vous en pourriez douter, car je suis trop intéressée : mais vous voyez ce qu'on roos dit; an moins ne décidez rien que pendant l'amemblée, et ne faites rien d'opposé à votre retour. Si vous avez autant d'amitié pour moi que vons le dites, vons vons laisserez un peu gonverper là-dessus, et vous réderez aux vues que nous evons ici. Il faut toujours dire un mot de la suite ft)range, et du troupeau, et du petit procès. N'irezwas point à Salon' quand M. de Grignan ira à Orange 2 J'ai reçu des réponses de tous vos messienra; faites-les quelquefois souvenir de moi, et vis dames que j'honore et estime très fort. Madame de Beaumont arrive-t-elle tonjours comme l'onblieur ! Quoi que vous me disiez, ma chère enfant, je mis en peine de votre santé; vous dormez mai. en suis assurée, et toutes vos pensées vous font mourir. Revenez un peu après trois ans respirer votre air natal. Si votre famille vous aime, elle doit considerer votre sante et votre conservation. Je ne diorien à M. de Grignan ; il ne peut pas me soupconner de ne pas penser à lui.

'Prette ville du diocèse d'Arles, à cinq lieues d'Aix. M. l'Archevêque d'Arles y demeuroit en ce temps-là. 517.

A la mome,

A Paris, vendredi 10 novembre 1673.

Je vons aime trop, ma chère belle, pour être contente ici sans vous : helas! j'ai apporté la Provence et toutes vos affaires avec moi : In van si fugge quel che nel cor si porta. Je l'éprouve, et je ne fais que languir sans vous. J'ai peu de résignation pour l'ordre de la Providence, dans l'arrangement qu'elle a fait de nous ; jamais personne n'a eu tant besoin de dévotion que j'en ai : mais , mon enfant, parlons de nos affaires. J'avois écrit à M. de Pomponne selon vos desirs; et, parce que je n'ai point envoyé ma lettre, et que je la trouvois bonne, je l'ai montrée à mademoiselle de Méri pour contenter mon amour-propre. J'ai diné céans avec l'abbé de Grignan et La Garde; après diner, nous avons été chez d'Hacqueville, nous avons fort raisonné ; et comme ils ont le meilleur esprit du moude, et que je ne sais rien sans eux, je ne puis jamals manquer. Ils ont trouvé qu'il n'y eut jamais un voyage plus nécessaire que celui de M. de Grignan. Vous me direz: et le moyen d'avoir un cougé , puisque la guerre est déclarée ? Je vous répondrai qu'elle est plus déclarée dans les gazettes qu'ici : tout est suspendu en ce pays; on attend quelque chose, on ne sait ce que c'est; mais enfin l'assemblée de Cologne n'est point rompue, et M. de Chaulnes, à ce qu'on m'a assuré aujourd'hui, ne tiendra point nos états; c'est M. de Lavardin qui arriva hier, et part lundi avec M. Boucherat : tont cela fait espérer quelque négociation. On ne parle point ici de la guerre; enfin on verra entreci et peu de temps ; il faut toujours vous tenir en état, ne rien faire qui puisse vous couper la gorge en détournant votre voyage, et vous fier à vos amis, qui ne vondroient pas vous faire faire quelque chose de ridicule en vous faisant demander votre congé mal-à-propos : ils n'approuvent point que vous envoyiez un ambassadeur; il faut vousmême, ou rien du tout; et si vous trouvez quelque moyen honnête d'essayer encore un accommodement; n'en croyez point votre colère, et cédez an conseil de vos amis, dont le mérite, l'esprit, l'ap-

plication et l'affection sont an-delà de ce que je vous puis dire. Quand vous serez ici, vous verrez les choses d'un autre œil qu'en Provence. Hé! mon Dicu! quand il n'y auroit que cette raison, venez vous sauver la vie, venez vous empêcher d'être dévorée, venez mettre cuire d'autres pensées, venez reprendre de la considération, et détruire tous les maux qu'on vous a faits. Si j'étois seule à tenir ce langage, je vous conseillerois de ne m'en pas croire; mais les gens qui vous donnent ce conseil ne sont pas aisés à corrompre, et n'ont pas accoutume de me flatter.

Nous avons été, l'abbé de Grignan, La Garde et moi, rendre visite à votre premier président; it est retourné à Orléans. Il salua le roi avant-hier, et le roi lui dit: Vous aurez d'étranges esprits à gouverner en Provence. C'est un homme qui mettra le bon sens et la raison partout; c'est un homme enfin... Je m'ennuie de voir que vous ne recevez encore que mes lettres des chemins: he! bon Dieu! ne parlerez-vous jamais notre langue? Hé! qu'il y a loin, ma fille, du coin de mon feu au coin du vôtre! Hé! que j'étois heureuse quand j'y étois! j'ai bien senti cette joie, je ne me reproche rien; j'ai bien tâché à retenir tous les moments, et uc les ai laissé passer qu'à l'extrémité.

La reine a prié Quantova (madame de Montespan) qu'on lui fit revenir auprès d'elle une Espagnole qui n'étoit pas partie. La chose a été faite : la reine est ravie, et dit qu'elle n'oubliera jamais cette obligation. J'ai été étonnée que madame de Monaco ne m'ait pas envoyé un compliment à cause de vous. On n'est pas persuadé que madame de Louvigny soit si occupée de son mari. J'ai eu bien des visites et des civilités de Versailles. Mon fils se porte très-bien. M. de Turenne est toujours dans l'armée de mon fils. Ils sont à Philisbourg ; les Impériaux sont très-forts : vous savez bien qu'ils ont fait un pont sur le Mein. Je trouvai Guitaud dans une telle fatigue de ces nouvelles, qu'il en mouroit : je lui dis que rien ne m'avoit fait résoudre à quitter la Provence que le déplaisir de ne savoir plus de nouvelles, ou de les voir d'un autre œil. L'abbé Têtu est entêté de madame de Conlanges jusqu'à votre retour, à ce qu'il dit. Je soupe quasi tous les soirs chez elle : le cabinet de M. de Coulanges est trois fois plus beau qu'il n'étoit ; vos petits tableaux sont en leur lustre, et places dignement. On conserve ici de vons un souvenir plein de respect, d'estime et d'approbation; pen s'en faut que je ne dise de tendresse, mais ce dernier sentiment ne peut pas être si genéral. J'embrasse M. de Grignan, et lui souhaite toutes sortes de bonheurs. Voilà Brancas qui vous embrasse, et M. de Canmartin qui ne vous embrasse pas, mais qui a eu une conversation admirable avec le bon homme M. Marin, pour instruire son fils de la conduite qu'il doit tenir avec M. de Grignan. Je suis tout entière à vous, ma chère enfant.

518.

A la même.

A Paris, lundi 13 novembre 1678.

J'ai reçu, ma très-chère enfant, votre gramle. bonne et admirable lettre du 5. par le chevalier de Chaumont. Je connois ces sortes de depêches, elles soulagent le cœur, et sout ecrites avec une impetuosité qui contente ceux qui les cerivent : de tous ceux à qui l'on peut écrire de semblables paquets. je suis au premier rang pour les bien recevoir, pour être pénétrée de tout ce qu'on y voit, et de tout ce qu'on y apprend. J'entre dans tous vo-sentiments : il me semble que je vous vois, que je vous entends, et que j'y suis moi-même. J'ai la votre lettre avec notre cher d'Hacqueville, que vous ne sauriez trop aimer, et qui gronde de vous voir si emportée : il voudroit que vous imitassies vos ennemisqui disent des donceurs et donnent des coups de poignard; ou que du moins, si vous ter voulez pas suivre cette parfaite trahison, vous sussiez mesurer vos paroles et vos ressentiments; que yous allassicz votre chemin, sans yous consumer ni vous faire malade; que vous n'enssiez pent approuve la guerre déclarée, et surtout que jamais vous ne missiez en jeu M. de Pompoune sur ce qu'il vous écrit en secret, et dont la source peut aisement se découvrir; car ce que l'on fait là-dessus, c'est de hair ceux qui nons attirent des celaircissements, et de ne leur dire jamais rien je vous exhorte à prendre garde à cet article. L'évêque de

<sup>&#</sup>x27; M. Marin venoit d'être nommé à la place de premier président du parlement d'Ain.

fit que ce n'est pas lui qui a dit du mal ; il a raison de le nier, c'est son coumai; de savoir qui les a fait agir, c'est testion, et une équivoque où vous vous it il n'y a point de prise à cette accusale l'on voit, c'est Maillanes déshonoré ant-il être sorcier pour deviner come s'est faite 2 A l'égard de vos 5,000 li-L'tonjours les demander comme à l'oravez sujet d'en espérer un très-bon eroit mal d'en parler d'avance; mais eille est si déclaré contre vous, qu'il vous faire de mal, il faudroit des rous n'étiez point si honnêtes gens que vous en auriez contre lui; vous lui sans envie le métier de délateur; contentez, il est vrai, de parler et de er; nous désappronvons encore cette one vous tue, l'autre nuit à vos affaires. yez être mal en ce pays-ci, vous vous oais nous croyons que vous ne pouvez mer d'y venir avec M. de Grignan. oyage de M. le coadjuteur, il nous paréable pour le divertir, mais entièrepour yous, si vous n'avez point votre y faut employer personne et laisser dor-Her toute chose jusqu'à ce que M. de ibse revenir, et aller directement au votre réputation est ici à tous deux pouvez la desirer : mais quand vous ous vous moquez de 8,000 livres de la nous fait rire, c'est-à-dire pleurer. que vous eussiez les 5,000 livres qu'on our corrompre les consuls, et que le au diantre. Yous devez vous fier un equeville et à La Garde, soutenus de onne, pour savoir demander un congé e premier président de Provence ne pour neveu de M. de Colbert; je ne avez pris cette proximité : c'est le fils de qui porte le nom de La Châtaignea été intendant à Orléans : je ne puis reste. Je vous ai mandé que nous voir; c'est avec lui qu'il faut que vous s vos prétentions. Soyez persuadée, re, que M. de Grignan se soutiendra -bien, pourvu qu'il ne se détruise pas

Vous avez une idée plus grande que nous de ce présent de madame de Montespan à madame de La Fayette : c'est une petite écritoire de bois de Sainte-Lucie, bien garnie à la vérite, et un crucifix tout simple. Comme cette belle est magnifique, elle se platt ainsi à donner à plusieurs dames : nous ne voyons point que cela signifie rien pour notre amie. Nous fûmes l'autre jour deux heures chez elle avec M. de Pomponne, nous reparlâmes encore de Provence sur nouveaux frais ; je dis encore mieux que l'autre fois; et je vous assure qu'il fait une grande différence du procédé et du fonds de M. de Grignan et de celui des autres. Il trouva bas et vilain, sans le dire toutefois, que dans le temps du siège d'Orange, et de vos infinies dépenses, ce soit par-là qu'on fasse éclater sa colère. Ayez soin de nons instruire tonjours, et ditesnous ce que vous avez sur le cœur ; vos paroles sont tranchantes, et mettent de l'huile dans le feu. Soyez assurée que j'ai la dernière application à dire et à faire tout ce que je puis imaginer qui peut vous être bon; mais il y a des temps on les choses sont poussées si avant qu'il ne faut plus reculer, surtout quand on a connu un fonds si noir et si manvais dans son ennemi, qu'il y a lieu de croire qu'il ne pense à la paix que pour être plus en état de faire du mal. Vous êtes sur les lieux, c'est à vous de conduire la barque, et d'agir comme vous le jugerez à propos. Il n'est pas possible de conseiller de si loin. Je viens d'apprendre que votre premier président n'est rien à M. Colhert; mais sa sœur, qui épousera le marquis d'Oppède, est fille de la troisième femme de son père, laquelle étoit sœur de M. Colbert du Terron : voilà la genealogie.

Enfin, ma fille, quand je songe en quel état je suis à deux cents lieues du champ de bataille, et comme je me réveille au milieu de la nuit sur cette pensée, sans pouvoir me rendormir, je tremble pour vous, et je comprends que n'ayant nulle diversion, et n'étant entourée que de cette affaire, vous n'avez aucun repos, vous ne dormez point, et vous tomberez malade assurément. Plût à Dieu que vous fussiez ici avec moi! vous y seriez plus nécessaire pour vos affaires qu'à Lambese. M. de Chaulnes revient; mais c'est pour retourner après les états; et les autres sont demeures à Cologne! M. de La-

La France avoit en ce temps-là des plénipotentiaires à Cologne, où la paix se négocioit.

vardin m'a vue un pauvre moment qu'il a été ici; c'est un ami que je mettrai bien en œuvre à son rotour. Je ne m'endors pas auprès de madame de Coulanges et de l'abbé Tétu; cette route est bien disposee et fort en notre main; mais il faut ménager long-temps avant que d'entreprendre quelque chose d'utile.

M. Chapelain se meurt : il a eu une manière d'apoplexie qui l'empêche de parler; il se confesse en serrant la main; il est dans sa chaise comme une statue : ainsi Dieu confond l'orgueil des philosophes. Adieu, ma bonne.

319.

A la même.

A Paris, vendredi 17 'novembre 1673.

Nons faisons valoir ici le donjon d'Orange. M. de Gordes\*, qui le connoît, craint que cela ne dure plus long-temps qu'on ne pense; en sorte que si M. de Grignan a bientôt expedié ce siège, il en sera loué; et s'il a besoin de plus de troupes qu'il n'en a, on ne sera point surpris du retardement, et il ne sera point blâmé. On parle ausside la dépense, qui ne sera pas médiocre ; et enfin tous vos amis, qui ne sout pas en petit nombre, font parfaitement bien leur devoir, sans qu'il leur en coûte autre chose que de dire la vérité toute pure. Le premier président de la cour des aides \* étoit au coin de mon feu, quand l'abbé de Grignan arriva de Versailles: je voudrois que vous enssiez pa voir de quelle manière il entre dans tous nos intérêts; il s'en faut bien qu'il ne soit la dupe de la Gréle ( l'évêque de Marseille). J'ai soupé avec Dangeau chez madame de Coulanges; nons parlâmes extrêmement de vous. Il jure que, s'il ne vous eut trouvée à Aix, il eut mené à Grignan la princesse qu'il gouverne 1 : il avoit parle de vous des Modène. Cette princesse est toujours très mal de la dyssenterie. Les affaires

aires r

d'Angleterre ne vont pas à sonhait; le pune veut point de cette alliance, et veut désigleterre de la France: c'est présentement petoffe de l'Europe. On parle fort d'une cela est, il ne faudra pas balancer à ven premier president s'en ira ce carème. Met M. le duc sont revenus, et Gourville temps. On vous fait mille amitiés chez ma La Fayette; vous êtes fort aimée et foi dans cette maison; on y est entré le plur du monde dans la vision du saboulage s'avons trouvé de cinq façons différentes : conversation digne d'être comparée à cell tits docteurs.

**520.** '

A la même.

A Paris, 19 november

Nous filmes arrêtés l'autre jour tout co de Pomponne, qui nous assura qu'il ave M. l'intendant pour le prier que, s'il ne pêcher l'opposition, au moins il laisse à l' la liberté d'opiner ; l'on n'osa lui faire qu'on souhaite quelque chose de plus. Mai je rêve sans cesse à vos affuires , j'ai dit à l queville que j'eusse voulu avoir le cur une bonne fois sur la difficulté qu'il y aux ler au roi de cette affaire, alin de save doit s'en tenir, et tacher de sortir de ce dont M. de Marseille sait user si gende Dans cette pensée, madame de La Fayr sontenus, et demain nous partons, d'Il et moi , tête-à-tête , sans autre projet qu avec M. de Pomponne, et voir quel donner à cette affaire; nous ne voulon dessein d'aucune autre chose; nous ne roi ni reine, je scrai en habit gris, et a rons que la maison de Pomponne. Quan à faire sa cour, cela donne une certaine qui ne me platt pas : je retournerai date

<sup>!</sup> François de Simiane, marquis de Gordes, grand sénéchal de Provence.

Nicolas Le Camus, qui mourut en 1715 à 90 ans.
M. Dangeau, après avoir conclu le mariage de la princesse de Modène avec le duc d'Yorck, fut chargé de la conduire en Angleterre.

Charles II fit la paix le 12 février le Hollande; mais il refusa à son parlement clarer contre la France.

<sup>3</sup> M. Marin

jours pour rendre mes devoirs. Pour demain, le grand d'Hacqueville et moi nous n'avons que vous dans la tête; je reviendrai vous écrire.

Je vis hier madame de Souliers avec qui j'ai raisonné pantoulle assez long-temps; elle me dit que Hodinar étoit entièrement à M. de Marseille; je lui dis que je ne le croyois pas; elle m'assura qu'elle le savoit hien: je lui dis que nous verrions; elle me dit cent petites choses qui m'échauffèrent fort la cervelle; mais, comme vous n'avez pas besoin qu'on vous échauffe plus que vous ne l'étes, je ne vous les dirai point.

Jamais je n'ai eu plus d'inquiétudes que j'en ai, et du siège d'Orange, et de vos affaires de l'assemblée; j'en suis plus occupée que si j'etois avec vous.

M. le marquis de Souliers m'est venu voir aujourd'hui avec le petit La Garde, que j'ai trouvé fort joli; dites-le à la présidente. Ils s'en vont tous dans très pen de jours. Il me parolt que M. de Souliers va se ranger sous le manteau de Sointe-Ursule, et apparenment augmenter le nombre de vos enmemis. Bonsoir, ma très-bonne, jusqu'à demain au soir au retour de Versailles.

324.

A la même.

A Paris, landi 28 novembre 1673.

Na très chère bonne, me voilà revenue de Verilles, où j'étois allée en echarpe noire; je n'ai vu ne M. de Pomponne; nous avons très bien diné e lui; sa femme et sa belle-sœur étoient à Pom-Tune. Après diner, nous avons causé tous trois une grande heure, voyant, et raisonnant sur ce il falloit faire pour laisser à l'assemblée la liberdelibérer malgré l'opposition. Vous auriez M. de Pomponne, si vous aviez vu de quelle 💌 il entre dans ce raisonnement et dans le choix qui vons est le meilleur : jamais je n'ai vu un mable amî, car c'étoit aujourd'hui son person-- Après avoir donc bien tourné et retourné fois, d'Hacqueville et lui, avec une applica-🖿 😋 un loisir qui ne laissoient rien à desirer , ils conclu qu'il falloit laisser finir le siège d'Orange, C'en faire une raison savorable pour rendre

cette opposition odieuse, et d'attendre qu'elle soit faite, parce qu'alors il y aura assez de temps pour que Sa Majesté ordonne de déliberer. L'assemblée n'est pas encore finie, et c'est assez. On a trouvé que d'en parler présentement, c'étoit prévenir une chose qui n'est point faite et qui ne sera peut-être pas; et, comme l'affaire d'Orange n'est point faite aussi, la depense qu'on y fera n'a point de forces sans le succès. Ainsi une réponse peu favorable et indécise seroit à craindre, et dans quelques jours on tournera cette affaire d'une manière dont vous anrez sans doute toute sorte de contentements. M. de Pomponne est au desespoir de l'excès de vos divisions; il est persuadé que M. l'intendant empéchera l'opposition, et qu'on laissera opiner. On ne peut pas écrire plus fortement qu'il a fait là-dessus, et même à M. de Marseille. Il vous veut tous avoir après l'assemblée pour vous accorder une bonne fois. Fiez-vous à lui pour savoir quand il faudra ou ne faudra pas demander votre congé ; il ne faut pas croire qu'il fasse rien de mal-à-propos : il n'a jamais été prie de remettre à autre qu'à vous le soin d'ouvrir et de tenir l'assemblee ; ce sont des visions creuses. Il trouve que M. de Grignan est longtemps à partir pour Orange. Tout le monde parle ici de ce siège; et vous avez l'obligation à M. de Vivonne et à M. de Gordes, qu'ils ne traitent pas cette affaire de bagatelle, et qu'ils disent par-tout que, quand vous n'y réussiriez pas avec votre méchant régiment des Galères qu'on n'estime pas beaucoup pour un siege, et vos gentilshommes brodés, qui ne seront que pour la decora ion, il ne faudroit pas s'en étonner; qu'il vous faudra peut-être une augmentation de troupes; que l'exemple de Trèves fait voir qu'on peut être long-temps devant une bicoque; que le gouverneur d'Orange est un aventurier qui ne craint point d'être pendu, qui a deux cents hommes avec lui, vingt pièces de canon, très peu de terrain à defendre, une seule entrée pour y arriver, une grande provision de pondre et de ble. Voilà comme ces Messieurs en parlent, et plusienrs échos répondent ; ainsi la chose est au point que M. de Grignan n'en sauroit être blâmé, et peut y faire une jolie action. Il y a certains tours a donner, et certains discours à faire valoir, qui ne sont pas inutiles en ce pays.

C'est une routine qu'ils ont tons prise de dire que je suis belle ; ils m'en importunent : je crois

que c'est qu'ils ne savent de quoi m'entretenir. Hélas! mes pauvres petits yenx sont abymés ; j'ai la rage de ne dormir que jusqu'à cinq heures, et puis ils me viennent admirer. Notre d'Hacqueville ne vous ecrit point ce soir; voilà des nouvelles qu'il vous avoit écrites dès le matin. Il est bien content de notre voyage, quoique nous n'ayons rien fait ; c'est quebque chose d'être déterminé , et de savoir ce qu'on doit faire. M. le prince et M. le due sont revenus; ils sont ravis que votre imagination ne les cherche plus en Flandre; s'ils n'avoient point fait d'anciennes provisions de lauriers, ceux de cette année ne les mettroient pas à couvert. Bonn est prise, c'en est fait. M. de Turenne a bien envie de revenir, et de mettre l'armée de mon fils dans les quartiers d'hiver : tous les officiers disent amen. M. de La Rochefoucauld ne bouge plus de Versailles; le roi le fait entrer et asseoir chez madame de Montespan , pour entendre les répétitions d'un opéra qui passera tous les autres; il faut que vous le voyiez : nous ne doutons point de votre congé , ni du besoin que vous avez d'être ici avec M. de Marseille; il ne vous faudra qu'un même carrosse, nous le disions tantôt. Enfin il faudroit trouver des expédients; an moins ne négligez jamaisde consulter M. l'archevèque (d'.1rles): c'est la source du bon seus, de la sagesse des expédients; enfin, s'il n'étoit point dans votre famille, vous l'iriez chercher au bout de la Provence : il y a des occasions où peut-être sa présence feroit un grand effet; je suis persuadée qu'il n'épargneroit ni sa peine, ni sa santé pour vous être utile. Quand je songe que l'evêque jette de l'argent, je ne comprends pas qu'il puisse succomber. Pour la paix entre vous, je la souhaite et la souhaiterai toujours, quand je songe au mal que fait la guerre à votre corps et à votre ame. Je ne suis pas seule de ce sentiment. L'archevêque de Reims vous est fort acquis; tant d'autres encore vous font des compliments, et songent à vous, que je n'aurois jamais fait s'il falloit vous les nommer. Je vous demande une amitie pour le grand et divin Roquesante : dites-lui qu'il m'a promis de ne me point oublier. M. de Grignan, M. le coadjuteur, vous faites bien de m'aimer; mais je vous defie tous deux d'aimer micux madame de Grignan que moi, c'est-à-dire que je l'aime.

322.

A la même.

A Paris, vendredi 24 novembre 1673.

Je vous assure, ma chère fille, que je suis trèsinquiète de votre siège d'Orange : je ne puis avoir aucun repos que M. de Grignan nesoit hors de cette ridicule affaire. D'abord on a cru ici qu'd ne falloit que des pommes cuites pour ce siege. Guilleragues disoit que c'étoit un duel , un combat seul à seul . entre M. de Grignan et le gouverneur d'Orauge; qu'il falloit faire le procès et couper la tête à M. de Grignan. Nous avons un peu répandu la verile contre ces méchantes plaisanteries; et madame de Richelieu, avec sa bonté ordinaire, a conte au diner du roi comme la chose va; bien des gens la savent presentement, et l'on passe d'une extrémite à l'autre, disant que M. de Grignan en aura l'alfront, et qu'il ne doit pas entreprendre de forer deux cents hommes avec du canon, ayant ausé peu de troupes qu'il en a. M. le duc et M. de la Rochefouçauld sont persuadés qu'il n'en viennira pas à bout. Vous reconnoissez le monde, toujons dans l'excès. L'évênement reglera tout - je le suhaite heureux, n'espérant ni joie, ni tranquille. que lorsque je saurai la fin de cette affaire. Je « rois fort fâchée que M. de Grignan allat perdre o petite bataille.

M. le due me demanda fort de vos nouvelle l'autre jour. M. et madame de Noailles, mesdames de Leuville et d'Essiat, les Barai, les Beureat qui vous dirai-je encore? tout le monde se souvent de vous et de M. de Grignan. J'ai vu madame de Monaco; elle me parut toujours entêtee de van et me dit cent choses très-tendres, et madame de Louvigny aussi. On répète la musique d'un mara qui essacra Venise. Madame Colonne a cu trouvée dans un bateau sur le Rhin, avec des paysannes: elle s'en va je ne sais où, dans le seu de l'Allemagne.

Si vous m'aimez, ma fille, et si vous en creuvos amis, vous ferez l'impossible pour vesu con hiver: vous ne le pourrez jamais mieux, et una n'aurez jamais plus d'affaires qui vous y correct d'embrasse les Grignan; l'aine me tient best une

drement au cœur. En êtes-vous contente? car c'est tout. Je voudrois bien savoir comment vous vous portez, et si vous êtes bien dévorée: cette pensée une dévore, et cette grande beauté dont on vous parle ne dort pas toute la noit: i s'en faut beaucoup, ma chère enfant.

Mademoiselle de Méri me mande qu'elle a si mal à la tête, qu'elle ne vous peut écrire; elle me prie de vous faire ses amities : celles que vous me faites , ma bonne, toutes les lettres que vous m'écrivez, sont tellement tendres et naturelles, qu'il n'est bruit que de l'excès de notre bonne intelligence. l'ai dans ma poche des lettres de M. de Coulanges et de M. d'Hacqueville qui ne parlent que de moi. Il est vrai que j'ai plus joui de votre amitié et de votre bon cœur, dans mon voyage que je n'aurois fait en toute ma vie ; je le sentois bien, et ce temps m'a oit bien précieux : vous ne savez point aussi le de plaisir que j'avois de le voir passer; vous êtes trop reconnoissante, ma bonne, eh! de quoi? Quand je songe que toute ma bonne volonté ne produit rien d'effectif, je suis honteuse de tout ce que vous me dites ; il est vrai que , pour l'intention, elle est bonne, et qu'elle me donne quelquefois des tours et des arrangements de paroles, quand il s'agit q'e vos intérêts, qui ne seroient pas desagréables, si j'avois autant de pouvoir que j'ai la langue deliét. En un mot, comme en mille, je snis à vous ; c'est une vérité que je sens à tous les moments de ma vie.

3 25.

A la s nome.

A Paris, lune 'i 27 novembre 1673.

Votre lettre, ma chère, me paroit d'un style comphant: vous aviez votre compte quand vous l'avez écrite; vous aviez g agué vos petits prosez vu partir votre mari à la tête d'un drapello tto: vous espériez un bon sa accès d'Orange. Le cil de Provence dissipe an moins à midi les as epais chagrins, enfin votre l'umeur est peinte us votre lettre: Dieu vous maintienne dans te honne disposition. Vous avez raison de voir

d'où vous êtes les choses comme vous les vovez; et nous avons raison aussi de les voir d'ici comme nous les voyons. Vous croyez avoir l'avantage : nous le souhaiton- antant que vous ; et en ce cas nous disons qu'il ne faut aucun accommodement; mais supposé que l'argent, que nous regardons comme une divinité à laquelle on ne résiste point, vousfit trouver du mécompte dans votre calcul, vous m'avouerez que tous les expedients vous paroltroient bons comme ils nous le paroissoient. Ce qui fait que nous ne pensons pas toujours les mêmes choses, c'est que nous sommes loin ; hélas! nous sommes très-loin : ainsi l'on ne sait ce qu'on dit, mais il faut se faire honneur réciproquement de croire que chacun dit bien selon son point de vue; que si vous étiez ici, vous diriez comme nous, et que si nous étions là , nous aurions toutes vos pensées. Il y a bien des gens en ce pays qui sont curieux de savoir comment vous sortirez de votre syndicat; mais je dis encore vrai quand je vous assure que la perte de cette petite bataille ne feroit pas ici le même effet qu'en Provence. Nous disons en tous lieux et à propos tout ce qui se peut dire ; et sur la dépense de M. de Grignan, et sur la manière dont il sert le roi, et comme il est aumé : nous n'oublions rien ; et pour des tons naturels, et des paroles rangces, et dites assez facilement, sans vanité, nous ne céderons pas à ceux qui font des visites le matin aux flambeaux. Mais cependant M. de La Garde ne trouve rien de si nécessaire que votre présence. On parle d'une trève, soyez en repos sur la conduite de ceux qui sauront demander votre congé. Je comprends les dépenses de ce siège d'Orange : j'admire les inventions que le demon trouve pour vous faire jeter de l'argent; j'en suis plus affligée qu'une autre : car, outre toutes les raisons de vos affaires, j'en ai une particulière pour vous souhaiter cette année, c'est que le bon abbi vant rendre le compte de ma tutèle, et c' . anc nécessité que ce soit aux enfants dont a a cté tutrice. Mon fils viendra si vous venez: voyez, et jugez vous-même du plaisir que vous me ferez. Il y a de l'imprudence à retarder cette affaire; le bon abbé peut mourir, je ne saurois plus par où m'y prendre, et je serois abandonnée pour le reste de ma vie à la chicane des Bretons. Je ne vous en dirai pas davantage : jugez de mon intérêt, et de l'extrême envie que

j'ai de sortir d'une affaire aussi importante. Vous avez encore le temps de finir votre assemblée; mais ensuite je vous demande cette marque de votre amitié, afin que je meure en repos. Je laisse à votre bon cour cette pensée à digérer.

Tontes les filles de la reine furent chassées hier, on ne sait pourquoi. On soupçonne qu'il y en a une qu'on aura vontu ôter; et que pour brouitler les espèces on a fait tout egal. Mademoiselle de Coëtlogon est avec madame de Richelieu; La Mothe avec la maréchale; La March est avec madame de Crussol; Ludres et Dampierre retournent chez Madame; du Rouyroi avec sa mère, qui s'en va chez elle: Lannoi se mariera, et paroît contente; Théobon apparemment ne demeurera pas sur le pavé. Voità ce qu'on sait jusqu'à présent.

J'ai fait voir votre lettre à mademoiselle de Méry, elle est toujours languissante. J'ai fait vos compliments à tous ceux que vous me marquez. L'abbé Têtu est fort content de ce que vous me dites pour lui ; nous soupons souvent ensemble. Vous êtes trèsbien avec l'archeveque de Reims. Madame de Coulanges n'est pas fort bien avec le frère de ce prélat ( M. de Louvois ) : ainsi ne comptez pas sur ce chemin-là pour aller à lui. Brancas vous est tout acquis. Vous êtes toujours tendrement aimée chez madame de Villars. Nons avons enfin vu, La Garde et moi , votre premier président ; c'est un homme très-bien fait, et d'une physionomie agréable. Besons dit : C'est un très-beau mâtin, s'il vouloit mordre. Il nous recut très-civilement : nous lui fimes les compliments de M. de Grignan et les vôtres. Il y a des gens qui disent qu'il tournera casaque. et qu'il vous aimera au lieu d'aimer l'évêque. Le flux les amena, le reflux les emméne. Ne vous ai-je point mandé que le chevalier de Buous : est ici ? Je le croyois je ne sais où , je fus ravie de l'embrasser; If me semble qu'il vous est plus proche que les autres. Il vient de Brest ; il a passé par Vitré ; Il a en un dialogue admirable avec Rahuel, il lui demanda ce que c'étoit que M. de Grignan, et qui j'étois, Rahuel disoit . a Ce M. de Grignan , c'est » un homme de grande condition : il est le premier o de la Prevence; mais il y a bien loin d'ici. Ma-» dame auroit bien mieux fait de marier made» moiselle auprès de Rennes. » Le chevalier se divertissoit fort. Adieu, ma très-aimable, je suis à vous : cette vérité est avec celle de deux et deux font quatre.

324.

A la même.

A Paria, vendredi i" décembre 1671.

Ce siége d'Orange me déplat comme à vous. Quelle sottise! quelle dépense! La seule chose qui me paroisse bonne, c'est de faire voir, par crue suite de M. de Grignan', combien il est aime et considéré dans sa province : ses ennemis en doivent enrager; mais on a beau faire des merveilles, cette occasion n'apportera ni récompense, ni réputation : je voudrois qu'elle fit déjà passée.

J'ai soupé avec l'amie de Quanto. Vous neserez point attaquée en ce pays-là, que vous ne siyez bien défendue. Cette dame a parlé de vous avec une estime et une tendresse extraordinaires : elle dit que personne n'a jamais tant touché son goût; qu'il n'y a rien de si aimable, ni de si assorti que votre esprit et votre personne. On vous a fort regrettée, et d'un ton qui n'avoit rien de suspert. J'ai causé aussi avec l'archeve que de Heurs, que vous est fort acquis. Son frère n'est point du tout dans la manche de madame d e Coulanges. Volume a acheté la charge de Purro in , maître d'hâtel de MADAME: voilà un joli éts blissement; voilà on in Providence place madame : de Volonne. Il est certain que Quanto (madar le de Montespan ) a trouve que c'étoit une hydre q ue cette chambre des filles (de la reine); le plus sur est de la couper : ce qui n'arrive pas aujourd'h aui peut arriver demain. (\* tient pour assuré que . M. de Vivonne a la charre de colonel genéral de « Suisses 1. On nomme M. de Monaco pour celle d', e général des galères. Je vui ai mandé comhien la femme de ce dernier m'avel

Capitaine de vaissonu et cousin-germain de M. de Griguan.

Toute la mobie see de Provence suivit M. de Gri gnan dans cette or casion.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Madame Scarr on, amie de madame de Montespar <sup>3</sup> Cette charge, qui étuit vacante par la mort d M. le counte de Soissons, fut donnée, peu de temp après, à M. le duc du Mi due; elle a passé depuis M. le prince de Dombes, son tils.

bien reçue pour l'amour de vous. On répète suivent la symphonie de l'opéra; c'est une chose qui passe tout ce qu'on a jamais oul. Le roi disoit l'autre jour que, s'il étoit à Paris quand on jouera l'opéra, il iruit tous les jours. Ce mot vaudra cent mille francs à Raptiste (Lully).

M. de Turenne a son congé. L'armée de votre frere va être mise dans les quartiers d'hiver. J'attends mon fils au premier jour; et vons arriverez un peu après, si vous me voulez témoigner un peu d'amitié. L'abbé Têtu ne perd point l'occasion de vous rendre service en bon lien : c'est encore un de mes hommes que j'ai bien désabusés. Ma chère enfant, ayez quelquefois soin de votre santé : tâchez aur-tout de dormir, et d'éloigner dès le soir toutes les pensees qui vous reveillent.

525.

A la même.

A Paris, lundi à décembre 1673.

Me voità toute soulagée de n'avoir plus Orange our le cour; c'étoit une augmentation par-dessus ce que j'ai accoutumé de peuser, qui m'importunoit. Il n'est plus question maintenant que de la guerre du syndicat - je voudrois qu'elle fit déjà finie. Je crois qu'après avoir gagné votre petite bataille Parange, vous n'aurez pas tardé à commencer utre. Vous ne sauriez croire la curiosité qu'on olt pour être informé du bon succès de ce beau ser; et on en parloit dans le rang des nouvelles. mbrasse le vainqueur d'Orange, et je ne lui point d'autre compliment que de l'assurer ici J'ai une véritable joie que cette petite avenait pris un tour aussi heurenx; je desire le succès à tous ses desseins, et l'embrasse de a amon camr. C'est une chose agréable que l'at-Le ment et l'amour de toute la noblesse pour all v a très-peu de gens qui pussent faire voir helle suite pour une si légère semonce. M. de arde vient de partir pour savoir un peu ce \* \* a dit de cette prise d'Orange; il est chargé de et, sur le tout, de son bon tiet, et de son affection pour vous. D'Hacqueme mande qu'il conseille à M. de Grignan 🌁 🐧 re au roi : il seroit à sonhaiter que , par effet Dagie, cette lettre fût déjà entre les mains de

M. de Pomponne, ou de M. de La Garde, car je ne crois pas qu'elle puisse venir à propos. L'affaire du syndic s'est fortifiée dans ma tête par l'absence du siège d'Orange.

Nous souplines encore hier avec madame Scarron et l'abbé Tétu chez madame de Coulanges : nous causâmes fort, vons n'êtes jamais oubliée. Nous trouvâmes plaisant d'aller remener madame Scarron à minuit au fin fond du faubourg Saint-Germain, fort au-delà de madame de La Favette, quasi auprès de Vaugirard, dans la campagne; une belle et grande maison ' où l'on n'entre point; il y a un grand jardin, de beaux et grands appartements; elle a un carrosse, des gens et des chevaux ;elle est habillée modestement et magnifiquement, comme une femme qui passe sa vie avec des personnes de qualité; elle est aimable, belle, bonne et négligée : on cause fort bien avec elle. Nous revinnes gaiement à la faveur des lanternes, et dans la sûreté des voleurs. Madame d'Heudicourt est allée rendre ses devoirs : il y avoit long-temps qu'elle n'avoit paru en ce pays-là. On est persuadé que, si elle n'étoit point grosse, elle rentreroit bientôt dans ses premières familiarités : on juge par-là que madame Scarron n'a plus de vifressentiment contre elle; son retour a pourtant été ménagé par d'autres, et ce n'est qu'une tolérance. La petite d'Heudicourt 3 est jolie comme un ange ; elle a été de son chef huit ou dix jours à la cour, toujours pendue au cou du roi : cette petite avoit adouci les esprits par sa jolie présence; c'est la plus belle vocation pour plaire que vous ayez jamais vue : elle a cinq ans, elle sait mieux la cour que les vieux courtisans.

On disoit l'autre jour à M. le dauphin qu'il y avoit un homme à Paris qui avoit fait pour chef-d'œuvre un petit chariot tralné par des puces. M. le dauphin dit à M. le prince de Conti: Mon cousin, qui est-ce qui a fait les harnois? Quelque araignée du voisinage, dit le prince. Cela n'est-il pas joli? Ces pauvres filles ( de la reme) sont toujours dispersées: on parle de faire des dames du palais, du lit, de la table, pour servir au lieu des filles. Tont cela se réduira à quatre du palais, qui seront, à

C'est dans cette maison qu'étoient élevés les enfans du roi et de madame de Montespan, dont madame Scarron étoit gouvernante.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bonne de Ponse, marquise d'Heudicourt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Depuis marquise de Montgon.

ce qu'on croit, la princesse d'Harcourt, madame de Sonbise, madame de Bouillon, madame de Rochefort'; et rien n'est encore assuré. Adieu, ma très aimable. Je voulus hier aller à confesse; un fort habile homme me refusa très-bien l'absolution, à cause de ma haine pour l'évêque: si les vôtres ne vous traitent pas de même, ce sont des ignorants qui ne savent pas leur métier.

Madame de Coulanges vous embrasse : elle vouloit vous écrire anjourd'hui : elle ne perd pas une occasion de vous rendre service; elle y est appliquée, et tout ce qu'elle dit est d'un style qui platt infiniment; elle se réjouit de la prise d'Orange; elle va quelquefois à la cour, et jamais sans avoir dit quelque chose d'agreable pour nous.

### M. DE COULANGES.

Que madame d'Heudicourt Est une belle femme! Chacun disoit à la cour, Quoi! la voilà de retour! Tredame, tredame, tredame.

Vos guerriers étant partis, C'eut été chose étrange Que votre époux n'eut pas pris, Au milieu de son pays, Orange, Orange, Orange.

Je m'en réjouis avec vous, madame la Comtesse; j'ai dit mon *Te Deum* très-dévotement. Voilà tout ce que je puis vous dire, et à M. le Comte que j'aime et honore toujours comme il le mérite.

326. °

A la même.

A Paris, vendredi 8 décembre 1673.

Il faut commencer, ma chère enfant, par la mort du coute de Guiche : voilà de quoi il est

<sup>4</sup> Françoise de Brancas, femme d'Alphonse-Henri Chatles de Lorrame, princesse d'Harcourt. — Anne de Chabot-Roban, femme de François de Roban, prince de Soubise. — Marie-Anne Mancini, femme de Godefroy-Maurice, duc de Bouillon. — Madelelue de Laval, femme de Henri-Louis d'Aloigni, marquis de Rochefort, depuis maréchal de France.

question présentement. Ce pauvre garçon est mort de maladie et de langueur dans l'armée de M. de Turenne; la nouvelle en vint marti matin. Le père Bourdaloue l'a annoncée au marechal de Gramont qui s'en douta, sachant l'extrémité de son fils. Il fit sortir tout le monde de sa chambre: il etoit dans un petit appartement qu'il a acdehors des capucines : quand il fut seul avec ce père, il se jeta à son cou, disant qu'il devinoit bien ce qu'il avoit à lui dire; que c'étoit le coup de sa mort, qu'il le recevoit de la main de Dieu; qu'il perdoit le seul et véritable objet de toute sa tendresse et de toute son inclination naturelle; que jamais il n'avoit eu de sensible joie un de violente douleur que par ce fils, qui avoit des choses admirables : il se jeta sur un lit, n'en pouvant plus, mais sans pleurer, car on ne pleure point dans cet état. Le père pleuroit, et n'avoit encore rien dit; enfin, il lui parla de Dien, comme vous savez qu'il en parle : ils furent six heures casenble; et puis le père, pour lui faire faire son sacrifice entier, le mena à l'eglise de ces bonnes capacies, où l'on disoit vigiles pour ce cher fils : le marvelal y entra en tombant, en tremblant, plutôt traise et poussé que sur ses jambes : son visage n'end plus connoissable. M. le duc le vit en cet état; et en nous le contant chez madaine de La Fayette, il pleuroit. Ce pauvre maréchal pevint enfin dans sa petit chambre; il est comme un homme condamné; le roi lui a écrit ; personne ne le unt. Madame de Monaco' est entièrement inconsolable madame de Louvigny e l'est aussi, mais c'est pu la raison qu'elle n'est point affligée : n'admirevous point le bonheur de cette dernière? la vall dans un moment duchesse de Gramont. La chan celière 3 est transportée de joie. La comtesse de Guiche fait fort bien; elle pleure quand on le conte les honnétetés et les excuses que son me lui a faites en mourant. Elle dit : « Il etoit ams » ble, je l'aurois aimé passionnément s'il m'avoi » un peu aimée ; j'ai souffert ses mépres avec de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Catherine-Charlotte de Gramont, sæur duces de Guiche.

<sup>8</sup> Marie-Charlotte de Castelnau, bellesœur comte de Guiche.

La chancelière Séguier, grand'mère de la contesse de Guiche.

Marguerite-Louise-Suzane de Bethune-Sully.

• lenr; sa mort me touche et me fait pitié; j'es-» pérois toujours qu'il changeroit de sentiments » pour moi. » Voilà qui est vrai, il n'y a point là de comédie. Madame de Verneuil en est véritablement touchée. Je crois qu'en me priant de lui faire vos compliments, vous en serez quitte. Vous n'avez donc qu'à écrire à la comtesse de Guiche, à madame de Monaco, et à madame de Louvigny. Pour le bon d'Hacqueville, il a eu le paquet d'aller à Frazé, à trente lieues d'ici, annoncer cette nogvelle à la maréchale de Gramont, et lui porter une lettre de ce panvre garçon, lequel a fait une grande amende honorable de sa vie passée, s'en est repenti, en a demandé pardon publiquement; il a fait demander pardon à Vardes, et lui a mandé mille choses qui pourront peut-être lui ètre bonnes. Enfin il a fort bien fini la comedie, et laissé une riche et heureuse veuve . La chancelière a été si penétrée du peu on point de satisfaction, dit-elle, que sa petite fille a eu pendant va mariage, qu'elle ne va songer qu'à réparer ce malheur : et s'il se rencontroit un roi d'Ethiopie, elle mettroit jusqu'à son patin pour lui donner sa petite-tille. Nous ne voyons point de mari pour elle; vous allez nommer, comme nous, M. de Hamillac : elle ni lui ne veulent point l'un de l'autre; les autres ducs sont trop jeunes : M. de l'oix est pour mademoiselle de Roquelaure 1. Chenchez un peu de votre côté, car cela pressc. Voilà un grand détail, ma chère petite; mais vous m'avez dit quelquefois que vous les aimiez.

L'affaire d'Orange fait ici un bruit très-agréable pour M. de Grignan; cette grande quantité de nolèsse qui l'a suivi par le seul attachement qu'on 
a pour lui; cette grande depense, cet heureux 
accès, car voilà tout; tout cela fait honneur et 
benne de la joie à ses amis, qui ne sont pas ici

Charlotte Séguier, mère de la contesse de Guiche, mon épousé en premières noces le duc de Sully, et en accondes Henri de Bourbon, duc de Veracuil.

Marie-Charlotte de Roquelaure fut mariée en 1074 à Henri-François de Candale, duc de Foix. en petit nombre. Le roi dit à souper : « Orange » est pris; Grignan avoit sept cents gentils-» hommes avec lui; on a tiraillé du dedans, et » enfin on s'est rendu le troisième jour : je suis » fort content de Grignan. » On m'a rapporté ce discours, que La Garde sait encore mieux que moi. Pour notre archevêque de Reims, je ne sais à qui il en avoit ; La Garde lui pensa parler de la dépense ; - Bon! dit-il, de la dépense ; voilà toujours comme on dit, on aime à se plaindre. - Mais, monsieur, lui dit-on, M. de Grignan ne pouvoit pas s'en dispenser, avec tant de noblesse qui étoit venue pour l'ame ir de lui. -Dites pour le service du roi. - Monsieur, répliqua-t-on, il est vrai; mais il n'y avoit point d'ordre et c'étoit pour suivre M. de Grignan, à l'oceasion du service du roi, que toute cette assemblée s'est faite. Enfin, ma fille, cela n'est rien; vous savez que d'ailleurs il est très-bon ami : mais il y a des jours où la bile domine ; et ces jours-là sont malheureux. On me mande des nouvelles de nos états de Bretagne. M. le marquis de Coëtquen le fils a voulu attaquer M. d'Harrouis, disant qu'il étoit seul riche, pendant que toute la Bretagne gémissoit, et qu'il savoit des gens qui feroient mieux que lui sa charge. M. Boucherat, M. de Lavardin et toute la Bretagne l'ont voulu lapider, et ont en horreur de son ingratitude, car il a mille obligations à M. d'Harouis. Sur cela il a reçu une lettre de madame de Rohan qui lui mande de venir à Paris, parce que M. de Chaulnes a ordre de lui défendre d'être aux états ; de sorte qu'il est disparu la veille de l'arrivée du gouverneur; il est demeuré en abomination par l'infame accusation qu'il vouloit faire contre M. d'Harouis. Voilà, ma bonne, ce que vous etes obligée d'entendre, à cause de votre

Je viens de voir M. de Pomponne; il étoit seul; j'ai été deux bonnes heures avec lui et mademoiselle Layocat', qui est très-jolie. M. de Pomponne a très-bien compris ce que nous souhaitons de lui, en cas qu'il vienne un courrier, et il le fera sans doute; mais il dit une chose vraie, c'est que votre

<sup>†</sup> Elle épousa depuis le duc du Lude en 1661. On a peure à concevoir comment le comte de Guiche avoit pu plaire à madame Henriette d'Angleterre, avec ce genre précieux et guindé qui faisoit le fond de son caractère. Cela montre que le naturel étoit dors une qualité rare et trop peu appréciée.

Sœur de madame de Pomponne; elle épousa depuis Jean de La Garde, marquis de Vins, capitainelieutenant de la première compagnie des mousquetaires.

syndic sera fait avant qu'on entende parler iel de la rupture de votre conseil; il croit que présentement c'en est fait. De vous conter tout ce qui s'est dit d'agréable et d'obligeant pour vous, et quelles aimables conversations on a avec ce ministre, tout le papier de mon porte-feuille n'y suffiroit pas; en un mot, je suis parfaitement contente de lui; soyez-le aussi sur ma parole; il sera ravie de vous voir, et il compte sur votre retour.

Nous avons lu avec plaisir une grande partie de vos lettres; vous avez été admirée, et dans votre style, et dans l'intérêt que vous prenez à ces sortes d'affaires. Ne me dites donc plus de mal de votre façon d'écrire; on croit quelquefois que les lettres qu'on écrit ne valent rien, parce qu'on est embarrassé de mille pensées différentes; mais cette confusion se passe dans la tête, tandis que la lettre est nette et naturelle. Voilà comme sont les vôtres. Il y a des endroits ai plaisants que ceux à qui je fais l'honneur de les montrer en sont ravis. Adieu, ma très-aimable enfant; j'attends votre frère tous les jours; et pour vos lettres, j'en voudrois à toute heure.

327.

# A la même.

# A Paris, lundi 11 décembre 1673.

Je viens de Saint-Germain, où j'ai été deux jours entiers avec madame de Coulanges et M. de La Rochefoucauld; nous logions chez lui. Nous fimes le soir notre cour à la reine, qui me dit bien des choses obligeantes pour vous ; mais s'il falloit vous dire tous les bonjours, tous les compliments d'hommes et de femmes, vieux et jeunes, qui m'accablèrent et me parlèrent de vous, ce seroit nommer quasi toute la cour; je n'ai rien vu de pareil : et comment se porte madame de Grignan? quand reviendra-t-elle? et ceci, et cela: enfin représentez-vous que chacun, n'ayant rien à faire et me disant un mot, me faisoit répondre à vingt personnes à-la-fois. J'ai dîné avec madame de Louvois; il y avoit presse à qui nous en donneroit. Je voulois revenir hier; on

nons arrêta d'autorité, pour souper chez M. de Marsillac, dans son appartement enchanté, avec madame de Thianges, madame Scarron, M. le duc, M. de La Rochefoucauld, M. de Vivonne, et une musique céleste. Ce matin nous sommes revenus.

Voici une querelle qui faisoit la nouvelle de St-Germain. M. le chevalier de Vendôme et M. de Vivonne font les amoureux de madame de Ludres: M. le chevalier de Vendôme veut chasser M. de Vivonne; on s'écrie, et de quel droit? Sur cele, il dit qu'il veut se battre contre M. de Vivonne: on se moque de lui ; non , il n'y a point de raillerie : il veut se battre et monte à cheval , et prend la campagne. Voici ce qui ne peut se payer, c'est d'entendre Vivonne : il étoit dans sa chambre, très mai de son bras, recevant les compliments de toute la cour, car il n'y a point eu de partage. « Moi , Messieurs , dit-il , moi me hattre ; » il peut fort bien me battre s'il veut, mais je le » désie de saire que je veuille me battre; qu'il # » fasse casser l'épaule, qu'on lui fasse dix-huit » incisions; et puis (on croit qu'il va dire, et puis » nous nous battrons); et puis, dit-il, nous nous » accommoderons; mais se moque-t-il de vouleir » tirer sur moi? voilà un beau dessein, c'est » comme qui voudroit tirer dans une porte co-» chère . Je me repens bien de lui avoir sauté » la vie au passage du Rhin : je ne veux plus » faire de ces actions , sans faire tirer l'horoscops » de ceux pour qui je les fais; eussiez-vous jan » cru que c'eût été pour me percer le sein que je » l'eusse remis sur la selle? » Mais tout cela d'an ton et d'une manière si folle, qu'on ne parlet d'autre chose à Saint-Germain.

J'ai trouvé votre siége d'Orange fort étalé à la cour: le roi en avoit parlé agréablement, et un trouva très-beau que, sans l'ordre du roi, et sen-lement pour suivre M. de Grignan, il se soit trouvé sept cents gentilshommes à cette occasion; car le roi avoit dit sept cents, tout le munde dit sept cents: on ajoute qu'il y avoit deux cents itières, et de rire, mais on croît sérieusement qu'il y a peu de gouverneurs qui pussent avoir une pereille suite.

J'ai causé trois heures en deux fois avec M. de

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. de Vivonne étoit excessivement groe.

Pomponne; j'en suis contente au-delà de ce que j'espérois; mademoiselle Lavocat est dans notre confidence; elle est très-aimable; elle sait notre syndicat, notre procureur, notre gratification, notre opposition, notre délibération, comme elle sait la carte et les intérêts des princes, c'est-à-dire sar le bout du doigt : on l'appelle le petit ministre; elle est dans tous nos intérêts. Il y a des entr'actes nos conversations, que M. de Pomponne appelle des traits de rhétorique, pour captiver la bienveillance des auditeurs. Il y a des articles dans vos lettres sur lesquels je ne réponds pas : il est ordinaire d'être ridicule, quand on répond de si loin. Vous savez quel déplaisir nous avions de la perte de je ne sais quelle ville, lorsqu'il y avoit dix jours qu'à Paris on se réjouissoit que le prince d'Orange en ent levé le siège; c'est le malheur de l'eloignement. Adieu, ma très-aimable: je vous embrasse bien tendrement.

528.

A la même.

A Paris, vendredi 15 décembre 1673.

Quand je disois que vous ne seriez pas moins estimee ici pour n'avoir pas fait un syndic, et que je vons rabaissois le plus que je le pouvois cette petile victoire, soyez très-persuadée, ma chère belle, que c'étoit par pure politique, et par un dessein premedité entre nous, afin que, si vous étiez batos, comme nous en avions peur, vous ne prissiez pas la résolution de vous pendre ; mais présenteunt que, par votre lettre qui me donne la vie, voyons votre triomphe quasi assuré, je vous roue franchement que, par tout pays, c'est la plus jolie chose du monde que d'avoir emporté pue affaire, malgré toutes les précautions, les compances, les prières, les menaces, les sollicialeste, les corruptions et les vanteries de vos encouis: en verité, cela est délicieux, et fait voir, que le siège d'Orange, l'extrême considéation de M. de Grignan dans la province. M. de ruponne, d'Hacqueville, Brancas, les Grignan pluseurs de vos amis avoient une attention parslière pour le dénouement de cette affaire, et ne la mettoient pas à si bas prix que je vous le

mandois: mais nous étions convenus de ce style, afin de vous soutenir le courage, dans le cas d'un revers de la fortune. Mademoiselle Lavocat est dans cette affaire par-dessus les yeux, et, pour vous parler franchement, j'ai envoyé à M. de Pomponne les deux premiers fenillets de votre lettre, et à d'Hacqueville qui étoit chez lui, afin de les réjouir. Ne croyez donc pas que nous voyons si fort autrement que vous: tout ce qui touche la gloire se voit assez également par tous pays. Ne soyez point fâché contre nous; louez nos bonnes intentions, et pensez que nous ne sommes que trop dans vos sentiments, et moi particulièrement, qui n'en ai point d'autres.

Vous me faites assez entendre ce qui vous peut manquer pour faire le voyage de Paris : mais quand je songe que le coadjuteur est prêt à partir , lui qui avoit engagé son abbaye pour deux ans , qui vouloit vivre de l'air , qui vouloit chasser tous ses gens et ses chevaux , et que je vois qu'on fait douc quelquefois de la magie noire , cela me fait croire que vous en devez faire comme les autres , cette année , ou jamais. Voilà mon raisonnement : vous aurez un air bien victorieux sur toutes sortes de chapitres , et vous aurez bien effacé l'exclusion de votre ami par la suite.

J'attends mon fils à tout moment. Je dinai hier avec M. le duc, M. de La Rochefouçauld, madame de Thianges, madame de La Fayette, madame de Coulanges, l'abbé Tétu, M. de Marsillac et Guilleragues, chez Gourville: vous y fûtes célébrée et souhaitée; et puis on écouta la Poétique de Despréaux, qui est un chef-d'œuvre 1. M. de La Rochefoucauld n'a point d'autre faveur que celle de son fils, qui est très-bien placé: il entra l'autre jour, comme je vous l'ai déjà mandé, à une musique chez madame de Montespan : on le fit asseoir; le moyen de ne le pas faire? cela n'est rien du tout. Madame de La Fayette voit madame de Montespan un quart d'heure, quand elle va en un mois une fois à Saint-Germain : il ne me parolt pas que ce soit là une faveur. Les filles (de la reine) s'en vont chacune à leur chacuniere, comme je vous l'ai dit. Le chevalier de Vendôme a demandé quar-

Despréaux commença l'Art poétique en 1669, et ce chef-d'œuvre de notre poésie parut avec les quatre premières épitres en 1674.

tier de plaisanterie à M. de Vivonne, qui ne s'épuisoit point sur l'horreur qu'il avoit de se battre : l'accommodement s'est fait, et on n'en parle plus. Soyccourt 'demandoit hier à Vivonne: Quand est-ce que le roi ira à la chasse? Vivonne 'répondit brusquement: Quand est-ce que les galères partiront? Je suis fort bien avec ce général; il ne croit point avoir les Suisses: il avoit dit de son côté, comme moi du mien, que c'étoient des armes parlantes. Madame de La Vallière ne parle plus d'aucune retraite; c'est assez de l'avoir dit : sa femme de chambre s'est jetée à ses pieds pour l'en empêcher: peut-on résister à cela?

D'Hacqueville est revenu de poignarder la maréchale de Gramont ; il est tellement abymé dans la mort du comte de Guiche, qu'il n'est plus sociable: je doute qu'il vous écrive encore anjourd'hui. La Garde veut toujours que si M. de Grignan ne vient pas, vous veniez à sa place, et pour cela, je vous renvoie à cette magie noire du coadjuteur dont je vous ai parlé; vous êtes habile, et vous feriez presentement un autre personnage que celui d'une dame de dix-huit aus. J'ai ici Corbinelli; il est échauffé pour vos affaires, comme à Grignan. Nous serons transportés de joie du syndic; et quand nons l'aurons emporté hautement, on pourra parler d'accommodement tant qu'on voudra : il faut être doux après la victoire. Despréaux vons ravira par ses vers; il est attendri pour le pauvre Chapelain : je lui dis qu'il est tendre en prose, et cruel en vers 3. Adieu, ma très-chère enfant; que je vous serai obligée si vous venez m'embrasser! il y a bien du bruit à nos états de Bretagne; vous ètes bien plus sages que nous. Bussy a ordre de s'en retourner en Bourgogne; il n'a pas fait la paix avec ses principanx ennemis; il veut toujours marier sa fille avec le comte de Limoges 4: c'est la faim et la soif ensemble; mais la beaute du nom le charme. J'attends mon fils à tout moment.

Il étoit grand-veneur.

3 Il étnit général des galères.

\* l'oyez la satire IX de Despréaux.

Charles-François de Rochechouart, fils du marquis de Chandenier, qui avoit été premier capitaine des gardes-du corps de Sa Majesté.

529.

A la même.

A Livry, lundi 18 décembre

J'attends vos lettres avec une juste imp Je ne puis être tranquille que le marquis di ne soit syndic; je l'espère : mais comme toujours , je voudrois que cette affaire fût de J'ai vu deux heures M. de Pomponne à souffre fort patiemment la longueur de 1 versations ; elles sont mêlees d'une manière paroit pas qu'il en soit fatigné: il ne se o de dire qu'il souhaite que M. de Buous soit que cela lui paroit juste et raisonnable M. de Grignan auroit grand sujet de se t si, après ce qui s'est passé à la cour, il avo ce chagrin-là dans la province. Ce minivos lettres; il vous estime et vous admir clairement le ponvoir que vous avez dan vince, et sur la noblesse, et au parlement les communautés; et cela sera remarqué

M. de Louvigny est revenu avec plusieur on dit qu'il se plaint du Torrent, d'avoir Rosèe la bonne conduite qu'elle avoit. avoir donné un air fort contraire à cette légitime qui lui seyoit si bien. Hors la m de Gramont, on ne songe dejà plus au Guiche; voilà qui est fait, le Torrent rep cours ordinaire: voici un bon pays pour les gens. La Troche, qui est arrivée, vous belles choses; écrivez quelque donces puisse lui montrer. Je me suis fort lonce moiselle de Scuderi de l'honnête procedé Péruis. Guitand a diné avec moi; La T Conlanges y étoient ; on a bn à votre santé a admiré votre politique de vouloir ajoute des années aux trois que vous avez et vence : c'est une belle chose que de se lais et oublier dans un lieu on l'on a tous les faire, et d'on l'on tire toute sa consideration veut jouir aussi de celle qu'on a dans so

N.... de Pontevez, marquis de Bunus germain de M. de Grignan.

nement, et l'une sert à l'autre; mais on ne tra-

Je reçois votre lettre du 10; il me semble que j'y ai fait réponse par avance, en vous assurant qu'il ue vous viendra rien d'ici qui vous coupe la gorge : mais que ne finissez-vous promptement? que ne rous ôtez-vous, et à nous, cette épine du pied? Nous comprenons très-bien le plaisir de votre triomphe. Nous demeurions d'accord l'autre jour, La l'Iuie (M. de l'ompoune) et moi, que rien n'est sensible dans la vie comme ces sortes de choses qui touchent la gloire, et nous conclûmes, comme M. d'Agen (Claude Joly), que cela venuit d'une profonde humilite. Je vous assure qu'on ne peut pas entrer plus entièrement dans vos intérêts, ni les mieux comprendre, ni voir plus clair que fait cette aimable Pluie. Ah! que je lui ai dit de plaisantes choses, et qu'il les a bien écoutées! Je vous assure qu'il attend avec impatience la fin de votre syndicat : il rira bien de votre lettre ; puisque vous me renvoyez mes périodes, je vous renverrai celleci qui vaut un empire : Si Sa Majesté vouloit aroir la bonte de nous laisser manger le blanc des yeux. elle verroit qu'elle en seroit bien mieux servie. Vous ne vous fâcherez donc point contre moi ni contre la cour, puisque vous avez toutes vos coudees franches pour votre syndie; mais linissez donc, et que nous recevions une lettre qui nous dte wute sorte de peine.

Vous seriez bien etonnée si vous saviez que l'on a fon parlé de vous pour être dame du palais; je vous l'apprends, et c'est assez : vous êtes fort estime dans les lieux qu'on estime le plus. Cherchez dans d'autres pretextes pour nous menacer de ne plus venir jamais en ce pays. Je comprends votre beau temps, je le vois d'ici, et m'en souviens avec coulresse : nous mourons de froid présentement, et puis nous serons noyés.

the ne peut, ma fille, ni vous aimer davantage, as être plus contente de vous que je le suis, ni paradre plus de plaisir à le dire; il est vrai que le rayage de Provence m'a plus attachée à vous que e n'étois encore; je ne vous avois jamais tant vue, n'avois jamais tant joui de votre esprit et de votre mur; je ne vois et je ne seus que ce que je vous dis, et je rachète bien cher toutes ces douceurs. L'Hacqueville a raison de ne vouloir rien de pareil; pour moi, je m'en trouve fort bien, pourvu

que bieu me fasse la grace de l'aimer encore plus que vons : voilà de quoi il est question. Cette petite circonstance d'un cœur que l'on ôte au créateur pour le donner à la créature, me donne quelque-fois de grandes agitations. La Pluie et moi, nous en parlions l'autre jour très-sérieusement : mon Dieu! qu'elle est à mon goût, cette Pluie! je crois que je suis au sien; nous retrouvons avec plaisir nos anciennes liaisons.

Tous nos Allemands reviennent à la file: je n'ai point encoremon fils. J'embrassetendrement M. de Grignan; il auroit bien du plaisir à m'entendre quelquefois parler de lui; il a un beau point de vue, et je suis ravie de dire ses belles et bonnes qualités. Adieu, ma chère Comtesse.

330.

A la même.

A Paris, vendredi 22 décembre 1673.

Il y a une nouvelle de l'Europe qui m'est entrée dans la tête : je vais vous la mander contre mon ordinaire. Vous savez la mort du roi de Pologne '. Le grand-maréchal, mari de mademoiselle d'Arquien, est à la tête d'une armée contre les Turcs ; il a gagné une bataille si pleine et si entière, qu'il est demeuré quinze mille Turcs sur la place : il a pris deux bassas ; il s'est logé dans la tente du général, et cette victoire est si grande, qu'on ne doute point qu'il ne soit élu roi, d'autant plus qu'il est à la tête d'une armée, et que la fortune est toujours pour les gros bataillons: voilà une nouvelle qui m'a plu.

Je ne vois plus le chevalier de Buous : il a été enragé qu'on ne l'ait pas fait chef d'escadre; il est à Saint-Germain, et je crois qu'il fera si bien qu'à la fin il sera content : je le souhaite fort. M. l'archevèque (d'Arles) me mande sa joie sur la prise d'Orange, et qu'il croit l'affaire du syndicat achevée selon nos desirs; qu'il est contraint d'avouer que, par l'évènement, votre vigueur a mieux valu que sa prudence; et qu'enfin, à votre exemple, il s'est tout-à-fait jeté dans la bravoure : cela m'a réjouie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Michel Koribut Wiesnovieski, mort le 10 novembre 1673.

Au reste, ma chère enfant, quand je me représente votre maigrent et votre agitation; quand je pense combien vous êtes échauffée, et que la moindre sièvre vous mettroit à l'extrémité, cela me fait souffrir et le jour et la nuit : quelle joie de vous restaurer un peu auprès de moi dans un air moins dévorant, et où vous êtes née? Je suis surprise que, vous aimant comme on fait en Provence, on ne vous propose point ce remède. Je vous trouve si nécessaire jusqu'à présent, et je crois que vous avez tant soulage M. de Grignan dans toutes ses affaires que je n'ose me repentir de ne vous avoir point emmenée; mais quand tout sera fini, hélas? pourquoi ne me pas donner cette satisfaction? Adieu, ma très-aimable, j'ai une grande impatience de savoir de vos nouvelles : vous avez toujours dans la fantaisie de vous jeter dans le feu pour me persuader votre amitié; ma fille, je n'en suis que trop persuadée; et sans cette preuve extraordinaire, vous pouvez m'en donner une qui sera plus convaincante et plus à mon gré.

351.

A la même.

Paris, dimauche 24 décembre 1673.

Il y a long-temps ma très-chère, que je n'ai eu une joie si sensible que celle que j'eus hier à onze heures du soir. J'étois chez madame de Coulanges : on vint me dire que Janet 'étoit arrivé; je cours chez moi, je le trouve, je l'embrasse : Hé bien ! avons-nous un syndic? est-ce M. de Buous? Oui madame, c'est M. de Buous : me voilà transportée. nous lisons nos lettres; j'envoie dire à d'Hacqueville que nous avions tout ce que nous souhaitions, et que M. du Janet qu'il connoît est arrivé. D'Hacqueville m'écrit un grand billet de joie et de soulagement de cœur. Je cause un peu avec Janet; nous soupons, et puis il se va coucher bien à son aise : ponr moi , je ne me suis endormie qu'à quatre heures : la joie n'est point bonne pour assoupir les sens. M. de Pomponne vient aujourd'hui. Voilà présentement ce que je vous puis dire; mais entre-

\* Gentifhomme de Provence, fort attaché à la maison de Grignan.

ci et demain que partira cette lettre, il y aura bien des augmentations. Dès huit heures ce matin. toute ma chambre étoit pleine; La Garde, l'abbé de Grignan , le chevalier de Buons , le bien Bon', Coulanges, Corbinelli, chacun discouroit, raisonnoit, et lisoit les relations : elles sont admirables. ma fille, jamais il n'y ent une si délicieuse conclusion : ali! quel succès , quel succès! l'enssions-nous cru à Grignan? Hélas! nous faisions nos delices d'une suspension : le moyen de croire qu'on renverse en un mois des mesures prises depuis un an? et quelles mesures, puisqu'on offroit de l'argent! J'aime bien le consul de Colmars , à qui vous rendites un si grand service l'année passee, et qui vous a manqué ensuite; vous voulez bien que cette petite ingratitude soit mise dans le livre que nous avious envie de composer à l'honneur de cette vertu. Nous trouvons l'évêque toujours habile, et lunjours prenant les bons partis : il voit que vous êtes les plus forts, et que vous nommez M. de Buous. il nomme M. de Buous. Nous voulons tons que presentement vous changiez de style et que vous myet aussi modestes dans la victoire que fiers dans le combat. La Carde me fait agir pour votre congé; je vous déclare que ce n'est pas moi; je vous renvoie à sa lettre, vous verrez son raisonnement, vous le connoissez, et que conune un autre M. de Montausier,

> Pour le caint-Père, il ne diroit Une chose qu'il ne croiroit.

Vous êtes en honheur, il faut songer à ce pays aussi bien qu'à la Provence; jamais vous ne trouverez une année comme celle-ci : elle est bien differente encore pour la considération qu'on a pour moi; je serois bien fâchée d'être traitée ica comme je le fus à Lambesc, lorsqu'au nom de cette amité de huit ans, dont M. de Marseille avoit tant parte, et de la paix éternelle avec les Grignan, je le prin de m'accorder le paiement du courrier, à quoi d'intendant le conjurer instamment d'ecrire par votre courrier, vous savez comme il me refusa nettement : j'ai ces deux petits articles sur le carur; et cependant je ne veux pas que l'interêt des allies

L'abbé de Coulanges.

Petite ville à quelques lieues de Digne.

vous empêche de faire la paix. Dès que je ne suis plus à Lambese, le courrier est payé. M. l'intendant l'accable de ses paquets : ma title , c'est que je suis malheureuse; Dieu ne permet pas que dans les desirs extrêmes que j'ai de vous servir, j'aie la pie de réussir. En vérité, cette mine de prospérite du coadjuteur qui attire les abbayes et les heureux succès, vous a été bien plus profitable; sa paresse étoit altée se promener bien loin pendant cette affaire, sa vigitance, son habileté, son application, ses vues, ses expédients, son courage, sa considération, vous ont éte souverainement nécessaires; javois toujours en lui une grande confiance : mais nous, quelles, merveilles n'avez-vous point faites? et que n'a point fait aussi mon cher comte! il a joué son rôle divinement. Enfin vous avez fait tous trois vos personnages en perfection. Il y avoit dix ou douze personnes qui envoyoient tous les jours ici pour savoir des nouvelles du syndic, de sorte que ce matin j'ai écrit dix billets. Madame de Verseuil. M. de Meaux', madame de La Troche, V. de Brancas, madame de Villars, madame de La Faveite, M. de La Rochefoucauld, Coulanges, l'abbe Têtu : tont cela se seroit offensé qu'après unt de soins on ne leur cut rien dit. Il faut presentement aller à confesse; cette conclusion adonci l'esprit : je suis comme un mouton; ben loin de me refuser l'absolution, on m'en donra deux; je crois que de votre côté vous aurez ton votre devoir.

Loudi, jour de Noël.

Ha' fort, fort bien, nous-voici dans les lamentaions du conte de Guiche: hélas! ma pauvre enfant, nous n'y pensons plus iei, pas même le maréad de Gramont) qui a repris le soin de faire sa ent. Pour votre princesse (de Monaco), comme en dites très bien, après ce qu'elle a oublié, il fint rien craindre de sa tendresse; madame de magny et son marisont transportés; la comtesse c'inche vondroit bien ne point se remarier: son tabouret la tentera. Il n'y a plus que la rechale (de Gramont) qui se meurt de douleur. son recevrez encore deux on trois de mes letson mes imquiétudes du syndicat: cela fait rire;

Dominique de Ligny, évêque de Meaux, mort le

mais aussi vous me parlez du comte de Guiche; ainsi on est quitte : l'eloignement cause nécessairement ces propos rompus. Mais parlons d'affaires : M. du Janet est allé ce soir à Saint-Germain, alin d'être demain à l'arrivée de M. de Pomponne. J'ai écrit à ce ministre une assez grande lettre, où je le prie de remarquer de quelle manière vous êtes avec la noblesse . le parlement et les communautés, et de vous rendre sur cela les hons offices que lui seul pent vous rendre dans la place où il est. J'ai parle à de bonnes têtes du silence de la Mer (M. de Louvois); on croit qu'il ne vient que de dissipation : on ne comprend pas qu'il pût n'être pas content de la prise d'Orange, puisque le Nord (M. Colbert) a paru l'être; il faut que vous vous ôtiez de l'esprit que le frère (l'archevéque de Reims) de la Mer soit assez son ami pour avoir les mêmes sentiments; chacun parle son langage et suit ses humeurs: ainsi vous ne tirerez aucune consequence de ce qu'a dit le frère. Le gentilhomme dont vous me parlez est mal instruit : la Mer est mieux que jamais, et rien n'est changé dans ce qu'il y a de principal dans ce pays. Madame de Coulanges et deux ou trois amies sont allées voir le Déget (madame Scarron) dans sa grande maison; on ne voit rien de plus ' : je compte y aller un de ces jours, et je vous en manderai des nouvelles. Tout ce que vous m'ecravez sur l'ennui que vous avez de ne plus être agitée par la haine est extrêmement plaisant; vous n'avez plus rien à faire, vous ne savez que devenir : he! mon Dieu! dormez, dormez, vous ne sauriez mieux faire. M. du Janet m'a dit que vous ne fermiez pas les yeux. Songez sur toutes choses à vous rétablir, ma chère enfant.

552.

A la même.

A Paris , jeudi 28 décembre 1673.

Je commence dès aujourd'hui ma lettre . et je la finirai demain. Je veux d'abord traiter le chapitre de votre voyage de Paris : vous apprendrez par Ja net que La Garde est celui qui l'a trouve le plus nécessaire, et qui a dit qu'il falloit demander votre

'C'est-à-dire on n'y voyoit point les enfants du roi, dont madame Scarron étoit depuis peu gouvernante.

congé; peut-être l'a-t-il obtenu, car Janet a vu M. de Pomponne; mais ce n'est pas, dites-vous, une nécessité de venir; et le raisonnement que vous me faites est si fort, et vous rendez si peu considerable tout ce qui le paroit aux autres pour vous engager à ce voyage, que pour moi j'en suis accablée; je sais le ton que vous prenez, ma lille, je n'en ai point audessus du vôtre ; et sur-tout quand vous me demandez s'il est possible que moi, qui devrois songer plus qu'une autre à la suite de votre vie, je reuille rous embarquer dans une excessive dépense, qui peut donner un grand ébranlement au poids que vous soutenez dejà avec peine ; et tout ce qui suit. Non, mon enfant; je ne veux point vous faire tant de mal, Dieu m'en garde; et pendant que vous êtes la raison, la sagesse et la philosophie même, je ne veux point qu'on me puisse accuser d'être une mère folle, injuste et frivole, qui dérange tout, qui ruine tout, qui vous empêche de suivre la droiture de vos sentiments, par une tendresse de femme : mais j'avois cru que vous pouviez faire ce voyage, vous me l'aviez promis ; et quand je songe à ce que vons dépensez à Aix, et en comédiens, et en fêtes, et en repas dans le carnaval, je crois tonjours qu'il vous en coûteroit moins de venir ici, où vous ne serez point obligée de rien apporter. M. de Pomponne et M. de La Garde me font voir mille affaires où vous et M. de Grignan êtes nécessaires ; je joins à cela cette tutèle. Je me trouve disposée à vous recevoir; mon cœur s'abandonne à cette espérance; vous n'êtes point grosse, vous avez besoin de changer d'air : je me flattois même que M. de Grignan voudroit bien vous laisser avec moi cet été, et qu'ainsi vous ne feriez pas un voyage de deux mois, comme un homme : tous vos amis avoient la complaisance de me dire que j'avois raison de vous sonhaiter avec ardeur : voilà sur quoi je marchois. Vous ne trouvez point que tout cela soit ni bon ni vrai, je cède à la nécessité et à la force de vos raisons; je veux tâcher de m'y soumettre à votre exemple, et je prendrai cette douleur, qui n'est pas médiocre, comme une pénitence que Dieu veut que je fasse, et que j'ai bien méritée : il est difficile de m'en donner une meilleure, ni qui frappe plus droit à mon cœur : mais il faut tout sacrifier, et me résoudre à passer le reste de ma vie, séparée de la personne du monde qui m'est la plus sensiblement chère, qui touche mon goût, mon inclination, mes entrailles; qui m'aime plus qu'elle n'a jamais fuit il faut donner tout cela à Dieu, et je le ferai avec sa grace, et j'admirerai sa providence, qui permet qu'avec tan! de grandeurs et de choses agréables dans votre établissement, il s'y trouve des abymes qui ôtent tous les plaisirs de la vie, et une separation qui me blesse le cœur à toutes les beures du jour, et bien plus que je ne le voudrois à celles de la muit : voilà mes sentiments; ils ne sont pas exagerés, ils sont simples et sincères; j'en ferai un ecrifice pour mon salut. Voilà qui est lini; je ne vous en parlerai plus, et je mediterai sans cesse sur la force invincible de vos raisons, et sur votre admirable sagesse dont je vous loue, et que je tâcherai d'imiter.

Janet alla trouver M. de Pomponne à Port-Royal; qu'il vous dise un peu comme îl y fut reçu, et la joie qu'eut ce ministre de savoir que M. de Buous étoit nommé. Je laisse à Janet le plaisir de vous apprendre tous ces details par la lettre qu'il cent à sa femme. Voilà un billet de madame d'Herbigny', qui entre plus que personne dans les affaires de Pinvence : elle est aimable et très obligeante ; elle a voulu savoir le syndicat et les gardes : voilà sa reponse sur les gardes : elle croyoit que j'avois autant plu à son frère qu'à elle; quand je lui ai conte combien j'étois peu dans son goût, et avec quelle sermeté il m'avoit refusé l'anuée passée pour une chose qu'il a faite cette année sans balancer; elle a fait des cris épouvantables ; elle ne comprend par que sa belle-serurse déclare pour vos ennemis, apretontes vos civilités pour elle : elle retient comme on éloge admirable ce que vons dites de M. de Roudle, que la justice est sa passion dominante : en clei, on ne peut rien dire de si beau d'un homme de sa profession.

Il n'y a nulle sorte de linesse à la manière dout M. de La Rochefoucauld, son fils, Quantora indidame de Montespan), son amic (madame Searre), et l'amie de l'amie (madame de Coulanges), sont à la cour; il n'y a point de nœud qui les tie; le fils (le prince de Marsillac) est logé en perfection; ce fot le prétexte du souper : il est très bien, estude vous savez, avec le Nord (Colbert), mais run de nouveau : son père ne va pas en un mois une

Sour de M. Rouillé du Mélai, alors intendmi de Provence.

o ce pays-là, non plus que madame de Coui; il n'ya ni vue, ni dessein pour personne; it ainsi. Je ne vois quasi pas Langlade, je ne qu'il fait; il n'a point vu Corbinelli : j'ignore par ses frayeurs politiques.

Dit à mon ami (Corbinelli) tontes vos ani-; cela est plaisant, il les a très bien reçues : qu'il est venu ici pour réveiller un peu la se de ses vieux amis. Nous avons trouvé la les cinq auteurs extrêmement jolie, et très ppliquée; le chevalier de Buous l'a possédée ours : vos deux vers sont très bien corrigés. mon fils qui arrive; je m'en vais fermer cette et je vous en écrirai demain une autre avec ute pleine des nouvelles que j'aurai reçues ot-Germain. On dit que la maréchale de int n'a voulu voir ni Louvigny ni sa femme; revenus de dix lieues d'ici ; nous ne sonplus qu'il y ait en un comte de Guiche an : vous vous moquez avec vos longues dounons n'aurions jamais fait ici, si nous vouppuyer autant sur chaque nouvelle; il faut er; expédiez à notre exemple.

555.

A la même.

A Paris, vendredi 20 décembre 1673.

Maestricht par l'armée de M. de Monterei de destricht par l'armée de M. de Monterei de destricht par l'armée de M. de Monterei de destricht par l'armée de M. de Monterei de destrict par l'armée de M. de Turenne; ce dernier obeissant ux princes, et tous trois dans une parfaite genre. Ils ont vingt mille hommes de pied, et ille chevaux; les volontaires, et ceux dont pagnies ne marchent point, n'y vont pas, out le reste part. La Trousse et mon fils, qui rent hier, sont de ce nombre : ils ne sont pas debottes, et les revoilà dans la houe : le vous est pour le seizième janvier à Charle-Bisequeville vous mande tout ceci : mais vous

inverneur des Pays-Bas espagnols.

verrez plus clair dans ma lettre 1. Cette nouvelle est grande et fait un grand mouvement par-tout; on ne sait où donner de la tête pour de l'argent. Il est certain que M. de Turenne est mal avec M. de Louvois; mais cela n'éclate point, et tant qu'il sera bien avec M. Colbert, ce sera une affaire sourde. J'ai vu après diner des hommes du bel air, qui m'ont fort priée de faire leurs compliments à M. de Grignan, et a la femme à Grignan. C'est le grandmaître et le Charmant'; il y avoit encore Brancas, l'archevêque de Reims, Charost, La Trousse, tout cela vous envoie des millions de compliments; ils n'ont parlé que de guerre. Le Charmant sait toutes nos pétoffes; il entre admirablement dans tous ces tracas; il est gouverneur de province 3: c'est assez pour comprendre la manifre dont on est piqué de ces sortes de choses. Adieu, ma très aimable enfant, comptez sur moi comme sur la chose du monde qui vous est la plus surement acquise; je sens tons vos plaisirs et toutes vos victoires comme vousmême.

### M. DE SÉVIGNÉ.

J'arrivai hier à midi, et je trouvai en arrivant qu'il falloit partir incessamment pour aller à Charleroi : que dites-vous de cet agrément? On peste, on enrage, et cependant on part. Tous les courtisans du bel air sont au désespoir; ils avoient fait les plus beaux projets du monde, pour passer agréablement leur hiver, après vingt mois d'absence; tout est renversé. J'aimerois bien mieux aller à Orange pour y assister M. de Grignan, que de tourner du côté du nord; pourquoi a-t-il fini si tôt son duel ? Je suis fâché d'une si prompte victoire. Je ne sais si vous vous plaignez encore de moi; mais vous avez tort, vous me devez des lettres; je vous pardonne de ne vous être paseucore acquittée, sachant toutes les affaires que vous avez eues; et c'est précisément en ces occasions que je vous permets d'oublier un guidon; à le ridicule nom de charge, quand il y a cinq ans qu'on le porte! Adieu, ma belle petite sœur; vous croyez peut-être que je ne songe qu'à me reposer et à me

<sup>1</sup> L'écriture de M. d'Hacqueville étoit fort difficile à déchiffer.

<sup>2</sup> Le comte du Lude et le marquis de Villeroi.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Du Lyonnois, du Forêt et du Beaujolois.

divertir, pardonnez-moi; mes chevaux sont-ils ferrés, mes bottes sont-elles prètes? Il me faut un bon chapeau, piglia lo su signor monsu: voilà tous mes discours depuis que je suis à Paris. Semble-t-il que l'on ait fait huit mois de campagne.

554.

#### A la même.

A Paris, lundi le jour de l'an 1674.

Je vous souhaite une heureuse année, ma chère fille, et dans ce soulait je comprends tant de choses que je n'aurois jamais fait, si je voulois vous en faire le détail. Je n'ai point encore demandé votre congé, comme vous le craignez, mais je voudrois que vous cussiez entendu La Garde, après diner, sur la nécessité de votre voyage ici, pour ne pas perdre vos cinq mille francs, et sur ce qu'il faut que M. de Grignan dise au roi. Si c'étoit un procès qu'il fallût solliciter contre quelqu'un qui voulût vous faire cette injustice, vous viendriez assurément le solliciter, mais, comme c'est pour venir en un lieu où vous avez encore mille autres affaires. vous êtes paresseux tous deux Ah! la belle chose que la paresse; en voilà trop, lisez La Garde, chapitre premier. Cependant vous aurez du plaisir de voir et de recevoir l'approbation du roi. A propos, on a révoqué tous les édits qui nous étrangloient dans notre province : le jour que M. de Chaulnes l'annonça, ce fut un cri de vive le roi qui sit pleurer tous les états; chacun s'embrassoit, on étoit hors de soi: on ordonna un Te Deum, des feux de joie et des remerciements publics à M. de Chaulnes : mais savez-vous ce que nous donnons au roi pour témoigner notre reconnoissance? Deux millions six cent mille livres, et autant de don gratuit; c'est justement cinq millions deux cent mille livres : que dites-vous de cette petite somme? Vous pouvez juger par là de la grace qu'on nous a faite de nous ôter les édits.

Mon pauvre fils est arrivé, comme vous savez, et s'en retourne jeudi avec plusieurs autres. M. de Monterei est habile homme, il fait enrager tout le

monde : il fatigue notre armée, et la met hors d'état de sortir et d'être en campagne avant la sin du printemps. Toutes les troupes étoient bien à leur aise pour leur hiver; et quand tout sera bien crotté à Charleroi, il n'aura qu'un pas à faire pour se retirer; en attendant, M. de Luxembourg ne sauroit se désopiler. Selon toutes les apparences, le roi ne partira pas si tôt que l'année passée. Si, tandis que nous serons en train, nous faisions quelque insulte à quelques grandes villes, et qu'on voulût s'opposer aux deux héros comme il est à présumer que les ennemis seroient battas, la paix seroit quasi assurée : voilà ce qu'on entend dire aux gens du métier. Il est certain que M. de Turenne est mal avec M. de Louvois; mais comme il est bien avec le roi et M. de Colbert, cela ne fait aucun éclat.

On a fait cinq dames (du palais), mesdames de Soubise, de Chevreuse<sup>2</sup>, la princesse d'Harcourt, madame d'Albret<sup>3</sup> et madame de Rochefort. Les filles ne servent plus; et madame de Richelieu (dame d'honneur) ne servira plus aussi; ce seront les gentilshommes-servants et les maîtres d'hétel, comme on faisoit autrefois. Il y aura toujours derière la reine, madame de Richelieu, et trois et quatre dames, afin que la reine ne soit pas sent de femme. Brancas est ravi de sa fille (la princesse d'Harcourt) qu'on a si bien clouée.

Le grand maréchal de Pologne sa écrit au reique si Sa Majesté vouloit faire quelqu'un roi de Pologne, il le serviroit de ses forces; mais que de elle n'a personne en vue, il lui demande sa pretection. Le roi la lui donne; mais on ne croit put qu'il soit élu, parce qu'il est d'une religion en traire au peuple.

La dévotion de la Marans est toute des maileures que vous ayez jamais vues ; elle est paraine elle est toute divine ; je ne l'ai point encore van je m'en hais. Il y a une femme qui a pris par à lui dire que M. de Longueville avoit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. le prince et M. de Turenne.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jeanne-Marie Colbert, duchesse de Chevress née en 1650.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Marie d'Albret de Pons, femme de Charles-Ame nieu de Pons, marquis d'Albret, son cousin-garmain; elle étoit née en 1650.

<sup>4</sup> Jean Sobieski, élu roi de Pologne le 20 mai 1674.

veritable tendresse pour elle, et surtout une estime singulière, et qu'il avoit prédit que quelque jour elle seroit une sainte. Ce discours dans le commencement lui a si bien frappé la tête, qu'elle n'a point en de repos qu'elle n'ait accompli les propheties. On ne voit point encore ces petits princes; l'ainé a été trois jours avec père et mère; il est joli, mais personne ne l'a vu. Je vous embrasse, ma chère enfant. Je saurai ce qu'on peut faire pour votre ami qui a si généreu-sement assassiné un homme. Adieu, ma tille, je vous embrasse avec une tendresse sans égale; la vêtre me charme; j'ai le bonheur de croire que vous m'aimez.

335.

A la même.

A Paris, vendredi 5 janvier 1674.

Il y a aujourd'hui un an que nous soupâmes chez l'évêque'; vous soupez peut-être à l'heure 7u'il est chez l'intendant '; vous n'y ferez pas, à 2100 avis, debauche de sincérité : tout ce que vous 22 andez sur cela à Corbinelli et à moi est adminable. Mon ame vous remercie de la bonne opiant que vous avez d'elle, de croire qu'elle ait horant des vilains procédés; vous ne vous êtes point 2 ampée. Ceux de l'évêque m'épouvantent.

M. de Grignan a raison de dire que madame de l'anges ne met plus de rouge et cache sa gorge; les avez peine à la reconnoître avec ce déguisemt; mais rien n'est plus vrai. Elle est souvent madame de Lougueville, et tout-à-fait dans l'air de la dévotion; elle est toujours de trèscompagnie, et n'est pas solitaire. J'étois jour près d'elle à diner, un laquais lui prému grand verre de vin de liqueur; elle me Madame, ce garçon ne sait pas que je suis le Cela nous fit rire. Elle parla fort naturelt de ses bonnes intentions et de son changel; et quand il lui échappe quelque chose, elle tout court, et fait un cri en détestant la

Sussaint de Forbin-de-Janson.

Rouillé de Mélai, intendant de Provence.

mauvaise habitude. Pour moi, je la trouve plus aimable qu'elle n'étoit. On veut parier que la princesse d'Harcourt ne sera pas devote dans un an , à cette heure qu'elle est dame du palais, et qu'elle remettra du rouge; car ce rouge, c'est la loi et les prophètes : c'est sur ce rouge que roule tout le christianisme. Pour la duchesse d'Aumont, son attrait la porte à ensevelir les morts : on dit que sur la frontière , la duchesse de Charost lui tuoit les gens avec des remèdes mal composés, et que l'autre les venoit promptement ensevelir. La marquise d'Uxelles est très-bonne à entendre sur tout cela, mais la Marans est plus que très-bonne. J'ai rencontré madame de Schomberg, qui m'a dit très-sérieusement qu'elle étoit du premier ordre, et pour la retraite, et pour la pénitence, n'étant d'aucune sorte de société, et refusant même les amusements de la dévotion; enfin c'est ce qui s'appelle adorer Dieu en esprit et en verite, dans la simplicite de la première église.

Les dames du palais sont dans une grande sujétion; le roi s'en est expliqué, et veut que la reine en soit toujours entourée. Madame de Richelieu, quoiqu'elle ne serve plus à table, est toujours au diner de la reine, avec quatre dames qui sont de garde tour-à-tour. La comtesse d'Ayen ' est la sixième, elle a grand'peur de cet attachement, et d'aller tous les jours à vèpres, au sermon ou au salut : ainsi rien n'est pur en ce moude. Quant à la marquise de Castelnau, elle est blanche, fraiche et consolée. L'Eclair', à ce qu'on dit, n'a fait que changer d'appartement, dont le premier étage est fort mal content. Madame de Louvigny ne paroit pas assez aise de sa bonne fortune, on ne sauroit lui pardonner de ne pas adorer son mari comme au commencement; voilà la première fois que le public s'est scandalisé d'une pareille chose. Madame de Brissac est belle, et loge toujours avec l'ombre de la princesse de Conti; elle est en arbitrage avec son père, et ravit le cœur de ce punvre M. d'Ormesson, qui dit n'avoir jamais vu une femme si honnête ni si franche. Madame de Coêtquen est tout ainsi que vons l'avez vue; elle a fait faire une jupe de velours noir avec de grosses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marie-Françoise de Bournonville , depuis maréchale de Noailles.

<sup>\*</sup> Chiffre.

broderies d'or et d'argent; et un manteau de tissu, couleur de feu, or et argent; cet habit coûte des sommes immenses; et quand elle a été bien resplendissante, on l'a trouvée mise comme une comédienne; et on s'est si bien moqué d'elle, qu'elle n'ose plus le remettre. La Manierosa est un peu fâchée de ne pas être dame du palais ; madame de Duras, qui ne veut point de cet honneur, se moque d'elle. La Troche est telle que vous l'avez vue, très-passionné pour tous vos intérêts; mais je ne puis assez vous dire de quelle manière madame de La Fayette et M. de La Rochefoucauld sont vifs pour tout ce qui vous touche. Nous filmes voir hier M. de Turenne, qui nous reçut, madame de La Fayette et moi, avec un excès de civilité; il parla extrêmement de vous et de vos victoires que le chevalier de Grignan lui avoit contées ; il vous auroit offert son épée, s'il en étoit encore besoin : il croit partir dans trois jours. Mon fils partit hier avec bien du chagrin; je n'en avois pas moins d'un voyage si mal placé et si désagréable par toutes sortes de raisons. M. de La Trousse ne s'en ira que lundi. Corbinelli est très-souvent avec moi; il m'est bon partout.

M. le dauphin voyoit l'autre jour madame de Schomberg; on lui contoit comme son grand-père (Louis XIII) en avoit été amoureux; il demanda tout bas : Combien en a-t-elle eu d'enfants? On l'instruisit des modes de ce temps-là. On a vu sourdement M. le duc du Maine, mais non pas encore chez la reine; il étoit en carrosse, et il ne voit que père et mère seulement. Le chevalier de Châtillon n'est plus à mettre en concurrence, sa fortune est faite; Monsieur a mieux aimé lui donner la charge de capitaine de ses gardes, qu'à mademoiselle de Grancey celle de dame d'atour. Ce jeune homme a donc la charge de Vaillac, et seroit un fort bon parti. On dit que Vaillac prend celle d'Albon, et que d'Albon sort; mais rien n'est sûr que le premicr article, sur lequel je ne veux pas dire un mot davantage.

Je fus voir l'autre jour la pauvre madame Matarel, elle pensa fondre en larmes; pietoso piunse al suo pianto. Je vous ai mandé la fin de nos états, et comme ils ont racheté les édits de deux millions six cent mille livres, et autant pour le don gratuit; c'est cinq millions deux cent mille livres; et nous avons percé la nue du cri de Vive le roi! nous avons fait des feux de joie, et chanté le Te Deux de ce que Sa Majesté a bien voulu prendre cette somme. La pauvre Sanzei a la rougeole bien forte; c'est un feu qui passe vite, mais qui fait peur pr la violence dont il est. Je ne vois pas bien parci l'on peut demander la grace de cet honnête ho dont l'assassinat est si noir : les criminels qui set délivrés à Rouen ne sont point de cette qualité; c'est le seul crime qui est réservé ; Beuvron l'adi à l'abbé de Grignan. On a tantôt dénigré les das du palais d'une manière qui m'a fait rire; jedini comme Montaigne : Vengeons-nous à en mélie: il est pourtant vrai que leur sujétion est excesive. On dit toujours que M. le prince part lund. Ce même jour, M. de Saint-Luc épouse mader de Pompadour : voilà de quoi je ne me soucies du tout. Adieu , ma très-aimable enfant; voici = lettre qui devient trop longue, je la finis par le raison qu'il faut que tout prenne sin. J'emi Grignan, et le supplie de m'excuser si j'ai om la lettre de madame de Guise; j'ai voulu wir# style; m'en voilà contente pour jamais. Gab ragues disoit hier que Pellisson abusoit de ke mission qu'ont les hommes d'être laids.

**556.** 

A la même.

A Paris, lundi 8 janvier 🗯

Je n'ai jamais vu de si aimables lettres protes, ma très-chère Comtesse; je viem de une qui me charme: je vous ai oui direque une manière de tourner les moindres charat ment, ma fille, c'est bien vous qui l'ave: le cinq ou six endroits dans votre dernière les sont d'un éclat et d'un agrément qui carer. Je ne sais par où commencer à vent pondre.

J'ai envie de vous parler de votre bou si de vos jolies promenades; vous avez raina que je suis remariée en Provence, j'en ferie mes pays, pourvu que vous n'effaciez pas du nombre des vôtres. Vous me dites mis ceurs sur le commencement de l'amée; in peut me flatter davantage; vous m'étes land Meen Mass of Min of Mini d

BET CO.

laise-

**k**éHu

نها

1 1

bre i

deggir

**li**t kri.

Lee L

d palais

dien .

MITE!!

Dieles .

Miles d

bel avi

**₩** 111

ses, et je ne suis appliquée qu'à faire que tout le monde ne voie pas toujours à quel point cela est vrai. J'ai passé le commencement de cette année assez brutalement; je ne vous ai dit qu'un pauvre mot; mais comptez, mon enfant, que cette année, et toutes celles de ma vie, sont à vous; c'est un tissu, c'est une vie tout entière qui vous est dévouce jusqu'au dernier soupir. Vos moralités sont admirables : il est vrai que le temps passe partout, et passe vite : vous criez après lui, parce qu'il vous emporte toujours quelque chose de votre belle jeunesse; mais il vous en reste beaucoup : pour moi, je le vois courir avec horreur, et m'apporter en passant l'affreuse vieillesse, les incommodités, et enfin la mort. Voilà de quelle couleur sont les résexions d'une personne de mon âge : priez Dieu, ma fille, qu'il m'en fasse tirer la conclusion que le christianisme nous enseigne.

Ce grand voyage de M. le prince et de M. de Turenne pour aller dégager M. de Luxembourg est devenu à rien; on dit qu'on ne part plus, et sque l'armée de M. de Monterei a fait la retirote : woilà le même mot que dit avant-hier Sa Majesté; est-à-dire, que cette armée s'est trouvee incom-\*\* Dodée, et que voilà celle de M. de Luxembourg 🌬 🎜 🗠 😭 gagée. Il n'y a que mon fils de parti; je n'ai jais vu une prodence, une prévoyance, une impaserve comme la sienne : il prendra la peine de wenit; cela n'est rien. Tous les autres guerriers ici. M. de Turenne en a beaucoup ramené; «le Luxembourg amènera le reste. Les dames ralais sont reglées à servir par semaine : cette 🕶 🖛 tion d'être quatre pendant le diner est une veille pour les femmes grosses; il y aura tou-🍑 🗷 🗷 des sages-femmes à tous les voyages. La ma-- Paale d'Humières ' est bien embarrassée d'être but avec celles qui sont assises : si elle boude, leca mal sa cour, car le roi veut de la soumis-Je crois qu'on s'en fait un jeu chez Quantova va exetame de Montespan); il est très-sûr qu'en cerlieu on ne veut séparer aucune femme de son i, ni de ses devoirs; on n'aime pas le bruit, à

> Louise-Antoinette-Thérèse de La Châtre, maréle d'Humières, ne fut duchesse qu'en 1690.

> ns qu'on ne le fasse. On ne voit point encore

Douveaux princes; il y en a eu à Saint-Germain, 🔊 ils n'ont pas paru. Il y a des comédies à la cour, et un hal toutes les semaines. On manque de danseuses. Le roi dansera, et Monsteun mênera mademoiselle de Blois 1, pour ne pas mener MA-DEMOISBLLE', qu'il laisse à M. le dauphin. On joue jeudi l'opéra 3, qui est un prodige de beauté: il y a des endroits de la musique qui m'ont déjà fait pleurer; je ne suis pas seule à ne les pouvoir soutenir; l'ame de madame de La Fayette en est tout alarmée.

Je vois souvent Corbinelli; il est votre adorateur, et comprend bien aisement les sentiments que j'ai pour vous : je l'en aime encore mieux. J'estime fort Barbantane 4; c'est un des plus braves hommes du monde, d'une valeur romanesque, dont j'ai oui parler mille fois à Bussy qui étoit son ami; ils sont frères d'armes. Madame de Sanzeis a encore la rougeole, mais sur la fin. Coulanges (son frère) ne l'a point quittée. Madame de Coulanges est chez madame de Bagnols, qui est dans notre grande maison. J'ai le cœur serré à n'en ponvoir plus, quand je suis dans cette grande chambre où j'ai tant vu ma très-chère et très-aimable enfant ; il ne me faut guère toucher sur ce sujet pour me toucher au vif. J'espère des nouvelles de votre paix. Justitia et pax osculatæ sunt: savez-vous le latin? Vous étes trop plaisante. Adieu, ma lille, adieu, la chère tendresse de mon cœur, vous n'étes oubliée en aucun lien. Votre frère est très-persuadé de votre amitié; il vous aime de passion, à ce qu'il dit, et je le crois.

Lunci, après avoir envoyé un paquet à la poste.

Voilà M. d'Hacqueville qui entre, et qui m'appreud une nouvelle que nous voulons que vous sachiez cet ordinaire : c'est que M. le garde-dessceaux 6 est chancelier : personne ne doute que ce ne soit pour donner les sceaux à quelque autre: c'est une nouvelle que l'on saura dans quatre jours;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marie-Anne de Bourbon, mariée depuis, en 1680, à Louis-Armand de Rourbon, prince de Conti.

Selle de Monsieun, depuis reine d'Espagne, co

<sup>1679.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cadmus, opéra de Quinault et Lully.

<sup>4</sup> flomme de qualité de Provence, attaché à M. le

Anoe-Marie de Coulanges, femme de Louis Turpin de Crissé, comte de Sanzei

Etienne d'Aligre, als d'Etienne d'Aligre aussi chancelier de France.

elle est d'importance, et sera d'un grand poids pour le côté qu'elle sera.

M. le prince part dans deux jours, et M. de Turenne, même avec la goutte, pour s'avancer à leur rendez-vous de Charleroi. Il n'est point vrai que M. de Monterei soit retiré, ni que M. de Luxembourg soit dégagé: ainsi nous vous dons cette fausse nouvelle pour vous remettre dans la vraie.

## 337.

### A la même.

A Paris , vendredi 12 janvier 1674.

Voilà donc votre paix toute faite. L'archevêque de Reims et Brancas avoient reçu leurs lettres plus tôt que moi, et M. de Pomponne me mandoit encore cette grande nouvelle de Saint-Germain; de sorte que j'étois comme une ignorante; mais ensin me voilà instruite. Je vous conseille, ma fille, de vous comporter selon le temps; et puisque le roi veut que vous soyez bien avec l'évêque, il faut lui obéir. Mais parlons de Saint-Germain; j'y fus il y a trois jours. J'allai d'abord chez M. de Pomponne, qui n'avoit pu encore demander votre congé; c'est aujourd'hui qu'il le doit envoyer. Je lui sis part de quelques endroits de votre lettre, dont le goût ne se passe point; vraiment il est resté à M. de Pomponne une idée si parfaite et si avantageuse de mademoiselle de Sévigné, qu'il ne peut s'empêcher d'en reparler quasi toutes les fois qu'il me voit : ce discours nous amuse, il m'attendrit, et son imagination est réjouie. Nous allames chez la reine; j'étois avec madame de Chaulnes, il n'y eut que pour moi à parler; et quels discours! La reine dit, sans hésiter, qu'il y avoit trois ans que vons étiez partie, et qu'il falloit revenir. Nous fûmes ensuite chez madame Colbert, qui est extrêmement civile, et sait très-bien vivre. Mademoiselle de Blois i dansoit; c'est un prodige d'agrément et de bonne grace; Desairs dit qu'il n'y a qu'elle qui le fasse souvenir de vass; il me prenoit pour juge de sa danse, et c'étoit proprement mon admiration que

¹ Marie-Anne de Bourbon , fille de madame de La Vallière , qui devint princesse de Conti.

l'on vouloit ; elle l'ent en vérité tout entière. La duchesse de La Vallière y étoit, elle appelle sa fille mademoiselle, et la princesse l'appelle belle maman. M. de Vermandois y étoit aussi. On ne voit point encore d'autres enfants. Nous allames voir MONSIEUR et MADAME; vous n'êtes point oubliée de Monsieur, et je lui fais toujours vos trèshumbles remerciements. Je trouvai Vivonne qui me dit: Maman mignonne, embrassez, je vom prie, le gouverneur de Champagne . Et qui est-il, lui dis-je? C'est moi, reprit-il. Et qui vons l'a dit? C'est le roi qui vient de me l'apprendre tout-àl'heure. Je lui en sis mes compliments tout chaude. Madame la comtesse (de Soissons) l'espéroit pour son fils. On ne parle point d'ôter les sceaux à M. le chancelier : le bon homme fut si surpris de se voir chancelier encore par-dessus, qu'il crut qu'il y avoit quelque anguille sous roche; et, ne pouvant pas comprendre ce surcroit de dignité, il 🛎 au roi : Sire, est-ce que Votre Majesté m'ôte les sceaux? Non, lui dit le roi, dormez en repes, M. le chancelier : et en effet, on dit qu'il det quasi toujours. On philosophe, et on dem pourquoi cette augmentation.

M. le prince partit, il y a deux jours, et K. de Turenne part aujourd'hui. Écrivez un petk mot à Brancas, pour vous réjouir que sa fille set chez la reine : il en a été fort aise. La Troche ve rend mille graces de votre souvenir ; son fils a es core assez de nez pour en perdre la moitié au p mier siége, sans qu'il y paroisse. On dit que la 🛭 sée 3 a commencé à se détraquer avec le Torre et qu'après le siége de Maëstricht elles se liè d'une confidence réciproque, et voyoient tous jours de leur vie le Fcu et la Neige : vous se que tout cela ne peut pas être long-temps ensemi sans faire de grands désordres, ni sans qu'on s'e aperçoive. La Gréle me paroit, dans votre réci ciliation, comme un homme qui se confesse, et ( garde un gros péché sur sa conscience : pent-on ap

<sup>&#</sup>x27;Ce gouvernement vaquoit par la mort d'Euglat Maurice de Savoie, comte de Soissons, arrivée à 7 juin 1673.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Etienne d'Aligre fut garde-des-Sceaux en 1672 après la mort du chancelier Séguier, et chancelier de France en janvier 1674.

La Rosée, le Torrent, le Feu, la Neige, etc. sont des chiffres entre la mère et la fille.

contrement le tour qu'il vous a fait! Cepenles bonnes têtes disent, il faut parler, il mander, on a du temps, c'est assez : mais trez-vous point le fagotage de mes lettres? tre un discours, on croît en être dehors, d'un coup je le reprends, versi sciolti. Sales bien que le marquis de Cessac est ici, ma de l'emploi à la guerre, et qu'il verra re bientôt le roi. C'est la prédestination sible.

parlons tous les jours, Corbinelli et moi, povidence; et nous disons qu'il y a ce que ez, jour pour jour, heure pour heure, que yage est résolu. Vous êtes bien aise que ce as votre affaire de résondre ; car une résoquelque chose d'étrange pour vous, c'est c : je vous ai vue long-temps à décider buleur; c'est la marque d'une ame trop et qui, voyant d'un coup-d'œil toutes les , demeure en quelque sorte suspendue le tombeau de Mahomet : tel étoit M. Biplus bel esprit de son siècle : pour moi, le plus petit du mien , je hais l'incertitude, qu'on me décide. M. de Pomponne me que vous avez aujourd'hni votre congé: par conséquent en état de faire tout ce vondrez, et de suivre ou de ne pos suivre de vos anis.

pre que M. de Turenne n'est pas parti, et metira pas parce que M. de Monterei s'est ré, et que M. de Luxembourg s'est dégaaveur de cinq ou six mille hommes que omberg a rassemblés, et avec lesquels il i fort M. de Monterei, qu'il l'a obligé de troupes. On dolt envoyer à M. le prince ire revenir, et tous nos pauvres amis : pouvelles d'anjourd'hui. Le bal fut fort Init à onze heures et demie. Le roi me-De ; M. le dauphin , Madame ; Monsieur, elle; M. le prince de Conti, la grande ile; M. le comte de La Roche-sur-Yon, le de Illois, belle comme un ange, haelours mir avec des diamants et un tae havette de point de France. La princourt etoit pâle ' comme le commandeur

de la comédie (du Festin de Pierre). M. de Pomponne m'a priée de diner demain avec lui et Desprésux, qui doit lire sa Poétique.

338

A la mime.

A Paris, lundi 15 janvier 1074.

J'allai donc diner samedi chez M. de Pomponne, comme je vous avois dit; et puis, jusqu'à cinq heures, il fut enchanté, enlevé, transporté de la perfection des vers de la Poétique de Despreaux. D'Hacqueville y ctoit; nous parlames deux on trois fois du plaisir que j'aurois de vous la voir entendre. M. de Pomponne se souvient d'un jour que vous étiez petite fille chez mon oncle de Sévigné: vous étiez derrière une vitre avec votre frère, plus belle, dit-il, qu'un ange ; vous disiez que vous étiez prisonnière, que vous étiez une princesse chassée de chez son père : votre frère étoit beau comme vous : vous aviez neuf ans : il me fit souvenir de cette journée ; il n'a jamais oublié aucun moment où il vous ait vue; il se fait un plaisir de vous revoir, qui me parott le plus obligeant du monde, Je vous avoue, ma très aimable chère, que je couve une grande joie; mais elle n'éclatera point que je ne sache votre résolution.

M. de Villars est arrivé d'Espagne, il nous a conté mille choses fort amusantes des Espagnoles, J'ai vu enfin la Marans dans sa cellule ; je disois autrefois dans sa loge : je la trouvai fort négligée, pas un cheven, une cornette de vieux point de Venise, un mouchoir noir, un manteau gris effacé, une vicille jupe; elle fut aise de me voir, nous nons embrassames tendrement; elle n'est pas fort changée : nous parlâmes de vous d'abord ; elle vousaime autant que jamais, et me parolt si humiliée, qu'il n'y a pas moyen de ne pas l'aimer. Il fut question ensuite de sa dévotion; elle me dit qu'il etoit vrai que Dien lui avoit fait des graces, dont elle a une sensible reconnoissance : ces graces ne sont rien du tout qu'une grande foi, un tendre amour de Dieu, et une horreur pour le monde : tout cela joint à une si grande défiance d'elle-même et de ses foiblesses, qu'elle est persuadée que, si elle prenoît l'air un moment, cette grace si divine s'évapore-

mettoit point de rouge.

roit. Je trouvai que c'étoit une fiole d'essence qu'elle conservoit chèrement dans la solitude : elle croit que le monde lui feroit perdre cette liqueur précieuse, et même elle craint le tracas de la devotion. Madame de Schomberg dit qu'elle est une vagabonde au prix de madame Marans; cette humeur sauvage que vous connoissiez s'est tournée en passion pour la retraite; le tempérament ne se change pas; elle n'a pas même la folie, si commune à toutes les femmes, d'aimer leur confesseur : elle n'aime point cette lizison; elle ne lui parle qu'à confesse : elle va à pied à sa paroisse , et lit tons nos bons livres; elle travaille; elle prie Dieu; ses heures sont réglées; elle mange quasi toujours dans sa chambre : elle voit madame de Schomberg à de certaines heures : elle hait autant les nouvelles du monde qu'elle les aimoit; elle excuse autant le prochain qu'elle l'accusoit; elle aime autant le Créateur qu'elle aimoit la créature : nous rimes fort de ses manières passées : nous les tournames en ridicule : elle n'a point le style des sœurs Colettes; elle parle fort sincèrement et fort agréablement de son état : j'y fus deux heures ; on ne s'ennuie point avec elle; elle se mortifie de ce plaisir, mais c'est sans affectation : enfin , elle est bien plus aimable qu'elle n'étoit. Je ne pense pas, mon enfant, que vous vous plaigniez que je ne vous mande point de détails.

Je reçois tout présentement votre lettre du 7. Je vous avoue, ma très chère, qu'elle me comble d'une joie si vive, qu'à peine mon cœur, que vous connoissez, la peut contenir; il est sensible à tout, et je le hairois, s'il étoit pour mes intérêts, comme il est pour les vôtres. Enfin , ma fille , vous venez , c'est tout ce qui peut m'être le plus agréable : mais je m'en vais vous dire à mon tour une chose à quoi vous ne vous attendez point; c'est que je vous jure et vous proteste devant Dieu, que si M. de La Garde n'avoit trouvé votre voyage nécessaire, et qu'en effet il ne le fût pas pour vos affaires, jamais je n'aurois mis en compte, au moins pour cette année, le desir de vous voir, ni ce que vous devez à la tendresse infinie que j'ai pour vous : je sais la réduire à la droite raison, quoi qu'il m'en coûte; et j'ai quelquefois de la force dans ma foiblesse, comme ceux qui sont les plus philosophes. Après cette déclaration sincère, je ne vous cache point que je suis pénétrée de joie, et que la raison se rencontrant

avec mes desirs, je suis, à l'heure que je vous écris, parfaitement contente; et je ne vais être occupée qu'à vous bien recevoir. Savez-vous bien que la chose la plus nécessaire après vous et M. de Grignan, ce seroit d'amener M. le coadjuteur? Peut-être n'aurez-vous pas toujours La Garde; et s'il vous manque vous savez que M. de Grignan n'est pas sur ses intérêts comme sur ceux du roi son maltre: il a une religion et un zèle pour ceux-ci qui ne peut se comparer qu'à la négligence qu'il a pour les siens. Quand il veut prendre la peine de parler, il lait très bieu; personne ne peut tenir sa place : c'est ce qui fait que nous le souhaitens. Vous n'êtes point sur le pied de madame de Calvisson , pour agir toute seule: il vous faut encore huit ou dix annes; mais M. de Grignan, vous, et M. le coadjuteur, voilà ce qui seroit d'une utilité admirable. Le cardinal de Retz arrive; il sera ravi de vous voir un fille, quelle joie! mais, sur toutes choses, ne vous faites point de bravoure ridicule; ne nous donnez point d'un pont d'Avignon ni d'une montagne de Tarare; venez sagement; c'est à M. de Grigno que je recommande cette barque; c'est lui qui mira. répondra. J'écris à M. le coadjuteur, pour le carjurer de venir : il nous facilitera l'audience de don ministres, il soutiendra l'intérêt de son frère. V. k coadjuteur est hardi, il est heureux; vous vo donnez de la considération les uns aux autres parlerois d'ici à demain là-dessus : j'en erris a M. l'archevêque : gagnez cela sur le coadjuteur, d faites-lui tenir ma lettre.

M. le prince revient de trente lieues. M. de l'arrenne n'est point parti. M. de Monterei s'est retre. M. de Luxembourg est dégage. Mon fils sera mi dans deux jours. Depuis vingt-quatre heures. « a volé dans la chapelle de Saint-German la hage d'argent de sept mille francs, et six chandeliers plus hauts que moi; voilà une extrênse insolence « a a trouvé des cordes du côté de la tribune de madand de Richelieu : on ne comprend pas comment ren s'est pu faire, il y a des gardes qui vont el virune et tournent toute la nuit.

Savez-vous que l'on parle de la paix M. Chaulnes arrive de Bretagne, et repart pour (logne.

Anne-Madeleine de l'Isle, fille du marquis Marivaux, mariée en 1601 à Jean-Louis de Loui marquis de Calvisson.

De M. DE CORBINELLI.

Mademoiselle de Méry ne peut pas encore vous ecrire. Le rhume l'accable, et je lui ai promis de vous le mander. Venez, Madame, tous vos amis font des cris dejoie, et vous préparent un triomplie. M. de Coulanges et moi, nous songeons aux couplets qui l'accompagneront.

559.

A M. DE GRIGNAN.

A Paris, ce 15 janvier 1674.

Je reconnois bien, mon cher comte, votre polisesse ordinaire, et la bouté de votre cœur, qui vous rend sensible à toute la tendresse du mien; je ens avec plaisir toutes les douceurs de votre aimable lettre, et ce n'est point pour les payer que je vous jure que, pour ma seule considération, j'aurois cédé, cette année, aux raisons de ma fille, à l'interêt de vos affaires n'avoit decidé. Vous connoissez M. de La Garde, et comme il seroit d'humeur à vous déranger tous deux, s'il n'étoit quesuon que du plaisir de venir me voir, il a été persuale, et l'est plus que jamais, de la nécessité de votre voyage; vous seul avez bonne grace à parler au roi de vos affaires; madame de Grignan nendra sa place d'une autre manière, et si vous miviez amener M. le coadjuteur, votre troupe eroit complète : voilà mon sentiment et celui de was vos amis; M. de Pomponne est du nombre, d nera très-aise de vous voir tous. Au reste, c'est vous que je confie la conduite du chemin : n'allez und en carrosse sur le bord du Rhône; évitez une cau qui est à une lieue de Montélimart : cette em, ce n'est que le Rhône, où ils firent entrer mon carrosse l'année dernière; mes chevaux nament agréablement : au nom de Dieu, ne vous uquez pas de mes précautions : ce n'est qu'avec r la sagesse et de la prévoyance qu'on voyage men. Adieu, mon cher comte; je puis donc espér de vous embrasser bientôt : quelle obligation vous ai-je point ? Si j'ai pour vous une véri... the amitié et une inclination naturelle, vous savez bien au moins que ce n'est pas d'anjour-d'hui.

540.

A madame DE GRIGNAN.

A Paris, vendredi 19 janvier 1674.

Je serois bien fâchée, ma fille, qu'aucun courrier fat noyé; ils vous portent tous des lettres et des congés qu'il faut que vous receviez. Vous êtes admirable de vous souvenir de ce que j'ai dit de cette Durance. Pour moi, je n'oublie rien de tout ce qui a seulement rapport à vous : jugez donc si je me souviens de Nove et de notre Espagnol, et de nos chartreux, et de nos chansons de Grignan, et de mille et mille autres choses! Vous voudriez donc que je visse votre cœur sur mon sujet; je suis persuadée que j'en serois contente; vous n'êtes point une diseuse, vous êtes assez sincère; et, en un mot, saus étendre ce discours, que je rendrois asiatique si je voulois, je suis assurée que vous m'aimez tendrement: mais vous êtes cruelle de recevoir avec tant de chagrin des riens que je donne à mes pichons; je vous prie de n'en plus parler, et de songer que toute ma cassette ne valoit pas un des petits chariots que le coadjuteur leur a donnés: voilà qui est donc fini, et qu'il n'en soit plus question, s'il vous plait, dans ma tutèle; c'est tout de bon que je m'en vais la rendre : mais je crains vos chicanes; vous trouverez à dire à tout, et M. de Grignan ne songe, à l'heure qu'il est, qu'à me plaider; je vous connois tous deux, le bien Bon en tremble, et se prépare à recevoir un affront; il meurt d'envie que vous soyez ici : je l'aime de tout mon cœur, car tout roule là-dessus. M. de La Garde est plus que jamais persuadé que vons ferez tons deux des merveilles ici. Il vondroit, aussi bien que moi, que le coadjuteur fût du voyage; cela seroit digne de son amitié, et achèveroit tout ce qu'il a si bien fait à Lambesc : il a des amis et de la considération; il parle aux ministres; il est hardi, il est heureux, ensin je vous en écrivis l'autre jour amplement. Nous fimes le discours que M. de Grignan doit faire au roi; il a un style propre pour plaire à Sa Majesté, c'est-àdire donx et respectueux; le vôtre sera un peu plus animé: enfin nous primes tous vos tons, et nons trouvâmes que cela composoit ce qui est nécessaire et ce qu'on peut souhaiter.

Vous savez bien que M. le prince est revenu, et que voilà qui est fait. J'attends mon fils à tout moment. Je vous ai mandé ce vol qu'on a fait dans la chapelle de Saint-Germain. On m'a assuré que le roi savoit qui étoit le voleur; qu'il avoit fait cesser les poursuites : que c'étoit un homme de qualité, mais qui n'étoit pas de sa maison. La princesse d'Harcourt danse au bal, et même tontes les petites danses: vous pouvez penser combien on trouve qu'elle a jeté le froc aux orties, et qu'elle a fait la dévote pour être dame du palais. Elle disoit, il y a deux jours, je suis une paienne auprès de ma sœur d'Aumont; on trouve qu'elle dit bien présentement : la sœur d'Aumont n'a pris goût à rien , elle est toujours de méchante humeur, et ne cherche qu'à ensevelir des morts. La princesse d'Harcourt n'a point encore mis de rouge; elle dit à tout moment: j'en mettrai si la reine on monsteur le prince d'Harcourt me le commandent ; la reine ne lui commande point, ni le prince d'Harcourt, de sorte qu'elle se pince les joues, et l'on croit que M. de Sainte-Benve 'entrera dans ce tempérament. Voità bien des folies que je ne voudrois dire qu'à vous, car la lille de Brancas est sacrée pour moi : je vous prie que cela ne retourne jamais. Ces bals sont pleins de petits enfants; madame de Montespau y est négligée, mais placée en perfection : elle dit que mademoiselle de Rouvroi est dejà trop vieille pour danser au bal; MADEMOISELLE, mademoiselle de Blois, les petites de Piennes; mademoiselle de Roquelaure (un peu trop vieille, elle a quinze ans), mademoiselle de Blois est un chefd'œuvre : le roi et tout le monde en est ravi ; elle vint dire au milieu du bal, à quadame de Richelien: Madame, ne sauriez-vous me dire si le roi est content de moi? Elle passe près de madame de Montespan, et lui dit : Madame, vous ne regardez pas aujourd'hui vos amies; enfin, avec de certaines chosettes sorties de sa belle bouche, elle enchante par son esprit, sans qu'on croie qu'on puisse en avoir davantage. Je fais réparation à ma grande MADEMOISELLE, elle ne danse plus, Dieu merci. On ne voit point encore les autres enfants; on voit un peu madame Scarron. J'ai eu une trèsbonne conversation avec le Brouillard : elle a remonté au Dégel (madame Scarron), et peut-être plus haut : rien n'est plus important que le chemin qui vous est sur par le Brouillard, qui est, en verité, tout plein de zèle et d'affection pour vous : ce sera là une de vos affaires. La Feuille est la plus frivole et la plus légère marchandise que vous ayez jamais vue; celui qui gouverne le tronc de son arbre s'en va le planter pour reverdir, et veut se dépêtrer de ce soin qu'il croit au-dessous de lui, et ne veut point semer en terre ingrate; cet Orage. je pense que c'est son nom, est dans voe interéts plus que vous ne sauriez croire.

L'abbé de Valhelle \* sort d'ici; il m'a conté qu'hier à la messe, Sa Majesté, d'un air riant. donna à ses aumôniers un imprimé qu'un income a répandu à Saint-Germain, et où la noblese supplie le roi de réformer l'immodestie de 100 clergé, qui cause et parle haut, et tourne le dos à l'autel, avant que Sa Majesté arrive à la chapelle, et de leur ordonner d'être au moins, quand il n'y : que Dieu dans la chapelle, comme quand le mi j est entré : cette requête est extrêmement bien faite le prélats en sont en surie, surtout quelque-en qui prenoient ce temps pour parler de lus en luci aux musiciens, au grand scandale de l'eglise gillicane. Il m'a dit encore que l'archeveque de Reims rompoit à feu et à sang avec le coadqueur. s'il ne venuit avec vous. Ce que l'on a juge es las guedoc vous doit être bon, selon toutes les règle. voilà un temps favorable, et M. de l'ompoune sen toujours pour la justice : c'est tout ce que vousdemandez pour votre hôtel-de-ville. L'histoire de H ... est plaisante: l'évêque pesta, jura, tempéla, lo-

du foi, depuis évêque d'Alet, et transferé dons le suite à Suint-Omer.

<sup>1</sup> Célèbre directeur de ce temps-là.

Mademoselle de Rouvroi, qui, en 1675, fut marice à Pierre-Félix de La Groix, comte de Saint-Vallier, capitaine des gardes de la porte. (1 oyez la lettre du 12 juin 1675.)

chiffres. Le Brouillard, le Digel, la Femile, l'Orage chiffres. Le Brouillard indique madame de l'Esquette, le Dégel, madame de Scarron, la femile madame de Coulanges; et l'Ocoge, l'abbe letu l'a Louis-Alphonse de Valbelle, auménier professione

rihonda, et fut contraint de venir à vous; et vous fites bien de donner grace.

B...., de tes conseils voilà le juste fruit.

N'est-ce pas cet honnête homme-là '?

Voilà Corbinelli qui vons cerit le triomphe des licutenants de roi; cette décision règle toutes vos affaires, et jamais rien n'a été si favorable que cette conjoncture; mais apportez bien des paperasses de ce que vous trouverez sur vos registres qui vons sera avantageux: les paroles servent de pen quand il s'agit de prouver. On a admiré ici votre honnéteté, en avouant qu'avec de méchants curus comme ceux de ces gens-là, on perd tout par être généreux. Je suis bien tendrement à vous, ma très-aimable, et j'embrasse tout autant de Griguan qu'il y en a autour de vous.

### M. DE CORBINELLI.

La décision contre les évêques de Languedoc, en faveur du commissaire du roi, est un bon titre pour celui de Provence. Autre victoire, autre triumphe, autre gloire pour nous, et nouveau chagrin pour nos ennemis : tout va s'aplanir insensiblement; et si, par hasard, il faut que nous perdions quelque chose en Provence, nous le recouverons ici. Venez seulement, et nous politiquerons d'un air à faire trembler tout ce qui nous hait. Je ne sain si madame votre mère vous a fait une belle peinture du bal de Saint-Germain; mais je sais bien que vous ranimerez tout par votre présence. l'ai admiré ce qui s'est passé dans l'affaire de R.... Si vous avi z retenu mes leçons touchaut les généantés de province, vous auriez promis votre protection, et vous auriez magnifiquement manqué à votre parole, sous quelque beau prétexte. Vous subliez les belles maximes et les plus sûres, le roi von reprochera un jour cette conduite; vous immolez toute la province à un faux éclat d'honnéteté; il falloit dire que vous ne pouviez accorder cette prace en conscience; mais l'ayant accordée, que ne la revoquez-vous sous main? que ne cherchezous, dans les mystères de la politique, une trahiun honnête pour faire dépossédor le greffier? O belles ames, indignes de regner en Provence!

341.

A la meme.

A Paris, lundi 22 jauvier 1674.

Je ne sais si l'espérance de vous embrasser, qui me dilate le cœur, me donne une disposition tout extraordinaire à la joie; mais il est vrai, ma tille, que j'ai extrêmement ri de ce que vous me dites de Pellisson et de M. de Grignan: Corbinelli en est ravi, et ceux qui verront cet endroit seront heureux. On ne peut pas se mieux jouer que vous faites lá-dessus, ni le reprendre plus plaisamment en deux ou trois endroits de votre lettre; siez-vous à nous, il est impossible d'écrire plus délicieusement: c'est une grande consolation pour moi que la vivacité de notre commerce, dont je ne crois pas qu'il y ait d'exemple. Vous dites trop de bien de mes lettres : je ne trouve à dire que cela dans les vôtres; cependant je vons avoue, voyez quelle bizarrerie, que je meurs d'envie de u'en plus recevoir; et, en disant cela, je prétends élever bien haut les charmes de votre presence.

Ce que vons dites au sujet de la Gréle (l'évêque de Marseille), qui parle selon ses desirs et selon ses vues, sans faire aucune attention, ni sur la vérité, ni sur la vraisemblance, est très-bien observé. Je pense, pour moi, qu'il n'y a rien tel que d'être insolent : ne seroit-ce point là comme i fant être? J'ai toujours hat ce style; mais, s'il reussit, il faut changer d'avis. Je prends l'affaire de votre ami l'assassinateur, pour la mettre dans mon livre de l'ingratitude: je la trouve belle; mais ce qui me frappe, c'est la delicateme de cet homme qui ne vent pas qu'on soit amoureux de sa mère, et qui poignarde son ami et son bienfaiteur : les consciences de Provence sont admirables. Celle de la Gréle est en miniature sur le moule de celle-ci : ses scrupules, ses relàchements, ses propositions, ses oppositions; en augmentant et noircissant les doses, on en feroit fort bien votre ami le scélérat.

Ma fille, laissons ce discours: vous venez done, et j'aurai le plaisir de vous recevoir, de vous embrasser et de vous donner mille petites marques de mon amitie et de mes soins: cette espérance répand une douce joie dans mon cœur; je suis assurée que

<sup>&#</sup>x27; C'étoit un graffier des états de Provence.

vous le croyez, et que vous ne craignez point que je vous chasse. J'ai été aujourd'hui à Saint-Germain; toutes les dames m'ont parlé de votre retour. La comtesse de Guiche m'a price de vous dire qu'elle ne vous écrira point, puisque vous venez chercher sa réponse : elle est au diner, quoique Audromaque '; la reine l'a voulu. J'ai donc vu cette scène. Le roi et la reine mangent tristement. Madame de Richelieu est assise, et puis les dames, selon leurs dignités, les unes assises, et les autres debout; celles qui n'ont point diné sont prêtes à s'élancer sur les plats; celles qui ont diné ont mal au cœur, et sont suffoquees de la vapeur des viandes : ainsi cette troupe est souffrante. Madame de Crussol étoit coiffée dans l'excès de la belle coiffure; elle sera parée mercredi toute de rubis; elle a pris tous ceux de M. le duc et de madame de Mecklenbourg. Je soupai hier chez Gourville avec cette princesse; madame de La Fayette et M. de La Rochefoucauld y étoient : nous épuisames le chapitre de l'Allemagne, sans en excepter une seule principauté. Adieu, ma chère enfant, je vous quitte pour causer avec d'Hacqueville et Corbinelli : ils ne font point de façon de m'interrompre, puisque vous allez arriver.

Le rol a donné à M. le comte du Vexin 3 la charge de colonel-général des Suisses, qu'avoit M. le comte de Soissons 4. C'est M. de Louvois qui l'exercera.

342.

A la même.

A Paris, vendredl 26 janvier 1674.

D'Hacqueville et La Garde sont toujours persuadés que vous ne sauriez mieux faire que de venir : venez donc , ma chère enfant , et vous ferez changer toutes choses : se me miras , me miran; cela est divinement bien appliqué : il faut mettre votre cadran au soleil , afin qu'on le regarde.

1 C'est-à-dire quoique en habit de veuve.

Dame d'honneur de la reine.

<sup>3</sup> Louis-César de Bourbon, fils de madame de Montespan, né en 1672.

\* Eugène-Maurice de Savoic, comte de Soissons, mort le 7 juin 1673. Votre intendant ne quittera pas si tôt la Provence: il a mande à M° d'Herbigny que vous lui faisiez tort de croire que la justice seule le mlt dans vos intérêts, puisque votre beauté et votre mérite y avoient part.

Il n'y eut personne au bal de mercredi dernier; le roi et la reine avoient toutes les pierreries de la couronne; le malheur voulut que ni MONSERUR, ni MADAME, ni MADEMOISELLE, ni mesdames de Soubise, Sully, d'Harcourt, Ventadour, Coêtquen, Grancey, ne purent s'y trouver par diverses raisons; ce fut une pitié; Sa Majesté en étoit chagrine.

Je revins hier du Mesnil, où j'étois allée pour voir le lendemain M. d'Andilly; je fus six beures avec lui; j'eus toute la joie que peut donner la conversation d'un homme admirable; je vis aussi mon oncle de Sevigné<sup>1</sup>, mais un moment. Ce Port-Royal est une Thebaide; c'est un paradis; c'est un desert où toute la dévotion du christianisme s'est rangée; c'est une sainteté répandue dans tout le pays à une lieue à la ronde; il y a cinq ou six solitaires qu'on ne connoît point, qui vivent comme les penitents de Saint-Jean-Climaque; les religieuses sont des anges sur terre. Mademoiselle de Vertus 2 y achève sa vie avec des douleurs inconcevables et une résignation extrême : tout ce qui le sert, jusqu'aux charretiers, aux bergers, aux ouvriers, tout est modeste. Je vous avoue que j'ai cté ravie de voir cette divine solitude, dont j'avois tast out parler; c'est un vallon affreux, tout propre à inspirer le goût de faire son salut. Je revus coucher au Mesnil, et hier ici, après avoir encorembrassé M. d'Andilly en passant. Je crois que jednerai demain chez M. de l'omponne; ce ne sen pas sans parler de son père et de ma tille : voila deux chapitres qui nous tiennent au cœur. J'altends tous les jours mon fils; il m'écrit des tendresses infinies; il est parti plus tôt, et revient plus tard que les autres, nous croyons que cel roule sur une amîtié qu'il a à Sezanne ; mais comme ce n'est point pour épouser, je n'en suis point inquiète.

Il est vrai que l'on a attaqué M. de Villars el se

M. d'Andilly et M. de Sévigné a'étoient retres depuis plusieurs années à Port-Royal-des-Champs

Catherine-Françoise de Bretagne, demoiselle & Vertus, sœur de madame de Montbacon

gens en revenant d'Espagne: c'étoient les gens de l'ambassadeur (d'Espagne) qui revenoit de France. C'est un assez ridicule combat; les maîtres s'exposèrent, on tiroit de tous côtés; il y a en quelques valets de tués. On n'a point fait de compliments à madame de Villars; elle a son mari, elle est contente. M. de Luxembourg est ici; on parle fort de la paix, c'est-à-dire selon les desirs de la France; plus que sur la disposition des affaires; cependant on la peut vouloir de telle sorte qu'elle se feroit.

J'espère, ma fille, que vous serez plus contente et plus decidée, quand vous aurez votre congé. On ne doute point ici que votre retour n'y soit très-bon: si vous n'étiez bien en ce pays, vous vous en sentiriez bientôt en Provence : se me miras, me miron'; rien ne peut être mieux dit, il faut en revenir là. M. et madame de Coulanges, la Sanzei et le bien Bon vous souhaitent avec impatience, et venlent tous, comme moi, que vous ameniez le coadjuteur qui vous fortifiera considérablement. J'ai fort entretenu La Garde; vous ne sauriez trop etimer ses conseils : il parloit l'autre jour à Gordes de vos affaires; il les sait, et les range, et les dit en perfection; il donne un tour admirable à tout ce qu'il faut dire à Sa Majesté : vous ne pouvez musulter personne qui connoisse mieux ce pays-ci que lui.

On est toujours charmé de mademoiselle de Bais et du prince de Conti. D'Hacqueville vous surlera des nouvelles de l'Europe, et comme l'Ansterre est présentement la grande affaire. C'est M. le duc du Maine qui a les Suisses; ce n'est plus M. le comte du Vexin, lequel, en récompense, a labbaye de Saint-Germain-des-Prés.

545.

A la même.

A Paris, lundi 29 janvier 1074.

Il me semble, ma fille, que vous deviez compter ar votre congé plus fortement que vous n'avez hit: le hillet de M. de Pomponne, que je vous ai troyé, vous en assuroit assez; un homme comme

Louis-Auguste de Bourbon, né le 31 mars 1670.

lui ne se seroit pas engagé à le demander, sans être sûr de l'obtenir; vous l'aurez eu le leudemain du jour que vous m'avez écrit; et il eût fallu que vous fussiez dès-lors toute prête à partir; vous me parlez de plusieurs jours, cela me déplalt. Vous aurez reçu bien des lettres par l'ordinaire du congé, et vous aurez bien puisé à la source du bon sens, c'est-à-dire M. l'archevêque, pour être conduite sur toutes vos affaires. Vous aurez vu ce que La Garde vous conseille pour amener peu de gens; si vous amenez tout ce qui voudra venir, votre voyage de Paris sera comme celui de Madagascar: il faut se rendre léger, et garder le decorum pour la province.

Je crois que M. de Grignan est allé à Marseille et à Toulon : il y a un an, comme à cette heure, que nous y étions ensemble : vous songez donc à moi en revoyant Salon et les autres endroits où vous m'avez vue; c'est un de mes maux que les souvenirs que me donnent les lieux; j'en suis frappée au-delà de la raison : je vous cache, et au monde, et à moi-même, la moitié de la tendresse et de l'inclination naturelle que j'ai pour vous.

On va fort à l'opéra nouveau; on trouve pourtant que l'autre etoit plus agréable ; Baptiste croyoit l'avoir surpassé; le plus juste s'abuse : ceux qui aiment la symphonie y trouvent toujours des charmes nouveaux : je crois que je vous attendrai pour y aller. Les bals de Saint-Germain sont d'une tristesse mortelle : les petits enfants veulent dormir dès dix heures, et le roi n'a cette complaisance que pour marquer le carnaval. Il disoit à son diner : Quand je ne donne point de plaisir, on se plaint; et quand j'en donne, les dames n'y viennent pas. Il ne dansa la dernière fois qu'avec madame de Crussol, qu'il pria de ne lui point rendre la courante. M. de Crussol, qui tient le premier rang pour les bons mots, disoit en regardant sa femme plus rouge que les rubis dont elle étoit parée : Messieurs, elle n'est pas belle, mais elle a bon visage.

Votre retour est présentement une nouvelle de la cour; vous ne sauriez croire les compliments que l'on m'en fait. Il y a aujourd'hui cinq ans, ma fille, que vous fûtes mariée. Je vous embrasse ave : une tendresse infinie.

Depuis duc d'Usez.

344.

### A la même,

#### A Paris, vendredi 2 février 1674.

Vous me parlez de l'ordinaire du 15, et pas un mot du 12 que vous attendiez avec impatience, et qui vous portoit votre congé; mais puisque vous n'en dites rien, c'est signe que vous l'avez reçu. Je trouve que vous ne vous pressez point assez de partir: tout le monde m'accable de me demander si vous êtes partie, et quand vous arriverez; je ne puis rien dire de juste; il me semble que vous devez être à Grignan, et que vous en partez demain ou lundi : enfin, ma chère enfant, je ne pense qu'à vous, et je vous suis par-tout. Je vous remercie de l'assurance que vous me donnez de ne vous point exposer en carrosse sur les bords du Rhône. Vous voulez prendre la Loire; vous saurez mieux que nous à Lyon ce qui vous sera le meilleur : arrivez en bonne santé, c'est tout ce que je desire; mon cœur est fortement touché de la joie de vous embrasser. Ira au-devant de vous qui voudra, pour moi je vous attendrai dans votre chambre, ravie de vous y voir; vous y trouverez du feu, des bougies, de bons fauteuils, et un cœur qui ne sauroit être surpassé en tendresse pour vous. J'embrasserai le comte et le coadjuteur; je les souhaite tous deux. L'archevêque de Reims m'est venu voir, il demande le coadjuteur à cor et à cri. Vraiment vous êtes obligée à M. de Pomponne de la charmante idée qu'il a conservée de vous, et de l'envie qu'il a de vous voir. Voilà votre petit-frère qui arrive; le cardinal de Retz me fait dire qu'il est arrivé: arrivez donc tous à la bonne heure. Ma chère enfant, je suis toute à vous ; ce n'est point pour sinir une lettre, c'est pour dire la plus grande vérité du monde, et celle que je sens le mieux dans mon cœur. Mademoiselle de Mery ne vous écrit point ; on commence à négliger ce commerce dans l'espérance de mieux. Mon fils vous embrasse tendrement, et moi, les chers Grignan.



### 345.

#### A la même.

### A Paris , lundi 5 février 1674.

il y a anjourd'hui bien des années, ma fille, qu'il vint au monde une créature destinée à vous aimer préférablement à toutes choses : je prie votre imagination de n'aller ni à droite, ni à gauche, cet homme-la, sire, c'étoit moi-même . Il y cut hier trois aus que j'eus une des plus sensibles douleurs de ma vie; vous partites pour la Provence, où vous êtes encore; ma lettre seroit longue, si je voulois vous expliquer toutes les amertumes que je sentis, et que j'ai senties depuis en conséquence de cette première. Mais revenons : je n'ai point recu de vos lettres aujourd'hui, je ne sais s'il m'en viendra; je ne le crois pas, il est trop tard : j'en attendois cependant avec impatience; je voulois appreadre votre départ d'Aix, afin de pouvoir supput un peu juste votre retour; tout le monde m'en assassine, et je ne sais que répondre. Je ne pen qu'à vous et à votre voyage : si je reçois de vos lettres, après avoir envoyé celle-ci, soyez en repos; je 🌬 rai assurément tout ce que vous me manderez. Je vous écris aujourd'hui un peu plus tôt qu'à l'ordinaire. M. de Corbinelli et mademoiselle de Méry sont ici , qui ont diné avec moi. Je m'en vais à un petit opéra de Molière, beau-père d'Itier, qui s chante chez Pélissari; c'est une musique très-perfaite; M. le prince, M. le duc et madame la dechesse y seront. Je m'en irai peut-être de là souper chez Gourville avec madame de La Fayette, M. k. duc, madame de Thianges, M. de Vivonne, aqui l'on dit adieu et qui s'en va demain. Si cette partie est rompue, j'irai chez madame de Chaulnes; j'en suis extrêmement priée par la maîtresse du logiset par les cardinaux de Retz et de Bouillon qui 🚥 l'avoient fait promettre : le premier est dans une

Le 5 février 1627, jour de la naissance de medame de Sévigné.

<sup>\*</sup> Vers de Marot, dans son épître au roi pour avair été desrobé.

Ce Monsieur-là, Sire, c'étoit moi-même, Qui sans mentir fus au matin bien blesme Quand je me vy sans honnête vesture, etc.

extrême impatience de vous voir, il vous aime chêrement. Voilà une lettre qu'il m'envoie.

On avoit cru que mademoiselle de Blois avoit la petite-vérole; mais cela n'est pas. On ne parle point des nouvelles d'Angleterre; cela fait juger qu'elles ne sont pas bonnes. Il n'y a en qu'un bal ou deux à Paris dans tout ce carnaval; on y a vu quelques masques, mais pen. La tristesse est grande; les memblées de Saint-Germain sont des mortifications pour le roi, et seulement pour marquer la madence du carnaval.

Le père Bourdaloue fit un sermon le jour de notre-Dame, qui transporta tout le monde; il étoit rune force à faire trembler les courtisans, et james prédicateur évangélique n'a prêché si hautement ni si généreusement les vérités chrétiennes : l'étoit question de faire voir que toute puissance loit être soumise à la loi, à l'exemple de Notre-leigneur, qui fut présenté au temple; enfin, ma the, cela fut porté au point de la plus haute perfection, et certains endroits furent poussés comme auroit poussés l'apôtre saint Paul.

L'archevêque de Reims revenoit hier fort vite saint-Germain, c'étoit comme un tourbillon : croit bien être grand seigneur, mais ses gens 🖟 croient encore plus que lui. Ils passoient au boers de Nanterre, tra, tra; ils renconment un homme à cheval, gare, gare; ce pauvre some veut se ranger; son cheval ne veut pas; cufin le carrosse et les six chevaux renversent par-dessus tête le pauvre homme et le cheval, passent par-dessus, et si bien par-dessus que le rosse en fut versé et renversé : en même temps bonne et le cheval, au lieu de s'amuser à être bes et estropiés, se relèvent miraculeusement, content l'un sur l'autre, et s'enfuient et courent ore, pendant que les laquais de l'archevêque l'archevèque même, se mettent à crier : Arrête, rete ce coquin, qu'on lui donne cent coups. L'arrebjue, en racontant ceci, disoit : Si j'avois tenu marand-là, je lui aurois rompu les bras et coupé occilles.

de dinai, hier encore, chez Gourville avec mane de Langeron, madame de La Fayette, mane de Coulanges, Corbinelli, l'abbé Têtu, Briole

. Le Tellier, frère de M. de Louvois.

et mon fils; votre santé y fut célebree, et un jour pris pour vous y donner à dincr. Adieu, mu trèschère et très-aimable; je ne puis vous dire à quel point je vous souhaite. Je m'en vais encore adresser cette lettre à Lyon. J'ai envoyé les deux premières au chamarier; il me semble que vous y devez être, ou jamais. Je reçois dans ce moment votre lettre du 28, elle me ravit. Necraignez point, ma honne, que ma joie se refroidisse. Je ne suis occupée que de cette joie sensible de vous voir, et de vous recevoir, et de vous embraser avec des sentiments et des manières d'aimer, qui sont d'une étoffe au-dessus du commun, et même de ce que l'on estime le plus.

#### 346. \*\*\*

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Paris, ce 20 mars 1674.

Je vous envoie le cotignac que je vous ai promis, Madame, vous ne le trouverez pas mauvais; il ne vaut pourtant pas ce qu'il me coûte, mais je ne suis pas heureux en bons marchés.

Je ne vous aime pas plus que je ne vous aimois hier matin , Madame , mais la conversation d'hier au soir me fait plus sentir ma tendresse ; elle étoit cachée au fond de mou cœur , et le commerce l'a ranimée ; je vois bien par-là que les longues absences nuisent à la chaleur de l'amitié, aussi bien qu'à celle de l'amour. Je voudrois bien savoir des nouvelles de madame de Grignan , car je l'aime bien aussi et il entre dans cette amitié autant d'inclination que de recomnolssance.

# 517.

De madame DE SÉVIGNÉ à M. DE GRIGNAN.

A Paris, mardi 22 mai 1674.

Comme j'ai l'honneur de connoître madame votre femme, et le soin qu'elle a des compliments dont on a la charge, je trouve à propos de vous dire à vous-même que je vous aime toujours trop, et que vous me ferez un très-grand plaisir si vous

voulez m'aimer un peu : voyez si on peut mieux se mettre à la raison; c'est donner que de faire un marché de cette sorte. Vous nous manquez fort, nous avions de la joie de vous voir revenir les soirs; votre société est aimable; et, hormis quand on vous hait, on vous aime extrêmement. Ma fille est toujours languissante. Le héros que j'attends ne reviendra pas si tôt; elle est triste, mais je suis accoutumée à la voir ainsi quand vous n'y êtes pas. Il fait plus chaud à Besançon : que sur le port de Toulon. Vous savez l'extrême blessure de Saint-Géran, et comme sa jolie semme y est accourue avec madame de Villars; on croyoit qu'il étoit mort; on mande le 18 qu'il se porte mieux : comme vous ne pourriez pas épouser sa veuve, je suis persuadée que vous voulez bien qu'il vive. Voilà une fable' des plus jolies; ne connoissez-vous personne qui soit aussi bon courtisan que le renard? Je suis ravie du bien que vous me dites de ma petite; je prends pour moi toutes les caresses que vous lui faites. Adieu, mon très-cher Comte, on ne peut guère vous embrasser plus tendrement que je fais. Mon fils vous fait toujours mille compliments.

348.

De madame de Sévigné à madame de Grignan.

A Livry, ce 1" juin 1674.

Il faut, ma bonne, que je sois persuadée de votre fonds pour moi, puisque je vis encore; c'est une chose bien étrange que la tendresse que j'ai pour vous; je ne sais si contre mon dessein j'en témoigne beaucoup, mais je sais bien que j'en cache encore davantage. Je ne veux point vous dire l'émotion et la joie que m'a données votre laquais et votre lettre. J'ai eu même le plaisir de ne point croire que vous fussiez malade; j'ai été assez heureuse pour croire ce que c'étoit. Il y a long-temps que je l'ai dit, quand vous voulez, vous êtes adorable; rien ne manque à ce que vous faites.

<sup>8</sup> C'est la fable de La Fontaine, qui a pour titre: La Cour du lion, livre VII, fable VII.

j'écris dans le milieu du jardin comme vous l'avez imaginé, et les rossignols et les petits oiseaux out reçu avec un grand plaisir, mais sans heaucoup de respect, ce que je leur ai dit de votre part ; ils sont situés d'une manière qui leur ôte toute sorte d'hamilité. Je fus hier deux heures toute seule avec les hamadryades; je leur parlai de vous, elles me contentèrent beaucoup par leur réponse. Je ne sais si ce pays tout entier est bien content de moi, car enfin, après avoir joui de toutes ses beautés, je n'ai pu m'empêcher de dire :

Mais, quoi que vous ayez, vous n'avez point Caliste. Et moi, je ne vois rien quand je ne la vois pas.

Cela est si vrai que je repars après diner avec joie. La bienséance n'a nulle part à tout ce que je fais; c'est ce qui est cause que les excès de liberté que vous me donniez me blessent le cœur. Il y a deux ressources dans le mien que vous ne sauriez comprendre. Je vous loue d'avoir gagné vingt pistoles; cette perte a paru légère étant suivie d'an grand honneur et d'une bonne collation. J'ai fait vos compliments à nos oncles et cousines; ils vous adorent et sont ravis de la relation. Cela leur convient; et point du tout en un lieu où je vais diner, c'est pourquoi je vous la renvoie. T'avois laissé à mon portier une lettre pour Brancas; je vois bien qu'on l'a oubliée. Adieu, ma très-chère et trèsaimable enfant, vous savez que je suis à vous.

**549.** \*

. Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Chaseu, ce 16 août 1674.

<sup>7</sup> Le roi assiegeoit alors en personne a ville de Besançon. Cette ville se rendit au roi le 15 mai 1674, et la citadelle capitula six jours après.

hites-vous tirer du sang plus souvent que pfaites; de quelque manière que ce soit, il rie, pourvu que vous viviez. Vous savez que j'ai dit que vous étiez de ces gens qui ne nt jamais mourir, comme il y en a qui ne nt jamais naître. Faites votre devoir làvous ne sauriez faire un plus grand plaisir me de Grignan et à moi. Mais, à propos trouvez bon que je lui dise deux mots.

## A madame DE GRIGNAN.

ment vous portez-vous de votre grossesse, e, et du gal de madame votre mère? Voilà incommodités à-la-fois. J'ai ouf dire que tiez déjà délivrée de l'une; pour l'autre, que vous en sortirez bientôt heureusement. e que c'est d'avoir des maris et des mères; 'avoit pas tout cela on ne seroit pas exposé à déplaisirs; mais d'un autre côté on n'auroit les les douceurs que l'on a. C'est là la vie, du mal; celui-ci fait trouver l'autre meilaurai plus de plaisir de vous revoir après pu cinq mois d'absence, que si je ne vous quittée.

#### 350. \*\*

nadame DE Sévigné au comte DE Bussy.

A Paris, ce 5 septembre 1674.

e médecin, qui dit que mon mal sont des et vous qui me proposez le moyen d'en n'êtes pas les premiers qui m'avez conseillé ettre dans les remèdes spécifiques; mais la e n'avoir point eu de précaution pour prés vapeurs m'empêchera d'en guérir. Le déement dont vous voulez que je vous loue conseil que vous me donnez n'est pas si esqu'il l'auroit été du temps de notre belle : peut-être qu'en ce temps-là vous auriez de mérite. Quoi qu'il en soit, je me porte 😼 je meurs de cette maladie , ce sera d'une ec, et je vous laisserai le soin de mon épi-Que dites-vous de nos victoires? Je n'enmais parler de guerre que je ne pense à otre charge vacante m'a frappé le cœur. Vous savez par qui elle est remplio. Le marquis de Renel n'étoit-il pas de vos amis et de vos alliés? Quand je vous vois chez vous dans le temps où nous sommes, j'admire le bonheur du roi de se pouvoir passer de tant de braves gens qu'il laisse inutiles. Nous avons tant perdu à cette victoire, que, sans le *Te Deum* et quelques drapeaux portés à Notre-Dame, nous croirions avoir perdu le combat.

Mon fils a été blessé légèrement à la tête; c'est un miracle qu'il en soit revenu, aussi bien que les quatre escadrons de la maison du roi, qui étoient postés huit heures durant à la portée du feu des ennemis, saus autre mouvement que celui de se presser à mesure qu'il y avoit des gens tués. J'ai out dire que c'est une souffrance terrible que d'être ainsi exposé. Vos lettres au roi me charment toujours.

#### De madame DE GRIGNAN.

Je vous remercie d'avoir pensé à moi pour me plaindre du mal de ma mère. Je suis très contente que vous connoissiez combien mon cœur est pénétré de tout ce qui lui arrive. Il me semble que c'est mon meilleur endroit, et je suis bien aise que vous, dont je veux avoir l'estime, ne l'ignoriez pas. Si j'avois quelque autre bonne qualité essentielle, je vous ferois mon portrait; mais ne voyez que celle-là et le goût que j'ai pour votre mérite, qui ne peut se séparer d'une très-grande indignation contre la fortune pour les injustices qu'elle vous fait,

# 551. \*\*

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Chaseu, ce 10 septembre 1674.

Comme je ne trouve aucune conversation qui me plaise tant que la vôtre, Madame, je ne trouve aussi point de lettres si agréables que celles que vous m'écrivez. Il faut dire la vérité, c'auroit été grand dommage si vous fussiez morte: tous vos amis y auroient fait une perte infinie; pour la mienne, elle auroit été telle, que, quelque intérêt que je prenne en votre vertu, j'aimerois mieux qu'il lui en coûtât quelque chose, et que vous vé-

cussiez toujours; car enfin ce n'est pas seulement comme vertueuse que je vous aime; c'est encore comme la plus aimable femme du monde.

Nos victoires sont fort chères, mais elles en sont plus honorables. Le roi est bien heureux, ditesvous, de se ponvoir passer de tant de braves gens qu'il laisse inutiles ; j'en demeure d'accord ; mais ce n'est pas une bonne fortune nouvelle pour lui, car il s'est autrefois passe de M. le prince et de M. de Turenne, et les a même bien battus, eux qui présentement avec ses armes battent tout le reste du monde. Après cela nous pouvons bien nous faire justice, et ne pas trouver étrange qu'on puisse faire la guerre sans nous. Dans d'autres états que celui-cl nous brillerions, et il faudroit que l'on comptât avec nous quand on auroit de grandes affaires sur les bras; mais en France il y a tant de gens de mérite, et beaucoup plus qui ont apparence d'en avoir, que ceux qui en ont un véritable ne sont distingués bien souvent que par la fortune; quand elle leur manque, on les laisse chez eux, pendant qu'on gagne fort bien des batailles sans eux avec tontes sortes de gens mélés. Ma charge est remplie par un galant homme; il a de la naissance et du mérite, et celui auquel il succède n'avoit que du courage et de la faveur. Je viens de lui écrire comme à mon ami et à mon allié.

Aussitôt après la nouvelle du combat de Senef, j'écrivis au roi, et je lui offris mes services. Toutes mes honnêtetés et ma honne conduite sont des œuvres mortes maintenant que la grace me manque; mais pent-être que tout cela me sera compté, et me tournera à profit, si je reviens jamais à la cour. Il faut espérer et cependant se réjouir. Monsieur votre fils a été bien heureux d'en être quitte pour une légère blessure à la tête. Ce que le peuple appelle mener les gens à la boucherie, c'est les poster où étoient les quatre escadrons de la maison du roi, et qui a passé par là a essuyé les plus grands périls de la guerre : quand on affronte de la cavalerie ou de l'infanterie, l'action anime; mais ici c'est de sang-froid qu'on est passé par les armes.

## A madame DE GRIGNAN.

Vous m'avez écrit d'une encre si blanche, madame, que je n'ai lu que dix ou douze mots par-ci par-là de votre lettre, et co n'a été que votre bon sens et le mien qui m'ont fait deviner le reste. C'est une vraie encre à écrire des promesses qu'on ne voudroit pas tenir : de l'heure qu'il est, tout est effacé; mais entin il me souvient bien que vous m'y avez dit des choses obligeantes. J'espère que co bontés auront fait plus d'impression sur votre enur que sur votre papier. Si cela étoit égal, vous seriez la plus légère amie du monde. Pour l'amitté que je vous ai promise, Madame, elle est écrite dans mon cœur avec des caractères qui ne s'effaceront jamais. Voilà de grandes paroles!

552.

De madame de Sévigné au comte de Russy.

A Paris, ce 15 octobre 1674.

Il me semble que je n'écris pas bien ; et si c'étoit une chose nécessaire à moi que d'avoir bonne opinion de mes lettres , je vous prierois de me redonner de la confiance par votre approbation.

l'ai donné à diner à mon cousin votre fils et à la petite chanoinesse de Rabutin, sa sœur, que j'aime fort. Leur nom touche mon caur, et leur jeune mérite me réjouit. Je voudrois que le garron est une bonne éducation. C'est trop présumer que d'es pérer tout du bon naturel. Il y avoit deux Rabotin dans le régiment d'Anjou que Saint-Geran commande; il m'en a dit des biens infinis; l'un de deux fut tué à la dernière bataille que M. de 10renne a gagnée près de Strasbourg, l'autre y lat blessé; la valeur de ces deux frères est distinguez. Je trouve plaisant que cette vertu ne suit dennes qu'aux males de notre maison, et que, nous antres femmes, nous ayons pris toute la timidite. Jenos rien ne fut mieux partage, ni separe si nettement car vous ne nous avez laissé aucune sorte de hac diesse. Il y a des maisons où les vertus et les vo sont un peu plus mélés. Mais revenons à la botaile.

M. de Turenne a donc encore battu les enuempris huit pièces de canon, beaucoup d'armes e d'équipages, et demeuré maître du champ de les taille. Ces victoires continuelles sont grand plans au roi. J'ai trouvé la lettre que vous lai cerive fort bonne, je voudrois qu'elle pôt faire un be effet. Jamais la fortune ne un'a fait un plus senatal déplaisir qu'en vous abandonnant. Elle a fait est is de tort à M. de Rohan. Son affaire va hut regarder le malheur de ceux qui sont l que nous, pour souffrir patiemment les

moi où en est l'histoire de nos Rabutin. mal de Retz est ici. Il a les généalogies dans le serois ravie qu'il connût la nôtre avec nt que vous lui donnez. C'ent été un vrai int pour Commercy; mais il ne parle point Je crois que vons le trouverez plutôt ici, re interêt qu'il y passe l'hiver, c'est l'homme charmante société qu'on puisse voir. le est fort contente de ce que vous lui écriy a rien de plus galant, elle vous promet erire, au premier jour, de la bonne encre. yous rend mille graces de votre souvenir. il que d'être au poste où étoient les gendarcombat de Senef, c'est précisément être les armes. Quel bonheur d'en être reveu, mon cher cousin.

353. \*\*

nie de Bussy à madame de Sévigné.

A Chasen, ce 6 janvier 1675.

ce me semble, assez long-temps que je e en repos, Madame; c'est que j'ai eu in d'affaires depuis mon retour de Paris; l'en ent pourtant pas empêché, si je n'aot sottement que , si je vous écrivois , vous ez que j'avois affaire de vous. Il faut dire on est quelquefois bien ridicule, mais, montrer mon retour an hon sens, Mavous supplie de me mander la réponse M. le cardinal de Retz sur ce qui me ren'oserois presque vous dire mon indiffémon retour. Vous autres gens de la cour guère de différence entre un foa et un le ; vous appellerez ma tranquillité comme laira, mais je l'aime mille fois mieux que setude qui ne sert de rien. Ce qui me consilleurs du méchant succès de cette négoce sera la marque d'amitié que j'auraî ren Eminence, c'est sur cela que je ne serois brent, et sur votre tendresse, Madame: il me faut l'une et l'autre pour que je ne sois pas toutà-fait malheureux.

A madame DE GRIGNAN.

Il faut que je sache, non pas de quel bois vous vous chauffez, madame, mais de quelle encre vous écrivez. Si vous n'en pouvez trouver d'autre que celle dont vous vous servites l'année passée, souvenez-vous de m'ecrire sur du papier noir, car enfin, je veux lire ce que vous m'ecrivez. Je n'y trouve qu'un inconvenient, c'est que le commis de la poste, qui n'aura pas assurément de même encre que vous, jettera votre lettre au feu, n'y pouvant mettre de port. Badinerie à part, madame, je serai fort aise de savoir de vos nouvelles par vousmême, et sur-tout d'apprendre que vous ne retournerez pas de trois ans en Provence ; car , sans m'informer de ce que vous aimez le mieux, je souhaite de vous retrouver à Paris, et je prends un terme un peu long pour n'y pas manquer.

554. \*\*

De madame DE SÉVIGNÉ ou comte DE BUSSY.

A Paris, ce 24 janvier 1675.

Et quand j'aurois cru que vous m'auriez écrit parceque vous auriez voulu me dire quelque chose pour vos intérêts, y trouveriez-vous un grand mal? Ne nous sommes-nous pas assez écrit pour rien, ne pourrions-nous pas bien nous écrire pour quelque chose? Il me semble qu'il y a long-temps que nous n'en sommes plus là.

Je songe fort souvent à vous, et je ne trouve jamais la maréchale d'Humières, que nous ne fassions, pour le moins, chacune un soupir à votre intention. Elle est toute pleine de bonne volonté, aussi bien que moi ; et tous nos desirs n'avancent pas d'un moment l'arrangement de la Providence ; car j'y crois, mon cousin ; c'est ma philosophie. Vous, de votre côté, et moi du mien, avec des pensées différentes, nous allons le même chemin : nous visons tous deux à la tranquillité, vous, par vos raisonnements, et moi par una soumission. La force de votre esprit et la docilité du mien nous conduisent également au mépris de tout ce qui se passe ici-bas. Tout de bon,

c'est peu de chose, nous avons peu de part à nos destinées : tout est entre les mains de Dieu. Dans de si solides pensées, jugez si je suis incapable de comprendre votre tranquillité.

Vous me faites grand plaisir d'excepter de votre indifférence les bonnes graces de notre cardinal; elles me paroissent d'un grand prix. Ce qui fait que je ne vous ai point rendu sa réponse, c'est qu'il n'a point vu M. le prince depuis que vous êtes parti d'ici; il est à Chantilly, où il a pensé mourir. Il n'a point voulu recevoir la visite de Son Éminence qu'il ne fût en état de jouir de sa bonne compagnie. Il ira dans peu de jours, il parlera comme vous pouvez souhaiter, et je vous manderai tous les tons de cette conversation.

Que dites-vous de nos heurenx succès, et de la belle action qu'a faite M. de Turenne en faisant repasser le Rhin aux ennemis? Cette fin de campagne nous met dans un grand repos, et donne à la cour une belle disposition pour les plaisirs. Il y a un opéra tout neuf qui est fort beau. Avec votre permission, mon cousin, je veux dire deux mots à ma nièce de Bussy.

# A mademoiselle DE BUSSY, depuis marquise DE COLIGNY.

Je prends toujours un très grand intérêt à tout ce qui vous touche; cette raison me fait sentir le bonheur que vous avez eu de n'avoir point épousé un certain homme dont le mérite est aussi petit que le nom en est grand; il faut avoir mieux ou rien. Adieu, ma nièce.

Je reviens à vous, mon cousin, pour vous dire que je laisse la plume à madame de Grignan, je dis la plume, car, pour l'encre, vous savez qu'elle en a de toute particulière.

# De madame DE GRINAN.

Je n'ai point trouvé de papier noir, c'est ce qui m'a fait résoudre à me servir de l'encre la plus noire de Paris. Il n'est festin que d'avaricieux, voyez comment celle de ma mère est effacée par la mienne. Je n'ai plus à craindre que les pâtés qui sont presque indubitables avec une encre de cette épaisseur; mais enfin il faut vous servir à votre mode. En vérité, Monsieur, vous feriez bien mieux d'épargner notre encre et notre papier, et de nous venir voir, puisque

vous me faites le plaisir de m'assurer qu jour à Paris ne vous est pas indifférent. V profiter d'un bien qui vous sera enlevé à la hirondelle. Si je vous écrivois ailleurs que lettre de ma mère, je vous dirois que c beaucoup retarder mes devoirs qui m'ap Provence; mais elle trouveroit mauvais pas comptée au nombre de ceux qui doiv ma conduite. Elle en est présentement la 1 et j'ai le chagrin de n'éprouver son auto des choses où ma complaisance et mon 4 seront soupçonnées d'être d'intelligence Je ne sais pas pourquoi je m'embarque discours. Il ne me parott pas que j'aie bes logie auprès de vous : c'est donc seuleme seul plaisir de parler à quelqu'un qui éc plus d'attention, et qui répond plus juste ce qui est ici. Je vous demande une petit mademoiselle de Bussy.

# Suite de la lettre de madame DE SÉVI

Voilà ce qui s'appelle écrire de la bon Plût à Dieu que vous fassiez ici! nous c de mille choses, mais sur-tout des sentim la Provençale vous parle, qu'il faut cache part du monde, quelque véritables qu'i parcequ'ils ne sont pas vraisemblables. ( est ici; il croit que vous ne songez plus i pendant il vous honore et il vous aime ment. Votre souvenir fait les délices de versations, et des regrets ensuite de vous a du. Adieu, mon cousin.

555. \*\*

Du comte de Bussy à madame de Sév

A Chaseu, ce 20 mars

J'étois tout prêt à vous faire une rabutin chière cousine, sur ce que je ne recevois p mars la réponse que vous deviez à ma lettre de janvier. Je la viens de recevoir, cette répe la diligence, avec une caisse que ma fille de Marie envoyoit à sa sœur; la caisse a été j Provence, au moins a-t-elle pu y aller, et i plaider pour la ravoir. Encore si la Saint

andé que votre lettre y étoit, elle m'aude le chagrin que j'ai eu contre vous, . Dieu me veuille pardonner, que votre vouloit brouiller ensemble. Si vous sace où j'étois contre le maître de la dilins jugeriez bien que j'avois quelque presqu'il y avoit dans cette cassette quelque n'étoit plus cher que les manches et que ma fille. J'eus deux grands plaisirs à-lade trouver que je n'avois pas sujet de me le vous, et l'autre de lire deux lettres de nes meilleures amies, qui, dans leurs maerentes, écrivent mieux à mon gré que France. Je m'étonne, en songeant à je n'aie pas pris plus de soin de m'en attia quoi je ne prétends plus manquer à Il y a cinq ou six jours que madame de nvoya un billet que vous lui écriviez par lui mandiez que M. le prince étoit enn vif sur mon sujet; il faut avoir patience qu'on mourra; et c'est aussi le remède nds, et j'ai de la vie et de la santé autant mauvaise fortune. Les héros penseront qu'il leur plaira, Madame, j'aime mieux flourgogne que dans l'histoire seulement; re que si je m'en souciois beaucoup, j'auntement sur l'honneur de ma mémoire, postérité parleroit de moi plus honorablede tel prince ou de tel maréchal de France connoissous. Encore une fois, Madame, ure que je ne songe qu'à vivre, et je crois biture , que :

est fort peu de chose a demi-dicu quand il est mort.

un cardinal de Retz avec autant de reconque s'il avoit fait ceque nous souhaitons.

ma chère cousine, ne soupirez point pour purs avec notre petite maréchale, ceseroit pe vons devriez faire si j'étois mort. Je ne point à vos nouvelles du mois de janvier, it autant vous parler de la bataille de Jarons dirai seulement que j'aime autant M. de pluc je l'ai autrefois haf, car, pour dire la pour cœur ne peut plus tenir contre tant.

Je quitte la plume à mademoiselle de

De mademoiselle DE BUSSY.

Je suis persuadée de la part que vous prenez en ma fortune, ma chère tante, et sur cela je vous aime de tout mon cœur.

En me parlant de ce certain homme que j'ai failli épouser, vous avez oublié d'ajouter à la petitesse du mérite celle du bien et de la personne; je ne sais pas si je trouverai mieux, mais je sais bien que je ne saurois plus mal trouver. Adieu, ma chère tante.

Du comte de Bussy à madame de Grignan.

Je serois bien difficile, Madame, si je n'étois content de votre encre, et même de votre cœur. Il est vrai que l'encre de madame votre mère ne fait que blanchir auprès de la vôtre, et vous l'effacez aujourd'hui. Yous vous êtes même sauvée des pâtés : mais de quels écueils ne vous sauvezvous pas? La beauté, l'esprit, la jeunesse, et les occasions ne vous sauroient faire faire le moindre paté dans votre conduite. Au reste, Madame, si j'avois la liberté d'aller à Paris, vous croyez bien que je la prendrois; mais je vous assure que j'en sortirois quelquefois, quand ce ne seroit que pour recevoir de vos lettres. D'aller à Paris sans permission et sans affaire de conséquence, cela ne seroit pas trop sage, et l'amitié, quelque tendre qu'elle soit, ne sauroit passer pour affaire de consequence. Je crois que vons aimeriez mienx aller et demeurer en Provence que de faire la moindre chose contre votre devoir; mais je crois que vous souhaiteriez extrêmement que votre devoir s'accordat à demeurer à Paris; et quand je ne devrois pas avoir le plaisir de vous y voir, je ne laisserois pas de souhaiter autant que vous que vous y fussiez toujours.

#### A madame DB SÉVIGNÉ.

Aussitôt que madame de Bussy m'eut mandé que notre ami Corbinelli étoit à Paris, je lui écrivis, et je voudrois bien, si madame de Grignan va en Provence, que vous et lui prissiez, en la conduisant, votre chemin par la Bourgogne; j'irois au-devant de vous jusqu'à Bussy avec la petite Tonlongeon et votre nièce de Bussy; de là je vous amènerois à Chaseu, et puis à Montjeu, où j'ai des

raisons de vous faire meilleure chère qu'en pas un autre endroit,

356. \*\*

De madame DE SÉVIONÉ au comte DE BUSSY.

A Paris, cc 3 avril 1675.

Quand mes lettres vont comme des tortues par la tranquille voie du messager, et que vous les trouvez dans une cassette de hardes qui sont d'ordinaire deux ou trois mois en chemin, je ne m'étonne pas que vous ayez envie d'être en colère contre moi : je serois même fort fâchée que vous n'eussiez pas envie de me gronder; mais ensin vous voyez que je n'ai point de tort; et si ma nièce de Saint-Marie a compté sur le plaisir de nous mettre mal ensemble, elle est bien attrapée, car je crois que nous avons été brouillés ce que nous le serons de notre vie. Vous avez done su par mon billet la réponse du prince sur votre sujet ; si pourtant le grand prince, par-dessus tous les autres, approuvoit votre retour, vous pourriez graisser vos bottes; mais le bon et généreux ami que vous avez, le paladin par éminence, le vengeur des torts, l'honneur de la chevalerie, me dit l'autre ' jour la triste réponse que le roi lui avoit faite, et qu'il avoit des raisons invincibles pour ne pas vous accorder votre retour. Ce mot d'invincible nous glace le cœur, nous ne savons sur qui le faire tomber, nous en trouvàmes trois qui peuvent fort bien donner sujet à cette expression; nous causâmes près d'une heure ensemble dans une croisée de la chambre de la reine; l'amitié que nous vous portons nous rassembla en un moment, et nous fumes contents chacun de notre côté des sentiments que nous avions pour vous.

La maréchale d'Humières est encore de notre bande; elle parle pour votre retour quand il est à propos, el parle si bien et avectant de hardiesse et de raison, qu'elle mériteroit de persuader les gens en votre faveur; mais l'heure n'est pas venue. Celle du départ de tout le monde approche. On avoit parlé de la paix, et vous savez même le changement des plénipotentiaires; mais en attendant, on va toujours à la guerre, et les gouverneurs et lieutenants-généraux des provinces, à leurs char-

ges. Tontes ces séparations me touchement. Je pense aussi que madame de consus quittera pas sans quelque émotio priée de vom faire mille amitiés pour avez raison d'être content de son comperd pas une occasion de me faire vequ'elle a pour vous; et moi je veux par que j'ai pour ma mèce de Bussy. Ette prous, et ce qu'elle m'a écrit me fait vos manières.

A mademoiselle DE BUSSY, depuis To COLIGNY.

Je vous souhaite, ma très-chère, un très-agréable époux. S'il est assorti à vo il ne lui manquera rien.

Au comte DE Bussy.

Comme j'écris ceci, je reçois une la quelle on me mande que ce mari en trouve plaisant que cette nouvelle soit tement à cet endroit. Je vous conjurce cousin, de m'en écrire le détail. Pour est comme on le pourroit souhaiter, se faire exprès. Je vous demande un perpersonne, du bien, de l'établissement que vous donnez présentement à la fu

A mademoiselle DE Bussy

Ma chère nièce, je prends un extré votre destinée. Ma fille vous fait des par avance, et vous embrance de tout

Adieu, l'aimable père et l'aimable tout à vous.

387. \*\*

Du comte DE BUSSY à madame DE

A Chasen, ce 7 m

Je ne vous avois pas mandé la déponse du roi, que notre paladin (le de Atquan) m'avoit rendue il y a assez la parce qu'il m'avoit prié de n'en partit ce fût. Vous savez comme il est circom i regardent le maître; mais puisqu'il vous oret, il m'a fait plaisir, et j'aime mieux avec vous qu'avec toute autre personne. oit que vous étendez trop vos soupçons t d'invincible, je crois qu'il ne peut toutur une senle personne, et que vous en ez, quand vous ferez réflexion qu'un ne peut pas avoner que rien lui pameible que l'amour. Vous m'entendez ame; de vous dire ce qui m'a mis l'amour les, je l'ignore, car je ne l'ai jamais méontraire, je n'en serois pas si surpris si tant fait contre ce côté-là que contre les res endroits que vous soupçonnex. Ce on avis, des gens qui ne m'aiment pas, et connoissez fort, qui m'ont rendu l'amour Il faut avoir patience; si l'impatienceme ervir de quelque chose, je n'en manque-

then faché quand madame de Grignan stera, parce que vous le serez fort toutes pendant il ne faut pas qu'elle se laisse trop on chagrin, outre que sa santé et sa pourroient pâtir, elle passeroit désagréaa vie. En quelque lieu qu'elle et moi le l'aimerai et l'estimerai toujours extrê-

#### De mademoiselle DE BUSSY.

as qu'on me destine, ma chère tante, me a et raisonnable; il n'est pas beau, mais alle taille; je ferai ce que je pourrai pour are voir bientôt, afin que vous en jugiez ane; mon père vous va dire le reste.

#### Du comte DE BUSSY.

de trente aus, l'air bon, le visage long, dilin et le plus grand du monde, le teint dombé, assez de la couleur de celui de chose considérable en un futur; il a dix de rente sur la frontière du Comté et e. dans les terres de Cressia, de Co-l'Andelot, de Valfin et de Loysia, desjouit présentement par la succession de Coliguy, frère de sa mère. Le comte sun père, remarié, comme vous saves,

avec mademoiselle d'Estaing, jouit de la terre de Dalet et de celle de Malintras, et après sa mort, elles viennent an futur par une donation que son père et sa mère firent, dans leur contrat de mariage, de ces deux terres à leur fils ainé: elles valent encore dix mille livres de rente, et plus; une de ses tantes vient de lui faire donation d'une terre de trois mille livres de rente après sa mort. Son intention est de prendre emploi aussitôt qu'il sera marié, et je ne l'en dissuaderai pas. Sa maison de Cressia, qui sera sa demeure, est à deux journées de Chaseu et à trois de Bussy. J'ai donné à ma fille le bien de sa mère dès à présent, et je ne la fais pas renoncer à ses droits paternels.

#### De mademoiselle DE BUSSY.

Je vous rends mille graces, ma chère tante, et à madame de Grignan, de la part que vous me témoignez prendre à mon établissement; vous ne sauriez toutes deux vous intéresser aux affaires de personne qui vous aime et qui vous honore plus que je fais.

358. ...

Du même à la même.

# A Chasen, ce 30 avril 1675.

Ce n'est pas seulement pour vous témoigner la part que je premis à l'affliction que vous avez de la mort du pauvre Chesières que je vous écris, Madame, c'est encore pour m'en plaindre avec vous; je l'ai toujours fort aimé, mais le dernier voyage que j'ai fait à Paris, où je passai une journée avec lui, rafraichit mon amitié, et me fait aujourd'uni plus sentir ma perte.

Au reste, Madame, mes amis me mandent que je n'ai plus d'obstacles pour mon retour à la cour que M. le prince, et que la voie infaillible pour le lever est celle de M. le duc; il me proposent pour cela d'en écrire à M. de Langeron ou à M. de Briord; mais je crois que vous pourriez traiter cette affaire avec lui plus habilement que personne, et avec un meilleur prétexte, étant ce que nous sommes. Je vous supplie donc, Madame, de prendre votre temps à la première visite qu'il vous

rendra pour lui en parler; je vous fais ma plénipotentiaire, je ne saurois mettre mes intérêts en meilleures mains.

Mandez-moi des nouvelles du départ de madame de Grignan; je voudrois qu'il fût bien reculé, quand je devrois lui déplaire pour ce souhait; car je sais bien que je me raccommoderois avec elle; mais vous ne m'avez pas fait réponse si vous passeriez en ce pays-ci en la conduisant. Donnez-m'en avis de bonne heure, je vous supplie; je vous veux voir toutes deux.

559. ··

De madame de Sévigné au comte de Bussy.

A Paris, ce 10 mai 1075.

Je pense que je suis folle de ne vous avoir point encore écrit sur le mariage de ma nièce : mais je suis, en vérité, comme folle, et c'est la seule bonne raison que j'aie à vous donner. Mon fils s'en va dans trois jours à l'armée, ma fille dans peu d'autres en Provence : il ne faut pas croire qu'avec de telles séparations je puisse conserver ce que j'ai de bon sens. Ayez donc pitié de moi, et croyez qu'an travers de toutes mes tribulations je sens toutes les injustices qu'on vous a faites. J'approuve extrêmement l'alliance de M. de Coligny : c'est un établissemeut pour ma nièce, qui me paroît solide, et pour la peinture du cavalier, j'en suis contente sur votre parole. Je vous fais donc mes compliments à tons deux, et quasi à tous trois; car je m'imagine qu'à présent vous n'êtes pas loin les uns des autres. Je ne vous parle pas de tout ce qui s'est passé ici depuis un mois, il y auroit beaucoup de choses à dire, et je n'en trouve pas une à écrire.

Nous avons perdu le pauvre Chésières en dix jours de maladie; j'en ai été fâchée et pour lui et pour moi, ear j'ai trouvé mauvais qu'une grande santé pût êtreattaquée et détruite en si peu de temps, sans avoir fait auenn excès, au moins qui nous ait paru, Adieu, mon cher cousin; adieu ma chère nièce.

De M. DE CORBINELLI.

J'espère que je me tronverai le jour des noces avec vous; je me lie à mou ami le hasard; en tous cas, ce sera bientôt après. En attendandirai qu'il n'y a pas un de vos servitor soit plus content que moi. Vous savez quincère,

A mademoiselle DE Bussy.

Je vous dis la même chose, Mademo souhaite que vous soyez bientôt madame doute pas que vous ne mêliez alors l'air d que cette qualité donne, à celui des Rab sait se faire aimer et respecter egalement de Grignan m'arrache la plume.

De madame DE GRIGNAN.

Comme vous n'avez point le mallieur ger le chagrin de mon départ, je vous sans prendre la précaution de vous envo confesseur. C'est donc ici un adieu, M. mais un adieu n'est pas rude quand of ensemble, et qu'ainsi l'on ne se quitte pi seulement avertir ses amis que l'on el lieu. Si vous avez besoin de mes services el de Provence, je vous en ferai votre Mais ce n'est pas tout ce que je venx v c'est un compliment que je veux vous mariage de mademoiselle votre fille. Je trop comment il s'en faut démêler, et ! que répéter quelqu'un de ceux qu'on faits, et dont vous vous êtes déjà moque donc pour une autre fois ; etsi Dieu vous fol d'être grand'père au bout de l'an, je set mière à vous dire mille gentillesses, et à En attendant, je vous embrasse tous des mon cour.

360. °

Du comte de Bussy à madame de Sev

A Chaseu, le 14 mal

Ce n'est pas l'esprit que vous avez pen dame, c'est la memoire; car vous m'ai écrit sur le mariage de ma fille, mais je aise que vous l'ayez oublié; cela m'a enco une de vos lettres. Je ne doute pas que vous ne souffriez étrangement, étant sur le point de vous séparer des personnes que vous aimez le plus, et que vous devez le plus aimer. On vivroit bien plus heureusement si l'on pouvoit faire ce que dit l'opera:

- N'aimons jamais, ou n'aimons guère,
- « Il est dangereux d'aimer tant. »

Pour moi j'aime encore mieux le mal que le rernède, et je trouve plus doux d'avoir bien de la peine à quitter les gensque j'aime, que de les aimer médiocrement. L'indolence continuelle ne m'accommode pas; je veux des hauts et bas dans la vie. Vous voyez, Madame, que la fortune m'a servi à souhait. Cependant il me semble qu'elle fait durer trop long-temps le mechant ctat, et qu'elle sort ele son caractère d'inconstance pour me persécuter. J'ai bien fait de mettre les affaires au pis. Si je les nvois prises à cœur, je serois mort à present, et je suis dans une santé à survivre à de plus jeunes et à de plus heureux que moi. Ce n'est pas, comme vous dites, que l'exemple de Chesières ne fasse trembler les plus sains, mais il fait encore plus de peur aux infirmes. A tont hasard, Madame, portous-nous bien, je vous reponds que nous irons lonn, fiez-vous-en à ma parole. C'est déjà pour vivre long-temps que de l'espérer fortement. Je ne sais si sur les choses qui se sont passées depuis can mois nous pensons de même vous et moi; mais je ne doute point que l'amour ne soit égal a ce qu'il étoit, et que toute la différence n'aille • 2 a'à plus de mystère, ce qui le fera durer plus De nig-temps. Voilà tout ce que j'en puis juger d'aussi Berin.

#### De mademoiselle DE BUSSY.

Je vous rends mille graces, ma chère tante, de

# Du comte de Bussy à M. de Corbinelli.

To vous trouve entre la mère et la fille, Montar, et vous me paroissez là si bien que je ne sen ôterai pas. Venez-y, courez-y comme aux ses, vous ne sauriez aller en aucun lieu du vande où l'on vous aime, et où l'on vous estime rantage. De mademoiselle DE BUSSY à CORBINELLI.

Je vous assure, Monsieur, que de tous les compliments qu'on m'a faits, aucun ne m'a été plus agreable que le vôtre; au reste, je tâcherai de ne pas perdre cet air des Rabutin qui vous plat tant; je vondrois bien aller me perfectionner là-dessus auprès de ma tante. Venez voir si je profite bien de l'exemple que j'ai ici, il me parolt assez bon à imiter, j'entends au moins pour l'air.

#### Du comte DE BUSSY à madame DE GRIGNAN.

Avec tout cela, Madame, vous avez beau dire, c'est un malheur pour moi que vous partiez de Paris. Je suis encore plus prêt d'y aller qu'en Provence : ainsi vous n'auriez pas trop mal fait quand vous m'auriez annoncé votre départ un peu plus délicatement. Au reste, Madame, je vous rends mille graces de vos offres. Je me passerois bien de votre buile, et j'aimerois mieux ne manger jamais de salade, que de vous voir aller où vous allez. Je sais bien, Madame, que vous prenez part, comme font tous mes amis, au mariage de ma fille; et vous devez savoir aussi que je vous en remercie comme font tous les pères des nonvelles mariées. Je serai fort trompé si je ne suis grand-père au bout de l'an. La demoiselle n'a point du tout l'air d'une brehaigne.

## 361. \*\*\*

De modame DE SÉVICNÉ au comte DE BUSSY.

Paris, ce 25 mai 1675.

Vous êtes le maître du pavé présentement, M. le comte, je reçus votre lettre du 50 avril, le propre jour que M. le prince et M. le duc partirent pour Chantilly, et ensuite pour l'armée. Quand ils seroient encore ici, je vous assure qu'il n'y auroit rien à faire pour πous du côté de M. le duc; je sais qu'il a parlé sur votre sujet d'une manière qui ne doit pas donner sitôt la confiance de vouloir tirer de lui une approbation de votre retour. Servezvous de leur tolérance, vous ne les trouverez pas sur votre route; que vous faut-il de plus? Le Paladin, (le duc de Saint-Aignan) vous doit conduire

322

à l'égard du maître, c'est le principal en toutes manières.

Je vous remercie de tout ce que vous me dites d'obligeant sur la mort du pauvre Chesières, il me semble que je vous ai déjà écrit là-dessus.

Ma fille ne vous verra point en passant, dont elle est fort fâchée; elle s'en va par des voics qui ne laissent aucune liberté de se détourner; elle vous embrasse de tout son cœur. Mandez-moi des nouvelles de votre mariage, et si vous n'avez pas écrit à madame de Montglas sur la mort de son mari.

Adieu, comte, j'ai la tête à l'envers du déplaisir d'avoir quitté cette pauvre comtesse; il y a des endroits dans la vie qui sont bien amers, et bien rudes à passer.

#### 362. \*\*\*

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Chaseu, ce 28 mai 1675.

Quand je ne vais point à Paris, ce n'est ni M. le prince ni M. le duc, à l'hôtel de Condé, qui m'en empêchent; c'est le roi. Ainsi, madame, leur absence ne me donne pas plus de liberté, et j'ai pour les ordres de Sa Majesté autant de respect quand elle est en Flandre, que si elle étoit au Louvre.

Vous me mandez que M. le duc parle de moi

encore avec aigreur; il faut donc qu'il soit changé, car Briord m'écrivit, il y a quelque temps, que M. le duc lui avoit commandé de me faire savoir qu'il étoit fâché de l'état où j'étois avec M. son père, et qu'il seroit bien aise qu'il se radoucit pour moi. Quand je veux apaiser M. le prince, c'est afin d'aplanir tous les chemins, et pour n'avoir rien à me reprocher, et non pas que je croie que mon retour ne tienne qu'à lui; vous savez que j'ai d'autres vues, et je vous assure que malgré tous les obstacles je retournerai à la conr. Ce n'est pas qu'au pis aller je m'en souciasse beaucoup, car c'est plus pour faire enrager les gens qui me craignent que je fais des pas de ce côté-là, que pour les avantages que j'en attends. J'irai droit au maître par le Paladin, et par d'autres, car j'ai plusieurs chemins, et quand tout cela me manqueroit, le temps, si je vis, no me manquera pas.

Nous attendons M. de Coligny à tous pour transiger.

J'ai écrit à madame de Montglas sur! son mari.

Je vons plains fort, ma chère consinu séparation de notre comtesse.

563.

De madame DE SÉVIGNÉ à madame DE 🕽

Quel jour, ma lille, que celui qui on

sence! comment vous a-t-il paru? Pou

A Livry , lundi 27 ma

l'ai senti avec toute l'amertume et toute ! que j'avois imaginées, et que j'avois appe depuis si long-temps. Quel moment que nous nous séparâmes! quel adieu et quell d'aller chacune de son côté, quand on se bien ensemble! Je ne veux point vous en vantage, ni célébrer, comme vous dites, pensées qui me pressent le cœur : je veux : senter votre courage, et tout ce que voi dit sur ce sujet , qui fait que je vous adm parut pourtant que vous étiez un peu te m'embrassant. Pour moi, je revins à Paris vous pouvez vous l'imaginer: M. de Cou conforma à mon état : j'allai descendre e cardinal de Retz, où je renouvelai tellem ma douleur, que je sis prier M. de La F cauld, madame de La Fayette et madame langes, qui vinrent pour me voir, de tre que je n'eusse point cet honneur : il fa ses foiblesses devant les forts. M. le cardi dans les miennes; la sorte d'amitié qu'il a | le rend fort sensible à votre départ. peindre par un religieux de Saint-Victor; que, malgré Caumartin, il vous donner nal. Il s'en va dans peu de jours; son : répandu; ses gens sont fondus en larme avec lui jusqu'à dix heures. Ne blâmez po enfant, ce que je sentis en rentrant d quelle différence! quelle solitude! quelle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les adieux de la mère et de la fille s'éta à Fontainebleau.

votre chambre, votre cabinet, votre portrait! ne plus trouver cette aimable personne! M. de Grignan comprend bien ce que je veux dire et ce que je sentls. Le lendemain, qui étoit hier, je me trouvai tout éveillée à cînq heures; j'allai prendre Corbinelli pour venir ici avec l'abbé. Il y pleut sans cesse, et je crains fort que vos chemins de Bourgogne ne soient rompus. Nous lisons ici des maximes que Corbinelli m'explique; il vondroit bien m'apprendre à gouverner mon cour; j'aurois benucoup gagné à mon voyage, si j'en rapportois cette science. Je m'en retourne demain; j'avois besoin de ce moment de repos pour remettre un peu ma tête, et reprendre une espèce de contemance.

564.

A la même.

A Paris, mercredi 29 mai 1675.

Je vous conjure, ma fille, d'être persuadée que rous n'avez manqué à rien; une de vos réflexions mourrroit effacer des crimes, à plus forte raison desse choses si légères, qu'il n'y a que vous et moi 🚅 soyons capables de les remarquer : croyez que me puis conserver d'autres sentiments pour vous ez ceux d'une tendresse qui n'a point d'égale, et 📨 🖚 goût si naturel qu'il ne finira qu'avec moi. J'ai Dié d'apprendre à Livry ce qu'il faut faire pour L courrer ces sortes d'idées; toute la difficulté. qu'il ne s'en présente point à moi qui ne soient votre sujet, et que je ne sais où en prendre \* (rus; ainsi Corbinelli est bien empêché; mais at esperer que le temps les rendra moins amères. eu de devotion et d'amour de Dieu mettroient la ric dans mon ame ; ce n'est qu'à cela seul que Alevez celler. Corbinelli m'a eté uniquement Livry; son esprit me plak, et s n dévouesour moi est si grand, que je ne me contraisur rien. J'en revins hier, et je descendis enlaez notre cardinal, à qui je trouvai tant d'a-Donr vous, qu'il me convient par cet endroit-· que les autres, sans compter tous les anciens sements que j'ai pour lui : il a mille affaires : la Pentecôte à Saint-Denis; mais il reviendra ici pour huit ou dix jours encore : on neparle aujourd'hui que de sa retraite, mais chacun selon son humeur, quoique l'admiration soit la seule manière de l'envisager 1. Mesdames de Lavardin, de La Troche et de Villars m'accablent de leurs billets et de leurs soins; je ne suis point encore en état de profiter de leurs bontés. Madame de La Fayette est à Saint-Maur: madame de Langeron a la tête enflée; on croit qu'elle mourra. La reine et madame de Monte-pan furent lundi aux carmélites de la rue du Bouloi plus de deux heures en conférence; elles en parurent également contentes ; elles étoient venues chacune de leur côté, et s'en retournérent le soir à leurs châteaux. Je vous écrivis avant-hier; je vous adressai la lettre à Lyon chez M. le chamarier: je serois bien fâchée que cette lettre fût perdue; il y en avoit une de notre cardinal dans le paquet : voici encore un billet de lui. Votre lettre est très-bonne pour pénétrer le cœur et l'ame. M. de Coulanges sera informé de votre souvenir. Il est vrai qu'il faut profiter de tous les moments dans les adienx; je serois très-fâchée de n'avoir pas été jusqu'à Fontainebleau : l'instant de la séparation fut terrible, mais c'eût été encore pis d'ici. Je ne perdrai jamais aucun temps de vons voir ; je ne me reproche rien là-dessus ; et , pour me raccommoder avec Fontsinebleau, j'y veux aller au-devant de vous. Dieu nous enverra des facilités pour me conserver la vie ; ne soyez point inquiète de ma santé, je la mėnage puisque vous l'aimez. Ne soyez jamais en peine de ceux qui ont le don des larmes; je prie Dieu que je ne sente jamais de ces douleurs où les veux ne soulagent point le cœur : il est vrai qu'il y a des pensées et des paroles qui sont étranges, mais rien n'est dangereux quand on pleure. J'ai donné de vos nouvelles à vos amis; je vous remercie, ma chère comtesse, de votre aimable distinction.

Le maréchal de Créqui assiége Dinan. On dit qu'il y a du désordre à Strasbourg, les uns veulent laisser passer l'empereur, les autres veulent tenir neur parole à M. de Turenne. Je n'ai point de nouvelle des guerriers. On m'a dit que le chevalier de Grignan avoit la lièvre tierce; vous en apprendrez des nouvelles par lui-même.

M. le cardinal de Retz prit le parti de se retirer à Commerci, dans la vue de payer sea dettes avant sa mort; il cut le bonheur d'y réussir.

645

115.

I la winse.

A Pares, vendredi 31 mai 1675.

e una reçu encore que votre première lettre; a sant, una tille, qu'elle vaut tout ce qu'on peut valut de me vois rien depuis votre absence, et je ne trouve personne qui ne m'en fasse souvenir; on ur en parle, et on a pitié de moi : n'est-ce pas sur ces pensees qu'il fant passer légérement? Passons done. Je fus hier chez madame de Verneuil, au retuir de Saint-Maur, où j'étois allée avec M. le cardinal (de Rets). Je trouvai à l'hôtel de Sully mademoische de Lannoy , mariée au petit-fils du vieux comte de Montrevel; la noce s'est faite là; jamais vous n'avez vu une mariée si drue, elle va droit à son ménage, et dit déjà mon mari; il avoit la fièvre, ce mari, et la devoit avoir le lendemain; il ne l'eut point. Fieubet dit : Voilà donc un remède pour la lièvre, mais dites-nous la dose. Mesdames de Castelnau, Louvigny, Sully, Fiesque, vous jugez bien ce que toutes ces belles me purent dire. Mes amies ont trop de soin de moi, j'en suis importunée; mais je ne perds aucun des moments dont je puis profiter pour voir notre cher cardinal. Voilà des lettres qui vous apprendront l'arrivée de M. le coadjuteur; je l'ai vu et embrassé ce matin, il doit ce soir conférer avec Son Éminence et d'Hacqueville, pour savoir la résolution qu'il doit prendre : il a été caché jusqu'ici.

Madame la duchesse a perdu mademoiselle d'Enghien, un de ses fils s'en va mourir encore, sa mère est malade, madame de Langeron abymée sous terre, M. le prince et M. le duc à la guerre, elle pleure toutes ces choses, à ce qu'on m'a dit. Je laisse à d'Hacqueville à vous parler de la guerre; et aux Grignan à vous parler de la maladie du chevalier: s'il revient ici, j'en aurai soin comme de mon fils. Je compte que vous êtes aujourd'hui

Adrienne-Philippe-Thérèse de Lannoy, qui avoit été fille d'honneur de la reine, épousa Jacques-Marie de La Baume Montrevel en 1675, et non en 1672, comme il est dit par méprise dans l'Histoire des grands officiers de la couronne sur la tranquille Saône : c'est ainsi que devroient être nos esprits ; mais le œur les debauche sans cesse : le mien est rempli de ma fille. Je vous ai mandé mon embarras : c'est de ne pouvoir détourner mon idée de vous , parce que toutes mes pensées sont de la même couleur.

A dix heures du soir.

Nous voici tous chez mon abbé. Le coadjuteur est aussi content ce soir qu'il étoit embarrasse ce matin : l'abbé de Grignan a si bien ménagé M. de Paris ', que le coadjuteur en sera reçu comme un député très agréable et très cher : le voilà donc ravi : il verra demain M. de Paris, et reprendra le nom de coadjuteur d'Arles, qu'il avoit quitté depuis vingt-quatre heures, pour se cacher sons celoi de l'abbé d'Aiguebère. Je ne plains que vous, ma fille. qui n'aurez point sa bonne compagnie; c'est un perte par-tout, et sur-tout en Provence. L'abbe croit que la fièvre du chevalier s'est rendue aser traitable pour le laisser poursuivre son chemm. D'Hacqueville dit que Dinan est rendu. Adieu, ma très chère; voici une compagnie où il ne manque que vons; vons y êtes tendrement aimée, mis n'en sauriez douter.

566.

A la même.

A Paris, mercredi 5 juin 1675.

Je n'ai reçu ancune de vos lettres depnis celle de Sens; et vous savez quelle envie je puis avon d'apprendre des nouvelles de votre santé et de cotre voyage; je suis très persuadée que vous m'avécrit; je ne me plains que des arrangements ou dérangements de la poste : selon notre calcul, voétes à Grignan, à moins qu'on ne vous ait retro les fêtes à Lyon. Enfin, ma fille, je vous ai par-tout; et il me semble que le Rhône n'a pmanqué au respect qu'il vous doit. J'ai ete à la avec Corbinelli : j'en suis revenue promptene pour ne pas perdre un moment de ceux que je employer encore à voir notre cardinal. La teach

François de Harlay, archevêque de Paris.

qu'il a pour vous, et la vieille amitié qu'il a pour moi, m'attachent très tendrement à lui : je le vois tous les soirs depuis buit heures jusqu'à dix ; il me semble qu'il est bien aise de m'avoir jusqu'à son concher : nous causons sans cesse de vous ; c'est un sujet qui nous mêne bien loin , et qui nous tient uniquement au cœur. Il veut venir ici; mais je ne puis plus souffrir cette maison où vous me manquez. M. le nonce lui manda hier que, par un courrier qu'il avoit reçu de Rome , il venoit d'apprendre sa nomination au cardinalat. Le pape ' a fait une promotion de ses créatures ; c'est ainsi qu'on l'appelle : les couronnes sont remises à cinq ou six années d'ici, et par consequent M. de Marseille\*. Le nonce dit Bonyouloir, qui courat lui faire un compliment, qu'il espéroit bien que présentement le pape ne reprendroit pas le chapeau de M. le cardinal de Retz, a qu'il s'en alloit men faire ses efforts pour en délourner Sa Sainteté , quand même elle le voudroit, poisqu'il a l'honneur d'être le camarade de M. de Retz. Voici done encore un cardinal, le cardinal Spada. Le nôtre s'en va mardi ; je crains ce jour , et je sens extrémement cette séparation et cette perte : son courage augmente à mesure que celui de ses amis diminue.

La duchesse de La Vallière 3 fit hier profession.

Malame de Villars m'avoit promis de m'y mener, et par un malentendu, nous crûmes n'avoir point de places. Il n'y avoit qu'à se présenter, quoique la macent dit qu'elle ne vouloit pas que la permission la ctendue; tant y a, Dien ne le voulut pas : matame de Villars en a été affligée. Elle fit donc cette action, cette belle et courageuse personne, comme lesse les autres de sa vie, d'une manière noble et amante : elle étoit d'une heanté qui surprit tout amonde; mais ce qui vous étonnera, c'est que le cranon de M. de Condom (Bossuet) ne fut point lesse divin qu'on l'espéroit. Le coadjuteur y étoit, a vous contera comme son affaire va bien à l'égard M. de l'aris et de M. de Saint-Paul 4; mais il

trouve l'ombre de M. de Toulon et l'esprit de M. de Marseille par-tout.

Madame de Coulanges part lundi avec Corbinelli; cela m'ôte ma compagnie : vous savez comme Corbinelli m'est bon, et de quelle sorte il entre dans mes sentiments. Je suis convaincue de son amitié, je sens son absence; mais, mon enfant, après vous avoir perdue, que peut-il m'arriver dont je doive me plaindre? Je ne m'en plains aussi que par rapport à vous, et comme étant un de ceux avec qui je trouve le plus de consolation; car il ne faut pas croire que ceux à qui je n'ose en parler autant que je voudrois me soieut aussi agréables que ceux qui sont dans mes sentiments. Il me semble que vous avez peur que je ne sois ridicule, et que je ne me répande excessivement sur ce sujet : non, non, ne craignez rien; je sais gouverner ce torrent : flezvous un peu à moi, et laissez la liberté de vous aimer jusqu'à ce qu'il ait plu à Dieu de vous ôter de mon cœur pour s'y mettre : c'est à lui seul que vons céderez cette place. Enfin, je me suis trouvée si uniquement occupée et remplie de vous, que mon cœur n'étant capable de nulle autre pensee, on m'a défendu de faire mes dévotions à la Pentecote; et c'est savoir le christianisme. Adieu, ma chère enfant, j'achèverai ma lettre ce soir.

Je reçois votre lettre de Mâcon. Je n'en suis pas encore à pouvoir lire ce qui me vient de vous, sans que la fontaine joue son jeu : tout est si tendre dans mon cœur, que, dès que je touche à la moindre chose, je n'en puis plus. Yous pouvez penser qu'avec cette belle disposition, je rencontre souvent des occasions ; mais ne craignez rien pour ma santé. je ne puis jamais oublier cette bouffée de philosophie que vous me vintes souffler ici la veille de votre départ ; j'en profite autant que je puis : mais j'ai une si grande habitude à être foible, que, malgré vos bonnes leçons, je succombe souvent. Vous aurez vu comme ce jour douloureux du départ de M. le cardinal n'est pas encore arrivé : il le sera quand vous recevrez cette lettre. Il est vrai que cela seul mériteroit d'ouvrir une source; mais, comme elle est ouverte pour vous, il ne fera qu'y puiser. Ce sera, en effet, un jour très douloureux pour moi; car je suis fort attachée à sa personne, à son mérite, à sa conversation, dont je jouis tant que je puis, et à toutes les amities qu'il me témoigne. Il est vrai que son ame est d'un ordre si superieur,

Clement X.

jues le 3 juin 1675.

loussaint de Forbin-Janson, évêque de Marsile, depuis évêque de Beauvais, ne fut cardinal en fevrier 1690, de la promotion d'Alexandre VIII. Elle 11 profession aux Carmélites de la rue Saint-

Lucas d'Aquin, évêque de Saint-Paul-trois-Cha-

qu'il ne falloit pas attendre de lui une fin toute commune, comme des autres hommes : quand on a pour règle de faire toujours ce qu'il y a de plus grand et de plus héroïque, on place sa retraite en son temps, et on laisse pleurer ses amis.

Que vous êtes plaisante, mon enfant, avec votre gazette à la main! quoi! sitôt, vous en faites vos délices! je croyois que vous attendriez au moins que vous enssiez passé cette chienne de Durance. Le dialogue du roi et de M. le prince me paroit plaisant : je crois qu'ici même vous l'auriez pris pour bon. Je recois une lettre du chevalier qui se porte bien; il est à l'armée, et n'a en que cinq accès de sièvre tierce; c'est une inquiétude de moins : mais sa lettre toute pleine d'amitié est d'un vrai Allemand; car il ne veux point du tout croire ce qu'on dit d'une retraite du cardinal de Retz : il me prie de lui dire la verité; je m'en vais la lui dire. Je ferai tous vos compliments; je suis fort assurce qu'ils seront très bien reçus; chacun se fait un honneur d'être dans votre souvenir : M. de Coulanges en étoit tout glorieux. Tous nos amis, nos amies, nos commensaux, me parlent de vous quand je les rencontre, et me prient de vous assurer de leur servitude. Le condjuteur vous contera les prospérités de son voyage; mais il ne se vantera pas d'avoir pensé être étouffé chez madame de Louvois par vingt femmes qui se sirent un jeu, et qui croyoient chacune être en droit de l'embrasser : cela fit une confusion, une oppression, une suffocation dont la pensée me fait étouffer, tout cela soutenu par les tons les plus hauts, et les paroles les plus répetées et les plus affectives qu'on puisse imaginer : madame de Coulanges coute fort plaisamment cette scène. Je vous souhaite à Grignan la compagnie que vous nommez. Mon fils se porte bien : il vous fait mille amitiés. M. de Grignan voudra bien que je l'embrasse, à présent qu'il n'est pas joccupé du tracas du bateau; je le vois bien d'ici arracher sa touffe

M. de Rochefort assiège Huy; la ville est rendue; le château résiste un peu. L'autre jour M. de Bagnols donnoit une fricassée à mesdames d'Heudicourt et de Sanzei et à Coulanges; c'étoit à la Maison rouge: ils entendent dans la chambre voisine cinq ou six voix éclatantes, des cris, des disrours éveilles, des propositions folles: M. de Coulanges veut voir qui c'est; il trouve madame Baillet, Madaillan, un

autre Pourceaugnac, la helle Angloise et Montalais : en même temps, voilà Montalais à genoux, qui prie humblement Coulanges de ne rien dire; il a si bien fait que tout Paris le sait, et que Montalais se désespère qu'on sache l'usage qu'elle fait de sa précieuse Angloise. Je finis, ma très chère, pour ne pas vous accabler. Hélas! quel changement de n'avoir plus d'autre plaisir que de recevoir de vos lettres, après avoir eu si long-temps celui de vous voir en corps et en ame! je ne me reproche pas an moins de ne l'avoir pas senti.

#### Madame DE COLLANGES.

On ne regrette plus que les gens que l'on hait ; je le sais depuis que vous êtes partie : on ne suit que les gens que l'on hait ; je pars samedi pour marcher sur vos pas , et je ne serai contente de mon voyage que quand j'aurai fait quelque trajet sur le Rhône. J'ai été aujourd'hui à Saint-Cloud; on m'y a parlede vous , et j'en ai été fort aise, car ma haine pour vous ressemble si fort à de l'amitié , que je m'y mequents toujours. Je suis très humble servante de M. de Grignan.

367.

A la même.

A Paris, vendredi 7 juin 10%

Enfin , ma fille , me voilà réduite à faire mes de lices de vos lettres : il est vrai qu'elles sont d'un grand prix; mais quand je songe que c'etou vous même que j'avois, et que j'ai eue quinze mos de suite, je ne puis retourner sur ce passe um av grande tendresse et une grande douleur. Il y a de gens qui m'ont voulu faire croire que l'excès de ma amitié vous incommodoit; que cette grande alles tion à vouloir découvrir vos volontes, qui tout w turellement devenoient les miennes, vous fai-ul assurément une grande sadeur et un grand de môt Je ne sais, ma chère enfant, si cela est vrai; coque je puis vous dire, c'est qu'assurément je n'ai pe eu dessein de vous donner cette sorte de peute. J'il un peu suivi mon inclination, je l'avoue, ct je von ai vue autant que je l'ai pu , parceque je n'ai pas eu assez de pouvoir sur moi pour me retrancher a

plaisir; mais je ne erois point vons avoir été peante. Entin , ma fille , aimez au moins la confiance que j'ai en vous, et croyez qu'on ne peut jamais etre plus denuée ni plus touchée que je le sois en votre absence. La Providence m'a traitée bien rudement, et je me trouve fort à plaindre de n'en savoir pas faire mon salut. Vous me dites des merveilles de la conduite qu'il faut avoir pour se gouverner dans ces occasions; j'écoute vos leçons, et je tache d'en profiter. Je suis dans le train de mes amies, je vais, je viens; mais quand je puis parler de vous, je suis contente, et quelques larmes me sont un soulagement non pareil. Je sais les lieux où je puis me donner cette liberté ; vous jugez bien que vons ayant vue par-tout, il m'est difficile, dans ces commencements, de n'être pas sensible à mille choses que je trouve en mon chemin. Je vis hier les Villars, dont vous êtes révérée; nous étions en volitude aux Toileries ; j'avois dlué chez M. le caromal, ou je trouvai bien mauvais de ne vous voir pas. J'y causai avec l'abbé de Saint-Mihel, à qui nous dannous, ce me semble, comme en dépôt, la peronne de Son Eminence; il me parut un fort honnete homme, un esprit droit et tout plein de raison, qui a de la passion pour lui, qui le gouvernera nême sur sa santé, et l'empêchera bien de prendre le feu trop chaud sur la penitence. Ils partirent uardi ; et ce sera encore un jour douloureux pour woi, quoiqu'il ne puisse être comparé à celui de Fontainebleau. Songez, ma fille, qu'il y a déjà cumze jours, et qu'ils vont enfin, de quelque mawere qu'on les passe. Tous ceux que yous m'avez connect apprendront votre souvenir avec bien de b jose ; j'en suis mieux reçue. Je verrai ce soir notre cantinal; il veut bien que je passe une heure ou deux chez lui les soirs avant qu'il se couche, et que je podite ainsi du peu de temps qui me reste. Corbiwells étoit ici quand j'ai reçu votre lettre; il a pris braueriup de purt au plaisir que vous avez eu de confombre un jésuite : il vondroit bien avoir été le temoin de votre victoire. Madame de La Troche a ete charmée de ce que vous dites pour elle. Soyez en rejus de ma santé, ma chère enfant, je sais que vino n'entendez pas de raillerie là-dessus. Le chevaller de Grignan est parfaitement guéri. Je m'en vais envoyer votre lettre chez M. de Turenne. Nos frère sont à Saint-Germain ; j'ai envie de vous envoyer la lettre de La Garde; vous y verrez en gros

la vie qu'on fait à la cour. Le roi a fait ses dévotions à la Pentecôte : malame de Montespan les a faites de son côté; sa vie est exemplaire; elle est très occupée de ses ouvriers, et va à Saint-Cloud, où elle joue au hoca.

A propos, les cheveux me dressèrent l'autre jour à la tête, quand le coadjuteur me dit qu'en allant à Aix il y avoit trouvé M. de Grignan jouant au hoca ; quelle fureur! Au nom de Dieu, ne le souffrez point; il faut que ce soit là une de ces choses que vous devez obtenir, si l'on vous aime. J'espère que Pauline se porte bien, puisque vous ne m'en parlez point ; aimez-la pour l'amour de son parrain ( M. de La Garde ). Madame de Coulanges a si bien gouverné la princesse d'Harcourt, que c'est elle qui vous fait mille excuses de ne s'être pas trouvée chez elle quand vous allates lui dire adieu : je vous conseille de ne la point chicaner là-dessus. Ce que vous dites des arbres qui changent est admirable; la persévérance de ceux de Provence est triste et ennuyeuse '; il vant mieux reverdir que d'être toujours vert. Corbinelli dit qu'il n'y a que Dicu qui doive être inmuable; toute autre immutabilité est une imperfection; il étoit bien en train de discourir aujourd'hui. Madame de La Troche et le prieur de Livry etoient ici : il s'est bien diverti à leur prouver tous les attributs de la Divinité. Adieu, ma très-aimable, je vons embrasse; mais quand pourrai-je vous embrasser de plus près? La vie est si courte; ah! voilà sur quoi il ne faut pas s'arrèter : c'est maintenant vos lettres que j'attends avec impatience.

568.

A la même.

A Paris, mercredi 12 juin 1675.

Je fus hier assez heureuse pour aller me promener avec Son Éminence tête à tête au bois de Vincennes: il trouva que l'air me seroit bon; il n'étoit pas trop accablé d'affaires: nous fûmes quatre heures ensemble; je crois en avoir bien profité; du moins les chapitres que nous traitâmes n'étoient pas in-

On voit en Provence plusieurs aortes d'arbres qui ne se dépouillent jamais de leurs feuilles, lesquelles demeurent vertes toute l'année; tels sont l'otivier, l'oranger, les chênes-verts, les lauriers, etc.

qu'il ne ! ... nunc want the state of the state nom o pleare. granand la tenarliève de 8001 6 gaz-- triste. √\*\*e2=VallS de 6 . appareux ... samer le 1. · ....: il em-. . 👡 z zwiame de a ander; et puis . . ... we de dix mille .. . . . a va je ne sais -wer fort bon qu'il se ..... noselle de Rouvroi ; 🗻 🧠 ie souffrirai pas. Sa 👾 . 🐱 du'il revienne épouser . ு அடி wur jamais, et qu'il en-😞 .. 🕠 🦂 charge , faute de quoi elle souve est si complétement ridi-. Valtier, qu'on croit que c'est me consentir le père. Le roi avoit 👡 👉 saiser un brevet de retenue-de cent ..... aw pension de six mille francs en fa-. . . ...  $\omega_{S^{C}}$ . Vous voyez donc que ces brevets . . . . . . . . . . quelquefois.

Les des soir avec madame de Sanzei et l'acceptance; je vis entrer Vassé; nous crûmes entre vassé; nous crûmes entre vassé; nous crûmes entre son esprit; c'étoit son corps très-malément entre de mille entre de mille entre de la companient. J'ai regret aux trois semaines que expensivez passer avec M. le cardinal de Retz, qui expensivez passer avec M. le cardinal de Retz, qui expensivez passer avec M. le cardinal de Retz, qui expensivez passer avec M. le cardinal de Retz, qui expensivez passer avec M. le cardinal de Retz, qui expensivez passer avec M. le due a encore persun un tils? Ce sont deux enfants en huit jours.

de reçois votre lettre de Grignan du 5; elle un ou l'inquiétude de votre santé. Vous dites une chose hien vraie, et que je sens à merveilles, c'est que les jours qu'on n'attend point de lettres ne sont employés [qu'à attendre ceux qu'on en reçoit. Il y a certain degré dans l'amitié où l'on sent toutes les mêmes choses; mais vous souhaitez de vous promettre; vous ne voulez point qu'ils vous servent, qu'ils sollicitent, qu'ils s'intéressent pour vous; je vous l'avoir déjà dit, il n'est pas possible de

vous accorder avec eux; car il se rencontre malheureusement que leur fantaisie, c'est justement de faire toutes ces choses : mais comme il est plus établi que ce sont nos amis qui nous servent, que de vouloir que ce soient nos seules ennemis, je crois, ma chère fille, que vous ne gagnerez pas ce procès-là, et que nous demeurerons en possession de vous témoigner notre amitié toutes les fois que nous le pourrons, comme on l'a toujours observé depuis la création du monde, c'est-à-dire depuis qu'il y a de la tendresse. Vous m'avez fait plaisir de me parler de mes petits-enfants; je crois que vous vous divertirez à voir débrouiller leur petite raison. Je souhaite fort que vous n'alliez point à Aix, vous serez bien plus en repos à Grignan, et vous y ferez revenir plus tôt M. de Grignan; obtenez encore cette petite absence de sa tendresse, et tâchez de faire venir M. l'archevêque passer les chaleurs avec vous; vous n'en serez point incommodés avec le secours de votre bise. J'attends une grande lettre de M. de Grignan; est-il possible qu'il trouve les jours trop courts pour m'écrire. et que je les trouve, moi, d'une longueur qui pourroit faire entreprendre un bâtiment, en le commençant un peu matin.

Madame de Montespan continue le sien, elle s'amuse fort à ses ouvriers; Monsieura la voit survent: elle va à Saint-Cloud jouer à l'ombre; il y a des dames qui la vont voir à Clagny: madame de Fontevrauld, qui y doit passer quelques jours, venoit dans la joie de voir son père qu'elle aime; elle pensa mourir de douleur de le trouver sansporvoir prononcer une parole, tont assoupi, tout pri à retomber dans l'état où il a été; cette vue l'a fait mourir. L'abbé Tètu la gouverne fort; j'admire le soin qu'a la Providence de son amusement; quand l'une (madame de Coulanges) s'en va à Lyon, il en vient une autre d'Anjou.

On dit chez M. Colbert et chez le maréchalde Villeroi, que M. de Montécuculii a repassé humblement le Rhin; que M. de Turenne, par un exolo de civilité, l'a reconduit, et a passé la rivière après

Gabriel de Rochechouart, duc de Mortemat, pair de France, premier gentilhomme de la chambre du roi, gouverneur de Paris, mourut le 26 decembre 1675.

<sup>\*</sup> Général de l'armée impériale, et l'un des ples grands capitaines de son siècle.

t tête tourne à nos pauvres ennemis; la vue de Turenne les renverse. Huy n'est pas enris. Je fais mon paquet chez M. le cardinal : peu la goutte, j'espère que cela l'arrêtera, s plains de n'avoir pas eu le plaisir de le voir qu'il a été ici.

nous assure que l'Iny est pris du 5 au 6, sans reonne ait été tué. La reine alla hier faire in à Trianon; elle descendit à l'église, puis ny, où elle prit madame de Montespan dans rosse, et la mena à Trianon avec elle.

569.

A la même.

A Paris, vendredi 14 juin 1075.

au lien d'after dans votre chambre, que je otretiens, ma chère enfant; quand je suis nalbeureuse pour ne vous avoir plus, ma tion toute naturelle, c'est de vous écrire, poir de vos lettres, de parler de vous, et de elques pas pour vos affaires. Je passai hier Uner avec notre cardinal : vous ne sauriez deviner de quoi nous parlons quand nous ensemble. Je recommence toujours à vous s vous ne pouvez trop l'aimer, et que je ave heureuse d'avoir renouvele si solideute l'inclination et la tendresse naturelle it dėja pour vous. Mandez-moi comment s portez de l'air de Grignan, s'il vous a n devorce, et de quelle façon je me dois der votre jolie personne. Votre portrait est mble, mais beaucoup moins que vous, upter qu'il ne parle point. Pour moi, n'en int en peine, ma règle présentement est reglée; je n'en suis point malade. Je dine nt; je suis chez moi jusqu'à cinq ou six je vais le soir, quand je n'ai point d'affaiquelqu'une de mes amies; je me prode les quartiers; mais je fais tout céder d'être avec notre cardinal : je ne perds les heures qu'il me peut donner, et il m'en ucoup; j'en sentirai mienx son départ et nce: il n'importe; je ne songe jamais à per; après vous avoir quittée je n'ai plus

rien à craindre : j'irois un peu à Livry saus lui et sans vos affaires, mais je meta les choses au rang qu'elles doivent être, et ces deux choses sont bien au-dessus de mes fantaisies.

La reme fut voir madame de Montespan à Clagny, le jour que je vous avois dit qu'elle l'avoit prise en passant; elle monta dans sa chambre, où elle fut une demi-heure; elle alla dans celle de M. du Vexin qui etoit un peu malade, et puis emmena madame de Montespan à Trianon, comme je vous l'avois mande. Il y a des dames qui ont cté à Clagny; elle trouvèrent la belle si occupée des ouvrages et des enchantements que l'on fait pour elle, que pour moi je me représente Didon qui fait bâtir Carthage : la suite de cette histoire ne se ressemblera pas. M. de La Rochefoucauld et madame de La Fayette m'ont fort price de vous faire leurs compliments: nous craignons bien que vous n'ayez tout du long madame la grande duchesse '. On lui prépare ici une prison à Montmartre, dont elle seroit effrayée, si elle n'espéroit point de la faire changer; c'est à quoi elle sera attrapce : ils sont ravis en Toscaue d'en être defaits. Madame de Sully est partie, Paris devient fort désert ; je voudrois déjà en être dehors. Je dinai hier avec le coadjuteur chez M. le cardinal; je le chargeai de vous faire l'Histoire ecclésiastique. M. Joli (l'évéque d'Agen) prècha à l'ouverture (de l'assemblée du clerge); mais comme il ne se servit que d'un vieux évangile, et qu'il ne dit que de vieilles vérités, son sermon parut vieux. Il y auroit de belles choses à dire sur cet article.

La reine a dine aujourd'hui aux Carmélites du Bouloi, avec madame de Montespan et madame de Fontevrauld: vous verrez de quelle manière se tournera cette amitié. On dit que M. de Turenne reconduit les ennemis jusque dans leur logis; il est assez avant dans leur pays. Vous recevrez un si gros paquet de d'Hacqueville, que c'est se moquer que de vouloir vous apprendre quelque chose aujourd'hui. J'ai le cœur bien presse de notre cardinal; je le vois souvent et long-temps: ce redoublement d'amitié et de commerce augmente ma tristesse; il sort d'iei, et s'en va demain. Je

<sup>&#</sup>x27; Marguerite-Louise d'Orléans, fille de Gaston de France, et de Marguerite de Lorraine, sa seconde femme.

dignes de lui. C'est ma viperds en le perdant: et vous aussi, quani dresse qu'il a pour m'accabler.

Madame de Co: mais fort satisfai l'affaire de M. de de mademoisel! contrat de maprunte avec c Rouvroi sur tout d'un ce écus à mar! , après l'adieu où. Le roi a qui ne peut moque de mvois faire un mais de hier an cardi-Majeste min. à quatre lieues la belle le trouvai au milieu ورود voie la \_\_\_ :eur contenance triste sera i yeux; et quand je vis cole , , jamueté , mais avec sa bonté un i 🚅 🖦 , j'eus peine à soutenir do , ilmer nous allames causer dans mi buis du monde ; nous y fûmes 10 dans plusieurs sortes de converi tendres, si obligeantes, et pour برامية moi, que j'en suis pénétrée; et je mon enfant, que vous ne rop l'aimer ni l'honorer. Madame de Bestherin arriva de Paris, et, avec tous les qui étoient restés au logis, elle vint nous : couver dans ce bois. Je voulus m'en retourner à pais: ils m'arrétèrent à coucher sans beaucoup de prine : j'ai mal dormi : le matin , j'ai embrassé notre cher cardinal avec beaucoup de larmes, et sans pouvoir dire un mot aux autres. Je suis revenue tristement ici, où je ne puis me remettre encore de cette séparation; elle a trouvé la fonmaine assez en train; mais, en vérité, elle l'auroit

ouverte, quand elle auroit été fermée. Celle de

madame de Savoie doit ouvrir tous ses robinets.

N'étes-vous pas bien étonnée de cette mort du

duc de Savoie (Charles-Emmanuel), si prompte et

L'a fidélité de la poste est des prélats donnent qua mille livres, c'est une foi maire de la manière dont on aures est admirable; M. le coadjute maira compte. J'ai trouvé fort plaisant dites de Lannoy', et de ce que l'on de le nom d'établissement. Je dirai à m Villars et de Vins votre souvenir : c'est nommé dans mes lettres.

ير. من يستعملو عدد ؟ Je sni

Il y a eu quelques petites tranchées en il y a eu même à Rennes une colique M. de Chaulnes voulut par sa présence peuple; il fut repoussé chez lui à coups il faut avouer que cela est bien insolent personne mande à sa sœur qu'elle voué Sully, et qu'elle meurt de peur tous les je savez bien ce qu'elle cherche en Bretagn

savez bien ce qu'elle cherche en Bretagi M. le duc fait le siège de Limbourg. M est demeuré auprès du roi; vous pouve son horrible inquiétude. Je ne crois par fils soit à ce siège, non plus qu'à celui e vous embrasse mille fois : j'attends touje lettres; mais des vôtres, mon enfant, pt dire avec quelle impatience ! je trouve co et peut-être plus que vous, qu'il y a ordinaire à l'autre : ce temps , qui me fi quefois de courir si vite, s'arrête tout cou vous dites, et enfin, nous ne sommes ja tents. Je ne puis encore m'accoutumer ; point voir, ni trouver, ni rencontrer, ni je suis accablée de votre absence , et je ne bien détourner mes idées. Notre cardinal roit un peu effacée, mais vous êtes telleme à notre commerce, qu'après y avoir bier il se trouve que c'est vous qui me le rende: ainsi je profite mal de votre philosophie ravie que vous vous sentiez aussi de la humaine.

Voilà un portrait qui s'est fait brusquer le cardinal : celui qui l'a fait n'est point so ami; il n'a nul dessein que le cardinal le que cet écrit courre; il n'a point prétendu le portrait m'a paru très bon par toutes ces

Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours, du-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Madame de Montrevel.

pl'envoie et vous prie de n'en donner aucune On est si lasse de louanges en face, qu'il y agoût à pouvoir être assuré que l'on n'a eu sein de faire plaisir, et que voilà ce qu'on and ou dit la vérité toute nue, toute naive, cad des nouvelles de Limbourg et d'Alle-, cela tient tout le monde en inquiétude, ma chère fille, votre portrait est aimable, on de l'embrasser, tant il sort bien de la toile : pe de quoi je fais mon bonheur présentement.

it de M. le cardinal DE RETZ', par M. le duc de La Rochefoucauld.

nd de Gondi, cardinal de Retz, a beaucoup intion, d'étendue d'esprit, et plus d'ostenque de vraie grandeur de courage. Il a une pire extraordinaire, plus de force que de podans ses paroles , l'humeur facile , de la de et de la foiblesse à souffrir les plaintes et proches de ses amis ; peu de piété, quelques onces de religion. Il parolt ambitieux sans la vanité, et ceux qui l'ont conduit, lui n entreprendre de grandes choses, presque opposées à sa profession; il a suscité les rands désordres de l'état, sans avoir un desruné de s'en prévaloir ; et , bien loin de se er ennemi du cardinal Mazarin pour occuplace, il n'a pensé qu'à lui paroltre redoqet à se flatter de la fausse vanité de lui être Li a su néanmoins profiter avec habileté lbeurs publics pour se faire cardinal; il a n sa prison avec fermeté, et n'a dû sa liqu'à sa hardiesse. La paresse l'a soutenu loise durant plusieurs années dans l'obscuune vie errante et cachée; il a conservé reché de Paris contre la puissance du carla zarin; mais, après la mort de ce ministre, est démis, sans connoltre ce qu'il faisoit et retuire cette conjoncture pour ménager les de ses amis et les siens propres. Il est en-

loc ce portrait n'a été imprimé ni dans la les peintures, ni dans les Mémoires de Marie, où sont insérés la plupart des porfurent faits dans ce temps-là, on a précedui-ci seroit vu avec d'autant plus de qu'il est fait de main de maitre.

» est l'oisiveté ; il travaille néammoins avec activité » dans les affaires qui le pressent, et il se repose » avec nonchalance, quand elles sont finies. Il a » une grande présence d'esprit, et il sait tellement v tourner à son avantage les occasions que la for-» tune lui offre, qu'il semble qu'il les ait prevues » et désirées. Il aime à raconter ; il veut éblouir indifférenment tous ceux qui l'écoutent par des » aventures extraordinaires, et souvent son imagi-» nation lui fournit plus que sa mémoire. Il est faux » dans la plupart de ses qualités, et ce qui a le plus » contribué à sa réputation est de savoir donner » un beau jour à ses defants. Il est insensible à la » haine et à l'amitié, quelques soins qu'il ait pris » de paroltre occupé de l'une ou de l'autre. Il est » incapable d'envie et d'avarice, soit par vertu, » soit par inapplication. Il a plus emprunte de ses » amis , qu'un particulier ne pouvoit espérer de leur » pouvoir rendre; il a senti de la vanité à trouver » tant de crédit, et à entrepreudre de s'acquitter. » Il n'a point de goût ni de delicatesse; il s'amuse » à tout, et ne se plaît à rien; il évite avec adresse » de laisser pénétrer qu'il n'a qu'une légère con-» noissance de toutes choses. La retraite qu'il vient » de faire est la plus éclatante et la plus fausse ac-» tion de sa vie; c'est un sacrifice qu'il fait à son » orgueil: sous prétexte de devotion, il quitte la » cour, où il ne peut s'attacher, et il s'éloigne du » monde qui s'eloigne de lui. »

n tré dans divers conclaves, et sa conduite a tou-

» jours augmenté sa réputation. Sa pente naturelle

# 371.

#### A la même.

A Paris, vendredi au soir 21 juin 1675.

Je suis triste, ma chère enfant, de n'avoir point eu de vos nouvelles cette semaine, que je ne sais à qui m'en prendre; du moins, sais-je bien que ce n'est pas à vous, car je suis fort assurée que vous m'avez écrit. Je crains mon voyage de Bretagne, à cause du dérangement que cela fera à notre commerce. J'achève ici vos deux affaires, et puis je m'en irai, par la raison que je veux revenir, et que je ne puis revenir, si je ne pars.

Le siège de Limbourg se continue : on tremble en attendant des nouvelles, et du côté de M. de Turenne aussi, on dit qu'il est à portée de se battre avec ce Montéenculli ; j'espère toujours qu'il n'arrivera rien, parcequ'on attend trop de choses : enfin il faut tout abandonner à la Providence. Mon fils n'est point à Limbourg, mais je ne laisse pas d'y prendre intérêt. Au reste, ma fille, sachez-moi gré, si vous voulez; mais je me fis saigner hier du pied dans la vue de vous plaire; j'ai voulu faire cette provision pour mon voyage, et j'avois aussi le cour un peu serré de toute la tristesse que j'ai eue depuis deux mois; j'ai cru que cette precaution etoit bonne. J'ai en tout le jour bien du monde, et je suis si fatiguée d'avoir été au lit, que j'en suis brisee; la plaisanterie, c'étoit d'admirer la mauvaise grace que j'avois; mademoiselle de Méri en pâmoit de rire. Voilà une lettre de mon fils; il mande que le fossé et la demi-lune sont pris à Limbourg; que le mineur est attaché au bastion; qu'il y a eu plusieurs officiers et soldats tués et blessés, et que M. de La Marck a fait des merveilles!. Je suis entièrement à vous, ma très chère et très ai-

572.

A la même.

A Paris, mercredi 26 juin 1675.

J'ai reçu deux ordinaires à-la-fois, ma très chère Comtesse; je me doutois bien que vous m'aviez cerit: vous ètes d'un commerce admirable, et votre amitié est accompagnée de secours humains qui la rendent delicieuse, et que le coadjuteur meprise. Quand les lettres de Provence arrivent, c'est une joie parmi tous ceux qui m'aiment, comme c'est une tristesse, quand je suis long-temps sans en avoir: tire vos lettres et vous écrire, c'est la première affaire de ma vie : tout fait place à ce commerce: aimer comme je vous aime fait trouver frivoles toutes les autres amities. Quoique le coadjuteur méprise tous ces sentiments, je lui ai dit de vos nouvelles; il a diné avec moi, et nous causâmes fort de

vous. Pour ce qui est de vous écrire, soyez assurez que je n'y manque point deux fois la semaine; et si l'on pouvoit doubler, j'y serois tout aussi ponctuelle; mais ponctuelle par le plaisir que j'y prends, et non point pour l'avoir promis.

Madame du Pui-du-Fou m'est venne voir ; j'avois oublié qu'elle étoit veuve, son habillement me parut une mascarade. On doute fort ici du depart de madame de Toscane : votre guignon la decidera. Il est vrai , ma fille , que nons sommes bien voisines en comparaison d'Aix et des Rochers; cet excès d'eloignement me fait plus de peine qu'à vous : helas nous voilà tous cruellement séparés, comme nous le prevoyions cet hiver avec douleur, lorsque nous ctions si près les uns des autres : c'est ce qu'il y a de plus cruel dans la vie. Notre cardinal sera demanta Châlons : il m'a écrit très tendrement. Au reste, ma tille, dispensez-moi de retourner misérablement sur cette cassolette; il n'y a rien de noble a cette vision de générosité; je crois n'avoir pas l'ame trop interessee, et j'en ai fait des preuves; mais je peuve qu'il y a des occasions où c'est une rudesse et une ingratitude de refuser : que manque-t-il à M. k cardinal pour être en droit de vous faire un tel present? à qui voulez-vous qu'il envoie cette bagatele! il a donné sa vaisselle à ses créanciers; s'il y ajonte ce bijou, il en aura bien cent écus; c'est une cu riosité, c'est un souvenir, c'est de quoi parer ou cabinet : on recoit tout simplement avec tember et respect ces sortes de présents; et, comme il de soit cet hiver, il est au-dessous du magnantue de les refuser; c'est les estimer trop que d'y faire tait d'attention. En un mot, ma bonne, je ne lui duneral point ce chagrin : pouvez-vous comprende le plaisir qu'il a à vous donner cette légère mange de son amitie, sans être honteuse de vouloir gue sièrement l'en empêcher? Savez-vous men que l'excès de cette sorte de gloire est un defaut que n'est pas estimable. Vous me dites que si je m priois de quelque chose , je serois bien aise que 🚾 le fissiez : je le crois , mais je suis bien assurce 📭 si vous le désappronviez, et si vous me dister u sentiments, comme je vous dis les miens, vous te feriez changer à l'instant , et je me rendrois sancte lancer à votre pensee. Si je tiens ferme dans un opinion, c'est parceque assurement la raison es de mon côté ; j'en fais juge qui vous voudrez . 👊 n'avez qu'à nommer ; en attendant , je ne parient

<sup>1</sup> Limbourg capitulate 20 juin 1675.

car je croirois vous faire tort. En tout cas, M. de Grignan que M. le cardinal la donne. s qu'elle est partie de Commerci; je la rel dans le ballot avec votre ouvrage.

padjuteur a bien ri des camaseux de peinture ns comparez à l'histoire de France en ma-. Il a trouvé bien plaisant aussi tout ce que tes de lui et de l'agent (du clergé). Vous ne pas l'agrément de vos lettres, il n'y a rien it un tour surprenant. Nous avons bien comtre réponse au capucin : Mon père, qu'il fait l'et nous ne trouvons pas que de l'humeur us êtes , vous puissiez jamais aller à confesse ; nt aller parler à come ouvert à des gens in-? c'est bien tout ce que vous pouvez faire à Meurs amis : nous entendions d'ici votre rémais nous cussions en besoin de vous-même endre cette conversation plus agreable. Je mercie, ma fille, de la peine que vous prevous défendre si bien d'avoir jamais été opde mon amitié : il n'étoit pas besoin d'une tion si obligeante; je crois de votre tendresse oi tout ce que vous pouvez souhaiter que use : cette persuasion fait le bonheur de ma ous expliquez très bien aussi cette volonté ne pouvois deviner, parceque vous ne voun : je devrois vous connoître ; et sur cet arferai encore mieux que je n'ai fait, parcey a qu'à s'entendre. Quand mon bonbeur donnera à moi , croyez , ma bonne , que vous ncore plus contente de moi mille fois que l'êtes : plût à Dieu que nous fussions déjà e de voir le jour où nous pourrons nous em-

rouvez qu'on lui fait trop d'honneur de la pouvez qu'on lui fait qu'elle remplisse tout le cœur tre condamnable; et, quoi que ce puisse être us occupe de cette sorte, c'est plus qu'il n'en ur n'être pas en état de communier. Vous que l'affaire du syudic m'avoit mise hors de t; entin c'est une pitié que d'être si vive : il cher de calmer et de possèder un peu son te n'en serai pas moins à vous, et j'en serai plus à moi-même. Corbinelli me prioit fort

d'entrer dans ce sentiment : il est vrai que son absence me donne une augmentation de chagrin; il m'aime fort, je l'aime aussi; il m'est bon à tont ce que je veux, mais il faut que je sois déunée de tout pendant mon voyage de Bretagne; j'ai tant de raisons, pour y aller, que je ne puis pas y mettre la moindre incertitude.

Gardez-vous bien de faire raser le petit marquis; j'ai consulté les habiles; c'est le moyen d'ébranler son petit cerveau, de lui faire avoir des fluxions, des maux d'yeux, des petites dents noires; enfin il n'est point assez fort; faites couper ses cheveux fort courts aux ciseaux, voilà tout ce que vous pouvez faire présentement.

Le cuisinier de M. le cardinal de Retz ne le quitte point, ni son officier : c'est une chose héroigne que les sentiments de ces gens-là; ils préfèrent l'honneur de ne le point quitter aux meilleures conditions de la cour ; on ne peut les entendre sans admirer leur affection. Le pauvre Peau a mieux fait encore, il est mort : il tomba malade la veille du départ de Son Eminence, et, beaucoup de saisissement avec une grosse sièvre l'a emporté en neuf jours : je l'ai vu, et, quoique je ne puisse entrer dans cette maison sans douleur, les domestiques qui y étoient encore m'y faisoient passer pour les admirer. D'Hacqueville revint hier au soir : je n'ai pu le revoir sans beaucoup d'émotion ; les trois fidèles amis du cardinal l'ont quitté à Jouare : je crains et souhaite de voir les deux autres. Son Eminence m'a écrit pour me dire encore un adieu; je le prie de ne me point ôter l'espérance de le revoir ; je suis extrêmement touchée de sa retraite : je vous manderai comme il s'y trouvera; il nous parott que son courage est infini : nous vondrions bien qu'il fût soutenu d'une grace victorieuse.

Je dirai vos douceurs à madame du Plessis: on les estime si fort que pendant que vous êtes dans le faubourg, je vous conseille d'aller un peu plus loin. Je me porte fort bien de ma saignée du pied; je partirai pour la Bretagne quand j'aurai fini vos affaires ici: je ne pourrois pas y vivre en repos sans cela. Je suisde votre avis sur ce que dit *Philomèle*: mais quand on ne sauroit trouver de lieu qui ne fasse souvenir, ou qu'on porte si vivement le souvenir avec soi, on est à plaindre. Je suis persuadée que notre cardinal ne nous oubliera de long-temps. Il y a des endroits dans vos lettres si aimables et si

373.

À la même.

A Paris , vendredi 28 juin 1675.

Madame de Vins me parut hier fort tendre pour yons, ma fille, c'est-à-dire à sa mode; mais sa mode est bonne: il ne me parut aucun interligne à tout ce qu'elle disoit.

Li n'y a point de nouvelles. Le bonheur du roi a fait passer la Meuse au duc de Lorraine et au prince d'Orange. M. de Turenne a ses coudées franches; de sorte que nous ne sommes plus pressés d'aucua endroit. Je crois que vous l'êtes un peu de la Tescane: elle doit être passée présentement.

Je suis ravie que vous aimiez mes lettres : je ne pense point qu'elles soient aussi agréables que vous le dites ; mais il est vrai que pour *figées* , elles ne le sont pas. Notre bon cardinal est dans sa solitude; son départ m'a donné de la tristesse et m'a fait souvenir du vôtre. Il y a long-temps que j'ai remarqué nos cruelles séparations aux quatre coin de la terre. Il fait un froid horrible : nous nous chauffons, et vous aussi, ce qui est bien plus grande merveille. Vous jugez très-bien de Quantors: il elle peut ne point reprendre ses vieilles brisés, elle poussera son autorité et sa grandeur au-dell des nues; mais il faudroit qu'elle se mit en étal d'être aimée toute l'année, sans scrupule : en atterdant, sa maison est pleine de toute la cour; les isites se font alternativement, et la considération est sans bornes. Ne vous mettez point en peine de mon voyage de Bretague; vous êtes trop bonne d trop appliquée à ma santé : je ne veux point de la belle Mousse; l'ennui des autres me pèse plus 🗯 le mien. Je n'ai pas le temps d'aller à Livry : j'æ pédie vos affaires dout j'ai fait un vœu. Je dizi toutes vos douceurs à madame de Villars et à 🖦 dame de La Fayette : cette dernière est toujous avec sa petite fièvre. Adieu, ma très-chère enfant, je suis entièrement à vous.

Le siège de Limbourg se continue en attendant des nouvelles renne aussi, on dit qui avec ce Montécuculli rivera rien, parcequi fin il faut tout aba fils n'est point à 1 d'y prendre intégré, si vous vo pied dans la cette provisi le cœur un eue denui tion étoit a sees, il cal gueri. Je crains ्रवंद नेपां ने के et ie su ul. à farce de l'honobriséc roi et de ceux . ris not will a little , sarsi sucut repos que je vaise pân Je vous plains bien ma l'intérêt que je prends Mon Dieu! ma honne, bο was the state of the same and the le P

And arai que je l'ai vu fort possédé de posset de product de grand volume son ami-North News Paré ses deltes : ce sentiment me on the state of th comme il y a deux ans à méditer sur municr dont vous refuserez ses bienfaits, je man chère enfant, qu'il ne faut point prende si loin : Dieu nous le conserve, la grace d'être en état de lui faire en-Land resolutions, il est fort inutile entre-ci et a es'en inquieter : et pour la cassolette, comme long-temps qu'il ne m'en a parlé , j'aurois

point ce qu'il a ordonné là-dessus. u de Turenne est très-bien posté; son armée siest point battue, comme on disoit : tout le manie se porte bien , et en Flandre et en Allemague. La petite madame de Saint-Valleri, si belle et a la petite-vérole très cruellement.

are comme dans le Bocace, si, sous prétexte

h refuer, je l'en avois fait ressouvenir : je ne

. M. le duc venoit de perdre deux de ses enfants à peu de jours l'un de l'autre.

La grande duchesse.

<sup>\*</sup> Madame de Montespan est également désignée dans ces lettres par les chiffres de Quanto et de Quantova.

374.

A la même.

A Paris, mercredi 3 juillet 1675.

à fille, que je m'accontume peu à l'ai quelquesois de si cruels moconsidère comme nous voilà platuis respirer; et, quelque soin que
corner cette idée, elle revient toude pardon à votre philosophie de
int de faiblesse; mais, une fois enyez point sachée que je me donne
de vous dire ce que je soussre si
i rien dire à personne. Il est vrai
nous va encore éloigner; c'est une
que nous voulions nous aller jeter
iner, et laisser toute la France enDicu nous bénisse!

a deux jours, une lettre de M. le A la veille d'entrer dans sa soliu'elle ne lui ôtera de long-temps pour vous: je suis plus que satisparticulier, de celle qu'il me té-

nser de votre autorité pour faire ne à votre fils : je crois que vous Ce n'est pas un rôle qui vous coneelui du commandement; mais use que votre enfant ne vous ait fer une médecine; votre exemple raisonnements. Je songe à votre vient-il comme il vous contrefaivie que ce petit marquis soit guéri : rez du pouvoir que vous avez sur mire; j'ai honne opinion de lui de ur moi , je me suis fait saigner pour ; je m'en porte fort bien. En méo chez madame de La Fayette m'a point faire purger sitôt : il me donadmirables: c'est le premier médequi vaut mieux que tous les autres ins.

m, vous attendez mon conseil pour une la grande-duchesse à Montéliirignan vous conseille d'y alier, et vous n'avez point d'équipage; je ne comprends pas trop bien comme il l'entend; mon avis c'est d'y aller tout doncement à pied; je devine à-peu-près le parti que vons aurez pris, et je l'approuve. On l'attend ici comme une espèce de Colonne et de Mazarin, pour la folie d'avoir quitté son mari, après quinze ans de séjour; car, pour tout le reste, on fait honneur à qui il est dû : sa prison sera rude ; mais elle croit qu'on l'adoucira. Je suis persuadée qu'elle aimeroit fort cette maison, qui n'est point à louer : ah ! qu'elle n'est point à louer ! et que l'autorité et la considération seront poussées loin, si la conduite du retour est habile! Cela est plaisant, que tous les intérêts de Quanto et toute sa politique s'accordent avec le christianisme, et que le conseil de ses amis ne soit que la même chose avec celui de M. de Condom (Bossuet). Vous ne sauriez vous représenter le triomphe où elle est au milieu de ses ouvriers, qui sont au nombre de donze cents: le palais d'Apollidon, et les jardins d'Armide en sont une légère description. La femme de son ami solide (la reine) lui fait des visites, et tonte la famille tour-à-tour; elle passe nettement devant tontes les duchesses; et celle qu'elle a placée (madame de Richelieu) témoigne tous les jours sa reconnoissance par les pas qu'elle fait faire.

Vous êtes bonne sur vos lamentations de Bretagne : je voudrois avoir Corbinelli; vous l'anrez à Grignan, je vous le recommande; et moi j'irai voir ces coquins qui jettent des pierres dans le jardin du patron. On dit qu'il y a cinq ou six cents bonnets bleus en Basse-Bretagne qui auroient bon besoîn d'être pendus pour leur apprendre à parler: la Hante-Bretagne est sage, et e'est mon pays.

Mon fils me mande qu'il y a un détachement de dix mille hommes, il n'en est pas: M. le prince y est, et M. le duc; mais on me dit hier qu'il n'y auroit rien de dangereux, et qu'ils étoient pêle-mêle avec les ennemis, la rivière entre-deux, comme disent les goujats. On ne dit rien de M. de Turenne, sinon qu'il est posté à souhait pour ne faire que ce qu'il lui plaira.

Il m'a paru que l'envie d'être approuvé de l'académie d'Arles pourra vous faire avoir quelques maximes de M. de La Rochefoucauld. Le portrait vient de lui, et ce qui me le fit trouver bon, et le montrer au cardinal, c'est qu'il n'a jamais été fait pour être vu: c'étoit un secret que j'ai forcé, par

e pour que e rouven a ces enimes en absence, et a pour innament per a est ni intime ami, ni innigen. Neure aucuntum trouva le même plaisir que rus a rous que c'ensi musi que la vérité forçoit à un te actair que la merit parais. Nous apprendent du la commune de seuroit jamais. Nous apprendent du la commune il se trouve dans sa retraite : inter quiditate que Dieu s'en mêle, sans cela tout en innistance.

Your avous eu un froid étrange; mais j'admire bien ; dus le vôtre ; il me semble qu'au mois dejuin je n'avais pas froid en Provence. Je vous vois dans une parfaite solitude; je vous plains moins qu'une autre; je garde ma pitié pour bien d'autres sujets, et pour moi-même la première. Je trouve qu'il est commode de connoître les lieux où sont les gens à qui l'on pense toujours ; ne savoir où les prendre fait une obscurité qui blesse l'imagination. Votre chambre et votre cabinet me font mal, et pourtant j'y suis quelquefois toute seule à songer à vous; c'est que je ne me soucie point de me tant épargner. Ne faites-vous point rétablir votre terrasse? Cette ruine me déplaît et vous ôte votre unique promenade. Voilà une lettre infinie; mais savez-vous que cela me plait de causer avez vous? Tous mes autres commerces languissent, par la raison que les gros poissons mangent les petits. J'embrasse le petit marquis; dites-lui qu'il a encore une autre maman au monde; je crois qu'il ne se souvient pas de moi. Adieu, ma très-chère et très-aimable enfant, je suis entièrement à vous.

## Portrait du cardinal DE RETZ, par le président HÉNAULT.

« On a de la peine à comprendre comment un » homme qui passa sa vie à cabaler n'eut jamais » de véritable objet. Il aimoit l'intrigue pour intriguer; esprit hardi, délié, vaste, et un peu » romanesque, sachant tirer parti de l'autorité » que son état lui donnoit sur le peuple, et faisant » servir la religion à sa politique; cherchant quel- » que fois à se faire un mérite de ce qu'il ne devoit » qu'au hasard, et ajustant souvent après coup les » moyens aux évènements, il fit la guerre au roi; » mais le personnage de rebelle étoit ce qui le flat- » toit le plus dans la rebellion; magnitique, bel » esprit, turbulent, ayant plus de saillies que de

» suite, plus de chimères que de vues » dans une monarchie, et n'ayant pas e » loit pour être républicain, parce qu'il » sujet sidèle, ni bon citoyen; aussi 1 » hardi et moins honnête homme que » enfin, plus d'esprit, moins grand et : » chant que Catilina. Ses Mémoires sont t » bles à lire ; mais conçoit-on qu'un hon » courage ou plutôt la folie de dire de » plus de mal que n'en eût pu dire son p » ennemi? Ce qui est étonnant, c'est que » homme, sur la fin de sa vie, n'étoit pl » tout cela, et qu'il devint doux, paisibl » trigue, et l'amour de tous les honnéte » son temps; comme si toute son ambit » trefois n'avoit été qu'une débauche d' » des tours de jeunesse dont on se cor » l'âge; ce qui prouve bien qu'en effet il » en lui aucune passion réelle. Après at » avec une magnificence extrême, et i

## 375.

» plus de quatre millions de dettes, tout!

» soit de son vivant, soit après sa mort.

## A la même.

## A Paris, vendredi 3 juillet 1

Je veux vous entretenir uu moment, 1 fille, de notre bon cardinal; voilà une le vous écrit; conseillez-lui fort de s'occuper e ser à faire écrire son histoire; tous ses a pressent beaucoup: il me mande qu'il s très bien dans son désert, qu'il le regarde froi, qu'il espère que la grace de Dieu y so sa foiblesse. Il me témoigne une extrême t pour vous, et me prie de ne point partir si ver vos affaires. Il se souvient du temps q aviez la sièvre tierce, et qu'il me prisi l'amour de lui, d'avoir soin de votre sante réponds sur le même ton. Il m'assure que affreuses solitudes ne seroient pas capables ans de lui faire oublier l'amitié qu'il nous mise. Il a été reçu à Saint-Michel avec d ports de joie; tout le peuple étoit à genou recevoit comme une sauvegarde que Dieu

voie; les troupes qui y étoient sont délogées; les officiers sont venus prendre ses ordres pour s'éloigner et pour épargner qui il voudra. M. le cardinal de Bonzi m'a assuré que le pape, sans avoir encore reçu la lettre du cardinal de Retz, lui avoit envoyé un bref, pour lui dire qu'il veut et entend qu'il garde son chapeau; que cette dignité ne l'empêchera pas de faire son salut. Le public ajoute que Sa Sainteté lui ordonne de ne faire sa retraite qu'à Saint-Denis; mais je doute de ce dernier, et je vous nomme mon auteur pour l'autre.

Je suis très-persuadée qu'on ne pense plus à la cassolette : si j'avois prié qu'on ne l'envoyat point, j'en aurois fait souvenir; j'ai donc mieux fait de n'en point parler. Il n'y a point de nonvelle importante : on est toujours alerte du côté de M. de Turenne. Il y avoit l'autre jour une madame Noblet, de l'hôtel de Vitri, qui jouoit à la bassette avec MONSIEUR; on lui parla de M. de Vitri, qui est très-malade; elle a dit à Monsieun : Hélas! Monsieur, j'ai vu ce matin son visage, il est fait comme un vrai stratagéme; cela est plaisant, que voulaitelle donc dire? Madame de Richelieu a reçu des lettres du roi si excessivement tendres et obligeantes, qu'elle doit être plus que payée de tout ce qu'elle a fait. Adieu, ma très-chère et très-parfaitement aimée. J'attends demain de vos nouvelles, et je vous embrasse très-tendrement.

376.

A la même.

A Paris , mercredi 10 juillet 1675.

Je suis, je vous assure, au désespoir de l'inquiémée que vous avez eue de ma santé : hélas! ma
lette, vous ne pensez à autre chose, et votre raimement est fait exprès pour vous donner du
lagrin : vous dites que l'on vous fait un mystère
le ma saignée; mais, de bonne foi, je ne suis
int malade, je n'ai point eu de vapeurs; je plama saignée brusquement selon le besoin de
saffaires, plutôt que sur celui de ma santé; je
sentois un peu plus oppressée, je jugeai bien
il falloit me saignée par provision dans mes bal-

lots. M. le cardinal, que j'allois voir tous les jours, étoit parti; je vis cinq ou six jours de repos; et au-delà j'entrevis l'affaire de M. de Bellièvre, je voulois m'y donner tout entière, et à la sollicitation de votre petit procès, cela fit que je rangeai ma saignée pour avoir toute ma liberté; je ne vous mandai point tout ce détail, parce que cela auroit eu l'air de faire l'empêchée, et cette discrétion vous a coûté mille peines : j'en suis désespérée, ma fille; mais croyez que je ne vous tromperai jamais, et que, suivant nos maximes de ne nous point épargner, je vous manderai toujours sincèrement comme je suis; fiez-vous en moi : par exemple, on veut encore que je me purge; hé bien! je le ferai dès que j'aurai du temps; n'en soyez donc point effrayée : un peu d'oppression m'avoit fait souhaiter plutôt la saignée; je m'en porte fort bien, débarrassez-vous de cette inquiétude; au reste, ma fille, nous avons gagné notre petit procès de Ventadour; nous en avons fait les marionnettes d'un grand, car nous l'avons sollicité. Les princesses de Tingri étoient à l'entrée des juges, et moi aussi, et nous avons été remercier.

C'est dommage que Molière soit mort, il feroit une très-bonne farce de ce qui se passe à l'hôtel de Bellièvre. Ils ont refusé quatre cent mille francs de cette charmante maison, que vingt marchands vouloient acheter, parcequ'elle donne dans quatre rues, et qu'on y auroit fait vingt maisons; mais ils n'ont jamais voulu la vendre, parceque c'est la maison paternelle, et que les souliers du vieux chancelier en ont touché le pavé, et qu'ils sont accontumés à la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois, et, sur cette vieille radoterie, ils sont logés pour vingt mille livres de rente. Que dites-vous de cette manière de penser? Madame de Coulanges a vu la grand'duchesse (à Lyon), entre deux accès de la colique de sa mère : elle dit que cette princesse est très-changée, et qu'elle sera effacée par madame de Guise '; elle lui dit qu'elle vous avoit vue à Pierrelatte, et qu'elle vous avait trouvée extrêmement belle : mandez-moi quelque détail de son voyage; vous êtes cause que je l'irai voir.

Je m'en vais répondre à votre lettre du 5. Parlons de notre bon cardinal. Il n'étoit pas encore

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Elisabeth d'Orléans, sœur puinée de madame la grand'duchesse.

TX LETTRES

vrai que le pape îni ent envoré un bref, quand madame de Vius vous la mande; mas d'est vrai presentement, centile continual Spada qui en avoit reposido, Le bois pape a fait, ma très-chère, ous comparation. comme l'rivelin', il a fait et donne la repouse avant que d'avoir reçu la lettre. None sommes tous ravis, et d'Hacqueville croit que nouve cardinal ne fera point d'instance extraorduaire il repondra seulement que ce n'est point pour avoir era son salut impossible avec la pourpre, et qu'on verra dans sa lettre les véritables raisons qui l'avoient obligé à vouloir rendre son chapeau; mais que si Sa Sainteté persiste à lui commander de le garder, il est tout disposé à obéir; ainsi toutes les apparences sont qu'il sera toujours notre trèsbon cardinal. Il se porte bien dans sa solitude; il le faut croire, quand il le dit, il ne m'a point dit adien pour jamais; au contraire, il m'a donné toute l'espérance ilu monde de le revoir, et m'a paru même avoir quelque joie non-seulement de m'en donner, mais de conserver pour lui cette petite espérance. Il gardera son equipage de chevaux et de carrosses, car il ne peut plus avoir la modestie d'un penitent, à cet égard-là, comme dit la princesse d'Harcourt. Il m'ecrit souvent de petits billets qui me sont bien chers, et me parle toujours de vous : écrivez-lui sur ce chapeau, et conseillez-lui de s'occuper.

On dit que M. de Saint-Vallier a épousé mademoiselle de Rouvroi; c'étoit un jeu joué que sa diserace. La petite Saint-Valeri est hors d'affaire pume sa vie, mais sa beauté est fort incertaine. La prospérité du coadjuteur ne l'est point du tout ; il est parfaitement content, et a raison de l'être : pour moi, je erois, comme vous, qu'd l'est encore plus du séjour de Paris que de l'archevêque de Paris. Yous avez très-bien fait d'aller voir cette princesse : c'ent été une férocité que d'y manquer, et vous avez très-bien fait de demeurer à Grignan. vous y ferez revenir plus tôt M. de Grignan : vous y aurez peut-être madame de Coulanges, Vardes et Corbinelli. Madame de Coulanges mande que votre haine est très-commode, et qu'elle vous fait avoir un commerce admirable. Ma fille, ne me remerciez point de tout ce que je fais pour vous et

pour mademoiselle de Méri; réjouissez-vous plutôt avec moi du plaisir sensible que j'ai de faire des pas et des choses qui ont rapport à vous, et qui vous peuvent plaire.

377.

A la même.

A Paris, vendredi 12 juillet 1675.

C'est une des belles chasses qu'il est possible de voir, que celle que nous faisons après M. de B.... et M. de M..... Ils courent, ils se relaissent, ils se forlongent, ils rusent; mais nous sommes tonjours sur la voie, nous avons le nez bon, et nous les poursuivons toujours : si jamais nous les attapous, comme je l'espère, je vous assure qu'ils reront bien bourrés; et puis je vous promets encore que, suivant le procedé noble des levriers, non les laisserous là pour jamais, et n'y toucherous pas. Je vous manderai la fin de tout ceci : je ne pense pas à quitter cette affaire; mais comme je vous empêche, sur l'amitié, d'être le plus grand capitaine du monde, l'abbé (de Coulanges) m'enpêche d'être la personne la plus agiter et la plus occupée de vos affaires : il m'efface par son adivité; il est vrai qu'étant jointe à son habilele. il doit battre plus de pays que moi; il le fait auss. et dès sept heures du matin, il sort pour consulet les mots, les points et les virgules de cette transc tion. Au reste, il y a quelquefois des disputes aux mademoiselle de Méri; mais savez-vous ce qui le cause? c'est assurément l'exactitude de l'able. beaucoup plusque l'intérêt : mais quand l'arithme tique est offensée, et que la règle de deux et des: font quatre est blessée en quelque chase, le las abbé est hors de lui; c'est son humeur, il le lut prendre sur ce pied-là : d'un autre côté, male moiselle de Méri a un style tout different ; quant, par esprit ou par raison, elle soutient un parielle ne finit plus, elle le pousse; l'abbe se sent sulfoque par un torrent de paroles, il se met ca co lère, et en sort par faire l'oncle, et dire qu'on « taise : on lui dit qu'il n'a point de politrac; pie tesse est un nonvel ontrage, et tont est perdu; 📽 ne s'entend plus; il n'est plusquestion de l'affart;

Personpage de la comédie italieure.

ce sont les circonstances qui sont devenues le principal : en même temps je me mets en campagne; je rais à l'un, je vais à l'autre, comme le cuisinier de la comédie ; mais je finis mieux, car on en rit; et, au bout du compte, que le lendemain mademoiselle de Méri retourne au bon abbé, et lui demande son avis; bonnement il le lui donnera et la servira; il a ses humeurs : quelqu'un est-il parfait? je vous réponds toujours d'une chose, c'est qu'il n'y aura qu'à rire de leurs disputes, taut que j'en serai témoin.

Adieu, ma très-chère enfant, je ne sais point de nouvelles. Notre cardinal se porte très-bien, écrivez-lui, et qu'il ne s'amuse point à ravauder et répliquer à Rome; il fant qu'il obéisse, et qu'il use ses vieilles calottes, comme dit le gros abbé (de Ponteurré), qui se plaint de votre silence. M. de La Rochefoucauld vons mande que sa goutte est si parfaitement revenue, qu'il croit que la pauvreté reviendra aussi; du moins il ne sent point le plaisir d'être riche avec les douleurs qui le font mourir. Je vous embrasse mille fois.

378.

A la même.

A Paris, vendredi 19 juillet 1675.

Devinez d'où je vous écris, ma fille: c'est de chez M. de Pomponne; vous vous en apercevrez par le petit mot que madame de Vins vous diraici. Lu eté avec elle. l'abbé Arnauld et d'Hacqueville, voir passer la procession de Sainte-Geneviève; aous en sommes revenus de très-bonne heure, il n'etoit que deux heures; bien des gens n'en revendront que ce soir. Savez-vous que c'est une belle chose que cette procession? Tous les différents religieux, tous les prêtres des paroisses, tous les chanoines de Notre-Dame, et M. l'archevêque pontificalement, qui va à pied, benissant à droite

et à gauche jusqu'à la métropole; il n'a cependant que la main gauche; et à la droite, c'est l'abbé de Sainte-Geneviève, nu-pieds, précédé de cent cinquante religieux, nu-pieds aussi, avec sa crosse et sa mitre, comme l'archevéque, et bénissant de même, mais modestement et dévotement, et à jeun, avec un air de pénitence qui fait voir que c'est lui qui va dire la messe dans Notre-Dame.

Le parlement en robes rouges, et toutes les compagnies supérieures, suivent cette châsse qui est brillante de pierreries, portée par vingt hommes habillés de blanc, nu-pieds. On laisse en ôtage à Sainte Geneviève le prévôt des marchands et quatre conseillers, jusqu'à ce que ce précieux trésor y soit revenu. Vous allez me demander ponrquoi on a descendu cette châsse; c'étoit pour faire cesser la pluie, et pour demander le chaud; l'un et l'autre étoient arrivés au moment qu'on a eu ce dessein, de sorte que, comme c'est en général pour nous apporter tontes sortes de biens, je crois que c'est à elle que nous devons le retour du roi : il sera ici dimanche; je vous manderai mercredi tout ce qui se peut mander. M. de La Tronsse mène un détachement de six mille hommes au maréchal de Créqui, pour aller joindre M. de Turenne; La Fare et les autres demeurent avec les gendarmes-dauphin dans l'armée de M. le prince. Voici des dames qui attendent leurs maris, an prorata de leur impatience. L'autre jour, MADAME et madame de Monaco prirent d'Ilacqueville à l'hôtel de Gramont, pour s'en aller courir les rues incognito, et se promener aux Tuileries : comme Madame n'est point snr le pied d'être galante, elle se jone parfaitement bien de sa dignité. On attend à toute heure madame de Toscane; c'est encore un des biens de la châsse de Sainte-Geneviève. Je vis hier une de vos lettres entre les mains de l'abbé de Pontcarré; c'est la plus divine lettre du monde, il n'y a rien qui ne pique et qui ne soit salé; il en a envoyé une copie à l'Eminence, car l'original est gardé comme la chasse. Adieu, ma très-chère et très-parfaitement aimée, vous êtes si vraie, que je ne rabats rien sur tout ce que vous me dites de votre tendresse; vous pouvez juger si j'en suis touchée.

379.

A la même.

A Paris, mercredi 24 juillet 1075.

Il fait bien chaud aujourd'hui, ma très chère belle; et, au lieu de m'inquiéter dans mon lit, la fantaisie m'a pris de me lever, quoiqu'il ne soit que cinq heures du matin, pour causer un peu avec vous.

Le roi arriva dimanche matin à Versailles; la reine, madame de Montespan et toutes les dames étoient allées dès le samedi reprendre tons leurs appartements ordinaires : un moment après être arrivé, le roi alla faire ses visites; la seule différence, c'est qu'on joue dans ces grands appartements que vous connoissez. J'en saurai davantage cesoir avant que de fermer ma lettre : ce qui fait que je suis si mal instruite de Versailles, c'est que je revins hier au soir de Pomponne, où madame de Pomponne nous avoit engagés d'aller, d'Hacqueville et moi, avec tant d'empressement, que nous n'avons pu ni voulu y manquer. M. de Pomponne, en vérité, fut aise de nous voir : vous avez été célébrée, dans ce peu de temps, avec toute l'estime et l'amitié imaginables : nous avons fort causé ; une de nos folies a été de souhaiter de découvrir tous les dessous de cartes de toutes les choses que nous croyons voir et que nons ne voyons point, tont ce qui se passe dans les familles, où nous trouverions de la haine, de la jalousie, de la rage, du mépris, au lieu de toutes les belles choses qu'on met au-dessus du panier, et qui passent pour des vérités; je souhaitois un cabinet tout tapissé de dessous de cartes au lieu de tableaux; cette folie nous mena bien foin, et nous divertit fort; nous voulions casser la tête à d'Hacqueville pour en avoir, et nous trouvions plaisant d'imaginer que, de la plupart des choses que nous croyons voir, on nous détromperoit : vous pensez donc que cela est ainsi dans une telle maison; vous pensez que l'on s'adore en cet endroit-là ; tenez , voyez : on s'y hait jusqu'à la fureur, et ainsi de tout le reste; vous pensez que la cause d'un tel événement, c'est une telle chose; c'est le contraire : en un mot, le petit démon qui nous tireroit les rideaux nous divertiroit extrêmement. Vous voyez bien, ma très belle,

qu'il faut avoir bien du loisir pour s'amuser à vous dire des telles bagatelles; voilà ce que c'est que de s'éveiller matin: voilà comme fait M. de Marseille; f'aurois fait aujourd'hui des visites aux flambeaux, si nous étions en hiver.

Vous avez donc toujours votre bise : ah! ma fille, qu'elle est ennuyeuse! nous avons chaud nous aqtres, il n'y a plus qu'en Provence où l'on ait froid, Je suis très persuadée que notre châsse (de Sainte-Geneviève) a fait ce changement; car, sans elle, nous apercevions comme vous que le procéde du soleil et des saisons étoit changé; je crois que j'eusse trouvé, comme vous, que c'etoit la vraie raison qui nous avoit précipité tous ces jours auxquels nous avions tant de regret : pour moi, mon enfant . j'en sentois une véritable tristesse, comme j'ai senti toute la joie de passer les étés et les hivers avec vous; mais quand on a le déplaisir de voir ce temps passé, et passé pour jamais, cela fait mourir il faut mettre à la place de cette pensée l'espérance de se revoir.

J'attends un peu de frais pour me purger, et m peu de paix en Bretagne pour partir. Madame de Lavardin, madame de La Troche, M. d'Harouis et moi, nous consultons notre voyage, et nous ne voulons pas nous aller jeter dans la fureur qui apte notre province; elle augmente tous les jours : ces démons sont venus piller et brûler jusqu'auprès de Fougères; c'est un peu trop près des Rochers. Un a recommencé à piller un burenu à Rennes; madame de Chaulnes est à demi morte des menace qu'on lui fait tous les jours; on me dit hier qu'elle étoit arrêtée, et que même les plus sages l'ont retenue, et ont mandé à M. de Chaulnes, qui est au Fort-Louis, que si les troupes qu'il a demandes font un pas dans la province, madame de Chanlacs court risque d'être mise en pièces. Il n'est cepeudant que trop vrai qu'on doit envoyer des troupes. et on a raison de le faire; car, dans l'état ou sont les choses, il ne faut pas des remèdes anodins; mas ce ne seroit pas une sagesse de partir avant que de voir ce qui arrivera de cet extrême desordre. (la croit que la récolte pourra sépacer toute cette belle assemblée; car enfin il faut bien qu'ils ramassent leurs blés : ils sont six ou sept mille, dont le plus habile n'entend pas un mot de françois. M. Bot cherat me contoit l'autre jour qu'un curé avi reçu devant ses paroissiens une pendule qu'an l

envoyoit de France : car c'est ainsi qu'ils disent ; ils se mirent tous à crier en leur langage, que c'étoit la Gabelle, et qu'ils le voyoient fort bien. Le curé habile leur dit sur le même ton : Point du tout, mes enfants, ce n'est point la Gabelle, vous ne vous y connaissez pas, c'est le Jubilé: en même temps les voilà à genoux : que ditesvous de l'esprit fin de ces Messieurs? Quoi qu'il en mit, il faut un peu voir ce que deviendra ce tourbillon : ce n'est pas sans déplaisir que je retarde mon voyage; il est placé et rangé comme je le désire; il ne peut être remis dans un autre temps sans me déranger beaucoup de desseins; mais vous savez ma dévotion pour la Providence; il faut toujours en revenir là, et vivre au jour la journée: mes paroles sont sages comme vous voyez; mais ures souvent mes pensées ne le sont pas. Vous devinez aisement qu'il y a un point ou je ne puis me servir de la résignation que je prêche aux autres.

Mademoiselle d'Eaubonne fut mariée avant-hier. Voire frère voudrait bien donner son guidon pour tre colonel du régiment de Champagne; M. de Gugnan l'a été; mais toutes nos bonnes têtes ne suat pas trop d'avis qu'il augmente sa dépense de quaze on seize mille francs dans le temps où nous somes. Il est revenu une grande quantité de moude avec le roi : le grand-maître, messieurs de Soulise, Termes, Brancas, La Garde, Villars, le tomte de Fiesque; pour ce dernier, on est tenté de dire : di cortesia piu che di guerra amico: il n'i avoit pas un mois qu'il étoit arrivé à l'armée. de Pomponne dit qu'on ne peut jamais sonhaiter Lataille de meilleur cœur, ni vouloir être plus realument que le roi au premier rang , lorsqu'on rut qu'on seroit obligé de la donner à Limbourg. Il pous conta des choses admirables de la manière an Sa Majeste vivoit avec tout le monde, et sursent avec M. le prince et M. le duc : tous ces déwont fort agréables à entendre.

to reste, ma fille, cette cassolette est venue; elle resemble assez à un jubilé: elle pèse plus, et est caroup moins belle que nous ne pensions : c'est at artique qui s'appelle donc une cassolette : mais rest plus mal travaillé; cependant c'est une prèce à mettre à Grignan, et nullement à motre bon cardinal a fait de cela comme de sique. qu'il loue sans s'y connoître; ce qu'il lare. c'est de l'en remercier tout bonnement,

et ne pas lui donner la mortification de croire que l'on n'est pas charmé de son présent : il ne faut pas aussi vous figurer que ce présent soit autre chose, selon lui, qu'une pure bagatelle, dont le refus seroit une très-grande rudesse. Je m'en vais l'en remercier en attendant votre lettre. Quand je vous ai proposé de lui conseiller de s'amuser à écrire son histoire, c'est qu'on m'avoit dit de le lui conseiller de mon côté, et que tous ses amis ont voulu être soutenus, afin qu'il parût que tous ceux qui l'aiment sont dans le même sentiment 1. Il se porte très-bien, je vous en assure; ce n'est plus comme cet hiver; le régime et les viandes simples l'ont entièrement remis. Il est vrai que Castor et Pollux ont porté la nouvelle de Rome. Vous dites fort plaisamment tout ce qu'on a dit ici ; mais je ne fais que l'entendre redire, sans avoir en le malheur de me trouver avec ceux qui raisonnent si bien. Je ne vois, Dieu merci, que des gens qui envisagent son action dans toute sa beauté, et qui l'aiment comme nous. Ses amis veulent qu'il ne se cloue point à Saint-Mihiel, et lui conseillent d'aller à Commerci, et quelquefois à Saint-Denis. Il gardera son équipage en faveur de sa pourpre; je suis persuadée avec joie que sa vie n'est point finie.

Madame la grand'duchesse et madame de Sainte-Mesme, ont fort parlé ici de votre beauté. J'aurois vu cette princesse sans notre voyage de Pomponne : tout le monde la trouve comme vous l'avez représentée, c'est-à-dire d'une tristesse effroyable. Madame de Montmartre alla s'emparer d'elle à Fontainebleau : on lui prépare une affreuse prison.

Madame de Montlouet a la petite-vérole; les regrets de sa fille sont infinis; et la mère est au desespoir de ce que sa fille ne veut point la quitter pour aller premire l'air, comme on lui ordonne: pour de l'esprit, je pense qu'elles n'en ont pas du plus fin; mais pour des sentiments, ma belle, c'est tout

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est aux instances de M. le cardinal de Retz que le public est redevable des mémoires de sa vie, qui n'ont été imprimés que long-temps après sa mort, et avec des lacunes considérables.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Elisabeth Gobelin, femme de Anne-Alexandre de l'Hôpital, comte de Sainte-Mesme, premier écuyer de la grand'duchesse de Toscane.

Françoise-Renée de Lorraine de Guise, abbesse de Montmartre, morte à 63 ans, le 5 décembre 1682.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Louise-Henriette Rouault de Thiembrune; venve de François de Bullion, marquis de Montlouet, qui mourut d'une chute de cheval.

comme chez nous, et aussi tendres, et aussi naturels. Vous me dites des choses si extrémement bonnes sur votre amitié pour moi, et à quel rang vous la mettez, qu'en vérité je n'ose entreprendre de vous dire combien j'en suis touchée, et de joie, et de tendresse, et de reconnoissance; mais vous le comprendrez aisement, puisque vous croyez savoir à quel point je vous aime: le dessous de vos cartes est agréable pour moi. M. de Pomponne disait, en demeurant d'accord que rien n'est général: a Il pavrolt que madame de Sévigné aime passionnément madame de Grignan? savez-vous le dessous des cartes? voulez-vous que je vous le dise? c'est qu'elle l'aime passionnément. » Il pourroit y ajouter, à mon éternelle gloire, et qu'elle en est aimée.

J'ai le paquet de vossoies ; je voudrois bien trouver quelqu'un qui le portât; il est trop petit pour les voitures , et trop grus pour la poste : je crois que j'en pourrois dire autant de cette lettre. Adieu , ma très-aimable et très-chère enfant ; je ne puis jamais vous trop aitner ; quelques peines qui soient attachées à cette tendresse, celle que vous avez pour moi mériteroit encore plus , s'il étoit possible.

380.

De madame de Sévigné à madame de la Fayette.

A Paris, le mardi 24 ....

Vous savez, ma belle, qu'on ne se baigne pas tous les jours; de sorte que, pendant les trois jours que je n'ai pu me mettre dans la rivière, j'ai été à Livry, d'où je revins hier, avec dessein d'y retourner quand j'aurai achevé mes bains, et que notre abbé aura fait quelques petites affaires qu'il a encore ici. La veille de mon départ pour Livry, j'allai voir MADEMOISELLE, qui me fit les plus grandes caresses du monde, je lui fis vos compliments, et elle les reçut fort bien; du moins ne me parut-il pas qu'elle ent rien sur le cœur; j'étois allée avec mademoiselle de Rambouillet, madame de Valençai et madame de Lavardin; présentement elle s'en va à la cour, et cet hiver elle sera si aise qu'elle fera bonne chère à tout le monde. Je ne sais point

de nouvelles pour vous mander aujourd'hui, carit y a trois jours que je n'ai vu la gazette. Vous saurez pourtant que madame des N.... est morte, et que Trévigni, son amant, en a pensé mourir de douleur; pour moi, j'aurois voulu qu'il en fût mort pour l'honneur des dames. Je suis toujours couperosée, ma pauvre petite, et je fais toujours des remèdes, mais comme je suis entre les mains de Bourdelot, qui me purge avec des melons et de la glace, et que tont le monde me vient dire que cela me tuera, cette pensée me met dans une telle incertitude, qu'encore que je me trouve bien de ce qu'il m'ordonne, je ne le fais pourtant qu'en tremblant. Adieu, ma très-chère, vous savez bien qu'on ne peut vous aimer plus tendrement que je fais.

381.

A madame DE GRIGNAN.

A Paris , vendredi 26 juillet 1675.

Il me semble, ma très-chère, que je ne vous écrirai aujourd'hui qu'une petite lettre, parce qu'il est fort tard. Croiriez-vous bien que je reviens de l'opéra avec M. et madame de l'omponne, l'abbe Arnauld', madame de Vins, la bonne Troche, et d'Hacqueville? La fête ac faisoit pour l'abbe Arnauld, qui n'en a pas vu depuis Urbain VIII, qu'il étoit à Rome avec M. d'Angers : il a éte fort content. Je suis chargé des compliments de toute la loge; mais sur-tout de M. de l'omponne, qui vas prie bien sériensement de compter sur son annié, malgré votre absence.

Je vis hier madame la grand'duchesse elle me parut comme vous me l'aviez dépeinte : l'ennuies écrit et gravé sur son visage; elle est très-sage d d'une tristesse qui attendrit; mais je crois qu'elle reprendra ici sa joie et sa beauté : elle a fort hen réussi à Versailles; le roi l'a trouvee très-aimalie, et lui adoucira sa prison : sa beauté n'effraic pa,

Frère ainé de M. de Pomponne.

Blenci Arnauld, oncle de M. de Pompone. connu d'abord sous le nom d'abbé de Saint-Modes depuis évêque d'Angers, et l'un des plus saints prélats qu'ait eus l'église de France.

et l'on se fait une belle ame de la plaindre et de la . louer. Elle fut transportée de Versailles, et des caresses de sa noble famille : elle n'avoit point vu M. le dauphin, ni MADEMOISELLE. Comme sa réputation n'a jamais eu ni tour, ni atteinte, il y aura une sorte de charité à la divertir. Elle me parla fort de vous et de votre beauté : je lui dis . comme de moi , ce que vons me mandez : c'est que vous subsistez encore sur l'air de Paris; elle le croît, et que les airs et les pays chauds donnent la mort; elle ne pouvoit se taire de vous et du mauvais souper qu'elle vous avoit donné : elle étoit fort contente de M. de Grignan, et de Ripert qui l'avoit relevée de son carrosse versé. Elle a dans la tête madame de C..... comme la plus folle, la plus bardie, la plus coquette, la plus extravagante personne qu'elle ait jamais vue ; et qu'on lui dise que madame la grand'duchesse n'a remarqué qu'elle dans la Provence, quelle gloire! et voilà ce que r'est.

J'ai si bien fait que madame de Monaco est toujours malade: si elle avoit de la santé, il faudroit quitter la partie; sa faveur est délicieuse entre Mossieur et Madame. Je crains que madame de Langeron ne se console, et si, j'ai fait de mon mieux. Vous expliquez et comprenez fort bien le fontôme: on le dit présentement pour dire un stratagéme. Nos voyages sont suspendus, comme je rous ai dit; je m'en irai avec M. d'Haronis, nous prendrons notre temps; la Bretagne est plus en flammée que jamais. Madame de Chaulnes n'est pas prisonnière en forme; mais une de ses amies roudroit de tout son cœur qu'elle ne fût pas à Rennes, d'ou elle ne peut sortir, à cause des désordres qui sont tels que je vous les ai dits.

La cour s'en va à Fontainebleau; c'est MADAME qui le vent. Il est certain que l'ami de Quantora (Louis XIV) dit à sa femme et à son curé par deux fois: Soyez persuadés que je n'ai pas changé les résolutions que j'avois en partant; fiez-vous à ma parole, et instruisez les curieux de mes sentiments.

Mademoiselle d'Armagnac est meride à ce Ca-

A Pierrelatte, petite ville du Bas-Dauphiné, où madame de Grignan s'étoit rendue pour saluer madame la grand duchesse à son passage. daval'; elle est belle et jolie; c'est le chevatier de Lorraine qui l'epouse : elle fait pitié d'aller chercher si toin la consommation. J'enverrai bientôt à M. de Grignan les airs de l'opéra; s'il est auprès de vous, je l'embrasse et le conjure d'avoir grand soin de vous. Adien, ma très-chère enfant, je ne sais si c'est que le cardinal de Retz m'a priée d'avoir soin de vos interêts, mais je languis quand je ne fais rien pour vous; sa recommandation fait plus en moi que sa benédiction. Mandez-moi toujours extrêmement de vos nouvelles : rien n'est petit à cet égard, rien n'est indifférent.

582.

A la même.

A Paris, mercredi 31 juillet 1675.

Ce que vous dites du temps est divin : il est vrai, ma fille, qu'on ne voit personne demeurer au milieu d'un mois, parce qu'on ne sauroit venir à bout de le passer : ce sont des bourbiers d'où l'on sort ; encore le bourbier nous arrête, et le temps va. Je suis fort aise que vous soyez paisiblement à Grignan jusqu'au mois d'octobre : Aix vous eut paru etrange au sortir d'iei ; la solitude et le repos de Grignan délayent un peu les idees; vous avez cu bien de la raison d'en user ainsi. M. de Grignan yous est présentement une compagnie; votre château en sera rempli, et votre musique perfectionnée : il faut pamer de rire de ce que vous dites de l'air italien; le massacre que vos chantres en font, corrigé par vous, est un martyre pour ce pauvre Vorey, qui fait voir la punition qu'il mérite. Vous souvient-il du lieu on vous l'avez entendu, et du joli garçon qui le chantoit, qui vous donna si promptement dans la vue : cet endroit-là de votre lettre est d'une folie charmante : je prie M. de Grignan d'apprendre cet air tout entier; qu'il fasse cet effort pour l'amour de moi, et nous chanterons en-

Je vous ai mandé, ma très-chère, comme nos

Nugno-Alvare Péréira de Mello, duc de Cadaval en Portugal.

folics de Bretagne m'arrétoient pour quelques jours. M. de Forbin : doit partir avec six mille hommes pour punir notre Bretagne, c'est-à-dire la ruiner : ils s'en vont par Nantes; c'est ce qui fait que je prendrai la route du Mans avec madame de Lavardin; nous regardons ensemble le temps que nous devons prendre. M. de Pomponne a dit à M. de Forbin qu'il avoit des terres en Bretagne, et lui a donné le nom de celles de mon fils. La châsse de Sainte-Geneviève nous donne ici un temps admirable, la St.-Géran est dans le chemin du ciel: la bonne Villarsn'a point recu votre lettre, c'est une douleur.

Voici une petite histoire qui se passa, il y a trois jours. Un pauvre passementier, dans ce faubourg Saint-Marceau, étoit taxé à dix écus pour un impit sur les maltrises, il ue les avoit pas: on le presse et represse; il demande du temps, on le lui refuse; on prend son pauvre lit et sa pauvre écuelle; quand il se vit en cet état, la rage s'empara de son cœur; il coupa la gorge à trois de ses enfants qui étoient dans sa chambre; sa femme sauva le quatrième, et s'enfuit: le pauvre homme est au Châtelet; il sera pendu dans un jour ou deux: il dit que tout son déplaisir, c'est de n'avoir pas tué sa femme et l'enfant qu'elle a sauvé. Songez, ma fille, que cela est vrai comme si vous l'aviez vu, et que depuis le siège de Jérusalem, il ne s'est point vu une telle fureur.

On devoit partir aujourd'hui pour Fontainebleau, où les plaisirs devoient devenir des peines par leur multiplicité: tout étoit prêt; il arrive un coup de massue qui rabaisse la joie; le peuple dit que c'est à cause de Quantova (modame de Montespan); l'attachement est toujours extrême; on en fait assez pour fâcher le curé et tout le monde, et peut-être pas assez pour elle; car dans son triomphe extérieur il y a un fonds de tristesse.

Vous parlez des plaisirs de Versailles; et dans le temps qu'on alloit à Fontainebleau pour s'abymer dans la joie, voilà M. de Turenne tué: voilà une consternation génerale: voilà M. le prince qui court en Allemagne: voilà la France désolée. Au lieu de voir finir les campagnes, et d'avoir votre frère, on ne sait plus où l'on en est. Voilà le monde dans son triomphe, et voilà des événements surprenants, puisque vous les aimez : je suis assurez que vous serez bien touchee de celui-ci. Je suis épouvantée de la predestination de ce M. Desbrosses : peut-on douter de la Providence, et que le canon qui a choisi de loin M. de Turenne entre dix hommes qui étoient autour de lui, ne fût charge depuis une éternité? Je m'en vais rendre cette histoire tragique à M. de Grignan pour celle de Toulon; plût à Dien qu'elles fussent égales!

Vous devez écrire à M. le cardinal de Retz, nous lui écrivons tous; il se porte très-bien, et fait une vie très-religieuse : il va à tous les offices, il mange au réfectoire les jours maigres; nous lui conscillons d'aller à Commerci : il sera très-affligé de la mort de M. de Turenne. Écrivez au cardinal de Bouillon; il est inconsolable.

Adieu, ma chère enfant, vous n'êtes que trop reconnoissante; vous faites un jeu de dire du mal de votre ame; je crois que vous sentex hien qu'il n'y en a pas une plus belle, ni meilleure : vous craignez que je ne meure d'amitié : je serois honteuse de faire ce tort à l'autre : mais laissez-moi vous aimer à ma fantaisie. Vous avez écrit une tettre admirable à Coulanges; quand le bonheur m'en fait voir quelqu'une, j'en suis ravie. Tout le monde se cherche pour parler de M. de Turenne, on s'attroupe; tout étoit hier en pleurs dans les rues, le commerce de toute autre chose ctoit suspendu.

585.

A M. DE GRIGNAN.

A Paris, cu 31 juillet 1675.

C'est à vous que je m'adresse, mon cher comte, pour vous écrire une des plus fâcheuses pertes qui pit arriver en France; c'est la mort de M. de Tarenne, dont je suis assurce que vous serez ausa touché et aussi désoleque nous le sommes ici. Cette nouvelle arriva lundi à Versailles : le roi en a de affligé, comme ou doit l'être de la mort du plus grand capitaine et du plus honnête homme du monde; toute la cour fut en larmes, et M. de Con-

Le bailli de l'orbin, capitaine-lieutenant de la première compagnie de mousquetaires du roi, et lieutenant géneral des aimées de Sa Majesté.

ensa s'évanouir. On étoit prêt d'aller se dià Fontainebleau, tout a été rompu; jamais nme n'a été regretté si sincèrement ; tout ce roù il a loge, et tout Paris, et tout le étoit dans le trouble et dans l'émotion, charloit et s'attroupoit pour regretter ce héros. s envoie une très-bonne relation de ce qu'il juelques jours avant sa mort. C'est après iois d'une conduite toute miraculeuse, et gens du métier ne se lassent point d'admim'arrive le dernier jour de sa gloire et de sa avoit le plaisir de voir décamper l'armée nemis devant lui; et le 27, qui étoit samedi, or une petite hauteur pour observer leur : son dessein étoit de donner sur l'arrièreet il mandoit au roi à midi que, dans cette , il avait envoyé dire à Brissac qu'on fit les de quarante heures. Il mande la mort du l'Hocquincourt, et qu'il enverra un courrier pprendre au roi la suite de cette entreprise : tte sa lettre et l'envoie à deux heures. Il va te petite colline avec huit ou dix personnes: de loin à l'aventure un malheureux coup de qui le coupe par le milieu du corps, et mvez penser les cris et les pleurs de cette le courrier part à l'instant, il arriva lundi, je vous ai dit; de sorte qu'à une heure l'autre, le roi eut une lettre de M. de Tuet la nouvelle de sa mort. Il est arrivé degentilbomme de M. de Turenne, qui dit armées sont assez près l'une de l'antre; que Lorges commande à la place de son oncle, et n ne peut être comparable à la violente afde toute cette armée. Le roi a ordonné en temps à M. le duc d'y courir en poste, en at-M. le prince qui doit y aller; mais comme é est assez mauvaise, et que le chemin est put est à craindre dans cet entre-temps : le cruelle chose que cette fatigue pour M. le Dien veuille qu'il en revienne. M. de hourg demeure en Flandre pour y comen chef : les lieutenants-généraux de M. le ont MM. de Duras et de La Feuillade. Le al de Crequi demeure où il est. Dès le lende cette nouvelle, M. de Louvois proposa de réparer cette perte, en faisant huit géau lieu d'un : c'est y gagner. En même m sit huit maréchaux de France; savoir :

M. de Rochefort 1, à qui les autres doivent un remerciement; MM. de Luxembourg, Duras, La Feuillade, d'Estrades, Navailles, Schomberg et Vivonne : en voilà huit bien comptés; je vous laisse méditer sur cet endroit. Le grand-maître \* étoit au désespoir ; on l'a fait due ; mais que lui donne cette dignité? il a les honneurs du Louvre par sa charge, il ne passera point au parlement à cause des conséquences, et sa femme ne veut de tabouret qu'à Bouillé 3 : cependant c'est une grace, et s'il étoit veuf, il pourroit épouser quelque jeune veuve. Vous savez la haine du comte de Gramont pour Rochefort; je le vis hier, il est enragé; il lui a écrit, et l'a dit au roi. Voici la lettre:

MONSEIGNEUR,

La faveur l'a pu faire autant que le mérite 1.

C'est pourquoi je ne vous en dirai pas davantage.

Le Comte de GRAMONT.

Adieu, Rochefort.

Je crois que vous trouverez ce compliment comme on l'a trouvé ici. Il y a un almanach que j'ai vu, c'est de Milan; on y lit au mois de juillet : mort subite d'un grand ; et au mois d'août : Ah, que rois-je! On est ici dans des craintes continuelles : cependant nos six mille hommes sont partis pour abymer notre Bretagne; ce sont deux Provençaux <sup>5</sup> qui ont cette commission. M. de Pomponne a recommandé nos panvres terres. M. de Chaulnes et M. de Lavardin sont au désespoir : voilà ce qui s'appelle des dégoûts. Si jamais vous saites les sous, je ne souhaite pas qu'on vous envoie des Bretons pour vous corriger : admirez combien mon cœur est éloigné de toute vengeance.

M. de Louvois, voulant faire M. de Rochefort maréchal de France, n'y pouvoit parvenir qu'en proposant les sept autres, qui étoient plus anciens lieutenans-généraux que M. de Rochefort.

Vers du Cid.

Le comte du Lude, grand-mattre de l'artillerie. Renée-Eléonore de Bouillé, première femme du comte du Lude, passoit sa vie à Bouillé, par un goùt singulier qu'elle avoit pour la chasse. Elle mourut le 21 janvier 1681, et dans le mois de février suivant, le duc du Lude se remaria avec Charlotte Séguier, veuve du comte de Guiche.

Le bailli de Forbin dont il a été mention ci-devant, et le marquis de Vins, capitaine-lieutenant de la seconde compagnie des mousquetaires du roi.

Vordà, mon cher comte, tent ce que nous savons pasqu'à l'heure qu'il est : en recompense d'une trèsannable lettre, je vom en écris une qui vous donnera do orplassir; p'en suis en verite aussi fâchée 
que vous. Neus avons passe tout l'hiver à entendre 
contes les divines perfections de ce héros ; jamais 
en homme n'a cte si prés d'être parfait; et plus on 
le comment, plus ou l'aimoit, et plus on le regrette. Aussu, Monsieur et Madame, je vous embrasse mille fois. Je vous plants de n'avoir personne 
à qui parter de cette grande nouvelle; il est naturel 
de communiquer tout ce qu'on pense là-dessus. Si 
vous êtes fâchés, vous êtes contine nous sommes ici.

384.

A madame DE GRIGNAN.

A Paris, vendredi 2 août 1675.

Je pense toujours, ma fille, à l'étonnement et à la douleur que vous aurez de la mort de M. de Turenne. Le cardinal de Bouillon est inconsolable : il apprit cette nouvelle par un gentilhomme de M. de Louvigny, qui voulut être le premier à lui faire son compliment; il arrèta son carrosse, comme il revenoit de Pontoise à Versailles : le cardinal ne comprit rien à ce discours; comme le gentilhomme s'apercut de son ignorance, il s'enfuit; le cardinal fit courre après, et sut ainsi cette terrible mort; il s'évanonit; on le ramena à Pontoise, où il a été deux jours sans manger, dans des pleurs et dans des cris continuels. Madame de Guénégaud et Cavoye l'ont été voir; ils ne sont pas moins affligés que lui. Je viens de lui écrire un billet qui m'a paru bon : je lui dis par avance votre affliction, et par l'intérêt que vous prenez à ce qui le touche, et par l'admiration que vous aviez pour le héros. N'oubliez pas de lui écrire : il me parott que vous écrivez très-bien sur toutes sortes de sujets : pour celuiei, it n'y a qu'à laisser aller sa plume. On parott fort touché dans Paris de cette grande mort. Nous attendons avec transissement le courrier d'Allemagne; Montécuculli, qui s'en alloit, sera bien revenu sur ses pas, et prétendra bien profiter de cette conjoncture. On dit que les soldats faisoient s qui s'entendaient de deux lieues; nulle

considération ne les pouvoit retenir, il qu'on les menat au combat; qu'ils vouls ger la mort de leur pere, de leur genéral protecteur, de leur desensenr; qu'aves craignoient rien, mais qu'ils vengeroien mort; qu'on les laissat faire, qu'us etoiett et qu'on les menat au combat. Ceci est d'i homme qui étoit à M. de Turenne, et qui parler au roi ; il a toujours été baigné de racontant ce que je vous dis et les dé mort de son maitre. M. de Turenne requ au travers du corps; vous pouvez penser de cheval et s'il mourut! cependant le re prits lit qu'il se traina la longueur d'un pri même il serra la main par convulsion; jeta un manteau sur son corps. Ce Boisgo ce gentilhomme, ne le quitta point qu'e porté sans bruit dans la plus prochaine m de Lorges clait à près d'une demi-heue d gez de son désespoir, c'est lui qui perd to demeure chargé de l'armée et de tous l mens jusqu'à l'arrivée de M. le prince, qu deux jours de marche. Pour moi, je pens le jour au chevalier de Grignan, et je gine pas qu'il puisse soutenir cette perten la raison : tous ceux qu'aimoit M. de Tue fort à plaindre.

Le roi disoit hier en parlant des luit maréchaux : Si Gadagne avoit eu patica roit du nombre , mais il s'est retare, il d tienté, c'est hien fait. On dit que le cu trées cherche à vendre sa charge; il est d des désespérés de n'avoir point le bâton ce que fait Coulanges; il copie mot à me s'incommoder, toutes les nouvelles que écris. Je vous ai mandé comme le grandduc, il n'ose se plaindre; il sera ma France à la première voiture; et la maniè roi lui a parlé passe de bien loin l'honne reçu. Sa Majesté lui dit de donner à Pom nom et ses qualités; il répondit : Sire, je nerai le brevet de mon grand-père, il n'i le faire copier. Il faut lui faire un con M. de Griguan en a beaucoup à faire, et des ennemis; car ils prétendent du Monse c'est une injustice qu'on ne peut leur A prendre.

Je reviens à M. de Turenne, qui,

le cardinal de Retz, lui dit : « Mone suis point un diseur, mais je vous re sérieusement que, sans ces affairest-cire on a besoin de moi, je me retime vous; et je vous donne ma parole in reviens, je ne mourrai pas sur le je mettrai, à votre exemple, quelque e la vie et la mort. » Je tiens cela de e, qui ne l'a dit que depuis deux jours. al sera sensiblement touché de cette semble, ma fille, que vous ne vous d'en entendre parler : nous sommes il y a des choses dont on ne peut trop stads. J'embrasse M. de Grignan : je lerois quelqu'un à tous deux avec qui parler de M. de Turenne : les Villars Villare est revenu; mais Saint-Gée sont demeures : sa feinme espéroit quelque pitié de lui, et qu'on le ramènis que La Garde vous mande le desde vous aller voir : j'ai bien envie de in pour ce voyage; le mien, comme est un peu disseré; il faut voir l'esset notre pays la marche de six mille mandés par deux Provençaux. Il est de Lavardin d'avoir acheté une charge nille francs pour obéir à M. de Forbin; II. de Chaulnes conserve l'ombre du ent. Mudame de Lavardin et M. d'Haes boussoles : ne soyez point en peine res-chère , ni de ma santé ; je me pure plein de la lune, et quand on aura d'Allemagne. Adieu, ma chère enfant, a passionnément, que je ne pense pas aller plus loin; siquelqu'un souhaitoit il devroit être contem que je l'aimasse plant que j'aime votre portrait.

385.

A la même.

A Paris, mercredi 7 août 1675.

vous ai point parlé de Saint-Marcel! lant de Sainte-Geneviève! je ne sais l'esprit. Saint-Marcel vint prendre

Sainte-Geneviève jusque chez elle; sans cela on ne l'eût pas fait aller : c'étoient les orfèvres qui portoient la chasse du saint; il y avoit pour deux millions de pierreries, c'etoit la plus belle chose du monde. La sainte alloit après, portee par ses enfants, nu-pieds avec une dévotion extrême : au sortir de Notre-Dame, le bon saint alla reconduire la bonne sainte jusqu'à un certain endroit marqué, où ils se séparent toujours; mais savez-vous avec quelle violence? il faut dix hommes de plus pour les porter, à cause de l'effort qu'il font pour se rejoindre; et si, par hasard, ils s'étoient approches, puissance humaine, ni force humaine, ne les pourroient separer: demandez aux meilleurs bourgeois et au peuple; mais on les empèche, et ils font sculement l'un à l'autre une donce inclination, et puis chacun s'en va chez soi. A quoi pouvois-je penser de ne vous point conter ces merveilles? Pour votre équipee du feu de saint Jean-Baptiste, je ne puis y penser sans que la sueur m'en monte au front. Quelle folic en l'état on vous étiez! quelle foule! quelle chambre! quel cchafaud! Ma bonne. je vous prie de ne m'en plus parler.

Je vous ai mandé que je ne pars pas encore pour la Bretagne. Vous croyez bien que je n'oublierai point de vous marquer l'adresse de mon nouvel ami de la poste ; il sera plus fidèle que du Bois , et nous aurons deux fois la semaine des nouvelles: je m'y trouve encore plus interessée que vous, c'est ma vie partout; mais, aux Rochers, ce seroit mourir que de n'avoir point cette consolation. Je porterai des livres et de l'ouvrage; ces amusements ne vont que bien loin après le soin de notre commerce. Vos lettres seront étranges sur les nouvelles de l'armée, jusqu'à ce que vous ayez su la mort de M. de Turenne : tout est confondu; il n'y a plus ni Flandre, ni Allemagne, ni petit frère que l'on puisse espérer. Nous verrons dans quelques jours comme tont se rangera, et le train que prendra notre province, et M. de Forbin, avec sa petite armée. Je vous conseille d'écrire à notre hou cardinal sur cette grande mort; il en sera touché, on disoit l'autre jour en bon lieu, que l'on ne connoissoit que deux hommes au-dessus des autres hommes, lui et M. de Turenne : le voilà donc seul dans ce point d'élévation. Quand vous aurez écrit cette première lettre, croyez-moi, ne vous contraiguez point; s'il vous vient quelque solie au bout de votre plume, il en est charmé aussi bien que du sérieux : le fond de religion n'empèche point encore ces petites chamarrures. Il laisse toujours aller les épigrammes à notre gros abbé (de Pontcarré.)

Voilà votre madame de Schomberg maréchale; elle est fort louable de passer sa vie en Languedoc, pour être plus près de Catalogne'; peut-être que sa santé contribue à ce séjour. Ce seroit un joli voyage à M. de Grignan et à La Garde, de l'aller voir aux Eaux. Tout ceei fera sans doute changer de place à son mari.

Le chevalier de Buous est bien content de moi : je suis sa résidente chez M. de Pomponne. Guilleragues a fait des merveilles dans sa gazette; mais je trouve les dernières louanges un peu embarrassées : j'aimerois mieux un style plus naturel et moins recherché. Mon fils me mande que la désolation de son armée lui fait comprendre l'excès de celle d'Allemagne; qu'ils sont pourtant heureux qu'on leur laisse M. de Luxembourg, en leur ôtant M. le prince. La pauvre madame de Vaubrun est entièrement désespérée de la mort de son mari 3. M. d'Harouis pleuroit hier à chaudes larmes, et pour sa douleur particulière, et pour celle de cette cette pauvre femme. Les nouvelles d'Allemagne font toute notre attention. Je vis l'autre jour à la messe le comte de Fiesque et d'autres qui assurément n'y ont point bonne grace. Je trouvai heureuses celles qui n'avoient leurs enfants, ni aux Minimes 4, ni en Allemagne; j'ai voulu dire moi, qui sais mon fils à son devoir, sans aucun péril présentement.

L'autre jour M, le dauphin tiroit au blanc; il tira fort loin du but : M, de Montausier se moqua

<sup>9</sup> M. de Schomberg étoit de la promotion des huit maréchaux de France créés le 30 juillet précédent; il commandoit alors en Catalogue.

Il s'agissoit d'un éloge de M. de Turenne, qui fut mis dans la Gazette de France, à l'occasion de sa mort. Guilleragues avoit la direction de la gazette, qui avoit commencé à paroltre en 1631.

<sup>3</sup> Nicolas Beautru, marquis de Vaubrun. Sa femme étoit Beautru et sa nièce. Il fut tué au combat d'Altenheim, le 2 août, cinq jours après la mort de M. de Turcune.

<sup>4</sup> C'est-à-dire à la messe des Minimes de la Place-Royale, où mydame de Sévigné alloit ordinairement. Cette église a cté abattue. de lui, et dit tout de suite au marquis de t qui est fort adroit, de tirer; et à M. le de Voyez comme celui ci tire droit; le petit i tire un pied plus loin que M. le dauphin. A corrompu, s'écria M. de Montausier, il vous étrangler. M. de Grignan se souvien de ce petit courtisan; il nous en a conté de pareilles.

Vous devriez lire les Croisades; vous j un Aimar de Monteil, et un Castellane choisir : ce sont des héros. On vent relire quand on a lu ce livre-là. J'ai vu enfin M ruis ; il me paroit passionné pour M. de et pour vous; je le trouve honnête homio semble doux et sincère. Nous avons co heure de toute la Provence, où je me tro core fort savante. Il est ravi de votre por voudrois que le mien fût un peu moins r il ne me parolt point propre à être regard blement, ni tendrement. La bonne d'He est ravie d'une lettre que vous lui avez ec peut vous mander de fort bonnes choses particulières : ce commerce vous divertir mement. J'ai fait conter à Péruis comme trouvée, à quelle heure, en quel lieu; je bien reconnue dans votre lit comme un seuse; il dit que vous êtes belle, et blat grasse: je n'ai osé le questionner dava n'y a point de conversation au moude que présèrer à celle d'un homme qui vient de ( et qui me parle de toutes ces choses : je vois le quitter.

Je gronderai bien Corbinelli de ne écrire; quelle sottise! que peut-il faire de hélas! je viens d'apprendre que ce pauvra a pensé mourir : il a eu des maux de tête la raison, et la fièvre en même temps. son nom au bas d'une lettre, et a fait écrime vienne dire qu'il n'est pas mort, ma

Blanche Adhémar de Monteil épousa Castellanc, en 1498. Leur ills, Gaspard de lanc, fut héritier de Louis Adhémar de comte de Grignan, son oncle, lrquel étasans postérité, le substitua aux nom d'Adhémar; en sorte que les Adhémar de le comtes de Grignan, qui ont subsiste depuisont éteints aujourd'hui, étaient de la saccastellanc.

à l'extrémité, et que j'ai pensé perdre l'homme monde qui m'est le plus dévoué; je voudrois il ne fût pas si bien justifié auprès de vous : ivez-lui une petite amitié pour l'amour de moi; at un garçon que j'aime, et qui m'a persuadée son amitié.

Pai eté à Versailles; je ne sais si je ne vous l'ai nt mandé : j'allai avec d'Hacqueville tête à tête. partimes à trois heures ; nous arrivames droit M. de Louvois, que nous trouvâmes; ce bonr me parut comme de donner droit dans le ze d'un trou-madame: je lui parlai pour mon il ne peut avoir ce régiment, parce que celui l'avoit n'est point mort. Ce ministre me dit e choses honnêtes et très-obligeantes; je lui l'ennui que nous avions dans notre guidon-: enfin tout alla bien, nous remontâmes en che, et nous ctions à neuf heurs à Paris. J'ai urné depuis à Versailles avec madame de Veril . pour faire ce qui s'appelle sa cour. M. de dom n'est point encore consolé de M. de Tu-Le cardinal de Bouillon n'est pas connois-; il jeta les yeux sur moi, et, craignant de arer, il se détourna: j'en sis autant de mon car je me sentis fort attendrie. Toutes les de la reine sont précisément celles qui font mpognie de madame de Montespan : on y tour-à-tour, on y mange; il y a des concerts les soirs ; rien n'est caché , rien n'est secret ; promenades en triomphe : cet air déplairoit e plus à une femme qui seroit un penjalouse; tout le monde est content. Nons fûmes à Claque vous dirai-je? C'est le palais d'Armide; urnt s'élève à vue d'œil; les jardins sont : vous connoissez la manière de Le Nôtre '; bisse un petit bois sombre qui fait fort bien; na bois entier d'orangers dans de grandes ; on s'y promène; ce sont des allées où l'on l'ombre; et, pour cacher les caisses, il y a, ux côtés, des palissades à hauteur d'appui, denries de tubéreuses, de roses, de jasmins, llets: c'est assurément la plus belle, la plus enante et la plus enchantée nouveauté qui se imaginer : on aime fort ce bois. Hier au

même qui a sait les jardins des Tuileries et

soir je vis La Garde, qui m'apprit qu'un homme revenu de l'armée avoit dit au roi tout naivement des biens infinis du chevalier de Grignan et de son régiment; il se porte très-bien jusqu'ici. Dieu le conserve!

Je veux vous faire voir un petit dessous des cartes qui vous surprendra : c'est que cette belle amitié de Quantova et de son amie qui voyage i est une véritable aversion depuis près de deux ans; c'est une aigreur, c'est une antipathie, c'est du blanc, c'est du noir. Vous demandez d'où vient cela : c'est que l'amie est d'un orgueil qui la rend révoltée contre les ordres de Quanto : elle n'aime pas à obeir; elle veut bien être au père, mais non pas à la mère; elle fait le voyage à cause de lui, et point du tout pour l'amour d'elle; elle rend compte à l'un, et point à l'autre : on gronde l'ami d'avoir trop d'amitié pour cette glorieuse; mais on ne croit pas que cela dure, à moins que l'aversion ne se change, ou que le bon succès d'un voyage ne sit changer ces cœurs. Ce secret roule sous terre depuis plus de six mois; il se répand un peu, et je crois que vous en serez surprise; les amis de l'amie en sont assez affligés, et l'on croit qu'il y en a deux qui ont senti cet hiver le contre-coup de ces mésintelligences. N'admirez-vous point comme on raisonne quelquefois, et que l'on ne comprend point les choses? C'est quand je dis qu'il y a un fil de manqué; et l'on voit clair quand on voit le dessous des cartes, c'est la plus jolie chose du monde. Il y a une grande femme qui pourroit bien vous en mander si elle vouloit, et vous dire à quel point la perte du héros a été promptement oubliée dans cette maison; ç'a été une chose scandaleuse. Savez-vous bien qu'il nous faudroit quelque manière de chiffre? Je m'en vais faire réponse à votre lettre du dernier juillet.

Ma fille, votre commerce est divin; ce sont des conversations que nos lettres: je vous parie, et vous me répondez; j'admire votre soin et votre

<sup>1</sup> Mad ame Scarron.

La grande femme est madame d'Heudicourt, dont madame de Sévigné vient de dire dans cette même lettre, qu'elle pourroit mander à madame de Grignan des choses très particulières: Le héros sitot oublié est M. de Turenne, hal de Louvois, et peu aimé du roi.

exactitude; mais, ma très-chère, ne vous en faites point une loi; car si cela vous fait la moindre incommodité et le moindre mal de tête, croyez alors que c'est me plaire que de vous soulager; et, sans vouloir exagérer, votre intérêt, votre plaisir, votre santé, le soulagement de quelque chose qui vous peine, tout cela est mis an premier rang de ce qui me tient le plus an œur; il faut me croire, le dessous des cartes va encore au-delà.

Je m'en vais commencer par ma santé, n'en sovez point en peine; je vois très-souvent M. de Lorme chez madame de Montmort ', qu'il ressuscite : il a fort approuvé ma saiguée de pied, et m'a empêchée jusqu'ici de me purger, trouvant que je suis hors d'affaire, et que je n'aurai plus de ces vapeurs de l'année passée, c'étoient les adieux de ce qu'il croit parti, si pen de mal étoit digne de mon bon tempérament : il me fera premire de sa poudre avant que je parte, mais ce sera plus par civilité pour lui que par besoin; si vous l'entendiez parler, vous seriez rassur e sur mon chapitre pour le reste de vos jours et des miens. Fiez-vous donc à Ini, ma chère enfant, et ôtez cette inquietude des effets de votre tendresse; il vous en reste assez. Pour la proposition d'aller à Grignan, au lieu d'aller en Bretague, elle m'avoit déjà passé par la tête, et quand je veux réver agréablement . c'est la première chose qui se présente à moi que ces jolis châteaux : en reculant un peu celui-ci, il ne sera plus en Espagne; et le tour que vous me proposez est si joli et si faisable, que je m'en vais emporter cette idée en Bretagne, pour me soutenir la vie dans mes bois; mais pour cette année, mon enfant, l'abbé crie de la proposition en l'air. J'ai d'autres affaires que celle de madame d'Acigné, j'ai le bon abbé que je n'aurai pas toujours, j'ai mon fils qui seroit bien ctonné de me trouver à Lambese à son retour : je vondrois bien le marier; mais soyez assurée que le désir et l'espérance de vous revoir ne me quittent jamais, et unitiennent toute ma santé et le reste de joie que j'ai encore dans l'esprit; il faut donc suler toutes nos propositions.

J'attends avec impatience des lettres du chevalier de Grignan; nous voudrions en avoir à toute heure, car, jusqu'à ce que notre armée ait repnous serons toujours en peine. Voilà la combat, où M. de Lorges 'a fait voir neveu de son oncle : Dien veuille que rités continuent, ce seroit l'ombre de renne qui seroit encore dans cette armé

Le comte du Lude est ici; il est duc seulement imaginé de trouver mauvai mais je vous avoue qu'il y a iri de pett à la messe, à qui l'on voudroit bien di vessie de cochon par le nez. Si nous troquer notre guidon contre le régiment pagne), à la boune heure; mais Monta point mort, et il lui faut de l'argent; me dit M. de Louvois, et que j'étois femme pour acheter un régiment, ne défaire de la charge.

Madame de Saint-Valeri sera mari bien fait que son joli nez en sera gâté. Monaco est toujours malade; je ne t aboutira cette maladie : que vous n'él Je suis comme vous, je fais grace à l'é veur des sentiments. Je me dédis, an ri dame de Langeron : elle est plus affi mais; elle est comme une ombre autour la duchesse, mais elle ne parle plus; une femme qui entende ni qui répomi ombres, sortes; elle pleure sans cesse une écorchure aux yeux qui la remi sable : je reprends ce que je vous en ai le duc \* est ici pour un jour ; il ira reje prince, qui va doucement avec qua mille hommes : il a pris ce temps por et madame la duchesse. Madame di pensa hier mourir en le revoyant. Je vous. Je ne comprends pas bien l'ans fession : l'été , il n'y a qu'à l'Opéra oh nus s'accordent si bien ensemble. Vo miers actes de l'Opéra : quand vous en vantage, demandez-les à M. de Boig plus joli garçon du monde, et qui, po

<sup>&#</sup>x27;Marie-Henriette de Buade de Frontenac, femme de Henri-Louis Habert de Montmort, qui fut doyen de l'académie françoise.

Guy-Alconse de Durfort, comte de puis duc et maréchal de France, étoit fits de La Tour-de-Bouillon, sœur de M. de 1

<sup>\*</sup> Henri-Jules de Bourbon-Condé.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Louis-Urbain Lefèvro-de-Caumartia, doyen du conseil-d'état, le 2 décembre

ne vent que l'honneur d'être nommé ettre. J'en reçois une de Corbinelli : il a été très mal. Els iront à Grignan, et aise; vous parlerez de moi, et vous mne compagnie. Adlen , ma très-chère able, je crois que vous m'aimez; c'est le dessons de vos cartes, comme la vélresse que j'ai pour vous est le dessous h. Le sermon que vous me fites la veille part ne peut jamais sortir de ma mécomme je ne puis ramener cet enmmencer par vous voir entrer dans ma I que je n'ai plus cette joie ni cette esochaine, il m'en coûte toujours des quand je médite sur tonte cette soirée, m'en est d'une amertume que je ne puis enir. Tout ce que nous fimes les derniers les lieux où nous fûmes, toute la douétois pénétrée avec une bonne contepeur d'attirer vos sermons, tout cela encore le cour : je repasse tous les étions, comme à cette henre, à Livry, et ites les saisons. L'amitié que j'ai pour bien des peines et des amertumes avec bence continuelle avec la tendresse que us ne composent pas une paix bien procour aussi dénué de philosophie que le m passer sur cet endroit saus y sejourme voyez, ma bonne, et je vois que moquez de moi. Ne croyez point que que j'aime par négliger ma santé, j'en ble soin pour l'amour de vous, et c'étoit plaire que j'allois voir M. de Lorme ; je dame de Frontenac et la Divine , et la i y loge, et qui est comme une potée de e maison n'est pas ennuyeuse; mais ma n dites-vous? J'aime à vous parler quasi rs; puisque cela ne vous déplait pas, et fait plaisir, quel mal y auroit-it? Adieu très-chère enfant, croyez-moi bien véet uniquement à vous, J'embrasse M. , c'est à lui que j'envoie l'opéra.

dische d'Outrelaise.

386. \*\*

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Chaseu, ce 15 juillet 1675.

Il y a plus de quinze jours que je balance à vons écrire, Madame; mais comme c'est sur un chapitre de tristesse, j'ai de la peine à m'y résoudre : je ne suis pas bon pour les consolations, je n'aime pas même à être consolé. C'est pour le départ de madame de Grignan et pour la retraite du cardinal de Retz que je vous écris aujourd'hui. Vous savez bien, Madame, en un mot comme en mille, que je suis bien aise de votre joie, et fort fâché de vos chagrins; mais n'en parlons plus, on ne sauroit trop tôt finir cette matière.

Comment vous portez-vous? où êles-vous? et à quoi vous amusez-vous? En attendant votre réponse, Madame, je vous dirai que je me prépare à faire le mariage de mademoiselle de Bussy à la fin d'août. Je vous demanderai votre procuration au premier jour, et je vous en enverrai le modèle; eependant, parlons de la guerre : le roi ne veut pas revenir sans avoir vu une bataille, et je crois qu'il en aura le plaisir, car le prince d'Orange le veut aussi, et M. le prince, Dieu sait combien! Il n'y aura point de combat général, à mon avis, entre M. de Turenne et M. de Montécuculli : l'un ne fera pas une assez fausse démarche devant l'autre pour l'obliger de basarder une bataille; mais M. de Turenne fera assez s'il empêche le passage du Rhin et la communication de Strasbourg aux Allemands; je crois qu'il en viendra à bout. Mandez-moi des nouvelles de la belle Madelonne : je vous assure que je l'aime bien , mais toujours moins que vous.

587. \*\*\*

Du même à la même.

A Chaseu', ce 6 août 1675.

J'aurois attendu patiemment la réponse que vous me devez, avant que de vous écrire, Madame, si je n'étois trop rempli des merveilles que je vois pour me taire: M. de Turenne mort, et huit ma562 LETTRES

réchaux pour le remplacer, tout cela est surprénant. Pour le premier, je sais que vous en serez affligée, mais vous ne savez peut-être pas que je le suis pour le moins autant que vous, je ne dis pas seulement comme un bon François, je dis même en mon particulier.

Le premier président de Lamoignon se mit dans la tête de me faire ami de M. de Turenne, et il le trouva si bien disposé à cela, qu'il me manda de le remercier des sentiments qu'il lui avoit témoignés pour moi. J'écrivis donc à ce grand homme une lettre pleine de reconnoissance, d'estime et de louanges, enfin une lettre où sa gloire trouvoit son compte, cette gloire que vous savez qu'il aimoit tant. J'en reçus une réponse qui, dans sa manière courte et sèche, étoit peut-être une des plus honnêtes lettres qu'il ait jamais écrites. Je perds donc un ami puissant qui m'auroit servi, ou, pour le moins, mon fils; j'en suis au désespoir.

Revenons maintenant aux liuit maréchaux: En 4668 on en sit trois, et ce nombre étonna tout le monde; en voici huit aujourd'hui qu'on vient de faire: je ne doute pas que la surprise publique ne soit extrême. Pour peu qu'on augmente, la première promotion qu'on en fera, ce seront véritablement des maréchaux à la dousaine. Ce grand nombre et la condition que le premier commandera au second, et le second au troisième, et que ces messieurs ne roulent plus ensemble comme ils faisoient autrefois, rend cette dignité bien moins considérable qu'elle n'étoit. Si le roi m'a fait tort en me privant des honneurs que méritoient mes services, il m'a en quelque façon consolé en ne me donnant pas le bâton de maréchal de France, par le rabais où il l'a mis : je dis en quelque façon console, car, tel qu'il est, je le voudrois avoir, quand ce ne seroit que parce qu'il est toujours office de la couronne, et qu'il est une marque des bonnes graces du prince, qui sont d'ordinaire accompagnées ou suivies de quelque chose de solide dont j'ai encore plus besoin que d'honneurs. Dieu n'a pas voulu que cela fût, ou que cela fût encore; je n'en murmure point, et, au contraire, je lui rends mille graces du repos d'esprit qu'il m'a donné sur cela, et de ce qu'il m'a fait le courage encore plus grand que mes malheurs.

388, \*\*

De madame DE SÉVIGNÉ AU comte DE BUSSY.

A Paris, le 6 août 1675.

Je ne vous parle plus du départ de ma e, quoique j'y pense toujours, et que je ne puise jamais bien m'accontumer à vivre sans elle; m chagrin ne doit être pour moi. Vous me des où je suis, comment je me porte, et à quoi je m'amuse. Je suis à Paris, je me porte bieu, et je m'amuse à des bagatelles. Mais ce style est un per laconique, je veux l'étendre. Je serois en Bretagne, où j'ai mille affaires, sans les mouvements de c province qui la rendent peu sure. Il y va six mile hommes commandés par M. de Forbin. La que tion est de savoir l'effet de cette punition. & l'attends, et si le repentir prend à ces mati et qu'ils rentrent dans leur devoir, je repri le fil de mon voyage, et j'y passerai une partie l'hiver.

J'ai bien eu des vapeurs; et cette belle and, que vous avez vue si triomphante, a reçu quipe attaques dont je me suis trouvée humiliée, cans si j'avois reçu un affront.

Pour ma vie, vous la connoissez aussi. 📭 passe avec cinq ou six amies dont la société! et à mille devoirs à quoi l'on est obligé, et an pas une petite affaire. Mais ce qui me fiche, de qu'en ne faisant rien les jours se passent, et 🗯 pauvre vie est composée de ces jours, et l'arie lit, et l'on meurt. Je trouve cela bien ma vie est trop courte : à peine avons-nous par nesse, que nous nous trouvons dans la viel Je voudrois qu'on eût cent ans d'assurés, et le dans l'incertitude. Ne le voulez-vous pas mon cousin? Mais comment pourrions-Ma nièce sera de mon avis, selon le bonh malheur qu'elle trouvera dans son mariss; nous en dira des nouvelles, ou elle ne n pas : quoi qu'il en soit , je sais bien qu'il a'y4 de l'ouceur, de commodité, ni d'agrénes ne lui souhaite dans ce changement de J'en parle quelquefois avec ma nièce la st je la trouve très-agréable et d'une sorte d

Vo

fait fort bien souvenir de vous. Selon moi, je ne puis la louer davantage.

Au reste, vous êtes un très-bon almanach : vous avez prévu en homme du métier tout ce qui est arrivé du côté de l'Allemagne; mais vous n'avez pas vu la mort de M. de Turenne, ni ce coup de canon tire au hasard, qui le prend seul entre dix ou douze. Pour moi, qui vois en tout la Providence, je vois ce canon chargé de toute éternité; je vois que tout y conduit M. de Turenne, et je n'y trouve rien de funeste pour lui, en supposant sa conscience en bon état. Que lui faut-il? Il meurt au milieu de sa gloire. Sa réputation ne pouvoit plus augmenter; il jouissoit même en ce moment du plaisir de voir retirer les ennemis, et voyoit le fruit de sa conduite depuis trois mois. Quelquefois, à forcede vivre, l'étoile pâlit. Il est plus sûr de couper dans le vif, principalement pour les héros, dont toutes les actions sont si observées. Si le comte d'Harcourt mt mort après la prise des lles Sainte-Marguerite, ou le secours de Casal, et le maréchal du Plessis-Praslin après la bataille de Rhetel, n'auroient-ils pas été plus glorieux? M. de Turenne n'a point senti la mort; comptez-vous encore cela pour rien? Vous savez la douleur générale pour cette perte, et les huit maréchaux de France nouveaux. Le comte de Gramont, qui est en possession de dire toutes choses sans qu'on ose s'en fâcher, écrivit à Rochefort le lendemain :

MONSEIGNEUR .

La faveur l'a pu faire autant que le mérite.

Monseigneur, je suis

Votre très-humble serviteur,

Le comte de Gramont.

Mon père est l'original de ce style : quand on fit aréchal de France M. de Schomberg, celui qui a surintendant des finances, il lui écrivit:

MONSEIGNEUR.

· Qualité, barbe noire, familiarité. »

CHANTAL.

Vous entendez bien qu'il vouloit lui dire qu'il 't été fait maréchal de France, parce qu'il avoit a qualité, la barbe noire comme Louis XIII, et qu'il avoit de la familiarité avec lui. Il étoit joli, mon père!

Vaubrun a été tué à ce dernier combat qui comble M. de Lorges de gloire; il en faut voir la sin. Nous sommes toujours transis de peur, jusqu'à ce que nous sachions si nos troupes ont repassé le Rhin. Alors, comme disent les soldats, nous serons pélemêle, la rivière entre deux. La pauvre Madelonne est dans son château en Provence. Quelle destinée! Providence! Providence! Adieu, mon cher Comte, adieu, ma très-chère nièce. Je fais mille amities à M. et à madame de Toulongeon : je l'aime fort, cette petite comtesse. Je ne fus pas un quart d'heure à Montelon, que nous étions comme si nous nous fussions connues tonte notre vie; c'est qu'elle a de la facilité dans l'esprit, et que nous n'avions point de temps à perdre. Mon fils est demeuré en Flandre ; il n'ira point en Allemagne. J'ai pensé à vous mille fois depuis tout ceci; adieu.

### 589. \*\*

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Chaseu, ce 11 août 1675.

Je reçus hier votre lettre, Madame, elle est assez longue et je vous assure que je l'ai trouvée trop courte. Soit que votre style, comme vous dites, soit laconique, soit que vous vous étendiez davantage, il y a, ce me semble, dans vos lettres des agréments qu'on ne voit point ailleurs; et il ne faut pas dire que c'est l'amitié que j'ai pour vous qui les embellit, puisque de fort honnêtes gens, qui ne vous connoissent pas, les ont admirées. Mais c'est assez vous louer pour cette fois. Les éloges ne doivent pas être comme vos lettres. Ils ne sauroient être trop courts pour être bons. Vous passerez, dites-vous, l'hiver en Bretagne, cela est obligeant pour madame de Grignan, on voit bien qu'en son absence tous pays vous sont égaux. Je yous plains d'être sujette aux vapeurs. C'est un mai plus désagréable qu'il n'est dangereux; cependant il se fait craindre. C'est le chagrin qui le fait naltre, et la crainte qui l'entretient et qui l'augmente. Il seroit bien moindre, si l'on ne croyott pas qu'il sit mourir. Il ne le faut donc pas croire;

554 LETTRES

car effectivement il ne le fait pas. Je suis d'accord avec vous que la vie est trop courte : cent ans d'assures seroit un temps raisonnable. Vous me demandez comment nous pourrions faire pour y parvenir : après y avoir bien songe, voici tout ce que j'ai pu trouver, non pas pour avoir aucune sûreté, mais au moias pour alonger vraisemblablement la vie : Ne dormir guère, manger pen, et ne pas craindre la mort ; s'ennuyer quelquefois et quelquefois se divertir; car si l'on se divertissoit tonjours, la vie paroltroit trop courte, si l'on s'ennuyoit aussi tonjours, on mourroit hientôt de chagrin. Mademoiselle de Bussy est de mon avis, et elle prétenduser de ce régime. Quand son ma ri ne seroit pas tel qu'elle le souhaiteroit, elle n'en veut pas mourir un jour plus tôt. Elle veut, ditelle en ce cas, essayer à le survivre. Pour les souhaits que vous lui faites, elle en a toute la reconnoissance qu'elle en doit avoir; mais quand vous ne l'aimeriez pas, elle est comme moi sur votre chapitre, elle ne laisseroit pas de vous trouver la plus aimable femme de France. Rien n'est mieux dit, plus agréablement, ni plus juste que ce que vous dites de la Providence sur la mort de M. de Turenne, que vous voyez ce canon charge de toute cteruité. Il est vrai que c'est un coup du ciel. Dieu, qui laisse ordinairement agir les causes secondes, veut quelquefois agir lui seul. Il l'a fait, ce me semble, en cette occasion : c'est lui qui a pointé cette pièce. Ne vous souvenez-vous pas. Madame, de la physionomie funeste de ce grand homme? du temps que je ne l'aimois pas, je disois que c'étoit une physionomie patibulaire; si j'y avois songé, depuis ma réconciliation avec lui, j'aurois appréhende ce coup de canon. Tont ce que vous me mandez sur son bonheur de n'avoir pas survéen à sa reputation, comme cela se pouvoit, de même que le comte d'Harcourt, le maréchal du Plessis-Praslin, et j'ajoute le connétable Wrangel : tout cela, dis-je, est admirable; et il n'y a qu'une

1 Charles-Gustave Wrangel, maréchal général et connétable de Suede, mort dans cette charge en 1976. Il brûla les vaisseaux de l'amiral de Dausmarcken 1644, défit près d'Augsbourg les Impéritux et les Bavarois en 1948, et défit l'escadre hollandoixe au passage du Sund en 1958; mais la fortune l'abandonna en 1976, il eprouva des revers considérables dans la guerre que le roi de Suede avoit déclarée à l'électeur de Brandebourg, et la Suède

chose qui me déplait, c'est que vous me mettez en état que je n'en saurois rien dire, si je n'en dis moins. Je m'en tiens donc à ce que vous avez dit en l'honneur de sa memoire; mais j'ajouterai sculement que cette memoire n'est rien, et que le mepris qu'on a pour celle du comte d'Harcourt et l'estime qu'on a pour celle de M. de Turenne, ne leur font à présent ni bien ni mal; et je conclar qu'il ne sert de rien d'être un heros que pour la gloire qu'on en a pendant sa vie.

Vous avez raison, Madame, de compter pour un bonheur à M. de Turenne de n'avoir pas senti la mort. Cependant il n'y a que d'enx sortes de gens à qui la mort imprévue soit la meilleure : les saints et les athees. Véritablement M. de Turenne n'étoit pas de ces derniers, mais aussi n'étoit-d pes un saint : je doute fort que la gloire du nuade, pour qui il avoit une si violente passiun, soit un sentiment qui sauve les chrétiens.

les huit maréchaux, je n'ai rich à vous en dre davantage, sinon que ce que le counte de Gramort a dit à Rochefort se pouvoit encore fort landire à deux autres. Nous sommes deçà le film; mais on me mande que les Allemands y sont sussit tout cela honore bien la mémoire de M. de le renne. S'il vivoit, nous serious plus precir da Necker que du Rhin, J'espère que M. le prose remettra pour le moins les affaires au même etal qu'elles étoient, mais c'est une chose à faire; et puis M. le prince guérimoit avec du vin émétique, et M. de Turenne guérimoit avec un bon reame de vivre.

La destinée de la belle Madelonne est bizarre, dil y a sujet de s'écrier : Providence! Providence! providence! Providence! providence! pas souvenez-vous du temps que vous m'ecrima que c'étoit un mari dien pour la societé : din l'est pas pour le commerce. La petite Toulongen est fort aise du bien que vous dites d'elle. Vous ma diriez encore plus si vous l'aviez vue plus locc temps. Elle est bonne pour ses amies ; elle est moveilleuse pour son mari, elle seroit admirable pet

perdit la Poméranie, qu'elle ne recouvra que par la traité de Nimègue.

Rivière d'Allemagne qui prend an accree de la forêt noire, et se jette dans le libin, pres de la lieim.

un ament si elle en vouloit. Ne croyez pas M. de Sevigné plus en sureté ovec M. de Luxembourg qu'avec M. le prince; ce nouveau maréchal est auxi desireux de gloire que s'il étoit encore à parvenir.

l'ai écrit au roi sur la mort de M. de Turenne. Voilà ma lettre. Vous voyez que je me sers de tonte sorte de sujets pour entretenir commerce avec notre maltre.

# Partsait de M. DE TURENNE par le comte DE Bussy-Rabutin.

- a Henri de La Tour , vicomte de Torenne , étoit
- un homme entre deux tailles, large d'épaules,
- lesquelles il haussoit de temps en temps en par-
- lant; ce sont de ces méchantes habitudes que
- l'on prend d'ordinaire faute de contenance as-
- · surée. Il avoit les sourcils gros et assemblés, ce
- qui lui faisoit une physionomie malheureuse :
- en un mot, il n'avoit point l'air d'un héros,
- · quoiqu'il en eût l'ame.
- Il s'étoit trouvé en tant d'occasions à la guerre
   qu'avec un bon jugement qu'il avoit, et une
   application extraordinaire à son métier, il
- cetoit rendu le plus grand capitaine de son
- · A l'entendre parler dans un conseil , il pa-
- roissoit l'homme du monde le plus irrésolu;
   rependant, quand il étoit pressé de prendre son
   parti, personne ne le prenoit ni mieux ni plus
   vite.
- , Son véritable talent, qui est à mon avis le
- plus estimable à la guerre, était de bien soute-
- nir une affaire en méchant état. Quand il étoit
- le plus foible en présence des ennemis, il n'y avoit point de terrain d'où, par un ruisseau,
- ravine, par un bois, ou par une émi-
- nence, il ne sût tirer quelque avantage.

  Jusqu'aux huit dernières années de sa vie, il
- avoit étéplus circonspect qu'entreprenant ; mais,
- want que la temérité etoit à la mode, il ne se
- menagea plus tant qu'il avoit fait; et comme il prenoît mieux ses mesures que les autres, il
- gagna autant de combats qu'il en donna. Sa
- prodence venoit de son tempérament, et sa
   hardiesse de son expérience.
  - . Il avoit une grande étendue d'esprit, ca-

- » pable de gouverner un état aussi hien qu'une
- » armée. Il n'étoit pas ignorant des belles-lettres ;
- » il savoit quelque chose des poètes latins, et
- » mille beaux endroits des poètes françois : il
- » aimoit assez les bons mots, et s'y connoissoit
- » fort bien.
- » Il étoit modeste en habits, et le paroissoit
- » même en expressions à ceux qui u'y faisoient
- » pas assez d'attention; mais il avoit dans le cœur
- » une vanité sans égale. Il s'étoit fait des ma-
- » nières de parler toutes particulières. Pour sa-
- » tisfaire à cette passion, quand il avoit com-
- » mencé un discours de lui, par je ne sais si
- » j'oserois vous dire, il en disoit des merveilles, » et parce que cela lui paroissoit choquer la mo-
- a de barce due cem un barussott citibilier is 100-
- » destie qu'il affectoit si fort, il disoit, par exem-
- » ple, en parlant de lui : Je vous ussure que
- » quand on Hort jeune, on faisoit fort bien cela;
- » il se traitoit à la troisième personne, afin de se
- » pouvoir louer, comme il auroit fait quelque
- » autre. Il parioit pen et écrivoit mal.
- » Jusqu'à 45 ans il s'étoit contente d'être gen-
- » tilhonune d'une ancienne maison ; véritable-
- » ment il s'en lassa, et voulut être prince. Dans
- » les brouilleries de la cour en 4648, quatre ou
- » cinq maisons de gentilshommes crurent que le
- » temps étoit propre pour faire valoir leurs chi-
- » mères de principauté; celle de La Tour en fut
- n une, mais leurs visions n'ayant pas été suivies n d'un heureux succès, la maison du maréchal
- » de Turenne se réveilla en 1651. Le duc de
- » Bouillou son frère, étroitement uni dans le
- o conseil avec le cardinal Mazarin, et lui à la
- » tête de la principale armée, se tronvèrent en
- » état d'obtenir un brevet de princes. Ce fut » alors que le bâton de maréchal que M. de Tu-
- » renne avoit autrefois souhaité comme la horne
- » de son ambition, lui parut au-dessous de sa
- » naissance; il en témoigna un si grand mépris
- » qu'on l'appeloit monsieur le maréchal quand on
- » vouloit lai dire une injure, et cette ridicule
- » vanité étoit fondée sur ce qu'il prétendoit que
- » ses prédecesseurs avoient été souverains de Bou-» logne et comtes d'Auvergne, et que la prin-
- » cipaulé de Sedan appartenoit à sa maison par
- » sa mère, toutes lesquelles prétentions étoient
- » mal fondées. Cependant la considération où il
- » étoit autorisoit ces chimères. Mais ce rang ne

356 LETTRES

fut pas d'abord si bien établi qu'il ne le tint
en des contraintes extraordinaires. Comme il
n'osoit encore laisser sortir sans les reconduire
la plupart des gens de qualité qui lui rendoient
visite, il leur excroquoit cette civilité, en faisant
semblant d'avoir affaire dans son cabinet à peu
près dans le temps qu'il jugeoit qu'ils vouloient
s'en aller, et il n'en sortoit que quand on
disoit qu'ils étoient partis. Son orgueil lui faisoit prendre en gré toutes ces contraintes, et il
étoit sans peine esclave de sa grandeur.

Une de ses grandes qualités étoit le mépris
du bien; jamais homme ne s'est si peu soucié
d'argent que lui. Il avoit commandé l'armée de
France en Allemagne dans des temps où il pouvoit amasser des millions, et il ne l'avoit pas
fait : ce désintéressement, joint aux grandes alliances qu'il avoit en ce pays-là, lui avoit donné
un grand crédit parmi les Allemands.

» Il aimoit les femmes, mais sans s'y attacher; » il aimoit assez les plaisirs de la table, mais sans » débauche; il étoit de bonne compagnie, mais » sa gaieté ne duroit pas long-temps, parce qu'il » craignoit qu'elle ne familiarisat trop ceux avec » qui il étoit. Il savoit mille contes ; il se plai-» soit à les faire, et il les faisoit fort bien; mais » comme il connoissoit le ridicule de ceux qui » en font souvent, et qui les répètent devant les » mêmes personnes; il commençoit toujours par a dire : Je ne sais si je vous ai fait ce conte-ci; n mais quand cela seroit, il est trop bon, il faut » que je vous le redise encore. Il croyoit que c'é-» toit assez pour sauver le ridicule, de faire voir » que ce n'étoit pas faute de mémoire quand il » recommençuit.

» Il ne donnoit guère d'ordres qui ne fussent
» obscurs, soit de bouche, ou par écrit. J'ai vu
» des gens qui disoient qu'il le faisoit pour cacher
» son dessein à ceux même dont il se servoit pour
» le faire réussir; d'autres, pour être toujours en
» état d'expliquer son ordre, comme il voudroit,
» et pour se décharger par là de la faute du mé» chant succès sur l'officier commandé. Pour moi
» je crois qu'il le faisoit parce qu'il étoit confus
» dans ses expressions. Je ne doute pas après cela
» que les raisons que je viens de dire ne le pus» sent encore empêcher d'essayer à se rendre plus
» intelligible.

- » Dans les commencements de sa vie,
   » été bien aise que mal arrivât; il avoit
- s ete bien aise que mai arrivat; u avoit
- » vieux non seulement de ses égaux, n
- » core de tous ceux qui commençoient à é
- » et cette raison, avec ce qu'il étoit s » faisant, l'avoit engagé à ne rendre
- » offices à personne. Cependant il change
- » conduite sur ses dernières annees,
- » trouva enfin sur la gloire si fort au-de
- » tout le monde, que celle des autres ni
- » plus d'ombrage, et il se faisoit génér
- » aimer et estimer des officiers et des soldat
  » le fond il n'aimoit rien que sa maison , l
- » nation et les louanges. »

390. \*

De madame DE SÉVIGNÉ à madame DE GI

A Paris, vendredi 9 août 1

Comme je ne vous écrivis qu'un pel mercredi, j'oubliai plusieurs choses que j vous dire. M. Boucherat me manda lundi que M. le coadjuteur avoit fait merveille conférence à Saint-Germain, pour les afficiergé. M. de Condom et M. d'Agen me même chose à Versailles: je suis persual fera aussi bien à sa harangue au roi; aus dra toujours le louer.

Voilà donc nos pauvres amis qui ont re Rhin fort heureusement, fort à loisir, avoir battu les ennemis; c'est une glacomplète pour M. de Lorges. Nous avibien envie que le roi lui envoyât le bâtune si belle action, et si utile, dont il a l'honneur. Il a eu un cheval tué sous lui de canon qui lui passa entre les jambes: il dival sur un coup de canon; la Providence de donné sa commission à celui-là, aussi bien autres. Nous avons perdu Vaubrun dans tion, et peut-être M. de Montlaur ', frere de d'Harcourt, votre cousin-germain. Laperte nemis a été grande; ils ont eu, de leur avoir mille hommes de tués; nous n'en avoir

<sup>&#</sup>x27;César, comte de Montlaur; il fut tué de de canon qui lui cassa l'épaule, le 27 juille

que sept on huit cents. Le duc de Sault, et le chevalier de Grignan se sont distingués à la tête de leur cavalerie : les Auglois surtout ont fait des choses romanesques : enfin voilà un grand bonbeur. Ondit que Montécuculli', après avoir envoyé témoigner à M. de Lorges la douleur qu'il avoit de la perte d'un si grand capitaine, lui manda qu'il lui laisseroit repasser le Rhin, et qu'il ne vouloit point exposer sa réputation à la rage d'une armée furieuse, et à la valeur des jeunes François, à qui rien ne peut résister dans leur première impétuosité. En effet, le combat n'a point éte général, et les troupes qui nous ont attaqués unt été défaites. Plusieurs courtisans, que je n'ose nommer par prudence, sont signalés pour parler au roi de M. de Lorges, et des raisons sans conséquence, qui devoient le faire maréchal de France tout-à-l'heure; mais elles ont été inutiles, Il a sculement le commandement d'Alsace, et vingt-cinq mille livres de pension qu'avoit Vaubrun. Ha! ce n'étoit point cela qu'il vouloit. M. le comte d'Auvergne a la charge de colone l-général de la cavalerie, et le gouvernement du Limousin. Le cardinal de Bouillon est très-affligé.

Notre bon cardinal a encore écrit au pape, diant qu'il ne peut s'empêcher d'espérer que, quand à Sainteté aura vu les raisons qui sont dans sa lettre, elle se rendra à ses très-humbles prières; aais nous croyons que le pape infaillible, et qui de fait rien d'inutile, ne lira seulement pas ses lettres, ayant fait sa réponse par avance, comme cotre petit aut que vous connoissez.

Parlons un peu de M. de Turenne; il y a longlemps que nous n'en avons parlé. N'admirez-vons
peint que nous nous trouvions heureux d'avoir repassé le Rhin, et que ce qui auroit été un dégoût,
il étoit au monde, nous paroisse une prospérité,
parce que nous ne l'avons plus? Voyez ce que fait
la perte d'un seul homme. Ecoutez, je vous prie,
une chose qui est à mon sens fort belle, il me
semble que je lis l'histoire romaine. Saint-Hilaire,
tieutenant-général de l'artillerie, fit donc arrêter
1. de Turenne qui avoit toujours galopé, pour
ni faire voir une batterie; c'étoit comme s'il eut
it: Monsieur, arrêtez-vous un pen, car c'est ici
que vous devez être tué. Le coup de canon vient

Généralisaime des armées de l'empereur.

donc, et emporte le bras de Saint-Hilaire qui montroit cette batterie, et tue M. de Turenne; le fils de Saint-Hilaire 'se jette à son père, et se met à crier et à pleurer. Taisez-vous, mon enfant, lui dit-il, voyez, en lui montrant M. de Turenne roide mort, voilà ce qu'il faut pleurer éternellement, voilà ce qui est irréparable. Et sans faire nulle attention sur lui, se met à crier et à pleurer cette grande perte. M. de La Rochefoucauld pleure lui-même en admirant la noblesse de ce sentiment.

Le gentilhomme de M. de Turenne, qui étoit retourné et qui est revenu, dit qu'il a vu faire des actions hérolques au chevalier de Grignan; qu'il a été jusqu'à cinq fois à la charge, et que sa cavalerie a si bien reponssé les ennemis que ce fut cette vigueur extraordinaire qui décida du combat. M. de Boufflers et le duc de Sault ont fort bien fait aussi; mais surtout M. de Lorges, qui parut neveu du héros dans cette occasion. Je reviens au chevalier de Grignan, et j'admire qu'il n'ait pas été blessé, à se mèler comme il a fait, et à essuyer tant de fois le feu des ennemis. Le duc de Villeroi ne se peut consoler de M. de Turenne; il écrit que la fortune ne peut plus lui faire de mal, après lui avoir fait celui de lui ôter le plaisir d'être aimé et estimé d'un tel homme; il venoit de rhabiller à ses dépens tout un régiment anglois, et l'on n'a trouvé que neuf cents francs dans sa cassette. Son corps est porté à Turenne : plusieurs de ses gens et même de ses amis l'ont suivi. M. le duc de Bouillon est revenu; le chevalier de Coislin, parce qu'il est malade; mais le chevalier de Vendôme, à la veille du combat : voilà sur quoi on crie : et toute la beauté de madame de Ludre ne l'excuse

591.

A la même.

A Paris, lund 12 août 1675.

Je vous envoie la plus belle et la meilleure relation qu'on ait eue ici depuis la mort de M. de Tu-

Depuis licutenant-général de l'artillerie et des armées du roi, comme son père.

renne, elle est du jeune marquis de Feuquières à madame de Vius, pour M. de Pomponne. Ce ministre me dit qu'elle étoit meilleure et plus exacte que celle du roi : il est vrai que ce petit l'euquières a un coin d'Arnauld dans sa tête, qui le fait mieux écrire que les autres courtisans.

Je viens de voir le cardinal de Bouillon; il est changé à n'être pas connoissable : il m'a fort parlé de vous : Il ne doutoit pas de vos sentiments ; il m'a conté mille choses de M. de Turenne qui font mourir; son oncle apparemment étoit en état de paroltre devant Dien, car sa vie étoit parfaitement innocente. Il demandolt au cardinal, à la Pentecôte, s'il ne pourroit pas bien communier sans se confesser : son neveu lui dit que non , et que depuis Pâques il ne pouvoit guère s'assurer de n'avoir point offensé Dieu. M. de Turenne lui conta son état; il étoit à mille lieues d'un péché mortel. Il alla pourtant à confesse, pour la contume ; il disoit : mais faut-il dire à ce récollet comme à M. de Saint-Gervais? est-ce tout de même? En vérité, une telle ame est bien digne du ciel; elle venoit trop droit de Dieu pour n'y pas retourner, s'etant si bien préservée de la corruption du monde. Il aimoit tendrement le fils de M. d'Elbeuf '; c'est un prodige de valeur à quatorze ans. Il l'envoya l'année passée saluer M. de Lorraine, qui lui dit : « Mon petit cousin , vous êtes trop heureux de voir » et d'entendre tous les jours M. de Turenne; vous » n'avez que lui de parent et de père : baisez les » pas par où il passe, et faites-vous tuer à ses » pieds. » Ce pauvre enfant se meurt de douleur; c'est une affliction de raison et d'enfance, à quoi l'on craint qu'il ne résiste pas. M. le comte d'Auvergne l'a pris avec lui, car il n'a rien à attendre de son père. Cavove est affligé par les formes. Le due de Villeroi a écrit ici des lettres dans le transport de sa douleur, qui sont d'une telle force qu'il les faut cacher. Il ne voit rien dans sa fortune audessus d'avoir été aimé de ce héros, et déclare qu'il méprise toute autre sorte d'estime après cellelà : sauve qui pent. M. de Marsillac s'est signale en parlant de M. de Lorges comme d'un sujet digne d'une autre récompense que celle de la dépouille de M. de Vaubrun. Jamais rien n'auroit été d'une si grande édification, ni d'un si hon exemple, que de l'honorer du bâton, après un si grand sucrès.

Madame de Coulanges me mande comme vous vous consolerez aisément si elle passe l'hiver à Lyon, et comme elle est aise aussi que vous suver dans votre château. Je lui mande en général les commissions que vous me donnez, et qui partent de la même bonté, tantôt d'empêcher l'une de se consoler, tantôt de faire que l'autre soit marquée et malade; enfin la peine que j'ai à faire vos cammissions. Elle nous écrit des lettres admirables, et nous parle souvent de la jolie haine qui est entre vous deux.

Le chevalier de Lorraine est allé à une althuve qu'il a en Picardie : Madame de Monaro le fut voir à Chilly; mais elle n'a pu l'empêcher de partir, ni d'aller plus loin. On ne trouve pas sa politique bonne, et l'on croit qu'il y sera attrapé : c'est un ctrange style que de vouloir faire chasser un principal officier dont on est content; c'est à ce pris qu'il met son retour : je crois qu'il auroit en satisfaction il y a quelques années; mnis les temps sont différents : on n'est pas volage pour ne change qu'une fois. Il n'est pas vrai que le marunis d'Effort et Volonne aient rendu leurs charges; mais, comme ils ont accompagné le chevalier jusqu'à Chilly, on peut croire qu'ils auront de grands déguûts perdant cette disgrace. La Garde vous a mande ce que M. de Louvois a dit à la bonne Langlée, et comme le roi est content des merveilles que le chavalur de Grignana faites : s'il y a quelque chone d'agreeble dans la vie, c'est la gloire qu'il s'est acquee dans cette occasion; il n'y a pas une relation nipo un homme qui ne parle de lui avec éloge. Fans a cuirasse il étoit mort ; il a eu plusieurs coups dans cette bienheureuse cuirasse, il n'en avoit (amos porté : Providence ! Providence !

On vint éveiller M. de Reims à ciaq beures de matin, pour lui dire que M. de l'urenne avoit eté tué. Il demanda si l'armée étoit défaite : on tui dit que non : il gronda qu'on l'ent éveille, appela some

Antoine de Pas, marquis de Feuquières, auteur des Memoires sur la guerre, qui portent son nom; il étoit petit-fils d'Anne Arnauld, tante de M. Arnauld d'Andilly.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Heari de Lorraine, depuis duc d'Elbeuf, fils de Charles de Lorraine et d'Elbabeth de La Tour de Bouillon, nièce de M. de Turenne.

<sup>&#</sup>x27; A l'abbaye de Saint-Jean-des-Vignes de Sois-

valet-de-chambre coquin, fit retirer le rideau, et se rendormit. Adieu, mon enfant, que voulez-vous que je vous dise?

Je vous envoie cette relation à cinq heures du soir : je fais mon paquet toute seule; M. de Coulanges viendroit ce soir et voudroit la copier ; je hais cela comme la mort. J'ai fait toutes vos amitiés et dit toutes vos douceurs à M, de Pomponne et à madame de Vins : en vérité, elles sont trèsbien reçues. Je lui dis la joie que vous aviez de n'être plus mêlée dans les sottes querelles de Provence : Il en rit , et de la raison de votre sagesse ; il sonhaiterolt que les Bretons s'amusassent à se hafr, plutôt qu'à se révolter. J'ai vo madame Rouilléchez elle ; je la trouvai toujours aimable ; je croyois être Aix; je voudrois fort sa fille, mais clie a de plus grandes idées. Adleu, ma très-chère et très-aimée. Madame de Verneuil et la maréchale de Castelnau viennent d'admirer votre portrait; on l'aime tendement, et il n'est pas si heau que vous. C'est à M. de Grignan, que j'embrasse, à qui j'envoie la relation aussi bien qu'à vous.

592. ·

A la même.

A Versailles, mardi 18 sont 1675, à minuit-

Voici la nouvelle du jour. Le roi vient de dire que le duc de Zell ayant assiégé Trèves, et le marcetal de Créqui s'étant acheminé pour y aller, ce duc avait quitté le siège, brûlé son propre camp, mon la rivière sur trois ponts, chargé en flanc et latte le marcetal de Créqui, pris son canon et son larage. l'infanterie défaite, et la cavalerie dans un tesonire effroyable. On ne savoit pas ce qu'étoit évenu le marcetal de Créqui. On croit que les marcines ent retournés à Trèves, qui est sans proveneur; car M. de Vignori, allant visiter me hatterie, fut renversé par son cheval dans le latte, dont il mourut sur-le-champ. Le pauvre La

Mark 'et le chevalier de Calvisson' ont été tués : on saura demain les autres. Voilà ce que sa majesté a dit ; mais à Paris on dit et on croit savoir que c'est une vraie déroute. Poute l'infanterie a été défaite; et la cavalerie en fuite et en désordre ; il n'y a donc pas à douter que ce ne soit une vraie déroute.

Mercredi 14 août.

J'ai couru tout le matin pour savoir des nouvelles de La Trousse et de Sauzei : on ne dit rien de ce dernier : on dit que La Trousse est blessé, et puis d'autres disent qu'on ne sait où il est : ce qui parolt sur, c'est qu'il n'est pas mort, puisqu'on sait le nom de tant de gens au-dessous de lui. La consternation est grande. Rien n'empêche cette armée victorieuse de joindre Montécuculli qui a passé le Rhin à Strasbourg<sup>3</sup>, où, malgré la neutralité, on a reçu les troupes allemandes. On ne croit pas que M. le prince puisse commander notre armée; il ne se porte pas bien : quelle conjoncture pour lui et pour sa gloire! Duras est seul à cette armee; il a mandé au roi, en lui faisant son remerciement, que son frère de Lorges méritoit bien mieux l'honneur d'être marechal de France que lui. Les ennemis sont fiers de la mort de M. de Turenne : en voilà les essets; ils ont repris courage, on ne peut en écrire davantage; mais la consternation est grande ici, je vous le dis pour la seconde fois. Mademoiselle de Méri est en peine de son frere, elle a raison; c'est un beau miracle si La Trousse s'est sauvé de l'état où l'on nous l'a représenté. Nous n'avons point encore la liste des morts; le nombre en est grand, puisque l'on compte sur les doigts ceux qu'i se sont sauves. L'état de la marechale de Créqui est bien affreux, et de la marquise de la Trousse, qui ne savent point du tout ce que sont devenus leurs maris.

ordre à l'officier principal qui commanduit sous lui dans Trèves, sa mort avoit dérangé toutes les mesures du maréchal de Créqui.

<sup>1</sup> Henri-Robert Eschallart, comte de La Mark.

<sup>9</sup> Louis de Louet de Calvisson, chevalier de Malte.

5 Cette ville se gouvernoit alors en république, et n'est soumise à la France que depuis le 30 septembre, 1681, -

On a prétendu que M. de Vignori, gonverneur de Treves, avoit ordre de sortir avec la plus grande partie de sa garnison, et de se joindre au maréthal de Créqui pendant le combat; mais que, a ayant pas pris la précaution de communiquer son

395.

#### A la même.

## A Paris, vendredi 16 août 1675.

Je voudrois mettre tout ce que vous m'écrivez de M. de Turenne dans une oraison funèbre : vraiment votre style est d'une énergie et d'une beauté extraordinaire; vous étiez dans les bouffées d'éloquence que donne l'émotion de la douleur. Ne croyez point, ma fille, que son souvenir soit déjà fini dans ce pays-ci; ce fleuve qui entraîne tout, n'entraîne pas sitôt une telle mémoire, elle est consacrée à l'immortalité. J'étois l'autre jour chez M. de La Rochefoucauld avec madame de Lavardin, madame de La Fayette et M. de Marsillac. M. le Premier y vint : la conversation dura deux heures sur les divines qualités de ce véritable héros: tous les yeux étoient baignés de larmes, et vous ne sauriez croire comme la douleur de sa perte étoit profondément gravée dans les cœurs : vous n'avez rien par-dessus nous que le soulagement de soupirer tout haut et d'écrire son panégyrique. Nous remarquions une chose, c'est que ce n'est pas depuis sa mort que l'on admire la grandeur de son cœur, l'étendue de ses lumières et l'élévation de son ame; tout le monde en étoit plein pendant sa vie; et vous pouvez penser ce que fait sa perte par-dessus ce qu'on étoit déjà; enfin ne croyez point que cette mort soit ici comme celle des autres. Vous pouvez en parler tant qu'il vous plaira, sans croire que la dose de votre douleur l'emporte sur la nôtre-Pour son ame, c'est encore un miracle qui vient de l'estime parfaite qu'on avoit pour lui : il n'est pas tombé dans la tête d'aucun dévot qu'elle ne fût pas en bon état; on ne sauroit comprendre que le mal et le péché pussent être dans son cœur; sa conversion si sincère nous a paru comme un baptême; chacun conte l'innocence de ses mœurs, la pureté de ses intentions, son humilité éloignée de toute sorte d'affectation, la solide gloire dont il étoit plein sans faste et sans ostentation, aimant la vertu pour elle-même, sans se soucier de l'approbation des hommes; une charité généreuse et chrétienne. Vous ai-je dit comme il rhabilla ce régiment anglois? il lui en coûta quatorze mille francs, et il resta sans argent. Les Anglois ont dit à M. de Lorges qu'ils achèveroient de servir cette campagne pour venger la mort de M. de Turenne; mais qu'après cela ils se retireroient, ne pouvant obeir à d'autres que lui. Il y avoit de jeunes soldats qui s'impatientoient un peu dans les marais, où ils étoient dans l'eau jusqu'aux genoux; et les vieux soldats leur disoient : « Quoi! vous vous plaignes, » on voit bien que vous ne connoissez pas M. de Ta-» renne; il est plus fâché que nous quand nous » sommes mal; il ne songe, à l'heure qu'il est, » qu'à nous tirer d'ici; il veille quand nous der-» mons; c'est notre père; on voit bien que vou » êtes jeunes », et ils les rassuroient ainsi. Tout et que je vous mande est vrai; je ne me charge point des fadaises dont on croit faire plaisir aux gens & gnés; c'est abuser d'eux, et je choisis bien place que je vous écris que ce que je vous dirois, sive étiez ici. Je reviens à son ame : c'est donc unecharà remarquer que nul dévot ne s'est avisé de doutr que Dieu ne l'eût reçue à bras ouverts , comme us des plus belles et des meilleures qui soient jas sorties de ses mains : méditez sur cette confi générale de son salut, et vous trouverez que c'at une espèce de miracle qui n'est que pour lui; est personne n'a osé douter de son repos éternel. Vos verrez dans les nouvelles les effets de cette gunt perte.

Le roi a dit d'un certain homme, dont veus miez assez l'absence cet hiver, qu'il n'avoit ni cas, ni esprit; rien que cela. Madame de Rohan, a une poignée de gens, a dissipé et fait fuir les s qui s'étoient attroupés dans son duché de Rei Les troupes sont à Nantes, commandées par Rebin; car de Vins est toujours subalterne. L'ali de Forbin est d'obéir à M. de Chaulnes; mais o ce dernier est dans son Fort-Louis, Forbina et commande toujours. Vous entendez hienes ( c'est que ces sortes d'honneurs en idée, laisse sans action à ceux qui commande Lavardin avoit fort demandé le comman a été à la tête d'un vieux régiment , et p que cet honneur lui étoit dû, mais il n'a j hali contentement. On dit que nos mutins de · dow pardon; je crois qu'on leur pardonnera moy

'Irec

Du régiment de Navarre, l'un des six visit

nelques pendus. On a ôté M. de Chamillard qui doit odieux à la province, et donné pour intendant le ces troupes M. de Marillac qui est fort honnête comme. Ce ne sont plus ces désordres qui m'empenent de partir, c'est autre chose que je ne veux as quitter; je n'ai pu même aller à Livry, quelque invie que j'en aie, il faut prendre le temps comme vient; on est assez aise d'être au milieu des nou-celles, dans ces terribles temps.

Econtez, je vous prie, encore un mot de M. de l'arenne. Il avoit fait connaissance avec un berger ui savoit très-bien les chemins et le pays; il alloit rol avec lui, et faisoit poster ses troupes selon la onnoissance que cet homme lui donnoit : il aiit ce berger, et le trouvoit d'un sens admirable; disoit que le colonel Bec étoit venu comme cela, qu'il croyoit que ce berger feroit sa fortune name loi. Quand il eut fait passer ses troupes à bisir, il se trouva content, et dit à M. de Royer. Tout de bon, il me semble que cela n'est pas trop mal; et je crois que M. de Montécuculli trouveroit assez bien ce que l'on vient de faire. » Il est trai que c'étoit un chef-d'œuvre d'habileté. Masame de Villars a vu une autre relation depuis le our du combat, où l'on dit que, dans le passage a Rhin, le chevalier de Grignan fit encore des perveilles de valeur et de prudence : Dien le conave; car le courage de M. de Turenne semble dre passé à nos ennemis : ils ne trouvent plus rien impossible.

Depuis la défaite du maréchal de Créqui, M. de la Feuillade a pris la poste, et s'en est venu droit l'ersailles, où il surprit le roi, et lui dit : « Sire, les uns font venir leurs femmes (c'est Rochefart). les autres les viennent voir : pour moi, je viens voir une heure Votre Majesté, et la remercier mille et mille fois; je ne verrai que Votre Majesté, car ce n'est qu'à elle que je dois lout. » Il causa assez long-temps, et puis prit longé, et dit : « Sire, je m'en vais, je vous supplie de faire mes compliments à la reine, à M. le dauphin, à ma femme et à mes enfants, » et la remonter à cheval; et, en effet, il n'a manne vivante. Cette petite équipée a fort plu au

· Frédérir-Charles de La Rochefoucauld, comte de Roye et de Rouci.

roi, qui a raconté, en riant, comme il étoit chargé des compliments de M. de La Feuillade. Il n'y a qu'à être heureux, tout réussit.

394.

A la même.

A Paris, vendredi soir 16 août 1675.

Enfin M. de La Trousse est trouvé; admirez son bonhenr dans toute cette affaire : après avoir fait des merveilles à la tête de ce bataillon, il est enveloppé de deux escadrons, et si bien enveloppé, qu'on ne sait ce que tont cela est devenu : tout d'un coup il se trouve qu'il est prisonnier; de qui? du marquis de Grana qu'il a vu pendant six mois à Cologne, et qui s'étoit lié d'amitié avec lui. Vous pouvez penser comme il sera traité; il a aussi une jolie petite blessure, et pourra fort bien faire ses vendanges à la Trousse; car il viendra très assurément sur sa parole; et , pour mieux dire , il sera reçu très-agréablement à la cour. Je n'ai jamais vu tant de soins et tant d'amitiés que tous ses amis lui en ont témoigné : je le plains d'avoir tant de remerciements à faire ; mais n'est-il pas vrai que si on avoit fait exprès une destinée, on n'auroit pas imaginé autre chose que ce qui lui est arrivé? Pour le bon Sanzet, nous n'en avons aucane nouvelle : cela n'est guère bon. Le maréchai de Créqui est à Trèves, à ce que l'on dit : ses gens l'ont vu passer, lui quatrième, dans un petit

On parle d'eau, de Tibre, et l'on se tait du reste .

Sa femme est folle de douleur, et n'a pas reçu un mot de lui : pour moi, je crois qu'il est noyé ou tué par les paysans en allant à Trèves; enfin je trouve que tout va mal, hormis La Trousse. M. le prince s'achemine vers l'Allemagne; M. le duc y est déjà. M. de La Feuillade est allé ramasser les débris de l'armée du maréchal de Créqui, pour se joindre à M. le prince. Il ne faut point faire d'almanachs, mais si les ennemis ont pris Haguenau,

Vers de Corneille dans Cinna, acte IV, scène V. Madame de Sévigné l'a déjà cité plusieurs fois.

8

395.

A la même.

A Paris, vend

Je voudrois mettre tout c M. de Turenne dans une ment votre style est d'ur extraordinaire; vous é quence que donne l' croyez point, ma fil fini dans ce pays-ci n'entraine pas sité sacrée à l'imm M. de La Roch c'est.' c'est. din, madame 🛪 i gouir des M. le Premiperdu deux henres sur ... , iust à la tête du ros: tous , aveis voulu devous ne s me de Montrevel étoit pre मुख्या थ्या'elle demandoit n'avez n suser? On dit que La soupir. ينسر ۽ sa femme et peut-Nons dent eari an et 395. \*

A la même.

A Paris, lundi 19 août 1675.

prisence cette lettre, mais je ne la finirai dire beaucoup d'autres choses. Je prisentement. Je vous veux conter des i raisonnables que le roi a dites, que c'est priser de les entendre. Il a fort bien compris priser de les entendre. Il a fort bien comprise priser de les entendre. Il a fort bien comprise priser de les entendre, et , quand il rêve et cernier malheur. Un courtisan vouloit lui faire cernier que ce n'étoit rien que ce qu'on avoit perdu; répondit qu'il halssoit ces manières, et qu'en un cot c'étoit une défaite très-complète. On voulut puner le maréchal de Créqui; il convint que tun très-brave bomme; mais ce qui est dés-

, que més troupes ont été a qui n'ont jamais joné qu'à la . si que ce duc de Zell est joune et ್ರಾ ಸಾ**ilà tini j**oli coup d'essai. Un autre mut dire : Mais pourquoi le maréchal dounoit-il la bataille? Le roi répondit, wint d'un vieux conte du duc de Weimar', er appliqua très - bien. Ce Weimar, après la urt du grand Gustave, commandoit les Suédois affice de la France; un vieux Parabère e cordon bleu, lui dit, en parlant de la dernière bataille qu'il avoit perdue : Monsieur , pourquoi la donniez-vous? Monsieur, lui répondit le duc de Welmar, c'est que je croyois la gagner; et puis se tourna : Qui est ce sot cordon bleu-là ? Toute ceus application est extrêmement plaisante. M. de Lorraine n'avoit pas voulu obéir à ce jeune duc de Zell, qui est frère du duc de Hanovre; et ce duc de Zell, qui avoit là toutes ses troupes, avoit voulu les commander; tout a bien été pour eux. On ne sait encore rien du maréchal de Créquidepuis le petit bateau ; pour moi je le crois mort. On ne pense plus au chevalier de Lorraine, il est à son abbaye : voici un méchant temps pour les midiocres nouvelles. J'ai envoyé toutes vos lettres. Je parlerai à M. de Pomponne pour le Mosseigneur; en attendant, je crois que M. de Vivonne a son passe-port sans conséquence ; et , comme il est sûr que vous ne devez pas vouloir le facher, je lui écrirois, à votre place, un billet, et j'y glimerois un Monseigneur en faveur de son nom : pour les autres, il faut chicaner comme Beuvron et Lavardin; ils font écrire leurs sœurs, leurs sairs; ils ont cette conduite, je le sais, et ils évitent la

décision3. On croit que d'Ambres4 perdra cette

<sup>4</sup> François Gelas de Voisins, marquis d'Ambres; il étoit lieutenant-général au gouvernement de la Haute Guienne, dont le maréchal d'Albret était

gouverneur.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bernard, duc de Weimar, dernier fils de Jem, duc de Saxe Weimar, l'un des plus grands générais de Louis XIII.

<sup>\*</sup> Henri de Raudean, comte de Parabère, gouverneur du Poitou; il mourut le 11 août 1853.

s il y cut une dispute en ce temps-là pour savoir si on devait aux maréchaux de France le Monsgneur en écrivant. Cette discussion se renouvela en l'année 1681. (Foyez la lettre de Bussy du 6 mil 1661, la réponse de madame de Sevigné, du 26 mil, et quelques lettres qui les suivent.)

contestation contre le maréchal d'Afbret, et que la règle sera générale. C'est le roi qui doit dans peu de jours prononcer sur cette affaire.

Lundl au soir.

J'ai causé une heure avec M. de Pomponne et madame de Vins; nous avons un peu battu la Provence, après plusieurs autres choses qui font les conversations du temps, et j'ai parlé enfin du Monseigneur. a Ah! mon Dieu, Madame, m'a dit At de Pomponne, que M. de Grignan se sarde bien du Monsteur; il feroit mal sa cour; » le roi s'en est expliqué sur le sujet du marquis d'Ambres; il sera tondo. Le maréchal de Gramont conte en son langage que le comte de Guiche n'étoit pas un misérable, sans naissance, sans dignité, et que jamais il n'a mar-· chandé le Monseigneur à aucun maréchal de France : je vous prie que M. de Grignansuive sur rela mon conseil. » Voilà ses mêmes paroles que e vous écris tout chaudement, ne le marchanlez donc pas à M. de Vivonne; vous pouvez ne point écrire aux autres, mais si vous écrivez, il n'v fant pas balancer. C'est depuis quatre jours que le roi s'est expliqué là-dessus, et que les prônes marechal de Gramont ont soutenu l'affaire. Madarne de Vins m'a priée de vous bien assurer amitié et de l'estime très-particulière et remique qu'elle a pour vous, car elle ne se charge pas d'admirer beaucoup de gens. Mesdamos Villars et de Saint-Géran sont arrivées pen voces notre conversation; cette dernière a parle au roi, et lui a demandé pour son mari le gouternesment qu'avoit Vaubrun : elle trembloit si bet, qu'elle ne pouvoit prononcer ; mais sur la fin, il n'y avoit plus que pour elle : je ne crois pas gu'elle abtienne rien.

La harangue de M. le coadjuteur a été la plus l'elle et la mieux prononcée qu'il est possible : il processe cet endroit, qui a été fait et rappliqué après emp, avec une grace et une habileté non pareilles; est une chosesi nouvelle que de varier la phrase, u'il a pris l'occasion que souhaitait Voiture pour mire moins ennuyeusement à M. le prince, et un est aussi hien servi que Voiture auroit fait. et cui a fort loué cette action, et a dit à M. le dau-

phin : « Comblen vondriez-vous qu'il vous en eut » coûté, et parler aussi bien que M. le coadjuteur? » M. de Montausier a pris la parole et a dit : « Sire, nous n'en sommes pas là ; c'est assez » que nous apprenions à bien répondre. » Les ministres et tous les autres ont trouvé un agrément, et un air de noblesse dans ce discours qui donne une véritable admiration. J'ai bien à remercier les Grignan de tout l'honneur qu'ils me font, et des compliments que j'ai reçus depuis peu, et du côté de l'Allemagne et de celui de Versailles : je vondrois bien que l'ainé ent quelques graces de la cour pour me faire avoir aussi des compliments du côté de Provence. M. de La Trousse a écrit à sa femme ; il est prisonnier de son ami le marquis de Grana; il se porte très-bien sans aucune blessure; jamais un homme n'a été si heureux : cette affaire n'a été faite que pour sa gloire. Il mande qu'on le vient d'assurer que M. de Sanzei a été tué; je le croirois bien, car, outre qu'on n'a point de ses nouvelles, c'est que c'étoit un vrai homme à payer de sa personne, voyant que son régiment faisoit mal: nous en saurons de plus sûres nouvelles.

Je n'ai encore rien décide pour mon depart ; cela dépend d'une conférence chez M. de l'Hommeau, où nous raisonnerons beaucoup. Le corps du heros n'est point porté à Turenne, comme on me l'avoit dit : on l'apporte à Saint-Denis, au pied de la sépulture des Bourbons; on destine une chapelle pour les tirer du trou où ils sont, et c'est M. de Turenne qui y entre le premier : pour moi, je m'étois tant tourmentée de cette place, que, ne pouvant comprendre qui peut avoir donné ce conseil, je crois que c'est moi. Il y a dejà quatre capitaines aux pieds de leurs maltres'; et, s'il n'y en avoit point, il me semble que celui-ci devroit être le premier. Par-tout où passe cette illustre bière, ce sont des pleurs et des cris, des presses, des processions qui ont obligé de marcher et d'arriver de muit :

y a M. de Créqui se fit hattre à Consarhrick par son trop de mépria pour les ennemis, dont l'ar mée étoit le double de la sienne, et pour n'avoir pas connu les gués qui étoient aux deux côtés du pont par où ils l'attaquèrent : il est vrai que sa cavalerie l'abandonna, a

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Charles Martel, père du roi Pépin; Hugues-le-Grand, père de Hugues Capet; Bertrand Duguesclin et Louis Sancerre, connétable sous Charles VI.

361 LETTRES

ce sera une douleur bien grande s'il passe par Paris.

On vient de me dire de très bon lieu que les courtisans, croyant faire leur cour en perfection, disoient au roi qu'il entrait à tout moment à Thionville et à Metz des escadrons et même des bataillons tout entiers, et que l'on n'avait quasi rien perdu. Le roi, comme un galant homme, sentant la fadeur de ce discours, et voyant donc rentrer tant de troupes: Mais, dit-il, en voilà plus que je n'en avois. Le maréchal de Gramont, plus habile que les autrès, se jette dans cette pensée: Oui, Sire, c'est qu'ils ont fait des petits. Voilà de ces bagatelles que je trouve plaisantes, et qui sont vraies.

Il est venu un courrier qui a vu M. le maréchal de Créqui à Trèves. Nous sommes fort en peine de M. de Sanzei; nous n'avons de ses nouvelles que de traverse : les uns disent qu'il est prisonnier; d'autres, qu'il a été tué; d'autres, qu'il est à Trèves avec le maréchal de Créqui : tout cela ne vaut rien du tout. On tient Trèves assiégée. Le roi dit à M. le Premier qu'il étoit bien aise que son fils filt en sureté. M. le Premier lui dit : Sire, j'aimerois mieux qu'il fût prisonnier ou blessé; cette grande surete ne me contente pas. Le roi l'assura qu'il avoit fort bien fait. On parle encore du voyage de Fontainebleau. Je n'ai pas encore pardonné à ce beau lieu où nons nons séparâmes; je n'y puis penser sans émotion et sans tristesse : il me faut vous y aller recevoir pour me remettre bien avec lui.

Madame de Toscane est abymée dans son Montmartre et dans ses Guisardes: elle a témoigné à toutes les dames qu'après la première visite elle n'en souhaitoit plus, et a commencé ce discours par madame de Rarai. On trouve cette dureté grande: il est vrai qu'elle ressemble assez à la Diane d'Arles; mais je ne trouve pas qu'elle puisse espèrer d'être égayée, à la vie qu'elle fait.

M. le cardinal de Bouillon est venn ici tantôt: il est touché de votre lettre, et persuadé de vos sentiments; il a toujours les larmes aux yeux: je lui ai parlé de vos doulenrs; il m'a priée de lui montrer ce que vous m'en dites; je n'y manquerai pas, et rien ne vous fera plus d'honneur: je lui montrerai aussi une lettre du chevalier (de Grignan) qu'on ne peut lire sans pleurer. J'ai eu bien du monde aujourd'hui; je me porte très bien de ma petite médecine; toutes mes amies m'ont gardée: votre portrait a servi à la conversation; il devient

chef-d'œuvre à vue d'œil; je crois que c'est parce que Mignard n'en veut plus faire. Adien , ma trèschère et très-aimable enfant; que ne vous diroisje point de ma tendresse pour vous, si je voulois me lâcher la bride? Croyez, ma fille, en un seul mot, que vous ne pouvez jamais être plus parfaitement aimée, ni plus véritablement estimée que vous l'êtes de moi, car il y a de tout dans l'amitié que j'ai pour vous : mille raisons confirment mes centiments. Je n'avois pas dessein d'en tant dire, mais on ne peut pas toujours s'en empêcher. J'embrasse, en vérité, M. de Grignan de tout mon cœur. Ne va-t-il pas tonjours à la chasse? n'est-ce pas toujours la même vie que je connois? Parlez-moi de nos petits enfants; la mienne' se souvient-elle de moi? Mon Dieu! que je voudrois bien vous embrasser! Si vous trouvez mille fautes dans cette lettre, excusez-les, car le moyen de la relire?

396. °

De M. DE COULANGES à madame DE GRIGNAS.

Co.... août 1675.

Quand je mets sur vos paquets Montélimert, c'està-dire je vous adore; ainsi donc je vous dis réglément deux fois la semaine : je vous adore, Madame; madame la comtesse de Grignan, en votre château de Grignan, je vous adore, et c'est une espèce de rondeau. Recevez donc agréablement le chiffir que je vous ai caché à vous-même jusqu'ici pour le rendre secret à M. de Grignan, à qui il me perolt qu'il est bon de le cacher éternellement. Jui reçu votre bonne et agréable lettre, que je conserve comme la prunelle de mon œil. Vous aves done reçu tous les tableaux de votre mari ; qu'en dites-vous, et sur-tout des petits moutons qui font lever la poudre de dessons leur pied ? savervous bien ce qu'ils signifient ces petits montous? car vous devez faire votre profit de tout ; ils vou apprennent qu'il faut être mouton comme eux: soyez donc toujours mon petit mouton. Il n'y est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marie-Blanche d'Adhémar-de Grignan, qui fial née à Paris, et qui avoit été nourrie auprès de nudame de Sévigné. Elle prit le voile chez les dames de Sainte-Marie d'Aix.

jamais une meilleure acquisition, c'est de l'or en barre que les tableaux; vous les vendrez toujours au double quand il vous plaira. Ne vous ennuyez donc pasd'en voir toujours de nouveaux à Grignan, et parez-en vos cours et avant-cours, quand vous en aurez suffisamment pour toutes vos chambres.

Il ne tiendra pas à moi que je n'aille voir toutes ces merveilles au mois de septembre; je fais tout ce que je puis pour persuader à madame votre mère d'y venir avec moi. Souffrirez-vous qu'elle aille en Bretagne, quand toute la Bretagne est soulevée, qu'on y pille, qu'on y brûle tous les châteaux, qu'an y viole toutes les femmes? Adieu, ma belle Comtesse, Montélimart, ma belle Comtesse, je suis tout à vous, vous entendez bien présentement ce que veut dire Montélimart.

397. \*

De madame DE SÉVIGNÉ à madame DE GRIGNAN.

A Livry, mercredi 21 août 1675.

En vérité, ma fille, vous devriez bien être ici evec moi, j'y suis venue ce matin toute seule, atiguée et lasse de Paris, au point de n'y pouvoir pas durer. Notre abbé est demeuré pour quelques affaires; pour moi, je n'en ai point jusqu'à samedi. Me voilà donc pour ces trois jours en paix et en repos; je prends demain ma troisième médecine; je marcherai beaucoup : je m'imagine que j'en ai besoin. Je penserai extrêmement à vous, pour ne pas dire continuellement; il n'y a ni lieu ni place qui ne me fasse souvenir que nous y étions ensemble il y a un an. Quelle différence, bon Dieu! il m'est doux de penser à vous; mais l'absence jette une certaine amertume qui serre le cœur : ce sera pour ce soir la noirceur des pensées. Je me fais un plaisir de vous entretenir dans ce petit cabinet que vous connoisser; rien ne m'interrompt.

J'ai laissé M. de Coulanges bien en peine de M. de Sanzei. Pour M. de La Trousse, depuis mes chers romans, je n'ai rien vu de si parfaitement heureux que lui. N'avez-vous point vu un prince qui se bat jusqu'à l'extrémité? un autre s'avance pour voir qui peut faire une si grande résistance ; il voit l'inégalité du combat, il en est honteux; il écarte ses gens; il demande pardon à ce vaillant homme, qui lui rend son épée, à cause de sou honnêteté, et qui sans lui ne l'eût jamais rendue; il le fait son prisonnier; il le reconnoît pour un de ses amis, du temps qu'ils étoient tous deux à la cour d'Anguste; il traite son prisonnier commeson propre frère; il le loue de son extrême valeur; mais il me semble que le prisonnier soupire; je ne sais s'il n'est point amoureux: je crois qu'on îni permettra de revenir sur sa parole; je ne vois pas bien où la princesse l'attend, et voilà toute l'histoire.

Quand je vous mande des nouvelles, comptez que je les tiens de gens bien informés; mais ils ne veulent jamais être cités pour les moindres bugatelles. Il y en a d'autres dont je ne prends jamais les nouvelles. Voulez-vous savoir ce que les valetsde-chambre ont écrit? Vous devinerez d'abord que ceci vient de l'endroit où vous savez qu'on s'amuse des lettres ridicales. L'un fait inventaire de ce qu'il a perdu, comme son étui, sa tasse, son buffle, son caudebec. « C'étoit, dit-il, un désordre du diable; » ma foi, si j'avois été général, cela ne seroit pas » arrivé. » Un autre dit : « Nous avons été joliment · téméraires; nous n'étions que sept mille hommes, » nous en avons attaqué vingt-six mille ; aussi fant » voir comme nous avons été frottés. » Un autre dit: « Nous nous sommes sauvés le plus diligemn ment que nous avons pu, et si nous n'avons pas » laissé d'avoir grand'peur. » Il faut avoir, mon enfant, un étrange loisir pour vous conter toutes ces sottises.

Vous pariez si dignement du cardinal de Retz et de sa retraite, que, pour cela seul, vous seriez digne de son estime et de son amitié. Je vois des gens qui disent qu'il devroit venir à Saint-Denis, et ce sont ceux-là qui trouveroient le plus à redire, s'il y venoit. On voudroit, à quelque prix que ce fût, ternir la beauté de son action; mais j'en défie la plus fine jalousie. Ce que vous dites de M. de Turenne mérite d'entrer dans son panégyrique : le eardinal de Bouillon en aura le plaisir ou le déplaisir, car je suls bien sûre qu'il ne lira point cet endroit de votre lettre sans pleurer. Depuis la mort du héros de la guerre, celui du bréviaire s'est re-

<sup>&#</sup>x27; M. de Coulanges étoit beau-frère de M. de Sannet, et cousin-germain de M. de La Trousse.

venir-là.

the a Commerce; day avoit plus de sareté à Saint-Militel. Le premier president de la cour des aides a ma cerre en Champagne; son fermier lui vint sigumet canto, pour, on de la rabaisser considérablement, on de rompre le bail qui en fut fait il y a de la casse en du demande pourquoi, on dit que ce n est point la contume; il répond que, du temps de U. de turenne, on pouvait recueillir avec sureté, ca comptet sur les terres de ce pays-là; mais que, depuis sa mort, tout le monde quittoit, croyant que les ennemis vont entrer en Champagne. Voilt des choses simples et naturelles qui font son chage amsi magnifiquement que les Flechier et les Mascaron.

Ne me parlez point tant de vous aller voir ; vous me détouruez de la pensée de tous mes tristes devoirs: si j'en croyois mon cœur, j'enverrois paltre toutes mes petites affaires, et je m'en irois à Grignan oh! avec quelle joie je planterois tout là! et pour quatre jours qu'on a à vivre, je vivrois à tna mode; et je suivrois mon inclination : quelle folie de se contraindre pour des routines de devoirs et d'affaires! Eh! bon Dieu, qui en sait gré? Je ne anisque trop dans toutes ces pensées; la règle n'est plus, à mon grand regret, que dans toutes mes actions; car, pour mes discours, ils ont pris l'essor, et je me tire au moins de la contrainte d'approuver tont ce que je fais. Vos affaires règlent ma vie présentement, c'est tout ce qui me console. Je m'en vais courir en Bretagne pendant les vacances, et je serai de retour au mois de novembre, pour m'abandonner à toute la chicane que me prépare l'infidélité de M. de Mirepoix'.

> Dépit mortel, juste couroux, Je m'abandonne à vous.

Je ne suis nullement contente de la du Puy-du-Fou; si elle aimoit M. de Grignan, elle auroit tout fini et nous avons vu que ce qu'elle fit l'autre jour n'etoit que l'effet de la rage qu'elle avoit contre le Mirepoix, qui l'avoit pressee par viogt signatures. Quand elle est dans son naturel, elle est incapable d'aucune bonne résolution. La ruine de cette maison fait grand bruit. Je lui dis hier: « Enfin, » Madame, c'est par le respect que nous avons » pour vous, que nous nous trouvons dans l'empour vous, que nous nous trouvons dans l'empour vous avions fait, il y a trois ans, ce que nous « venons de faire, M. de Mirepoix n'auroit pas le » prétexte de cette déroute pour nous refuser notre » ratification'. » On ne sait pas seulement ce qu'elle répond; elle va regarder aux portes si on ue l'écoute point, et quand elle voit qu'il n'y a personne, el'e n'en dit pas davantage. C'est une misère de voir les dissipations de cette maison depuis les plus grandes jusqu'aux plus petites choses. Sottes gens, sotte besogne; il faut en re-

Ne craignez rien de notre guerre de Bretagne; ce n'est plus rien, fiez-vous à ma poltronnerie, je crois que je m'en irai avec le grand d'Harous.

Je me porte très-bien; le bon de Lorme m'a dit que je gardasse sa poudre pour cet hiver, et que je prisse trois jours de cette tisanne; c'est un remède de canicule; il me croit hors d'affane.

Les amies de la voyageuse (madame de Maintenon), s'apercevant que le dessous des cartes et découvre, affectent fort de rire et de tourner cela en plaisanterie; ou bien elles couviennent qu'il y a en quelque chose, mais que tout est raccommodé. Je ne reponds ni du present, on de l'arenir, dans un tel pays; mais du passe, je vous en assure. Pour la souveraineté, elle est retable, comme depuis Pharamond: Quanto joue en robede-chambre avec la dame du château (la reur, qui se trouve trop heureuse d'être reçue, et qui souvent est chassée par un clin-d'ard qu'on fait à la femme de chambre (Madame de Richelsen).

Mon fils est désespere du guidonnage. Vous son vient-il de vos folies de don Quichotte ? il se trouts

Gaston Jean-Baptiste de Lévis et de Lomagne, marquis de Birepoix, sénéchel de Carcassonne et de Béziers; gouverneur et lieutenant-géneral des pays et confes de Foix, d'Opesan et d'Andore, mort le 6 mai 168",

M. de Grignan avait épousé en accondes accel Marie-Angélique du Puy-du-Fou, et n'en ayant per eu d'enfants, il derait restituer à cette famille la dot qu'il en avoit reçue. Il paroit qu'on avoit fait nne transaction, et que le marquis de Mirepols, qui avoit épousé Madeleine du Puy-du-Fou, aveit de la seconde femme de M. de Grignan, avait promis d'y donner sa ratification, et cherchott à cluder sa promesse.

sa promesse.

' Madame de La Fayette, madame de Coulanges et madame d'Heudicouri.

présentement à neuf cents lieues du cap dont nous lui avons tant parlé. Tout ce qui vaque est demande par des frères blessés, ou par des familles désolées; en sorte qu'on est honteux d'aller barrer leur chemin inutilement. C'est à la Providence à démêler la fortune de ce pauvre guidon; je le console tant que je puis. Je vous manderai l'adresse qu'il faudra mettre à vos lettres, si je pars. Helas! laissex-moi ce soin, c'est ma pauvre vie, adieu pour anjourd'hui. Adieu, ma chère enfant, voilà complies qui sonnent; vous connoissez mon manèse. Il fait très-beau, je me promèuerai beaucoup, et je penserai à vous avec une extrême tendresse.

398. °

A la même.

A Livry, jeudi 22 août 1675.

Le panvre M. de Sanzei est toujours perdu; on ne le tronve ni dans les morts, ni dans les blessés, ni dans les prisonniers. Guilleragues a demandé au roi s'il ne savoit point de ses nouvelles, il a répondu très-bonnement qu'il en étoit en peine et qu'il ne comprenoit point du tout où il pouvoit ètre. Jugez de l'état de cette pauvre femme. Je taisse à M. d'Hacqueville à vous mander les nouvelles; je ne sais que le siège de Trèves; je crains un détachement pour mon fils, envoyez-moi de votre courage pour l'aider mieux en Allemagne qu'à la messe aux minimes. Vous dites là-dessus des choses admirables.

Le prince d'Harcourt a perdu son frère, et M. de Grignan, son cousin germain'; je ne sais si vous l'avez senti; cette perte a paru ici comme celle d'une aiguille dans une botte de foin. J'ai appris encore que feu Saint-Luc's mettoit Monseigneur à mus les maréchaux de France, parce que son père froit, et le comte de Guiche pour cette raison; cela donne la loi aux autres, et ce n'est plus la mode d'y marchander quand on fait tant de leur

Le comte de Montlaur.

écrire. Je vous conseille, après M. de Pomponne, de n'y pas manquer à M. de Vivonne.

La royauté est établie au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer; on ne se lève plus, et on ne regarde personne. L'autre jour une pauvre mère toute en pleurs, qui a perdu le plus joli garçon du monde, demandoit cette charge à Sa Majesté, elle passa; ensuite cette pauvre madame de froulai se traina à ses pieds, lui demandant avec des cris et des sanglots qu'elle cût pitié d'elle; elle passa sans s'arrêter.

Vous me demandez si M. de La Rochefoucauld a été affligé de M. de Turenne. Oui certainement, et très-sensiblement. Pour son fils, il ne s'est pas ménagé. Demandez à La Garde, il vous dira s'il y a un plus honnête homme à la cour et moins corrompu. Ils sont présentement à Liancourt et à Chantilly ensemble. Il vous contera cent choses, Vous serez heureux de l'avoir par mille raisons; il vous portera aussi la cassolette. M. le cardinal de Retz m'ordonne de vous l'envoyer; et me parolt piqué de ce que je ne vous l'ai pas encore fait. Je ne sais comme vous avez pu imaginer qu'il fût hounête de refuser une telle chose; ou je radote et ne sais plus vivre, ou c'eût été la plus rude et la moins respectueuse action que vous eussiez jamais pu faire.

J'ai envoyé au cardinal de Bouillon la lettre de M. de Grignan. Adicu, ma très-bonne enfant, pour aujourd'hui vous n'aurez que ces nouvelles.

399.

A la même.

Ce vendredt 23 août 1675.

Voici notre journal fini. M. de Coulanges et madame de Martel s'en vont tantôt, et je m'en irai demain matin. Madame de Puisieux a trouvé digne d'elle de convertir M. de Mirepoix sur la ratification; elle se pique de faire des choses impossibles et m'écrit pour me prier d'être demain après diner chez elle avec un Grignan, ou l'abbé de Coulanges. Je n'y manquerai pas. Pour ce que nous avons fait aujourd'hui, il me parolt que M. de Coulanges se dispose à vous le conter. Je lui laisse

<sup>\*</sup> François d'Espinay, murquis de Saint-Luc, fils \* Timoléun d'Espinay, maréchat de France, et petitifis du brave Saint-Luc, l'un des amis de fenri IV.

tireà Commerci; il n'y assis ( a.

Militel. Le premier presentation nne terre en Champe to gnifier l'autre jout , et blement, on de rour e deux aus ; on lui on a n'est point la cour M. de Turenne . ... et compter sur 1 as ch وا مسرد depuis sa mort que les maris Voilà des cho-.vute (JUDC éloge aussi a \_ . mpnt, je we chenaie Mascaron. -cre twère, qui Ne me a presomption oile chénaie que water pied à terre ALC: loubeur, des que nous ne qued à trouver mille jolis auda avec une douceur de mou-.. ..... was cufilons un petit chel'un après l'autre, et nous in que nous nous trouvons, chénaie de madame de Chelles? la plaine de Chelles? vous n'y ou donc? au milieu de quatre as worder lequel prendre pour venir à taut vantée. Les plus timides prosur leurs pas ; de prendre un chemin à l'aventure, et procede que nous opinions à prendre à parce que, disons-nous, qu'en tout cas and to usua conduira plutôt qu'un autre vers Note 1 Auno-des-Anges 1, et qu'au moins nous deserverons. Ce raisonnement est approuvé, a mone voilà donc dans une petite route avec des

\* L'eglise de l'abbaye de Livry étoit sous l'invocalion de Norre-Dame-des-Anges.

branches mouillées qui nous donnent par le nez;

voità dans les grandes herbes aussi fort mouil-

han, ot après avoir marché deux grosses beures,

retrouver vers Notre-Dame -desdevinez où nous avons trouvé le jour! demais encore devinez! Au-dessus préciséun du village de Livry. C'est le clocher de Saintmis qui le premier brille à nos yeux, et qui sous fait connoître combien nous possédons la carte du pays. Madame votre mère, qui aime sa haute surét et sa belle vue, s'est consolée; elle a reconnu ce beau pays qui l'a charmée; elle a reconnu l'herbe verte qu'elle a si souvent foulée ave sa charmante fille. Mais tout cela ne nous conso point, la Martel et moi, qui avions bien faim, qui nous sommes trouvés bien loin de la cuisine de l'abbaye. Enfin nous avons tant marché que nous avons retrouvé notre abbé et le père prieur, qui nous attendoient impatiemment vers la Vildsttière; et nous sommes revenus en si pitoyable état, que nous n'avons pas fait autre chose que de nons mettre tous au lit.

Je m'en vais présentement à Paris, à la quétede ce pauvre M. de Sanzei. Adieu, ma belle Coutesse; Montélimart est toujours Montélimart, ma belle Comtesse.

400.

A la même.

A Paris, lundi 26 sout 1675.

Z Je revins samedi matin de Livry; j'aliai l'aprèdînée chez madame de Lavardin, qui vous a ecri un hillet en vous envoyant une relation : cette marquise vous aime beaucoup, et vous lui repodrez sans doute, comme vous savez si lsien (aire; elle s'en va de son côté, et d'Harouis et moi du nôtre : les vacances de la chicane font partir bien des gens. La cour est partie ce matin pour l'a tainebleau; ce mot-là me fait encore tremble; mais enfin on y va pour se divertir : Dieu vende que nous ne soyons point assommés pendant et temps-là. Le siége de Trèves se pousse vivement : s'il y a quelque balle qui ait reçu la commission de tuer le maréchal de Créqui, elle n'aura pas de peine à le trouver, car on dit qu'il s'expose cumm un désespéré.

M. le prince est à l'armée d'Allemagne; il a di

à un homme qui l'a vu depuis peu : a Je voudrois » bien avoir causé seulement deux heures avec

" l'ombre de M. de Turenne, pour prendre la

suite de ses desseins, pour entrer dans ses vues,

et me mettre au faite des connoissances qu'il

» avoit de ce pays, et des manières de peindre de

» Montécuculli. » Et quand cet homme-là lui dit:

Monseigneur, vous vous portez bien, Dieu

vous conserve, pour l'amour de vous et de la

» France, M. le prince ne répondit qu'en haus-

» sant les épaules. »

Mon fils me mande que le prince d'Orange fait mine de vouloir assiéger le Quesnoy, et que si cela est, ils sont à la veille d'une action. M. de Luxembourg a bien envie de faire parler de lui; il est bien heureux, car il a bien entretenu l'ombre de M. le prince : enfin on tremble de tous côtés. J'ai demandé à M. de Louvois le régiment de Sanzei à pur et à plein, avec la permission de vendre le guidon, bien entendu que le pauvre Sanzei seroit mort, dont on n'a encore aucune nouvelle. Le vicomte de Marsilly est mon résident auprès du ministre, et s'est chargé de m'apprendre la réponse ; je voudrois qu'elle fut apportée par M. de Sanzei. Vous croyez que si madame de Sanzei y pouvoit avoir la moindre prétention, je ne l'aurois pas barrée, moi qui respecte Saint-Hérem pour le régiment Royal; mais le roi, qui avoit donné ce petit à Sanzei, le donnera à quelque autre. Pour celui de Picardie', il n'y faut pas penser, à moins que de vouloir être abymé dans deux ans; mais c'est mal dit abyme, c'est déshonore; car comme il n'est plus permis de se ruiner ni d'emprunter, comme autrefois, on demeure tout court, avec intamie. Ce second Chénoise, neveu de Saint-Hérem, est ressuscité depuis deux jours; il étoit prisonnier des Allemands; c'est là où nous devrions trouver M. de Sanzei. Pour le pauvre petit Froulaie, il a falla remuer et retourner, et regarder quinze cents bommes morts en un endroit du combat, pour retrouver ce pauvre garçon, qu'on a enfin reconnu percé de dix ou douze coups : sa pauvre mère de-

C'étoit celui du comte de La Mark.
Louis, fils ainé du feu comte de Froulai, qui,
s la mort de son père, en 1671, avoit succédé
charge de grand maréchal-des-logis de la maida roi.

mande sa charge de grand maréchal-des-logis (de la maison du roi), qu'elle a achetée, elle crie et pleure, et ne parle qu'à genoux; on lui répond qu'on verra; et vîngt-deux ou vingt-trois personnes demandent cette charge. Pour dire le vrai, on reconnolt tous les jours que jamais une défaite n'a été si remplie de désordre et de confusion, que celle du maréchal de Créqui. Je vis samedi la maréchale chez M. de Pomponne; elle n'est pas reconnoissable; les yeux ne lui sèchent pas.

Ne croyez pas, ma fille, que la mort de M. de Turenne ait passé ici anssi vite que les autre nouvelles ; on en parle et on le pleure encore tous les jours :

Tout en fait souvenir, et rien ne lui ressemble.

On peut dire ce vers pour lui. Heureux ceux, comme vous dites, qui n'ont pas fait la moindre attention sur cette perte! La déroute qui est arrivée depuis a bien renouvelé les éloges du héros. Vous m'avez fait grand plaisir d'avoir frissonné de ce qu'a dit Saint-Hilaire '; il n'est pas mort, il vivra avec son bras gauche, et jouira de la beauté et de la fermeté de son ame. Je crois que vous aurez été bien étonnée de voir une petite défaite de notre côté; vous n'en avez jamais vu depuis que vous êtes au monde. Il n'y a que le coadjuteur qui en ait profité, en donnant un air si nouveau et si spirituel à sa harangue, que cet endroit en a fait tout le prix, au moins pour les courtisans, car toutes les bonnes têtes l'ont loné depuis le commencement jusqu'à la fin. Je dinai samedi avec le coadjuteur et le bel abbé : je suis ravie quand je vois quelque Grignan.

Enfin, ma chère enfant, cherchez bien dans toute la cour et dans toute la France, il n'y a que moi qui, ayant une fille si parfaitement aimé, sois privée de la joie de la voir et de passer ma vie avec elle : ce sont des règles de la Providence, auxquelles je ne puis me soumettre qu'avec des peines infinies : nous faisons donc bien de nous écrire, puisque c'est tout ce que nous avons. Je comprends l'occupation que vous donnent mes lettres : et combien elles vous détournent de certains devoirs : vous perdez connoissance, dites-vous; je souffre deux fois la semaine que l'on m'en dise autant : il

<sup>·</sup> Voyez la lettre 300.

570 LETTRES

ne faut point d'autre livre que ces abominables lettres que je vous écris; je vous défie de les lire tout de suite; mais, ma fille, vous en êtes contente, c'est assez. Voltà le gros abbé qui me dit cent folies de mon voyage de Bretagne: nous trouvous que je n'ai pris ma résolution que depuis ce que j'ai su du désordre des séditieux; il dit que je ne veux pas perdre une si belle occasion, que je ne retrouverai peut-être de ma vie<sup>1</sup>.

Le chevalier de Lorrame a est arrivé auprès de MONSIEUR, comme si de rien n'étoit; il a trouvé quelque charitable personne qui l'a remis dans le bon on le mauvais chemin : cette petite nouvelle n'a pag donné beaucoup d'attention, elle a paru une misère qui n'a pas tenu sa place devant la mort de M. de Turenne, et tout ce qui s'en est ensuivi. Madame d'Armagnac est accouchée d'un fils 3, et madame de Louvigny d'un fils aussi; madame la princesse d'Harcourt d'une fille, madame la duchesse d'une fille 4; mais il y a déjà huit jours.

Notre cardinal est encore à Saint-Mihiel; je m'en vais lui cerire, il le trouve bon. L'abbé de Pont-carré est très-digne de vos lettres; il les aime et les sait lire; il m'en fait part, et puis il les cache précieusement; vous ne sauriez croire le tour surprenant et agréable que vous donnez, sans y penser, à toutes choses.

MADEMOISELLE est arrivée pour se baigner; elle ne va point à Fontainebleau. J'embrasse de tout mon œur M. de Grignan et mes petits-enfants; mais, ma très-belle et très aimable, je snis à vous par-dessus tout : vous savez combien je snis loin de la radoterie, qui fait passer violemment l'amour maternel aux petits enfants; le mien est demeuré tout court au premier étage, et je n'aime ce petit peuple que pour l'amour de vous.

<sup>1</sup> Même plaisanterie que celle qui termine la lettre de Coulanges, n° 396.

3 On a vu dans la lettre 391, que le chevalier de Lorraine s'étoit bronillé avec Monsieun, et s'étoit retiré à son abbaye de Saint-Jean-des-Vignes.

<sup>3</sup> Louis-Alphonse-Ignace, dit le bailli de Lorraine, né le 24 août 1675; il devint chef d'escadre, et fut tué devant Malaga le 29 août 1704.

4 Marie-Victoire, demoiselle de Condé, née le 11 20ût 1673, morte le 23 octobre 1700. Les autres enfants dont il est question lei ne vécurent pas. 401. \*\*

Au comte DE Bussy.

A Paris, ce 27 août 1675.

Je fais réponse à deux de vos lettres, mon consin. Dans la première vous me parlex si raisonnablement de la mort de M. de Turenne, qu'il faut avoir un cœur de héros pour savoir le regretter comme vous faites, n'ayant pas toujours été de vos amis. Dans la seconde vous me louez trop, vous trouvez que j'écris bien; il est vrai que vous étes un si bon connaisseur, et vous flattez si pen les gens, que j'ai peine à douter de ce que vous me dites; cependant je ne sens point que je mérite une si digne approbation.

Vous faites une très bonne remarque sur la mort prompte et imprévue de M. de Turenne, maisif faut bien espérer pour lui, car les dévots, qui suit toujours dévorés d'inquiétude pour le salut de test le monde, ont mis, comme d'un commun acced, leur esprit en repos sur le salut de M. de Turenne: aucun d'eux n'a gémi sur son état; ils ont cru a conversion sincère, et l'ont prise pour un baptème; et il a si bien caché toute sa vie sa vanité sous des airs humbles et modestes, qu'ils ne l'ont pas découverte; enfin ils n'ont pas douté que cette lels ame ne fût retournée tout droit au ciel d'où els étoit venue.

Mais ne faites-vous pas une remarque que fi faite, qui est que ce qui passe aussi aujour pour une victoire d'avoir repassé le Rhia se avoir été taillés en pièces depuis la mort de L. Turenne, eût été un grand malheur s'il fût anix pendant sa vie. Ce que vous écrivez au roi se sujet fait bien de l'honneur au maréchal et à se aussi, mon pauvre cousin.

Au reste, que dites-vous de la déronte de me chal de Créqui; le roi l'a nommée lui-même défaite complète. Il a répondu divinement courtisans qui lui en ont parlé; à ceux qui loient excuser ce maréchal, il a dit : a — 2 d

- » vrai qu'il est fort brave, je comprends sen de » poir; mais enfin mes troupes ont été la la
- » par des gens qui n'avoient jamais fait ausse

ior à la hassette. » A ceux qui le hlâdemandolent pourquoi il avoit donné I leur a répondu comme fit autrefois mar, à qui le vienx Parabère demannsieur, pourquoi donniez-vous cette hille que vous perdites ? - Monsieur, ne de Veimar, c'est que je croyois la e application est fort juste et fort plaiix qui le vouloient consoler, lui disant quasi point perdu de troupes, que t à Thionville et à Metz, qu'il y avoit mlerie, tant d'infanterie, il leur ré-Mais en voilà plus que je n'en avois; plaisante manière de faire des re-Le maréchal de Gramont dit : « C'est troupes ont fait des petits, Sire. » Les rop courtisans devroient bien se corris basses flatteries avec un tel maitre. d de Croqui est dans Trèves ; si quelque minission de le tuer, je crois qu'elle le sement de la manière enragée dont il

înce est arrivé à l'armée d'Allemagne. gens qui l'out vu à Châlons qu'il aumhaité de causer seulement deux heures pe de M. de Turenne, pour prendre ses r la connoissance qu'il avoit des affaires A. Si la goutte l'y vient trouver au mois comme elle fait tous les ans, ce sera maineur Vous avez sans doute entendu devolier de Grignan sur le passage du ne peut pas avoir été distingué plus agréaa afin que je fusse aussi contente du côté al de Créqui, La Trousse y a fait des Si M. de Luxembourg fait quelque landre, il faudra pour achever ma joie is se fasse loner, et revienne en bonne ne sais encore ce que je deviendrai. lainte que le maréchal d'Albret a faite le marquis d'Ambres, en lui écrivant, ult pas de Monseigneur, Sa Majesté a ore marquis de le faire; et, sur cela, il a lettre au maréchal :

# ONSEIGNEUR,

maître et le mien m'a commandé d'user

n l'ordre que je viens d'en recevoir avec la même n exactitude que j'obéirai toujours à tout ce qui n vient de sa part, persuadé que vous savez à quel n point je suis, Monseigneur, votre très humble n et très obéissant serviteur.

Voici la réponse du maréchal d'Aibret :

#### MONSIEUR.

« Le roi, votre maître et le mien, étant le prince » du monde le plus éclairé, vous a ordonné de me » traiter de Monseigneur, parceque vous le devez, » et parceque je m'explique nettement et sans équi-» voque, je vous assurerai que je serai à l'avenir » selon que votre conduite m'y obligera, Mon-» sieur, votre très, etc.»

Les affaires de la belle Madelonne m'arrêtent lei, je ne sais ce qui me tient que je ne vous conte le procès dont il est question: tant que je me sens en train de discourir : mais je m'arrête; car il se pourroit fort bien faire que vous ne fussiez pas en humeur de m'écouter, et je veux vous plaire. Je veux que vous m'aimiez toujours comme je vous aime.

### 402. "

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Chaseu, ce 1" septembre 1675.

En me disant que vos lettres ne sont pas dignes de mon approbation, Madame, vous m'en écrivez une qui en mérite une plus grande, sans compter votre modestie; mais, pour ne la pas offenser davantage, je vais traiter d'autre chose avec vous.

L'affaire du maréchal de Créqui est plus mauvaise pour lui que pour le roi. Sa Majesté a de grandes ressources; il n'y parottra pas dans quinze jours, quand même il perdroit Trèves; mais, pour la réputation de ce général, elle en pâtira longtemps, et il faudra qu'il fasse de belles choses avant de faire oublier sa mauvaise conduite à Consarbruck. On me vient d'envoyer de Metz une relation exacte de cette déroute, par laquelle je vois

Refus que faisoit le marquis de Mirepoix de ratifier la transaction relative à la dot de la seconde femme de M. de Grignan. ( Foyes la note de la lettre 397.)

que la tête a tourné au maréchal de Créqui dès qu'il vit les ennemis; il n'y a que cela à croire, ou qu'il a eu intelligence avec eux : il vit défiler leur infanterie sur un pont sans faire tirer son canon sur elle, et sans la faire charger à demi passée; quoiqu'il eût la moitié moins de tronpes que les confédérés, il les laissa tous passer la Sarre tranquillement pour venir à lui, et sit comme s'il eût appréhendé qu'il lui en fût échappé un seul.

Vous voyez bien, Madame, qu'il faut avoir perdu l'esprit pour en user ainsi; cependant c'est ce général que l'on nomma d'abord pour remplacer M. de Turenne : que sont donc les autres qui ont moins de capacité que lui? Il faut dire la vérité, une partie des maréchaux qu'on vient de faire est indigne de l'être. D'ordinaire le mérite attire cette dignité; ici l'on a commencé par où l'on devoit finir : on a donné l'honneur, espérant que le mérite viendroit après, et en attendant le mérite, bien sonvent viennent les deroutes, comme vous voyez.

Tout ce qu'a répondu le roi aux courtisans sur l'affaire de Consarbrick est admirable; les uns ont été mal récompensés de leur fausse générosité, les autres de leur blâme sans raison, et les autres de leur basse flatterie. Il faut parler juste devant un prince d'aussi bon entendement que le roi, et particulièrement quand il vient de perdre une bataille.

Je savois déjà la question du vieux Parabère, et la réponse du duc de Weimar; c'est ce vieux sot à qui M. votre père en fit de si plaisantes à Poitiers quand il alloit voir sa mattresse. La pensée du maréchal de Gramont ne peut faire rire que par le ton nasillard et gascon; du reste, c'est un propos de corps-de-garde.

Le maréchal de Créqui a fait comme M. Fouquet, qui ne savoit ce qu'il faisoit les premiers jours qu'on l'arrêta, mais qui, après s'être reconnu, fit des merveilles. Ce qu'a dit M. le prince de M. de Turenne en passant à Châlons me paroit d'un fort honnête homme, et d'un homme qui sent bien son mérite. M. de Montécuculli se précautionnera encore davantage avec lui qu'il ne faisoit avec M. de Turenne\*. Il est vrai que le chevalier de Grignan

a été henreux au combat d'Altenheim, et La Trousse à celui de Consarbruck : je m'en réjouis avec vous, et j'espère vous faire un même compliment pour M. votre siis à la fin de cette campagne.

Vous devriez me conter le procès dont il est question; je suis tellement affamé de vous entendre, que je vous donnerois une favorable audience quand vous ne me parleriez que d'interlocutoires et d'arrèts.

### 403.

De madame DE SÉVIGNÉ à madame DE GRIGNAS.

A Paris, mercredi 28 août 1675.

Si l'on pouvoit écrire tous les jours, je m'en accommoderois fort bien ; je trouve même quelquelois le moyen de le faire , quoique mes lettres ne partent pas; mais le plaisir d'écrire est uniquement pour vous, car, à tout le reste du monde, on voudroit avoir écrit; et c'est parcequ'on le doit. Vraiment, ma fille, je m'en vais bien encore vous parler de M. de Turenne. Madame d'Elbeuf', qui demeure pour quelques jours chez le cardinal de Bouillon, me pria hier de diner avec eux deux, pour parler de leur affliction : madame de La Fayette y vint: nous fimes bien précisément ce que nous avious résolu; les yeux ne nous séchèrent pas. Madaue d'Elbeuf avoit un portrait divinement bien fait de ce héros, dont tout le train étoit arrivé à oux heures : tous ces pauvres gens étoient en larme, et déjà tout habillés de deuil; il vint trois gentilhommes qui pensèrent mourir en voyant ce pertrait; c'étoit des cris qui faisoient fendre le cour; il ne pouvoient prononcer une parole; ses valeb-de

<sup>&#</sup>x27; Le baron de Chantal. ( Foyes la lettre 388, p. 353

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Le prince de Condé força Montécueulli à repasser le Rhin, ce fut son dernier exploit. « Cette année,

remarque le président Hénault, vit finir la car rière des trois plus grands généraux de l'Europ M. de Turenne fut tué; M. le prince se retira.

Montécuculli en fit de même, en disant qu homme qui avoit eu l'honneur de combattre cot

Mahomet Coprogli, contre M. le prince et co M. de Turenne, ne devoit pas comprometi gloire contre des gens qui ne faisoient que

mencer à commander des armées.

Élisabeth de La Tour, mariée, le 20 mai 1651. Charles de Lorraine, duc d'Elbeuf, sœur de cer dinal de Bouillon.

chambre, ses laquais, ses pages, ses trompettes, tout étoit fondu en larmes et faisoit fondre les autres. Le premier qui fut en état de parler répondit à nos tristes questions: nous nous finnes raconter sa mort. Il vouloit se confesser, et en se cachotant, il avoit donné ses ordres pour le soir, et devoit communier le lendemain dimanche, qui étoit le jour qu'il croyoit donner la bataille.

Il monta à cheval le samedi à deux heures, après avoir mangé; et comme il avoit bien des gens avec lui, il les laissa tous à trente pas de la hauteur où il vouloit aller, et dit au petit d'Elbeuf : « Mon neveu, • demeurez là, vous ne faites que tourner autour o de moi, vous me feriez reconnoître. » M. d'Hamilton, qui se trouva près de l'endroit où il alloit, lui dit : « Monsieur, venez par ici, on tire du côté où vous allez. Monsieur, lui dit-il, vous avez » raison, je ne veux point du tout être tué anjour-» d'hui, cela sera le mieux du monde. » Il eut à peine tourné son cheval, qu'il aperçut Saint-Hilaire, le chapeau à la main, qui lui dit : « Monsieur, jetez » les yeux sur cette batterie que je viens de faire » placer là. » M. de Turenue revint, et dans l'instant, sans être arrêté, il eut le bras et le corps tracassé du même coup qui emporte le bras et la main qui tenoient le chapeau de Saint-Hilaire. Ce gentilhomme, qui le regardoit toujours, ne le voit point tomber; le cheval l'emporte où il avoit laissé le petit d'Elbeuf; il n'étoit point encore tombé, mais il étoit penché le nez sur l'arçon : dans ce moment, Le cheval s'arrête, le héros tombe entre les bras de ses gens; il ouvre deux fois de grands yeux et la bouche et demeure tranquille pour jamais : songez qu'il étoit mort, et qu'il avoit une partie du cœur emportée. On crie, on pleure; M. d'Hamilton fait cemer ce bruit, et ôter le petit d'Elbeuf, qui s'étoit jeté sur le corps, qui ne vouloit pas le quitter, et e pamoit de crier. On couvre le corps d'un manteau, on le porte dans une haie; on le garde à petit bruit; un carrosse vient, on l'emporte dans sa tente : ce fut là où M. de Lorges, M. de Roye, et beaucoup d'autres, pensèrent mourir de douleur; mais il fallut se faire violence, et songer aux grandes affaires qu'on avoit sur les bras. On lui a fait un service militaire dans le camp, où les larmes et les cris faisoient le véritable deuil : tous les officiers avoient pourtant des écharpes de crèpe; tons les tambours en étoient couverts; ils ne battoient qu'un

coup ; les piques trainantes et les mousquets renversés; mais ces cris de toute une armée ne se peuvent pas représenter, sans que l'on en soit tout ému. Ses deux neveux étoient à cette pompe, dans l'état que vous pouvez penser. M. de Roye tout blessé s'y fit porter; car cette messe ne fut dite que quand ils eurent repassé le Rhin. Je pense que le pauvre chevalier (de Grignan) étoit bien abymé de douleur. Quand ce corps a quitté son armée, c'a été encore une autre désolation ; et partout où il a passé on n'entendoit que des clameurs; mais à Langres, ils se sont surpassés; ils allèrent au-devant de lui en habits de deuil au nombre de plus de deux cents, suivis du peuple; tout le clergé en cérémonie; il y eut un service solennel dans la ville, et en un moment, ils se cotisèrent tous pour cette dépense, qui monta à cinq mille francs, parcequ'ils reconduisirent le corps jusqu'à la première ville, et voulurent défrayer tout le train. Que dites-vous de ces marques naturelles d'une affection fondée sur un mérite extraordinaire? Il arrive à Saint-Denis ce soir où demain; tous ses gens l'alloient reprendre à deux lienes d'ici; il sera dans une chapelle en dépôt, on lui fera un service à Saint-Denis, en attendant celui de Notre-Dame, qui sera solennel. Voilà quel fut le divertissement que nous enmes. Nous dinâmes, comme vous pouvez penser; et jusqu'à quatre heures, nous ne fimes que soupirer. Le cardinal de Bouillon parla de vous, et répondit que vous n'auriez point évité cette triste partie si vous aviez été ici ; je l'assurai fort de votre douleur ; il vous fera réponse et à M. de Grignan ; il me pria de vous dire mille amitiés, et la bonne d'Elbeuf, qui perd tout, aussi bien que son fils. Voilà une belle chose de m'être embarquée à vous conter ce que vous saviez déjà ; mais ces originaux m'ont frappée, et j'ai été bien aise de vous faire voir que voilà comme on oublie M. de Turenne en ce pays-ci.

M. de La Garde me dit l'autre jour que, dans l'enthousiasme des merveilles que l'on disoit du chevalier, il exhorta ses frères ' à faire un effort pour lui dans cette occasion, afin de soutenir sa fortune au moins le reste de cette année; et qu'il les trouva tous deux fort disposes à faire des choses extraordinaires. Ce bon La Garde est à Fontaine-bleau, d'où il doit revenir dans trois jours pour

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> M. le coadjuteur d'Arles et M. l'abbé de Grignan.

partir enfin, car il en meurt d'envie, à ce qu'il dit; mais les courtisans ont bien de la glu autour d'eux. Vraiment l'état de mailaine de Sanzei est déplorable ; nous ne savons rien de son mari ; il n'est ni vivant, ni mort, ni blessé, ni prisonnier; ses gens n'écrivent point. M. de La Trousse, après avoir mandé le jour de l'affaire qu'on venoit de lui dire qu'il avoit été tué, n'en a plus écrit un mot ni à la pauvre Sanzei, ni à Coulanges 1. Nous ne savons donc que mander à cette femme désolée ; il est ernel de la laisser dans cet état; pour moi, je suis très persuadée que son mari est mort ; la poussière mělée avec son sang l'aura défiguré; on ne l'aura pas reconnu, on l'aura dépouillé; peut-être qu'il anra été tué, loin des autres, par ceux qui l'ont pris, ou par des paysans, et sera demeuré au coin de quelque haie : je trouve plus d'apparence à cette triste destinée qu'à croire qu'il soit prisonnier, et qu'on n'entende pas parler de lui.

Au reste, ma fille, l'abbé croit mon voyage si nécessaire que je ne puis m'y opposer, je ne l'aurai pas toujours; ainsi je dois profiter de sa bonne voionté; c'est une course de deux mois, car le bon abbé ne se porte pas assez bien pour aimer à passer là l'hiver, il m'en parle d'un air sincère, dont je fais voru d'être toujours la dupe ; tant pis pour ceux qui me trompent. Je comprends que l'ennui seroit grand pendant l'hiver; les longues soirées peuvent être comparées aux 'ongues marches pour être fastidieuses. Je ne m'ennuyois point cet hiver que je vous avois ; vous pouviez fort bien vous ennuyer, vous qui êtes jeune; mais vous souvient-il de nos lectures? Il est vrai qu'en retranchant tout ce qui étoit autour de cette petite table, et le livre même, il ne seroit pas impossible de ne savoir que devenir; la Providence en ordonnera. Je retiens toujours ce que vous m'avez mandé; on se tire de l'ennui comme des mauvais chemins; on ne voit personne demeurer au milieu d'un mois, pour n'avoir pas le courage de l'achever; c'est comme de mourir, vous ne voyez personne qui ne sachese tirer de ce dernier rôle. Il y a des choses dans vos lettres qu'on ne peut ni qu'on ne veut oublier. Avez-vous mon ami Corbinelli et M. de Vardes?

Je le souhaite; vous aurez bien raisonné, et si

vous parlez sans cesse des affaires présentes et de

M de Turenne, et que vous ne puissiez com-

prendre ce que tout ceci deviendra; en verité, vous êtes comme nous, et ce n'est point du tont que vous soyez en province. M. de Barillon soupa hier ici : on ne parla que de M. de Turenne; il en est véritablement très affligé. Il nous contoit la solidité de ses vertus, combien il étoit vrai, combien il aimoit la vertu pour elle-même, combien par elle seule il se trouvoit recompensá, et pois linit par dire qu'on ne pouvoit pas l'aimer, ni être touché de son merite, sans en être plus honnête homme. Sa société communiquoit une horreur pour la friponnerie et pour la duplicité, qui mettoit tous ses amis au-dessus des autres hommes: dans ce nombre un distingua fort le chevalier comme un de ceux que ce grand homme aimoit et estimoit le plus, et aussi comme un de ses adorateurs. Bien des siècles n'en donneront pas un pareil: Je ne trouve pas qu'on soit tout-à-fait aveugle en celui-ci, au moins les gens que je vois : je emis que c'est se vanter d'être en bonne compagne. Je viens de regarder mes dates, il est certain que je vous ai écrit le vendredi 16; je vous avois cent k mercredi 14, et le lundi 12. Il faut que Porofeton la bénédiction de Montelimart ait porte très-diabeliquement cette lettre ; examinez ce produge. Mai disons encore un mot de M. de Turenne : voici ce qui me fut conté hier. Vous connoisses men Pertuis 1, et son adoration et son attachement pour M. de Turenne; dès qu'il eut appris sa mort, il écrivit au roi , et lui manda : « Sire , j'ai perdu » M. de Turenne; je sens que mon espet n'es » point capable de soutenir ce matheur; auns. » n'étant plus en état de servir Votre Majeste, p » lui demande la permission de me demettre da » gouvernement de Courtrai. » Le cardinal de Bouillon empêcha qu'on ne rendit cette lettre; mais, craignant qu'il ne vint lui-même, il dat m roi l'effet du désespoir de Pertuis. Le coi cotra fort bien dans cette douleur, et dit au cardinal de Bouillon qu'il en estimoit davantage Pertus, d qu'il ne vouloit pas que l'errais songett à se reb rer, le croyant trop honnéte honnue pour ne po-

<sup>&#</sup>x27; Madame de Sanzei étoit sœur de M. de Coulanges, et M. de La Trousse étoit leur cousingermain.

<sup>&#</sup>x27; il avoit été capitaine des gardes de M. de l'orenne.

tonjours faire son devoir, en quelque état qu'il pût être. Voilà comme sont ceux qui regrettent ce héros. An reste, il avait quarante mille livres de rente de partage; et M. Boucherat a trouvé que, toutes ses dettes et ses legs payés, il ne lui restoit que dix mille livres de rente; c'est deux cent mille francs pour tous ses héritiers, pourvu que la chicane n'y mette pas lo nez. Voilà comme il s'est enrichi en cinquante années de service. Adieu, ma chère enfant, je vous embrasse mille fois avec une tendresse qui ne se peut représenter.

404.

A la même.

A Paris , vendredi 30 août 1675.

Je prends la résolution de partir mercredi 4 du mois prochain ; je vais droit à Orléans; j'y trouverai M. d'Haronis , et nous nous y embarquerons dimanche , après la messe. Je vous écrirai encore mercredi en partant; je serai quelque temps à Nantes , et puis aux Rochers. Mon retour est assure , si je suis en vie, pour le mois de novembre : j'ai cependant un grand regret à notre commerce qui va être tout derèglé; mais la vie est pleine de ciuses qui blessent le cour.

Je reviens du service de M. de Turenne à Saint-Denis. Madame d'Elbeuf m'est venue prendre; elle paru me souhaiter; le cardinal de Bouillon m'en a price d'un ton à ne pouvoir le refuser. C'étoit ne chose bien triste : son corps étoit là au milieu de l'exibe; il y est arrive cette nuit avec une cérémonie si lugubre, que M. Boucherat, qui l'a reçu, et qui y a veille toute la mit, en a pense mourir de pleurer. Il n'y avoit que la famille desolée et tous les domestiques en deuil et en pleurs; on a'entendoit que des soupirs et des gémissements. Il y avoit d'amis M. Boucherat, M. de Harlai, M. de Meaux et M. de Barillon; mesdames Boucherat y étoient, et les nièces. Madame d'Elbeuf a pense crever ; la vapeur s'y est mêlée : on ne pent pas douter de la douleur de cette panyre femme. C'a été une chose triste de voir tous ses gardes de-

bout, la pertuisane sur l'épaule, autour de ce corps qu'ils ont si mal gardé, et, à la fin de la messe, de les voir porter sa bière jusqu'à une chapelle audessus du grand autel, où il est en depôt. Cette translation a etc touchante, tout étoit en pleurs, et plusieurs crioient sans pouvoir s'en empêcher. Enfin on a été dans cette chapelle, où madame d'Elbeuf a crié les hauts cris; il v avoit entre autres un petit page qui devenoit fontaine. Enfin nous sommes revenus diner tristement chez le cardinal de Bouillon, qui a vontu nons avoir; il m'a price par pitlé de retourner ce soir, à six heures, le prendre pour le mener à Vincennes, et madame d'Elbenf: ils m'ont fort parlé de vous. Le cardinal dit qu'il vous écrira aujourd'hui; mais je m'en vais fermer mon paquet avant que de les aller prendre, afin de n'être point en inquiétude de revenir de bonne heure : la lune nous conduira jusqu'où il lui plaira. Peut-être que j'irai demain passer le soir à Livry pour jouir de cette belle Diane, et dire adieu à l'aimable abbaye. L'abbé y est depuis trois jours; il ne nous parle plus que de retraite, c'est la grand'mode . Que dites-vous du nom de M. le prince qui a fait lever le siège d'Haguenau, comme il fit fuir les ennemis l'année passée à Oudenarde . Voilà ce qu'il y a de vrai. Je ne sais rien de Fontainebleau, si ce n'est qu'on y jouera quatre des belles pièces de Corneille, quatre de Racine, et deux de Molière. Je ne puis pardonner à Cavoye 1 d'être à Fontainebleau plutôt qu'à Saint-Denis ce matin. Adien, ma chère tille, embrassez-moi, je vons en conjure, et ne me dites point que vous ne méritez pas mon extrême tendresse; et pourquoi ne la meritez-vous pas, s'il est vrai que vous m'aimiez? Par quel autre endroit en seriez-vous indigne? Embrassez-moi encore, ma chère enfant, et soyezaise que je vous aime plus que moi-même, puisque vons m'aimez un peu.

Les gens du pauvre Sanzei reviennent; et, quoiqu'on n'ait pas retrouvé son corps, ils croient qu'il a été tué. On dispose sa femme à cette triste nouvelle, sans pourtant oser encore lui faire prendre le deuil. La comtesse de Fiesque fut ainsi trois mois

<sup>\*</sup> Espèce de haltebarde.

A cause de la retraite du cardinal de Rets.

<sup>\*</sup> Il avoit été fort aimé de M. de Turenne.

du marquis de Piennes son premier mari, qui est encore à revenir.

405.

A la même.

A Paris, mercredi à septembre 1675.

Madame de Puisieux m'a mandé que je croyois partir aujourd'hui, et qu'elle me donnoit avis que je ne partois que lundi; je l'ai crue sans raisonner: me voilà done, ma très chère, jusqu'à lundi. La cour revient vendredi. J'irai encore au service de M. de Turenne, et je recevrai vos lettres réglément encore quelques jours : c'est précisément la chose que je regrette le plus quand elle me manque. Je reviens à vendredi dernier; après vous avoir écrit, je retournai prendre le cardinal de Bouillon, madame d'Elbeuf et Barillon; notre promenade fut triste, mais charmante, au clair de la lune. Il me donna la lettre que je vous envoie, et me pria fort de l'envoyer le même jour; je ne l'ai pas fait. Le gros abbé m'a fait encore sa cour avec une de vos lettres, il vous a mandé tout ce qu'il y a de nouvelles. Le siège d'Haguenau levé, c'est bien loin des malheurs que vous prévoyiez; mais le Montécuculli n'a quitté son entreprise que pour embarrasser M. le prince, qui, se trouvant plus foible que lui, s'est un peu retiré vers Schlestat. M. de Lorraine (le duc Charles IV), en écrivant à sa fille: sur la déroute (de Consarbruck), ne nomme le marechal de Créqui que le bon marechal, le bon Crequi; il y a un air malin dans cette lettre, qui ressemble bien à l'esprit de Son Altesse, mon pere. Il seroit à souhaiter que les équipages des morts, ou crus morts, ne revinssent point. Les gens de M. de Sanzei content cette déroute d'une terrible façon. Nous avions deux mille hommes au fourrage; nous n'étions que cinq mille contre vingtdeux mille; on ne croyoit pas la rivière guéable, elle l'étoit en trois endroits, de sorte que l'armée des ennemis passoit et prenoit nos troupes en flanc. La Trousse disoit son avis; mais la tête tourne à moins. Le maréchal combattit comme un déserpéré, et puis s'alla jeter dans Trèves, où il fait une défense d'Orondate. Il s'est sauvé beaucoup de troupes; la terreur et la confusion ont été plus loin que la tuerie.

On n'a point trouvé le corps de M. de Sanzei; mais ses gens l'ont vu se jeter dans un escadron qui s'appelle Sans quartier : il cria, en s'y jetant, qu'on n'en sit point aussi; il combattit long-temps; ce qui resta de son régiment se rallia, et de lui point de nouvelles : peut-on l'imaginer autre part que sur le champ de bataille, où l'on n'a pu ni l'aller chercher d'abord, ni le reconnoître quand on y est allé au bout de douze jours. La pauvre madame de Sanzei arriva samedi à sept heures du matin, comme je montois en calèche pour m'en aller à Livry : je descendis, et ne la quittai pas de tout le jour. Elle pensa trouver à la porte l'équipage de son mari, qui revint une lieure après elle; on ne pouvoit voir, sans pleurer, tous ces pauvres gens et tout ce train maigre et triste. Elle s'en retournera dans quelques jours à Autri; elle est fort assligée, et pleure de bon cœur. On ne vouloit point qu'elle prit le deuil; j'ai ri de cette vision : M. de Sanzei reviendra le jour d'Enoch, d'Elie, de sain Jean-Baptiste, du feu marquis de Piennes ' et du marquis d'Estrées. Quelle folie de douter de sa mort ! et au bout da compte, s'il revenoit, on ôteroit le bandeau\*, et l'on deviendroit grosse : pourvu qu'on ne se remarie pas, on est toujours en état de recevoir son

Au reste, Lannoi, c'est-à-dire madame de Montrevel, est enragée; après avoir été pendue un mois au oreilles du roi et de Quanto, et demande ce régiment royal avec fureur, comme elle fait tontes choses, on l'a donné au marquis de Montrevel<sup>3</sup>, oncle de son mari, qui leur a déjà dté la lieutenance générale (de Bresse). On ne sait quelles mesures il a prises, ni de quelle manœuvre il s'ea servi, mais enfin, à l'heure qu'il paroissoit le moins, on lui a donné ce joli régiment: il est vrai qu'il est brave jusqu'à la folie; c'est celui qui faisoit l'amoureux de madame de Goulanges, qui est brau et

<sup>1</sup> Anne de Lorraine, contesse de Lillebonne.

Premier mari de la comtesse de Fiesque.

C'étoit l'usage des veuves de ce temps-là de porter un bandeau de crèpe sur le front.

<sup>3</sup> Depuis maréchal de France.

bien fait; j'oubliois qu'il plaide contre son neveu, et qu'il est son ennemi mortel, car toute cette famille est divisée.

Le chevalier de Coislin : est revenu après la mort de M. de Turenne, disant qu'il ne pouvoit plus servir après avoir perdu cet homme-là; qu'il étoit malade; que, pour le voir, et pour être avec lui, il avoit fait cette dernière campagne, mais que, ne l'ayant plus, il s'en alloit à Bourbon. Le roi, informé de tous ces discours, a commencé par donner son régiment, et a dit que, sans la considération de ses frères, il l'auroit fait mettre à la Bastille. Je ne sais pourquoi je vous conte toutes ces bagatelles: celle de la Montrevel m'a paru plaiante. Pour cette fois, il n'y a pas de grands évésements; puisque vous en êtes lasse, on ne vous en mandera plus: mais, s'il vous en souvient, vous en aviez voulu, vous fûtes servie fort promptement; et puis tout d'un coup vous dites que c'est assez ; nous nous taisons.

Faucher, de l'hétel d'Estrée, vint me voir hier; il s'en retourne à Rome par la Savoie. Nous causames fort : il me conta toute la querelle du pape et de l'ambassadeur il me fit voir le cardinalat de Marseille fort éloigné; et ensin, après avoir bien discouru et de Portugal, et de Savoie, et d'ogni cosa il vocalut voir votre portrait : il est romain , il s'y connott; je voudrois que vous et M. de Grignan cussiez pu voir l'admiration naturelle dont il fut surpris, quelles louanges il donna à la ressemblance, mais encore plus à la bonté de la peinture, à cette tête qui sort, à cette gorge qui respire, à cette taille qui s'avance : il fut une demi-heure comme un fou. Je lui parlai du portrait de la Saint-Géran, il l'a vu; je lui dis que je le croyois mieux peint; il me pensa lattre, il m'appela ignorante et semme, qui est meore pis: il appelle des traits de maître ces endroits qui me paroissoient grossiers; c'est ce qui fait le bianc, le lustre, la chair, et sortir la tête de la

toile; enfin, ma fille, vous auriez ri de sa manière d'admirer. Il en a fait tant de bruit, que M. de Louvigny vint hier me voir; mais, en effet, c'étoit votre portrait qu'il venoit voir; il en fut charmé. Je voudrois bien le porter avec moi; ah! que je disois vrai l'autre jour, quand je vous assurois que quelqu'un qui m'aimeroit devroit être content d'être aimé de moi, comme j'aime cette aimable copie!

Je crains que M. le prince ne soit malade, je crois l'avoir out dire. Nous sommes bien loin de faire passer le Rhin à Montécucutli, c'est lui qui nous presse un peu vers Schlestat, et qui nous fait abandonner la Basse-Alsace. Le maréchal de Créqui fait toujours le démon dans Trèves. La maréchale s'est si bien mis dans la tête que Sanzei y est avec son mari, que madame de Sanzel n'ose pas encore prendre le deuil; au moins elle attendra jusqu'à la fin du siège. M. de Saint-Thou, allant avec trente maîtres reconnoître un mouvement des ennemis, rencontra deux cents cavaliers; il les prit pour être des nôtres, et s'avança trop; ses gens l'abandonnèrent : on lui demanda s'il vouloit quartier ; il dit que non : cela est bien imprudent : ils l'ont tué, et rendu sa sœur et son vilain mari les plus riches gens de France; le songe est bien singulier.

Je comprends fort bien tous les compliments que vous avez reçus sur le sujet de vos beaux-frères °, et les échos qui répondent un mois après comme ceux d'Olioules; cela est fort incommode, en vérité, un poltron et un sot, comme vous dites, vous donneroient bien moins d'affaires.

Madame de Coëtquen n'est pas digne d'être affligée si long-temps : elle prit à madame d'Elbeuf, il y a deux ans, un petit portrait de M. de Turenne, qu'elle avoit au bras : madame d'Elbeuf le lui a redemandé plusieurs fois ; elle a dit qu'elle l'avoit perdu : îl nous est venu une pensée, qu'il ne l'est pas pour tout le monde. Ah! grand héros! faut-il que l'on vous sacrifie? Ce n'est pas d'aujourd'huî que l'on offense les héros, quand ils ne sont pas dans leur tripot.

Madame de Vaubrun est à nos sœurs de Sainte-

de Malte, ayant quitté le service, se retira de la cour et du monde pour se livrer à tous les exercices de la plus haute piété.

François-Annibal, duc d'Estrées, ambassadeur Rome. Il s'agissoit des premières discussions sur affaire des franchises; elles devinrent très-graves rés la mort du duc d'Estrées, arrivée le 30 janvier 47.

Autoine-Charles de Gramont, comte de Guiche et de Louvigny, fils du maréchal de Gramont.
 M. le chevalier de Grignan et M. le coadjuteur

M. le chevalier de Grignan et M. le coadjuteur d'Arles.

Marie ; elle est comme folle et se moque du père de Sainte-Marthe (de l'Oratoire), son coufesseur, elle a fait venir dans l'église le c rps de son mari ', on lui a fait un service plus magnifique que celui de M. de Turenne à Saint-Denis; elle a son cœur sur une petite crédence; elle le voit, elle le touche, elle a deux bougies devant, elle y passe les journées entières du diner au souper, nettement; et, quand on vient l'avertir qu'il y a sept heures qu'elle est là, elle ne croit pas qu'il y ait une demi-heure : personne ne peut la gouverner, et l'on craint que l'esprit ne lui tourne. Madame de Langeron est toujours inconsolable; si je puis continuer ces deux sortes d'afflictions, vous aurez sujet d'être contente. On assuroit hier que l'empereur avoit fait faire un service à M. de Turenne. Adieu, ma très chère et très aimable enfant : on ne peut imaginer plus de tendresse que j'en ai pour vous.

406.

A la même.

A Paris, vendredi 6 septembre 1675.

Je vous regrette, ma chère enfant, et cette rage de m'éloigner encore de vous, et de voir pour quelques jours notre commerce degingandé, me donne une véritable tristesse. Pour achever l'agrément de mon voyage, Hêlene ne vient pas avec moi; j'ai tant tarde qu'elle est dans son neuf ; j'ai Marie qui jette sa gourme, comme vous savez; mais ne soyez point en peine de moi; je m'en vais essayer un peu de n'être pas servie si fort à ma mode, et d'être un peu dans la solitude ; j'almerai à connoître la docilité de mon esprit, et je suivrai les exemples de courage et de raison que vous me donnez. Madame de Coulanges ne fait-elle pas aussi des merveilles de s'ennuyer à Lyon? Ce seroit une belle chose que je ne susse vivre qu'avec les gens qui me sont agreables: je me souviendrai de vos sermons; je m'amuserai à payer mes dettes et à manger mes provisions : je penserai beaucoup à vous , ma trèsbelle; je lirai, je marcherai, j'eccirai, je recevrai de vos lettres; hélas! la vie ne se passe que trop: elle s'use partout. Je porte une infinité de remede bons ou mauvais; je les aime tous, mais surtout it n'y en a pas un qui n'ait son patron, et qui ae soit la médecine de mes voisins: j'espère que cette boutique me sera fort inutile, car je me porte catrémement bien.

Je fus avant-hier toute seule à Livry, me promener délicieusement avec la lune; il n'y avoit aucun serein ; j'y fus depuis six heures du sou juqu'à minuit, et je me suis fort bien trouvee de cette petite équipée; je devois bien cette hounétete à la belle Diane et à l'aimable abbaye. Il n'a tenu qu'à moi d'aller à Chantilly en très-bonne compagnie ; mais je ne me suis pas trouvée asser libre pour faire un si délicieux voyage; ce sera pour k printemps qui vient. J'ai été tantôt chez Mignard, pour voir le portrait de Louvigny : il est parlant; maisje n'ai pas vu Mignard; il peignoit madano de Fontevrauld, que j'ai regardée par le trou de la porte; je ne l'ai pas trouvee jolie : l'abbe Tement auprès d'elle, dans un charmant bachnage; les Villars étoient à ce trou avec moi : nous etions pla-

M. le prince, qui a fait lever le siège d'Haguens. est un peu étonne d'être sur la défensive, et de te reculer et se retrancher vers Schlestat : la giutto et le mois d'octobre ne diminuerant pas son chagus Pour moi , j'emporte l'inquietude de mon lis: u me semble que je m'en vais avoir la tête dans o sac pendant dix on douze jours ; et vous juger ben que saus de bonnes raisons je ne quitterals pas Por dans ce temps de nouvelles. Saint-Thom avut on gé, la veille qu'il a été tué, qu'il avoit eu un 👑 mèlé avec le prince d'Orange, et qu'il lui arnit di de si bonnes injures, que ce prince l'avoit fait mal traiter par ses gardes : il conta ce songe , et ce fe par ses gardes qu'il fut tué follement ; car il ne 🕶 lut jamais de quartier, quoiqu'il fut seul mour deux cents : c'est une belle pensée ; tout le monk se moque de lui , quoique Voiture nous ait appoque c'est fort mai fait de se moquer des trapasse La pauvre Sanzei est tiraillee par de ridicules e pérances que son mari n'est point mort, et sentatendre la fin du siege de Trèves pour prendre deuil. Adieu, una très-airmable, je ne pais ten dire combien je suis à vous ; quoique je due un per

<sup>·</sup> Tué le premier août à l'affaire d'Altenbeim.

phis que vous ce que je sens, mes démonstrations n'égalent point mes sentiments.

407.

A la même.

▲ Paris , lundi 9 septembre 1675.

Adieu, ma très chère, je m'en vais monter en carrusse. Je quitte Paris pour quelque temps, avec la douleur de ne recevoir plus si réglement vos lettres, ni celles de mon fils, dont l'armée n'est point tant composée de patissiers, que je ne sois fort en peine de lui, non pas quand je pense au prince d'Orange, mais à M. de Luxembourg, qui est dans l'armée de mon fils, et à qui les mains démangent furieusement, Hélas! vous souvient-il de notre folie, que M. de Turenne étoit dans l'armée de votre frère? Enfin, voilà tous mes commerces derangés : je n'espère pas même que je puisse encore être bonne à votre divertissement : tout le fagotage de bagetelles que je vous mandois va être réduit à rien ; et a rous ne m'aimiez, vous feriez fort bien de ne pas ouvrir mes lettres. Je m'en vais donc, ma trèschere, avec le bou abbé et Marie; j'ai deux hommes a cheval et six chevaux : je m'en vais par Orléans et par Nantes : je vous écrirai par les chemins; c'est une de mes tendresses, comme dit Monceaux.

Je n'ai jamais vu un homme adorable comme d'Hacqueville; je nesais pas comme sont les autres, mais, pour celui que nous connoissons, je croirois qu'il n'a point son pareil, sans la notoriété qui dit les d'Hacqueville. Je lul ai recommandé une aftaire du sénéchal de Rennes; ne le connoit-on point dans votre voisinage? Elle étoit épineuse, et il falsit de l'habileté pour l'entendre; je priai d'Hacqueville d'y entrer; il en a fait la sienne, il y a travalle; il a disputé contre Parère', qui étoit convaire; il l'a rapportée devant M. de Pomponne, sour empêcher qu'il ne la comprit mal; enfiu, il a'y a qu'à baiser les pas par où il passe. Le sénéchal est si étonné de trouver un cœur comme celui-là sur la terre, et d'avoir gagné son affaire, qu'il me

croit la plus riche femme de France d'avoir un tel ami; il a raison : servez-vous en done, sans crainte de le fatiguer ; et du gros abbé (de Ponteurre) , si vous avez quelque lettre de change à envoyer, car il faut connoltre les talents. Vous ne manquerez pas de nouvelles ; la bonne Troche vous mandera les grandes; mais, comme vous dites, tout va bien, il n'y aura que douceurs et agrement dans le reste de cette année : comprenez un peu ce que c'est que ce grand prince de Condé, qui se retire, qui se retranche, et qui envisage le mois d'octobre et la goutte. M. de Lorraine ne vouloit point qu'on s'amusât au siège de Trèves, et disoit : « Vous y pé-» rirez, Messicura, songez qu'il y a quatre mille » hommes dans Trèves, et un maréchal de France » en colère. » En effet, ce marcchal fait des miracles; il nettoie la tranchee tous les deux on trois jours avec une propreté extraordinaire : mais enfin, mes belles, rien n'est imprenable, il faudra se rendre. La maréchale (de Gregut) dit toujours que M. de Sanzei est dans Trèves; je ne le crois point du tout : ce seroit une belle chose si, pendant que sa femme le pleure d'un côté, et refuse l'esperance de le trouver dans cette place assiegée, elle alloit apprendre qu'il y eût été tuc ' ce sont des folies.

Je dis hier adieu à M. de La Garde; s'il vous embrasse, laissez-le faire, c'est pour moi : je l'aime et l'estime beaucoup; profitez bien de son hon esprit. Je vous exhorte, ma chère enfant, à conserver votre santé, si vous m'aimez. J'entends que vous me dites la même chose, et je vous assure que je le ferai dans la vue de vous plaire : ne vous amusez point à vous inquieter en l'air, cela n'est point de votre bon esprit; conservez bien votre courage, et m'en envoyez un peu dans vos lettres : c'est une bonne provision dans cette vie; parlez-moi beaucoup de vous : tous les details sont admirables quand l'amitié est à un certain point.

Ecrivez à notre cher cardmal : savez-vous bien que vous n'avez pas pensé droit sur la cassolette, et qu'il a été piqué de la hauteur dont vous avez traité cette dernière marque de son amitié. Assurément vous avez outre les beaux sentiments; ce n'est pas là, ma fille, où vous devez sentir l'horreur d'un présent d'argenterie : vous ne tronverez personne de votre sentiment, et vous devez vous défier de vous, quand vous êtes seule de votre avis.

<sup>·</sup> Premier commis de M. de Pomponne.

380 LETTRES

Hier au soir je dis adieu an plus beau de tous les prélats : il me pria de lui prêter mon portrait, c'est-à-dire le vôtre, pour le porter chez madame de Fontevrauld; je le refusai rabutinement, et lui dis que je l'avois refusé à MADEMOISELLE, et en même temps je le portai moi-même dans une petite chambre, où il fut placé et reçu avec tendresse et envie de me plaire : je suis sûre qu'on ne l'en tirera pas; on sait trop bien ce que c'est pour moi que cette charmante peinture, et si on vient le demander ici, on dira que je l'ai emporté: M. de Coulanges vous apprendra où il est. M. de Pomponne le voulut voir l'autre jour ; il lui parloit, et croyoit que vous deviez répondre, et qu'il y avoit de la gloire à votre fait : votre absence a augmenté la ressemblance; ce n'est pas ce qui m'a le moins coûté à quitter.

Nous avons ri aux larmes de votre madame de La Charce et de Philis, sa fille ainée, âgée de trente-neuf ans; je la vois d'ici : Que voulez-vous dire, que vous ne narrez point blen? Il n'y a chose au monde si plaisamment contée, et personne n'écrit si agréablement; mais il faut pleurer d'être dans un pays où l'on porte le deuit si burlesquement. Je vous remercie de la peine que vous avez prise de narrer cette folie : c'est un style que vous n'aimez pas, mais il m'a réjouie : M. de Coulanges vous en parlera. Il lut cet endroit en perfection. Il me semble que je n'ai plus rien à dire; qu'on me mêne aux Rochers, je ne veux plus écrire, allons, l'abbé, c'est fait' : je vais partir, belle Comtesse ; adieu donc, ma très-chère Comtesse:

Je vais partir, belle Hermione <sup>a</sup>, Je vais exécuter ce que l'abbé m'ordonne , Malgré le péril qui m'attend,

C'est pour dire une folie; car notre province est plus calme que la Saône.

On fait présentement à Notre-Dame le service de M. de Turenne en grande pompe. Le cardinal de Bouillon et madame d'Elbeuf vinrent hier me le proposer; mais je me contente de celui de Saint-Denis, je n'en ai jamais vu un si bon. N'admirez-

' Parodie de ces vers de Corneille dans Polyeucte, acte IV, scène IV:

Qu'on me mène à la mort, je n'ai plus rien à dire. Allons, gardes, c'est fait.

Parodie de l'adjeu de Cadmus.

vous point ce que fait la mort de ce héros, et la face que prennent les affaires depuis que nous ne l'avons plus? Ah! ma chère enfant, qu'il y a long-temps que je suis de votre avis! rien n'est bon que d'avoir une belle et bonne ame : on la voit en toute chose comme au travers d'un œur de cristal : on ne se cache point; vous n'avez point vu de dupes là-dessus : on n'a jamais pris long-temps l'ombre pour le corps; il faut être, si l'on veut paroître : le monde n'a point de longues injustices; vous devez être de cet avis pour vos propres intérêts. Adieu, ma chère enfant, je vous embrasse de tout mon cœur.

408.

A la même.

A Orléans, mercredi 11 septembre 1878.

Enfin, ma fille, me voilà prête à m'embarquer sur notre Loire? vous souvient-il du joli voyare que nous y fimes? J'y penserai souvent : quoque votre Rhône soit terribilis, je voudrois être ami près de me confier à sa prud'homie. Il ne faut paint que je prétende à vivre agréablement sans vou. Je vous écrirai de tous les lieux où je le pourraij'attends demainde grand matin une lettre de vous que j'ai dit qu'on m'adressât ici. Vous dites que l'espérance est si jolie; hélas! Il faut qu'elle le mu encore au-delà de ce que vous dites, pour nourre, comme elle fait, plus de la moitié du m rade : pe suis une des plus attachées à sa cour.

J'emporte du chagrin de mon fils : on ne quitte qu'avec peine les nouvelles de l'armée; je lui mandois, comme à vous, l'autre jour, qu'il me semblant que j'allois mettre ma tête dans un sac, où je se verrois ni n'entendrois rien de tout ce qui se u passer sur la terre. M. de La Trousse reviends sur sa parole; il n'aura point le gouvernement de Philippeville : nous ne saurions deviner entence que la fortune lui garde, souvent c'est un com de mousquet; Dieu l'en préserve! Je vis, le manque je partis, le grand-maltre : et la bonne Trock-

1 Henri de Daillon, duc du Lude.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vacant par la mort du marquis de Vauhrus.

la dernière me mena à la messe, et attendre mon carrosse chez madame de La Fayette, où je trouvai le marquis de Saint-Maurice qui revient d'Angleterre faire part de la mort de son duc : c'est la cérémonie.

Je m'en vais d'Orléans jouer de mon reste, et me mêler de vous dire encore des nouvelles : vous devinerez les auteurs. Il est certain que l'ami et Quanto sont véritablement séparés ; mais la douleur de la demoiselle est fréquente, et même jusqu'aux larmes, de voir à quel point l'ami s'en passe bien; il ne pleuroit que sa liberté et ce lieu de sûreté contre la dame du château; le reste, par quelque raison que ce puisse être, ne lui tenoit plus au corur : il a retrouvé cette société qui lui platt ; il est gai et content de n'être plus dans le trouble, et l'on tremble que cela ne veuille dire une diminution, et l'on pieure; et si le contraire étoit, on pleureroit et on trembleroit encore : ainsi le repos est chassé de cette place. Voilà sur quoi vous pouvez faire vos réflexions, comme sur une vérité : je crois que vous m'entendez.

Pour l'Angleterre, Kéroualle 2 n'a été trompée sur rien; elle avoit envie d'être la maltresse du roi (Charles II), elle l'est : il passe quasi toutes les nuits avec elle, à la vue de toute la cour : elle a un als qui vient d'être reconnu, et à qui on a donné deux duchés : elle amasse des trésors, et se fait redouter et respecter de qui elle peut; mais elle n'avoit pas prévu de trouver en son chemin une jeune comédienne 3 dont le roi est ensorcelé : elle n'a pas le pouvoir de l'en détacher un moment; il partage ses soins, son temps et sa santé entre les deux. La cumédienne est aussi sière que la duchesse de Portsmouth : elle la morgue, elle lui fait la grimace, die l'attaque, et lui dérobe souvent le roi ; elle se rante de ses préférences : elle est jeune, folle, bardie, débauchée et plaisante : elle chante, elle tance, et fait son métier de bonne foi. Elle a un th dn roi, et veut qu'il soit recounu; voici son raisonnement : cette duchesse, dit-elle. fait la personne de qualité; elle dit que tout est son parent en France; dès qu'il meurt quelque grand, elle prend le deuil : hé bien, puisqu'elle est de si grande qualité, pourquoi s'est-elle faite catin? elle devroit mourir de honte : pour moi, c'est mon métier, je ne me pique pas d'autre chose : le roi m'entretient, je ne suis qu'à lui présentement; il m'a fait un fils, je prétends qu'il doit le reconnoltre, et je suis assurée qu'il le reconnoltra, car il m'aime autant que sa Portsmouth. Cette créature tient le haut du pavé, et décontenance et embarrasse extraordinairement la duchesse. Voilà de ces originaux qui me font plaisir. J'ai trouvé que d'Orléans je ne pouvois vous rien mander de meilleur : du moins sont-ce des vérités.

Je me porte très-bien, mon enfant: je me sais bon gré d'être une substance qui pense et qui lit; sans cela notre bon abbé m'amuseroit peu: vous savez qu'il est fort occupé des beaux yeux de sa cassette; mais pendant qu'il la regarde et la visite de tous côtés, le cardinal de Commendon me tient très-bonne compagnie. Le temps et le chemin sont admirables: ce sont de ces jours de cristal où l'on ne sent ni chaud ni froid; notre équipage nous amèneroit fort bien par terre: c'est pour nous divertir que nous allons sur l'eau. Ne soyez point en peine de Marie, elle me fait tout comme Hélène; je préviens votre inquiétude. Adieu, ma très-chère, je vous aime, et cette tendresse fait ma plus douce et plus charmante occupation.

Je ne me vante pas d'être des amies de M. le Premier <sup>3</sup>, mais je l'ai vu assez souvent chez M. de La Rochefoucauld, chez madame de Lavardin, chez lui et deux fois chez moi : il me trouve avec ses amis, et vous savez les sortes de réverbérations que cela fait.

<sup>\*</sup> Charles-Emmanuel , duc de Savoie , mort le 13 aim 67 5 .

Louise-Rénée de Penancoët de Kéroualle, créée 1672 duchesse de Portsmouth en Angleterre, et 1684 duchesse d'Aubigny en France, pour elle et pour Charles de Lenox, duc de Richemont, son

<sup>·</sup> Elle se nommoit Nel Gwin.

On raconte que mademoiselle de Kéronalle prit le grand deuli à la mort du roi de Suède; et que peu de temps après, à celle du roi de Portugal, Nel Gwin parut avec un carrosse drapé, eu disant: « Nous avons partagé le monde, la Kéronalle et moi; » elle a les rois du Nord, et moi ceux du Midi. »

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La vie du cardinal de Commendon, par M. Fléchier.

<sup>3</sup> Henri, comte de Bérenghen, premier écuyer de la petite écurie du roi, mort le 30 mars 1082, Agé de 89 ans.

409.

A. M. DE COULANGES.

A Orleans, mercredi it septembre 1675.

Nons voici arrivés sans aucune aventure ; je me suis reposée cette mit, comme je vous l'avois dit, dans le lit de Thoury. Nous avons trouvé ce matin deux grands vilains pendus à des arbres sur le grand chemin; nous n'avons pas compris pourquoi des pendus; car le bel air des grands chemins, il me semble que ce sont des ronés; nons avons été occupés à deviner cette nouveauté; ils faisoient une fort vilaine mine, et j'ai juré que je vous le manderois. A peine sommes-nous descendus ici, que voilà vingt bateliers autour de nous, chacun faisant valoir la qualité des personnes qu'il a menées, et la bonte de son bateau ; jamais les couteaux de Nogent, ni les chapelets de Chartres n'ont fait plus de bruit. Nous avons été long-temps à choisir, l'un nous paroissoit trop jeune, l'autre trop vieux; l'un avoit trop d'envie de nous avoir, cela nous paroissoit d'un gueux, dont le bateau étoit pourri ; l'autre étoit glorieux d'avoir mené M. de Chaulnes; enfin la predestination a paru visible sur un grand garçon fort bien fait, dont la monstache et le procédé nous ont décidés. Adjeu done, mon vrai cousin, nons allons voguer sur la belle Loire; elle est un peu sujette à se déborder; mais elle en est plus douce.

440.

A madame DE GRIGNAN.

A Tours, samedi 14 septembre 1675.

J'ai reçu votre lettre à Orléans un moment avant que de partir-ce me fut une grande provision et une grande consolation dans la navigation. Entre plusieurs choses qui sont agréables dans votre lettre, il y en a une qui m'a touchee: vous me dites que je prends bien des peines pour vous, mais qu'elles ne me coûtent guère, et que c'est le combie des

obligations: c'est si bien savoir ce que je pense, que par cela seul, ma chère enfant, je serois trop payée. Je veux vous donner quelque jour le plassir de lire quelques-unes des lettres que vous m'écrivez.

Je ne sais plus que vous dire de M. de Turenne. ni de l'ertuis : je crains que celui-ci ne se console en mon absence. J'avois laissé madame de Vaubrun prête à devenir folle; madame de Langeron prête à mourir; j'avois assez bien reussi dans tout ce que vous m'aviez recommande; mais je ne vous réponds plus de rien; je ne sais plus rien : j'ai la tête dans un sac. Je sais pourtant que Trèves est pris '; je ne crois pas qu'on y ait retrouvé Sanzei; je plains encore plus sa femme. Quanto gli dorcre parere il dobbio buono, se dovea soffrire tanto del certo : voilà qui doit décider.

Il me semble que M. de La Trousse revient sur sa parole, et qu'il n'a pas beaucoup perdu de son équipage; je le plaindrois s'il n'avoit pas retrouve les beaux yeux de su cassette: cette folie nous et revenue en même temps, je venois de vous l'ecrire. Je comprends aisément les douceurs que vous mande madame de Vaudémont : elle est trésaimable; j'honore l'amitié que vous conserver l'une pour l'autre, malgré tout ce qui vous sépare je vous loue de continuer sidèlement votre commerce.

J'ai couché cette nuit à Véret; M. d'Effat' savoit ma marche; il me vint prendre sur le hord de l'eau avec l'abbé: sa maison passe tout ce que vous avez jamais vu de beau, d'agreable, de magnifique; et le pays est plus charmant qu'aurus autre qui soit sur la terre habitable: je ne finirois point. M. et madame de Dangeau y sont veus diner avec moi, et s'en vont à Valencei. M. d'Effat vient de nous ramener iei: il n'y a qu'anc lieue et demie d'un chemin semé de fieurs; I nous a quittés en vous faisant mille sortes d'amitiés. Je n'ai point de quoi vous écrire, c'est le villais papier de l'hôtesse qui me force de finir. Ross reprenons demain notre bateau, et nous allors le Saunner.

1 Trèves capitula le 6 septembre.

3 L'abbé d'Efflat (Jean Coiffier, dit Ruse).

S Anne-Plusabeth de Lorraine, marbie en 1661. Charles-Ili nri de Lorraine prince de Vaudemont.

des lettres de Paris; on croit que ce veut reprendre Liège: jecrains abourg ne veuille l'empêcher, ou siège: cela me trouble pour mon On dit aussi que M. le prince ne à l'hiver en Allemagne, et qu'on lehomberg. Ma fille, ce n'est plus indre des nouvelles que je vons en causer avec vous. Je me restor, à Blois, d'un endroit si bean, romenions avec le pauvre petit lies qui vouloit retourner le sonnet

es jours dans l'amour de Marie.

a chère enfant, que je suis fâchée et que je vous aime chèrement! Je un cour qui n'a point son pareil. E Grignan, j'en suis bien fâchée, nr l'apaiser. Si vous avez M. de Corbinelli, je ne vous plains point peompagnie. L'histoire des croie; mais le style du P. Maimbourg il sent l'anteur qui a ramassé le aises ruelles.

mon style en faveur de l'hisbien.

411.

A la môme.

Mardi, 17 septembre 1675.

irre date. Je suis dans un bateau, ide l'eau, fort loin de mon chdhème que je puis achever, ah! des eaux sont si basses, et je suis tée, que je regrette mon équipage mint et qui va son train. On s'enand on y est seule; il faut un petit illes et une mademoiselle de Séin c'est une folie de s'embarquer, pléans, et puut-être même à Paris;

mnet de Voiture.

c'est pour dire une gentillesse: il est vrai cependant qu'on se croit obligé de prendre des bateliers à Orléans, comme à Chartres d'acheter des chapelets.

Je vous ai mandé comme j'avois vu l'abbé d'Efflat dans sa belle maison : je vous écrivis de Tours ; je vins à Saumur, où nous vimes Vincuil; nous repleurâmes M. de Turenne; il en a été vivement touché; vous le plaindrez, quand vous saurez qu'il est dans une ville où personne n'a vu le héros. Vineuil est bien vieilli, bien toussant, bi n crachant et dévot, mais toujours de l'esprit; il vous fait mille et mille compliments. Il y a trente lienes de Sammur à Nantes : nous avons résolu de les faire en deux jours, et d'arriver aujourd'hui à Nantes: dans ce dessein, nous allames hier deux heures de nuit ; nous nous engravâmes , et nous demeurâmes à deux cents pas de notre hôtellerie sans pouvoir aborder. Nous revinmes au bruit d'un chien, et nons arrivâmes à minuit dans un tugurio plus pauvre, plus misérable qu'on ne peut vous le représenter : nous n'y avons trouvé que deux ou trois vicilles femmes qui filoient, et de la paille fraiche, sur quoi nous avons tous conché sans nous déshabiller; j'aurois bien ri, sans l'abbé, que je meurs de honte d'exposer ainsi à la fatigue d'un voyage. Nous nous sommes rembarqués à la pointe du jour, et nous étions si parfaitement bien établis dans notre gravier, que nous avons été près d'une heure avant que de reprendre le fil de notre discours: nous voulons, contre vent et marée, arriver à Nantes; nous ramons tous. J'y trouverai de vos lettres , ma fille ; mais j'ai si bonne opinion de votre amitié, que je suis persuadée que vous serez blen aise de savoir des nouvelles de mon voyage, et comme on m'a dit que la poste va passer à Ingrande, je vals y laisser cette lettre chemin faisant. Je me porte très-bien, il ne me faudroit qu'un peu de causerie. Je vous écrirai de Nantes, comme vous pouvez penser. Je suis impatiente de savoir de vos nouvelles, et de l'armée de M. de Luxembourg; cela me tient fort au cour; il y a neuf jours que j'ai ma tête dans ce sac. L'histoire des croisades est très-belle, surtout pour ceux qui ont lu le Tasse, et qui revoient leurs vieux amis en prose et en histoire; mais je suis servante du style du jesuite. La vied Origène est divine. Adieu, ma très-chère, très-aimable et très-parfaitement

aimée; vous êtes ma chère enfant. J'embrasse le

# 412.

#### A la même.

A Nantes, vendredi 20 septembre 1675.

J'ai justement reçu ici, ma chère enfant, la lettre où vous me croyez une vagabonde sur le bord de l'Océan : peut-on rien voir de plus juste que vos supputations? Je vous ai écrit sur la route, et même du bateau, autant que je l'ai pu. J'arrivai ici à neuf heures du soir au pied de ce grand château que vous connoissez, au même endroit par où se sauva notre cardinal (de Retz) : on entendit une petite barque; on demande, qui va là? J'avois ma réponse toute prête, et en même temps je vois sortir par la petite porte M. de Lavardin avec cinq ou six flambeaux de poing devant lui, accompagné de plusieurs nobles, qui vient me donner la main, et me reçoit parfaitement bien. Je suis assurée que, du milieu de la rivière, cette scène étoit admirable; elle donna une grande idée de moi à mes bateliers : je soupai fort bien; je n'avois ni dormi, ni mangé depuis vingt-quatre heures; j'allai coucher chez M. d'Harouis : ce ne sont que festins au château et ici. M. de Lavardin ne me quitte point: il est ravi de causer avec moi : il m'a conté en détail toute l'histoire de cette province, et les conduites différentes de ceux qui ont le commandement : c'est une chose extraordinaire, et qui m'a fort amusée; en récompense, je lui ai donné du nôtre, et cet échange a fait de grandes conversations : il a, en vérité, de très bonnes et grandes qualités; il a une hauteur et une audace qui , jusqu'ici, lui ont fort bien réussi; et puis tout d'un coup une douceur et une désérence pour le gouverneur qui le rehaussent encore. Il a donné le Monseigneur à messieurs de La Feuillade et de Duras, et, par familiarité, il a mis mon très honoré seigneur : voilà une légère consolation ; c'est pour vous dire qu'il en faut passer par-là, ou ne point

J'ai vu nos filles de Sainte-Marie , qui vous adorent encore et se souviennent de toutes les pa-

roles que vous prononçates chez elles. Nous alloss à la Silleraye. M. de Lavardin m'y vient conduire, et de là aux Rochers, où je serai mardi. Hélas! ma fille, quelle misère! pouvez-vous souffrir mes lettres présentement? Je remercie M. de Grignan de les regretter. L'abbé se porte très bien, et moi encore au-d là, s'il se peut. M. de Guitaud m'a mandé l'heureuse couche de sa femme; j'y pensois, et j'en étois en peine; il me donne beaucoup de soupçon de vous : je n'ose appuyer ma pensée sur cette sorte de malheur, je le mets au-delà de tous, et j'en serois très-affligée, s'il étoit certain. M. de Coulanges me mande qu'enfin la pauvre Sanzei a pris le deuil : La Mousse étoit avec elle à Autri, & s'y en retourne encore; elle en a plus de besoin que jamais.

Je suis toujours en peine de mon fils : il me semble que M. de Luxembourg a bien envie de perdre sa petite bataille : c'est une cruelle chos que ce métier-là. Je me réjouis, ma fille, que vou ayez M. l'archevêque (d'Arles); je vois d'ici touts vos conférences; je vois ce qu'on y propose et ce qu'on y résout. Je ne vous conseille pas d'entreprendre de m'ôter la sensibilité que j'ai pour tou vos intérêts ; c'est me conseiller de mourir, en paroles couvertes; car tant que je serai en ce munde, j'en serai plus touchée et plus occupée que de tout ce qui pent jamais m'arriver; comptez là-dessa. et plaignez-moi de vous être aussi inutile que je le suis; car enfin que peut-on faire pour vous? Siluez très respectueusement M. l'archeveque pour moi; je lui souhaite une bonne santé pour le bouheur de sa famille et de ses amis. M. d'Harouls vous fait un million de compliments; nous lisons ici les gazettes; j'avois trouvé fort plaisant l'endroit que vous y avez remarqué. M. de Montgaillard fut toc. il y a cinq ou six jours, par un frère de Tonque dec ; ils étoient mal ensemble. Montgaillard se jets sur lui comme un furieux, et lui donna des coup de cette canne dont il s'étoit déjà si bien serviaux son lieutenant : Pont-Gand tire son épée, et luis donne au travers du corps, et le jette mort : œue scène s'est passée en Basse-Bretagne, dans une petite ville où est M. de Chaulnes : vous seres bus instruite des nouvelles de Bretagne : ma pauve enfant, vous me faites pitié de lire mes lettres, et je me fais pitié aussi de vous écrire de si grando misères.

Les dames de Sainte-Marie, près du cours Saint-Pierre à Nautes.

J'étois en peine ce matin de mon fils; mais j'ai vu dans toutes les nouvelles que M. de Luxembourg prend le chemin de garder la Flandre. Vous aurez trouvé la capitulation de Trèves bien infame : le maréchal est bien heureux de n'avoir été que lié et livré prisonnier aux ennemis :. Cette armée des confédérés va joindre les Impériaux; mais nous summes assurés que M. le prince ne se battra que quand il voudra : voilà l'avantage des bons joueurs d'arbaers.

M. de Coulanges s'en va à Lyon: il me mande qu'il a laissé votre portrait en gage, faute d'argent, à un de ses marchands: le joli portrait! j'aime fort la bonne peinture, mais je vous avoue que votre ressemblance ne nuit pas à me le faire aimer.

Vous avez raison d'approuver le bruit qui court que je vais en Provence : en bonne justice, ne devroit-on pas suivre les sentiments de son cœur, quand ils sont aussi viss et aussi justes que les miens? Ah! quelle folie! et, en disant cela, me voici à Nantes. Je vous plaindrai, quand vous serez au bout de vos cinq mois du séjour de Grignan : Aix et Lambesc me plaisent moins que la liberté de ce châtean. Vous avez fait toutes vos visites, vous voilà bien. Je n'ai point écrit à cette princesse sur la mort de son fils ; que fait-on à ces malheurs-là? Et Vardes, et mon ami Corbinelli, que sont-ils devenus? Le fils de Félix est évêque d'Apt ou de Gap.

Songez, ma fille, que je reçois vos lettres le acuvième jour; je vous dis cela, fuor di proposito, pour vous ôter l'idée que je sois aux antipodes. La pauvre Vaubrum est toujours dans l'abyme de la dudeur : je suis bien de votre sentiment, il y a de certaines pertes dont on ne doit point se consoler, et qui empêchent de revoir le monde; il faut tirer les verroux sur soi, comme disoit notre bon cardinal. Le petit cardinal (de Bouillon) a bien son

Le maréchal de Créqui, après avoir défendu freves pendant un mois avec une grande valeur, lut fait prisonnier de guerre par la trahison d'un capitaine de cavalerie, nommé Boisjourdan, qui souleva contre M. de Créqui toute la garnison, et partit de la place pour aller, à l'insu du maréchal fresser avec les assiégeants les articles de la capitulation. Boisjourdan, voulant se sauver dans le les canemi, fut arrêté, et eut la tête tranchée à letz. oncle dans le cœur : je me suis fort moquée du service de Notre-Dame, après celui de Saint-Denis. Vous pouvez resserrer vos mouchoirs, je ne vous ferai plus pleurer. Je reviens encore sur l'ame de Cavoye; la mienne n'en étoit pas contente à Paris; il étoit à la cour, et se portoit bien : nous dira-t-il qu'il craignoit de pleurer? Le pauvre petit! voilà un grand malheur; je voudrois que vous eussiez vu Barillon et le bon homme Boucherat. Adieu, ma très-chère, je vous embrasse tendrement; ne le croyez-vous pas, et ne voyez-vous point combien je vous aime.

### 413.

A la même.

A La Silleraye, mardi 24 septembre 1675.

Me voici, ma fille, dans ce lien où vous avez été un jour avec moi ; mais il n'est pas reconnoissable ; il n'y a pas pierre sur pierre de ce qui étoit en ce temps-là. M. d'Harouts manda de Paris, il y a quatre ans, à un architecte de Nantes, qu'il le prioit de lui bâtir une maison, dont il lui envoya le desain, qui est très-beau et très-grand; c'est un grand corps de logis de trente toises de face, deux ailes, deux pavillons; mais comme il n'y a pas été trois fois pendant tout cet ouvrage, tout cela est mal exécuté : notre abbé est au désespoir ; M. d'Harouis ne fait qu'en rire; il nous y amena hier au soir. M. de Lavardin est venu diner avec nous, et m'arrête jusqu'à demain matin. Il est impossible de rien ajouter aux honnétetés, aux confiances et aux extrêmes considérations de M. de Lavardin pour moi; je vous assure que M. de Grignan ne pourroit pas m'en témoigner davantage, ni même plus d'amitié : je n'ose plus vous dire du bien de lui; mais il a des qualités bien solides, et un désintéressement qui lui donne des tons bien propres au commandement. Je vous endormirai quelque jour des affaires de cette province; elles sont dignes d'attention, et présentement il faut que vous souffriez qu'elles fassent mes nouvelles. Quand mes lettres arriveront au milieu de celles de Paris, elles auront assez de l'air d'une dame de province qui vous parle et vous confie les intrigues d'Avignon ou de

quelque autre ville. Enfin, ma chère enfant, la sente amitié que vous avez pour moi fera valoir mes lettres. Nous avons appris des nouvelles de la cour, qui ne sont pas en grand nombre : on mande que M. Félix n'est point évêque de Gap, c'est de Digne. Mais que je vous trouve heureuse d'avoir M. de Soint-Paul, et lui! Plût à Dieu que nous en eussions autant dans cette province! vous en auriez bien moins d'inquietude. Je vous souhaite encore un petit M. Laurens, qu'on dit qui sera placé à la première voiture. J'avois dessein de faire un compliment à Molinier, mais c'est à M. l'archevêque et à M. le coadjuteur que je dois adresser la parole : ils sont camarades et confrères, j'en suis ravie.

Nos pauvres Bas-Bretons, à ce qu'on nous vient d'apprendre, s'attroupent quarante, cinquante, par les champs; et dès qu'ils voient les soldats, ils se jettent à genoux, et disent med culpd : c'est le sent mot de françois qu'ils sachent; comme nos François qui disoient qu'en Allemagne, le seul mot de latin qu'on disoit à la messe, c'étoit Kyrie elcians. On ne laisse pas de pendre ces pauvres Bas-Breton; ils demandent à boire et du tabac, et qu'on les dépêche; et de Caron pas un mot. De sept jours que j'ai été à Nantes, j'ai passé trois après-dinées chez nos sours de Sainte-Marie : elles ont de l'esprit, elles vous adorent et sont charmées du petit ami que je porte toujours avec moi; car s'il alloit tonner, comme disoit Langlade à M. d'Andilly, voyez un peu sans cela ce que je deviendrois. M. de Lavardin vous fait mille compliments, et M. d'Harouis veut, je crois, vous écrire, tant je le trouve enthousiasme de vous : je l'aime, comme vous savez, et je me divertis à l'observer. Je voudrois que vous vissiez cet esprit superieur à tontes les choses qui font l'occupation des autres; cette humeur donce et bienfaisante, cette ame aussi grande que celle de M. de Turenne, elle me parolt un yrai modèle pour faire celle des rois, et j'admire combien nous estimons les vertus morales; je suis assurce que si M. d'Harouis mouroit, on ne seroit non plus en peine de son salut, qu'on l'a eté de celui de M. de Turenne. Nons partons demain pour les Rochers, ou je recevrai et trouverai de vos nouvelles, ma très-aimable et très-chère; j'ai eté

deux jours en ce pays plus que je ne voulois; c'est ce qui fait que je n'y ai reçu que deux de vos lettres. Je me porte très-bien; et vous, mon enfant, dormez-vous! Votre bise est-elle traitable? If fait presentement ici un temps admirable. Je vous embrasse avec une tendresse extrême, je crois que vous n'en doutez pas.

414.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 29 septembre 1675.

Je vous ai écrit, ma fille, de tous le lieux où je l'ai pu; et comme je n'ai pas en un soin si exact pour notre cher d'Hacqueville, ni pour mes autres amis, ils ont été dans des peines de moi, dont je leur suis trop obligée : ils ont fait l'honneur 4 le Loire de croire qu'elle m'avoit abymée : hélas, la pauvre créature! je serois la première à qui elle ent fait ce mauvais tour ; je n'ai eu d'incommolité que parcequ'il n'y avoit pas assez d'eau dans cette rivière. D'Hacqueville me mande qu'il ne sait que vous dire de moi, et qu'il craint que son silence sur mon sujet ne vons inquiète. N'êtes-vous pu trop aimable, ma chère enfant, d'avoir bien mois paroltre assez tendre à mon égard pour qu'un von epargue sur les moindres choses? Vous m'aves d bien persuadée la première, que je n'ai eu d'aurotion qu'à vous écrire très exactement. Je paris donc de la Silleraye le lendemain du jour que je vous cerivis, qui fut le mercredi; M. de Lavardia me mit en carrosse, et M. d'Harouis m'accabla de provisions. Nous arrivâmes (ci jeudi ; je troud) d'abord mademoiselle du Plessis plus affreuse, pist folle et plus impertinente que jamais : son guôt par moi me déchonore; je jure sur ce fer de n'y comité buer d'aucune douceur, d'aucune amitsé, d'aucune approbation; je lui dis des rudeses abominables. mais j'ai le malheur qu'elle tourne tout en rade rie : vous devez en être persuadée après le souffet dont l'histoire a pensé faire mourir l'omenars & rire. Elle est donc toujours autour de moi; mai elle fait la grosse besogne ; je ne m'en incommete point; la voilà qui me coupe des serviettes. I'd trouvé ces bois d'une beauté et d'une trotest

<sup>&#</sup>x27; C'est-à-dire du portrait de madame de Grignau en miniature.

extraordinaires; tous les arbres que vous avez vus petits sont devenus grands et droits, et beaux en perfection; ils sont clagues, et font une ombre agreable; ils ont quarante ou cinquante pieds de hauteur : il y a un petit air d'amour maternel dans ce detail; songez que je les ai tous plantes, et que je les ai vus, comme disoit M. de Montbazon de ses enfants, pas plus grands que cela. C'est ici une solitude faite exprès pour y bien rêver; vous en feriez bien votre profit, et je n'en use pas mal : si les pensées n'y sont pas tont-à-fait noires, elles y sont tout au moins gris-brun; j'y pense à vous à tout moment : je vous regrette, je vous souhaite : votre santé, vos affaires, votre éloignement, que pensez-vous que tout cela fasse entre chien et loup? J'ai ces vers dans la tête:

Sous quel astre cruel avez-vous mis su jour L'objet infortuné d'une si tendre amour?

Il faut regarder la volonté de Dieu bien fixement, pour envisager sans désespoir tout ce que je vois, dont assurément je ne vous entretiendrai pass.

Ne sovez point en peine de l'absence d'Ilelène; Marie me fait fort bien ; je ne m'impatiente point ; ma santé est comme il y a six aus : je ne sais d'où me revient cette fontaine de Jouvence : mon tempérament fait précisément ce qui m'est nécessaire : je lis et je m'amuse; j'ai des affaires, que je fais devant l'abbé, comme s'il étoit derrière la tapisserie; tout cela, avec cette jolie espérance, empêche, comme your dites, qu'on ne fasse la dépense d'une rorde pour se pendre. Je trouvai l'autre jour une lettre de vous, où vous m'appelez ma bonne maman: yous aviez dix ans, vons étiez à Sainte-Marie, et vous me contiez la culbute de madame Amelot, qui de la salle se trouva dans une cave ; il y a dejà do bon style à cette lettre. J'en ai trouvé mille autres qu'on écrivoit autrefois à mademoiselle de Sévigné : tontes ces circonstances sont bien heureuses pour me faire souvenir de vous; car sans cela, où pourrois-je prendre cette idée? Je n'ai point recu de vos lettres le dernier ordinaire, j'en suis toute treste. Je ne sais non plus des nouvelles du coadjuteur, de La Garde, du Mirepoix, du Bellièvre, que si tout étoit fondu ; je m'en vais un peu les réweiller.

N'admirez-vous point le bonheur du roi? On me mande la mort de Son Altesse, mon père , qui étoit un bon ennemi, et que les Impériaux ont repassé le Rhin, pour aller defendre l'empereur du Turc, qui le presse en Hongric : voilà ce qui s'appelle des étoiles heureuses; cela nous fait craindre en Bretagne de rudes punitions. Je m'en vais voir la bonne Tarente; elle m'a déjà envoyé deux compliments, et me demande toujours de vos nouvelles; si elle le prend par là, elle me fera fort bien sa cour. Vous dites des merveilles sur Saint-Thou, au moins on ne l'accusera pas de n'avoir conté son songe qu'après son malheur; cela est plaisant. Je vous plains de ne pas lire tontes vos lettres : mais quoiqu'elles fassent toutes ma chère et unique consolation, et que j'en connoisse tout le prix, je suis bien fâchée d'en tant recevoir. Le bon abbé est fort en colère contre M. de Grignan; il espéroit qu'il lui manderoit si le voyage de Jacob a été heureux, s'il est arrivé à bon port dans la terre promise, s'il y est bien placé, bien établi, lui et ses femmes, ses enfants, ses moutons, ses chameaux:

'Charles IV, duc de Lorraine, mort le 17 septembre. Madame de Lillebonne sa fille, en parlant de lui, disoit : Son Altesse, mon père. Pavillon fit alors la petite piece intitulée Testament de Churles IV, dans laquelle il peint très-spirituellement le caractère et la destinée de ce prince, elle se termine par cette épitaphe :

Ci-git un pauvre due sans terres, Qui fut, jusqu'à ses derniers jours, Peu fidèle dans ses amours Et moins fidèle dans ses guerres.

Il donna librement sa foi Tout-à-tour à chaque couronne; Il se fit une étrange loi De ne la garder à personne.

Trompeur, même en son testament, De sa femme il fit une nonne, Et ne donna rien que du veut A madame de Lillebonne,

Il entreprit tout au hasard, Se fit tout blanc de son épée, Il fut brave comme César, Et malheureux comme Pompée.

Il se vit toujours maltraité Par sa faute et par son caprice; On le déterra par justice, On l'enterra par charité,

cela méritoit bien un petit mot. Il a dessein de le reprendre quand il ira à Grignan. Comment se portent vos enfants? Adieu, ma très-aimable et très-chère : je reçois fort souvent des lettres de mon fils; il est bien affligé de ne pouvoir sortir de ce malheureux guidonnage; mais il doit comprendre qu'il y a des gens présents et pressants qu'on a sur les bras, à qui on doit des récompenses, qu'on préférera toujours à un absent qu'on croit placé, et qui ne fait simplement que s'ennuyer dans une longue subalternité dont on ne se soucie guère. Ha, que c'est bien précisément ce que nous disions: après une longue navigation, se trouver à neuf cents lieues d'un cap, et le reste!

415.\*

#### A la même.

Aux Rochers, mercredi 2 octobre 1675.

Il y a deux jours que j'ai reçu votre lettre, c'est le dixième jour; je pouvois la recevoir plus tôt : si la poste fût arrivée le mardi à Paris, je l'aurois reçue dès le vendredi, au lieu du lundi : voilà des attestations et des calculs qui me font souvenir du bon Chésières; mais je crois que vous les souffrez, et que vous voyez où ils vont et d'où ils viennent. Votre lettre m'a touchée sensiblement, il me paroit que vous avez senti ce second éloignement, vous m'en parlez avec tendresse; pour moi, j'en ai senti les douleurs, et je les sens encore tous les jours. Il me sembloit que nousétions déjà assez loin: encore cent lieues d'augmentation m'ont blessé le cœur, et je ne puis m'arrêter sur cette pensée sans avoir grand besoin de vos sermons: ce que vous me dites en deux mots sur le peu de profit que vous en tirez quelquesois vous-même est d'une tendresse qui me touche fort. Vous voulez donc aussi que je vous parle de mes bois; la stérilité de mes lettres ne vous en dégoûte point : hé bien, ma sille! je vous dirai que j'y fais honneur à la lune que j'aime, comme vous savez : la Plessis s'en va : le bon abbé craint le serein; moi, je ne l'ai jamais senti; je demeure avec Beaulieu et mes laquais jusqu'à huit heures: vraiment ces allées sont d'une beauté, d'une tranquillité, d'une paix, d'un silence à quoi je ne puis m'accoutumer. Si je pense à vous, si c'est avec tendresse, si j'y suis sensible, c'est à vous à l'imaginer; car il ne m'est pas possible de vous le bien représenter. Je me trouve fort à mon aise toute seule; je crains qu'il ne me vienne des medames, c'est-à-dire, de la contrainte. J'ai été voir la bonne princesse ; elle me recut avec trasport : le goût qu'elle a pour vous n'est point d'une Allemande; elle est touchée de votre personne, et de ce qu'elle croit de votre esprit ; elle n'en manque pas à sa manière; elle aime sa fille", et en es occupée : elle me conta ce qu'elle souffre de su absence, et m'en parla comme à la seule person qui puisse comprendre sa peine.

Voici donc, ma chère enfant, des nouvelles & la cour de Danemarck ; je n'en sais plus de la cour de France, mais pour celles de Copenhague, els ne vous manqueront pas. Vous saurez donc est cette princesse de La Trémouille est favorite à roi et de la reine, qui est sa cousine-germaine: i y a un prince, frère du roi, fort joli, fort galant. que nous avons vu en France, qui est passionné la princesse, et la princesse pourroit peut-der sentir quelque disposition à ne le hair pas; 📫 il se trouve un favori qui est tout puissant, quis's pelle M. le comte de Kinghstoghmklifel, vom tendez bien : ce comte est amoureux de la pie cesse, mais la princesse le hait; ce n'est pu qui ne soit brave, bien fait, et qu'il n'ait de l'epit de la politesse, mais il n'est pas gentilhon cette seule pensée fait évanouir. Le roi et # confident, et voudroit bien faire ce mariage; reine soutient sa cousine, et voudroit bien k p ce; mais le roi s'y oppose, et le favori hit 🚅 à son rival tout le poids de sa jalousie et 🕬 faveur : la princesse pleure , et écrit à sa mèté lettres de quarante pages; elle a dem Nicongé; le roi ni la reine n'y veulent pei sentir, chacun par différents intérêts. On 🏕 Nix le prince sous diverses prétextes, mais il # Arry). toujours : présentement, ils sont tous à le Minte Pai

1

I

e re

dez el.

<sup>1</sup> De Tarente.

Charlotte-Émilie-Henriette de La Transcription mariée, le 29 mai 1680, à Antoine d'Alt comte d'Oldenbourg.

contre les Suédois, se piquant de faire des actions romanesques pour plaire à la princesse : le favori lui dit en partant : « Madame , je vois de quelle » manière vous me traitez, mais je suis assuré que » vous ne me sauriez refuser votre estime. » Voilà le premier tome; je vous en manderai la suite , et je ne veux pas qu'il y ait dorénavant en France une personne mieux instruite que vous des intrigues de Danemarck. Quand je ne vous parlerai point de cette cour, je vous parlerai de Pilois i, car il n'y a rien entre deux. Ce sont des secrets pourtant que tout ceci ; surtout ne dites pas le nom du comte....

Je suis fort aise que vous dormiez à Grignan, et que vous n'y soyez pas si dévorée. Pensez-vousêtre seule en peine d'une santé? Je songe fort à la vôtre. Vos fleurs et vos promenades me font plaisir. J'espère que j'aurai des bouquets de ce grand jardin que je connois, j'avois dessein de vous demander un peu de vos bons muscats; quelle honte de ne m'en pas offrir! mais c'est qu'ils ne sont pas encore mitrs.

Ma fille, au nom de Dieu, dites-moi de quel ton vous me parlez du refus de votre portrait que j'ai fait à la sœur de Quanto ; je crois que vous trouvez que j'ai été trop rude : répondez-moi làdesus : je suivis mon premier monvement, et je trois que j'en suis brouillée avec le coadjuteur. On me mande que vous l'aurez bientôt : quand je onge quelle compagnie de campagne il va trouver, j'admire qu'il puisse tant regretter les dames qu'il voit tous les jours. La Trousse est à Paris, comme vous savez; on parle de lui donner la charge de Froulai ; ce seroit un pas pour ce pauvre guidon. Il est vrai que cette année est terrible pour le marechal de Crequi : je tronve, comme vous, qu'il n'est en sirete ni en repos qu'avec les ennemis : il a un peu dissipé les légions qu'on lui avoit confiées ; mais je trouve qu'elles ne lui ont que trop obéi le por de la bataille. On me mande que M. de Mirepoix est fort desabusé de la contrainte de tenir sa parole, et que nous n'aurons la ratification qu'à la pointe de l'épée.

J'ai oublié de vous dire que cette bonne Tarente tue revint voir deux jours après que j'eus été chez elle ; ce fut une grande nouvelle dans le pays;

1 Jardinier des Rochers.

elle fut transportée de votre petit portrait : nos tilles qui sont en Danemarck nous font une grande causerie; écrivez-moi une douceur pour la princesse, à qui je serai ravic de pouvoir la montrer; c'est elle qui seroit mon médecin, si j'étois malade; elle est habile, et m'a promis d'une essence entièrement miraculeuse, qui l'a guérie de ses horribles vapeurs; on en met trois gouttes dans tout ce que l'on veut, et l'on est guéri comme par miracle : ce n'est pas que je ne sois présentement dans une parfaite santé, mais on est aise d'avoir ce remèle dans sa cassette. Je trouve que vous oubliez fort la manière de me remercier, qui étoit si bonne; c'étoit de vous réjouir avec moi des occasions que j'avois de vous servir : cela étoit admirable. Je vous prie de faire mes compliments à M. l'archevêque, et d'embrasser M. de Grignan pour moi. Je suis tout à vous, ma très-chère : voilà, comme vous dites, une belle nouvelle.

### 416.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 6 octobre 1075.

Vraiment, ma fille, vous me contez une histoire bien lamentable de vos pauvres lettres perdues; est-ce Baro qui a fait cette sottise? On est gaie, gaillarde, on croit avoir entretenu tous ses bons amis ; pour M. l'archevêque , je le plains encore davantage, car il n'écrit que pour des choses importantes; et il se trouve que toute la peine qu'on a prise, c'est pour être dans un bourbier, dans un précipice. Voilà M. de Griguan rebuté d'écrire pour le reste de sa vie : quelle aventure pour un paresseux! vous verrez que désormais il n'écrira plus, et ne vondra point hasarder de perdre sa peine. Si vous mandez ce malheur au coadjuteur, il en fera bien son profit. Je comprends ce chagrin le plus aisément du monde; mais j'entre bien aussi dans celui que vous allez avoir de quit. ter Grignan pour aller dans la contrainte des villes : la liberté est un bien inestimable; vous le sentez mieux que personne, et je vous plains, ma trèschère, plusque je ne vous le puis dire. Vous n'aurez ni Vardes, ni Corbinelli; c'cût été pourtant une

bonne compagnie. Vous deviez bien me nommer les quatre dames qui vous venoient assassiner : pour moi , j'ai le temps de me fortilier contre ma méchante compagnie ; je les sens venir par un côté, et je m'égare par l'autre; c'est un tour que je sis hier à une sénéchale de Vitré; et puis je gronde qu'on ne m'ait pas avertie : demandez-moi ce que je veux dire; ce sont des friponneries qu'on est tentée de faire dans ce parc. Vous souvient-il d'un jour que nous évitames les Fouesnels? Je me promène fort ; ces allées sont admirables : je travaille comme vous; mais, Dieu merci, je n'ait point une friponne de Montgobert qui me réduise aux tralnées; c'est une humiliation que je ne comprends pas que vous puissiez souffrir : je ne noircis point ma soie avec ma laine, je me trouve fort bien d'aller mon grand chemin ; il me semble que je n'ai que dix ans; et qu'on me donne un petit bout de canevas pour me joner, il faudroit que vos chaises fussent bien laides pour n'être pas aussi belles que votre lit. J'aime fort tout ce que me mande Montgobert; elle me platt toujours, je la trouve salee, et tous ses tons me font plaisir; c'est un bonheur d'avoir dans sa maison une compagnie comme celle-là; j'en avois une antrefois dont je faisois bien mon profit : M. d'Angers (Henri Arnauld) me mandoit l'autre jour que c'étoit une sainte.

J'ai trouvé la réponse du maréchal d'Albret trèsplaisante; il y a plus d'esprit que dans son style ordinaire; elle m'a para d'une grande hauteur; l'affectionné serviteur est d'une dure digestion : voilà le Monseigneur bien établi. Vous avez done ri, ma fille, de tout ce que je vous mandois d'Orléans, je le trouvai plaisant aussi; c'est le reste de mou sac, qui me paroissoit assez bon. N'ètesvous point trop aimable d'aimer les nouvelles de mes bois et de ma santé? C'est bien précisément pour l'amour de moi ; je me relève un peu par les affaires du Danemarck. On menace Rennes de transférer le parlement à Dinan ; ce seroit la ruine entière de cette province : In punition qu'on veut faire à cette ville ne se passera pas sans beaucoup de bruit.

J'ai toujours oublié de vous remercier, ma trèschère, de tous les souhaits et de toutes les prières que vous avez fait faire pour mon voyage; c'est vous qui l'avez rendu heureux. Mon fils use mande que le sien sinira bientôt selon toutea les apparences, et qu'il me viendra reprendre ici. N'avezpoint encore M. de La Garde! Et notre coadjuteur, où est-il? Vous avez trouvé sa harangue comme je vous avois dit; cet endroit des armes journa-lieres étoit la plus heureuse et la plus agréable chose du monde; jamais rien aussi n'a été tant approuvé. On me mande que M. de Villars s'en va ambassadeur en Savoie; il me semble qu'il y auroit à cela de l'evéque meunier\*, sans que d'Hacqueville me parle de douze mille écus de pession; cette augmentation est considerable. Mais que deviendra la Saint-Géran on N'est-elle pas assez sare pour vivre sur sa réputation of Que deviendroient ses épargnes, si elle ne les dépensoit?

J'ai reçu des lettres de Nantes : si le marquis de Lavardin et d'Harouis faisoient l'article de cette ville dans la gazette , vous y auriez vu assurément mon arrivée et mon départ. Je vous rends bien, ma très-chère , l'attention que vous avez à la fire-tague; tout ce qui vous entoure à vingt tienes à la ronde m'est considérable. Il vint iei l'autre jour un Augustin; c'est une manière de Frate; il a ete par toute la province; il me nomma cinq ou six his M. de Grignan et M. d'Arles : je le trouveis fort habile homme; je suis assurée qu'à Aix je ne l'aurois pas regardé.

A propos, vous ai-je parlé d'une lunette admirable, qui faisoit notre amusement dans le bateau's C'est un chef-d'œuvre : elle est encore plus parfaile que celle que l'abbé vous a laissée à Grignan; cette lunette rapproche fort bien les objets de trois lieus; que ne les rapproche-t-elle de deux cents! Your pouvez penser l'usage que nous en faisions sur ces bords de Loire; mais voici celui que j'en fais o vous savez que par l'autre bont elle éloigne, # p la tourne sur mademoische du Plessis, et je la trouve tout d'un coup à deux lieues de moi : je fi l'autre jour cette sottise sur elle et sur mes voisite. cela fut plaisant, mais personne ne m'entendit di y avoit en quelqu'un que j'eusse pu regarder sulement, cette folie m'auroit bien réjouie. Quand on se trouve bien oppresse de mechante compagnia. il n'y a qu'à faire venir sa lunette et la tourner de côté qui cloigne : demandez à Montgobert si che

<sup>1</sup> Il avoit été ambassadeur extraordinaire en la pagne en 1672.

n'auroit pas ri; voilà un bean sujet pour dire des sottises. Si vous avez Corbinelli, je vous recommande la lunette. Adieu, ma chère enfant, Dieu merci, comme vous dites, nous ne sommes pas des montagnes, et j'espère vous embrasser antrement que de deux cents lieues: vous allez vous éloigner emore, j'ai envie d'aller à Brest. Je trouve bien rule que madame la grande-duchesse ait une dame d'honneur, et que ce ne soit pas la bonne Rarai: les Gusardes lui ont donné la Sainte-Mesme. On me mande que la bonne mine de La Trousse est augmentée de la moitié, et qu'il aura la charge de Froulai.

417. \*\*\*

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Chaseu, ce 1" octobre 1575.

Enfin, Madame, voilà le mariage de mademoiselle de Bussy arrêté, et le jour pris au 4 novembre prochain : je vous envoie la copie d'une procuralion , je vous supplie de m'en envoyer une pareille. De tous les gentilshommes qui n'ont point été à la suerre ni à la cour, il n'y en a pas un que j'aimasse wieux que celui-ci, et vous en demeurerez d'accord wee moi quand vous le connoîtrez. Ce que j'en estune le plus, c'est un grand desir qu'il a de suivre toes conseils, qui peut-être seront plus heureux pour lui qu'ils n'ont été pour moi. Il veut prendre de l'emploi à la guerre, il a du bien pour y subester : il a de l'esprit , il est sage , et il me parolt vigonreux. Avec de l'application, il peut obtenir quelque chose, et du moins se mettre en passe d'a voir l'agrément d'une lieutenance de roi en Auvergne, on dans la counté de Bourgogne, si elle tions demeure.

Depuis que vous êtes partie de Paris, il s'est passe un évenement bien plus extraordinaire en la

\* Ce fut M. de Cavoye qui obtint la charge de grand maréchal-des-logis, vacante par la mort de de Froulai, tué à Consarbruck. Le marquis de La Trousse étoit laid, mais il étoit d'une trèsbelle taille.

prise de Trèves, que celui du combat de Consarbruck : il y a long-temps qu'on perd des batailles dans le royaume : mais on n'a jamais vu un maréchal de France, défendant une place, être forcé l'épée à la gorge par les officiers de la garnison, de signer une capitulation qu'ils avoient faite sans lui. Dans la première affaire, le maréchal de Créqui avoit perdu l'honneur : dans la seconde , il l'alloit recouvrer s'il avoit été secondé, mais il a été malheureux, et c'est un grand défaut à la guerre. Ne croyez-vons pas, Madame, qu'il voudroit n'être encore que le chevalier de Créqui : pour moi je le souhaiterois, si j'étois à sa place, car on pourroit croire qu'il mériteroit un jour d'être maréchal de France, et l'on voit aujourd'hui qu'il en est indigne.

Dans le temps que nous craignions que les confédérés ne vinssent prendre M. le prince parderrière, ils se retirent chacun chez eux, e' Montecuculti de même: ne diriez-vons pas que la fortune veut faire réparation au roi de la mort de M. de Turenne, et des malheurs de M. de Créqui?

418.\*

De madame de Sévigné à madame de Grignan.

Aux Rochers , mercredi 9 octobre 1675.

Je recus, lundi matin, votre lettre du dimanche: cela est d'une justesse admirable : mais , hélas! ma chère fille, voilà qui est fait, vous vous éloignez, et ce ne sera plus la même chose. J'entre fort dans le regret que vous avez de quitter Grignan: cette vie vous convient bien mienx que cette représentation que vous êtes obligée de faire dans les villes, aver ce cérémonial perpétuel qu'il faut observer. J'ai écrit à d'Hacqueville : an reste, qu'il ne me vienne plus parler de ses accablements, c'est lul qui les aime; il vous écrit trois fois la semaine; vous vous contenteriez d'une, et le gros abbé ( de Pontcarré) le soulageroit d'une autre : voilà comme il s'accommoderoit. Je lui ai proposé la même chose, et je ne lui écris qu'une fois en huit jours pour lui donner l'exemple : il n'entend point cette sorte de tendresse, et vent écrire comme le juge vouloit juger : j'en suis dans une véritable peine ;

car je suis persuadée que cet accablement nous le fera mourir : si vous aviez vu sa table les mercredis, les vendredis, les samedis, vous croiriez être au bureau de la grand'poste. Pour moi, je ue me tue point à écrire : je lis, je travaille, je me promène, je ne fais rien : bella cosa fur niente, dit un de mes arbres ; l'autre lui répond : amor odit inertes : on ne sait auquel entendre : mais ce que je sens de vrai . c'est que je n'aime point à m'enivrer d'écriture. J'aime à vous écrire, je parle à vous, je cause avec vous : il me seroit impossible de m'en passer, mais je ne multiplie point ce goût ; le reste va, parcequ'il le faut.

Je reçus hier une lettre de Coligny', qui me demande mon consentement pour épouser ma nièce de Bussy. Ah! je le lui donne : il s'appelle Laugheac, et sa mère étoit Coligny; notre cardinal élevoit jusqu'aux nues cette maison de Langheac. A propos, il fait des remèdes; il faut qu'il se trouve incommodé, puisqu'il s'y résout : ne négligez point de lui écrire; vous lui devez tout au moins ce soin, et cette marque de respect et de reconnoissance; ne craignez point de le distraire; il n'est pas encore au troisième ciel. On m'a dit, en secret, une chose qui me fait une peine extrême : c'est que le cardinal d'Estrées fait tout ce qu'il peut au monde, par ses amis et par ses intrigues, pour faire changer le pape sur le sujet du chapeau du cardinal de Retz, et le faire donner à M. de Marseille : je vous avoue qu'un coup de poignard ne me seroit pas plus sensible que cette aventure : il est vrai aussi que notre cardinal ne fait que tracasser le pape pour l'obliger à considérer les raisons de sa lettre : si l'on se sert de ce contre-temps pour le faire changer d'avis, n'en serions-nous pas au désespoir? A vous parler considemment, c'est de d'Hacqueville que je tiens ce que je vous écris : il me prie que cela ne passe point ; peut-être qu'il vous en a dit autant : vous en userez selon votre discrétion; en attendant je hais le cardinal d'Estrées de sa bonne volonté.

M. de Chaulnes amène quatre mille hommes à Rennes pour en punir les habitants, l'émotion est

Gilbert-Allyre de Langheac, septième du nom, comte de Dalet, marquis de Coligny, par Barbe de Coligny de Cressia, sa mère.

Louise-Françoise de Bussy. Elle étoit née du mariage du comte de Bussy avec Gabrielle de Toulangeon, sa première femme. grande dans la ville, et la haine incroyable dans toute la province contre le gouverneur. Nous ne savons plus quand on tiendra nos états. J'ai prié M. de Luxembourg et M. de La Trousse de me renvoyer mon fils, s'ils ont dessein de ne plus rienfaire cette année; je serai bien aise qu'il vienne ici pour voir un peu par lui-même, ce que c'est que l'illusion de croire avoir du bien, quand on n'a que des terres. Les pauvres exilés de la rivière de Loire neuvent point encore leurs crimes, ils s'ennuient fort. Vassé étoit à six lieues de Veret, je ne pus le voir.

Je suis en peine du rhume de la petite : je sens de la tendresse particulière pour elle, et mettris sur mon compte toutes les petites bontés que vous aurez pour elle ; je lui rends l'amitié qu'elle a ene pour moi dès qu'elle a commencé de connotre : elle a une place dans mon cœur. Je suis toujours à mes croisades : vous devez être fort touchee de Judas Machabée : c'étoit un grandhéros : quelle honte si vous n'achevez pas ce livre! que vous faut-il donc? et l'histoire, et le style, tout est divin. Adieu, la plus aimable du monde et la plus aimée : comptex, comptex un peu les cœurs où vous régnez, et n'œbliez pas le mien. Vous allez voir M. le coadjuteur, vous serez bien heureux tous deux.

On joue des sommes immenses à Versailles le hoca est défendu à Paris, sur peine de la vie, et on le joue chez le roi; cinq mille pistoles en un matin, ce n'est rien : c'est un coupe-gorge ; chassez luca ce jeu de chez vous. Je m'ennuie d'entendre toujours dire : les Impériaux ont repassé le Rhin ; aon, ils ne l'ont pas repassé; je voudrois bien qu'ils prisent leur parti. Je prends celui d'embrasser M. dr Grignan, je le remercie de me souhaiter dans son château : je suis bien fâchée que vous n'y ayez point vu Vardes ni Corbinelli; le rendez-vons est pour l'année prochaine. J'ai mandé à M. Lavardin l'affaire de M. d'Ambres; il y songeoit souvent : vom voilà un peu mortifiés, MM. les grands seigneur; vous jugez bien que ceux qui décident ont intert à soutenir les dignités : il faut suivre les siècle, celui-ci n'est pas pour vous.

'MM. d'Olonne, de Vassé et de Vineuil étoient exilés. Ce fut au retour de cet exil que le roi demandant à M. de Vineuil ce qu'il faisoit à Saumar lieu de son exil, M. de Vineuil dit au roi qu'il alloit tous les matins à la halle, où se débitoient les marvelles, et qu'un jour on y disputoit pour savoir qui étoit l'ainé du roi ou de Monsinum.

419. \*\*

rdame de Sévigné au comte de Bussy.

Aux Rochers, co 9 octobre 1675.

donc le mariage de mademoiselle de Bussy ré. Savez-vous bien que j'en suis fort aise, rès avoir tant trainé, il nous falloit une con-J'ai reçu un compliment très-honnête de l'oligny. Je vois bien que vous n'avez pas de lui dire que je suis votre alnée, et que probation est une chose qui tout au moins juroit faire de mal.

pos de cela, je vous veux faire un petit il me fit rire l'autre jour. Un garçon étant en justice d'avoir fait un enfant à une l'en défendoit à ses juges, et leur disoit : s, je pense bien que je n'y ai pas nui, mais pas à moi l'enfant. Mon cousin, je vous e pardon, je trouve cela naïl et plaisant. vient un petit conte à la traverse, ne contraignez pas.

pour revenir à M. de Coligny, il est cermon approbation ne lui peut pas nuire. Sa e paroit de très-bon sens, et tout homme faire un compliment comme celui-là, aussi et aussi juste, doit avoir de la raison et de Je le souhaite pour l'amour de ma nièce ae fort. A tout hasard, les leçons que vous ez pour savoir s'ennuyer et se divertir sont nes en ménage. Je suis les règles que vous nez pour vivre long-temps: je ne suis pas iss de sept heures ; je mange peu, j'ajoute à eptes de marcher beaucoup; mais ce que e mal, c'est que je ne puis m'empêcher de istement dans de grandes allées sombres C'est un poison pour nous que la tristesse, a source des vapeurs. Vous avez raison de que ce mal est dans l'imagination : vous ufaitement défini, c'est le chagrin qui le re, et la crainte qui l'entretient. Un adremède pour moi seroit d'être avec vous : in me seroit inconnu, et vous m'apprene pas craindre la mort. Il y a douze jours que je suis ici; j'y suis venue par la rivière de Loire: cette ronte est délicieuse. J'y ai vu en passant l'abbé d'Effiat à Verret, cette maison est admirable. Je vis aussi Vineuil à Saumur; il est dévot; c'est un sentiment qui est bien naturel dans le malheur et dans la vieillesse. Je les trouve moins patients que vous: c'est qu'ils ont moins de santé, de force d'esprit et de philosophie.

J'ai été quelques jours à Nantes, où M. de Lavardin et M. d'Harouis m'ont régalée en reine. Enfin je suis arrivée dans ce désert, où je trouve des promenades que j'ai faites, et dont le plan me donne un ombrage qui me fait souvenir que je ne suis pas jeune. Le bon abbé ne m'a point quittée. Nous pensons fort à régler nos affaires, et je profite de ses bontés. Il n'y a rien de si juste et de si bien réglé que nos comptes : il ne manque qu'une petite circonstance à notre satisfaction : c'est de recevoir de l'argent. C'est ce qu'on ne voit point ici; l'espèce manque, c'est la vérité. Etes-vous aussi mal en Bourgogne?

Je ne crois pas passer ici l'hiver : mais si je retourne à Paris, ce sera pour les affaires de la belle Madelonne; car, il faut l'avouer, j'ai une belle passion pour elle. Je ne dis rien de mon fils; cependant je l'aime extrêmement, et ses intérêts me font bien antant courir que ceux de ma fille. Il s'ennuie fort dans la charge de guidon; cette place est jolie à dix-neuf et vingt ans; mais quand on y a demeuré sept ans, c'est pour en mourir de chagrin; si vous connoissiez quelque Bourguignon qui nous voulût faire le plaisir de l'acheter, je vous paierois votre courtage. Cette charge nous a coûté vingt-cinq mille écus, elle vaut près de quatre mille livres de rente, à cause d'une pension de mille écus que nous y avons attachée. Adieu, Comte; j'embrasse ma nièce; mandez - moi un peu des nouvelles de votre noce. Langheac est un terrible nom pour la grandeur et pour l'ancienneté. Je l'ai entendo louerjusqu'aux nues par le cardinal de Retz; il est dans la solitude. Que dites-vous de la beauté de cette retraite? Le monde, par rage de ne pouvoir mordre sur un si beau dessein, dit qu'il en sortira. Hé bien, envieux, attendez donc qu'il en sorte, et en attendant taisez-vous; car, de quelque côté qu'on puisse regarder cette action, elle est belle; et si on savoit comme moi qu'elle vient purement du desir de faire son salut, et de l'horreur de sa vie passée, on ne cesseroit point de l'admirer.

420. ..

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Chaseu, ce 19 octobre 1675.

Je regus hier votre lettre, Madame, qui me donna la joie que vos lettres ont accontumé de me donner. Entin voilà votre nièce sur le point de passer le pas ; elle va trouver ce qu'elle cherchoit. A propos de chercher, ceci me fait souvenir du pauvre chevalier de Rohan, qui ayant rencontré un soir bien tard, à Fontainebleau, madame d'Hendicourt seule qui passoit dans une galerie, lui demanda ce qu'elle cherchoit : rien , dit-elle. Ma foi, Madame, lui repondit-il, je ne vondrois pas avoir perdu ce que vous cherchez. Voilà mon petit conte, madame. Vous m'avez permis d'en faire un aussi, je me sers de la liberté que vous m'avez donnée. J'ai trouvé le vôtre plaisant au dernier point, et je m'en sais bon gré, car il faut avoir de l'esprit pour trouver cela aussi plaisant qu'il l'est. Je n'ai eu garde de dire au marquis de Coligny que vous fussiez mon atnée ; j'avois trop peur qu'il ne voulût pas épouser la fille d'un cadet; mais il a out parler de vous à la comtesse de Dalet sa belle-mère, et je lui ai paru entêté de votre mé-

Cela est étrange que vous connoissiez si bien la source de votre mal, et que vous ne vous en soulagiez pas. Songez souvent à la nécessité de mourir, Madame, et vous ne craindrez pas tant la mort que vous faites. Ce n'a été qu'en me familiarisant avec cette pensée que j'en ai diminué l'appréhension. Elle rend tristes les gens qui la rejettent et qui ne la prennent pas souvent. En moi elle fait toute autre chose : elle me fait suivre le précepte de Salomon : bien vivre et se réjouir; et d'autant plus que cela fait vivre plus long-temps. Ainsi c'est à force d'aimer la vie que je ne crains pas la mort. Il est certain que si je vous voyois souvent, Madame, je vous ferois entendre raison là-dessus. Mais, en attendant que cela se puisse, je veux

sonvent traiter par lettre cette matière avec vous. Ne vous allez pas mettre dans la tête que c'est votre seul intérêt qui m'oblige à entreprendre votre cure, c'est le mien aussi; et je crois, moi qui aime la joic, que je mourrois si vous étiez morte, ue sachant avec qui rire finement.

Je comprends bien que votre voyage ait ete agréable; vous avez presque marque chaque gite par la vue d'un honnête exilé. Il falloit encore que vous trouvassiez d'Olonne à Orléans ; l'abbé de Bellebat à Blois, et moi à Amboise. Vous avez trouvé la véritable raison pourquoi j'ai plus de patience que l'abbé d'Effiat et Vineuil. Le chagrin qu'ils ont de passer leur vie hors du monde les fait malades, d moi, qui ai passé par la prison, je suis trop henreux de n'être plus qu'exilé. Je me porte si ben que j'espère de vivre plus long-temps que mes jeunes ennemis, et, en attendant leur mort, je jouis d'une santé qui n'a pas la moindre altération. J'ai bonne opinion des gens qui vous regalent en reine, et sur ce pied-là j'estimerois la fortune plus que je ne fais, si elle vons en avoit donné le rang plutôt qu'à mademoiselle d'Arquien. Je suis bien fâché que vos promenoirs vous fassent souvenir que yous n'êtes plus jeune, mais je ne veux pas que vous en ayez du chagrin. Vous êtes trop heureuse d'avoir le bon abbé, il fait tout ce qu'il pent pour votre service, qui est de régler vos comptes, car je ne pense pas que vous lui demandrez qu'il fase de la fausse monnoie pour vous. L'argent est ausi rare en Bourgogne qu'en Bretagne; je cherche partout à troquer du blé et du vin contre du brocard et du velours pont les habits de noces de ma fille.

Vous aimez la belle Madelonne, Madame, et vous avez raison, c'est le goût le plus generalement approuvé qu'on puisse avoir. L'inquietude de M. de Sévigné n'est pas mal fondée de s'ennuyer dans sa charge; on ne sert que pour c'avancer, et un guidon ne s'avance pas, tant que sofficiers supérieurs ne meurent on ne quittent point. Je m'informerai s'il y a quelque jouvencean dans le pays pour votre charge, et je vous quitterai à bon marché pour la peine de ma negociation.

Je vous manderai des nouvelles de la noce. Le cardinal de Retz a raison d'estimer le nom de Langheac; cela est bon, je le sais bien, et je ne

serai pas surpris, comme le fut M. de Sévigné à Bourbilly, quand M. de Coligny me fera voir la grandeur de sa maison. Mais , à propos do cardinal de Retz, j'ai trouvé le dessein de sa retraite fort beau. J'ai cru qu'il ne se repentiroit jamais de l'avoir pris; et que s'il en avoit quelque tentation, il étoit trop honnête homme pour y succomber. J'ai trouvé plaisant ce que vous dites au monde làdessus, qu'il attende que le cardinal de Retz sorte de sa retraite pour parler, et qu'en attendant il se taise. Mais vous avez beau dire, le monde ne se taira pas, il u'aime point à louer, et surtout les choses admirables. Quand il ne peut, comme vous voyez, mordre sur le présent, il se retranche sur l'avenir. Faisons bien, et laissons-le dire. Mais je vous fais une leçon, Madame, dont je ne profite pas moi-même; car le misanthrope n'est pas plus dechainé contre ce qui le choque, que je le suis contre les gens qui veulent à tort et à travers gâter les belles actions.

Adieu, ma chère cousine; au reste ne m'appelez plus Comte, j'ai passé le temps de l'être. Je suis pour le moins aussi las de ce titre que M. de Turenne l'étoit de celui de Maréchal. Je le cède volontiers aux gens qu'il honore.

421. \*

De madame DE SÉVIGNÉ à M. DE GRIGNAN.

Aux Rochers, dimanche 13 octobre 1675.

Vous avez raison de dire que les dates ne font den pour rendre agréables les lettres de ceux que nous aimons. Eh, mon Dieu! les affaires publiques nous doivent-elles être si chères? votre santé, votre tamille, vos moindres actions, vos sentiments, vos proffes de Lambesc, c'est là ce qui me touche; et je crois si bien que vous êtes de même, que je ne tais aucune difficulté de vous parler des Rochers, de mademoiselle du Plessis, de mes allées, de mes bois, de nos affaires, du bien bon et de Copenhacue, quand l'occasion s'en presente. Croyez donc que tout ce qui vient de vous m'est très-considérable, et que, jusqu'à vos traînces de tapisseries, pe suis aise de tout savoir. Si vous voulez encore

des aiguilles pour en faire, j'en ai d'admirables : pour moi, j'en fis hier d'infinies; elles étoient aussi ennuyeuses que ma compagnie : je ne travaille que quand elle entre; et dès que je suis seule, je me promène, je lis, ou j'écris. La Plessis ne m'incommode pas plus que Marie. Dieu me fait la grace de ne point écouter ce qu'elle dit ; je suis à son égard, comme vous êtes pour beaucoup d'autres : elle a vraiment les meilleurs sentiments du monde; j'admire que cela puisse être gâté par l'impertinence de son esprit et la ridiculité de ses manières; il faudroit voir l'usage qu'elle fait de ma tolerance, et comme elle l'explique, et les chaînes qu'elle en fait pour s'attacher à moi, et comme je lui sers d'excuse pour ne plus voir ses amies de Vitré, et les adresses qu'elle a pour satisfaire sa sotte gloire, car la sotte gloire est de tout pays, et la crainte qu'elle a que je ne sois jalouse d'une religieuse de Vitré : cela feroit une assez méchante farce de campagne.

Je dois vous dire des nouvelles de cette province. M. de Chaulnes est à Rennes avec beaucoup de troupes; il a mandé que si on en sortoit, ou si l'on faisoit le moindre bruit, il ôteroit pour dix ans, le parlement de cette ville ; cette crainte fait tout souffrir : je ne sais point encore comme ces gens de guerre en usent à l'égard des panyres bourgeois. Nous attendons madame de Chaulnes à Vitré, qui vient voir la princesse (de Tarente); nous sommes en súrete sous ses auspices; mais je puis vous assurer que, quand il u'y auroit que moi, M. de Chaulnes prendroit plaisir à me marquer des égards; c'est la seule occasion où je pourrois répondre de lui : n'ayez donc anenne inquiétude ; je suis ici, comme dans cette Provence que vous dites qui est à moi.

Je ne remercierai point d'Hacqueville de vous écrire trois fois la semaine, c'est se moquer de lui; les louanges qu'il mérite là-dessus sont trop loin de ma pensée: il m'écrit deux fois; j'en veux retrancher une par mon exemple, et c'est par pure amitie pour lui, ne voulant avoir qu'une mediocre part à l'assassinat que nous lui faisons tous: il succombera, et puis nous serons au désespoir : c'est une perte irréparable, et tous les autres d'Hacqueville ne nous consoleront point de celui-là. Il m'a fait grand plaisir, cette dernière fois, de m'ôter la colère que j'avois contre le cardinal d'Estrées; il

m'apprend que le nôtre a été refusé en plein consistoire, sur sa propre lettre, et qu'après cettedernière cérémonie, il n'y a plus rien à craindre; de sorte que le voilà trois fois cardinal malgré lui, du moins les deux dernières; car pour la première. s'il m'en souvient, il ne fut pas trop fâché. Écrivez-lui pour vous moquer de son chagrin : d'Hacqueville est ravi, je l'en aime. Je reçois souvent de petits billets de ce cher cardinal : je lui en écris aussi; je tiens ce lèger commerce très-mystérieux et très-secret : il m'en est plus cher. Vous ne devez pas manquer de lui derire aussi; vous seriez ingrate si vous ne conserviez pour lui bien de l'attachement ; il a été un peu malade, il se porte bien : il me mande que nous serions contents de la sagesse qu'il a eue à faire des remèdes.

Vous n'avez pas peur de Ruyter!. Ruyter pourtant est le dieu des combats ; Guitaud ne lui résiste pas : mais , en vérité , l'étoile du roi lui résiste : jamais il n'en fut une si fixe. Elle dissipa, l'annee passée, cette grande flotte, elle fait mourir le prince de Lorraine, elle renvoie Montécuculli chez ses parents, et fera la paix par le mariage du prince Charles. Je disois l'autre jour cette dernière chose à madame de Tarente ; elle me dit qu'il étoit marié à l'impératrice douairière : quoique cette noce n'ait pas éclaté, elle ne laisseroit pas d'empêcher l'autre : vous verrez que cette impératrice mourra, si sa vie fait un inconvenient. Votre raisonnement est d'une telle justesse sur les affaires d'état, qu'on voit bien que vous êtes devenue politique dans la place où vous êtes. J'ai écrit à la belle princesse de Vaudemont : elle est infortunée, et j'en suis triste, car elle est tres-aimable. Je n'osois écrire à madame de Lillebonne; mais vous m'avez donné courage. Je crains que vous n'ayez pas le petit Coulanges; sa femme m'ecrit tristement de Lyon, et croit y passer l'hiver : c'est une vraie trahison pour elle, que de n'être pas à Paris : elle me mande que vous avez eu un assez grand commerce. La Trousse est à Paris et à la cour, accable d'agrements et de louanges; il les reçoit d'une manière à les augmenter : on dit

il les reçoit d'une manière à les augmenter : on dit qu'il aura la charge de Froulai; si cela étoit, il y Amiral de la flotte hollandoise. Il étoit parti des ports de Hollande le 18 août, et il venoit de se

réunir aux Espagnols pour empécher Duquesne de

occourir Measine.

auroit un mouvement dans la compagnie, et je prie notre d'Hacqueville d'y avoir quelque attention pour notre pauvre guidon, qui se meurt d'ennui dans le guidonnage; je lui mande de venir ici, je voudrois le marier à une petite fille qui est un peu juive de son estoc, mais les millions nous paroissent de bonne maison; cela est fort en l'air; je ne crois plus rien après avoir manque la petite d'Eaubonne. Madame de Villars me mande encore des merveilles du chevalier (de Grignan); je crois que ce sont les premières qu'on a renouveles; mais enfin c'est un petit garçon qui a bien le meilleur bruit qu'on puisse jamais souhaiter. Je prie Dieu que les lueurs d'espérance pour une de vos filles puissent réussir : ce seroit une grande affaire. La paresse du coadjuteur devroit bien cesser dans de pareilles occasions.

Ecoutez une belle action du procureur zeneral. Il avoit une terre, de la maison de Bellievre, qu'on lui avoit fort bien donnee; il l'a remise dans la masse des biens des créanciers, disant qu'il ne sauroit aimer ce présent, quand il songe qu'il fait tort à des créanciers qui ont donné leur argent de bonne foi : cela est héroique. Jugez s'il est pour nous contre M. de Mirepoix; je ne connois point une plus belle ni une plus vilaine ame que relie de ces deux hommes. Le bien bon est toujours le bon; ce sont des armes parlantes : les obligators que je lui ai sont innombrables; ce qui me les reod sensibles, c'est l'amitié qu'il a pour vons, et le sele pour vos affaires, et comme il se prepare à confordre le Mirepoix.

Je n'ose penser à vous voir ; quand cette esprance entre trop avant dans mon œur, et qu'elle est encore cloignée, elle me fait trop de mal, je ar souviens de ce que je souffris à la maladie de ma pauvre tante; et comme vous me fites expeder cette douleur; je ne suis pas encore à portee de recevoir cette joie. Vous m'assurez que vous vous portez bien; Dieu le veuille, ma bonne; cet article me tient extrêmement au œur : pour moi, je suidans la parfaite sante. Vous ameriez bien ma se briété et l'exercice que je fais, et sept heures au

Achille de Harlai, depuis premier président M. de Harlai avoit requeilli cette terre dans la seccession de sa mère, Jeanne-Marie de Hellière, morte en 1657.

g une carmélite : cette vie dure me plaft ; mble au pays : je n'engraisse point, et l'air rd et si bumain, que ce teint, qu'il y a si ps que l'on loue, n'en est point changé : ouhaite quelquefois une de nos soirées, en e pommade de pieds de monton. J'ai dix qui me divertissent fort. Rahuel et Pilois, sa place. Vous devez être persuadee de ance par les pauvretés dont je remplis ma puis que je me suis plainte, en vers, de la sait un temps charmant; de sorte que loue en prose. Toute notre province jupée de ces punitions, que l'on ne fait visites; et, sans vouloir contrefaire la dée, j'en suis extrêmement aise. Vous soumand nous trouvious qu'il n'y avoit rien n, en province, qu'une méchante compar la joie du départ ? c'est un plaisir que point cette année.

nne, quand je vous écrirois encore quatre je ne pourrois pas vous dire à quel point nime, et de quelle manière vous m'êtes suis persuadée du soin de la Providence puisque vous payez tous vos arrêrages, et voyez une année de subsistance; Dieu soin des autres; continuez votre attention dépense; cela ne remplit point les grandes mais cela aide à la douceur présente, et acoup. M. de Grignan est-il sage? je l'emins cette espérance, ma très bonne, et je rement à vous.

422.

A la même.

Aux Rochers, mercredi 16 octobre 1075.

uis point entètée, ma fille, de M. de Lae le vois tel qu'il est : ses plaisanteries et ères ne me charment point du tout ; je les nue j'ai toujours fait : mais je suis assez er rendre au vrai mérite ce qui lui apparoique je le trouve pêle-mêle avec quelques neuts; c'est à ses bonnes qualités que je me suis solidement attachée, et, par bonheur, je vous en avois parlé à Paris, car, sans cela, vous croiriez que l'enthousiasme d'une bonne réception m'auroit enivrée; enfin, je souhaiterai tonjours à ceux que j'aimerai plus de charmes; mais je me contenterai qu'ils aient autant de vertus. C'est le moins lâche et le moins bas courtisan que j'aie jamais vu; vous aimeriez bien son style dans certains endroits, vous qui parlez: tant y a, ma fille, voilà ma justification, dont vous ferez part au gros abbé, si jamais, par hasard, il a mul au gras desjambes: sur ce sujet.

Je suis fort aise que vous ayez remarqué, comme moi, la diligence admirable de nos lettres, et le beau procédé de Rinux, et de ces antres messieurs si obligeants, qui viennent prendre nos lettres et les portent nuit et jour, en courant de toutes leurs forces, pour les faire aller plus promptement : je vous dis que nous sommes ingrats envers les postillons, et même envers M. de Louvois, qui les établit par-tout avec tant de soin. Mais quoi! ma trèschère, nous nons éloignons encore, et toutes nos admirations vont cesser : quandje songe que, dans votre dernière lettre, vous répondez encore à celle que je vous écrivis de la Silleraye, et qu'il y aura demain trois semaines que je suis aux Rochers, je comprends que nous étions déjà assez loin, sans cette augmentation.

D'Hacqueville me dit qu'une fois la semaine, c'est assez écrire pour des affaires, mais que ce n'est pas assez pour son amitié, et qu'il augmenteroit plutôt d'une lettre que d'en retrancher une. Vous jugez bien que, puisque le régime que je lui avois ordonné ne lui plaît pas, je lâche la bride à toutes ses bontés, et lui laisse la liberté de son écritoire : songez qu'il écrit de cette furie à tout ce qui est hors de Paris, et voit tous les jours tout ce qui y reste : ce sont les d'Hacqueville; adressez-vous à eux, ma fille, avec confiance: leurs bons cœurs suffisent à tout. Je me veux donc ôter de l'esprit de les ménager : j'en veux abuser ; aussi bien , si ce n'est moi qui le tue, ce sera un autre : il n'aime que ceux dont il est accablé : accablons-le donc sans ménagement.

<sup>3</sup> Surintendant général des postes.

Expression familière de l'abbé de Pontearré, lorsqu'il étoit importuné de quelque discours.

Je vondrois que vons vissiez de quelle beanté ces bois sont présentement. Madame de Tarente y fut hier tout le jour ; il faisoit un temps admirable : elle me parla fort de vous : elle vous trouve bien plus jolie que le petit ami : sa fille est malade : elle en étoit triste; je la mis en carrosse au bout de la grande allée, et, comme elle me prioit fort de me retirer, elle me dit : Madame, vous me prenez pour une Allemande. Je lui dis: « Oni, Madame, assu-» rément, je vous prends pour une Allemande :: » j'aurois plutôt obéi à madame votre belle-fille 3, » Elle entendit cela comme une Françoise. Il est vrai que sa naissance doit, ce me semble, donner une dose de respect à ceux qui savent vivre. Elle a un style romanesque dans ce qu'elle conte, et je suis étonnée que cela déplaise à ceux même qui aiment les romans : elle attend madame de Chaulnes. M. de Chaulnes est à Rennes avec les Forbin et les Vins, et quatre mille hommes: on croit qu'il y aura bien de la penderic. M. de Chaulnes y a été reçu comme le roi; mais comme c'est la crainte qui a fait changer lenr langage, M. de Chaulnes n'oublie pas tontes les injures qu'on lui a dites, dont la plus douce et la plus familière étoit gros cochon, sans compter les pierres dans sa maison et dans son jardin, et des menaces dont il paroissoit que Dieu seul empêchoit l'exécution; c'est cela qu'on va punir. D'Hacqueville, de sa propre main, car ce n'est point dans son billet de nouvelles qu'on pourroit avoir copié, me mande que M. de Chaulnes, suivi de ses troupes, est arrivé à Rennes le samedi 12 octobre : je l'ai remercié de ce soin , et je lui apprends que M. de Pomponne se fait peindre par Mignard; mais tout ceci entre nous, car savez-vous bien qu'il est délicat et blond. Je reçois des lettres de votre frère toutes pleines de lamentations de Jérémie sur son guidonnage, il dit justement tout ce que nous disions quand il l'acheta : c'est ce cap, dont il est encore à neuf cents lieues : mais il y avoit des gens qui lui mettoient dans la tête que, puisque je venois de vous marier, il falloit aussi l'établir; et par cette raison, qui devoit produire, au moins pour quelque temps, un effet contraire, il fallut céder à

j'aime les coups de plat d'épée, cela est brave et nouveau. On sait bien qu'il faut les battre, disoit l'autre jour un paysan; mais le plat d'épee me réjouit. Je n'en vais parier que la petite d'Oppede n'est point morte: Je connois ceux qui doivent mourir. Il est vrai que le bonheur des Françus surpasse toute croyance en tout pays: j'ai ajouté ce remerciement à ma prière du soir; ce sont les ennemis qui font toutes nos affaires: Ils se reculent quand ils voient qu'ils nous pourroient embarrasser. Vous verrez ce que deviendra Rayter sur votre Méditerrance: le prince d'Orange sonce à s'aller coucher, et j'espère votre frère. Je vous

réponds de cette province, et même de la pais #

me semble qu'elle est si nécessaire que, maigre

la conduite de ceux qui ne la venlent pas, elle «

fera tonte seule. Je snivrai votre avis, ma chère

enfant, je vais m'entretenir de l'espérance de vous

revoir : je ne puis commencer trop tât pour me

récompenser des larmes que notre separation el

même la crainte m'out fait répandre si souvent.

J'embrasse M. de Grignan, car je crois qu'il est reveno de la chasse : mandez-moi bien de von nouvelles, vous voyez que je vous aceable des mon nes. La Saint-Géran s'est mélée de m'ecrire serussement sur l'ambassade de madame de Villars. qui, à ce qu'elle dit , ira à Turin ; je le cross, pasqu'il n'y a qu'une régente; je lui ai fait repense dans son même style; mais ce n'a pas ese ans peine. Ne vous ont-elles pas remercice de vitre eau de la reine de Hongrie? elle est divine pour moi , je vous en remercie encore ; je m'en cuore tous les jours : j'en ai dans ma poche : c'est une folie comme du tabac : quand on y est acrostume, on ne peut plus s'en passer : je la trouve excellente contre la tristesse; j'en mets le soir, plus pour me réjouir que pour le serein, dont mes

son empressement, et il s'en désespère : il y a des cœurs plaisamment bâtis en ce monde. Enfin, ma fille, soyons bien persuadées que c'est une vilaine chose que les charges subalternes.

Vous savez bien que notre cardinal l'est à fer

et à clou. Nous devons tous en être ravis à telle fin que de raison : c'est toujours une chose trise

qu'une dégradation. Au nom de Dieu, ne negligez

point de lui écrire : il aime mes billets, jugez des

vôtres. Vous ne m'aviez point dit que votre pre-

mier président (M. Marin) a battu sa femme:

Le portrait en miniature de madame de Grignan.

Madame de Tarente étoit fille de Guillaume V ,
andgenve de Hesse-Cassel.

Madeleine de Créqui, duchesse de La Trémoullie.

bois me garantissent : vous êtes trop bonne de craindre que les loups, les cochons et les châtaignes ne m'y fassent une insulte. Adieu, mon enfant, je vous aime de tout mon cour; mais c'est au pied de la lettre, et sans en rien rabattre.

425.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 20 octobre 1675.

Nous ne pouvous nous lasser d'admirer la diligenne et la fidélité de la poste : enfin je reçois le 18 la lettre du 9 ; c'est le neuvième jour , c'est tout ce qui se peut souhaiter. Mais, ma lille, il faut Suir nos admirations; et, comme vous dites, vous vous eloignez encore, afin que nous soyons précisement aux lieux que la Providence nous a marques. Pour moi, je m'acquitte mal de ma résidence: mais pour vons, bon Dieu! M. d'Angers (H. Arnauld) n'en fait pas davantage; et quand je pense à notre éloignement, et combien je serois digne de jouir du plaisir d'être avec vons, et comme vous êtes pour moi, precisément dans le temps que nous sommes aux deux bouts de la terre, ne me demandez point de rêver gaiement à cet endroit-là de notre destinée; le bon seus s'y oppose, et ma tendresse encore plus : il faut se jeter promptement dans la soumission que nons devons à la Providence. Je suis fort aise que vous ayez vu M. de La Ganle : mon ame est fort honoree d'être à son gré; il est bon juge : je vous plains de le quitter sitôt. Je pense que vos conversations ont éte bien infinies : Il mêne done M. l'archevéque (d'Arles) à La Garde; c'est fort bien dit, c'est un fleuve qui rend fertiles et heureux tous les pays par où il passe : je trouve qu'il a fait des merveilles à Grignan.

M. de Chaulnes est à Rennes avec quatre mille bunnes : il a transferé le parlement à Vannes ; c'est une désolation terrible. La ruine de Rennes importe celle de la province. Madame de Marbeuf à Vitré : elle m'a fait mille amitiés de madame le Chaulnes, et des compliments de M. de Vins, qui eut me venir voir. Il s'en faut beaucoup que je aie peur de ces troupes ; mais je prends part à la tritesse et à la désolation de toute la province. On

ne croit pas que nous ayons d'états; et si on les tient, ce sera encore pour racheter les édits que nous achetâmes deux millions einq cent mille livres, il y a deux ans, et qu'on nous a tous redonnés, et on y ajoutera peut-être encore de mettre à prix le retour du parlement à Rennes. M. de Montmoron ' s'est sauvé ici , et chez un de ses amis , à trois lieues d'ici, pour ne point entendre les pleurs et les cris de Rennes, en voyant sortir son cher parlement. Me voilà bien Bretonne, comme vous voyez: mais vous comprenez bien que cela tient à l'air que l'on respire, et aussi à quelque chose de plus; car, de l'un à l'autre, toute la province est affligée. Ne soyez nullement en peine de ma santé, ma chère belle, je me porte très-bien. Madame de Tarente m'a donné d'une essence qui l'a guérle de vapeurs bien pires que les miennes : on en met, quinze jours durant, deux gouttes dans le premier breuvage que l'on boit à table, et cela guérit entièrement; elle en conte des expériences qui ont assez l'air de celles de la comédie du Médecin force : mais je les crois toutes, et j'en prendrois présentement, sans que je ferois scrupule de me servir d'un remède si admirable, quand je n'en ai nul besoin. Cette princesse ne songe qu'à sa santé: n'est-ce pas assez? Vous croyez bien que je ne manquerai pas de prendre toutes ces médecines : mais, en vérité, ce ne sera pas quand je me porte bien. Je vons manderai, dans quelque temps, la suite des prospérités du bateau. Vous ferez la Plessis trop glorieuse, car je lui dirai comme vous l'aimez ; à la réserve de ce que je vous disois l'autre jour, je ne pense pas qu'il y ait une meilleure créature; elle est tous les Jours iei. J'ai dans ma poche de votre admirable ean de la reine de Hongrie; j'en suis folle, c'est le soulagement de tous les chagrins : je voudrois en envoyer à Rennes, Ces bois sont toujours beaux : le vert en est cent fois plus beau que celui de Livry ; je ne sais si c'est la qualité des arbres ou la fraicheur des pluies, mais il n'y a pas de comparaison; tout est encore aujourd'hui du même vert du mois de mai : les feuilles qui tombent sont feuilles-mortes; mais celles qui tiennent sont encore vertes: vous n'avez jamais observé cette heauté. Pour l'arbre bienheureux qui

il étoit Sévigné, et doyen du parlement de Bretagne.

vous sauva la vie, je serois tentée d'y faire bâtir une chapelle; il me parolt plus grand, plus fier et plus élevé que les autres; il a raison, puisqu'il vous a sauvée: du moins je lui dirai la stance de Médor dans l'Arioste, quand il souhaite tant de bonheur et de paix à cet autre qui lui avoit fait tant de plaisir. Pour nos sentences, elles ne sont point défigurées; je les visite souvent; elles sont même augmentées, et deux arbres voisins disent quelquefois les deux contraires: la lontananza ogni gran piaga salda, et piaga d'amor non si sana mai. Il y en a cinq ou six dans cette contrariété. Labonne princesse étoit ravie: je le suis de la lettre que vous avez écrite au bon abbé, sur le voyage de Jacob dans la terre promise de votre cabinet.

Madame de Lavardin me mande, comme une manière de secret encore pour quelques jours, que d'Olonne marie son frère à mademoiselle de Noirmoutier. Il lui donne toutes les terres du Poitou, une infinité de meubles et de pierreries; il en fait ses enfants: ils sont tous à la Ferté-Milon, où cette jolie affaire se doit terminer. Je n'eusse jamais cru que l'Olonne cût été propre à se soucier de son nom et de sa famille. Adieu, ma trèsbelle et très-aimable enfant, je vous aime assurément de tout mon cœur.

494.

Au comte DR Bussy.

Aux Rochers, ce 20 octobre 1672.

Voilà, mon cher cousin, la procuration que vous me faites l'honneur de me demander pour le mariage de ma nièce. On ne peut pas l'approuver plus que je fais ; je vous le mandai il y a huit ou dix jours. J'ai reçu même une lettre de notre amant, qui, par un excès de politesse, me demande mon approbation. Sa lettre est droite, simple, disant ce qu'il veut dire d'un tour noble, et qui n'est point abymé de la convulsion des compliments, comme dit la conédie. Enfin, sur l'étiquette du sac, on peut fort bien juger que c'est un homme de bon sens et de bon esprit. Je joins à cela le goût qu'il a pour vous, qu'on ne peut avoir qu'à proportion qu'on a du mérite; et cette grande

naissance dont le cardinal de Retz m'a entretenue: je conclus que ma nièce est fort heureuse d'avoir si bien rencontré. M'entendez-vous bien, ma chère nièce, je m'en vais commencer à vous mettre l'un auprès de l'autre; car je veux lui faire plaisir. Je ne prétends pas aussi vous désobliger, vous aimant comme je vous aime. Mandez-moi, mon cousin, des nouvelles de cette belle fête. Cette province est dans une grande désolation. M. de Chaulnes a ôté le parlement de Rennes pour punir la ville; ces messieurs sont allés à Vannes, qui est une petite ville où ils seront fort pressés.

Les mutins de Rennes se sont sauvés, il y a long-temps; ainsi les bons pâtiront pour les mechants: mais je trouve tout fort bon, pourvu que les quatre mille hommes de guerre qui sont à Rennes, sous messieurs de Forbin et de Vins, ne m'empêchent point de me promener dans mes buis, qui sont d'une hauteur et d'une beauté merveilleuse. Adieu, Comte, puisque nous nous aimess encore, nous nous aimerons toute notre vie.

425.

A madame DE GILIGNAN.

Aux Rochers, mercredl 23 octobre 1672.

J'ai reçu votre lettre justement comme j'allos i Vitré. Ce que vous me mandiez de la pracese étoit si naturel, si à propos, si précisément ce que je sonhaitois, que je vous en remerciai mille los intérieurement. Je lus à madame de Tarente tou ce qui la regardoit; elle en fut ravie : sa tille al malade; elle en reçoit pourtant des lettres, mo d'un style qui n'est point fait; ce sont des choi maman et des tendresses d'enfant, quoiqu'elle m vingt ans. Tous ses amans sont à la guerre. Mi-DAME écrit en allemand de grandes lettres à madame de Tarente : je me les fais expliquer : ellelo parle avec beaucoup de familiarité et de tendrese et la souhaite fort. Il me parolt que madame de Monaco auroit sujet de craindre la princeste. 8 celle-ci étoit catholique; car sa place servis les son fait. MADAME lui dit qu'elle ne peut ètre cotente qu'en la voyant établie auprès d'elle. Maisse

de Monaco voulut un jour donner sur la bonne Tarente; MADAMB, malgré cette belle passion, la fit taire brusquement.

Madame de Chaulnes vient à Vitré voir la princesse, et c'est là que j'irai rendre mes devoirs à la gonvernante et à la petite personne; ce me sera une grande commodité. J'ai eu ici madame de Marbeuf pendant vingt-quatre heures; c'est une femme qui m'aime, et qui, en vérité, a de bonnes qualités, et un cœur noble et sincère. Elle a vu tous les désordres de cette province de fort près; elle me les joua au naturel : ce sont des choses à pâmer de rire, et que vous ne croiriez pas si je vous les écrivois; mais pour vous endormir quelque jour, cela sera merveilleux. Cette marquise de Marbenf s'en va à Digne pour un rhumatisme; elle ira vous voir; je vous prierai en ce temps-là de la recevoir comme une de mes amies. D'Hacqueville me mande que, pendant votre assemblée, il ne vous laissera point manquer de nouvelles; je le remercie fort de ses soins. Il m'apprend que notre parlement est transséré, et qu'il y a des troupes à Rennes i, mais de sa propre main.

Notre cardinal non-seulement est récardinalisé, mais vous savez hien qu'en même temps il a eu urdre du pape de sortir de Saint-Mihiel; de sorte qu'il est à Commerci : je crois qu'il y sera fort en retraite, et qu'il n'aura plus de ménagerie : le voilà revenu à ce que nous souhaitions tous. Sa Saintelé a parfaitement bien fait, ce me semble : lettre du Consistoire est un panégyrique : je semis fachée de mourir sans avoir encore une fois imbrasse cette chère Eminence. Vous devez lui crire, et ne le point abandonner, sous prétexte pu'il est dans la troisième région : on n'y est japais assez pour aimer les apparences d'oubli de eux qui nous doivent aimer. Vous avez donc été lien étonnée de cette pièce d'argent\*, elle est comme vous l'ai dépeinte : je la place dessus ou dessous a table de votre beau cabinet.

Vous avez peur, ma fille, que les loups ne me cangent; c'est depuis que nous savons qu'ils n'aient pas les cotrets. Il est vrai qu'ils feroient un

assez bon repas de ma personne; mais j'ai tellement mon infanterie autour de moi, que je ne les crains point. Beaulieu: vous prie de croire que dans ses assiduités auprès de moi, entouré des petits laquais de mu mère, il a dessein de vous faire sa cour. Sa femme n'est point encore accouchée; ces créatureslà ne comptent point juste. Vous me priez, ma très-chère, de vous laisser dans la capucine, pendant que je me promènerai ; je ne le veux point ; je ferois ma promenade trop courte, vous viendrez toujours avec moi, malgré vous, quand vous devriez sentir un peu de serein; il n'est point dangereux ici, c'est de la pommade. Je ne saurois m'appliquer à démêler les droits de l'autre; je suis persuadée qu'ils sont grands, mais quand on aime d'une certaine façon, et que tout le cœur est rempli, je pense qu'il est difficile de séparer si juste: enfin sur cela chacun fait à sa mode et comme il peut. Je ne trouve pas qu'on soit si fort maltresse de régler les sentiments de ce pays-là; on est bien heureux quand ils ont l'apparence raisonnable. Je crois que, de toute façon, vous m'empêchez d'être ridicule; je tache aussi de me gouverner assez sagement pour n'incommoder personne: voilà tout ce que je sais.

Madame de Tarente a une étoile merveilleuse pour les entêtements : c'est un grand mai quand, à son age, cela sort de famille. Je vous conterai mille plaisantes choses, qui vous feront voir l'extravagance et la grande puissance de l'orviétan; cela vous divertira et vous fera pitié. C'est un mal terrible que cette disposition à se prendre par les yeux. La princesse m'a donné le plus beau petit chien du monde; c'est un épagneul; c'est toute la beauté, tout l'agrément, toutes les petites façons, hormis qu'il ne m'aime point; il n'importe, je me moquerai de ceux qui se sont moqués de la pauvre Marphise; cela est joli à voir briller et chasser devant soi dans une allée. M. l'archevêque ( d'Arles ) nous mande le grand ordre qu'il a mis dans vos affaires : Dieu en soit béni, et prenne soin de l'avenir : il nous parle du mariage de mademoiselle de Grignan, je le trouve admirable: il faudroit ta-

<sup>&#</sup>x27;Il mandoit de Paris à madame de Sévigné ce ni se passoit en Bretagne, où elle étoit. 'C'étoit cette cassolette dout M. le cardinal de

C'ézoit cette cassolette dont M. le cardinal de le faisoit présent à madame de Grignan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un valet-de-chambre de madame de Sévigué.

s' Il est question des droits de l'amour et de l'amitié, et par l'autre, c'est l'amour qui est désigné.

cher de suivre sidèlement cette affaire, et ne se point détourner de ce dessein : mettez-y d'Hacque-ville en l'absence du coadjuteur, c'est un homme admirable pour surmonter les lenteurs et les dissidueltés, par son application et sa patience. Vous avez besoin d'une tête comme la sienne pour conduire cette barque chez M. de Montausier; c'est un coup de partie, et voilà les occasions où d'Hacqueville n'a point son pareil.

Je croyois avoir été trop rude de refuser ce portrait à madame de Fontevrauld :; il me sembloit que, paisque tout le monde s'offriroit en corps et en âme, j'avois été peu du monde et de la cour, de ne pas faire comme les autres; mais vous ne me blamez point, et je suis pleinement contente. Ne vous ai-je point parlé d'une rudesse qu'avoit faite l'ami de Quanto (le roi) au fils de M. de La Rochefoucauld (Marsillac)? La voici d'un bon auteur. On parloit de vapeurs; le fils dit qu'elles venoient d'un certain charbon, que l'on sent en voyant accommoder les fontaines. L'ami dit tout haut à Quanto: « Mon Dieu! que les gens qui se » veulent mêler de raisonner sont haïssables! pour » moi, je ne trouve rien de si sot.» Comme ce style n'est point naturel, tout le monde en fut surpris, et l'on ne savoit où se mettre : mais cela fut réparé par mille bontés, et il n'en fut plus question. Voyez combien les vapeurs sont bizarres. Adieu, ma trèschère, je ne veux plus vous parler de mon amitié; mais parlez-moi de la vôtre et de tout ce qui vous regarde. Madame d'Escars est en Poitou avec sa fille: qu'elle est heureuse!

Il y a un homme en ce pays qui écrit beaucoup de lettres, et qui, de peur de prendre l'une pour l'autre, a soin de mettre le dessus avant que d'écrire le dedans : cela m'a fait rire.

## **42**6.

## A la même.

Aux Rochers, dimanche 27 octobre 1675.

Je n'ai point reçu de vos lettres, ma très-chère et très-belle, c'est une grande tristesse pour moi.

Il ne me tombe jamais dans l'esprit que ce soit votre faute : je connois votre soin : mais je comprends que votre débarquement de Grignan a causé ce désordre. Madame de Chaulnes et la petite personne sont venues voir la princesse de Tarente à Vitré. Cette duchesse m'envoya d'abord un compliment fort honnête, disant qu'elle me viendra voir; j'y fus diner le lendemain; elle me reçut avec joie, et m'entretint deux heures avec affectation et empressement, pour me conter toute leur conduite depuis six mois, et tout ce qu'elle a souffert, et les horribles périls où elle s'est trouvée : elle sait que je trafique en plusieurs endroits, et que je pouveis avoir été instruite par des gens qui m'auroient dit le contraire : je la remerciai fort de sa confiance , et de l'honneur qu'elle me faisoit de vouloir m'intruire. En un mot, cette province a grand tort: mais elle est rudement punie, et au point de me s'en remettre jamais. Il y cinq mille hommes à Rennes, dont plus de la moitié y passeront l'hiver: ce sera assez pour y faire des petits, comme dit le maréchal de Gramont. MM. de Forbin et de Vins s'ennuient fort de leur emploi; ce demier m'a accablée de compliments; je crois qu'il viendra ici. Ils s'en retourneront dans quinze jours; mais toute l'infanterie demeurera. On a pris à l'aventure vingt-cinq ou trente hommes que l'on va pendre. On a transféré le parlement ; c'est le demier coup; car Rennes sans cela ne vaut pas Vitré. Madame de Tarente nous a sauvés des contributions: je ne veux point dire ce que M. de Chaulnes m'a mandé; mais quand je serois seule dans le mys. je ne serois pas moins sure des ménagements qu'il a pour Sévigné, qui est aux portes de Rennes. Les malheurs de cette province retardent toutes les affaires, et achèvent de tout ruiner. Je fus coucher à ma tour :; dès huit heures du matin, ces deux bonnes princesse et duchesse étoient à mon lever: la pauvre petite personne est toute consternée; elle a toujours l'idée de la mort et des périls, elle regrette bien la tranquillité et la paresse de Sally. M. de Saint-Malo étoit à Vitré; c'est l'aume de madame de Chaulnes. Je fos ravie de revenirisi: je fais une allée nouvelle qui m'occupe ; je pay mes ouvriers en blé, et ne trouve rien de suide que de s'amuser, et de se détourner de la trie

¹ Françoise-Julie de Grignan, depuis madame de Vibraye, étoit nièce du duc de Montausier.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Sœur de madame de Montespan.

La Tour de Sévigné.

méditation de nos misères. Ces soirées dont vous ètes en peine, ma fille, je les passe sans ennui ; j'ai quasi toujours à écrire, ou bien je lis, et insensiblement je trouve minuit; l'abbe me quitte à dix, et les deux heures que je suis seule ne me sont point mourir, non plus que les autres. Pour le jour, je suis en affaires avec l'abbé, ou je suis avec mes chers ouvriers, où je travaille à mon très-commode ouvrage. Enfin. mon enfant, la vie passe si vite, et par conséquent nous approchons sitôt de notre fin , que je ne sais comme on peut si profondément « désesperer des affaires de ce moude. On a le temps ici de faire des réflexions; c'est ma faute si mes bois ne m'en inspirent l'envie. Je me porte toujours très-bien; tous mes gens vous obéissent admirablement; ils ont des soins ridicules de moi; ils viennent me trouver le soir, armés de toutes pièces, et c'est contre un écureuil qu'ils veulent tirer l'épee.

J'ai reçu une très-aimable lettre du coadjuteur; il se plaint extrêmement de vos railleries, et me prie de le venger, m'assurant que, si je l'abandonne, Dien ne l'abandonnera pas : il m'envoya sa harangue, qui ne perd rien pour être imprimée; elle est belle en perfection : il m'envoie aussi la lettre que vous lui ecrivez sur ce sujet, elle est admirable; ette est piquante et salée; par-tout vous lui donnez des traits dont il est fort digne, car vous savez que personne n'entend si bien raillerie que lui; il est tombé en boune main : je l'aime trop de m'avoir envoyé cette lettre, elle m'est encore meilleure aupourd'hui, parce que je n'en ai point d'autre : j'arois bien envie de vous mander ce que vous lui dires sur vos évêques; vous avez bien vu que je le pensois. J'attends de vos nouvelles avec impatience; je seus le chagrin que vous avez de quitter votre châtean, et votre liberté, et votre tranquillite; le esemonial est un étrange livre pour vous. Adieu, ma tres-chère et trop aimable ; je suis entièrement à vous . et vous embrasse de tout mon cœur avec une tendresse infinie. Si M. de Grignan a le loisir de s'approcher, je l'embrasserai aussi, et lui demanderai des nonvelles de sa santé. Je suis au désespar de n'être point en lieu de vous pouvoir rendre service à tous deux : c'est là ma véritable tristesse. Votre Provence est d'une sagesse et d'une tranquillné qui font voir que toutes les règles de la obysionomie sout fausses.

On me mande qu'on parle fort de la paix : je la sonhaite ; il me semble qu'elle sera bonne à tout le monde : on souhaitoit ainsi la guerre; c'est que nous avons des inquiétudes ; nous cherchons une bonne place , nous nous tournous d'un côté sur l'autre.

427.

A la même.

Aux Rochers, mercredi 30 octobre 1675.

Mon Dieu, ma fille, que votre lettre d'Aix est plaisante! Au moins relisez vos lettres avant que de les envoyer; laissez-vous surprendre à leur agrément, consolez-vous par ce plaisir de la peine que vous avez d'en tant écrire. Vous avez donc baisé toute la Provence : il n'y agroit pas de satisfaction à baiser toute la Bretagne, à moins que l'on n'aimat à sentir le vin. Vous avez bien caressé, ménagé, distingué la bonne baronne : et vous savez conune elle m'a toujours paru, et combien je vous conseille de vous servir en sa faveur, de votre bonne lunette. Vous ne me dites rien de Roquesante, ni du bon cardinal'; j'aime tant celui de Commerci , que j'en aime toutes les calottes rouges diguement portees; car je me tiens et me tiendrai offensée des autres : vons dites sur cela tout ce qu'il faut. Je comprends vos pétoffes admirablement, il me somble que j'y suis encore.

On nous depeint ici M. de Marseille I l'épée à la main, à côté du roi de Pologne, ayant en deux chevaux tués sous lui, et donnant la chasse aux Tartares, comme l'archevêque Turpin la donnoit aux Sarrasius : dans cet état, je pense qu'il meprise bien la petite assemblée de Lambesc. Je comprends le chagrin que vous avez en de quitter Grignan et la bonne compagnie que vous y aviez; la resolution de vous y retrouver tous après l'assemblee est bien naturelle, Voulez-vous savoir des nouvelles de Rennes? Il y a présentement cinq mille

Le cardinal Grimaldi, archevêque d'Aix.

Le cardinal de Retz, qui s'étoit retiré à Commerci.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il étoit alors ambassadeur en Pologne,

hommes, car il en est venu encore de Nantes. On a fait une taxe de cent mille écus sur le bourgeois; et si on ne trouve point cette somme dans vingtquatre heures, elle sera doublée, et exigible par des soldats. On a chassé et banni toute une grande rue, et défendu de les recueillir sur peine de la vie; de sorte qu'on vovoit tous ces misérables, femmes accouchées, vieillards, enfants, errer en pleurs au sortir de cette ville, sans savoir où aller, sans avoir de nourriture, ni de quoi se coucher. Avant-hier on roua un violon qui avoit commencé la danse et la pillerie du papier timbré : il a été écartelé après so mort, et ses quatre quartiers exposés aux quatre coins de la ville, comme ceux de Josseran ' à Aix. Il dit, en mourant, que c'étoient les fermiers du papier timbré qui lui avoient donné vingt-cinq écus pour commencer la sédition; et jamais on n'a pu en tirer autre chose. On a pris soixante bourgeois : on commence demain à pendre. Cette province est un bel exemple pour les autres, et surtout de respecter les gouverneurs et les gouvernantes, de ne leur point dire d'injures, et de ne point jeter de pierres dans leur jardin.

Je vous ai mandé comme madame de Tarente nous a tous sauvés : elle étoit hier dans ces bois par un temps enchanté; il n'est question ni de chambre, ni de collation; elle entre par la barrière, et s'en retourne de même : elle me montra des lettres de Danemarck. Ce favori se fait porter les paquets de la princesse jusqu'à l'armée, comme par méprise, et pour avoir un prétexte, en les lui renvoyant, de l'assurer de sa passion. Je reviens à notre Bretagne: tous les villages contribuent pour nourrir les troupes, et l'on sauve son pain en sauvant ses denrées; autrefois on les vendoit, et l'on avoit de l'argent; mais ce n'est plus la mode : tout cela est changé. M. de Molac est retourné à Nantes ; M. de Lavardin vient à Rennes. Tout le monde plaint bien M. d'Harouis\*; on ne comprend pas comme il pourra faire, ni ce qu'on demandera aux états, s'il y en a : enfin , vous pouvez compter qu'il n'y a plus de Bretagne; et c'est dommage. Mon fils est fort alarmé de ce que le chevalier de Lauzun a permission de se défaire : nons avons écrit à M. de La Trousse,

qui parlera à M. de Louvois, pour que le guidon puisse monter sans qu'il lui en coûte rien; nous verrons comme cela tournera. D'Hacqueville vous en pourra instruire plustôt que moi; ce qui me console un peu, c'est qu'il y a bien loin depuis avoir permission de vendre sa charge, jusqu'à avoir trouvé un marchand; le temps n'est plus, comme il y a six ans, que je donnai vingt-cinq mille écus à M. de Louvois un mois plus tôt que je ne lui avois promis; on ne pourroit pas présentement trouver dix mille francs dans cette province. On fait l'honneur à MM, de Forbin et de Vins de dire qu'ils s'y ennuient beaucoup, et qu'ils ont une grande impatience de s'en aller. Ne vous ai-je pas mandé le joli mariage de mademoiselle de Noirmoutier avec le frère de d'Olonne? Je trouve très-bean ce qu'a fait Monceaux pour M. de Turenne; je n'aime guère le mot de parmi dans un si petit ouvrage. Je vons embrasse, ma très-chère et très-aimable, et suis tout entière à vous.

428.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 3 novembre 1673,

Je suis fort occupée de toutes vos affaires de Provence; et si vous prenez intérêt à celles de Dancmarck, j'en prends bien davantage à celle de Lambesc. J'attends l'effet de cette défense qu'un devoit faire au parlement d'envoyer à la maison-de-ville: j'attends la nomination du procureur du pays, et le succès du voyage du consul, qui veut être noble par ordre du roi. J'ai fort ri de ce premier president, et des effets de sa jalousie : on lui faisoit une grande injustice de croire qu'un homme eleve à l'aris se sût pas vivre, et ne donnât pas plutôt une bonze couple de soufflets que des coups de plat d'eperje suis bien étonnee qu'il soit jaloux de ce pent gacon qui sentoit le tabac : il n'y a personne qui se soit dangereux pour quelqu'un : il me seruble que le vin des Bretons figure avec le tabac des Provençaux.

J'admire toujours qu'on puisse prononcer une barangue sans manquer et sans se troubler, quant tout le monde a les yeux sur vous, et qu'd se but

Ce misérable avoit assassiné son maltre, qui étoit un gentilhomme de Provence, de la maison de Pontevez.

<sup>\*</sup> Trésorier général des états de Bretagne.

un grand silence. Ceci est pour vous, M. le Comte; je me réjouis que vous possédiez cette hardiesse, qui est si fort au-dessus de mes forces : mais, ma tille, c'est du bien perdu que de parler si agréablement, puisqu'il n'y a personne. Je suis piquée, comme vous, que l'intendant et les évêques ne soient point à l'ouverture de cette assemblée : je ne trouve rien de plus indigne, ni de moins respectueux pour le roi et pour celui qui a l'honneur de le représenter. Si l'on attend que M. de Marseille soit revenu de ses ambassades, on attendra longtemps; car apparemment il n'en fera pas pour une. Je me suis plainte à d'Hacqueville; c'est tout ce que je puis faire d'ici, et puis voilà qui est fait pour cette année : n'en direz-vous rien à madame de Vins? elle m'a écrit une lettre fort vive et fort jolie; elle se plaint de mon silence, elle est jalouse de ce que j'écris à d'autres, elle veut désabuser M. de Pomponne de ma tendresse; il n'y a plus que pour elle : je n'ai jamais vu un fagot d'épines si révolté. Je lui fais réponse, et me réjouis qu'ellese soit mise à être tendre, et à parler de la jalousie, autrement qu'en interligne : je ne croyois pas qu'elle écrivit si bien ; elle me parle de vous, et m'attaque fort joliment. J'eus ici, le jour de la Toussaint, M. Boucherat et M. de Harlay, son gendre, à dîner; ils s'en vont à nos états, que l'on ouvre quand tout le monde y est : ils me dirent leur harangue, elle est fort belle; la présence de M. Boucherat sera salutaire à la province et à M. d'Harouis, M. et madame de Chaulnes ne sont plus à Rennes : les rigueurs s'adoucissent; à force d'avoir pendu, on ne pendra plus : il ne reste que deux mille hommes à Rennes; je crois que Forbin et Vins s'en vont par Nantes; Molac y est retourné. C'est M. de Pompoune qui a protégé le malheureux dont je vous ai parlé : si vous m'envoyez le roman de votre premier président, je vous enverrai, en récompense, l'histoire lamentable, avec la chanson du violon qui fut roué à Rennes. M. Boucherat but à votre santé; c'est un homme aimable et l'un très-bon sens : il a passé par Veret ; il a vu à Blois madame de Maint non, et M. du Maine qui marche, cette joie est grande. Madame de Montespan fut audevant de ce joli prince, avec la bonne abbesse de Fontevraold et madame de Thianges : je crois qu'un si heureux voyage réchauffera les cœurs des deux amies.

Vous me faites un grand plaisir, ma très-chère, de prendre soin de ma petite : je suis persuadée du bon air que vous avez à faire toutes les choses qui sont pour l'amour de moi. Je ne sais pourquoi vous dites que l'absence dérange toutes les amitiés : je trouve qu'elle ne fait point d'autre mal que de faire souffrir : j'ignore entièrement les délices de l'inconstance, et je crois pouvoir vous répondre, et porter la parole pour tous les cœurs où vous régnez uniquement, qu'il n'y en a pas un qui ne soit comme vous l'avez laissé. N'est-ce pas être bien généreuse de me mêler de répondre pour d'autres cœurs que le mieu? celui-là, du moins, vous est-il bien assuré. Je ne vous trouve plus si entétée de votre fils ; je crois que c'est votre faute; car il avoit trop d'esprit pour n'être pas toujours fort joli : vous ne comprenez point encore trop bien l'amour maternel : tant mieux , ma fille , il est violent : mais , à moins que d'avoir des raisons comme moi, ce qui ne se rencontre pas souvent, on peut à merveille se dispenser de cet excès. Quand je serai à Paris, nous parlerons de nous revoir : c'est un desir et une espérance qui me soutiennent la vie.

Adieu, ma très-chère; jeserois ravie, aussi bien que vous, que nous puissions nous allier peut-être aux Machabées: mais cela ne va pas bien; je souhaite que votre lecture aille mieux: ce seroit une honte dont vous ne pourriez pas vous laver, de ne pas finir Josèphe!: hélas! si vous saviez ce que j'achève, et ce que je souffre du style du Jésuite (Maimhourg), vous vous trouveriez bien heureuse d'avoir à finir un si beau livre.

429.

A la même.

Aux Rochers, mercredi 6 novembre 1675.

Quelle lettre, ma très-chère! quels remerciements ne vous dois-je point d'avoir employé vos yeux, votre tête, votre main, votre temps à me composer un si agréable livre! je l'ai lu et reln, et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auteur de l'Histoire des Juifs, et de l'Histoire de la Guerre des Juifs contre les Romains, dont M. Arnauld-d'Andilly a donné une traduction fort estimée.

le relirai encore avec bien du plaisir et bien de l'attention : il n'y a nulle lecture où je puisse prendre plus d'intérêt : vous contentez ma curiosité sur tout ce que je souhaitois, et j'admire votre soin à me faire des réponses si ponctuelles : cela fait une conversation toute réglée et très-délicieuse; mais en vérité, ma fille, ne vous tuez pas : cette crainte me fait renoncer au plaisir d'avoir souvent de pareils divertissements. Vous ne sauriez douter qu'il n'y ait bien de la générosité dans le soin que je prends de vous ménager sur l'écriture.

Je comprends avec plaisir la considération de M. de Grignan dans la Provence après ce que j'ai vu. C'est un agrément que vous ne sentez plus; vous êtes trop accoutumés d'être honorés et aimés dans une province où l'on commande.

Si vous voyiez l'horreur, la détestation, la haine qu'on a ici pour le gouverneur, vous sentiriez bien plus que vous ne faites la douceur d'être aimés et honorés par-tout. Quels affronts! quelles injures! quelles menaces! quels reproches, avec de bonnes pierres qui voloient autour d'eux! Je ne crois pas que M. de Grignan voulût de cette place à de telles conditions : son étoile est bien contraire à celle-là. Vous me pariez de cette héroique signature que vous avez faite pour M. de Grignan : vous ne doutez pas des beaux sentiments de notre cardinal; je ne parle pas des miens; vous voyez cependant ce qu'il vous conseilloit : il y a de certaines choses, ma fille, que l'on ne conseille point : on expose le fait; les amis font leur devoir de ne point commettre les intérêts de ceux qu'ils aiment : mais, quand on a l'ame aussi parfaitement belle et bonne que vous l'avez, on ne consulte que soi, et l'on fait précisément comme vous avez fait. N'avez-vous pas vu combien vous avez été admirée? N'êtes-vous pas plus aise de ne devoir qu'à vous une si belle résolution? Vous ne pouviez mal faire : si vous n'eussiez point signé, vous faisiez comme tout le monde auroit fait; et en signant, vous faisiez au-delà de tout le monde. Enfin, mon enfant, jouissez de la beauté de votre action, et ne nous méprisez pas, car nous avons fait notre devoir; et dans une pareille occasion, nous ferions peut-être comme vous, et vous comme nous : tout cela s'est fort bien passé.

' Le cardinal de Retz conseilloit de ne pas si-

Je suis ravie que M. de Grignan récompense cette marque de votre amitié par une plus grande attention à ses affaires : la sagesse dont vous le touez, et dont il profite, est la seule marque de reconnoissance que vous souhaitiez de lui.

#### A M. DE GRIGNAN.

Monsieur le Comte, je suis ravie qu'elle soit contente de vous : trouvez bon que je vous en remercie par l'extrême intérêt que j'y prends, et que je vous conjure de continuer : vous ne sauriez y manquer sans ingratitude, et sans faire tort au sang des Adhémars. J'en vois un dans les croisades, qui étoit un grandissime seigneur il y a six cents ans: il étoit aimé comme vous : il n'auroit jamais voula donner un moment de chagrin à une femme comme la vôtre. Sa mort mit en deuil une armée de treis cent mille hommes, et fit pleurer tous les princes chrétiens. Je vois aussi un Castellane; mais celuici n'est pas si ancien, il est moderne; il n'y a que cinq cent vingt ans qu'il faisoit aussi une trèsgrande figure. Je vous conjure donc, par ces deux grands-pères qui sont mes amis particuliers, de vous abandonner à la conduite de votre femme; et en le faisant, voyez ce que vous faites pour vous.

# A Madame DE GRIGNAN.

Ensin, ma sille, sans le vouloir et sans y penser, j'écris une grande lettre à M. de Grignan. Votre confidence avec l'intendant sur ces deux maisons qui font tant de bruit chez M. L .... est une très plaisante chose. J'aime à attaquer de certains chapitres comme ceux-là, avec de certaines gens dont il semble qu'on n'ose approcher; il n'y a qu'à presdre courage, ce sont les feux du Tasse; mais as moins M. de P..... saura quelque jour ce que c'es que cette grande maison de V.... Il me parolt que de mentir sur une chose de fait comme celle-là, c'est donner hardiment de la fausse monnois comme Pomenars. D'ici à demain je ne pourrois pas vous dire à quel point votre épisode de Messine m'a divertie; c'est un original que cette pièce, le prince, le ministre : mais qu'est douc devenue cette valeur dont on se vantoit dans la jeunesse autrefois? Le prince me paroît présentement comme le conte di Culayna dans la Secchia; et pour la figure

n'est-il point justement comme on dépeint le Sommeil dans l'Arioste, ou comme Despréaux represente la Mollesse dans son Lutrin. Mais, ma fille, on ne peut point vivre long-temps en cet état; j'en garderai plus soigneusement le portrait que vous m'en faites; il est de Mignard.

Je suis votre exemple pour madame du Janet ; je veux bien ne me souvenir que de sa bonté, de l'attachement qu'elle a pour vous, et des bonnes larmes que nous avons repandues ensemble; je vons prie donc de l'embrasser pour moi, et de me mander si mon souvenir lui fait quelque léger plaisir. J'en aurois beaucoup que le mariage de notre fille reuseit : si vous n'avez plus personne auprès de M. de Montausier, il me semble que vous pourriez y faire entrer notre d'Hacqueville ; il vaut autant bien tue que mal tué : tout d'un coup, après avoir voulu le menager, je retombe sur lui, et lui fais plus de mal que tous les autres : faites comme moi ; c'est un ami inépuisable. Puisque vous ne me plaignez pas quand je suis tout entourée de troupes, et que vous croyez que ma confiance n'est point fondée sur ma sureté, vous aurez pitié de moi, en apprenant que nous avons à Rennes deux mille cinq cents bounnes de moins, cela est bien cruel, après en avoir eu cinq mille; vraiment, il y a des endroits dans vos lettres qui ressemblent à des éclairs.

Le bon cardinal, comme vous savez, est à Commerci depuis son bref; je crois qu'il y sera dans la même retraite; mais il me semble que vépres sont bien loin de son château. Je croirois assez qu'il aimoit autant prendre médecine à Saint-Mihiel, que de ne la pas prendre. Il n'étoit pas si docile à Paris: pour vous, ma petite, vous n'êtes point changée à l'egard de vépres: vous les trouvez plus noires que jamuis: vous souvient-il des folies de mon fils?

Vous étes toujours bien méchante quand vous parlez de madame de La Fayette; je lui ferai quelques légères amitiés de votre part; elle m'écrit souvent de sa propre main; mais à la vérité ce sont des hillets; car elle a un mal de côté que vous lui avez vu autrefois; et qui est très-dangereux; elle ne sort point du tout de sa chambre, et n'a point eté un seul jour à Saint-Maur: voyez s'il faut être languissante. M. de La Rochefoucauld a la goutte; ni, malgré le lait, la goutte prend cette liberté tous les ans, ce sera une grande misère. Madame de Coulanges vient à Paris; elle a gardé assez

long-temps sa très-extravagante mère. M. de Coulanges vous est trop oblige de vos reproches; s'il avoit pu vous alter voir, il y auroit ête. Il a vu la pauvre Rochebonne dans le plus triste château de France; elle me fait pitie: n'ira-t-elle point à Lyon? Madame de Verneuil y étoit à la Toussaint; il y avoit chez elle madame de Coulanges, le cardinal de Bonzi et Briole: n'étoit-ce pas Paris? Ce Briole doit à sa bonne mine le plus grand parti du pays: voilà comme on est heureux; et nous autres, tout nous échappe.

Je suis ravie que vous aimiez Josephe 1; et Hérode, et Aristobule; continuez, je vous en prie; voyez les sieges de Jerusalem et de Jotapat; prenez courage, tout est beau, tout est grand : cette lecture est magnifique et digne de vous ; ne la quittez pas sans rime ni raison. Pour moi, je suis dans l'histoire de France; les croisades m'y ont jetce ; elles ne sont pas comparables à la dernière des feuilles de Josephe. Ah! que l'on pleure bien Aristobule et Mariamne? Pourquoi me dites-vous qu'en achevant la lecture de votre lettre je dirai que les grands parleurs sont par moi detestes? Il y a des histoires, des épisodes, et mille agrements dans ce que vous appelez cotre levre; et moi, j'ecris depuis plus de deux heures sans avoir rien dit; enfin c'est une rage de vouloir vous parler à toute force, comme le docteur. Je finis pourtant, et je vous embrasse avec une extrême tendresse. Je me porte parfaitement bien ; les soirées sont un peu longues, et il pleut ; voilà tout ce que je sais.

M. de Tulle (Mascaron) a surpassé tout ce qu'on espéroit de lui dans l'Oraison funèbre de M. de Turenne; c'est une action pour l'immortalite.

430.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 10 novembre 1675.

Je suis sachée, ma très-chère, je n'ai point reçu de vos lettres cet ordinaire; et je sens par ce petit

<sup>&#</sup>x27;L'Histoire des Juifs, par Josephe, traduite par Arnauld-d'Andilly.

chagrin, quelle consolation c'est d'avoir des nouvelles d'une personne que l'on aime beaucoup: cela rapproche; un est occupée des pensées que cela jette dans l'esprit ; et quoiqu'elles soient quelquefois mélées de tristesse, on les aime bien mieux que l'ignorance. Nous avons un petit été de Saint-Martin, froid et gaillard, que j'aime mieux que la pluie; je suis toujours dehors faite comme un loup-garou : le dessus de mon humeur dépend fort du temps; de sorte que, pour savoir comme je suis, vous n'avez qu'à consulter les astres : mais votre Provence vous dira toujours des merveilles; le beau temps ne vous est de rien; vous y êtes trop accoutumée; pour nous, nous voyons si peu le soleil, qu'il nous fait une joie particulière. Il y a de belles moralités à dire là-dessus; mais c'est assez parler de la pluie et du beau temps.

M. de Vins a été un mois à Rennes, disant tous les jours qu'il venoit ici; qu'il étoit de mes amis, et proche parent des Grignan. M. et madame de Chaulnes, madame de Marbeuf, Tonquebec, Coetlogon, lui parloient de moi, de mes belles allées; il prenoit leur ton; mais c'est ce qui s'appelle brave jusqu'au dégainé; car il est passé à la Guerche, qui n'est qu'à trois lieues d'ici, sans oser approcher de moi ; j'eusse parié d'avance qu'il n'y fût pas venu : ma fille, il y a des gens qui vont et d'autres qui ne vont pas. Forbin et lui ont touché le cœur de deux dames de Rennes, elles sont sœurs; ce sont les marquises de G.... et de C....; ce sont de constantes amours; nos champs n'ont point de fleurs plus passagères; mais on ne veut pas perdre la saison d'aimer.

Madame de Lavardin m'envoie ses relations de Paris; c'est une plaisante chose; ces commerces sont agréables: c'est la marquise d'Unelles, l'abbé de La Victoire, Longueil et quelques autres. Rien ne fut plus agréable que la surprise qu'on fit au roi: il n'attendoit M. du Maine que le lendemain; il le vit entrer dans sa chambre, marchant et mené seulement par la main de Madame de Maintenon; ce fut un transport de joie. M. de Louvois alla voir en arrivant cette gouvernante, elle soupa chez madame de Richelien, les uns lui baisant la main, les autres la robe; et elle se moquant d'eux tous, si elle n'est bien changee; mais on dit qu'elle l'est. Madame de Coulanges revient, je n'en ai jamais douté. On ne parle que de cette admirable

oraison funèbre de M. de Tulle; il a'y a qu'un cri d'admiration sur cette action; son texte étoit: Domine probasti me et cognovisti me, et cela fut traité divinement: j'ai bien envie de la voir imprimée.

Voilà, ma chère enfant, ce qui s'appelle causer; car vous comprendrez toujours que je ne prétends pas vous apprendre des nouvelles de mille heues loin. Il y a des commerces qui sont assurement fort agréables; je vous conseille de prier M. de Coulanges qu'il vous mande, en mon absence, de certaines bagatelles qu'on aime quelquefois bien autant que les gazettes. On dit qu'il n'est pas vrai que M. de Bailleul vende sa charge; je pense que sur cela vous diriez comme de la bouche de M. de Champlatreux, qui etoit auprès de son cril: n'estelle pas aussi bien là qu'ailleurs? Est-il vroi que l'armée de Catalogne s'en va punir Bordeaux cumme on a puni Rennes? Je ne crois pas à Ruyter: vous avez beau me dire qu'il est sur votre Mediterranée, c'est une vision : ne disoit-on pas la même chose l'année passée sur notre mer? Yous savez bien que cela étoit faux. Mon fils croit que M. de Louvois lui continuera ses aimables distinctions, en lai faisant donner de l'argent pour monter à l'enseigne; c'est bien pis que les neuf cents lieues: mais que faire? Cette jolie circonstance rend son voyage incertain. Adieu, ma très-aimable, je vous embrasse avec une tendresse, qui est, ce me semble, au point de la perfection; plut à Dieu vous le pouvoir témoigner comme je le sens.

451.

A la même.

Aux Rochers, mercredi 13 novembre 1673.

Les voilà toutes deux, ma très-chère; il me paroit que je les aurois reçues réglément comme à l'ordinaire, sans que Ripert m'a retardé d'unjour par son voyage de Versailles. Quelque groit que vous ayez pour mes lettres, elles ne peuvrut jamais vous être ce que les votres me sont; et pusque Dieu veut qu'elles soient présentement ma seule consolation, je suis heureuse d'y être trèsensible : mais en vérité, mu fille, il est doubureux d'en recevoir si long-temps, et cependant is

vie se passe sans jouir d'une présence si chère : je ne puis m'accoutumer à cette dureté; toutes mes pensées et toutes mes réveries en sont noircies : il me faudroit un courage que je n'ai pas pour m'accommoder d'une si extraordinaire destinée : j'ai regret à tous mes jours qui s'en vont, et qui m'entrainent sans que j'aie le temps d'être avec vous; je regrette ma vie, et je sens pourtant que je la quitterois avec moins de peine, puisque tout est si mal rangé pour me la r. ndre agréable : dans ces pensées, ma très-chère, on pleure quelquefois sans vous le dire, et je méditerai vos sermons malgré moi, et plus souvent que je voudrai; car ce n'est jamais volontairement que je me jette dans ces tristes méditations : elles se trouvent tout naturellement dans mon cœur, et je n'ai pas l'esprit de m'en tirer. Je suis au désespoir, ma fille, de n'avoir pas été maîtresse aujourd'hui d'un sentiment si vif; je n'ai pas accoutumé de m'y abandonner. Parlons d'autre chose : c'est un de mes tristes amusements que de penser à la dissérence des jours de l'année passée et de celle-ci : quelle compagnie les soirs! quelle joie de vons voir, et le vous rencontrer, et de vous parler à toute heure! rue de retours agréables pour moi! Rien ne m'é-Exappe de tous ces heureux jours, que les jours comes qui sont échappés. Je n'ai pas au moins le eplaisir de n'avoir pas senti mon bonheur; c'est za reproche que je ne me ferai point; mais, par ete raison, je sens bien vivement le contraire an état si heureux.

Vous ne me dites point si vous avez été assez n traités dans votre assemblée, pour ne donner roi que le don ordinaire ; on augmente le nôtre; pensai battre le bon homme Boucherat, quand es cette augmentation; je ne crois pas qu'on Puisse payer la moitié. Les états s'ouvriront n, c'est à Dinan; tout ce pauvre parlement lade à Vannes. Rennes est une ville comme 🕶 🗨; les punitions et les taxes ont été cruelles ; arroit des histoires tragiques à vous conter demain. La Marbeul no reviendra plus ici; - I - mêle ses affaires pour s'aller établir à Paris. pensé que mademoiselle de Méri feroit trèslouer une maison avecelle; c'est une femme isonnable, qui veut mettre sept ou huit ceuts a une maison; elles pourront ensemble en Lane de onze à douze cents livres; elle a un

bon carrosse; elle ne seroit nullement incommode, et on n'auroit de société avec elle qu'autant que l'on voudroit; elle seroit ravie de me plaire et d'être dans un lieu où elle me pourroit voir, car c'est une passion qui pourtant ne la rend point incommode. Il faudroit que, d'ici à Pâques, mademoiselle de Méri demandât une chambre à l'abbé d'Efflat; j'ai jeté tout cela dans la tête de La Troche

Je trouve, ma très-chère, que je vous réponds assez souvent par avance, comme Trivelin, et sur ma santé, et sur M. de Vins: vous n'attendez point trois semaines. La réflexion est admirable, qu'avec tous nos étonnements de nos lettres que nous recevons du trois au onze, c'est neuf jours; il nous faut pourtant trois semaines avant que de dire, je me porte bien, a votre service.

Vous êles étonnée que j'aie un petit chien; voici l'aventure. J'appelois, par contenance, une chienne courante d'une madame qui demeure au bout de ce parc. Madame de Tarente me dit : Quoi ! vous savezappeler un chien? je veux vous en envoyer un le plus joli du monde. Je la remerciai , et lui dis la résolution que j'avois prise de ne me plus engager dans cette sottise : cela se passe, on n'y pense plus; deux jours après je vois entrer un valet-dechambre avec une petite maison de chien, toute pleine de rubans, et sortir de cette jolie maison un petit chien tout parfumé, d'une beauté extraordinaire, des oreilles, des soies, une haleine douce, petit comme Sylphide, blondin comme un blondin; jamais je ne fus plus étonnée, ni plus embarrassée: je voulus le renvoyer, on ne voulut jamais le reporter : la femme-de-chambre qui l'avoit élevé en a pensé mourir de douleur. C'est Marie ' qu'aime le petit chien ; il couche dans sa maison et dans la chambre de Beaulieu; il ne mange que du pain; je ne m'y attache point, mais il commence à m'aimer ; je crains de succomber. Voilà l'histoire que je vous prie de ne point mander à Marphise", car je crains ses reproches : au reste, une propreté extraordinaire; il s'appelle Fidèle : c'est un nom que les amants de la princesse n'ont jamais mérité de porter; ils ont été

Une des femmes de madame de Sévigné.

Petite chienne que madame de Sévigné avoit laissée à Paris.

pourtant d'un assez bel air ; je vous conterai quelque jour ses aventures. Il est vrai que son style est tont plein d'évanoussements, et je ne crois pas qu'elle ait en assez de loisir pour aimer sa fille, au point d'oscr se comparer à moi. Il faudroit plus d'un cour pour aimer tant de choses à la fois; pour moi, je m'aperçois tous les jours que les gros poissons mangent les petits : si vous êtes mon préservatif, comme vous le dites, je vous suis trop obligée, et je ne puis trop aimer l'amitie que j'ai pour vous je ne sais de quoi elle m'a gardée; mais quand ce seroit de feu et d'eau, elle ue me seroit pas plus chère. Il y a des temps où j'admire qu'on veuille seulement laisser entrevoir qu'on ait été capable d'approcher à neuf cents lieues d'un cap. La bonne princesse en fait toute sa gloire au grand mepris de son miroir, qui lui dit tous les jours qu'avec un tel visage il faut perdre même le souvenir. Elle m'aime beaucoup : on en médiroit à Paris; mais ici c'est une faveur qui me fait honorer de mes paysans. Ses chevaux sont malades; elle ne pent venir aux Rochers, et je ne l'accontume point à recevoir de mes visites plus souvent que tous les huit ou dix jours : je lui dis en moi-même, comme M. de Bouillon à sa femme : Si je voulois aller en carrosse rendre des devoirs, et n'être pas aux Rochers, je serois à Paris.

L'ete de Saint-Martin continue, et mes promenades sont fort longues : comme je ne sais point l'usage d'un grand fantenil, je repose mia corporea salma tout du long de ces allées; j'y passe des jours toute seule avec un laquais, et je n'en reviens point que la nuit ne soit bien déclarée, et que le feu et les flambeaux ne rendent ma chambre d'un bon air : je crains l'entre-chien et loop quand on ne cause point, et je me trouve mieux dans ces bois que toute seule dans une chambre ; c'est ce qui s'appelle se mettre dous l'eau de peur de la pluie : mais je m'accommode mieux de cette grande tristesse que de l'ennoi d'un fauteuil. Ne craignez point le serein, ma fille, il n'y en a point dans les vieilles allées, ce sont des galeries; ne craignez que la pluie extrême, car, en ce cas, il fant revenir, et je ne puis rien faire qui ne me fasse mal aux yeux : c'est pour conserver ma vue que je vais à ce que vous appelez le sercin; ne soyez en aucune peine de ma sante, je suis dans la trèsparfaite.

Je vous remercie du goût que vous avez pour Josephe; n'est-il pas vrai que c'est la plus belle histoire du monde? Je vous envoie par Ripert la troisième pa tie des Essais de morale, que je trouve admirable: vous direz que c'est la seconde, mus ils font la seconde de l'éducation d'un prince, et voici la troisième. Il y a un traité de la Connusaunce de soi-même, dont vous serez fort contente; il y en a un de l'1 sage qu'on peut faire des morais sermons, qui vous ent été bon le jour de la Toussaint. Vous faites bien, ma tille, de ne moloir point oublier l'italien; je fais comme vous, j'en les toujours un peu.

Ce que vous dites de M. de Chaulnes est admirable. Il fut hier roue vif un honune à Rennes c'es le dixième), qui confessa d'avoir en descente tuer ce gouverneur : pour celui-là , il meriton bien la mort. Les medecins de ce pays ne serout pas se complaisants que ceux de Provence, qui accorden par respect à M. de Grignan qu'il a la fièrre : conei compteroient pour rien la fièvre pourpre t M. de Chaulnes, et nulle considération ne pourroit leur faire avouer que son mai fut dangereus. In vonlait, en exilant le parlement, le faire convatir, pour se racheter, qu'on bâtit une citadelle i Rennes; mais cette noble compagnie voulut aber fièrement, et partit plus vite qu'on ne voulon car tout se tourneroit en négociation; mais un aus mieux les maux que les remèdes.

Notre cardinal est à Commerci; comme à l'annaire, le pape ne lui laisse pas la liberte de soire
son goût. L'intendante est-elle avec vous? Vame direz oui ou non dans trois semaines. L'an
fille, vous avez en trop bonne opinion de mei lu
Toussaint, ce fut le jour que M. Boncherst e agendre vinrent d'iner ici, de sorte que je et la
point mes dévotions. La princesse étoit à l'arafunèbre de Scaramouche, faisant bonte aux selliques : cette vision est fort plaisante. Je sondfort que M. l'archevêque fasse le mariage qui se
est si bon Je crois que mon fils s'en sa dans equartiers de fourrages, qui significant brenit q
ceux d'hiver.

Je veux qu'en mon absence M. de Comm vous mande de certaines choses qu'on aise<sup>4</sup> i voir. Vous me proposez pour régime une sea ture bien précieuse; je ue vous réponds pos les fait de vous obéir; mais, en versté, je ne mas

ip, je ne regarde pas les châtaignes; je 1 t du tout engraissée; mes promenades jons m'empéchent de profiter de mon demoiselle de Noirmontier s'appellera Royan; vous dites vrai; le nom d'Oop difficile à purifier. Adieu, ma chère s ètes donc persuadée que j'aime ma e les autres mères : vous avez raison , chère occupation de mon cœur, et je de n'en avoir jamais d'autre, quand inverois en mon chemin une fontaine Pour vous, ma fille, quand je songe avez aime le chocolat, je ne sais si je t trembler ; puis-je espérer d'être plus plus parfaite, et plus toutes sortes de ous faisoit bottre le cour ; peut-on se nelque fortune parcille? vous devriez s sortes d'inconstances. Adieu, ma untesse; mandez-moi si vons dormez, point bresillée, si vous mangez, si teint bean, si vous n'avez point mal à nts : mon Dieu , que je voudrois bien your embrasser!

432.

A la même.

chers, dimanche 17 novembre 1675.

ur votre conscience, ma chère fille, que vous dites sur mon sujet : vous Intendant un portrait de moi qui me mp; mais je vous avoue que j'aime-pvoir votre estime et votre approhaque celle de tont le reste du monde, fant voulu flatter autrefois. Je trouve haite l'estime que de ceux qu'on aime ne; c'est une grande peine que de pas dans ce degré; et , par la même de mes sentiments sur ce que vous me

mandé comme madame de Vins m'a t sur la jalousie qu'elle a de madame mais vous n'avez vu un si joli fagot mi ai fait réponse, et je lui écrirai te temps; car elle est si tendre que je craindrois qu'elle ne prit trop à cœur une seconde apparence d'oubli. Pour son mari, vous lui faites grace de croire que ce soient les ordres de Pologne qui l'aient empêché de venir ici; ce sont des ordres qu'il reçoit toujours de sa timidite, quand il est question de chercher une bonne compagnic. Il a été un jour entier à Laval, et a passé à trois lieues d'ici; il y a bien de la vanité à ce discours, mais je dis vrai. Voyez par combien de raisons il devoit me venir voir : Provence, Pomponne, Grignan 1.

Je fus hier chez la princesse, j'y trouvai un gentilhonome de ce pays, très-bien fait, qui perdit un bras le jour que M. de Lorges repassa le Rhin\*; je l'interrogeai extrêmement sur tout ce qui se passa à cette armée, et sur la douleur et le désordre qu'y apporta la mort de M. de Turenne : ce detail d'un homme qui y etoit est toujours fort curieux; il vint à parler, sans me connoître, du régiment de Grignan et de son colonel : vraiment je ne crois pas que rien fût plus charmant que les sincères et naturelles louanges qu'il donna au chevalier; les larmes m'en vinrent aux yeux. Pendant tout le combat, le chevalier fit des actions de valeur et de jugement qui sont dignes de toute sorte d'admiration : cet officier ne pouvoit s'en taire, ni moi me lasser de l'éconter. C'est quelque chose d'extraordinaire que le mérite de ce beau-frère ; il est aimé de tout le monde; voilà de quoi son humeur negative et sa qualité de petit glorieux m'eussent fait douter; mais point: c'est un autre homme, c'est le cœur de l'armée, dit ce pauvre estropié, qui a des douleurs incroyables; devinez où : c'est au bont des doigts de la main dont il a perdu le bras : je voulus dire d'où cela venoit , mais je ne pus jamais le faire comprendre; ma lille, je vous prie de me l'expliquer; vous me ferez un extrême plaisir.

Un président m'est venu voir, avec qui j'ai une affaire que je vais essayer de finir pour avancer mon retour autant que je le puis. Ce président avoit avec lui un fils de sa femme, qui a vingt ans, et que je trouvai, sans exception, la plus agréable et la plus

Le marquis de Vins étolt Provencal; il étoit beau-frère de U. de Pomponne, et proche parent de messieurs de Grignan.

<sup>\*</sup> A l'affaire d'Altenbeun.

vembre 1675.

ma fille , c'est de que cela de Proaquet int

pas
la chère
pensées que
ciront vendredi,
des nues comme
int je suis décon-

d. de Rohan et de poient allés simplede bonne volonté, his persuadée qu'ils leur a déjà prépades à chacun; nos nues au comble de nde. Je crois qu'il et excès, et entièportée de pouvoir lains que M. d'Hade assurée dans un qu'on empèche de lort au cœur.

core une fort jolie n'a encore agacée; endresse que nous rerois ma réponse, er d'une chambre à re voyager si loin? ientôt : il m'aidera jedois être ici. J'ai sultation pour l'af-'; c'est une de mes

e Bretagne. Il étoit ent épousé une sœur

raisons pour être aux Rochers, et j'ai cru qu'il feroit avec une grande affection une chose qui avançoit mon retour; voilà de mes confiances : j'y serai quelque jour attrappée. Le bien bon vous mande que Rousseau est à Paris, et que vous pouvez lui écrire pour vos affaires : quand nous y serons, nous ne penserons tous qu'à vous servir. Vous ne sauriez trop ménager d'Hacqueville : vous tenez une grande place dans le commerce que j'ai avec lui. Le bon cardinal m'a écrit, et me mande que la Saint-Martin est sonnée : je lui réponds que je le sais, et qu'il ne se charge point de cette inquiétude dans son désert, les inquiétudes sont mauvaises dans les déserts, et je lui rendrai bon compte du Mirepoix. Il ne me parolt pas que cette éminence nous ait encore oubliées. Je m'amuse à faire abattre de grands arbres. Le tracas que cela fait représente au naturel ces tapisseries où l'on peint les ouvrages de l'hiver : des arbres qu'on abat, des gens qui scient, d'autres qui font des bûches, d'autres qui chargent une charrette, et moi au milieu, voilà le tableau. Je m'en vais faire planter; car que faire aux Rochers, à moins que l'on ne plante?

Voilà un petit billet du comte de Saint-Maurice, qui vous apprendra des nouvelles de la Mazurine. On m'assure dans ce moment qu'elle est à six lieues de Paris: 6 la folle! 6 la folle! Le roi a donné encore à madame de Fontevrauld, outre les dix mille écus, un diamant de trois mille louis: j'en suis fort aise. Je ne saurois écrire aujourd'hui au coadjuteur; comment fera-t-il, ponctuel comme il est, pour souffrir le retardement de cette réponse? Ne le grondez point de m'avoir envoyé votre lettre, elle étoit admirable, il n'y a rien que j'aime tant. Et M. de La Garde, l'avez-vous? c'est un homme que j'estime et qui vaut beaucoup. J'ai en vérité besoin de savoir tout ce qui se passe où vous êtes. Adieu, ma chère enfant, je causerai davantage une autre fois.

454.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 24 novembre 1675.

Si on pouvoit avoir un peu de patience, on épargueroit bien du chagrin. Le temps en ôte autant jolie figure que j'aie jamais vue; j'allai dire que je l'avois vuà cinqousix ans, et que j'admirois, comme M. de Montbazon, qu'on put croître en si peu de temps: sur cela, il sort une voix terrible de ce joli visage, qui nous plante au nez d'un air ridicule, que mauraise herbe croît toujours. Voilà qui fut fait, je lui trouvai des cornes; s'il m'eût donné un coup de massue sur la tête, il ne m'auroit pas plus affligée: je jurai de ne plus me fier aux physiquomies:

Non, non, je le promets, Nou, je ne m'y flerai jamais.

Voici des nouvelles de notre province; j'en ai reçu un fagot de lettres : les Lavardin, les Boucherat et les d'Harouis me rendent compte de tout, M. de Harlay demanda trois millons; chose qui ne s'est jamais donnée que quand le roi vint à Nantes : pour moi, j'aurois cru que c'eût été pour rire. Ils promirent d'abord, comme des insensés, de les donner, et en même temps M. de Chaulnes proposa de faire une députation au roi, pour l'assurer de la fidelité de la province, et de l'obligation qu'elle lui a d'avoir bien voulu envoyer des troupes pour la remettre en paix, et que sa noblesse n'avoit eu aucune part aux désordres qui sont arrives. M. de Saint-Malo se botte aussitôt pour le clergé; Tonquedec vouloit aller pour la noblesse; mais M. de Rohan, président (des états), a voulu aller, et un autre pour le tiers. Ils passèrent tous trois avant-hier à Vitré; il est inoui qu'un président de la noblesse ait jamais fait une pareille course. Il n'y a qu'un exemple dans les chroniques d'un général portugais qui voulut porter lui-même la nouvelle d'une bataille qu'il avoit gagnée contre les Castillans, et laissa sa pauvre armee à la gueule du loup. On ne voit point l'effet de cette députation; pour moi, je crois que tout est réglé et joué, et qu'ils nous rapporteront quelque grace: je vous le manderai; mais jusqu'ici nous n'en voyons pas davantage.

M. de Montmoron a été ici deux ou trois jours pour des affaires; il a bien de l'esprit; il m'a dit de ses vers; il sait et goûte toutes les bonnes choses : nous relûmes la mort de Clorinde : ma fille, ne dites point, je la sais par cœur, relisez-la, et voyez comme tout ce combat et ce baptême sont

conduits: finissez à ahi vista! ahi conoscenza! ne yous embarrassez point dans les plaintes qui vous consoleroient; je vous réponds que vous en serez contente. Madame de Guitaud doit bien l'être de Joubert, d'être accouchée si heureusement : le pasvre homme eut bien de la peine : ce sont de es travaux-là qu'il lui faut. Je crois que la sageme et la droite raison n'étoient pas appelées au consel de ce voyage; l'événement l'a rendu heureux; mas ce sont des coups de miracle qui ne me rendraient pas plus traitable dans une pareille occasion -quant je songe comme je vous ai vue à Aix, ma chère enfant, n'espécez pas que je puisse avoir aucun repos. Madame de Béthune fait bien le contraire de sa sœur, si elle va accoucher en Pologne; c'est une agréable place que celle qu'elle va tenir1.

Celle que vous tenez vous paroit ennuyeuse par la disette de non, et votre cœur en est affadi; vous souhaitez un Montausier, et moi je souhaite que celui que vous questionnez présentement ne vous dise point non. Ce mariage me paruit une merveileuse chase; encore ce oui-là, et puis plus; nous attendrons en repos le semeur de négatives. Les regards du Bonzi en sont fort éloignes, ils paraisont donc à madame de Coulanges comme à nous. Les négatives se jettent sur les paiements d'accest, nous lui ressemblons en ce pays, où nous ne vuyeu que des gens qui disent non quand nous lem demandons notre pauvre bien. Adieu, ma trèsemable; je pense à vous, et la nuit et le jour nous me faites comprendre ce que sont de vrais dévous me faites comprendre ce que sont de vrais dévous de la nuit et le jour nous me faites comprendre ce que sont de vrais dévous de la coule de la c

Il y a un chevalier de Sévigné à Toulon; que votre parent et mon filleul, le chevalier de Boudit qu'il est fort brave : s'il va saluer M. de Grana ie le prie de lui faire quelque honnèteté partirière. à cause du nom. Il voudroit bien avec vaisseau : vous qui gouvernez M. de Seignelay, vou pourriez hien aisément obtenir pour lui ce se souhaite.

l Foyez le XII chant de la Jérusalem deluren

Sainte-Marguerite, dont M. de Guitaud etnis proneur. Il parolt que Joubert étoit l'accoucheur de dame de Grignan; il avoit été appelé auprée de B dame de Guitaud.

Louise-Marie de La Grange-d'Arquien, mirer de Béthune. Elle étoit sœur de la reine de l'imet son mari étoit ambassadeur du roi de Fezon ai près du roi de Pologne.

455.

A la même.

hers, mercredi 20 novembre 1675.

it reçu de vos lettres, ma fille, c'est istesse. Du But me mande que cela rais temps, et que le courrier de Proè plus assez tôt pour que votre paquet éelui de Bretagne. Je ne crois point magine que votre rhume est augmentvez la fièvre, et que vous n'avez pas s'écrire par un autre : voilà, ma chère quelle couleur sont les pensées que spère qu'elles s'éclairciront vendredi, serois pas tombée des nues comme de sais que dire, tant je suis décon-

dons le retour de M. de Rohan et de Jalo. Quoiqu'ils ne soient allés simpleder dire au roi notre bonne volonté, ince sera tout, je suis persuadée qu'ils quelque grâce. On leur a déjà prépat, deux mille pistoles à chacun; nos tralités sont parvenues au comble de ites-maisons du monde. Je crois qu'il que cela soit à cet excès, et entièide, que d'être à portée de pouvoir e tout ceci, je ne plains que M. d'Hala perte est comme assurée dans un i demande l'argent qu'on empêche de nintérêt me tient fort au cœur.

le Vins m'écrit encore une fort jolie lui écrire; elle m'a encore agacée; toujours sur cette tendresse que nous rise: je vous moutrerois ma réponse, hélas! qu'à passer d'une chambre à le moyen de la faire voyager si loin? mon fils viendra bientôt: it m'aidera e reste du temps que je dois être ici. J'ai equeville d'une consultation pour l'afavec ce président e c'est une de mes

raisons pour être aux Rochers, et j'ai cru qu'il feroit avec une grande affection une chose qui avançoit mon retour; voilà de mes confiances : j'y serai quelque jour attrappée. Le bien bon vous mande que Rousseau est à Paris, et que vous pouvez lui écrire pour vos affaires : quand nous y serons , nous ne penserons tous qu'à vous servir. Vous ne sauriez trop ménager d'Hacqueville : voustenez une grande place dans le commerce que j'ai avec lui. Le bon cardinal m'a écrit, et me mande que la Saint-Martin est sonnée : je lui réponds que je le sais, et qu'il ne se charge point de cette inquiétude dans son désert, les inquiétudes sont mauvaises dans les déserts, et je lui rendrai bon compte du Mirepoix. Il ne me paroit pas que cette émineuce nous ait encore oubliées. Je m'amuse à faire abattre de grands arbres. Le tracas que cela fait représente au naturel ces tapisseries où l'on peint les ouvrages de l'hiver : des arbres qu'on abat , des gens qui scient , d'autres qui font des bûches, d'autres qui chargent une charrette, et moi au milieu, voilà le tableau. Je m'en vais faire planter; car que faire aux Rochers, à moins que l'on ne plante?

Voilà un petit billet du comte de Saint-Maurice, qui vous apprendra des nouvelles de la Mazarine. On m'assure dans ce moment qu'elle est à six lieues de Paris: 6 la folle! 6 la folle! Le roi a donné encore à madame de Fontevrauld, outre les dix mille écus, un diamant de trois mille louis: j'en suis fort aise. Je ne saurois écrire aujourd'hui au coadjuteur; comment fera-t-il, ponctuel comme il est, pour souffrir le retardement de cette réponse? Ne le grondez point de m'avoir envoyé votre lettre, elle étoit admirable, il n'y a rien que j'aime tant. Et M. de La Garde, l'avez-vons? c'est un homme que j'estime et qui vaut beaucoup. J'ai en vérité besoin de savoir tout ce qui se passe ou vous êtes. Adieu, ma chère enfant, je causerai davantage une autre fois.

454.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 24 novembre 1075.

Si on pouvoit avoir un peu de patience, on épargneroit bien du chagrin. Le temps en ôte autant

général des états de Bretagne. Il étoit une de Sévigné, ayant épousé une sœur danges.

qu'il en donne; vous savez que nous le trouvons un vrai brouillon, mettant, remettant, rangeant, dérangeant, imprimant, effaçant, approchant, éloignant, et rendant toutes choses bonnes ou mauvaises, et quasi toujours méconnoissables. Il n'y a que notre amitiéque le temps respecte et respectera toujours. Mais où suis-je, ma fille? voici un étrange égarement; carje veux dire simplement que la poste me retient vos lettres un ordinaire, parce qu'elle arrive trop tard à Paris, et qu'elle me les rend au double le courrier d'après : c'est donc pour cela que je me suis extravaguée, comme vous voyez. Qu'importe? en vérité, il faut un peu, entre bons amis, laisser trotter les plumes comme elles veulent: la mienne a toujours la bride sur le cou.

On eût été bien étonné chez M. de Pomponne que cet hôtel-de-ville (d'.fix), qui vous paroît une carerne de larrons, vous eût servie à votre gré. Je crois qu'il vaut mieux, pour entretenir la paix, que cela soit ainsi. La question est de savoir si vous ne vous divertissez point mieux d'une guerre où vous avez toujours tout l'avantage. Je sais du moins comme vous êtes pour la paix générale, je n'écrirai rien à Paris de cette humeur guerrière ; car M. de Pomponne, qui est amico di pace e di riposo, vons gronderoit. D'Hacqueville me mande qu'on ne peut pas être mieux que nous sommes dans cette maison : si vous en êtes con.ente, écrivez à M. de Pomponne et à madame de Vins; quand on a eu dessein de faire plaisir à quelqu'un, on es. aise de savoir qu'on y a réussi.

Le petit Marsan a fait, en son espèce, la même faute que Lauzun, c'est-à-dire de différer et de donner de l'air à une trop bonne affaire. Cette maréchale d'Anmont lui donnoit cinq cent mille écus; mais M. Le Tellier ne le veut pas, et le roi l'a défendu. On me mande pourtant que la maréchale a parlé à Sa Majesté, et qu'elle n'a point paru folle, et que M. de Marsan a dit au roi : « Sire, comme » j'ai vu que mes services ne méritoient aucune ré» compense auprès de vous, j'avois tâché de me » mettre en état de vous les rendre à l'avenir sans » vous importuner de ma misérable fortune. »

La reine perdit l'autre jour la messe et vingt mille écus avant midi. Le roi lui dit : Madame, supputons un peu combien c'est par an. Et M. de Montausier lui dit le lendemain : Hé bien, Madame, perdrez-vous encore aujourd'hul la messe pour le hoca? Elle se mit en colère. Ce sont des gens qui reviennent de Versailles, et qui recueillent toutes ces ravauderies pour me les mander. Je ne sais rien du tout du présent allégorique de Quent à M. de Marsillac. J'ai trouvé votre parodie trèsplaisante et très-juste ; je la chante admirablement, mais personne ne m'écoute: il y a quelque chose de fou à chanter toute seule dans un bois. Je suis persuadée du vœu de l'évêque dans la bataille; e fece voto, e fu liberato: mais voici la suite: passato il pericolo, schernito il santo. Je crois qu'il est fet occupé de la teinture de son chapeau; Dieu merci, il n'aura pas le nôtre; il est bien cloué sur une meilleure tête que la sienne. Je ne sais pas trop bien ce que nous en pouvons faire, mais je suis ravie qu'il nous soit demeuré. M. de Cossé hait le page, et moi je l'aime.

Vous me parlez bien plaisamment de nos mistres ; nous ne sommes plus si roués ; un en huit je seulement pour entretenir la justice. Il est vraigne la penderie me parolt maintenant un rafraich ment : j'ai une tout autre idée de la justice depais que je suis en ce pays : vos galériens me paroi une société d'honnêtes gens, qui se sont retirés de monde pour mener une vie douce. Nous vous en avons bien envoyé par centaines, ceux qui sont demeurés sont plus malheureux que ceux-là. Je vos parlois des états, dans la crainte qu'on ne les supprimat pour nous punir : mais nous les avons cacore, et vous voyez même que nous donnons trois millions, comme si nous ne donnions rien da tost; nous nous mettons au-dessus de la petite circustance de ne les pouvoir payer : nous la traitons de bagatelle. Vous me demandez si tout de bon non sommes ruinés; oui et non : si nous voulions # point partir d'ici, nous y vivons pour rien, parte que rien ne se vend ; mais il est vrai que pour de l'argent, il n'y en a plus dans cette province.

455.

A la même.

Aux Rochers, mercredi 27 novembre 1674.

Il faut s'y accoutumer, ma fille, je reçois we deux paquets à-la-fois: la raison a dérangé un in

nos jours de poste, et c'est le plus grand mal qu'elle me puisse faire; je me moque du froid, de la neige, de la gelée et de ses autres désagréments. M. de Coulanges est à Paris; j'en ai requ une grande lettre très-gaillarde : il veut aussi vous écrire ; ses plumes me paroissent bien taillées, il ne demande qu'à les evercer. Nous nous disons les uns aux autres, où est mon fils? il y a long-tempe qu'il est parti de l'armée ; il n'est point à Paris , où pourroitil être? Pour moi, je n'en suis point en peine, et je suis assurée qu'il chante vêpres auprès de sa jolie abbease; vous savez que c'est toujours son chemin de passer chez elle. Je vous envoie ce troisème petit tome des Essais de morale, dont je vous ai parlé : lisez-le, ma fille, sans prejudice de Josephe, que je sonhaite que vous acheviez, et mandez-moi si vous ne trouvez pas ce petit livre digne du premier que vous avez approuvé. Mademoielle de Méri est revenue de La Trousse; je m'en rejouis pour vous : elle est fort embarrassée pour une maison : ceci est un peu vous parler des vaisceaux et des galères; mais vous savez que je cause.

N'ayez pas peur que je mande à Paris ce que virus m'avez écrit touchant vos affaires de Provence : comme je me suis assurée que la moindre bassanterie fâcheroit M. de Pomponne, je me garderuis bien d'en écrire un seul mot, ni même à d'Hacqueville qui a les mêmes sentiments. C'est samedi, jour de Saint-André, que l'on fera votre constal : je me souviens de cette fête, et j'admire que vous ayez réussi à y faire ce que vous voulez, pele-méle avec ceux qui m'en paroissent les patrons : c'est que vous êtes fort aimés : nous sommes etennés de voir qu'en quelque lieu du monde on puisse aimer un gouvernement. Nos députés, qui ment courus si extravagamment porter la nouvelle du don, ont eu la satisfaction que notre préent a été reçu sans chagrin; et , contre l'espérance de toute la province, ils reviennent, sans rapporter aucune grace. Je suis accablée des lettres des etats. Chacun se presse de m'instruire : ce comwerce de traverse me fatigue un peu. On tâche d'y reformer les libéralités et les pensions, et l'on reprend de vieux réglements qui couperoient tout par la moitié : mais je parie qu'il n'en sera rien, et e comme cela tombe sur nos amis les gouverrs , lientenants généraux , commissaires du roi, miers présidents et autres, on n'aura ni la hardiesse, ni la générosité de ne rien retrancher.

Madame de Quintin est à Dinan : son style est enfle comme sa personne; œux qui sont destinés à faire des harangues puisent là tontes leurs grandes périodes : c'est une chose bien dangereuse qu'une provinciale de qualité, et qui a pris, à ce qu'elle croit, l'air de la cour. Il y a ici une petite madame de N....., qui n'y entend pas tant de finesse; elle est belle et jeune; elle est de la maison de M...., et n'a point été changée en nourrice. Voilà ce qui s'appelle bien précisement des nouvelles de Bretagne.

Nous travaillons à finir une sotte affaire avec un président, pour recevoir le reste du paiement d'une terre: c'est ce qui nous arrête présentement.

Le mariage du joli prince (de Marsan) n'est pas tout-à-fait rompu; mais on dit que tous les trésors dont on a parlé seront réduits à cent mille ceus : ah! pour cent mille écus, je ne voudrois pas coucher avec cette sorcière '. Je suis persuadee, ma fille, que vous passerez le mois de décembre à Grignan; vous coupez toujours tout ce que vous pouvez sur le séjour d'Aix : vous vous moquez de la Durance; pour moi, je ne reviens point de l'étonnement de sa furie et de sa violence; je n'onblierai jamais les chartreux de Bompas\*, bon repas : car vous souvient-il quelle bonne chère nous y filmes! ah, mon enfant! j'etois avec vous; ce souvenir m'est tendre; je vous épargne toutes mes pensées et tous mes sentiments sur ce sujet : vous avez une humeur et un conrage qui ne s'accommodent point de tout ce qui me nourrit. Je m'amuse les soirs à lire l'histoire de la prison et de la liberté de M. le prince : on y parle sans cesse de notre cardinal. Il me semble que je n'ai que dixbuit ans : je me souviens de tout ; cela me divertit fort. Je suis plus charmée de la grosseur des caractères que de la bonté du style; c'est la seule chose que je consulte pour mes livres du soir. Adieu, ma très-chère enfant; vous êtes ma véritable tendresse, et tont ce qui me plait le plus au monde : il ne me faut qu'un doigt pour compter ce qui est sur ce ton-là.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ce mariage n'eut pas lieu ; le prince de Marsan épousa, en mars 1683, Marie d'Albret, princesse de Mortagne, ülle unique du maréchal d'Albret.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Maison de Chartreux située dans le Comtat, au bord de la Durance, et précisément au passage de cette rivière pour entrer en Provence.

436.

#### A la même.

Aux Rochers, dimanche 1e décembre 1675.

Voilà qui est réglé, ma très-chère, je reçois deux de vos lettres à-la-fois; et il y a un ordinaire où je n'en ai point de vous : il faut savoir aussi la mine que je lui fais, et comme je le traite en comparaison de l'autre. Je suis comme vous, ma fille, je donnerois de l'argent pour avoir la parfaite tranquillité du coadjuteur sur les réponses, et pouvoir les garder dans ma poche deux mois, trois mois, sans m'inquiéter : mais nous sommes si sottes, que nous avons ces réponses sur le cœur; il y en a beaucoup que je fais pour les avoir faites; ensin c'est un don de Dieu que cette noble indifférence. Madame de Langeron disoit sur les visites, et je l'applique à tout : Ce que je fais me fatigue, et ce que je ne fais pas m'inquiète. Je trouve cela très-bien dit, et je le sens. Je fais donc à peu-près ce que je dois, et jamais que des réponses : j'en suis encore là. Je vous donne avec plaisir le dessus de tous les paniers; c'est-à-dire, la fleur de mon esprit, de ma tête, de mes yeux, de ma plume, de mon écritoire, et puis le reste va comme il peut. Je me divertis autant à causer avec vous, que je laboure avec les autres. Je suis assommée surtout des grandes nouvelles de l'Europe.

Je voudrois que le coadjuteur eût montré cette lettre que j'ai de vous à madame de Fontevrault; vous n'en savez pas le prix : vous écrivez comme un ange; je lis vos lettres avec admiration; cela marche, vous arrivez. Vous souvient-il, ma fille, de ce menuet que vous dansiez si bien, où vous arriviez si heureusement, et de ces autres créatures qui n'arrivoient que le lendemain? Nous appelions ce que faisoit feu MADAME, et ce que vous faisiez, gagner pays. Vos lettres sont tout de même.

Pour votre pauvre petit Frater, je ne sais où il s'est fourré; il y a trois semaines qu'il ne m'a écrit : il ne m'avoit point parlé de cette promenade sur la Meuse. Tout le monde le croit ici : il est vrai que sa fortune est triste. Je ne vois point comme toute

cette charge se pourra emmancher, à moins que Lauzun ne prenne le guidon en paiement, et quelque supplément que nous tâcherons de trouver: car d'acheter l'enseigne à pur et à plein, et que k guidon nous demeure sur les bras ce n'est pas une chose possible. Vous raisonnez fort juste sur tost cela, nous sommes dans vos sentiments, et nos nous consolons de monter sous les pieds de den hommes , pourvu que le guidon nous serve de premier échelon. J'achèverai ici l'année très-paisiblement; il ya

des temps où les lieux sont assez différents; on r'et

point trop fâchée d'être tristement plantée it.

Madame de La Fayette vous rend vos honnéisis; sa santé n'est pas bonne; mais celle de M. delimoges est encore pire : il a remis au roi tous su bénéfices; je crois que son fils, c'est-à-dire l'abé de La Fayette, en aura une abbaye. Voilà la pavre Gascogne bien mal menée, aussi bien que nous. On nous envoie encore six mille h pour passe: l'hiver : si les provinces ne fainisi rien de mal à propos, on seroit assez emb de toutes ces troupes. Je ne crois point que la pai soit si proche : vous souvient-il de tous les ra nements qu'on faisoit sur la guerre, et co devoit y avoir bien des gens de tués? c'est une par phétie qu'on peut toujours faire sûrement, a bien que celle que vos lettres ne m'ennuierent tainement point, quelque longues qu'elles s ah! vous pouvez l'espérer sans chimère; c'ess délicieuse lecture. Rippert vous porte un trais petit tome des Essais de morale, qui me digne de vous: je n'ai jamais vu une force de énergie comme il y en a dans le style de cos p là : nous savons tous les mots dont ils se s mais jamais, ce me semble, nous ne les m si bien placés ni si bien enchânés. Le matic, j Mois 1 l'Histoire de France, l'après-dinée, un pi dans les bois, comme ces Essais, la Vie de s Try VIIII Thomas de Cantorbéry, que je trouve ad less uil les Iconoclastes; et le soir, tout ce qu'il ya ous da grosse impression : je n'ai point d'autre rig lisez-vous pas toujours Josephe? preses o None : ma fille , et finimez miraculeusem Ndo . €t de

E Ui

Na-

me

France

MET 11

DIJE.

Le marquis de La Trousse et le : Fare : l'un étoit capitaine lieutenant, etf. lieutenant des gendarmes dauphin.

Si vous prenez les Croisades, vous y verrez deux de vos grands pères, et pas un de la grande maison de V....; mais je suis sûre qu'à certains endroits vous jetterez le livre par la place, et maudirez le jésuite, et cependant l'histoire est admirable.

La honne Troche fait très-bien son devoir; je n'ai guère d'obligation de ce que l'on fait pour vous. La princesse et moi, nous ravaudions l'autre jour dans des paperasses de feu madame de La Tremouille; il y a mille vers : nous trouvâmes une mûnité de portraits, entre autres celui que madame de La Fayette fit de moi sous le nom d'un inconnu; il vaut mieux que moi : mais ceux qui m'eussent aimée, il y a seize ans, l'auroient pu trouver ressemblant. Que puis-je répondre, ma très-chère, aux trop aimables tendresses que vous me dites, sinon que je suis tont entière à vous, et que votre amitié est la chose du monde qui me touche le plus!

457.

A la même.

Aux Rochers, mercredi à décembre 1675.

Voici le jour que j'écris sur la pointe d'une aiguille; car je ne reçois plus vos lettres que deux à-la-fois le vendredi. Comme je venois de me promener avant-hier, je trouvai au bout du mail le Frater, qui se mit à deux genoux aussitôt qu'il m'aperçut, se sentant si coupable d'avoir été trois semaines sous terre, à chanter matines, qu'il ne croyoit pas me pouvoir aborder d'une autre feçon; j'avois bien résolu de le gronder, et je ne sus jamais on trouver de la colère; je sus sort aise de le voir; vous savez comme il est divertissant ; il m'embrassa mille fois; il me donna les plus méchantes raisons du monde, que je pris pour bonnes : nous causons fort, nous lisons, nous nous promenons, el nous achèverons ainsi l'aunée, c'est-à-dire le reste. Nous avons résolu d'offrir notre chien de gudon, et de souffrir encore quelque supplément,

'Le père Mainbourg, auteur de l'Histoire des Grosades. selon que le roi l'ordonnera: si le chevalier de Lauzun veut vendre sa charge entière, nous le laisserons trouver des marchands de son côté, comme nous en chercherons du nôtre, et nous verrons alors à nous accommoder.

Nous sommes toujours dans la tristesse des troupes qui nous arrivent de tous côtés avec M. de Pommereuil : ce coup est rude pour les grands officiers; ils sont mortifiés à leur tour, c'est-à-dire, le gouverneur, qui ne s'attendoit pas à une mauvaise réponse sur le présent de trois millions. M. de Saint-Maio est revenu; il a été mal reçu aux états : on l'accuse fort d'avoir fait une méchante manœuvre à Saint-Germain; il devoit au moins demeurer à la cour, après avoir mandé ce malheur en Bretagne, pour tâcher de ménager quelque accommodement. Pour M. de Rohan, il est enrage, et n'est point encore revenu; peut-être qu'il ne reviendra pas. M. de Coulanges me mande qu'il a vu le chevalier de Grignan, qui s'accommode mal de mon absence : je suis plus touchée que je ne l'ai encore été, de n'être pas à Paris, pour le voir et causer avec lui. Mais savez-vous bien, ma chère, que son régiment est dans le nombre des troupes qu'on nous envoie? ce seroit une plaisante chose s'il venoit ici ; je le recevrois avec une grande joie.

J'ai fort envie d'apprendre ce qui sera arrivé de votre procureur du pays ; je crains que M. de Pomponne, qui s'étoit mélé de cette affaire, croyant vous obliger, ne soit un peu fâché de voir le tour qu'elle a pris ; cela se présente en gros comme une chose que vous ne voulez plus, après l'avoir souhaitée : les circonstances qui vous ont obligés à prendre un autre parti ne santeront pas aux yeux, du moins je le crains, et je souhaite me tromper. Il me semble que vous devez être bien instruite des nouvelles, à cette heure que le chevalier est à Paris. M. de Coulanges vient de recevoir un violent dégoût : M. Le Tellier a ouvert sa bourse à Bagnols, pour lui faire acheter un charge de maître des requêtes, et en même temps lui donne une commission qu'il avoit refusée à M. de Coulanges, et qui vaut, sans houger de Paris, plus de deux mille livres de rente : voilà une mortification sensible, et sur quoi, si madame de Coulanges 'ne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Madame de Coulanges étoit nièce de madame Le Tellier.

418 LETTRE;

fait rien changer par une conversation qu'elle doit avoir eue avec ce ministre, Coulanges est trèsrésolue de vendre sa charge : il m'en écrit outré de douleur. Vous savez très-bien les espérances de la paix : les gazettes ne vous manquent pas, non plus que les lamentations de cette province. M. le cardinal me mande qu'il a vu le comte de Sault, Renti et Biran : il a si peur d'être l'hermite de la foire, qu'il est allé passer l'avent à Saint-Mihel. Parlez-moi de vous, ma chère enfant, comment vous portez - vous? votre teint n'est - il point en poudre? étes-vous belle, quand vous voulez? enfin je pense mille fois à vous , et vous ne sauriez trop parler de ce qui vous regarde. Je laisse la plume à cet honnète garçon, et je vous embrasse de tout mon cœur.

# M. DE SÉVIGNÉ.

Oue vent-on dire de cet honnête garçon? on ne me trouve pas bon à jeter aux chiens; parce que je suis quinze jours à faire cent cinquante lieues de pays; et quand je me serois un peu arrêté en chemin, seroit-ce un grand malheur? Cependant, on gronde contre moi, on jure, parce qu'on ne me voit point, et qu'on ne jouit point des charmes de ma présence; voilà ce que c'est que d'être trop charinant : ah , mon père! pourquoi me faisiezvous si beata? J'ai recu votre lettre, et l'amitié tendre et solide que vous m'avez toujours témoignée me fait croire, sans beaucoup de peine, que vous vous intéressez autant que vous dites à l'état de mes affaires : ma mère vous dit précisément de quoi il est question. Vous croyez bien que je n'achêterai pas la charge de M. de Lauzun, et que je ne me ruinerai pas de fond en comble, pour en avoir deux très-subalternes. Voilà où j'en suis, peter n'aveir pas voulu opiniâtrément suivre votre conseil; mais, en vérité, c'est une faute qui devoit être expiée par sept ans de purgatoire, dont il y en a eu six ans de passés sous M. de La Trousse, et qui ne méritoit pas un enfer perpétuel comme celui que j'envisage, si Dieu n'y met la main: enfin, pour cette fois, je sulvrai l'avis des bonnes têtes qui nous gouvernent. J'ai entendu parler de tous vos triomphes de Provence; je ne saurois vous dire tout l'intérêt que j'y prends. Je vous embrasse très-tendrement, ma chère petite sœur : voyez comme vous en avez toujours usé avée moi, cotitre vos propres intérêts; souvenez-vous combien on vous a dit que vous étiez aimable et estimable, et vous pourrez comprendre à-peu-prês comme je suis pour vous.

### Madame DE SÉVIONÉ continue.

Ma chère fille, Bourdelot m'a envoyé des ves qu'il a faits à la louange de M. le prince et de M. le duc; il vous les envoie aussi. Il m'écrit qu'il n'est point du tout poète; je suis bien tenté de lui répondre: Et pourquoi donc faites-vous des vers? qui vois y oblige? il m'appelle la mère des Amours, mais la beau dire, je trouve ses vers méchants : je me sais si c'est que les louanges me font mai au cœu, comme elles auront fait à M. le prince. Madame de Villars vous embrasse et vous aime : que ditevous de ce chemin? Je me fie à vous pour dire me amitié pour moi au triste voyageur. J'embrasse la pauvre petite Daque. Le bon abbé vous est acquis; et moi, ma chère petite, ne vous suis-je pa acquise?

458.

# A la même.

Aux Rochers, dimanche 8 décembre 167.

J'attendois deux de vos paquets par le delit ordinaire, et je n'en ai point reçu du tout. Casi les postes tarderoient, comme je le crois biet pe sentement, j'en devrois toujours avoir reçu at; je ne compte jamais que vous m'ayez oublice. 🕮 confiance est juste, et je suis assurée qu'elle wi plait; mais comme les pensées noires volige assez dans ces bois, j'ai d'abord vouln être en p de vous; mais le bon abbé et mon fils m'a que vous m'auriez fait écrire. Je ne veut f demeurer sur cette crainte; elle est trop i portable ; je veux me prendre à la poste de l quoique je ne comprenne rien à l'excès de a réglement, et espérer demain de vos nouvelles, les souhaite avec l'impatience que vous p vous imaginer:

D'Hacqueville est enrhumé avec la série;

L

suis en peine ; car je n'alme la sièvre à rien : on dit qu'elle consume, mais c'est la vie. Quoiqu'on dise les d'Harqueville, il n'y en a, en vérité, qu'un au monde comme le nôtre. N'a-t-il point déjà commence de vous parler d'un voyage invertain que le roi doit faire en Champagne, ou en Picardie? Depuis que ses gens, pour notre malheur, ont commence à répandre une nouvelle de cet agrément, c'est pour trois mois; il faut voir aussi ce que je fais de cette feuille volante qui s'appelle les Nouvelles. Pour la lettre de d'Hacqueville, elle est tellement pleine de mon lils, de ma fille, et de notre pauvre Bretagne, qu'il faudroit être dénaturée pour ne se pas crever les yeux à la déchiffrer'. M. de Lavardin est num résident aux états ; il m'instruit de tout; et comme nous mélons quelquefois de l'italien dans nos lettres, je lui avois mandé, pour lui expliquer mon repos et ma paresse ici :

..... D'ogni oltragio, e scorno la mus fameglia, et la mus greggia illese Sempre qui fur, nè strepito di Marte, Ancor turbo questa remota parte 1,

A peine ma lettre a-t elle été partie, qu'il est arrivé à Vitre huit cents cavaliers, dont la princesse est bien mal contente. Il est vrai qu'ils ne font que passer; mais ils vivent, ma foi, comme dans un pays de conquête, nonobstant notre bon mariage avec Charles VIII et Louis XII. Les députés sont revenus de Paris. M. de Saint-Mâlo, qui est Go madeuc, votre parent, et sur le tout une linotte mitree, comme disoit madame de Choisy, a paru aux étals, transporté et plein des bontés du roi, et surtout des honnétetes particulières qu'il a eues pour lui, sans faire nulle attention à la ruine de la province, qu'il a apportée agréablement avec lui : ce style est d'un bon goût à des geus pleins, de leur côté, du manyais état de leurs aflaires. Il dit que sa majesté est contente de la Bretagne et de son present, qu'elle a oublié le passé, et que c'est par contiance qu'on envoie ici huit mille hommes, comme on envoie un équipage chez soi quand on n'en a que faire. Pour M. de Rohan, il a des manières tontes différentes, et qui ont plus

L'écriture de M. d'Hacqueville étoit de la plus grande difficulté.

de l'air d'un bon compatriote. Voilà nos chiennes de nouvelles ; j'ai envie de savoir des vôtres, et ce qui sera arrivé de votre procureur du pays. Vous ne devez pas douter que les Janson n'aient cerit de grandes plaintes à M. de Pomponne; je crois que vous n'aurez pas oublié d'ecrire aussi à madame de Vins qui s'etoit mélée d'écrire pour Saint-Andiol, C'est d'Hacqueville qui doit vous servir et vous instruire de ce côte-là. Je vous suis inutile à tout, in questa remota parte : c'est un de mes plus grands chagrins : si jamais je me puis revoir à portée de vous être bonne à quelque chose, vous verrez comme je recompenserai le temps perdu. Adieu, ma très-chère et très-aimée, je vous souhaite une parfaite santé; c'est le vrai moyen de conserver la mienne que vous aimez tant : elle est trèsbonne. Je vous embrasse très-tendrement, et vous dirois combien mon fils est aimable et divertissant: mais le voilà, il ne faut pas le gâter.

### M. DE SÉVIGNÉ \*.

Je n'anrois rien à vons dire aujourd'hui, ma petite serur, après ce que je vous mandai il y a trois jours, si nous n'avions passé l'après-dinée avec mademoiselle du Plessis, qui est toujours charmante et divine; l'illustre fille dont j'ai à vous entretenir a quelque chose de si étrangement beau et de si furieusement agréable, qu'elle peut aller de pair avec l'aimable Tisiphone. Une lèpre qui lui couvre la bouche est jointe à cette prunelle qui fair souhaiter un parasol au milien des brouiliards, et tout son désespoir est que cela l'empêche de baiser ma mère à tous les quarts d'heure ; elle a eu une manière de peste sur le bras qui l'a retenue longtemps chez elle ; je me suis laisse dire que les Ro. chers n'en valoient pas moins. Présentement nons sommes dans l'espérance qu'elle aura la flèvre quarte ; elle nous en a fait ses plaintes , et les recommençoit à tout moment pour attirer notre compassion; elle a voule nous montrer la force de son esprit, disant qu'elle étoit toute résolue à passer son hiver avec deux jours de santé et un de maiadie. Pour nous, nous nous sommes jugés en même temps attaqués de la fièvre double-tierce, et nous sommes assez fâchés de prévoir que nous aurons, par son moyen, deux jours de maladie contre un de santé : du reste , les Rochers sont assez agrét-

<sup>1</sup> Gerusalemme liberate, canto VII, st. 8.

ASO LETTRES

bles. Ma mère continue à signaler ses bontes pour cette maison, en y fuisant des merveilles. Le bien bon a aligné des plants tonte cette après-dinée : la chapelle est faite, on y dira la messe dans huit jours. Dien nous conserve, ma petite sœur, une si bonne mère et un si bon oncle. Je ne vous dis rien de ma charge, tout ira bien à force de mal aller. Je vous embrasse mille fois, et M. de Grignan, que j'aime et honore parfaitement. Ma mère vient de s'ecrier : Ali mon Dieu! je n'ai rien dit à ce matou; je ne sais de qui elle parle, mais elle m'a dit après : Mon fils, faites mes compliments à M. de Grignan.

459.

A la meme.

Aux Rochers, mercredi 11 décembre 1675.

Il n'y a qu'à avoir un peu de patience, ma trèschère, on trouve ce que l'on desire. J'ai reçu deux de vos paquets que je devois avoir déjà reçus : mais enfin, les voilà; et vous ne vous trompez pas, si vous croyez qu'ils font présentement ma plus sensible joie. Je vous remercie de comprendre un peu, malgré votre philosophie, toutes les pensées que je puis avoir sur les distances infinies qui nous séparent : vous les sentez donc , et vous êtes frappee comme moi de cette disposition de la Providence; mais vous l'envisagez avec plus de courage que moi; car cette dureté m'est toujours nouvelle. Je me sonviens sans cesse du passé, dont le présent et l'avenir ne me consolent point : voilà un champ bien ample pour exercer un cœur aussi tendre et aussi peu fortifié que le mien. J'ai fait mille fois réflexion à ces bonnes dames qui ont su faire leur devoir de leur goût. La Troche a si bien repétri et refagoté sa fortune, qu'elle s'est établie dans cette bonne ville de Paris, y faisant le siège de son empire, et le lieu de toutes ses affaires : elle a établi son fils à la cour, contre vent et marée, et se fait un attachement d'être auprès de lui. Pour la Marbeuf, elle avoit un peu commencé du temps de son mari, et elle ne se contraint plus présentement : elle va louer une maison pour cent ans , et baise très-humblement les mains à la panvre Bretagne. Et vous,

ma chère fille, qui étes née et élevée dans ce pays, vous que j'ai toujours aimée et sonhaitée d'avoir près de moi, voyez quel orage vous jette au bout du monde. Quand on veut achever sa lettre, il faut passer vite sur cet endroit, et repren le des forces, dans l'espérance de quelque changement. Nous avons des visions, d'Hacqueville et moi, qui sont très-bonnes; ce n'est pas ici le temps de vous les écrire.

Venons aux malheurs de cette province : tout v est plein de gens de guerre; il y en aura à Vitre, malgré la princesse : Moxsusun l'appelle sa bonne, sa chère tante; je ne trouve pas qu'elle en soit mienx traitée. Il en passe beaucoup par la Guerche, qui est au marquis de Villeroi, et il s'en écarte qui vont chez les paysans, les volent et les depouillent. C'est une étrange douleur en Bretagne que d'éprouver cette sorte d'affliction, à quoi ils ne sont pas accoutumés. Notre gouverneur a une amnistre générale : il la donne d'une main , et de l'autre, huit mille hommes qu'il commande . comme vous : ils ont leurs ordres. M. de Pommercuil' vient. nous l'attendons tous les jours; il a l'inspection de cette petite armée, et pourra bientôt se vanter d'y joindre un assez beau gouvernement : c'est le plus honnête homme et le plus bel esprit de la robe; il est fort de mes amis; mais je doute qu'il soit aussi bon à l'user que votre intendant, que vous avez » bien apprivoisé; je crains qu'on ne le change. Je ne puis vous mander aujourd'hui des nouvelles de Languedoc, comme vous en souhaitez; contenter-vous de celles de Guyenne: je trouve qu'ils sont hien protégés, et qu'on s'adoucit fort pour eux; nous ne sommes pas si heureux; nos protections, si nous envions, nous feroient plus de mal que de hien , par la haine de deux hommes. Je crois que nous ne laisserons pas de trouver, oudu moins de promettre tonjours les trois millions, sans que notre ami (M. d'Harouis) soit aligmé, car il s'est coule une affection pour lui dans les états, qui fait qu'on ne songe qu'à l'empêcher de perir. Il me semble qu'en voilà assez sur ce chapitre.

Je suis aise que vous ne soyez point retourners Grignan; c'est de la fatigue et de la depense

Auguste Robert de Pommerenil, qui fut ra 1672 prévôt des marchonds, et en 1689 intembat à Bretagne. Il mourut en 1702, à 75 ans.

cette sagesse et cette règle dont le bien bon vous rend mille graces, ont empêché ce mouvement. Mandez-moi si les petits enfants ne viennent pas vous trouver. Nous avons ici un temps admirable: nous faisons des allées nouvelles d'une grande beauté. Mon fils nous amuse; et nous est très-bon : il prend l'esprit des lieux où il est, et ne transporte de la guerre et de la cour, dans cette solitude, que ce qu'il en faut pour la conversation. Quand il ne pleut point, nous sommes bien moins à plaindre qu'an ne pense de loin ; le temps que nous avons destine ici passera comme un antre. Ma lettre n'a pas été jusqu'à M. de Louvois; tont se passe entre Lanzun et nous : s'il veut vendre sa charge entière, contre toute sorte de raison, qu'il cherche un marchand de son côté, comme nous du nôtre : voilà

J'ai écrit an chevalier, pour m'affliger avec lui de ce qu'il ne m'a pas trouvée à Paris : nous ferions de belles lamentations sur notre société de l'année passee, et nous repleurerions M. de Turenne. Je ne sais quelle idee vous avez de la princesse; elle n'est rienmoins qu'Artémise : elle a le cœur comme de cire, et s'en vante, disant assez plaisamment qu'elle a le cœur ridicule ; cela tombe sur le général, mais le monde en a fait des applications partienlières; j'espere que je mettrai des bornes à cette ridiculité par tous les discours que je fais, comme une innocente, de l'horreur qu'il faut avoir pour les fermnes qui ponssent cette tendresse un peu trop hin, et du mepris que cela leur attire : je dis des merveilles, et l'on m'ecoute, et l'on m'approuve tout autant que l'on peut. Je me crois obligée, en conscience, à lui parler sur ce ton-là, et je veux avoir l'honneur de la redresser.

Ce que vous dites sur Fidele' est fort plaisant et fort joll; c'est la vraie conduite d'une coquette, que celle que j'ai eue : il est vrai que j'en ai la bonte, et que je m'en justific, comme vous avez vrai est certain que j'aspirois au chef-d'œuvre de n'avoir aimé qu'un chien, malgre les macimes de M. de La Rochefoucauld', et je suis embarrassée

'C'est le petit chien dont il est parlé ci-devant, lettre du 13 novembre.

de Marphise je ne comprends pas ce qu'on en fait; quelle raison lui donnerai-je? cela jette insensiblement dans les menteries; tout au moins, je lui conterai bien toutes les circonstances de mon nouvel engagement : enfin, c'est un embarras où j'avois résolu de ne me jamais trouver : c'est un grand exemple de la misère humaine; ce malheur m'est arrivé par le voisinage de Vitré.

Je suis lasse à mourir de la fadeur des nouvelles; nous avons bien besoin de quelque événement, comme vons dites, aux dépens de qui il appartiendra; puisque ce ne peut plus être la mort de M. de Turenne, roque la galère. Vous me dites des choses admirables; je les lis, je les admire, je les crois; et tout de suite vous me mandez qu'il n'y a rien de faux; je reconnois bien le style et le bavardage des provinces. Vous jugez superficiellement de celui qui gouverne celle-ci, quand vous croyez que vous feriez de même; non, vous ne feriez point comme il a fait, et le service du roi ne le voudroit pas. Ah, que vous aviez bon esprit l'hiver passé! ce n'est point ici le temps de penser aux députations; faisons la paix, et puis nous penserons à tout.

Ponr la religion des juifs, je le disois en lisant leur histoire : Si Dieu m'avoit fait la grace d'y être née', je m'y trouverois mieux qu'en toute autre, hormis la bonne ; je la trouve magnifique : vous devez l'aimer encore plus par cette année de repus et de robes-de-chambre, où vous seriez un exemple de piété dans votre grand fauteuil : jamais sabbat n'auroit éte mieux observé. Riperta reçu les Essais de morale : il y a plusieurs traités, et sur-tout un qui me plait plus que les autres, vous le devinerez. Je suis ravie de votre bonne santé et de votre beauté; car je vous aime toute. Cette pommade vient de votre petite femme, à qui vous l'aviez demandée; vous vous en êtes toujours bien trouvée en Provence: mais dans un autre pays, la pommade est trop engraissante. Je vous souhaite souvent à l'air de ces bois, qui nourrit le teint comme à Livry, hormis qu'il n'y a point de serein, et que l'air est admirable : nous y parlons souvent de vous; mais, ma fille, nous ne vous y voyons pas, ni vous nous; c'est ce qui est assurément bien cruel : je ne m'ac-

M de La Bruyère a dit après M. de La Rocheloucauld, qu'il étoit plus rare de trouver une femme qui n'ent eu qu'un amant, que d'en trouver une qui n'en ent point eu.

<sup>1</sup> C'est à propos d'un mot de M. de R..., qui avoit dit : St Dieu m'eut fait la grace d'être ne Turc, je mourreus Turc.

LETTRES 422

contumerai jamais à cet horrible éloignement. Le bien bon vous loue fort de votre habileté et du soin que vons avez de payer vos arrérages : c'est tout, c'est la loi et les prophetes. Puisque M. de Grignan est si sage, je l'embrasse malgre sa barbe; elle est bien quelquesois comme la cour de Monsieur, et la barbe de votre petit frère s'en veut mêler aussi; je plains la pauvre Montgobert. Mandez-moi toujours des nouvelles et de votre jeu. Il me semble que je vous vois, avec vos petits doigts, tirer des primes; tous ces temps sont derrière nous : il faut en revenir à dire que le bien et le mai font le même chemin : mais ils nous laissent de différents souvenirs. Vous avez fait un diner de grand appareil: on étois-je? car je connois tout ; je vois d'ici toutes les grandeurs bien rassemblées. Vous dites des merveilles sur le mariage du petit prince (de Marsan) et de la maréchale : il est vrai que la disproportion étoit grande : mais que savez-vous, s'il en est échappe? En vérité, vous n'avez pas besoin de mes lettres pour écrire; vous discourez fort bien saus avoir un thême. Vous me ravissez de me parler de la vivacité de la Pantoufle; vos réflexions sont admirables sur le passé, et sur cet écueil qu'elle trouve sur la fin de sa vie ; cela doit faire trembler : assurément la tête de leurs chevaux se heurtera, en arrivant à Paris, chacun de son côté. Il en faut revenir à Solon : Nulle louange avant la mort : cela est bien contraignant pour moi, qui aime à louer ce qui est louable; le moyen d'attendre? j'irai toujours mon train, quitte à changer quand on changera. Adieu, ma très-chère et très-aimable, vous ne sauriez être plus parfaitement aimée que vous ne l'êtes de mei.

440. \*

A la même.

Aux Rochers, dimanche 15 décembre 1675.

Ah. mon enfant, que je viens bien de me promener dans l'humeur de ma fille! il n'est point question en ce pays de l'humeur de ma mère. Je viens de ces bois; vraiment ces altées sont d'un agrément à quoi je ne m'accontume point. Il y en

a six que vous ne connoissez point du tout, mais celles que vous connoissez sont fort embellies par la beauté du plant. Le mail est encore plus beau que tout le reste, et c'est l'humeur de ma fille. !! fait présentement doux et sec; j'y suis demeurez qu'delà de l'entre-chien et loup, mais c'est porce qu'anjourd'hui il ne passe point de troupes; car quand il en vient à Vitre, on m'oblige, coutre non gre , à me retirer une heure plus tot. C'est là , ma très-chère, où j'ai bien le loisir de vous aimer; je comprends très-bien que vous n'avez pas toujours oe temps-là; il en faut jouir quand on peut; vous êtes au milien de mille choses qui empéchent fort qu'on ne puisse trouver sa tendresse à point nomme; mais il est vrai que trois jours après, il me paroit que vous vous aquittez bien de votre protucise de m'aimer une autre fois, et je crois qu'en vento vous m'aimez beaucoup.

Je snis ravie que vous ayez Roquesante; c'est. sans offenser tout le reste, le plus honnéte houme de Provence, et celui dont l'esprit et le cour sont les plus dignes de votre amitie : vous m'avez fort obligée de lui faire mes compliments, saus attendre trois semaines; il y a des choses sur quoi on peut répondre aisement. Ne m'oubliez pas, sur tonte chuse, auprès de votre très-digne rardinal (Grimaldi): Dien vous le conserve encore cent ans : je crois qu'il a bien été de ceux qui ont reclase le chapeau sur la tête du nôtre.

Vous m'étonnez, en me disant que mes lettes sont bonnes; je suis ravie qu'elles vous plaisent; vous savez comme je suis là-dessus : je ne vous dis rien des vôtres, de peur de faire mal au gros des jambes du gras abbé '; mais sans cela je saurois bien qu'en dire : je vous en montrerai, et vous co jugerez. Yous croyez bien aisement que je ne suhaite rien tant que de raccommoder Fontainchleau avec moi ; je ne saurois encore soutenir la peuse du mal qu'il m'a fait, et vous êtes bien juste . quand vous croyez que mon amitie n'est jamais moundre que ce jour-là, quoiqu'elle ne fasse point taut de bruit. Yous avez done vu cet abbe de La Vergue!

ses vertus et sa piete que par sa naissance.

Quand l'abbé de l'ontearré était importut quelque discours qu'on tenoit devant lut, il disset qu'on lui faisoit mul au gras des jambes.

Pierre de La Vergne-lessan, aussi illustic pu

et les Essais de morale; ceux que je vous envoie arrivent à-peu-près aussi diligemment que nos réponses. Le traité de tenter Dieu me paroit le plus utile, et celui de la ressemblance de l'amour-propre et de la charité, le plus lumineux pour parler leur langage; mandez-moi ce que vous en pensez. Je vous trunve hien à votre aise dans votre fauteuil; il ne seroit question que de voir entrer quelqu'un qui ne fût point à Aix. Hélas! vous souvient-il de tout ce qui entroit l'hiver passé? Vous avez touché bien droit à ce qui fait mon indifférence pour mon retour; elle est telle que, sans les affaires que nous avous à Paris, je ne verrois aucun jour que je voulusse premire plutôt qu'un autre pour quitter cet aimable desert; mais plusieurs raisons nous déterminent à prendre nos mesures, de sorte que nouarrivions à Paris au commencement du carême ; c'est le vrai temps pour plaider, et je suis à-peuprès comme la comtesse de Pimbèche : j'espère que tout ira bien. Puisque vous voulez savoir la suite de l'affaire que j'ai avec Meneuf, c'est qu'il est au descapoir que nous lui ayons donné une haute justice, paree qu'il n'a plus de prétexte pour ne pas achever de me payer; il avoit compté sur une remise de cinq ou six mille francs, qui s'évanouit par ce papier qui étoit entre les mains de Vaillant, sans que la vertu lui en fût connuc : c'est à l'abbé que j'ai encore cette obligation , parce qu'il est écrit que j'en dois avoir de toutes les sortes au bien bon. J'attends la fin de cette petite affaire, c'est un plaisir de voir les convulsions de la manvaise foi, qui ae sait plus où se prendre, et qui est abandonnée de tous ses prétextes. Je ne comprends rien à mon Berbisy, il mo mande positivement qu'il vous a envoyé des moyeur : je m'en vais lui écrire, car jaime bien les voir gaber à M. de Grignan. Je l'embrasse pendant que le voilà ; quand ce seroit le traisieme jour de sa barbe épineuse et cruelle, on ne peut pas s'exposer de meilleure grace. J'avois bien résolu de traiter le chevalier de la même sorte, mais je crains bien que nous n'ayous que son regiment. J'avois bien dessein de vous dire que si je le tenois ici, je le mangerois de caresses; mais vons me le dites, je n'ai qu'à vous avouer que vous avez raison, et que j'aimerois fort à le voir ici; pourve qu'il ne plut point à verse, je suis assurée qu'il ne y ennuyeroit point. Parlez-moi , ma chère petite, de votre jeu, de votre sante; je p'ai point éte longtemps en peine de votre rhume : ce ne fut pas l'ordinaire d'après que la poste me manqua. L'ai reeu , depuis hait jours, quatre paquets, deux à-la-fois; il ne s'en perd auenn : pour le derangement , il fant s'y resoudre. Ne mandez point à Paris que je n'iraî pas sitôt; ce n'est pas que je craigne que quelqu'un ne se pende; mais c'est que je ne veux pas onner cette joie à qui vous savez. Adieu, ma chère enfant; vous ne sauriez vous tromper, quand vous croyez que je vous aime de tout mon cœur. Voilà le petit Frater qui va vous dire ce que je fais les jours maigres, et comme ou a dit aujourd'hui la première messe dans notre chapelle; car, quoiqu'il y ait quatre ans qu'elle soit bâtie, elle étoit dénuée de bien des choses, et nous ne pouvions nous en servir. Le bien bon vous aime et vous conjure d'être toujours habile, comptante, calculante et supputante, car c'est tout : et qu'importe d'avoir de l'argent, pourvu qu'on sache seulement combien il est dû. Vos fermiers font bien mienx leur devoir que les nôtres; vous payez vos arrérages micux qu'aucune personne de la cour, c'est ce qui fait un grand honneur et un grand credit. Je m'ennuie de n'entendre point parler du mariage de votre belle-fille; M. d'Ormesson marie son fils ' à une jenne veuve, afin qu'il n'y en ait pas denx ensemble; je vous manderai quand il faudra lui cerire. Nos états sont finis : il nous manque neuf cent mille francs de fonds : cela me trouble . à cause de M. d'Haronis. On a retranché toutes les pensions et gratifications à la moitié. M. de Rohan n'osoit, dans la tristesse où est cette province, donner le moindre plaisir; mais M. de Saint-Malo " limite mitrée, agé de soixante ans , a commencé, vous croyez que c'est les prières de quarante heures; c'est le bal à toutes les dames, et un grand souper : c'a été un scandale public. M. de Rohan, honteux, a continué, et c'est ainsi que nous chantons en mourant, semblables au cygne; car mon fils le dit, et cite l'endroit où il l'a lu; c'est sur la fin de Quinte-Curce.

Addré Lefèvre d'Ormesson, conseiller au grandconseil, épousa, le 15 février 1676, Éléonore Le Maître, veuve de François Leroy, conseiller au parlement.

<sup>2</sup> Sébastien de Guernadeuc, érêque de Saint-Male, mort en 1702.

M. DE SÉVIGNÉ.

Ma tante de Biais m'a appris cette érudition; mais elle ne m'a point appris ce que je sis hier, dont je vais vous rendre compte. Vous savez, on du moins vous vous doutez que je ne passe pas ma vie aux Rochers, et qu'ainsi tontes les histoires du pays ne me sont pas extrêmement familières. Il vint donc une grande assemblee de recteurs pour assister à la cérémonie de notre chapelle. M. du Plessis étoit parmi. Je crus qu'il étoit à propos de parler des gens du metier, et je commençai par demander des nouvelles de M. Villebrune '; on me dit qu'il étoit réfugié en Basse-Bretagne, et qu'il avoit perdu son bénéfice : là-dessus me voilà à prendre la parole, et à dire que je m'étois bien douté qu'il ne le garderoit guère, et qu'il se trouveroit bientôt quelque drôle éveillé qui le lui ôteroit, et puis je me mets sur la friperie de Villebrune; j'assure que des capucins m'en ont parlé d'une étrange manière ; que sa vie rendoit croyable tout ce qu'on m'en avoit dit, et qu'un compère qui avoit jeté le froc aux orties ne devoit pas être de trop bonnes mœurs. Ce beau discours faisoit deux fort bons effets : le premier c'est que l'abbé du Plessis, par une ingratitude horrible, a fait perdre le bénéfice à Villebrune; et le second, c'est que le recteur de Bréal , qui faisoit la cérémonie, a été capucin lui-même : ainsi mes paroles étoient une épee tranchante à deux côtés; selon les paroles de l'Apocalypse, dont je ne croyois pas que la lecture dût jamais produîre cet effet en moi. Autre érudition: vendredi dernier étoit le premier jour maigre que j'avois passé ici ; et je demandai , jendi au soir, à ma mère, comment elle faisoit les vendredis? Mon fils, me dit-elle, je prends une beurrée, et je chante : ce qu'il y a de bon ou de mauvais, c'est que cela est au pied de la lettre.

Ma mère vous conseille d'écrire un mot à madame de La Fayette, sur l'abbaye que le roi lui a donnée depuis peu; elle l'en alla remereier mer-

\* Ce Villebrune, après avoir été capucin, se fit médecin, madame de Sévigné l'aimoit beaucoup en

credi dernier : Sa Majesté reçut son compliment avec beaucoup d'honnéteté; et madame de la Fayette lui embrassa les genoux avec la même tendresse, qui lui fit verser des larmes pour le péril que M. le duc devoit courir dans cinq on six mois, Elle vit madame de Montespan; M. du Maine lui parla, et tant de prospérités ont valu à ma mère une lettre de deux pages : : voici qui est un peu Ravaillac. Adieu, ma petite sœur, aimez-moi toujours un peu, et obtenez-moi la même grace de M. de Grignan : dites-lui que je l'honore , que je l'aime, et que ne pouvant l'imiter par les qualites aimables, je tâche au moins à faire en sorte que ma barbe ressemble à la sienne, autant qu'il est en mon pouvoir; trop heureux si je pouvous lui donner la couleur du corbeau, qui le fait pareltre à vos yeux et aux miens un parfait Adonis.

La divine Plessis est toujours malade ; c'est nujourd'hui le jour de notre accès : plaignez-nons. car il doit être long; peut-être qu'il commencere dès dix heures. Nous avons en tous ces derniers jours, en sa place, une petite personne fort johe; dont les yeux ne nous faisoient point souvenir de ceux dela divine. Nous avous remis, par son moyen, le reversis sur pied; et au lieu de biquer, nous disons bigler. J'espère que le plaisir de dire aujourd'hui cette sottise devant la Plessis, nous consolera de sa présence: elle vous salue avec sa roupie ordinaire. Pour vous montrer la vieilleur et la capacité de la petite personne qui est avec nous. c'est qu'elle nous vient d'assurer que le tendemain de la veille de l'âques étoit un mardi ; et puis elle s'est reprise, et a dit : C'est un lundi ; mais comme elle a vu que cela ne réussissoit pas, elle s'et écriée : Ah! mon Dieu! que je suis sotte! c'et un vendredi : voilà où nous en sommer. Si von aviez la bonté de nous mander quel jour vun croyez que c'est, vous nous tireriez d'une grande peine.

Si vous trouvez quelque embarras dans les dates, c'est que ma mère vous écrivit hier au soir an sur-

cette dernière qualité.

6 C'est une paroisse qui est située à une lieue

b L'abbaye de Dalon, dont son grand oncle, l'évêque de Limoges, a'étoit démis.

<sup>&#</sup>x27;Il ne falloit rien moins que toutes ces perquités pour déterminer madame de La Fayelle à cerre une lettre aussi longue. Elle disoit à madame de Sévigné, le 30 juin 1673 : « Je vous aimerai autait » en ne vous écrivant qu'une page en un mois, que » vous en m'en écrivant dix en huit jours. «

et mon, je vous écris ce matin en y

441.

A la même.

ochers, mercredi 18 décembre 1075.

l'écrire à M. de Pomponne et à mais, parce que M. d'Hacqueville me l'a crois avoir pris le ton qu'il faut : j'enstres ouvertes à ce dernier, qui est è seul contre tant de gens qui viennent tons; il craint que vons n'ayez négligé défenses de vos amies; il voit cette înseil, où M. Colbert a sa voix aussi de Pomponne : il a voulu être soutenu vres lettres, dont il fera ce qu'il vouette de n'être pas en lieu de pouvoir me, non pas que je crusse faire mieux neville; c'est qu'on est deux, et que noins le plaisir de faire quelques pas mais la Providence n'a pas rangé ce in nombre de ceux que j'ai dessein de H est vrai que d'Hacqueville ne laisse er; je n'ai jamais vu des tons et des rmes et puissantes pour soutenir ses celles qu'il a : c'est un trésor de bonté, de capacité, à quoi il faut ajouter une et une exactitude, dont nul autre que able. J'attends donc la fin de cette afespérance que me donne la conflance lui ; cependant je ne laisserai pas d'oures désormais avec beaucoup d'émoque je m'intéresse à la conclusion de , qui me parott d'importance pour la pour vous. On ne vous conseille point une réprésaille du côté de la noblesse ; ous pourriez attaquer en ont moins sent, mais ils en ontplus qu'il ne nous s verrons. Je suis à une belle distance mon nez dans tout cela. J'écrivis, il y à l'illustre Sapho: et à Corbinelli : ce

isclie de Scuderi.

n'est point par cet endroit que nous périrons ; je crains un ministre.

J'ai passé un jour à Vitré avec M. de Pommereuil; qui me dit, quasi devant la princesse, qu'il avoit séjourné pour l'amour de moi. Il a fait un grand bruit des Malicorne et des Laval, de notre connoissance, et de l'amitié qu'il a pour moi : je n'en avois rien dit; car je hais ce style de dire tonjours que tout est de nos amis : c'est un air de gueule enfarinée, qui n'appartient qu'à qui vous savez ; j'ai donc gardé mon petit silence , jusqu'à ce que M. de Pommerenil ait dit des merveilles, et alors j'ai dit qu'out, et nous voilà dans des conversations infinies : nous fimes une anatomie de toute la Bretagne, pendant que la princesse prioit Dien avec son petit troupeau. Il est reçu comme un dieu, et c'est avec raison; il apporte l'ordre et la justice pour régler dix mille hommes, qui, sans lui, nous égorgeroient tous. Sa commission n'est que jusqu'au printemps, il ne l'a prise que pour faire sa cour, et non pas pour faire sa fortune, qui va plus loin; il ne songe qu'à faire plaisir; il vivra fort bien avec M. de Chaulnes, mais il fera valoir au maître les choses qu'il lui cédera pour vivre doucement; car il trouve que, pourvu qu'on ne cède point comme un sot, on fait sa cour de ne point faire d'incidents, parce qu'ils interrompent le service et l'unique but qu'on doit avoir, qui est d'aller au bien. Il me parla de vous, et j'en fus touchée comme on l'est de parler de soi-

Vous avez trouvé fort plaisamment d'où vient l'attachement qu'on a pour les confesseurs; c'est justement la raison qui fait qu'on parle dix ans de suite avec un amant; car, avec ces premiers, on est comme mademoiselle d'Aumale; on aime mieux dire du mal de soi que de n'en point parler. On me mande que cette précieuse fera, à son retour, une grande figure. Je suis étonnée de ce qu'on m'apprend de madame de Maintenon; on dit qu'elle n'est plus si fort l'admiration de tout le monde, et que le proverbe a fait son effet en elle; mon amie de Lyon (madame de Coulanges) m'en parolt moins coiffée; la dame d'honneur (madame

<sup>&#</sup>x27; Mademoiselle d'Aumale, belle-sœur du maréchal de Schomberg, étoit l'amie intime de madame de Maintenon; elle se fit religieuse à Saint-Cyr.

de Richelieu) même n'a plus les mêmes empressements, et cela fait faire des réflexions morales et chrétiennes à ma petite amie : ne parlex point de ceci. Je vous conseille de faire tenir un petit compliment, par d'Hacqueville, à madame de La F'ayette, sur cette abbaye. Adieu, ma très-chère enfant, il me semble que je ne vous aime point aujourd'hui, je vous aimerai une autre fois; voilà ce qui doit vous consoler. Parlez-moi des Essais de morale : n'est-ce pas un aimable livre?

442. \*\*

De madame pe Sévigné au comte de Bussy.

Aux Bochers, ce 20 décembre 1675.

Je ne saurois comprendre pourquoi je ne vous écris pas ; car assurément c'est à moi à féliciter la nouvelle mariée de son nouveau mariage, à faire mes compliments au nouvel époux et au nouveau heau-père. Enfin tout est nouveau, mon cousin, hormis mon amitié pour vous, qui est fort ancienne, et qui me sait très-souvent penser à vous et à tout ce qui vous touche. J'avois dans la tête que vous pr'aviez promis de me mander des nouvelles de votre noce, et je pense que c'est cela que j'attendois : mais c'eût été un excès d'honnôteté; car selon toutes les règles, c'est à moi à recommencer. J'ai été fort aise que vous ayez approuvé mon petit conte : j'ai trouvé aussi admirable celui de madame d'Heudicourt. Pour moi, je ne trouve point qu'il les faille bannir, quand ils sont courts et tout pleins de sel comme ceux que vous faites; car assurément personne ne peut atteindre à vos tons et à votre manière de conter : nous l'avons souvent dit la belle Madelonne et moi. Mais parlons d'autre chose.

Vous ne voulez pas qu'on vous appelle comte; et pourquoi, mon cher cousin? ce n'est pas mon avis. Je n'ai encore vu personne qui se soit trouvé déshonoré de ce titre. Les comtes de Saint-Aiguan, de Sault, du Lude, de Grignan, de Fiesques, de Brancas, et mille autres, l'ont porté sans chagrin. Il n'a point été profané comme c lui de marquis. Quand un homme veut usurper un titre,

ce n'est point celui de comte, c'est celui de marquis, qui est tellement gâté qu'en vérité je pardonne à ceux qui l'ont abandonné. Mais pour comte, quand on l'est comme vous, je ne comprends point du tout qu'on veuille le supprimer. Le nom de Bussy est assez commun, celui de comte le distingue, et le rend le nôtre où l'on est accoutumé; on ne comprendra point, ni d'où vous vient ce chagrin, ni cette vanité, car personnen'a commencé à désavouer ce titre. Voilà le sentiment de votre petite servante, et je suis assurée que bien des gens seront de mon avis. Mandez-mai si vous y résistez, eu si vous vous y rendez, et, en allegdant, je vous embrasse, mon cher Capate.

Vous saves les misères de cette province : il y a dix ou douse mille hommes de guerre qui vivest comme s'ils étaient encare au-delà du Rhin. Kom sommes tous ruinés; mais qu'importe, nom gettons l'unique bien des cœurs infortunés, nom gesommes pas seuls misérables; on dit qu'on est escore pis en Guyenne.

Je serai à Paris au commencement du carème Mon fils est ici depuis huit ou dix journ. Il est que sez aise de se reposer de ses courses continuelles. Vous ai-je dit que parmi les lauanges que le cardinal de Retz donnoit à la maison de Langhes, il disoit qu'elle étoit sque médisance et ame chimère.

443. "

De madame de Sévioné à madame de Gaisse

A Vitre , samedi pour dimanche 22 décember 165.

Je suis venue ici, ma fille, pour voir maden de Chaulnes, et la petite personne, de M. (Rohan, qui s'en vont à Paris. Madame de Chaple m'a écrit pour me prier de lui venir dire adient elle devoit venir des hier; et l'excuse qu'elle dessi c'est qu'elle craignoit d'être volée par les traps qui sont par les chemins : c'est aussi que M. Rohan l'avoit priée d'attendre à aujourd'hui; cependant, chair et poisson se perdent; est

¹ Mademoiselle de Murinais, alors dame de Kama.

jeudi on l'attendoit. Je trouve cela un peu familier, après avoir mandé elle-même positivement qu'elle viendroit. Madame la princesse de Tarente ne trouve pas ce procédé d'un trop bon goût, elle a raison; mais il faut excuser des gens qui ont perdu la tramontane : c'est dommage que vous n'éprouviez la centième partie de ce qu'ils ant so issert ici depuis un mois. Il est arrivé dix mille hommes dans la province, dont ils ont été aussi peu avertis et sur lesquels ils ont autant de pouvoir que vous; ils ne sont en état de faire qu bien ni mal à personne. M. de Pommereuil est à Rennes avec eux tons; il est regardé comme un dien, non pas que tous les logements ne soient regles des Paris; mais il punit et empêche le lesordre ; c'est beaucoup. Madame de Rohan et undame de Coëtquen ont été fort soulagées. Madance la princesse de Tarente espère que MONSIBUR M NDAME la feront soulager aussi : c'est une grande justice, puisqu'elle n'a au monde que cette terre, et qu'il est fâcheux, en sa présence, de voir ruiner ses habitants. Nous nous sauverons, si la princesse se sauve. Voilá, ma très chère, un grand article de la Bretagne; il en fant passer par là : vous connoissez comme cela frappe la tête dans les pro-WHIMPES.

Je n'ai pas attendu votre lettre pour derire à M. de Pomponne et à madame de Vins; je l'ai fait tout de mon mieux; j'en avois demandé conseil à d'Harqueville, qui me paroît espérer beaucoup de ce côte là. Ne vous retenez point quand votre plume veut parler de la Provence; ce sont mes affaires: mais ne la retenez sur rien, car elle est admirable quand elle a la bride sur le cou; elle est comme l'Arioste; on aime ce qui finit et ce qui commence: le sujet que vous prenez console de relui que vous quittez, et tout est agréable. Celui du frue aux orties, que l'on jette tout doucement pour plaire à Sa Sainteté, et le reste, est une chose à mourir de rire; mais ne le dites pas à M. de l'rignan qui est sage: pour moi, j'en demande

bon à Dieu, maisje ne crois pas qu'il y ait rien monde de plus plaisant et de mieux écrit; vous intre gaie dans vos lettres que vous ne l'êtes urs. Vous avez suif d'être seule: et l'mon a Dieu, ma chère, venez dans nos bois, c'est e suitude parfaite, et un si beau temps encore, uj'y passe tous les jours jusqu'à la quit, et je

pense à vous mille et mille fois avec une si grande tendresse, que ce seroit la meconnoltre que de croire que je la pusse decrire. Mon fils me met en furie par le sot livre qu'il vient lire autour de moi; c'est Pharamond': il me détourne de mes livres sérieux, et, sous prétexte que je me fais mal aux yeux, il me fait écouter des sornottes que je veux oublier. Yous savez comme faisoit madame du Plessis à Frênes, c'est justement de même; il va et vient; il sunge fort à m'annuser et à me divertir: il vouloit vous écure aujourd'hui; mais je donte qu'il puisse le faire; nous ne sommes pas chez nous, et pendant que je suis ici, il joue à l'hombre dans la chambre de la princesse.

Si j'étois en lien, ma sitte, de vous donner des cunseils, je vous donnerois celui de ne pas penser presentement d'aller à Grignan : à quel propos ce voyage? c'est une fatigue, c'est une Durance, c'est une bise; à quoi bon ce tracas? Yous êtes toute rangee à Aix; passez-y votre hiver. Pour moi qui suis à la campagne, je ne peuse point aux villes : mais si j'étois dans une ville, tout établie, la seule idee de la campagne me feroit horreur. Je parle un peu de loin, sans savoir vos raisons. Celles de M. de Maillanes?, pour aimer La Trousse, peuvent être bonnes; ces messieurs nous honorent quelquefois de leurs mechantes humeurs, et se font adorer des étrangers. Mais savez-vous que j'ai oui dire beaucoup de bien de Maillanes, et que M. le prince en parla au roi fort agréablement comme d'un très-brave garçon? Je fus ravie quand on me conta cela à Paris. Voyons, je vons prie, jusqu'ou peut aller la paresse du coadjuteur; mon Dieu, qu'il est heureux, et que j'envierois quelquefois son épouvantable tranquillité sur tous les devoirs de la vie! on se ruine, quand on veut s'en acquitter. Voilà toutes les nouvelles que je sais de lui.

Je vous ai mandé comme Bourdelot m'a honorée, aussi bien que vous, de son froid éloge : je vous en ai assez dit pour vous faire entendre que je le trouve comme vous l'avez trouvé. Mon Dien, que je lui fis une bonne réponse! cela est sot à dire; mais j'avois une bonne plume, et bien éveil-

<sup>&#</sup>x27; Roman de La Calprenède.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hermite de Maillanes, fils d'un maître des comptes de Provence.

428 LETTRES

lée ce jour-là : quelle rage! peut-on avoir de l'esprit, et se méconnoître à ce point-là? Vous avez une musique, ma chère; je crois que je la trouverois admirable; j'honore tout ce qui est opéra, mais, quoique je fasse l'entendue, je ne suis pas si habile que M. de Grignan, et je crois que j'y pleurerois comme à la comédie. Madame de Beaumont a-t-elle toujours bien de l'esprit? et Roquesante? jeunent-ils toujours tous deux au pain et à l'eau? Pourquoi tant de pénitences, avec tant d'indulgences plénières qu'il a apportées? Encore faut-il appuyer ces dernières sur quelque chose.

Disons deux mots de Danemarck: la princesse 'est au siège de Wismar avec le roi et la reine; les deux amants y font des choses romanesques. Le favori a traité un mariage pour le prince, et a laissé le soin à la renommée d'apprendre cette nouvelle à la jotie princesse; il fut même deux jours sans la voir; cela n'est pas le procédé d'un sot, pour moi, je crois qu'il se trouvera à la fin qu'il est le fils de quelque roi des Visigots.

Vous me faites peur de votre vieille veuve qui se marie à un jeune homme : c'est un grand bonheur de n'être point sujette à se coiffer de ces oisons-là; il vaut mieux les envoyer paitre que de les y mener. Vous êtes étonnee que tout ce qui vous entoure ne comprenne point que vous souhaitez quelquefois d'être séparée de leur honne compagnie : et moi, je ne puis m'accoutumer à une chose, c'est de voir avec quelle harbarie ils souhaitent tous que je passe le reste de ma vie aux Rochers, mais à bride abattue, sans jamais faire aucun retour, que l'on peut trouver quelque société plus délicieuse que celle de mademoiselle du Plessis : cela m'impatiente qu'en toute une province il u'y ait personne qui se doute que l'on con-

Nous avons si bien aliéné, et vendu, et tracassé, que je crois que nous donnerons nos trois millions: nous serons si sots que nous prendrons la Rochelle... C'est un vieux conte que vous appliquerez. Nous

noisse quelqu'un à Paris; j'avois dessein de m'en

plaindre à vous.

'Charlotte-Emilie-Henriette de La Trémouille, fille de madame la princesse de Tarente, et depuis comtesse d'Oldembourg.

Allusion à une vieille chanson du règne de Louis XIII, sur le siège de la Rochelle. avons fait les mêmes libéralités qu'à l'ordinaire; on a même sauvé M. d'Harouis des abymes que l'on craignoit pour lui. On a frondé si durement contre M. de Saint-Malo, que son neven (Guenadeuc) s'est trouvé obligé de se hattre contre on gentilhomme de Basse-Bretagne. Adicu, ma treschère enfant, la confiance que vous avez que j'aime passionnément vos grandes lettres, m'oblige sensiblement, et fait voir que vous êtes juste. Je vous remercie de me les souhaiter, comme la plus aimable chose que je puisse recevor, et vous devez aussi me plaindre quand je suis privee de cette consolation par les retardements de la poste.

### Dimanche.

Je quittai hier cette lettre pour madame de Chaulnes, pour M. de Rohan et pour la petitepersonne; ils soupèrent ici, et sont partis ce main pour Laval, et tout droit à Paris. Il me semble que M. de Rohan est assez aise d'être avec la petite. Madame de Chaulnes m'a fort conte les affaires des états; je l'ai fait convenir que M. de Sami Malo avoit été ridicule avec son bal : elle me paroit la mort au cœur de toutes ces troupes, d. M. de Chaulnes, qui est demeure à Rennes, tre-embarrassé de M. de Pommerenil. Toute ceue compagnie m'a fort parlé de vous. Quand je sem aux Rochers, je vous cerirai plus long-temps co vérité, ma fille, c'est toute ma consolation que de vous parler.

444.

A la même.

Aux Rochers, le jour de Noel 1673.

Voici le jour où je vous écrirai, ma fille, tout qu'il plaira à ma plume : elle veut commencer p la joie que j'eus de revenir iei de Vitre dimanches paix et eu repos, après deux jours de discours, é révérences, de patience à ecouter des classes sont préparées pour l'aris : j'eus pourtant le plus d'en contester quelques-unes, comme le ballem, de Saint-Malo aux états; madame de l'arrest

rioit fort de me voir échauffée, et pleine de toutes mes raisons pour l'improuver; mais j'aime mieux être dans ces hois, faite comme les quatre chuts (helas! vous en souvient-il?), que d'être à Vitré avec l'air d'une madame. La bonne princesse alla à son prèche, je les entendois tous qui chantoient des oreilles :, car je n'ai jamais out des tons comme ceux-là : ce fut un grand plaisir pour moi d'aller à la messe, il y avoit long-temps que je n'avois senti tant de joie d'être catholique. Je dinai avec le ministre; mon fils dispata comme un demon. J'allai à vêpres pour les contrecarrer; enfin je compris la sainte opiniâtreté du martyre. Mon fils est allé à Rennes voir le gouverneur, et nous avons fait cette nuit nos dévotions dans notre belle chapelle. J'ai encore cette petite fille qui est lort jolie; sa maison est au bout de ce parc; sa mère est fille de la bonne semme Marcille, vous ne vous en souvenez pas; sa mère est à Rennes; je l'ai retenne: elle joue au trictrac, an reversis: elle est belle, et toute naive, c'est Jeannette; elle m'incommode à-peu-près comme Fidele. La Plesa la fièvre quartaine : quand elle vient, et qu'elle tranve cette petite, c'est une très-bonne chose que de voir sa rage et sa jalonsie, et la presse qu'il s a à tenir ma canne ou mon manchon. Mais en vodà bien assez; c'est un grand article de rien du

Les Forbins ont une affaire de grande importance; c'est au sujet du petit Janson\*, qui a tué, an duel, le neveu de M. de La Feuillade, Chassingrimon 3. Cette affaire est au parlement; et le roi a dit, que si on avoit fait justice de la mort de Châbanvilain , qu'on croit avoir été tué en duel, il

Expression de Panurge dans Rabelais.

111 étoit fils de Laurent, marquis de Janson, et e duel, et se mit au service de l'empereur. Il se trouva à la levée du siège de Vienne et à la prise de de La guerre ayant été déclarée entre la France ttempire, il revint dans sa patrie et se déguisa le faux nom de comte de Rosemberg; le roi,

ié de cette marque de fidélité, ferma les yeux a rentrée en France, et lui donna un grade un régiment étranger.

lean-Charles d'Aubusson de Chassingrimon, mer de Malte, tué en 1675.

Louis-Marie-Charles de l'Hôpital, comte de caustain, tué dans la nuit du 20 novembre 4gé de 21 ans.

n'y en auroit pas eu beaucoup d'autres. Voilà donc un garçon, comme les autres, hors de France, dans les pays étrangers : toute cette maison est fort

Que dites-vous de la pauvre madame de Puisieux? ce rhume devient une fluxion sur la poitrine; c'est ainsi que ces fluxions se sont introduites familièrement dans les maisons. Cette bonne Puisieux nous auroit rendu mille services contre le Mirepoix, et la voilà morte. Lancy, notre parent, est mort aussi en trois jours : c'étoit une ame faite exprès ; j'en suis afdigée : priez d'Hacqueville de faire vos compliments chez les Rarai : voilà tout ce qu'il vous en coûtera. M. le cardinal de Retz me confie qu'il est à Saint-Mihel pour passer les fêtes, que je n'en disc rien, de peur du scandale. Il m'a été impossible de ne lui pas dire l'endroit de Rome de votre dernière lettre ; c'est une harmonie que l'arrangement de tous les mots qui le composent : je suis assurée qu'il le trouvera fort bon, et qu'il reconnoîtra bien le style et les discours de sa chère nièce. Madame de Coulanges a en une grande conversation avec son gros cousin (M. de Louvois), dont elle espère beaucoup pour M. de Coulanges. La grande femme 'ne vous écrit-elle point? Madame de Vins vient de m'écrire encore une lettre fort jolie, et, comme vous dites, bien plus flatteuse qu'elle; elle me dit que, pour ne point sonhaiter mon amitié, il n'y a point d'autre invention que de ne m'avoir jamais vue, et toute la lettre est sur ce ton-là : n'est-ce pas un fagot de plumes au lieu d'un fagot d'épines? M. d'Hacqueville croit qu'elle fera fort bien pour nous, quoiqu'elle ait été un peu făchée que ce qu'on avoit souhaité se soit tourné tout d'une autre façon. Connoissez-vous le Boulai? Oui; il a rencontré par hasard madame de Courcelles; la voir et l'adorer n'a été qu'une même chose : la fantaisie leur a pris d'aller à Genève : ils y sout ; c'est de ce hen qu'il a écrit à Manicamp ! la plus plaisante lettre du monde. Madame de Mazarin court les champs de son côté; on la croit en Angleterre, où il n'y a, comme vous savez, ni foi, ni loi, ni prêtre; mais je crois qu'elle ne vou-

Cette grande femme étoit madame d'Heudicourt. <sup>8</sup> François Brulart de Boulai, capitaine au régi-

ment d'Orléans.

<sup>3</sup> M. de Longueval-Manicamp, intime ami de M. du

droit pas, comme dit la chanson, qu'on en eut chasse le roi.

Pour Jabac, nous en sommes désolés : quelle sotte decouverte, et que les vieux péchés sont désagreables \*? Le bon abbé priera Rousseau de tacher de faire patienter jusqu'à notre retour. N'est-ce point abuser du loisir d'une dame de votre qualité, que de vous conter de tels fagots? car il y a fagots et fagots : ceux qui répondent aux vôtres sont en leur place; mais ceux qui n'ont ni rime ni raison, n'est-ce point une véritable folie? Je vais donc vous souhaiter les bonnes fêles?, et vous assurer, ma très-chère, que je vous aime d'une parfaite et véritable tendresse, et que, selon toutes les apparences, elle me conduira in articulo mortis. Vousai-je dit que madaine de Fontevrauld étoit allée chez madame de Coulanges voir votre portrait? Il en vant bien la peine.

445.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 29 décembre 1675.

Les voilà mes bonnes petites lettres; ne me plaignez point d'en lire deux à la fois : vous savez ma folie; quand je reçois une de vos lettres, je trouve que j'en voudrois bien encore une, et la voilà. C'est une double joie, c'est une provision; tant que je ne suis pas en peine de vous, rien ne me peut mienx consoler de ce jour de poste à qui je fais la mine; la pensée ne me vient jamais que vous ne m'ayez pas cerit. Montgobert ne me diroit-elle pas toujours de vos nouvelles? Mandez-moi comme elle se porte, je l'embrasse et l'aime toujours. Je reviens à la poste, c'est l'hiver qui cause ce dérèglement. En vérite vos lettres méritent biend'être attendues, et d'être recues comme je les reçois. En voilà de madame de Vins, de M. de Pomponne, et de Corbinelli; j'ai bien rivé le clou à Corbinelli, et à sa

muse, en voulant mettre au même tang ce que je lui demande et ce qu'elle me demanderoit.

Vous verrez que madame de Vins a toujours sur le cour ce qu'elle vous a mandé; puisqu'elle vous donne une si belle occasion de vous justifier, fautsle , ma belle , et dites vos bonnes petites raison, affit qu'on les entende, et que personne n'air plus rien sur le cour. M. de Pompoune me gronde encore de ce que j'avois mis dans la lettre de madame de Vins qu'il aimoit M. de Marseille (M. de Janson ) plus que moi. Enfin ce côté-là me paroit tout plein d'amitié ; et M. d'Hacqueville me mande que nous avons tous les sujets du monde d'en être contents. Toutes vos raisons sont arrivées ; tout à été fait dans l'ordre ; il ne craint que M. Colbert. Pour moi , je crois qu'on renverra cette affaire à M. l'intendant, et c'est cela que vous voulez : le pense qu'il vandroit mieux qu'on ordonnét que les choses demeurassent comme elles sont. Mais. helas! dans le monde oft l'on fait ec qu'on peot, el ceci, comme nous, ma bonne, vous regarde, fait-on . je ne dis pas la moitié, Dien m'en gante! mais fait-on seulement le quart de ce qu'on tent '

On nous fait esperer le départ de Figuriburus; je ne dis pas la paix, cat vous ne voulez pas erdir qu'un traité puisse être signé par lui. Que musém plaisante de vous souvenir de ce temps au différent de celut-ci. Eussions-nous jamais cru que Figuriborum cût fait une figure? Jamais bomme d'a de ridiculisé conune lui. Il faut avouer que vous étalu première personne dumonde. Il y a un petit bomme qui s'est vanté de s'être soustrait à votre plaisaterie; vous aviez assez d'envie de lui marches su le haut de la tête, mais n'avez-vous point pour d'avez-communiée?

Je vous remercie, ma fille, de conserver que que souvenir del paterno nido. Hélas! notre chateau en Espagne seroit de rous y voir; quelle pac et pourquoi seroit-il impossible de vous revoir ecore dans ces belles allées? Que dites vous do me riage de La Mothe!? La beauté, la jeunese. Econdoite, font-elles quelque chose pour bien sublir les demoisches? Ah, Providence! Il en par

Chanson de Blot.

v Il «'agissoit d'une ancienne dette pour marchandises livrées à madame de Grignan.

L'usage de souhaiter les bounes fétes à Noel et à Paques s'observe encore dans certaines provinces, et sur-tout en Provence.

d'Anne-Lucie de la Mothe-Houdancourt, les d'Antoine, marquis d'Houdancourt, frère du marchal; elle épousa, le 12 janvier aurant, les François, marquis de la Vicuville, chevaller d'bancur de la reine,

Madame de Puisieux est ressuscitée : e pas mourir deux fois, bien près l'une car elle a quatre-vingts ans. Madame es m'apprend la bonne compagnie de ler; mais cela ne me presse point d'y ilus tôt que je n'ai résolu : je ne m'y que par des affaires; car, pour des n'en espère point, et l'hiver n'est point i ce que l'on pense; il ne me fait nolle ms suivons vosavis pour mon fils, nous quelques fausses mines; et si l'on nous un en rendra de son côté; en attendant, une fort bonne compagnie, et il trouve une aussi; il n'y a nul air de mastre affaire ; la princesse (de Tarente) bée, elle qui n'a qu'un benet de fils, it d'ame dans le corps . Elle est bien troupes qui sont arrivées à Vitré; elle ec raison, d'être exemplée: mais celà un bon régiment dans sa ville : c'ése plaisante si c'eût été le régiment de pais savez-vous qu'il est à la Trinité, à Bodégat 3? J'ai écrit au chevaller ), non pas pour rien déranger, car je, mais afin que l'on traîte doucement ient mon fermier, mon procureur-fiscal chai; cela ne contera rien, et me fera cur : cette terre m'est destinée, à cause

ici le Castellane 1, je le recevrai fort om et le lien où il a passé l'été me le usidérable. L'affaire de mon président 1 se dispose à me donner de l'argent : la affaires que j'avois ici. Celle qu'enblé de La Vergne est digne de lui : vous entez un fort honnête homme.

e d'Estampes-Valençai mourut le 8 sep-

nent de madame de Sévigné est d'une ité; les mémoires du temps se taisent Belgique-flollande de La Trémouille, rente, fils de la princesse de Tarente. lier gentilhomme de la chambre, et il 703.

iprès de Nantes qui appartenoit à la lyigné.

n de M. de Grigoan.

encul.

Ne vonlez-vous point lire les Essuis de morale, et m'en dire votre avis? Pour moi , j'en suis charmée; mais je le suis fort aussi de l'oraison funèbre de M. de Turenne: ; il y a des endroits qui doivent avoir fait pleurer tons les assistants ; je ne doute pas qu'on ne vous l'ait envoyée; mandez-moi si vous ne la trouvez pas très-belle. Ne voulez-vous point achever Josephe? Nous lisons beaucoup, et du sérieux, et des folies, et de la fable, et de l'histoire. Nous nous faisons tant d'affaires, que nous n'avons pas le temps de nous tourner. On nous plaint à Paris, on cruit que nous sommes au coin de notre fen à monrir d'ennui et à ne pas voir le jour : mais, ma ille, je me promene, je m'amuse; ces bois n'ont rien d'affreux; ce n'est pas d'être ici ou de n'être pas à Paris qu'il faut me plaindre. Je ne me charge point de vos compliments pour madame de La Fayette; priez-en M. d'Unequeville; la machine ronde n'a été que deux on trois jours sans tourner; il a été à Saint-Germain pour vous; il est occupé de nos affaires ; c'est un ami adorable. M. de Coulanges espere beaucoup d'une conversation que sa femme a eue avec M. de Louvois; s'ils avoient l'intendance de Lyon, conjointement avec le beau-père, ce seroit un grand bonheur; voilà le monde: ils ne travaillent que pour s'établir à cent lieues de Paris. Je ne puis comprendre la nouvelle passion du Charmant (M. de Villeroy): je ne me represente pas qu'on puisse parler de deux choses avec cette materielle Chimène. On dit que son mari lui defend toute autre société que celle de ma lame d'Armagnac : je suis comme vous, mon enfant, je crois toujours voir la vieille Medee avec sa baguette faire fuir, quand elle youdra, tous ces vains fantômes materiels. On disoit que M. de La Trousseen vouloit à la maison risum risu; mais je ne le crois point déloge, et je chanterois fort bien le contrepied de la chanson de l'année passée :

> La Trousse est vainqueur de Brancas; Têtu ne lui résiste pas. De lui seul Coulange est contente, Que chacun chante, etc.

Mais c'est entre vous et moi , la belle ; car je sais fort bien comme il faut dire ailleurs : vous êtes fi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Par Mascaron, évêque de Tulle.

432 LETTRES

dèle et discrète. Vous me paroissez avoir bien envie d'aller à Grignan; c'est un grand tracas : mais vous recevrez mes conseils quand vous en serez revenne. Ces compliments pour ces deux hommes qui sont chez cux, il y a plus d'un mois, m'ont fait rire. La longueur de nos reponses estraie, et fait bien comprendre l'horrible distance qui est entre nous : ah! ma fille, que je la sens, et qu'elle fait bien toute la tristesse de ma vie! sans cela, ne seroisje point trop heureuse avec un joli garçon comme celui que j'ai! il vous dira lui-même s'il ne souffre pas d'être éloigné de vous : mais je l'attends, il n'est point encore arrivé ; c'est une fragile créature ; encore s'il se marioit pendant son voyage ; mais je suis assurée qu'on le retient pour rien du tont : s'il se divertit , il est bien. Adieu , ma trèschère et très-aimable, et très-parfaitement aimée. Parlez-moi de votre santé et de votre beauté, tont cela me plait. J'embrasse M. de Grignan, quand ce seroit ce troisième jour de barbe épineuse et cruelle, on ne peut s'exposer de meilleure grace.

446.

A la meme.

Aux Rochers, le premier jour de l'an 1676.

Nous voici donc à l'année qui vient, comme disoit M. de Monthazon: ma très chère, je vous la souhaite henreuse; et si vous croyez que la continuation de mon amitié entre dans la composition de ce bonheur, vous pouvez y compter sûrement.

Voilà une lettre de d'Hacqueville, qui vous apprendra l'agréable succès de nos affaires de Provence; il surpasse de beaucoup mes espérances : vous aurez vu à quoi je me bornois par les lettres que je reçus il y a peu de jours, et que je vous envoyai. Voilà donc cette grande épine hors du pied, voilà cette caverne de larrons détruite; voilà l'ombre de M. de Marseille conjurée, voilà le crédit de la cabale évanoui, voilà l'insolence terrassée : j'en dirois d'iei à demain. Mais, au nom de Dieu, soyez modeste dans vos victoires : voyez ce que dit le bon d'Hacqueville, la politique et la générosité vous y obligent. Vous verrez aussi comme je trahis

son secret pour vous, par le plaisir de voir le dessous des cartes qu'il a desseff cacher à vous-même : mais je ne veux p équivoques dans votre cœur les sentiment devez avoir pour l'ami et pour la belle-s il me parott qu'ils ont fait encore auqu'on m'en écrit, et, pour toute récon ne veulent aucun remerciement. Server leur mode, et jouissez en silence de leu et solide amitié. Gardez-vous bien de moindre mot qui puisse faire connoit d'Hacqueville que je vous ai envoye sa le le connaissez, la rigueur de son exa comprendroit pas cette licence poétique: fille, je me livre à vous, et vous confi me point brouiller avec un si bon et ble ami. Enfin, ma très chère fille, je entre vos mains; et connoissant votre dormirai en repos; mais repondez-mol M. de Grignan; car ce ne seroit pas un tion pour moi que de voir courir mon se côté-là.

En voici encore un autre; voici le jou crets, comme la journée des dupes. Le d'revenu de Rennes; il m'a rapporté une o son qui m'a fait rire: elle vous fera voir en partic de ce que je vous dis l'autre jour en ptavions dans la tête un fort joli mariage, ma pas cuit: la belle n'a que quinze ans, et l'qu'elle en ait davantage pour penser à la Que dites-vous de l'habile personne dont to parlions la dernière fois, et qui ne put du viner quel jour c'est que le lendemain de de Pâques? C'est un joli petit bouchon réjouit fort; cela n'aura que vingt ans dans d'ici. Je voudrois que vous l'eussiez vue le

M. de Pomponne et madame de Vins.

Marie de Medicis étoit parvenue, à fore plications, le 10 novembre 1630, à obtenson fils que le cardinal de Richelieu sere du ministère; le 11, le roi se rendit à veru entraîné par l'ascendant qu'il avoit laissé pason ministre, et par les observations adreduc de Saint-Simon, il voulut avoir encartretien avec le cardinal; de ce moment, il du ministre fut rétablie, et la disgrace de mère résolue. Cette journée du 11 novembre pelée la journée des dupes. (Foje: l'Historia XIII, par Griffet, t. II, p. 62.)

manger une beurrée longue comme d'ici à Pâques, et l'après-dinée croquer deux pommes vertes avec du pain bis. Sa naiveté et sa jolie petite figure nous délassent de la guinderie et de l'esprit fichu de mademoiselle du Plessis.

Mais parlons d'autre chose : ne vous a-t-on pas envoyé l'oraison fanèbre de M. de Turenne? M. de Coulanges et le petit cardinal m'ont déjà ruinée en ports de lettres; mais j'aime bien cette dépense. Il me semble n'avoir jamais rien vu de si beau que cette pièce d'éloquence. On dit que l'abbé Fléchier ! veut la surpasser, mais je l'en défie; il pourra parler d'un héros, mais ce ne sera pas de M. de Turenne; et voilà ce que M. de Tulle a fait divinement à mon gré. La peinture de son corur est un chef-d'œuvre; et cette droiture, cette naïveté, cette vérité dont il étoit pétri; enfin, ce caractère, comme il dit, également éloigné de la souplesse, de l'otgueil et du faste de la modestie. Je vons avoue que j'en suis charmée; et si les critiques ne l'estiment plus depuis qu'elle est imprimée,

Je rends graces aux dieux de n'être pas Romain 3.

Ne me dites-vous rien des Essais de morale et du traite de teuter Dieu, et de la ressemblance de l'amour-propre et de la charite? C'est une belle conversation que celle que l'on fait de deux cents lieues de toin. Nous faisons de cela pourtant tout ce qu'on en peut faire. Je vous envoie un billet de la jolie abbesse : voyez si elle se joue joliment; il n'en faut pas davantage pour voir l'agrément de son esprit. Adieu, ma très aimable et très chère, je vous recommande tous mes secrets; je vous embrasse très tendrement, et suis à vous plus qu'à moimèine.

Je laisse la plume à l'honnête garçon qui est à mon côté droit: il dit que vous avez trempé la vôtre dans du feu en lui écrivant; il est vrai qu'il n'y a rien de si plaisant.

De M. DE SÉVIGNÉ.

Que dis-je? du feu? c'est dans du siel et du vinaigre que vous l'avez trempée, cette impertinente

Depuis évêque de Lavaur, et ensuite de Nimes.
Vers de Corneille dans les Horaces. Madame de Sévigné le cite souvent.

plume, qui me dit tant de sottises, sauf correction. Et où avez-vous donc pris, madame la Comtesse, que je ne susse pas capable de choisir une amie? Est-ce parce que je m'étois adonné pendant trois ans à une personne qui n'a pu s'accommoder de ce que je ne parlois pas eu public, et que je ne donnois pas la bénédiction au peuple? Vous avez en du moins grande raison d'assurer que ma blessure étoit guérie, et que j'étois dégagé de ses fers. Je suis trop bon catholique pour vouloir rien disputer à l'église. C'est depuis long-temps qu'il est réglé que le clergé a le pas sur la noblesse. Il m'est tombé depuis peu entre les mains une lettre decette grande lumière de l'église : il écrivoit à la personne aimée, et la prioit de répondre à sa tendresse par quelque marque de la sienne; voici ce qu'elle lui disoit : « Ne me refusez point, je vous prie, cette grace, » et songez que vous me rendrez un office singu-» lier. » Cela n'étoit-il pas bien touchant ? J'écrivois encore mieux à madame de Choisi. Je suis redevenu esclave d'une autre beauté brune dans mon voyage de Rennes. C'est madame de..... celle qui prioit Dieu si joliment aux capucins : yous souvenez-vous comme vous la contrefaisiez; elle est devenue bel-esprit, et dit les élégies de la comtesse de La Suze en langage breton.

La Divine est à nos côtés depuis neuf heures du matin; elle nous a déjà conté les plus jolis détails du monde de son mal, et nous a dit qu'elle étoit montée à cheval, pour venir voir ma mère, dès qu'elle a été qu'tte d'un lavement qu'elle avoit été obligée de prendre à cause d'une brûlaison insupportable qu'elle avoit à l'endroit par où étoit sorti un flux de ventre qui la tourmentoit depuis hier midi. Bon jour et bon an, ma belle petite sœur, ne vous moquez plus de moi ni de mon goût, qui est très-bon. J'en juge par l'amitié très véritable que j'ai pour M, de Grignan, que j'honore de tout mon cœur.

# 447.

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Bussy, ce 3 janvier 1676.

Il me semble que j'avois tort de ne pas écrire à la belle Madelonne, madame; vous verrez dans 434 LETTRES

la lettre que je lui écris et que je vous envoie, ce qui m'en avoit empêché, et ce qui enfin m'y a fait résoudre. Si elle étoit à Paris, notre commerce seroit plus réglé, et vous seriez plus contente. J'ai toujours assez compris la peine que vous avez eue à vous séparer de cette agreable enfant, ma chère cousine, mais je la comprends bien mieux depuis que j'ai marié ma fille , je ne vous dis pas depuis que je l'aie quittée, car nous sommes encore ensemble, et je ne prévois pas même que nous nous séparions : mais la peur que j'en eus d'abord me donna du chagrin; cela me sit songer à vous, et vous plaindre plus que je ne faisois. Je savois, il y avoit long-temps, qu'il étoit bien rirle de se séparer de ce qu'on almoit fort, et de ce qu'on devoit fort aimer. Je viens de l'apprendre par l'appréhension seulement, et cela me ferult croire que ce seroit pour moi une pelne mortelle, si c'étoit une séparation effective. J'ai des raisons encore d'attachement que vous n'avez pas : ma fille a été tonte ma consolation dans ma disgrace, et elle me tient anjourd'hui lien de fortune. J'aime bien mes autres enfans, comme vous aimez fort M. de Sévigné, mais assurément nos deux filles sont hors du pair. Adieu, ma chère cousine; voici une lettre bien paternelle; une autre fois vous en aurez une de moi, qui sera plus badine et plus tendre pour vous.

448. \*\*

Du comte De Bussy à madame De GRIGNAN.

A Bussy, ce 3 janvier 1676.

Je vons avois promis de vous écrire en Provence, madame, et je me l'étois promis à moi-même, quand vous partites de Paris; mais depuis, faisant réflexion à la longueur du temps que ma lettre mettroit à aller jusqu'à vous, je changeai de dessein, car enfin il faut qu'elle aille de Bourgogne à Paris, de Paris en Bretagne, qu'elle revienne de Bretagne à Paris, et qu'elle aille de là en Provence. Cependant je viens de me raviser, et j'ai cru qu'en ne vous mandant point de nouvelles, qui assuré-

ment ne le seroient plus pour vous, quand vous les recevriez, je pourrois vous écrire toute autre chose. Ce n'est pas que je n'aie un événement à vous mander. C'est le mariage de ma fille de Bussy avec le marquis de Coligny d'Auvergne, de la maison de Langheac; et quoiqu'elle soit peut-être accouchée, quand vous recevrez ma lettre, et que cala puise vous faire faire des jugemens teméraires, mille raisons m'obligent de vous le mander, et je von prierai seulement, pour la justification de ma fille, d'examiner les dates, de ne tirer aucune conséquence de ce que vous aurez appris le mariare et les couches presqu'en même temps, et de ne pas confondre tant de rares merveilles. Mais, à propos de conches, vous vous souvenez bien de la lettre que vous m'avez promise, dès que vous auriez appris que je serois grand-père. Je m'attends à un opère '. Adieu, madame, je vous assure que je vous aime bien; faites-moi réponse, je languirai un peu en l'attendant, car je ne la pourrai guère recevoir evant l'année qui vient; mais, comme vous savez, de toutes les bonnes choses il vant mieux tard que

449.

De madame de Sévione à madame de Gaigna.

Aux Rochers, dimanche 5 janvier 1678.

En voilà denx encore, ma fille, elles sont en rérité les très-bien venues : je n'en reçoinjamaistres à-la-fois; j'en serois fàchée; parce que je serois douze jours à les attendre; c'est bien assez de butte mais, pour être surchargée de cette locture, ce n'est pas une chose possible, c'est de celle-là qu'on ne se lasseroit jamais; et vous même, qui vous piquez d'inconstance sur ce chapitre, je vous defierois bien de n'y être pas attentive, et de n'alter pas

<sup>1</sup> La marquise de Coligny.

Ili n'y avoit que peu d'années que l'opéra était connu en France. Il y fut fondé par lettres patrates de 1069. Quinault n'avoit encore donné que deut de ses chefs-d'œuvre, Alceste et Theree. Busy peroyoit pas pouvoir trouver d'expression qui reolt mieux la hante opinion qu'il avoit de la lettre de madame de Grignan; ce mot est devenu provuée, et peut-être l'étoit-il déjà.

jusqu'à la fin. C'est un plaisir dont vous êtes privée, et que j'achète bien cher; je ne conseille pas à M. de Grignan de me l'envier. Il est vrai que les nouvelles que nous recevons de Paris sont charmantes; je suis comme vous, jamais je n'y réponds un seul mot; mais pour cela je ne suis pas muette : l'article de mon tils et de ma fille suffit pour rendre notre commerce assez grand : vous l'aurez vu par la dermière lettre que je vous ai envoyée.

D'Hacqueville me recommande encore le secret que je vous ai confié, et que je vous recommande à proportion. Il me dit que jamais la Provence n'a tant fait parler d'elle; il a raison, je trouve cette assemblée de noblesse un coup de partie. Vous ne pouvez pas donter que je ne prenne un grand intérêt à ce qui se passe autour de vous ; quelles sortes de nouvelles me pourroient être plus chères? Tout ce que je crains, c'est qu'on ne trouve que la sagesse de la Provence fait plus de bruit que la sédition des autres provinces. Je vous remercie de vos nonvelles de Languedoc; vous m'avez instruite de tout en quatre lignes. Mais que vous avez bien fait de m'expliquer pourquoi vous êtes à Lambesc! car je ne manquois point de dire, pourquoi est-elle là? Je loue le torticolis qui vous a empêchée d'avoir la satigue de manger avec ces gens-là ; vous avez fort bien lainsé paitre vos bétes sans vous. Je n'oublierai jamais l'étounement que j'eus, quand j'y étois à la messe de minuit, et que j'entendis un homme chanter un de nos airs profanes au milien de la messe : cette nouveauté me surprit beaucoup.

Vous aurez lu les Essais de morale, dont je crois que vous êtes contente. L'endroit de Josephe que rom me dites, est un des plus beaux qu'on puisse jamais lire: il faut que vous avouiez qu'il y a une grandeur et une dignité dans cette histoire, qui ne trouve en nulle autre. Si vous ne me parliez de rous et de vos occupations, je ne vous donnerois rien du nôtre, et ce seroit une belle chose que nutre commerce. Quand on s'aime, et qu'on prend intérêt les uns aux antres, je pense qu'il n'y a rien de plus agréable que de parler de soi; il fant retrancher sur les autres, pour faire cette dépense entre amis. Vous aurez vu, par ce que vous a mande mun fils de notre voisine, qu'elle n'est pas de cette opinion : elle nous instruit agréablement de tons les détails dont nous n'avons aucune curiosité. Pour pos soldats, on gagneroit beaucoup qu'ils fissent comme vos cordeliers; ils s'amusent à voler; ils mirent l'autre jour un petit enfant à la broche; mais d'autres désordres, point de nouvelles. M. de Chaulnes m'a écrit qu'il vouloit me venir voir; je lui dis très-honnement de n'en rien faire, et que je renonce à l'honneur que j'en recevrois, par l'embarras qu'il me donneroit; que ce n'est pas ici comme à Paris, où mon chapon suffisoit à tant de bonne compagnie.

Vous avez donc vn ma lettre de consolation à B....; peut-on lui en écrire une autre? Vraiment vous me le dépeignez si fort au naturel, que je crois encore l'entendre, c'est-à-dire, si l'on peut; car, pour moi, je trouve qu'il y a un grand brouillard sur toutes ces expressions. Vous me dites bien sérieusement, en parlant de ma lettre, monsteur votre père: j'ai cru que nous n'etions point du tout parentes; que vous étoit-il à votre avis? Si vous ne répondez à cette question, je m'adresserai à la fillette qui est avec nous; je ne sais si elle y répondra comme au lendemain de la veille de l'aques. Au reste, mademoiselle du Plessis s'en meurt: toute morte de jalousie, elle s'enquiert de tous nos gons comme je la traite; il n'y en a pas un qui ne se divertisse à lui donner des coups de poignard : l'un lui dit que je l'aime autant que vous ; l'antre, que je la fais coucher avec moi , ce qui seroit assurément la plus grande marque de ma tendresse; l'autre. que je la mène à l'aris, que je la baise, que j'en suis folle, que mon oncle l'abbé lui donne dix mille francs; que si elle avoit seulement vingt mille écus, je la serois épouser à mon fils. Enfin, ce sont de telles folies, et si bien répandues dans le petit domestique, que nous sommes contraints d'en rire très-souvent, à cause des contes perpétuels qu'ils nous fout. La pauvre fille ne résiste point à tout cela : mais ce qui nous a paru très-plaisant, c'est que vous la connoissiez encore si bien, et qu'il soit vrai, comme vous le dites, qu'elle n'ait plus la sièvre quarte dès que j'arrive; par conséquent elle la joue; mais je suis assurée que nous la lui redonnerons véritable tout au moins. Cette famille est bien destinée à nous réjouir; ne vons ai-je pas conté comme feu son père nous a fait pâmer de rire six semaines de suite? Mon fils commence à comprendre que ce voisinage est la plus grande beauté des Rochers.

Je trouve plaisant le rendez-vous de votre voya-

456 LETTRES

geur, ce n'est pas le triste voyageur, mais de cet autre voyageur avec Montvergne; c'est quasi se rencontrer à la tête des chevaux, que d'arriver au cap de Bonne-Espérance, à un jour l'un de l'autre. Je prendrois le rendez-vous que vous me proposez pour le détroit, si je n'espérois de vous en donner un autre moins capable de nous enrhumer; car il fant songer que vous avez un torticolis. Vous ne pouvez pas donter de la joie que j'aurois d'entretenir cet homme des Indes, quand vous yous souviendrez combien je vous ai importunée d'Herrerat, que j'ai lu avec un plaisir extraordinaire. Si vous aviez autant de loisir et de constance que moi, ce livre seroit digne de vous. Mais reparlons un peu de cette assemblée de noblesse; expliquez-moi ces six syndies de robe, et ces donze de la noblesse; je pensois qu'il n'y en cût qu'un, et le marquis de Buous ne l'est-il pas pour toujours à répondez-moi là-dessus : ces partis seront plaisants, cent d'un côté et huit de l'autre. Cet homme dont vous avez si bien fondé la haine qu'il avoit pour M. de Grignan, vous embarrassera plus que tout le reste, par la protection de madame de Vins'; le d'Hacqueville me le mande, et me recommande si fort de ne vous rien dire de l'autre affaire, que je serois perdue pour jamais s'il croyoit que je l'eusse trahi: il faut que le grand Pomponne craigne les Provençaux. Le bon d'Hacqueville va et vient sans cesse à Saint-Germain pour nos affaires, sans cela nous ne lui pardonnerions pas le style général et ennuyeux dont il nous favorise. J'avoue que cet endroit dont vous me parlez est un peu répete; mais vous le pardonnerez à ma curiosité qui a commencé, et ma plume a fait le reste; car je vous assure que les plumes ont grande part aux verbiages dont on remplit quelquefois ses lettres : un des souhaits que je vous fais au commencement de cette année, c'est que mes verbiages vous plaisent autant que les votres me sont agreables.

Si la gazette de Hollande avoit dit mademoiselle de La Trémouille au lieu de madame, elle auroit

l'Ecrivain espagnol, auteur d'une histoire générair des Indes, en quatre volumes in-fol., et de divers autres ouvrages historiques.

Madame de Vins, qui étoit belle-sœur de M. de Pomponne, étoit d'ailleurs en grande considération auprès de ce ministre. dit vrai; car mademoiselle de Noirmoutier, de la maison de La Trémouille, a epouse, comme your savez, cet autre La Trémouille; car ils sont de même maison : elle s'appellera madame de Royan: je vous ai mandé tout cela. La bonne princesse (de Turente) et son bon cœur m'aiment toujours ; elle a été un peu malade, elle se fait suer dans une vraie machine, pour tous ses maux. Le feu comte du Lude disoit qu'il n'avoit jamais en de mal, mais qu'il s'étoit toujours fort bien trouvé de suer : «rieusement, c'est un des remèdes de du Chêne pour toutes les douleurs du corps; et si j'avois un torticolis, et que je prisse, comme je fais toujours, le remède de ma voisine, vous entendriez dire que je suis sous l'archet. La princesse dit toujours des merveilles de vous ; elle vous connoît et vous o. time : pour moi, je crois que par métempsyone, vous vous êtes trouvée autrefois en Allemagne. Votre ame auroit-elle étédans le corps d'un Allemand' Non; vous étiez sans doute le roi de Suède, un de ses amants : car la plupart des amants sont des Allemands. Adieu, ma très-chère enfant, notre menage embrasse le vôtre. Voilà le Frater.

# M. DE SÉVIGNÉ.

Vous ne comprendrez jamais, ma petite seur. combien ce que vous avez dit de la Plessis est platsant, que quand vous saurez qu'il y a un mon qu'elle joue la sièvre quarte, pour faire justement tomber que sa sièvre la quitte le jour que ma mère va diner au Plessis. La joie de savoir ma mère au Plessis, la transporte au point qu'elle jure so grands dieux qu'elle se porte bien , et qu'elle est au désespoir de ne s'être pas habillée. Mais, Made moiselle, lui disoit-on, ne sentez-vous point quelque commencement de frisson? - Allons, allons. reprenoit l'enjouée Tisiphone, divertissons-nous, jouons au volant; ne parlons point de ma fiévre; c'est une méchante, c'est une intéressée, l'acto téressée, lui dit um mère toute surprise? - thu, madame, une intéressée qui veut toujours dur avec moi. - Je la croyois genereuse, lui dit tos doucement ma mère. Cela n'empêcha pas que la joie de voir la honne compagnie chez elle ne care sat la fièvre qu'elle n'avoit pas eue. Nous escrique l'exeès de la jatousie la lui donnera tont de les nous appréhendons qu'elle n'empoisonne la peter

457

personne qui est ici, et qu'on appelle par-tout la petite favorite de madame la princesse et de madame de Sévigné. Elle disoit hier à Rahuel : « J'ai » eu une consolation en me mettant à table, c'est » que madame a repoussé la petite pour me faire » placer auprès d'elle. » Rahuel lui répondit avec son air breton : « Ah , Mademoiselle , je ne m'en » etonne pas, c'est pour faire honneur à votre âge, • outre que la petite est à présent de la maison; » Madame la regarde comme si elle étoit la cadette » de madame de Grignan. » Voilà ce qu'elle eut pour sa consolation. Vous avez raison de dire du mal de toutes ces troupes de Bretagne; elles ne font que tuer et voler, et ne ressemblent point du tout à vos moines. Quoique je sous assez content de madame ma mère et de monsieur mon oncle, et que j'aie quelque sujet de l'être, je ne laisserai pas, suivant vos avis, de les mettre hors de la maison à la fin du mois. Je les escorterai pourtant jusqu'à Paris, à cause des voleurs, et afin de faire les choses bonnètement. Adieu, ma petite sœur, comment vous trouvez-vors de la fête de Noël? vous avez laissé paître vos bétes, c'est bien fait. Les monts et les vaux sont fréquents en Provence; je vous souhaite seulement de gentils pastoureaux pour vous y tenir compagnie. Je salue M. de Grignan: il ne me dit pas un mot ; je ne m'en vengerai qu'en me portant bien, et en revenant de toutes mes

Madame DE SÉVIGNÉ continue.

Voilà, Dieu merci, bien des folies. Si la poste savoit de quoi nos paquets sont remplis, le courrier les laisseroit à moitié chemin. Je vous conterai mercredi un songe.

450.

A la même.

Aux Rochers, mercredi 8 janvier 1676.

Voici le jour de vous conter mon songe. Vous saurez que vers les huit heures du matin, après avoir songé à vous la nuit, sans ordre et sans mesure, il me sembla bien plus fortement qu'à l'ordinaire que nous étions ensemble, et que vous étiez si donce, si aimable et si caressante pour moi, que j'en etois tonte transportée de tendresse; et sur cela je m'éveille, mais si triste et si oppressée d'avoir perdu cette chère idée, que me voilà à soupirer et à pleurer d'une manière si immodérée, que je fus contrainte d'appeler Marie; et avec de l'eau froide et de l'eau de la reine de Hongrie, je m'étai le reste de mon sommeil, et je debarrassai ma tête et mon cœur de l'horrible oppression que j'avois. Cela me dura un quart d'heure; et tout ce que je puis vous en dire, c'est que jamais je ne m'étois trouvée dans un tel état. Vous remarquerez que voici le jour où ma plume est la maîtresse.

Vous avez passé quinze jours bien tristement à Lambesc; on en plaindroit une autre que vous; mais vous avez un tel goût pour la solitude, qu'il faut compter ce temps comme votre carnaval. Que dites-vous de la Saint-Geran, qui vient de partir avec son gros mari, pour aller passer le sien à la Palisse : c'est un voyage d'un mois , qui surprend tout le moude dans cette saison : elle reviendra bien sûrement pour les sermons; mais voyez quelle fatigae pour ne pas quitter ce cher époux. Le grand Béthune disoit, quand Saint-Géran cut reçu ce coup de canon : « Le gros » Saint-Géran est bon homme , honnête homme ; » mais il a besoin d'être tué pour être estime so-» lidement. » Sa femme n'est pas de cet avis, ni moi non plus : mais cette folie s'est trouvée au bout de ma plume.

La princesse vint hier ici, encore toute foible d'avoir sué. Elle est affligée de la ruine que les gens de guerre lui causent, et du peu de soin que Monsieun et Madame ont eu de la faire soulager. Elle croit que madame de Monaco contribue à cet oubli, afin de lui soustraire les aliments, et de l'empêcher de venir à Paris, où la proximité de la princesse lui ôte toujours un peu le plaisir d'être cousue avec Madame : leur haine est réciproque A propos de réciproque, un gentilhomme de la princesse contoit assez plaisamment qu'etant aux

Devant Besançon en mars 1674, « M. de Saint-Géran étoit gros et entassé avec de gros yeux et de gros traits qui ne promettoient rien moins que l'esprit qu'il avoit, » Memores de Saint-Simon, t. XII, page 22.

458 LETTRES

états, à ce bal de M. de Saint-Malo, il entendit un Bas-Breton qui parloit à une demoiselle de sa passion; la belle répondoit; enfin, tant fut procédé, que la nymphe impatientée lui dit : « Mon-» sieur, vous pouvez m'aimer tant qu'il vous » plaira; mais je ne puis du tout vous récipro-» quer. » Je trouve que fort souvent on peut faire cette réponse qui coupe court, et qui est en vérité toute la meilleure raison qu'on puisse donner. Mon fils st allé à Vitré voir les dames; il m'a priée de vous faire mille amitiés. Je crois que le bon d'Hacqueville réglera le supplément; et puisque Lauzun prendra notre guidon, voilà le Frater monté d'un cran; il n'est plus qu'à neuf cents lieues du Cap. Il fait ici un temps enragé depuis trois jours; les arbres pleuvoient dans le parc, et les ardoises dans le jardin. Toutes nos peusées de mariage ont été, je crois, emportées par ce grand vent : un père nous a dit que sa fille n'avoit que quinze ans. et qu'il ne vouloit la marier qu'à vingt; un autre, qu'il vouloit de la robe : au moins nous n'avons pas à nous reprocher que rien échappe à nos attentions. Adieu, ma chère enfant, ne voulez-vous pas bien que je vous embrasse?

451. \*\*

Du comte DE BESSY à madame DE Sévigné.

A Bussy, ce 9 jauvier 1676.

Je reçus avant-hier votre lettre du 20 décembre, ma belle cousine, qui est une réponse à une lettre que je vous écrivis le 19 octobre; vons en devez avoir reçu depuis ce temps-là deux autres de moi, sans compter celle que je viens de vous écrire, avec une pour madame de Grignan. Vous voyez par là que je me trouve bien de votre commerce; et, il faut dire la vérité, c'est à mon gré le plus agréable qui soit ou monde; vous savez que je m'y connois et que je suis sincère. Les nouveaux mariés et le noureau beau-père vous rendent mille graces de la part que vous prenez à leur satisfaction, et lls vous en souhaitent une pareille dans l'établissement de M. votre fils.

Quandje vous ai mandé ma lassitude sur le titre

de comte, j'ai cru que vous entendries d'abord la raison que j'avois d'en avoir ; mais puisqu'il vous la faut expliquer, ma chère cousine, je vous dirai que la promotion aux grands honneurs de la guerre que l'on a faite m'a donné meilleure opinion de moi que je n'avois, et que, m'étant fait à moimême la justice qu'on m'a refusée, j'ai cté honteux de la qualité de comte. En effet, me trouvant sans vanité égal en naissance, en capacité. en services, en courage et en esprit aux plus habiles de ces maréchaux, et fort au-dessus des autres, je me suis fait maréchal in petto, et j'ai mieux aimé n'avoir aucun titre, que d'en avoir un qui ne fût plus digne de moi. De me dire maintenant que je serai confondu dans le grand nombre de gens qui portent le nom de Bussy, je vous repondrai que je serai assex honornidement différencie par celui de Rabutin, qui accompagnera tonjours l'autre.

Je crois , ma chère cousine, que vous approuverez mes raisons , car vous n'êles pas personne à croire qu'il y a de la foiblesse à changer d'opinion, quand vous en voyez une meilleure.

Mais, puisque nous sommes sur ce chapitre, il faut que je l'épuise; et que je vous fasse tout d'un coup comprendre de quelle manière je veux que vous me conceviez, afin que vous me fassez auxi concevoir à ceux à qui vous parlerez de moi, Jo vous envoie pour cela une relation de ce qui se passe entre Duras et moi, et les reflexions que j'ai faites sur cet événement. Je les aurois envoyee à tous mes amis de la cour, si l'interêt de Coligny ne m'en cût empêché; mais il est assez des amis de Duras, il va servir cette campagne auprès de lui, et tout le bien dont il jouit est dans son gouvernement.

Je vous plains fort pour les maux que la guerre fait à vos sujets; mais je ne plains guère les Bretons en général, qui sont assez fous pour s'aturer mal-à-propos l'indignation d'un aussi bon maltre que le nôtre. Je voudrois bien pouvoir aller à Parus comme vous, ou que vous enssiez affaire à Bourbilly pour deux ou trois mois. Adieu, ma telle cousine, si vous trouvez du plaisir à m'appeler

<sup>&#</sup>x27;Jacques-Henri de Durfort, duc de Duras, maréchal de France, gouverneur de Be-ançain et de la Franche-Comté.

comte, ne vous en contraignez pas, je veux hien être votre comte, de tous les sens dont vous le pouvez entendre.

452.

De madame de Sévigné à madame de Grignan.

Aux Rochers, dimanche 12 janvier 1676.

Vous pouvez remplir vos lettres de tout ce qu'il vous plaira, et croire que je les lis toujours avec un grand plaisir et une grande approbation : on ne peut pas mieux écrire, et l'amitie que j'ai pour vous ne contribue en rien à ce jugement.

Vous me ravissez d'aimer les Essais de morale; n'avois-je pas bien dit que c'étoit votre fait? Dès que j'eus commencé à les lire, je ne songeai plus qu'à vous les envoyer; vous savez que je suis communicative, et que je n'aime point à jouir d'un plaisir toute seule. Quand on auroit spit ce livre pour vous, il ne seroit pas plus digne de vous plaire. Quel langage ! quelle force dans l'arrangement des mots? on croit n'avoir lu de françois qu'en ce livre. Cette ressemblance de la charité avec l'amour-propre, et de la modestie héroique de M. de Turenne et de M. le Prince avec l'humilité du christianisme... Mais je m'arrête, il faudroit loner cet ouvrage depuis un hout jusqu'à l'autre, et ce servit une bizarre lettre. En un mot, je suis fort aise qu'il vous plaise, et j'en estime mon goût. Pour Josephe, vous n'aimez pas sa vie ; c'est assez que vous avez approuvé ses actions et son histoire : n'avez-vous pas trouvé qu'il jouoit d'un grand honheur dans cette cave, où ils tiroient à qui se poignarderoit le dernier?

Nous avons ri aux larmes de cette fille qui chanta tout hant dans l'église cette chanson déshonnète dont elle se confessoit; rien au monde n'est plus nouveau ni plus plaisant : je trouve qu'elle avoit raison; assurément le confesseur vouloit entendre la chanson, puisqu'il ne se contentoit pas de ce que la fille lui avoit dit en s'accusant. Je vois d'ici le bon homme de confesseur pâmé de rire le premier de cette aventure. Nous vous mandons souvent des folies; mais nous ae pouvons payer celle-là. Je vous parle toujours de notre Bretagne; c'est

pour vous donner la confiance de me parler de Provence; c'est un pays auquel je m'intéresse plus qu'à nul autre: le voyage que j'y ai fait m'empêche de pouvoir m'ennuyer de tout ce que vous me dites parce que je connois tout et comprends tout le mieux du monde. Je n'ai pas onhlié la beauté de vos hivers: nous en avons un admirable: je me promène tous les jours, et je fais quasi un nouveau parc autour de ces grandes places du bout du mail; j'y fais planter quatre rangs d'allees, ce sera une très-belle chose: tout cet endroit est uni et defriché.

Je partirai, malgré tous ces charmes, dans le mois de février; les affaires de l'abbé le pressent encore plus que les vôtres, c'est ce qui m'a empêchée de penser à offrir notre maison à mademoiselle de Méri : elle s'en plaint à bien du monde ; je ne comprends point le sujet qu'elle en a. Le bien bon est transporté de vos lettres ; je lui montre souvent les choses qui lui conviennent : il vous remercie de tout ce que vous dites des Essais de morals: il en a été ravi. Nous avons toujours la petite personne, e'est un petit esprit vif et tout battent neuf, que nous prenons plaisir d'éclairer. Elle est dans une porfaite ignorance; nous nous faisone un jeu de la défricher généralement sur tout : quatre mots de ce grand univers des empires, des pays, des rois, des religions, des guerres, des astres, de la carte; ce chaos est plaisant à débrouiller gros ièrement dans une petite tête, qui n'a jamais vu ni ville, ni rivière, et qui ne croyoit pas que la terre entière allat plus loin que ce parc : elle nous réjouit : je lui ai dit aujourd'hui la prise de Wismar; elle sait fort bien que nous en sommes fachés, parce que le rei de Suède est notre allié. Enfin veus voyex l'extravagance de nos amusements. La princesse est ravie que sa lille ait pris Wismar; c'est une vraie Danoise. Elle demande aussi que Mon-SIRUR et MADAME lui envoient l'exemption entière des gens de guerre, de sorte que nous voilà tous

Madame de La Fayette est fort reconnoissante de votre lettre; elle vous trouve très honnête et très obligeante, mais ne vous parott-il pas plaisant que son bean-frère n'est pas du tout mort, et qu'on ne sait point les vérités de Tonlon à Aix? sur les questions que vous faites au Frater, je décide bardiment que celui qui est en colère, et qui le dit,

440 LETTRES

est préférable au traditor qui cache son venin sous de belles et de douces apparences. Il y a une stance dans l'Arioste qui peint la fraude; ce seroit bien mon affaire, mais je n'ai pas le temps de la chercher. Le bon d'Hacqueville me parle encore du voyage de la Saint-Géran; et pour me faire voir que ce voyage sera court, c'est, dit-il, qu'elle ne pourra recevoir qu'une de mes lettres à la Palisse. Voilà comme il traite une connoissance de huit jours: il n'en est pas moins bon pour les autres; mais cela est admirable. J'oubliois de vous dire que j'avois pensé, comme vous, aux diverses manières de peindre le cœur humain, les uns en blanc, et les autres en noir à noireir. Le mien est pour vous de la couleur que vous savez.

### M. DE SÉVIGNÉ.

Je ne suis point en bonne humeur, je viens d'avoir une conversation avec le bien bon sur le malheur du temps, et vous savez comme ce chapitre met le poignard dans le sein. Je n'ai pas laissé de sourire de l'histoire de la fille de Lambesc; jugez ce que j'aurois fait si j'avois été dans mon naturel. Elle avoit autant d'envie d'avoir l'absolution que le bon père de savoir la chanson; et apparemment ils se contentèrent tous deux. Pour les Essais de morale, je vons demande très-humblement pardon, si je vous dis que le Traité de la connoissance de soi-même me paroît distillé, sophistiqué, galimatias en quelques endroits, et sur-tout ennuyeux presque d'un bout à l'autre. J'honore de mon approbation les manières dont ou peut teuter Dieu; mais vous qui aimez tant les bons styles, et qui vous y connoissez si bien, du moins si on en peut juger par le vôtre, pouvez-vous mettre en comparaison le style de Port-Royal avec celui de M. Pascal? C'est celui-là qui dégoûte de tous les autres : M. Nicole met une quantité de belles paroles dans le sien; cela fatigue et fait mal à la lin; c'est comme qui mangeroit trop de blanc manger : voilà ma décision. Pour vous adoucir l'esprit, je vous dirai que Montaigne est raccommodé avec moi sur beaucoup de chapitres; j'en trouve d'admirables et d'inimitables, et d'autres puerils et extravagants, je ne m'en dédis point. Quand vous anrex fini Josephe, je vous exhorte à essayer un certain Traité des morales, de Plutarque, qui a pour titre : Comment on

peut discerner l'ami d'avec le flatteur. Je l'ai relu cette année, et j'en ai été plus touché que la première fois. Mandez-nous si la question que vous me faites des gens qui évaporent leur bile en discours impétueux, ou de ceux qui la gardent sous de beaux semblants, regarde madame de La Fayette; nous n'en savons rien, parce que nous ne savons peut-être pas tout ce que vous savez. Je me revolte contre ce qu'elle nous mande de l'oraison funèbre de M. de Tulle, parce que je la trouve belle et très-belle; je me révolte un peu moins sur le jugement peu avantageux qu'elle porta des Essats de morale; et sans voir les vers du nouvel opera, je consens volontiers à tout le mal qu'elle en dit. Adieu, ma belle petite sœur.

453.

A la méme.

Aux Rochers, vendredi 17 janvier 1676.

A force de me parler d'un torticolis, vous me l'avez donné. Je ne puis remuer le côté droit; ce sont, ma chère enfant, de ces petits maux que personne ne plaint, quoiqu'on ne fasse que criailler. Mon fils s'en pâme de rire, je lui donnerai sur le nez tout aussitôt que je le pourrai. En attendant, ma chère enfant, je vous embrasse de tout mon cour avec le bras gauche. Le Frater va vous conter des lanternes.

# M. DR SÉVIGNÉ.

Je ne ris point, ainsi que ma mère vous le mande; mais, commeson mal n'est rien qui poise eauser la moindre inquiétude, on la plaint de « douleurs, on l'amuse dans son lit, et du reste « cherche à la soulager autant qu'il est possible. Je crois que vous voulez bien vous reposer sur uni et sur le bien bon de tout ce qui regarde une sant qui nous est si précieuse; soyez tranquille de « côte-là, ma petite sœur, et croyez que nous serum assurément gueris, quand vous communeuceres d'étre en peine.

Voici l'histoire de notre province. On vant mandé comme étoit M. de Coëtquen avec M. de

Chaulnes; il étoit avec lui ouvertement aux épées et aux couteaux; il avoit présenté au roi des mémoires contre la conduite de M. Chaulnes, depais qu'il est gouverneur de cette province. M. de Coëtquen revient de la cour pour se rendre à son gouvernement par ordre du roi : il arrive à Rennes, va voir M. de Pommereuil, et passe, depuis huitheures du matin qu'il est à Rennes jusqu'à neuf heures du soir, sans aller chez M. de Chaulnes; il n'avoit pas même dessein d'v aller, comme il le dit à M. de Coëtlogon, et se faisoit un honneur de braver M. de Chaulnes dans sa ville capitale. A neuf heures du soir, comme il étoit à son hôtellerie, et n'avoit plus qu'à se concher, il entend arriver un carrosse, et voit monter dans sa chambre un homme avec un bâton d'exempt ; c'étoit le capitaine des gardes de M. de Chaulnes, qui le pria, de la part de son mattre, de venir jusqu'à l'évêché : c'est où demeure M. de Chaulnes. M. de Coëtquen descend, et voit vingt-quatre gardes autour du carrosse, qui le mênent sans bruit et en fort bon ordre à l'évêché. Il entre dans l'antichambre de M. de Chaulnes, et y demeure un demi-quart d'heure avec des gens qui avoient ordre de l'y arrêter. M. de Chaulnes paroît enfin, et lui dit: « Monsieur, je vous ai envoyé querir pour vous ordonner de faire payer les francs-fiefs dans vo-• tre gouvernement. Je sais, ajouta-t-il, ce que vous avez dit au roi, mais il le falloit prouver »; a tout de suite il lui tourna le dos, et rentra dans mcabinet. Le Coëtquen demeura fort déconcerté, et, tout enragé, regagna son hôtelleric.

454.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 19 janvier 1676.

Je me porte mieux, ma très-chère; ce torticolis

init un très-bon petit rhumatisme : c'est un mai

rès douloureux, sans repos, sans sommeil; mais

ne fait peur à personne. Je suis au huitième; un

ru d'émotion et les sueurs me tireront d'affaire :

ai été saignée une fois du pied, et l'abstinence et

patience achèveront bientôt : je suis parfaitement

bien servie par Larmechin', qui ne me quitte ni nuit ni jour. Enfin, ma fille, j'eus hier un extrême plaisir à lire vos lettres; c'est une conversation qui me ravit. Ne venez point me dire que vos bons succès de Provence vous sont fort indifférents; je ne sais ce qui pent plaire au monde, si ce n'est une si parfaite petite victoire, et dont les effets doivent être si agréables dans la suite, et si honorables pour vous. J'ai ces bonnes nouvelles un peu plus tôt que vous, et celle de l'assemblée de la noblesse, qui a été aussi confirmée, a comblé la mesure. Je vous envoie la lettre de M. de Pomponne; il me semble qu'elle est toute pleine de bonne amitié. D'Hacqueville me mande que notre cardinal a une fluxion sur la poitrine ; j'en suis excessivement en peine , et bien plus que de moi. Je vous écrirois fort voloutiers vingt-sept ou vingt-huit pages, mais il ne m'est pas possible : mon fils vous dira le reste. Adieu, je vous embrasse, et c'est aujourd'hui du bras

#### M. DE SÉVIGNÉ.

Vous voyez, dans ce que vous écrit ma mère, l'état véritable de sa santé; mais quoique sa maladie ne fasse nulle frayeur, et que les sueurs commencent à diminuer ses douleurs, elles sont toujours si cruelles, que l'état où nous la voyons fend le cœur à tous ceux qui l'aiment : je crois que vous me faites bien la grace de penser que je suis de ce nombre, et que je fais tout ce qui est en mon petit pouvoir pour la soulager. Je voudrois bien de tout mon cœur lui être bon à quelque chose; mais, par malheur, je ne suis bon à rien; et si j'ai quelque mérite, c'est celui d'avoir Larmechin, qui fait des merveilles jour et nuit. Vos lettres sont très-bonnes, et même nécessaires pour la santé et pour le divertissement de notre chère malade; c'est dommage qu'elles ne viennent que de huit en huit jours. Nous n'ajoutons pas foi à votre philosophie sur vos victoires de Provence: vous pouvez voir, par l'affaire de M. de Coëtquen, que la Provence n'est pas la seule province où il y ait des cabales. Ne trouvez-vous point plaisant que M. d'Hacqueville nous mande de Parts le détail de cette affaire, comme si nous n'étions

<sup>1</sup> Valet de-chambre du marquis de Sévigné.

pas à sept lieues de Rennes, et que nous n'eussions pas quelquefois des nouvelles de ce pays barbare?

Vous saurez assurément les querelles qui sont arrivées aux noces de La Mothe, comme à celle de Thétis; la Discorde aux crins de couleuvre se méla parmi les duchesses et les princesses, qui sont les déesses de la terre : enfin tout est assoupi, et il n'en arrivera point de nouvelle guerre. Celle que nous avons contre les Espagnols, les Hollandois et les Allemands suffira. Nous avons lu les vers de l'opéra : jamais vous n'avez entendu parler d'un goùt aussi corrompu que le nôtre, depuis que nous sommes en Bretagne. Nous trouvons l'oraison funèbre de M. de Tulle fort belle, et nous trouvons l'opéra (Atys) de cette année incomparablement au-dessus de tous les autres : pour vons dire la vérité, comme nons ne l'avons que depuis hier, nons n'avons encore la que le prologne et le premier acte, que nous honorons de notre approbation. Ne croyez pas, s'il vous plait, que nous en fassions autant de la suite de Pharamond, nous anathématisons tout ce qui n'est pas de La Calprenède. Adieu, ma chère sœur ; nous divertissons ma mère autant que nous pouvons; c'est presque la seule chose dont elle ait présentement besoin; car, pour le reste, il faut qu'il ait son cours, et nous comptons sur trois semaines : sa fièvre a diminué justement le sept, et c'est une marque assurée qu'il n'y a nul danger. Ne nous écrivez point de lettres qui nous puissent faire de la peine; elles viendroient hors de saison, et le chagrin de vous savoir en peine ne sera pas nécessaire à madame votre mère convalescente. Mille compliments à M. de Grignan et à sa barbe, l'un portant l'autre.

455.

De M. Shvigne à la même.

Aux Rochers , mardi 21 janvier 1676,

Commencez, s'il vous plait, ma pet te sœur, à croire fermement tout ce que nous vous dirons aujourd'hui, le bien bon et moi, et ne vous effarouchez point si par hasard vous ne voyez point de l'écriture de ma mère. L'enflure est encore si grande sur les mains, que je ne crois pas que nous lui

permettions de les mettre à l'air. Il y a encore une autre raison, c'est que depuis hier, qui etoit le neuf, la sueur s'est tellement mise sur les parties qui sont entlées, qu'il ne faut pas se jouer à la faire rentrer; c'est la santé qui revient; et il n'y a que ce moyen de guérir ses mains, ses pieds et 🖘 jarrets. Il y a encore un peu de douleur, et beaucoup d'enflure, mais sans lièvre. Voilà le veritable état de notre maman mignoune : ne crayes point qu'on n'ait pas eu soin d'elle, et qu'elle ait etealendonnée; il y a à Vitré un très bon médecin; elle a été saignée du pied en perfection; enfin elle est anssi bien qu'à Paris; et ce qu'il y a de bon, c'es qu'elle le trouve ainsi elle-même, et qu'elle est fort en repos de ce côté-là ; enfin il n'y auruit plus qu'à rire, si on pouvait trouver l'invention de la fore demeurer dans son lit sur les fesses d'un autre; mas comme, par malheur, c'est toujours sur les sienno, elle en souffre présentement les plus grandes incommodités. La maladie a été rude et douloureur pour la première qu'elle ait eue en sa vie; mus comme c'est presque une nécessité d'être maiste cette année, il vaut incomparablement miens qu'elle ait eu ce rhumatisme, quelque enui et douloureux qu'il ait été, qu'un de ces rhames su la poitrine, qui ont tant couru, surtout dem ca pays où la saignée du bras auroit été pressue impossible. Enfin nous trouvons tous les jours de b consolation à notre misère, et nous sentons quas plus vivement le plaisir de voir ma mère les deut bras empaquetés dans vingt servioltes, et ne separvant soutenir sur ses jarrets, que nous ne sentose celui de la voir se promener, et chanter du nation au soir dans nos allées. La petite personne qui es ici, quand elle voyoit les douleurs de ma me augmenter vers le soir, n'y entendoit point d'ante finesse que de pleurer ; voilà où elle en est ; elle or toujours l'objet de la jalousie de la l'Iessis, qui v fait un mérite auprès de ma mère de hair cette je tite comme le diable. Voici ce qui s'est passe re jourd'hui : ma mère s'assoupissoit doucement des son lit, et la petite fille, le bien bon et min pe étions auprès du feu ; la Plessis est entrue, un la l fait signe d'aller doucement, elle a obei pour une ment : comme elle étoit au milieu de la chaud ma mère a toussé et a demandé vite son mon pour cracher; la petite et moi nous nous levés pour y aller : mais la Plessis nous a pren

n au lit, et au lieu de porter le mouchoir ie de ma mère, elle lui a pincé le nez e qui a fait crier les hauts cris à la pauvre mère n'a pa s'empêcher de renasquer otre le zèle indiscret qui avoit causé ce et puis on s'est mis à rire. Si vous aviez tite comedie, vous n'auriez pu vous en Adieu, ma petite sœur, n'ayez ni peine, de ce qui se passe ici; nous espérons que cette lettre soit à vous, ma mère se un peu dans le jardin : s'il arrive queld'extraordinaire entre-ci et demain, on ndera avant que de fermer le paquet. Ce rvit, c'est qu'à l'heure qu'il est, il ne arriver que de bon. J'embrasse de tout M. de Grignan.

456.

madame DE SÉVIGNÉ à la même.

Aux Rochers, lundi 27 janvier 1676.

us persuade la fin de tout le rhumatisme, urs diminué depuis cette crise dont nous nes le neuf de mon mal.

vigné écrit sous la dictée de madame de Sévigné.

nc vrai que depuis cette sueur, à la sieurs autres petites, je me trouve sans ins douleur; il ne me reste plus que la n'humatisme. Vous savez ce que c'est pie d'être seize jours sur les reins, sans inger de situation. Je me suis rangée dans alcove ', où j'ai été très chaudement et nt bien servie. Je voudrois bien que mon pas mon secrétaire en cet endroit pour qu'il a fait en cette occasion. Ce mal

cove, accompagnée de deux petits cabiconservée dans la chambre à coucher de Sévigné aux Rochers, on y voit encore atin jaune, brodé aux Indes, en soie de et argent. été fort commun dans ce pays, et ceux qui ont évité la fluxion sur la poitrine y sont tombés : mais, pour vous dire le vrai, je ne croyois pas être sujette à cette loi commune ; jamais une femme n'a été plus humiliée, ni plus traitée contre son tempérament. Si j'avois fait un bon usage de tout ce que j'ai souffert, je n'aurois pas tout perdu; il faudroit peut-être m'envier, mais je suis impatiente, ma fille, et je ne comprends pas comment on peut vivre sans pleds, sans jambes, sans jarrets et sans mains. Il faut que vous pardonniez aujourd'hui cette lettre à l'occupation naturelle d'une personne malade; c'est à n'y plus revenir; dans peu de jours je serai en état de vous écrire tout comme les autres. Il me semble avoir entendu dire, pendant que j'avois la fièvre, que votre cardinal Grimaldi ' étoit mort ; j'en serois en vérité blen fâchée. Adieu, ma chère enfant; avec tout cela mon mal n'a été que douloureux, et tous ceux qui prennent intérêt à moi n'ont pu trouver un moment le moindre sujet d'avoir peur : la fièvre même étoit nécessaire pour consumer l'humenr du rhumatisme; et présentement que je n'en ai plus, il n'y a qu'à attendre patiemment le retour de mes forces; et que l'enflure se dissipe. J'embrasse M. de Grignan. La princesse a fait des merveilles pendant ma maladie.

# M. DE SÉVIGNÉ.

Je n'ai plus rien à vous dire après cela, ma petite sœur, si ce n'est que je viens d'avoir une dispute avec le bien bon: il dit que l'ecriture de ma mère, telle qu'elle est, étoit fort nécessaire pour vous rassurer; moi je soutiens qu'elle est beaucoup plus propre à vous épouvanter, et que vous auriez bien fait l'honneur au bien bon et à moi de vous en rapporter à nous sur la santé de ma mère, et que le stylede nos lettres vous auroit ôté vos inquiétudes. Voilà ma pensée; car je ne crois pas que vous me soupconniez d'une assez grande force d'esprit pour écrire des plaisanteries dans le temps que je serois frappé de quelque chose de terrible: mandez-nous votre avis, pour terminer cette dispute. Je salue M. de Grignan, et baise la Daque au front.

<sup>1</sup> Jérôme de Grimaldi, archevêque d'Aix, qui mourut doyen des cardinaux le 4 novembre 1685, Agé de 90 ans. Il fut extrémement regretté dans son diocèse, et sur-tout des pauvres. 457.

Le même, sous la dictée de madame DE SÉVIGNÉ,

Aux Rochers, mercredi 29 janvier 1676.

Ce qui vous paroltra plaisant, ma fille, c'est que je suis guérie, que je n'ai plus ni sièvre, ni douleurs, et que pourtant je ne vous écrirai point; mais c'est par la raison même que je suis guérie, que je ne puis écrire. Mes douleurs se sont changées en enflure; de sorte que cette pauvre main droite ne peut plus me servir à griffonner comme ces jours passés : c'est encore un peu d'incommodité qui ne durera pas long-temps. Je ne suis présentement qu'à me consoler des maux que le lit m'a donnés pendant quinze jours. Je commence à me promener par ma chambre; je reprends mes forces; cet état n'est pas à plaindre, et je vous prie de ne vous en point faire une peine, dans le temps que nous nous en faisons un plaisir sensible. J'ai lu vos deux lettres, elles sont divines; vous me faites des représentations admirables : si jamais je puis avoir la main libre, j'y ferai réponse; en attendant, croyez que vous ne perdez rien avec moi, ni de l'agrément de votre commerce, ni de l'amitié que vous me témoignez. Une des plus grandes joies que j'aie eues du retour de ma santé, c'est l'inquiétude que cela vous ôtera. Vous n'en devez plus avoir, puisque nous vous avons mandé toutes choses dans l'exacte vérité, et que nous goûtons présentement les délices de la convalescence. Je vous embrasse, ma chère enfant, de tout mon cœur ; le bien bon en fait autant; et pour moi, ma petite sœur, vous croyez bien que je ne m'y épargne pas. Je n'ai rien à vous dire aujourd'hui de moi-même, si ce n'est l'extrême joie que j'ai de vous voir hors d'intrigue.

458.

De madame DE SÉVIGNÉ à la même.

Aux Rochers, vendredi 31 janvier 1676.

Ne soyez nullement en peine de moi; je suis hors d'affaire : quoique j'aie les bras, les jarrets,

les pieds, gros et enfiés, et que je point, on m'assure que cette incomi incroyable finira bientôt. J'ai été m ici qu'à Paris; je suis servie et tra reine.

M. DE SÉVIGNÉ.

Oh! la belle écriture! ne trouve ma mère cut tout aussi bien fait écrire? nous l'en voulions empêche voulu : je souhaite que cela vous se tion : souhaitez-nous en récompens tience pour supporter l'enslure et restent. Ma mère croyoit que du n'auroit plus de douleurs elle pourre pied ; elle est un peu altrapée de s'e gnée. Tout ira bien, pourvu que fasse point de mauvais effet. Nous envoyer une lettre de madame de mère reçut le dernier ordinaire; l'avoir voulu conserver, il arrive ( trouvons point. Sachez en gros q étoit fort honnête; madame de Vins étoit persuadée que les Grignan av la raison de leur côté dans ces deur faires, et qu'elle ne vous avoit poin qu'elle vous connoissoit trop d'esprit sens pour vouloir recommencer vos que la cause en étoit ôtée : elle dit eu tant de chaleur pour les Grigna avoient raison, qu'elle en est devent autres; voilà grossièrement le suj Vous pouvez croire à cette heure qu la lettre; je compte que nous la reti quinze jours ou trois semaines : on . peur de l'égarer, qu'on la misebien dans quelque petit coin, où person toucher; nous n'y avons pas touché tant on a bien réussi à faire ce qu'on 1 ma petite sœur.



459.

Évigné , sous la dictée de madame & Sévigné, à la même.

Rochers, dimanche 2 février 1676.

lu vos deux dernières lettres avec un e joie qu'on ne peut avoir qu'en les eraignons celles où vous allez faire de or le mal que j'ai eu ; premièrement, os vous en prendrez à moi; et cela e : tout le monde, en ce pays, a eu mes, ou des fluxions sur la poitrine : y a six semaines que madame de est dangereusement malade; ainsi il ayer le tribut d'une façon on d'une ar vos inquictudes et vos frayeurs, ncent justement dans le temps qu'il sujet d'en avoir; je suis présentea toute sièvre et des douleurs du rhuqui me reste est d'avoir les mains et dés; en sorte que je ne saurois me narchant, de tous les maux que je me ble lit; mais cela s'appelle des incompoint du tout des dangers. Ainsi, ma , mettez-vous l'esprit en repos : nous qu'à reprendre des forces, et à nous iris, où je vous donnerai de mes nouvous sauro's écrire aujourd'hui, j'ai te encore trop enflée; pour la gauche, plus du tout; elle est toute desenflée e; c'a été une joie extraordinaire de et état. Je vous assure qu'un rhumane des plus belles pièces qu'on puisse un grand respect pour lui; il a son ient, son adcroissement, son période jeureusement c'est à ce dernier terme

lame de Vins et son beau-frère (M. de , je crois vous les avoir découverts par vous doit contenter, puisqu'il me confont point voulu paroître tels qu'ils ont leurs raisons, et il faut laisser à nos irié de nous servir à leur mode. Il me ont observé beaucoup de régime et de it du côté de la Provence; il faut sur leurs vues et leurs pensées, d'autant plus agréablement, qu'ils ont bien voulu me laisser voir d'ici le dessous des cartes, qui est enchanté pour vous. Ils viennent de m'écrire tous deux sur ma maladie, voyez s'il y a rien de si obligeant; voilà les lettres: ainsi, ma fille, gardezmoi donc bien tous mes petits secrets, et gardonsnous bien de nons plaindre des gens dont nous devons nous louer.

Je comprends le bruit et l'embarras que vous avez dans votre rond '. Mandez-moi si le bon homme de Sannes joue toujours au piquet, et s'il croit être en vie. Voici le temps qu'il faut se divertir malgré qu'on en ait; si vous en étiez aussi aise que votre fille l'est de danser, je ne vous plaindrois pas; jamais je n'ai vu une petite fille si dansante naturellement. Au reste, je suis entièrement de votre avis sur les Essais de morale; je gronde votre frère: le voilà qui va vous parler.

### M. DE SÉVIGNÉ.

Et moi, je vous dis que le premier tome des Essais de morale vous paroîtroit tout comme à moi. si la Marans et l'abbé Têtu ne vous avoient accoutumée aux choses fines et distillées. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les galimatias vous paroissent clairs et aisés; de tout ce qui a parlé de l'homme et de l'intérieur de l'homme, je n'ai rien vu de moius agréable; ce ne sont point là ces portraits où tout le monde se reconnoît. Pascal, la Logique de Port-Royal, et Plutarque, et Montaigne, parlent bien autrement ; celui-ci parle, parce qu'il veut parler, et souvent il n'a pas grand'chose à dire. Je vous soutiens de plus que ces deux premiers actes de l'opera sont jolis, et au-dessus de la portée ordinaire de Quinault ; j'en ai fait tomber d'accord ma mère; mais elle vent vons en parler elle-même. Dites-nous ce que vous y trouvez de si mauvais, et nous vous y répondrons, au moins sur ces premiers actes, car pour l'assemblée des Fleuves, je vous l'abandonne. Ma très-belle, et très-aimable petite sœur, ma mère vous embrasse avec sa main ridée; et pour moi je vous embrasserois aussi si j'osois, étant brouillé avec vous comme je le suis.

'C'est un cabinet appelé le rond, parce qu'il est pratiqué dans une ancienne tour du palais des comtes de Provence, où étoit le logement de M. de Grignan à Aix. 460.

Le même, sous la dictée de madame DE SÉVIGNÉ, a la même.

Aux Rochers, lundi 3 février 1676.

Devinez ce que c'est, mon enfant, que la chose du monde qui vient le plus vite, et qui s'en va le plus lentement; qui vous fait approcher le plus près de la convalescence, et qui vous en retire le plus loin ; qui vous fait toucher l'état du monde le plus agréable, et qui vous empêche le plus d'en jouir; qui vous donne les plus belles espérances, et qui en éloigne le plus l'effet; ne sauriez-vous le deviner? jetez-rous votre langue aux chiens? c'est un rhumatisme. Il y a vingt-trois jours que j'en suis malade ; depuis le quatorze, je suis sans fièvre et sans douleurs, et dans cet état bienheureux, croyant être en état de marcher, qui est tout ce que je souhaite, je me trouve enflée de tous côtés, les pieds, les jambes, les mains, les bras; et cette enflure qui s'appelle ma guérison, et qui l'est effectivement, fait tout le sujet de mon impatience, et seroit celui de mon mérite, si j'étois bonne. Cependant je crois que voilà qui est fait, et que dans deux jours je pourrai marcher : Larmechtu me le fuit espérer, o che spero! Je reçois de partont des lettres de réjouissance sur ma bonne santé, et c'est avec raison. Je me suis purgée une fois de la poudre de M. de Lorme, qui m'a fait des merveilles; je m'en vais encore en reprendre; c'est le véritable remède pour toutes ces sortes de maux : on me promet, après cela, une santé éternelle; Dien le venille. Le premier pas que je feral sera d'aller à Paris: je vous prie donc, ma chère enfant, de calmer vos inquiétudes; vous voyez que nous vous avons tonjours écrit sincèrement. Avant que de fermer ce paquet, je demanderai à ma grosse main si elle veut bien que je vous écrive deux mots : je ne trouve pas qu'elle le veuille; peut-être qu'elle le vondra dans deux heures. Adieu, ma très-belle et très-aimable ; je vous conjure tous de respecter, avec tremblement, ce qui s'appelle un rhumatisme; il me semble que présentement je n'ai rien de plus important à vous recommander. Voici le

Frater qui peste contre vons depuis hult vous être opposée, à Paris, au remède Lorme.

M. DE SÉVIGNÉ.

Si ma mère s'étoit abandonnée au ré bon homme, et qu'elle ent pris tous les poudre, comme il le vouloit, elle ne tombée dans cette maladie, qui ne vient réplétion épouvantable d'humeurs; m vouloir assassiner ma mère, que de lui d'en essayer une prise; cependant ce terrible, qui fait trembler en le nomma composé avec de l'antimoine, qui est d d'émétique, purge beaucoup plus doucers verre d'eau de fontaine, ne donne pas l tranchée, pas la moindre douleur, et né chose que de rendre la tête nette et legpable de faire des vers, si on vouloit quer. Il ne falloit pourtant pas en preni moquez-vous, mon frère, de vouloir fair de l'antimoine à ma mère? Il ne faut que du régime, et prendre un petit h séné tous les mois, voilà ce que vous disi ma petite sœur : je suis en colère quan que nous aurions pu éviter cette malad remède, qui nous rend si vite la santé chose que l'impatience de ma mère lui f Elle s'écrie : 6 mes enfants, que vous én croire qu'une maladie se puisse dérai faut-il pas que la Providence de Dici cours? et pouvons-nous faire autre che lui obéir? Voilà qui est fort chrétien : nons toujours, à bon compte, de la M. de Lorne.

461.

Le même, sous la dictée de madame DE & ä la même.

Aux Rochers, dimanche 9 févries

Voilà justement ce que nons avions provois vos inquiétudes et vos tristes reflecte le temps que je suis guerie. J'ai éte frapment de l'effot que vous feroit cette auxe

connoissant comme je vous connols pour moi ; mais enfin vous aurez vu la suite de cette maladie, qui n'a rien en de dangereux : nous n'avions point dessein de vous faire de finesse dans le commencement; nous vous parlions de torticolis, et nous croyions en être quittes pour cela: mais le lendemain cela se déclara pour un rhumatisme, c'est-àtire, pour la chose du monde la plus douloureuse et la plus ennuyeuse; et présentement, quoique je sois guérie, que je marche dans ma chambre, et que j'aie été à la messe, je suis toute pleine de cainplasmes : cette impossibilité d'écrire est quelque chose d'étrange, et qui a fait en vous tout le mauvais effet que j'en avois appréhendé. Croiriez-vous bien que notre eau de la reine de Hongrie m'a été contraire pendant tout mon mal? Je vois avec comhien d'impatience vous avez attendu nos secondes lettres, et je suis trop obligue à M. de Roquesante Cavoir bien voulu partager votre enqui en les attendant; il y a des héros d'amitié, dont je fais grand cos. Je remercie les Pichons d'avoir remercié Dieu de si bon cœur, et je promets à M. de Grignan derx lignes de ma main aussitôt qu'on m'aura ôté mes cataplasmes. Je vous prie bien sérieusement de remercier toutes les dames et toutes les peronnes qui se sont intéressées à ma santé; et quoique re soit au dessein de vons plaire, que je doive ces empressements, ils ne laissent pas de m'être ort agreables, et je vous conjure de leur en témoiquer una reconnoissance. Je crains que votre frère e me quitte; voilà un de mes chagrins : on ne lui pule que de revues, que de brigade, que de guerre. one maladie-ci dérange bien nos bons petits desons : je fais venir en tout cas Hélène, pour ne pas mber des nues, et le temps nous rassemblera. Je ous conjure d'avoir soin de vons et de votre santé: " a vez que c'est la marque la plus sensible que mas paissiez me donner de votre amitié. Adien, ua très-aimable, je vous embrasse de loute la tendresse de mon cour. Voilà le Frater qui veut parer a M. de Grignan.

# M. DE SEVIGNE à M. DE GRIGNAN.

Durique una sœur ait pris toutes sortes de soins

cacher l'état où elle est, vous ne devez pas

r, mon très-chèr frère, que je n'eusse pris

les précantions imaginables pour la ména-

ger, en cas que la maladie de ma mère nous eût fait la moindre frayeur; mais heureusement, nous n'avons eu que le chagrin de lui voir souffrir des douleurs insupportables, sans qu'il y ait jamais eu aucune apparence de danger : vons aurez bien pu vous en apercevoir par nos lettres, qui vous auront tout-à-fait rassuré. Soyez persuadé, mon très cher frère, que je ne pouvois manquer de faire mon devoir en cette occasion; ma sœur a une place dans mon cœur, qui ne me permet pas de l'oublier. Depuis que nous sommes dans la joie de voir revenir, à vue d'ail, la santé de ma mère, je me console de la maladie, parce qu'elle lui apprendra à se conserver, comme une personne mortelle, et parce qu'elle est cause que j'ai reçu de vous la lettre du monde la plus obligeante, et la plus pleine d'amitié. Croyez aussi, Monsieur, que vous ne sauriez aimer personne qui vous houore plus que moi, ni qui ait pour vous plus d'estime et de ten-

# Le même, à madame DE GRIGNAN.

Je reviens à vous, ma petite sœur, pour vous mander les détails que vous souhaitiez; dès le premier ordinaire, il eut fallu faire comme le valetde-chambre de feu mon oncle de Châlons', qui disoit : Monsieur a la fièvre quarte depuis hier matin. Nous vous avons mandé tout ce qu'il y avoit à vous mander. Remerciez-nous seulement, et ne vous avisez pas de nous gronder en la moindre chose, parce que vons auriez tort. Nous avons l'abbe de Chavigni pour évêque de Rennes ; vous trouverez que nous en devons être bien aises, pour pen que vous oublitez le mépris et l'aversion qu'il a pour Montaigne. Je vous embrasse mille fois, ma petite sœur. Je vous prie de faire encore pour moi des amitiés à M. de Grignan. J'ai enfin vu une lettre de lui à un autre qu'à vous : je la conserverai aussi comme un trophée de bonte et de gloire; c'en est assez pour peindre mon ressentiment.

Jacques de Neuchèse, évêque de Châlons-sur-Saône.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> François Le Bouthillier de Chavigni fut nommé à l'évéché de Rennes et en obtint les bulles ; mais il donna sa démission, et deux ans après il fut nommé évêque de Troyes.

462

De madame DE SÉVIGNÉ, à la même.

Aux Rochers, mercredi 12 février 1678.

Ma fille, il n'est plus question de moi, je me porte bien, c'est-à-dire, autant que l'on se porte bien de la queue d'un rhumatisme; car cesenflures s'en vont si lentement, que l'on perdroit fort bien patience, si l'on ne sortoit d'un état qui fait trouver celui-là fort heureux. Est-il vrai que le chevalier de Grignan se soit trouvé depuis dans le même embarras? Je ne comprends point ce qu'un petit glorieux peut faire d'un mal qui commence d'abord à vous soumettre, pieds et poings liés, à son empire. On dit aussi que le cardinal de Bouillon n'est pas exempt de cette petite humiliation. Oh, le bon mal ' et que c'est bien fait de le voir un pen jeté parmi les courtisans! Mon fils est allé à Vitré pour une affaire; e'est pourquoi je donnesa charge de secrétaire à une petite personne dont je vous ai souvent parlé, et qui vous prie de trouver bon qu'elle vous baise respectueusement les mains. Heléne sera ici dans quatre jours; j'ai compris que je ne pourrois m'en passer, voyant bien que mon fils me va ôter Larmechin. Il y a tant d'incommodité dans la santé qui suit la guérison d'un rhumatisme, qu'on ne sauroit se passer d'être bien servie. Voilà une lettre que la bonne princesse vient de m'envoyer pour vous; savez-vous bien que je suis touchée de l'extrême politesse et de la tendre amitié qu'il y a dans ce procedé? Je ne suis pas en peine de la façon dont vous y ferez réponse.

463.

De M. DE SÉVIGNÉ, sous la dictée de madame DE SÉVIGNÉ, à la même.

Aux Rochers, dimanche 10 fevrier 1676.

Puisque vous jugez la question, qu'il vaut mieux ne point voir de l'écriture de la personne qu'on

aime, que d'en voir de manvaise, je crois que je ne proposerai rien cette fois-ci à ma main enfice: mais je vous conjure, ma fille, d'être entièrement hors d'inquiétude. Mon fils me fit promener hier par le plus beau temps du monde; je m'en trouvai fortifiée; et si mes enflures veulent bien me quitter après cinq semaines de martyre, je me retrouverai dans une parsaite santé. Comme j'aime à être dorlotée, je ne suis pas fâchée que vous me plaignier un peu, et que vous soyez persuadée qu'un rhumetisme, comme celui que j'ai en, est le plus cruel de tous les maux qu'on puisse avoir. Le Frater m'a été d'une consolation que je ne vous puis exprimer; il se connoît assez joliment en lièvre et en santé; j'avois de la confiance en tout ce qu'il m disoit : il avoit pitié de toutes mes douleurs, et le hasard a voulu qu'il ne m'ait trompée en rien de ce qu'il m'a promis, pas même à la promende d'hier, dont je me suis mieux portée que je n'esperois. Larmechin, de son coté, m'a toujours veille depuis cinq semaines, et je ne comprends punt du tout ce que j'eusse fait sans ces deux persane. Si vous voulez savoir quelque chose de plus d'm rhumatisme, demandez-le au pauvre Mangaine'. qui me fait grand'pitié, puisqu'il est dans l'état d'a je ne fais que de sortir. Ne croyez point que la coiffure en toupet, ni les autres ornements que vous me reprochez, aient eté en vogue : j'ai eté aielade de bonne foi pour la première fois de mo ex. et pour mon coup d'essai, j'ai fait un coup de mestre. Tout le soin qu'on a eu de ma sante en imvence marque bien celui qu'on a de vous plant, je vous prie de ne pas laisser d'en faire des remerce ments par-tout où vous le jugerez à propose le ce cherche plus que des forces pour nous mettre et le chemin de Paris, où mon fils s'en va le pemier, à mon regret. Je suis fort touchee de la dere tion d'Arles; mais je ne puis croire que celle o coadjuteur le porte jamais à de telles extremes. nous vous prions de nous mander la mue des zèle si extraordinaire. Je suis bien aice que se ayez vu le dessous des cartes du procede de N a Pomponne et de madame de Vins, et que se soyez entrée dans leur politique, sans en atorna

Joseph Gaspard Court, marquis de Marques, premier consul d'Aix; il mourut en 1603.

fait retourner à Paris; ce sont des amis sur lesquels nous ponvons compter. Adieu, ma très-chère enfant; il me semble que c'est tout ce que j'ai à vous dire; si je n'étois en peine de vous et de votre santé, je serois dans un état digne d'envie; mais la misère humaine ne comporte pas tant de bonheur. J'embrasse M. de Grignan de tout mon cœur, et vous, ma fille, avec une tendresse infinie.

464. \*

De madame DE SEVIGNÉ à la même.

Aux Rochers, mercredi jour des cendres, 19 février 1676.

Je souhaite, ma chère fille, que vons ayez passé votre carnaval plus gaiement que moi ; rien n'a dù vous en empêcher : il y a long-temps que ma santé ne donne plus d'inquiétude, et qu'elle ne me donne que de l'ennui. La fin ridicule d'un rhumatisme est une chose incroyable : on ressent des douleurs qui font ressouvenir du commencement, l'on meurt de peur ; une main se rentle traitreusement, un torticolis vous trouble : enfin, c'est une affaire que de se remettre en parfaite santé; et comme je l'entreprends, j'en suis fort occupée : il ne faut pas appréhender que je retombe malade par ma laute ; je crains tout ; l'on se moque de moi. Voilà donc, comme vous voyez, ce qui compose une konne d'assez mauvaise compagnie. D'un autre one, le bon abbé ne se porte pas bien; il a mal à un genou, et un peu d'émotion tous les soirs; cela me trouble. Madame de Marheuf est venue me voir de Rennes, mais je l'ai renvoyée passer le carnaval chez la bonne princesse : elles reviendront tantôt que voir : mon fils a passé deux jours avec elles ; il s'en va dans cinq ou six ; c'est une perte pour moi : mais il n'y a pas moyen qu'il diffère davantage; s ne penserons plus qu'à le suivre. Mais, ma , qui peut me gnérir des inquiétudes où je suis r vous? Elles sont extrêmes; et je demande à u tous les jours d'en être soulagée par une noue, telle et aussi heureuse que je la puisse sour. Je ne sais quand mes lettres redeviendront portables; mais presentement elles sont si tristes

et si pleines de moi, que je m'ennuie de les entendre relire; vous avez trop de bon goût pour n'être pas de même; c'est pourquoi je m'en vais finir; aussi bien la petite fille ' se moque de moi. J'attends vos lettres, comme la senle joie de mon esprit : je suis ravie d'entrer dans tout ce que vous me dites, et de sortir un peu de tout ce que je dis. Hélène est arrivée depuis deux jours, elle me console de Larmechin qui s'en va. On me mande mille choses de Paris, sur quoi l'on pourroit discourir, si l'on n'avoit point les mains enflées. Adien, ma très-chère et très-aimable, vous savez combien je suis à vous; conservez-moi tendrement votre chère et précieuse amitié. J'embrasse M. de Grignan et les Pichons. Comment se porte Marignane? Il me semble que nous sommes bien proche du côté du rhumatisme. Je vous envoie une douzaine de souvenirs à distribuer comme il vons plaira; mais il y en a un pour Roquesante, qui ne doit jamais être confondu.

465.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 23 février 1676.

Vous êtes accouchée à buit mois, ma très-chère : quel bonheur que vous vous portiez bien! mais quel dommage d'avoir perdu encore un pauvre petit garçon! Vous qui êtes si sage, et qui grondez les autres, vous avez eu la fantaisie de vous laver les pieds; quand on a poussé si loin un si bel ouvrage, comment peut-on le hasarder, et sa vie en même temps? car il me semble que votre travail prenoit un manvais train; enfin, ma fille, par la grace de Dieu, vons en êtes sortie henreusement, vous avez été bien secourue. Vous pouvez penser avec quelle impatience j'attends de secondes nouvelles de votre santé, et si je suis bien occupée, et bien remplie des circonstances de cet acconchement. Je vous rends graces de vos trois lignes, et à vous, mon cher Comte, des soins que vons prenez de m'instruire. Vous savez ce que c'est pour moi que la santé de votre chère femme : mais vous l'avez laissée

La petite personne dont il a déjà été parlé, lui servoit dans ce moment-là de secrétaire.

trop écrire; c'est une mort que cet excès; et pour ce lavage des pieds, on dit qu'il a causé l'accouchement. C'est dommage de la perte de cet enfant; je la sens, et j'ai besoin de vos réflexions chrétiennes pour m'en consoler; car, quoi qu'on vous dise, vous ne le sanverez pas à huit mois. J'aurois eu peur que l'inquiétude de ma maladie n'y eût contribué, sans que j'ai trouvé qu'il y a eu quinze jours d'intervalle. Enfin, Dien soit loué et remercie mille et mille fois, puisque ma chère comtesse se porte bien: ma vie tient à cette santé; je vous la recommande, mon très-cher, et j'accepte de tout mon cœur le rendez-vous de Grignan.

466.

De M. DR SÉVIGNÉ à la même

Aux Rochers, dimanche 23 février 1076.

Vous n'avez qu'à venir nous donner à cette heure des règles et des avis pour notre santé; on vous répondra comme dans l'Evangile: Médecin, qué is-toi toi-même. J'ai présentement de grands avantages sur vous; tel que je suis,

J'aitant fait que nos gens sont enfin dans la plaine".

Ma mère se porte à merveille ; elle prit hier, pour la dernière fois, de la poudre de M. de Lorme, qui lui a très-bien fait. Elle se promène dès qu'il fait beau; je lui donne des conseils dont elle se trouve bien : je n'accouche point à huit mois : je dois croire après cela que ma mère se reposera sur moi de tout ce qui la regarde, et qu'elle meprisera beaucoup votre petite capacité, qui s'avise de se laver les jambes deux heures durant, étant grosse de huit mois: l'on vous pardonne pourtant, puisque vous yous en portez bien, et que les lettres que nous avons reques de vous, de M. de Grignan et de la petite Dague nous ôtent toutes sortes d'inquiétudes. Quelque douce néaumoins que fût la manière de nous apprendre cette nouvelle, ma mère en fut émue à un point qui nous lit beaucoup de frayeur. Nous jouions au reversi, quand les lettres arrivè-

rent; l'impatience de ma mère ne lui permit pas d'attendre que le coup sût fini pour ouvrir votre paquet; elle le fit ouvrir à M. du Plessis, qui etoit spectateur. Il commença par la lettre de la Dague pour moi; et à ce mot d'accouchement qui étoit sur le dessus, quoique le dedans fût fort gaillard, elle ne put s'empécher d'avoir une emotion extraordinaire : c'est un des restes que sa maladie lui a laises; le sujet en étoit bien juste : mais le caractère enjuné de la Dague nous rassura tous en un mament, et ma mère seule eut besoin de voir de votre écriture, Je supplie M. de Grignan de recevoir mes compliments sur votre bonne santé, et les væux très-sinceres que je sais pour la vie de son tils. Il n'en doit pas douter, pour peu qu'il me fasse l'honneur de joer un peu de moi par lui-mems; et cela est encore bien éloigné des larmes dont il m'honora, quant on lui dit de mes nouvelles il y a dix lmit mus: pour la Dague, je ne lui dis rien, j'attends à m venger de toutes ses injures que je me sois cache à Griguan , dans cet escalier où le vent (nit de si hons essets. Je vous embrasse mille fois, ma chère pe tite sœur; il n'y a point de danger aujourd'hu; car il y a long-temps que je n'ai mis de poutre à wa perruque.

467.

De madame de Sévigné à la même.

Aux Rochers , mercredi 26 février 16%

J'attende avec impatience mes lettres de venir di; il me faut encore cette confirmation de ven chère et précieuse santé. Je vous embrasse mente drement, et vais vous dire le roste par mon per secrétaire.

de ne vous parle plus de ma santé; elle estre honne, à la reserve de mes mains qui sont lugie enflées : si l'on écrivoit avec les pieds, vous revriez bientôt mes grandes lettres; en attenta quitte les pensées de ma maladie, pour nivre de celles qui me sont venues de Provence; els sont assez capables; et, pourvu que votre le santé continue, j'aurai assez de sujet de vesto Dien. Nous avons ici un temps admirable; ed fortifie, et avance mon voyage de Pars.

<sup>&#</sup>x27; l'ores la table du Coche et la Mouche, par La Fontaine.

On me mande que M. le prince s'est excusé de servir cette campagne; je trouve qu'il fait fort bien. M. de Lorges est ensin maréchal de France; n'admirez-vons point combien il en auroit peu coûté de lui avancer cet honneur de six ou sept mois? Toutes mes lettres ne sont pleines que du retour de M. et madame de Schomberg : pour moi, je crois qu'il ira en Allemagne. Tout le monde veut aussi que je sois en état de monter en carrosse, depuis que j'ai appris votre heureux accouchement : il est vrai que c'est une grande avance que d'avoir l'esprit en repos : j'espère l'avoir encore davantage quand j'aurai reçu mes secondes lettres. Mon fils s'en va à Paris pour tâcher de conclure une affaire miraculeuse, que M. de La Garde a commencée avec le jeune Viriville; c'est pour vendre le guidon. J'aime La Garde de tout mon cœur; je vous prie d'en faire autant, et de lui écrire pour le payer de l'obligation que je lui ai. J'ai encore ici la honne Marbeuf, qui m'est d'une consolation incroyable. Adieu, mon enfant.

468. \*

A la même.

Aux Rochers. dimanche 1" mai 1676.

Reoutez, ma fille, comme je snis henrense. J'at-

tendois vendredi de vos lettres : elles ne m'ont jahais manqué ce jour-là; j'avois langui huit jours, jouvre mes paquets, je n'en trouve point ; je pensu m'évanouir, n'ayant pas encore assez de forces lour soutenir de telles attaques. Hélas! que seroit Sevenue ma pauvre convalescence avec une telle inquiétude à supporter ? et le moyen d'attendre et avaler les moments jusqu'à lundi? Enfin, admiexembien d'Hacqueville est destine à me faire hisir, puisque, même en faisant une chose qui at être inutile à cause de deux de vos lettres que vois avoir, il se rencontre qu'elle me donne la et très-assurément me conserve la santé, en ivoyant la lettre du 19 février qu'il venoit de roir de Davonneau, et qui est écrite de votre ; ce qui me fait voir que, le dixième jour de couche, vous étiez, et votre petit aussi, en

très-bonne santé. Quel soulagement, ma fille, d'un moment à l'autre? et quel mouvement de passer de l'excès du trouble et de la douleur à une juste et raisonnable tranquillité! J'attends lundi mes paquels égarés, et retardés précisément le jour que je les souhaitois. Cette date du 49 me redonne tous les soins de ma santé qui alloit être abandonnée; ma main n'en peut plus. mais je me porte très-bien, et je vous embrasse, et mon cher comte.

Je repose donc ma main, ma très-chère, et fais agir celle de mon petit secrétaire. Je veux revenir encore à d'Hacqueville, et je veux approuver l'excès de ses soins, puisque cette fois ils m'ont été si salutaires. J'avone que si j'avois reçu mes deux lettres, comme je le devois, j'aurois ri de sa lettre, comme quand il me mande aux Rochers les nonvelles de Rennes; mais je n'en veux plus rire, depuis le plaisir qu'il m'a fait. Mon fils est parti, et nous sommes assez seules, la petite fille et moi; nous lisons, nous écrivons, nous prions Dieu; l'on me porte en chaise dans ce parc, où il fait divinement beau : cela me fortifie ; j'y ai fait faire des beautés nouvelles, dont je jouirai peu cette année car j'ai le nez tourné vers Paris. Mon fils y est déjà, dans l'espérance de conclure l'excellente affaire de M. de La Garde. La bonne princesse me vient voir souvent, et s'intéresse à votre santé. La Marbeuf s'en est retournée; elle m'étoit fort bonne pour me rassurer contre des traitresses de douleurs qui reviennent quelquesois, et dont il saut se moquer, parce que c'est la manière de peindre du rhumatisme : c'est un aimable mal. Adieu, ma très-belle, je remercie M. Davonneau de sa lettre du 49 février.

469. \*\*

Au comte DE BUSSY-RABUTIN.

Aux Rochers, ce 1" mars 1676.

Qu'aurez-vous cru de moi, mon cher cousin, d'avoir reçu une si bonne lettre de vous il y a plus de six semaines, et de n'y avoir pas fait réponse? En voici la raison, c'est qu'il y en a aujourd'hui sept que ma grande santé, que vous connoissez, fut attaquée d'un cruel rhumatisme dont je ne suis

pas encore dehors, puisque j'ai les mains enflées, et que je ne saurois écrire. J'ai en vingt et un jours la sièvre continue. Je me sis lire votre lettre, dont le raisonnement me parut fort juste; mais il s'est tellement confondu avec les réveries continuelles de ma fièvre, qu'il me scroit impossible d'y faire réponse. Ce que je sais, c'est que j'ai envoyé votre lettre à ma fille, et que j'ai pensé plusieurs fois à vous depuis que je suis malade. Ce n'est pas peu dans un temps où j'étois si occupée de moi-même. C'est un étrange noviciat pour une créature comme moi, qui avoit passe sa vie dans une parfaite santé. Cette maladie a retarde mon retour à Paris, où j'irai pourtant tout aussitôt que j'aurai repris mes forces. On m'a mandé de Paris que M. le prince avoit déclaré au roi que sa santé ne lui permettoit pas de servir cette campagne.

M. de Lorges a été fait maréchal de France: voilà sur quoi nous pourrions fort bien causer, si l'on causoit avec la main d'une autre. Mais il suffit pour aujourd'hui, mon cher cousin, que je vous aie conté mes douleurs. J'embrasse de tout mon cœur madame de Coligny: je la prie de ne pas accoucher à huit mois, comme ma fille. Elle s'en porte bien; mais on y perd un fils', et c'est dommage. Adien, mon très-cher; faut-il que je vous parle de votre petit manifeste au roi, il est digne de vous, de votre siècle et de la postérité?

470.

Du comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Bussy, ce 9 mars 1076.

Cela est bien vrai, qu'il ne faut pas condamner les gens sur les apparences; depuis trois mois que je vous ai écrit trois lettres', Madame, ne recevant aucune réponse, j'étois tout prêt à me plaindre de vous, quand j'ai appris que vous aviez failli à mourir. Sur cela j'ai changé de ton, et au lieu des reproches que je vous préparois, je n'ai eu que de la tendresse, et de la joie de vous savoir hors d'intrigue.

471.

De madame DE SÉVIGNÉ à madame DE GRIGNAN.

Aux Rochers, mercredi 4 mars 1676.

Enfin, ma chère enfant, je les ai reçues, ces deux lettres que je sonhaitois tant. Je vons ai conté comme, par un grand hasard, cette lettre de Davonneau, qui me fut envoyée par d'Hacqueville, me mit en repos. Je suis ravie de votre bonne santé; mais ne vous remettez point sitôt à vous assommer d'écrire. Je remercie M. de Grignan et Montgobert de vous en avoir empêchée : anssi bien j'en suis indigne, puisque je n'ai point encore de mains; je vous demande seulement une réponse pour la princesse, et deux lignes pour moi. Je suis chagrine de cette longueur, et de retourner à Paris comme estropiée. J'en ai piqué d'honneur mon médecin d'ici, et je prie mon fils, qui est à Paris, de demander à quelque médecin s'il n'y a rienqui puisse avancer cette guérison, après deux mois de souffrances. Mandez-moi comme se porte Marignane, et s'il a les mêmes incommodités que mon Je me réjouis de la santé du petit garçon ; je n'oc m'y attacher, parce que je n'ose espérer que tous vous soyez trompée; vous êtes plus infaillible que le pape. Je fonde donc toute mon espérance sur les contes à dormir debout, que l'on vous fait à Aix . je les trouve extrêmement plaisants, et la rarete des enfants de neuf mois m'a fait rire.

# A M. DE GRIGNAN.

Je viens à vous, M. le Comte; vous dites que ma fille ne sauroit accoucher trop souvent, tant cike s'en acquitte bien. He, Seigneur Dieu! que fait-elle autre chose? Mais, je vous avertis que si, par tendresse et par pitié, vous ne donnez quelque report a cette jolie machine, vous la detruirez infaillablement, et ce sera dommage. Voilà la pensee que pe veux vous donner; qui, comme vous voyez, n'es pas du dimanche gras.

# A madame DE GRIGNAN.

Je reviens à vous, ma très-belle. Je rrois per vous êtes bien aise de voir le coadjuteur et la

<sup>\*</sup> Effectivement, cet enfant ne vécut pas. (Voyez la lettre du 3 juillet 1677.)

Voyez les lettres 447, 448 et 451.

Carde: ce dernier ne va-t-il point à la cour! Nous allons voir ce qui arrivera de l'affaire qu'il a proposée; elle est si bonne, que nous ne croyons pas qu'elle puisse réussir. On me mande de l'aris que le chevalier est bien enragé de n'être point brigadier; il a raison, après ce qu'il fit l'année passée', il méritoit bien qu'on leftt monter d'un cran. Adieu, ma chère enfant, le bien bon vous embrasse, et le petit accrétaire vous baise la main gauche; ma main va toujours en empirando, mais vous vous portez bien, et moi aussi.

472.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 8 mars 1676.

Ah! vous le pouvez bien croire, que si ma main vouloit écrire, ce seroit assurément pour vous; mais j'ai beau lui proposer, je ne trouve pas qu'elle le veuille. Cette longueur me désole; je n'écris pas une ligne à Paris, si ce n'est l'autre jour à d'Hacqueville, pour le remercier de cette lettre de Davonnean, dont j'étois transportée; c'étoit à cause de vous, car pour tout le reste, je n'y pense pas. Je vous garde mon griffonnage; quoique vous ayez décidé la question, je crois que vous l'aimez mieux que de n'en voir point du tout. Il faudra donc bien que les autres m'excusent;

Car je n'ai qu'un filet de voix Et ne chante que pour Silvie.

Voità douc mon petit secrétaire, aimable et joli, qui vient au secours de ma main tremblotante. Je rous aime trop, mon enfant, de m'offrir de venir passer l'été avec moi : je crois fermement que vous le feriez comme vous le dites ; et sans les petites meommodités que j'ai, car un rhumatisme est une close sur quoi je veux faire un livre, je me résoudrois fort agréablement à voir partir le bon abbétans quinze jours, et à passer l'été dans ce beau "sert avec une si divine compagnie : mais l'afire de M. de Mirepoix me décide ; car, franche-

' A l'affaire d'Altenheim.

ment, je crois que j'y serai bonne. Je m'en irai donc clopin-clopant à petites journées, jusqu'à l'aris. Je disois , pendant mon grand mal , que si vous emsiez eté libre, vous étiez une vraie femme, sachant l'état où j'étois, à vous trouver un beau matin au chevet de mon lit. Voyez, ma chère, quelle opinion j'ai de votre amitie, et si ma confiance n'est point comme vous la pouvez désirer. Je vous avoue, mon enfant, que je suis ravie de votre bonne santé; elle me donne du courage pour perfectionner la mienne ; sans cela j'aurois tout abandonné : il y a trop d'affaires de se tirer d'un rhumatisme; mais j'entrevois tant de choses qui peuvent me donner la joie de vous voir et de vous servir dans vos affaires, que je ne balance pas à mettre tout mon soin au parfait rétablissement de ma santé. Je prends goût à la vie du petit garçon ; je voudrois bien qu'il ne mourût pas. Vous me faites une peinture de Vardes qui est charmante; vous ne devez point souhaiter Bandol pour la faire, votre pinceau vaut celui de Mignard. J'aurois cru, au récit du décontenancement de Vardes, qu'il étoit rouillé pour quelqu'un; mais je vois bien, puisqu'il n'y avoit que vous, que l'honneur de cet embarras n'est dú qu'à onze années de province :. Je trouve que le cardinal de Bonzi ne doit pas se plaindre, quand on ne dit que cela de ses yeux. Je suis fâchée que le bon homme Sannes \* se soit fait enterrer, c'étoit un plaisir de le voir jouer au piquet, aussi sec qu'il l'est présentement : combatteva tutta via, ed era morto.

J'ai bien envie que vous fassiez réponse à la bonne princesse; il me semble que vous n'avez pas assez senti l'honnéteté de sa lettre. Mandez-moi, ma chère enfant, en quel état vous êtes relevée, et si vous avez le teint beau : j'aime à savoir des nouvelles de votre personne. Pour moi, je vous dirai que mon visage, depuis quinze jours, est quasi tout revenu; je suis d'une taille qui vous surprendroit; je prends l'air, et me promène sur les pieds de derrière, comme une autre. Je mange avec appétit; mais j'ai retranché le souper pour toujours; de sorte qu'à la réserve de mes

<sup>&#</sup>x27;M. de Vardes étoit exilé de la cour depuis plusieurs années, dans son gouvernement d'Aigues-Mortes en Languedoc.

<sup>&</sup>quot; Il étoit conseiller au parlement d'Aix.

mains, et de quelque douleur par-ci, par-là, qui va et vient, et me fait souvenir agréablement du cher rhumatisme, je ne suis plus digne d'aucune de vos inquietudes. N'en ayez donc plus, je vous en conjure, et croyez qu'en quelque état que je sois et que j'aie été, votre souvenir et votre amitié font toute mon occupation. Je viens derecevoir une lettre du cardinal; il m'assure qu'il se porte mieux : c'est une santé qui m'est bien chère. J'ai reçu aussi mille co i pliments de tous les Grignan. Le chevalier avoit tout sujet d'espérer, après la bonne conversation qu'il avoit eue avec son mattre. Adieu, ma très-chère enfant, ne craignez point que je retombe; je suis passée de l'excès de l'insolence, pour la santé, à l'excès de la timidité. Ce pauvre Lauzun ne vous fait-il pas grand'pitié de n'avoir plus à faire son trou ? Ne croyez-vous pas bien qu'il se cassera la tête contre la muraille? Je suis toujours contente des Essais de morale; et quand vous avez cru que le sentiment de certaines gens me fera changer, vous m'avez fait tort. La manière de tenter Dieu nous presse un peu de faire pour notre salut ce que nous faisons souvent par amour-propre. Corbinelli dit que nos amis sont jésuites en cet endroit. Je trouve le coadjuteur et vous admirables sur ce sujet; si vous faisiez vos dévotions tous les jours, vous seriez des saints : mais vous ne voulez pas ; et voilà cette volonté dont saint Augustin parle si bien dans ses confessions. J'admire, ma fille, où l'envie de causer m'a conduite. Ma très-chère, embrassez-moi, car je ne puis vous embrasser.

473.

A la même.

Aux Rochers, mercredi 11 mars 1670.

Je fais des lavages à mes mains, de l'ordonnance du vieux de Lorme, qui, au moins, me donnent de l'espérance : c'est tout ; et je ne plams Lanzun, que de n'avoir plus le plaisir de creuser sa pierre.

'M. de Louzun fut découvert travaillant à faire un tron dans sa prison à Pignerol. MADEMOIMERE dit dans ses Memotres, qu'il parvint même à sortir de

Ensin, ma très-chère enfant, je pois dire que je me porte hien. J'ai dans l'esprit de sauver mes jambes, et c'est ma vie, car je suis tout le jour dans ces bois où je trouve l'été; mais à cinq heures, la poule mouillee se retire, dont elle pleureroit fort bien; c'est une humiliation à laquelle je ne puis m'accoutumer. Je crois toujours partir la semaine qui vient; et savez-vous bien que si je n'avon le courage d'aller, le bon abbe partiroit fort bien sans moi? Mon fils ne me mande rien de ses affaires; il n'a été encore occupé que de parier au bon homme de Lorme de ma san é; cela n'est-il pas d'un bon petit compère? j'attends vendredi de vos lettres. et la reponse de la princesse. C'est un extrême plaisir pour moi que de savoir de vos nouvelles; man il me semble que je n'en sais jamais assez; vous coupez court sur votre chapitre, et ce n'est point ainsi qu'il faut faire avec ceux que l'on aime beaucoup. Mandez-moi si la petite est à Sainte-Mane; encore que mon amour maternel soit demeuré au premier degré, je ne laisse pas d'avoir de l'attention pour les Pichons. On m'ecrit cent lagots de nouvelles de Paris, une prophétie de Nostradamos qui est étrange, et un combat d'oiseaux en l'air, dont il en demeure vingt-deux mille sur la place : roll bien des alonettes prises. Nous avons l'esprit dans ce pays de n'en rien croire. Adieu, ma petite; croyez que de tous ces cœurs où vous regnez, iluy en a aucun où votre empire soit si bien etable 🕶 dans le mien. Jen'en excepte personne: j'embrass le Comte, après l'avoir ossense.

la citadelle, et qu'il n'avoit plus qu'une porte s' franchir quand une sentinelle l'arrêta. Laurun sout pratiqué une autre ouverture, à l'aide de laquelleu visitoit les prisonniers qui étoient au-dessus de lui Par ce moyen il vit Fouquet qui le crut fou, quand il lui entendit raconter l'avancement extraordinaire qu'il avoit obtenu, et surtout le projet de son mariage avec MADEMOISELLE, auquel le roi avent cosenti d'abord, et que bientôt après il défendit dese cuter. (Foyez les Mémoires du duc de Sainte-Sime

parle souvent, étoit un homme extraordisaire le s'appeloit Charles, et étoit uls de Jean de Louve premier médecin de Marie de Médicis. Il mourul Paris, le 24 juin 1678, âgé de pres de tist suc la avoit été médecin du cardinal de Riebelieu, et chanceller Seguier qui l'honoroit d'une affecte particulière. Nos rois l'ont charge plusieurs ées de négociations importantes. Rien n'est plus stages que les matières qu'il avoit choisies pour soutair

474.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 14 mars 1676.

Je suis au désespoir de toute l'inquiétude que je vous donne. On souffre bien des douleurs mutiles dans l'éloignement, et jamais notre joie ni notre tristesse ne sont à leur place. Ne craignez point, ma fille, que j'abuse de mes mains; je n'écris qu'à vous, et même je ne puis aller bien loin. Voilà mon petit secrétaire.

Je me sers de ce lavage de M. de Lorme; mais cette guérison va si lentement, que j'espère beaucoup plus au beau temps, dont nous sommes charmes, qu'à toutes les herbes du bon homme. Du reste, je me porte si bien, que je suis resolue à partir samedi 21. Nous avons mille affaires à Paris; celle du Mirepoix n'attend plus que nous. Je ne veux point retourner sur tout ce que j'ai souffert pendant mon grand mal; il me semble qu'il est impossible de sentir de plus vives douleurs. Je tâchois d'avoir de la patience, et je voulois mettre à profit une si bonne pénitence : mais , malgre moi , je criois souvent de toute ma force. N'en parlons plus, ma fille, je me porte très-blen, et ma timidité présente doit vous répondre de ma sagesse à venir. Vous ririez bien de me voir une poule monilke, comme je suis, regardant à ma montre, et trouvant que quatre heures et demie c'est une heure indue. Je suis plus étonnée qu'une autre de la santé du petit enfant ; car je me lie fort à vos supputations, et je trouve vos réponses fort plaisantes; mais entiu, ce sera done un miracle si nons conservons cet enfant. Tout ce que vous dites de M. de Vardes est admirable ; je comprends bien qu'il craigne vos epigrammes; c'est trop d'avoir contre lui vous et sa conscience, Je crois que l'affaire du Frater se finira comme nous le pouvous souhaiter. Il montera à l'Eneigne pour onze mille francs : il ne sauroit mieux

ces thèses; Il examine dans l'une si la danse est salutaire aussint après le repas, et dans une autre il soutient que les amants et les fous peuvent être guères par le même remède. On peut voir, dans les remarques de Joly sur le dictionnaire de Biyle, un article très curioux sur ce médecia. faire, et il trouvera toujours M. de Viriville tout pret à monter à cette place, quand il en sera las.

J'ai senti le chagrin du chevalier (de Griguan), et par toutes les raisons que vous mandez , je croyois qu'on dat le contenter. M. le duc de Sault 1, après une longue conversation avec Sa Majesté, a quitté le service, et il suivra le rol comme volontaire: vous voyez qu'il y a plusieurs mecontents. Je voudrois bien que vous n'eussiez pas laissé refroidir la réponse de la bonne princesse ; vous m'enssiez fait un vrai plaisir d'entrer un peu vite dans toute la recommissance que je ful dols : je sais bien que vous êtes en couche; je fais valoir cette raison qui est bonne. Je suis ravie que vous vous portiez bien . et que vous soyez g asse, c'est-a-dire belle. Je pris hier de la poudré de M. de Lorme, c'est un remède admirable. Il a raison de le nommer le bon pain, car il fait précisément tout ce que l'on peut souhalter, et n'échauffe point du tout ; m'y voilà accontumée; je crois que cette dernière prise achèvera de me guérir. Je vous embrasse, ma très-chère, et le comte et les Pichons; Dien vous conserve tous dans to parfuite. Enfin, if y a neuf semaines que je n'ai point de mains; on ne saigne point en ce pays aux rhumatismes. Dieu donne le froid selon la robe. De tous les maux que je pouvois avoir, j'al eu précisément le moins périlleux, mais le plus douloureux, et le plus propre à corriger mon insolence, et à me faire une poule mouillée; car les donleurs me ferolent courir cent lieues pour les éviter. Et vous, ma chère enfant, qui en avez tant souffert, et avec tant de courage, votre ame est bien plus ferme que la mienne : je désire qu'elle soit long-temps unie avec votre beau corps, et je vous aime avec une tendresse que vous ne sauriez comprendre : je suis ravie de celle qu'il me semble que tous avez pour moi.

475.

A la même.

Aux Rochers, mercredi 18 mars 1076.

Je ne veux point forcer ma main, et le petit se crétaire vient à mou secours.

Je vous apprendrai donc que ne sachant plus que

faire pour mes mains. Dieu m'a envoyé Villebrune, qui est très-bon médecin; il m'a conseille de les faire suer à la fumee de beaucoup d'herbes fines; je suis assurée que ce remède est le meilleur, et que cette transpiration est la plus salutaire. Je ne partirai que mardi, à cause de l'équinoxe que Villebrune m'a dit qu'il falloit laisser passer ici; il m'a donné cent exemples : enfin, je n'ai que Villebrune dans la tête. Je crois que la bonne princesse s'en va voir MADAME sur la mort de M. de Valois'. I, 'affaire de mon fils n'est point encore finie.

Le mariage de M. de Lorges me paroît admirable \*; j'aime le bon goût du beau-père. Mais que dites-vous de madame de La Baume, qui oblige le roi d'envoyer un exempt prendre mademoiselle de La Tivolière d'entre les mains de pèreet mère, pour la mettre à Lyon chez une de ses bellessœurs? On ne doute point qu'en s'y prenant de cette manière, elle n'en fasse le mariage avec son fils 3. J'avoue que voilà une mère à qui toutes les autres doivent céder. Cela est un peu ridicule de vous dire les nouvelles de Lyon; mais je voulois vons parler de cette affaire. Je n'ai point en l'oraison funèbre de Flechier; est-il possible qu'il puisse contester à M. de Tulle ? Je dirois là-dessus un vers du Tasse, si je m'en souvenois. Adieu, ma trèschère; le beau temps continue; je regretterois les Rochers , si je n'étois poule mouillée : mais puisque je crains le serein, et qu'il faudroit passer toutes les belles soirées dans ma chambre, les longs jours me feroient mourir d'ennui, et je m'en vais. Il faut une grande santé pour soutenir la solitude et la campagne; quand je l'avois, je ne craignois

Je suis bien lasse de cette chicnne d'ecriture; et sans que vous croiriez mes mains plus malades, je ne vous écrirois plus que je ne fusse guerie. Cette longueur est toute propre à mortifier une créature

Alexandre-Louis d'Orléans, duc de Valois, fils du deuxième mariage de Monsieur, mort le 16 mars 1676, âgé de près de trois ans.

2 Il épousoit Genevière de Frémont, fille de Nicolas de Frémont, seigneur d'Auneuil, etc., garde du trésor royal.

<sup>5</sup> Camille de La Baume d'Hostun, comte de Tallard, depuis marechal de France et duc d'Hostun, épousa, par contrat du 28 decembre 1677, Marie-Catherine de Grolée de Viriville-La-Tivolière, comme l'avoit prévu-madame de Sévigaé. qui, comme vous savez, ne connoît quasi pas cette belle vertu de patience; mais il faut bien se sonmettre quand Dien le vent. C'est bien employé, j'étois insolente; je reconnois de bonne foi que je ne suis pas la plus forte. Excusez, ma fille, si je parle toujours de moi et de ma maladie; je vous promets qu'à Paris je serai de meilleure compagnie; c'est encore une de mes raisons d'y aller, pour desemplir un peu ma tête de moi, et de mes man passés; les Rochers sont tout propres à les conserver dans la mémoire, quoiqu'il y fasse très-ben; mais je veux espèrer de vous voir quelque jour dans ce nido paterno.

476.

A la même.

Aux Rochers, dimanche 22 mars 1674

Je me porte très-bien; mais pour mes mains, il n'y a ni rime ni raison: je me sers donc de la petite personne pour la dernière fois: c'est la plus aimable enfant du monde; je ne sais ce que j'aurois fait sans elle: elle me lit très-bien ce que pe veux; elle écrit comme vous voyez; elle m'aime; elle est complaisante, elle sait me parler de madame de Grignan; enfin je vous prie de l'aimer an ma parole.

## La petite personne.

Je serois trop henreuse, madame, si cela ctoit. je crois que vous enviez le bonheur que j'ai d'ètre auprès de madame votre mère. Elle a voulu que j'aie écrit tout le bien de moi que vous voyez; j'en suis assez honteuse, et très-affligée en même tempe de son départ.

### Madame DE Sévigné continue.

La petite fille a voulu discourir, et je reviens de vous, ma chère enfant, pour vous dire que, hormomes mains dont je n'espère la guerison que quantil fera chaud, vous ne devez pas perdre ence l'idée que vous avez de moi : mon visage n'est point changé; mon esprit et mon humeur ne le

sont guère; je suis maigre, et j'en suis bien aise; je marche, et je prends l'air avec plaisir; et si l'on me veille encore, c'est parce que je ne puis me tourner toute seule dans mon lit; mais je ne laisse pas de dormir. Je vous avoue bien que c'est une incommodité, et je la seus un peu. Mais enfin, ma tille, il faut souffrir ce qu'il plait à Dieu, et trouver encore que je suis bien heureuse d'en être sortie, car vous savez quelle bête c'est qu'un rhumatisme? Quant à la question que vous me faites, je vous dirai le vers de Médée:

C'est ainsi qu'en partant je vous fais mes adieux.

Je suis persuadée qu'ils sont faits; et l'on dit que je vais reprendre le fil de ma belle santé; je le souhaite pour l'amour de vous, ma très-chère, puisque vous l'aimez tant ; je ne serai pas trop fâchée aussi de vons plaire en cette occasion. La bonne princesse est venue me voir aujourd'hui: elle m'a demandé si j'avais eu de vos nouvelles; j'aurois bien voulu lui présenter une réponse de votre part; l'oisiveté de la campagne rend attentive à ces sortes de choses ; j'ai rougi de ma pensée ; elle en a rougi aussi : je voudrois qu'à cause de l'amitié que vous avez pour moi, vous eussiez plus tôt payé cette dette. La princesse s'en va mercredi, à cause de la mort de M. de Valois; et moi je pars mardi pour coucher à Laval. Je ne vous écrirai point mercredi, n'en soyez point en peine. Je vous écrirai de Malicorne, où je me reposerai deux jours. Je commence déjà à regretter mon petit secrétaire. Vous voità assez bien instruite de ma santé; je vous conjure de n'en être plus en peine, et de songer à la vôtre. Vous, qui prêchez si bien les autres, deviez-vous faire mal à vos petits yeux, à force d'écrire > La maladie de Montgohert en est cause ; je lai sonhaite une bonne santé, et je sens le chagrin que vous devez avoir de l'état où elle est. Je suis ravie que le petit enfantse porte bien : Villebrune dit qu'il vivra fort bien à huit mois, c'est-à-dire huit lunes passées.

Vous croyez que nous avons ici un mauvais temps:
nous avons le temps de Provence; mais ce qui m'élonne, c'est que vous ayez le temps de Bretagne. Je
reois que vous l'aviez cent fois plus beau, comme
us croyiez que nous l'avions cent fois plus vilain.
u bien profité de cette belle saison, dans la pensée

que nous aurions l'hiver dans les mois d'avril et de mai, de sorte que c'est l'hiver que je m'en vais passer à Paris. Au reste, si vous m'aviez vue faire la malade et la délicate dans ma robe-de-chambre, dans ma grande chaise avec des oreillers, et coiffée de nuit, de bonne foi vous ne reconnoltriez pas cette personne qui se coiffoit en toupet, qui mettoit son busque entre sa chair et sa chemise, et qui ne s'asseyoit que sur la pointe des siéges pliants: voilà sur quoi je suis changée. J'oubliois de vous dire que notre oncle de Sévigné est mort. Madame de La Fayette commence présentement à hériter de sa mère. M. du Plessis-Guénégaud. Set mort aussi; vous savez ce qu'il fant faire à sa femme.

Corbinelli dit que je n'ai point d'esprit quand je dicte; et sur cela il ne m'écrit plus. Je crois qu'il a raison; je trouve mon style läche; mais soyez plus généreuse, ma fille, et continuez à me consoler de vos aimables lettres. Je vous prie de compter les lunes pendant votre grossesse; si vous êtes accouchée un jour seulement sur la neuvième, la petite vivra, sinon n'attendez point un prodige. Je pars mardi, les chemins sont comme en été, mais nous avons une bise qui tue mes mains : il me fant du chaud, les sueurs ne font rien; je me porte trèsbien du reste; et c'est une chose plaisante de voir une semme avec un très bon visage, que l'on fait manger comme un enfant : on s'accoutume aux incommodités. Adieu, ma très-chère, continuez de m'aimer; je ne vous dis point de quelle manière vous possèdez mon cœur, ni par combien de liens je suis attachée à vous. J'ai senti notre séparation pendant mon mal : je pensois souvent que ce m'eût été une grande consolation de vous avoir. J'ai donné ordre pour trouver de vos lettres à Malicorne. J'embrasse le comte, c'est-à dire, je le prie de m'embrasser. Je suis entièrement à vous, et le bon abbé aussi, qui compte et calcule depuis le matin jusqu'au soir, sans rien amasser, tant cette province a été dégraissée.

<sup>8</sup> Henri de Guénégaud, seigneur du Plessis et de Fresnes, mourut le 10 mars 1670.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Renauld de Sévigné, mort à Port-Royal le 16 mars 1676.

La mère de madame de La Fayette s'était remariée en secondes noces à Renauld, chevalier de Sévigné, et lui avoit fait don de l'usufruit de ses biens.

477.

A la même.

A Laval, mercredi 24 mars 1076.

Et pourquoi, ma chère fille, ne vous écrirois-je pas aujourd'hui, puisque je le pais? Je suis partie ce matin des Rochers par un chaud et un temps charmant; le printemps est ouvert dans nos bois. La petite fille a été enlevée desle grand matin, pour éviter les grands celats de sa douleur : ce sont des cris d'enfants qui sont si naturels, qu'ils en font pitié; que dans ce moment elle danse, mais depuis deux jours elle fondoit : elle n'a pas appris de moi à se gouverner. Il n'appartient qu'à vons, ma très-chère, d'avoir de la tendresse et du courage. Je me suis fort bien portée et comportée par les chemins. La contrainte offense un peu mes genoux; mais en marchant cela se passe. Mes mains sont toujours malades, il me semble que le chaud les va guerir: ce sera une grande joie pour moi; il y a bien des choses dont j'ai une extrême envie de reprendre l'usage. J'admire comme on s'accoutume aux maux et aux incommodites. Qui m'auroit fait voir tout d'une vue tout ce que j'ai soussiert, je n'aurois jamais cru y résister, et jour à jour me voilà. Le bien bon se porte bien. Je vous ecrirai de Malicorne, où je tronverai de vos lettres. Comptez, je vous prie, les lunes de votre grossesse; c'est une ressource pour espérer la vie du petit garçon. J'embrasse le Comte; et vous, ma chère enfant, que ne vous dirois-je point, si je vous disois que tout ce que je pense et tout ce que je sens de tendre pour vous!

478.

A la même.

A Malicorne , samedi 28 mars 1676.

C'est une grande jole pour moi que de rencontrer, en chemin faisant, deux de vos lettres, qui me font toujours voir de plus en plus votre amitié et vos soins pour ma santé. Votre consultation en est une marque, et me paroit une chose naturelle, quand on alme la vie de queiqu'un. En recompense, je vous avertis que, sans mirsole, le petit Adhemar vivra fort bien cent ans. Vous me marques le 18 juin; nous avons supputé les lunes jusqu'au 11 fevriet, il est de deux jours dans la neuvième. c'est weez. Au resit, le changement d'air, et la continuation du heau temps, m'ont fait un bien admrable. Si je pouvois etre ici hult jours , madan e de Lavardin et ses soins achèveroient de me gueru; j'ai mille affaires à Paris, et pour vous, et pour mon fils. Admirez ce contre-coup : le marage de Tallard empêche Viriville d'acheter le guidin; voilanos mesures rompues: ne tronvez-vous paint cela plaisant, c'est-à-dire cruel? Madame de la Baume frappe de loin.

Si je vais à Bourbon, et que vous y veniez, ce sera um veritable santé; et pour cet hiver, l'esperance de vous avoir me donne la vie. Madane de Lavardin trouve l'Altesse de madame de Tarene sans conséquence et sans difficulte pour cette fou, et ne trouve point de comparaison entre madane de Vaudemont, votre amie, très-lom de toute san verainete, et la princesse Emilie de Hesse qui co sort tout droit '; car depuis son veuvage on ne loi conteste plus. Enfin je ne crois point vous avot commise, après les exemples que j'ai vus. Vote chanson est trop plaisante; je condamne vote plume d'allet à Rome; car pour ce qu'elle à fai, je le sauve du feu. Je vais achever avec une aute main que la mienne.

En arrivant lei, madame de Lavardin me parti de l'oraison funèbre de Flechier; nous la fime lur et je demande mille et mille pardons à M. de lule, mais il me parut que celle-ci etoit au-dessus de la sienne, je la trouve plus également belle par-tout, je l'écoutai avec étonnement, ne croyant pas que fût possible de trouver encore de nouvelles monières de dire les mêmes choses : en un mot, j'en fus charmée. Nous avons etc bien aisse d'apprendre par vous les nouvelles de Messine : vous avez paru originale, à cause du voisma Quelle rage aux Messinois d'avoir tant d'avez pour les pauvres François, qui sont si aumitie a si jolis! Mandez-moi toujours toutes vos houtes

Amélie de Hesse, princesse de Torente, l'alle de Guillaume V, landgrave de Hesse-Lased

tragiques, et ne nous mettons point dans la tête de craindre le contre-temps de nos raisonnements: c'est un mal que l'éloignement cause, et à quoi il faut se résoudre tout simplement; car si nous voulions nous contraindre là-dessus, nous ne nous ecririons plus rien. Si vons ne recevez point de mes lettres le prochain ordinaire, n'en soyez point en peine; je doute que je puime vous écrire qu'à Paris, où je compte arriver vendredi; bon jour, bon œuv-e. Voici un étrange carême pour moi. Madame de Lavardin vous écrit un billet, dont je terai tenir la réponse plus naturellement que celle de Bussy. Le chemin que vous prenez tous deux pour vous ecrire est fort plaisant. Vous savez blen que M. de Coêtquen est arrivé à Paris en même temps que M. de Chanines, leur haine, et les mémoires qu'a donnés Coëtquen feroient une fort belle scène, si le roi les vouloit entendre tous deux. On me mande aussi que M. de Rohan a quitté le service, pour n'avoir pas été fait brigadier : vous verrez que la mode des volontaires reviendra. Adieu ma chère Comtesse, en voità assez pour aujourd'hui.

479.

A la mome.

A Paris mercredi 8 avril 1676.

Je suis mortifiée et triste de ne pouvoir vous terire tout ce que je voudrois; je commence à confirir cet ennui avec impatience. Je me porte du reste très-bien; le changement d'air me fait des miracles; mais mes mains ne veulent point encore prendre part à cette guérison. J'ai vu tous nos amis et amies; je garde ma chambre, et je suivrai vos conseils, je mettrai désormais ma santé et mes prumenades devant toutes choses. Le cheva-

'A onze heures; c'est un aimable garçon.
obtenu de sa modestie de me parler de
campagne, et nous avons repleuré M. de
renue. Le maréchalde Lorges n'est-il point trop
ureux? Les dignités, les grands biens et une
s-jolie femme. On l'a élevée comme devant être

un jour une grande dame. La fortune est jolie; mais je ne puis lui pardonner les rudesses qu'elle a pour nous tous.

#### M. DE CORDINELLI.

J'arrive, Madame, et je veux soulager cette main tremblante; elle reprendra la plume quand il lui plaira : elle veut vous dire une folie de M. d'Armagnac. Il étoit question de la dispute des princes et des ducs pour la Cène; voici comme le roi l'a réglée : immédiatement après les princes du sang , M. de Vermandois a passe, et puis toutes les dames, et puis M. de Vendôme et quelques ducs ; les autres dues et les princes lorrains ayant eu la permission de s'en dispenser. Là-dessus, M. d'Armagnac ayant voulu reparler au roi sur cette disposition, le roi lui fit comprendre qu'il le vouloit ainsi. M. d'Armagnac lui dit : Sire, le charbonnier est mattre à sa muison. On a trouvé cela fort plaisant; nous le trouvons aussi, et vous le trouverez comme nous.

#### Madame de Sévigné.

Je n'aime point à avoir des secrétaires qui aient plus d'esprit que moi; ils font les entendus, je n'ose leur faire écrire toutes mes sottises; la petite fille m'étoit bien meilleure. J'ai toujours dessein d'alter à Bourbon; j'admire le plaisir qu'on prend à m'en detourner, sans savoir pourquoi, malgré l'avis de tous les medecins.

Je causois hier avec d'Hacqueville sur ce que vous me dites que vous viendrez m'y voir : je ne vous dis point si je le désire, ni combieu je regrette ma vie; je me plains douloureusement de la passer sans vous. Il semble qu'on en ait une autre, où l'on réserve de se voir et de jouir de sa tendresse; et cependant, c'est notre tout que notre présent, et nous le dissipons, et l'on trouve la mort; je suis touchée de cette pensée. Vous jugez bien que je ne désire donc que d'être avec vous; cependant nous trouvêmes qu'il falloit vous mander que vous prissiez un peu vos mesures chez vous. Si la dépense de ce voyage empêchoit celui de cet hiver, je

<sup>&#</sup>x27; Louis de Lorraine, comte d'Armagnac, grand écuyer de France, frère ainé du chevalier de Lorraine et du comte de Marsan.

ne le vondrois pas, et j'aimerois mieux vous voir plus long-temps, car je n'espère point aller à Grignan, quelque envie que j'en aie; le bon abbé n'y veut point aller, il a mille affaires ici, et craint le climat. Or, je n'al pas trouvé dans mon traité de l'ingratitude, qu'il me fût permis de le quitter dans l'âge où il est; et comme je ne puis douter que cette séparation ne lui arrachât le cœur et l'ame, mes remords ne me donneroient aucun repos s'il mouroit dans cette absence : ce seroit donc pour trois semaines que nous nous ôterions le moyen de nous voir plus long-temps. Démêlez cela dans votre esprit, et suivant vos desseins, et suivant vos affaires; mais songez qu'en quelque temps que ce soit, vous devez à mon amitié, et à l'état où j'ai été, la sensible consolation de vous voir. Si vous vouliez revenir ici avec moi de Bourbon, cela seroit admirable; nous passerions notre automne ici ou à Livry; et cet hiver M. de Grignan viendroit nous voir et vous reprendre. Voilà qui seroit le plus aisé, le plus naturel et le plus désirable pour moi; car enfin, vous devez me donner un pen de votre temps pour l'agrément et le soutien de ma vie. Rangez tout cela dans votre tête, ma chère enfant , il n'y a point de temps à perdre; je partirai pour Bourbon ou pour Vichi dans le mois qui vient.

Vous voulez que je vous parle de ma santé, elle est très-bonne, hormis mes mains et mes genoux, où je sens quelques douleurs. Je dors bien, je mange bien, mais avec retenue; on ne me veille plus; j'appelle, on me donne ce que je demande, on me tourne, et je m'endors. Je commence à manger de la main gauche ; c'étoit une chose ridicule de me voir imboccar da i sergenti; et pour écrire, et vous voyez où j'en suis maintenant. Voilà ce qui me met au désespoir, car c'est une peine incroyable pour moi, de ne pouvoir causer avec vous; c'est m'ôter une satisfaction que rien ne peut réparer. On me dit mille biens de Vichi, et je crois que je l'aimerai mieux que Bourbon par deux raisons : l'une , qu'on dit que madame de Montespan va à Bourbon, et l'autre, que Vichi est plus près de vous; en sorte que, si vous y veniez, vous auriez moins de peine, et que si le bien bon changeon d'avis, nous serions plus près de Grignan. Enlin, ma très-chère, je reçois dans mon cœur la douce espérance de vous voir ; c'est à vous

à disposer de la manière, et sur-tout que ce ne soit pas pour quinze jours, car ce seroit trop de peine et trop de regret pour si pen de temps. Vous vous moquez de Villebrune; il ne m'a pontant rieu conseillé que l'on ne me conseille ici. Je m'en vais faire suer mes mains ; et pour l'équinoxe , si vous saviez l'émotion qui arrive quand ce grand mosvement se fait, vous reviendriez de vos erreurs. Le Frater s'en ira bientôt à la brigade, et de là à matines. Il y a six jours que je suis dans ma chambre à faire l'entendue, à me reposer. Je reçois tout le monde; il m'est venu des Soubise, des Sully, à cause de vous. Je vous remercie de me parler des Pichons: où le petit a-t-il pris cette timidité? J'ai peur que vous ne m'en accusiez; il me semble que vous m'en faites la mine. Je cois que cette humeur lui passera, et que vous ne serer point obligée de le mettre dans un froc. On me parle point du tout d'envoyer M. de Vendome en Provence. Votre résidence mériteroit bien qu'on vous consolât d'une dignité : toutes vas raisons sent admirables; mais ce n'est pas moi qui ne veux paaller à Grignan.

Le chevalier de Mirabeau 'a conté ici de quelle manière vous avez été touchée de mon mal, de comme, en six heures de chagrin, votre visage de vint méconnoissable; vons pouvez penser, ma trachère, combien je suis touchée de ces marques atturelles et incontestables de votre tendresse; mus en vérité j'ai en peur pour votre santé, et je cram qu'une si grande émotion n'ait contribue à mère accon hement : je vous connois, vos inquietmes m'en donnent beaucoup.

J'ai vu ici la duchesse de Sault; elle est d'une taille parfaite et d'une gaillardise qui fait von qu'elle a passé sa jeunesse à l'eglise avec sa mere;

C'est pour dire que M. de Sévigné s'arretoit volontiers, en allant et en revenant, chez une abbessé de sa connoissance.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> François Riquetti, mort inspecteur des galeroide France.

Paule-Marguerite-Françoise de Gondi de Beu mariée le 12 mars 1675 à Françoise-Emmanuel de Bonne de Créqui, comte, puis due de Sault, et ce fin due de Lesdiguières Elle étoit title de Catherise de Gondi, duchesse de Reta, qui mourut en comu de sainteté, le 18 septembre 1677. Madame de trocasa trouva que le portrait que sa mère fui faisant de Si jeune duchesse ressembloit à celui d'un jeune page ( Voyez la lettre 508. )

ce sont des jeux de main et des gaietés incroyables; eile s'en va en Dauphine; elle me parle fort de vous. Son mari est triste, mais on croit que c'est d'avoir quitté le service : on dit , et il le voit peutêtre, qu'il ne devoit point faire son capital d'être lieutenant-général un an plus tôt ou plus tard. Je ne fais qu'efficurer tous les chapitres et j'étrangle toutes mes pensées, à cause de ma pauvre main. La princesse (de Tarente) arrive ici dans deux jours, elle y recevra votre lettre que j'avois envoyée à Vitré. Ne pensez plus à cette bagatelle; elle n'est plus en lieu d'y faire des méditations comme aux Rochers; je comprends vos raisons. MA-DAME l'a mandee avec tendresse, comme sa bonne tante. M. de Vendôme dit au roi, il y a huit jours: · Sire, j'espère qu'après la campagne, Votre Ma- jeste me permettra d'aller dans le gouvernement o qu'elle m'a fait l'honneur de me donner. Monsieur, lui dit le roi, quand vous saurez bien s gouverner vos affaires, je vous donnerai le soin · des miennes. » Et cela finit tout court. Adieu, ma très-chère enfant; je reprends dix fois ma plume; ne craignez point que je me fasse mal à la main.

480.

A la même.

A Paris, ce 10 avril 1676.

Plus j'y pense, ma fille, et plus je trouve que je ne veux point vous voir pour quinze jours : si vous venez à Vichi on à Bourbon, il faut que ce soit pour venir ici avec moi; nous y passerons le reste de l'été et l'automne; vous me gouvernerez, vous me consolerez; et M. de Grignan vous viendra voir cet hiver, et fera de vous à son tour tout ce qu'il trouvera à propos. Voilà comme on fait une visite à une mère que l'on aime, voilà le temps que n !ui donne, voilà comme on la console d'avoir hien malade, et d'avoir encore mille incommo-és, et d'avoir perdu la jolie chimère de se croire nortelle '; elle commence présentement à se

C'étoit la première maladie de madame de Sémé. douter de quelque chose, et se trouve humiliée jusqu'au point d'imaginer qu'elle pourroit bien un jour passer dans la barque comme les autres, et que Caron ne fait point de grace. Enfin, au lieu de ce voyage de Bretagne, que vous aviez une si grande envie de faire, je vous propose et vous demande celui-ci.

Mon fils s'en va, j'en suis triste, et je sens cette séparation. On ne voit à Paris que des équipages qui partent : les cris sur la disette d'argent sont encore plus vifs qu'à l'ordinaire; mais il ne demeurera personne, non plus que les années passées. Le chevalier est parti sans vouloir me dire adieu; il m'a épargné un serrement de cœur, car je l'aime sincèrement. Vous voyez que mon écriture prend sa forme ordinaire : toute la guérison de ma main se renferme dans l'écriture; elle sait bien que je la quitterai volontiers du reste d'ici à quelque temps. Je ne puis rien porter; une cuiller me paroît la machine du monde, et je suis encore assujettie à toutes les dépendances les plus fâcheuses et les plus humiliantes que vous puissiez vous imaginer : mais je ne me plains de rien, puisque je vous écris. La duchesse de Sault me vient voir comme une de mes anciennes amies; je lui plais: elle vint la seconde fois avec madame de Brissac; quel contraste! il faudroit des volumes pour vous conter les propos de cette dernière : madame de Sault vous plairoit et vous plaira. Je garde ma chambre très-sidèlement, et j'ai remis mes Pâques à dimanche, afin d'avoir dix jours entiers à me reposer. Madame de Coulanges apporte au coin de mon feu les restes de sa petite maladie : je lui portai hier mon mal de genou et mes pantoufles. On y envoya ceux qui me cherchoient, ce fut des Schomberg, des Senneterre, des Cœuvres, et mademoiselle de Méri, que je n'avois point encore vue. Elle est, à ce qu'on dit, trè-bien logée; j'ai fort envie de la voir dans son chdleau. Ma main vent se reposer, je lui dois bien cette complaisance pour celle qu'elle a pour moi!

M. DE SÉVIGNÉ.

Je vais partir de cette ville, Je m'en vais mercredi tout droit à Charleville, Malgré le chagrin qui m'attend.

Je n'ai pas jugé à propos d'achever la parodie de

ce couplet, parce que voilà toute mon histoire dite en trois vers. Vous ne sanriez croire la joie que j'ai de voir ma mère en l'état où elle est; je pense que vous serez aussi aise que je le suis quand vous la verrez à Bourbon, où je vous ordonne toujours de l'aller voir; vous pourrez fort bien revenir ici avec elle, en attendant que M. de Grignan vous rapporte voire lustre, et vous fasse reparettre comme la gala del pueblo. la for del abril. Si vous suivoz mon avis, vous serez bien plus heureuse que moi ; vous verrez ma mère, sans avoir le chagrin d'être obligée de la quitter dans deux ou trois jours : c'est un chagrin pour moi qui est accompagne de plusieurs autres que vous devinez sans peine. Enfin, me revoilà guidon, guidon éternol, guidon à barbe grise : ce qui me console, c'est qu'on a beau dire, toutes choses de ce monde prennent fin, et qu'il n'y a pas d'apparence que celle-là seule soit exceptée de la loi générale. Adieu, ma belle petite sœur, souhaitez-moi un heureux voyage : je crains bien que l'ame intéressée de M. de Grignan ne vous en empêche; cependant, je compte comme si tous deux vous aviez quelque envie de me revoir.

De madame DE Sevigné.

Adieu, ma chère bonne, j'embrasse ce Comte et le conjure d'entrer dans mes intérêts et dans les sentiments de ma tendresse.

481.

An comte DE BUSSY-RABUTIN.

Paris, ce 10 avril 1676.

Enfin me voilà de retour à la bonne ville, mon pauvre cousin. Je vous écris avec une main encore enfiée de mon rhumatisme; et comme c'est avec beaucoup de peine, je finirai promptement. J'embrasse mille fois ma nièce, et je la remercie de son amitié et de ses soins. Voilà une lettre de ma fille, qui m'est venue en Bretagne; que dites-vons de tout le chemin qu'elle a fait?

499 .

De madame de Grignan au comte de Bussy-Habutin.

A Grignan, ce 15 mars 1676.

On est blen moins de temps à recevoir des réponses de Quebec, que vous ne serez à recevoir celle-ci; mais je serai entièrement justifiée auprès de vous, si vous voulez bien ajouter à tout le chemin qu'elle va faire, l'incident d'un accouchement qui s'est placé mal-à-propos entre votre lettre et celle-ci. En lisant la supputation que vous me hisiez sur les conches de madame votre fille, il me prit une si violente envie d'aceoucher, que tonte la supputation que je faisois, de n'être qu'à huit mois, ne fut pas capable de m'en empêcher. Si j'avois ne que vos lettres eussent eu la même vertu que le reliques de sainte Marguerite, je vous aurois prie de différer d'un mois la jole que j'ai eue d'en me voir : mais après avoir fait l'expérience du bonheu que j'ai en d'être heureusement délivrée d'un th qui vit contre les règles de la médecine, vous posvez m'écrire en tout temps, et je croirai toujour vos lettres la bénédiction d'une maison. Avec cette certitude, vous jugez bien que je suis tranquille sur l'état où est madame de Coligny. Je vous applie, mon cher cousin, de lui faire tous mes com pliments, et de recevoir les miens trèssérieux, & mille remerciements de votre souvenir. Je cos que vous aurez été fâché de la cruelle malade dont ma mère a été tourmentée deux mois durant Antrefois vous étiez foible quand elle se fatell saigner; n'aurez-vous point crié de ses donleun' M. de Grignan vous assure de ses très humbs services.

483.

Du comto pa Brusy à madame par Siruni.

A Chasett, on 15 arett total

Je vous allois écrire quand j'ai reçu votre du 40 de ce mois, ma chère cousine, et se

allois demander de vos nouvelles, sur lesquelles la maréchale de Clérembault ' m'avoit donns de l'inquiétude par une lettre qu'elle avoit écrite à Jeannin. Elle lui mandoit que vous ne vous aidiez pas de vos mains: espendant en voici déjà une qui recommence ses fonctions, dont je me réjouis, parce que je crois qu'après la belle comtesse, j'y ai plus d'intérêt que personne. Je vous souliaite une parfaite santé de corps et d'esprit jusqu'à cent ans, ma chère consine, mais au moins je vous soubaite la tôte et les mains comme Dieu vous les a faites. J'en ai presque autant besoin que vous, j'entends de votre tête et de vos mains. Votre nièce se parte fort hien; elle a la mine d'accoucher henremement. Nous parlons souvent de vous comme les meilleurs amis que vous ayez au monde, et comme les gens qui vous estiment le plus. Je suis fort aixe que la belle Madelonne se porte bien de on accouchement à huit mois, et que son enfant vive. Comme elle s'est tirée de pair d'avec les autres femmes, par son mérite, elle s'en veut tirer par toutes ses actions.

484.

De madame DE SÉVIGNÉ à madame DE GRIGNAN.

A Paris, mercredi 15 avril 1670.

Je suis bien triste, ma mignonne, le panvre petit compère vient de partir. Il a tellement les petites vertus qui font l'agrément de la société, que quant je ne le regretterois que comme mon voisin, j'en serois fâchée. Il m'a priée mille fois de vous embrasser et de vous dire qu'il a oublié de vous parler de l'histoire de votre Protee, tantôt galérice, et tantôt capacin; elle l'a fort réjoni. Voilà Beaulieu qui vient de le voir monter gaiement en carrosse avec Broglie et deux autres; il n'a point soula le quitter qu'il ne l'ait vu pendu, comme

l'irai à Vi hi; on me dégoûte de Bourbon, à cause de l'air. La maréchale d'Estres veut que j'aille à Vichi; c'est un pays delicieux. Je vous ai mandé sur cela tout ce que j'ai pense; ou venir ici avec moi, ou rien; car quinze jours ne feroient que troubler mes maux, par la vue de la séparation; ce seroit une peine et une dépense ridicule. Vons savez comme mon cœur est pour vous, et si j'aime à vous voir; c'est à vous à prendre vos mesures. Je voudrais que vous eussiez dejà conclu le marché de votre terre, puisque cela vous est bon. M. de Pomponne me dit qu'il venoit d'en faire un marquisat; je l'ai prie de vous faire duc; il m'assura de sa diligence à dresser les lettres, et même de la joie qu'il e auroit : voilà deja une assez grande avance. Je suis ravie de la sante des l'ichous : le petit petit. c'est-à-dire le gros gros, est un enfant admirable; je l'aime trop d'avoir voulu vivre contre vent et marce. Je ne puis oublier la petite'; je crois

De premier mattre d'hôtel du roi.

madame de.... pour son mari. On croît que le siège de Cambray va se faire; c'est un si étrange morceau, qu'on croit que nous y avons de l'intelligence. Si nous perdons Philisbourg, il sera difficile que rien puisse réparer cette brèche, vederemo. Cependant l'on raisonne et l'on fait des alma nachs que je finis par dire, l'étoile du roi sur tout. Enfin, le marechal de Bellefonds a coupé le fil qui l'attachoit encore ici; Sangnin a sa charge ' pour cinq cent ciaquante mille livres, un brevet de retenue de trois cent cinquante mille. Voilà un grand établissement et un cordon bleu assuré. M. de Pomponnem'est veuu voir tres-cordialement; toutes vos amies ont fait des merveilles. Je ne sors point, il fait un vent qui empêche la guérison de mes mains; elles écrivent pourtant mieux, comme vous voyez. Je me tourne la nuit sur le côté gauche; je mauge de la main gauche. Voilà bien du gauche. Mon visage n'est quasi pas changé; vous trouveries fort aisément que vous avez vu ce chien de visage-là quelque part: c'est que je n'ai point été saignée, et que je n'ai qu'à me guérir de mon mal, et non pas des remèdes.

Marie-Louise de Bellenave, veuve de Philippe de Chérambault, comte de Palluau maréchai de France.

<sup>3</sup> Valet de chambre de madame de Sévigné.

Allusion au rôle de Murtine, semme de Sganarelle, dans le Medecin malgré lui, acte III, scène IX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. de Sanguin ne fut point chevalier des ordres de la promotion de 1688, mais le marquis de Livry, son fils, premier maître-d'hôtel du roi, fut compris dans celle de 1724.

<sup>3</sup> Marie-Blanche d'Adhémar, né le 15 novembre 1760.

que vous réglerez de la mettre à Sainte-Marie, selon les résolutions que vous prendrez pour cet été;
c'est cela qui décide. Vous me paroissez bien pleinement satisfaite des dévotions de la semaine sainte
et du jubilé: vous avez été en retraite dans votre
château. Pour moi, ma chère, je n'ai rien senti
que par mes pensées, nul objet n'a frappé mes sens,
et j'ai mangé de la viande jusqu'au vendredi saint:
j'avois seulement la consolation d'être fort loin de
tonte occasion de pécher. J'ai dit à La Mousse votre
souvenir; il vous conseille de faire vos choux gras
vous-même de cet homme à qui vous trouvez de
l'esprit. Adieu, ma chère enfant.

#### M. DE CORBINELLI.

J'arrive toujours fort à propos pour soulager cette pauvre main. Elle vouloit encore vous dire qu'elle a vu la bonne princesse de Tarente, qui est si dissipée et si étourdie de Paris, que je n'ai pas osé seulement lui parler de votre réponse. Nous regrettâmes ensemble la tranquillité de nos Rochers. Je me lasse d'être secrétaire, je veux vous entretenir un moment.

Madame votre mère vous parle fort succinctement des projets de Cambray : voici ce que les politiques disent. Il est de fait que toutes nos troupes sont, les unes à l'entour de Cambray, les autres sous Ypres, les autres vers Bruxelles, où l'on a détaché Vaudrai pour l'incommoder. On a dessein de donner des jalousies, et de tenir les confédérés dans l'incertitude, afin de les empêcher de faireun gros d'armée d'une partie de leurs garnisons; on veut amuser le tapis. Ce que l'on trouve ici de plus beau, c'est d'envoyer un secrétaire d'état (Louvois) assembler les troupes, et porter les ordres par-tout. M. de Créqui est à Cambray, M. d'Humières est à Ypres; et pour tout le reste, le secret est uniquement dans la tête du roi. Le jour de son départ a été caché jusqu'à lundi, au sortir du conseil. M. de Lunebourg s'est déclaré contre nous, et donne aux Impériaux cinq à six mille hommes : les princes ses frères tiennent à pen, c'est-à-dire, le duc d'Hanovre et l'évêque d'Osnabruck. Nous avions demandé l'infante de Bavière pour M. le dauphin;

mais sa mère étant morte', le roi d'Espagne la demanda aussi, et l'on croit qu'il l'aura, parce que le bon homme Bavière veut épouser la veuve du roi de Pologne', sœur de l'empereur (Leopold, Si M. de Marseille avoit paré ce coup-là, il auroit bien fait.

Le roi a voulu que le parlement députât M. Palluau, conseiller de la grand'chambre, pour se porter à Rocroi, où il doit interroger la Brinvilliers', parce qu'on ne veut pas attendre à le faire qu'elle soit ici, où toute la robe est alliée à cette pauvre scélérate. On juge ici un homme de Savoie, accusé d'avoir conspiré contre le duc de Savoie : il a accusé le marquis de Livourne, qui sollicite ici pour sa justification. Voilà tout ce que je puis dire sam politiquer, pour aujourd'hui, madame, et seule ment pour prendre occasion de vous protester que je suis votre serviteur.

485.

A la même.

Paris, vendredi 17 avril 1676.

Il me semble que je n'écris pas trop mal, bien merci; du moins je vous réponds des premières lignes : car vous saurez que mes mains, c'est-dire, ma main droite, ne veut entendre encure à nulle autre proposition qu'à celle de vous cerire; je l'en aime mieux. On lui présente une cuiller,

<sup>·</sup> Marie-Anne-Victoire de Bavière, qui fut mariée en 1680 à Louis, dauphin de France.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Henriette-Adelaide de Savoie, morte le 18 may 1676.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eleonore-Marie d'Autriche, veuve de Kuhrl Vicsnoviski.

Marie-Marguerite Dauhray, mariée en 1681 à N.... Gobelin, marquis de Brinvilliers; elle clast fille de M. Dauhray, lieutenant civil au thatcht de Paris. Sa liaison avec Godin de Sainte-Croix fentraina dans des crimes qui ont attaché à seu non une affreuse célébrité. Elle sembloit jouir tranquillement du fruit de ses forfaits, lorsqu'en judit 1672, son complice Sainte-Croix périt victime de se expériences. On trouva chez lui une caisac reuper de poisons et de recettes, avec une déclaration contra de sa main, portant que le tout appartenni à la marquise de Brinvilliers. Celle-ei n'ayant pu parrenri à soustraire cette preuve de ses crimes, c'itait enfulc en paya étranger; elle venoit d'y être artible.

point de nouvelle; elle tremblotte et renverse tont; on lui demande encore d'autres certaines choses, elle refuse tout à plat, et croit que je lui suis encore trop obligée. Il est vrai que je ne lui demande plus rien; j'ai une patience admirable, et j'attends mon entière liberté du chaud et de Vichi. Depuis que je sais qu'on y prend la douche, qu'on s'y baigne, et que les eaux y sont aussi bonnes qu'à Bourbon, la beauté du pays et la pureté de l'air m'ont décidée, et je partirai tout le plus tôt que je pourrai. Je vous ai tant dit que je ne veux point de vous pour quinzejours, et que je ne puis aller à Grignan, que c'est à vous à réglert out le reste. Vous commissez mon cœur, mais je ne dois pas le croire entièrement sur ce qu'il desire; vous connoissez mieux que moi les possibilités et les impossibilités présentes.

Le roi partit hier; on ne sait point précisément le siège qu'on va faire. J'ai vu M. de Pomponne; il me prie de vous faire hien des amities. Je fus chez mademoiselle de Méri, qui est très-bien et trèsagréablement logée et meublée: on ne pent sortir de sa jolie chambre. Les Villars sont tristes de l'entière tetraite du maréchal (de Bellefonds). Je ne suis sortie encore que trois fois: n'est-ce pas comme vons voulez que je me gouverne? Mon activité est entièrement changée; demandez à Corbinelli, car le voilà.

# M. DE CORBINELLI.

Il est vrai, Madame, qu'elle est actuellement comme nous la voulions; mais si bien changée, qu'elle ressemble plutôt à l'indolence qu'à l'activite, si ce n'est pourtant quand il est question de vous, et de ce qui vous regarde. L'un des meilleurs remèdes qu'on puisse lui donner, est ce calme rafraichissant; et elle conçoit dejà quelque goût pour la paresse. Pour moi, qui en fais ma souveraine passion, je m'en réjouis comme d'une chose qui sera bonne à madame votre mère. Elle m'interrompt pour me dicter trois ou quatre bons mots de madame Cornuel', qui firent faire à M. de Pom-

Anne Bigot, veuve de Cornuet, trésorier de l'extraorduaire des guerres. « Elle écoutoit avec une attention qui débrouilloit toutes choses , et répondoit en ore plus aux pensées qu'aux paroles de ceux qui l'interrogeoient. Quand elle considéroit un objet, elle en voyoit tous les côtes, le fort et le foible, et l'exprimoit en des termes vifs et concis.» ponne de ces éclats de rire que vous connoissez. Madame Cornuel voyoit madame de Lionne avec de gros diamants aux oreilles, et, en sa présence même, elle dit: ll me semble que vos gros diamants sant du lard dans la souricière.

Elle parloit l'autre jour des jeunes gens, et disoit, qu'il lui sembloit qu'elle étoit avec des morts, parce qu'ils sentoient mauvats, et ne parloient point.

Troisième bon mot. On parloit de la comtesse de Fiesque; elle disoit que ce qui conservoit sa beauté. c'est qu'elle étoit salée dans la folie. Il y en a encore tant d'autres, qu'on ne finiroit point, et qui sont dits avec tant de uegligence et de chagrin, qu'ils en avoient plus de grace et plus d'agrément. Vous savez peut-être bien que madame de Montespan partit hier à six heures du matin, pour aller ou à Clagny, ou à Maintenon, car c'est un mystère; mais ce n'en est pas un qu'elle reviendra samedi à Saint-Germain, d'où elle partira vers la fin du mois pour Nevers, en attendant les eaux. On parle fort du siège de Condé qui sera expédié bientôt, afin d'envoyer les troupes en Allemagne, et de repousser l'audace des Impériaux qui s'attachent à Philisbourg. Les grandes affaires de l'Europe sont de ce côté-là. Il s'agit de soutenir toute la gloire du traité de Munster pour nous, ou de la renverser pour l'Empire. Ce n'est pas que la beauté de la princesse de Bavière ne soit un point capital de nos démèlés; tous les princes à marier la prétendent, et nous verrons un jour quantité de romans dont elle fera le sujet. Voilà M. de La Mousse qui nous conte que messieurs les abbés de Grignan et de Valbelle ont défendu à tous les prélats de France d'avoir aucun compuerce avec le nonce du pape, attendu que nous nous plaignons de la cour de Rome. Il ajoute que M. d'Humières a passé le canal de Bruges, et qu'il a fait un très-grand dégât par-tont.

### Madame DE SÉVIGNÉ.

Voilà un grand repos à ma main; c'est dommage que je n'aie plus rien à vous mander. Ne trouvezvous pas madame Cornuel admirable? Adieu, ma très-chère belle, je vous aime de la plus parfaite et de la plus tendre amitié qui puisse s'imaginer; vous en êtes bien digne, et c'est me vanter que de dire le goût que j'ai pour vous. 486.

A la même.

A Paris, mercredi 22 avril 1676.

Vons voilà hors du jubilé et des stations : vons avez dit tout ce qui se peut de mieux sur ce sujet. Ce n'est point de la dévotion que vous êtes lasse, c'est de n'en point avoir. Hé, mon Dieu! c'est justement de cela qu'un est au desespoir. Je crois que je sens ce malheur plus que personne : il semble que toutes choses m'y devroient porter : mais nos efforts et nos reflexions avancent bien peu cet ouvrage. Je croyois M. de La Vergne un janséniste; mais par la louange que vous lui donnez d'approuver les Essais de morale, je vois bien qu'il n'est pas de nos frères. N'aimez-vous point le traité de la ressemblance de l'amour-propre et de la charité? C'est mon favori. Il est vrai que la grace est bien triomphante en ces deux filles de la Descrillets ; il fant qu'elles aient été bien appelées. Je serai fort aise de voir M. de Monaco; mais je voudrois qu'il vint bien vite, afin qu'il n'y eût guère qu'il vous edt vue. Madame de Vins n'est point grosse; mais elle est si changée, que je lui conscillerois de dire qu'elle l'est. C'est la plus jolie femme du monde; elle a des soins de moi admirables. Pour ma santé, elle est toujours très-bonne; je suis à mille lieues de l'hydropisie, il n'en a jamais été question; mais je n'espère la guérison de mes mains, et de mes épanles, et de mes genoux, qu'à Vichi, tant mes pauvres nerfs ont été rudement afiliges du rhumatisme; aussi je ne songe qu'à partir. L'abbé Bayard et Saint-Hérem m'y att ndent : je vous ai dit que la beauté du pays et des promenades, et la bonté de l'air, l'avoient emporte sur

Célèbre comédienne. Elle jouoit avec un grand art le rôle d'Hermione dans Andromaque, et sa mauvaise santé l'ayant forcée de renoncer au théatre, ce fut la Champmèle quilui succéda. Le public se partagea entre ces deux actrices. Louis XIV disoit que, pour ne rien laisser à desirer, il faudroit faire jouer les deux premiers actes d'Andromaque par la Desceillets, et les trois autres par sa rivale, mademoiselle Desceillets mourut le 25 octobre 1670, àgee de 49 ans; on voit par la lettre de madame de Sérigné, qu'elle laissa deux illes, qui se firent religieuses.

Bourbon. Fai yu les meilleurs ignorants d'ici , que me conseillent de petits remèdes si différents pour mes mains, que, pour les mettre d'accord, je n'es fais aucun; et je me trouve encore trop heureuse que sur Vichi ou Bourbon ils soient d'un même avis. Je crois qu'après ce voyage vous pourrez reprendre l'idée de santé et de gaieté que vous aves conservée de moi. Pour l'embonpoint, je ne crois pas que je sois jamais comme j'ai été : je suis d'une taille si merveilleuse, que je ne conçois point qu'elle puisse changer; et pour mon visage, cela est ridicule d'être encore comme il est. Votre petit frèreest toujours parti, et j'en suis toujours fâchée : vous avez trouvé justement ce qui fait qu'il est encore guidon, à son grand regret. M. de Viriville s'est plaint à Sa Majesté, et je crois qu'il a obtenu que sa tille changeroit de couvent. Il vint me chercher justement un jour que je sis une équipée; j'allai diner à Livry avec Corbinelli, il faisoit divin, je me promenai déliciensement jusqu'à ging heures : et pois la poule mouillée s'eu revint toute pleine de force et de santé.

Si mademoiselle de Méri veut venir avec moi l Vichi, ce me sera une fort bonne compagnie. J'al refusé le chanoine , pour conserver ma liberte; elle ira avec madame de Brissac, à qui elle me prifé roit, et nous nous y retrouverons. Nous avous la mine de nous rallier traitreusement, pour mun moquer de la duchesse (de Brissac). Quantora devoit aller à Bourbon, mais elle n'ira pas; et rela persuade le retour de son uni solide, encore plus tôt qu'on ne l'a eru. Son amie l'a menée dans son château passer deux on trois jours; nous verrous quels lieux elle voudra honorer de sa prosure. Madame de Coulanges est toujours très-aimalde. et d'autant plus qu'elle a moins d'empressement que jamais pour toutes les tendresses de ce parell dont elle connoît le prix. L'abbé Têtu est tous uns fort touché de son commerce, et redonne ave plaisir toutes ses épigrammes. Le coustu est toujours tres-sujet; mais il me parolt pour le moin une côte rompue, depuis l'assiduité qu'il a su pendant trois mois chez la vieille mattrese de charmant. Cela fit regarder notre amie, au redu consin, comme une amante delaisse, am

Madame de Longueval, qui étoit changiere.

Le marquis de La Trousse.

quoique rien ne fût vrai, le personnage fut désagreable. Mesdames d'Heudicourt, de Ludres et de Gramont, me vinrent voir hier. Vos amies vous ont fait leur cour par les soins qu'elles ont ens de moi. M. de La Trousse ne s'en va que dans quinze jours à l'armée du maréchal de Rochefort; tout le reste est dejà loin. Le pauvre guidon croyoit sermement être amoureux de madame de Pont, quand il est parti. Corbinelli est toujours un loup gris, comme vous savez, apparoissant, disparoissant, et ne pesant pas un grain : notre amitié est trèsboune. Je ferai vos reproches à La Mousse; il est chez lui, il ne se communique guère; il est disticile à trouver, encore plus à conserver. Il est souvent mal content, il a en une gronderie avec mon tils, dont il meurt de honte; car il avoit en la cruauté pour lui-même de ne pas mettre un seul brin de raison de son côté. Madame de Sanzei est triste comme Andromaque; Saint-Aubin et son Iris dans leurs faubourgs et dans le ciel; d'Hacqueville agité dans le tourbillon des affaires humaines, et tonjours rempli de toutes les vertus; madame de La Fayette, avec sa petite sièvre, a toujours bonne compagnie chez elle; M. de La Rochefoucauld, tout ainsi que vous l'avez vu. M. le prince s'en va à Chantilly; ce n'est pas l'année des grands capitaines : c'est par cette raison que M. de Montécuculli n'a pas voulu se mettre en campagne. La bonne Troche dit qu'elle s'en va en Anjou; elle est tonjours la bonté même, et allante et venante; on dit qu'elle est la femelle de d'Hacqueville. M. de Marseille sera bien étonné de trouver son albé de La Vergne entêté de vous. Vous êtes trop heureuse d'avoir en Guitaud; vous vous êtes bons partout; l'on pent juger ce que vous vous êtes à Aix : c'est un homme aimable et d'une bonne compagnie; faites-lui bien des amities pour moi, Je remercie M. de Grignan d'aimer mes lettres, je doute que son goût soit hon. Ne soyez point en peine de la hugueur de celle-ci, je l'ai reprise à plusieurs fois.

' Madame de Sévigué est d'accord sur ce fait avec nos meilleurs historicus: Montécuculli disoit qu'un homme qui avoit cu l'honneur de combattre contre Mahomet Coprogli, contre M. le prince et contre M. de Turenne, ne devoit pas compromettre sa gloire avec des gens qui ne faisoient que commencer a commander des armées. 487. \*

A la mêma.

A Paris, vendredi 24 avril 1676.

Je suis toujours assez incommodée de mes mains. Le vieux de Lorme ne vent pas que je parte avant la sin de mai; mais tout le monde s'en va, et la maison que j'ai retenue m'échappe : il veut Bourbon, mais c'est par cabale; ainsi je suivrai les expériences qui sont pour Vichi. Si vos affaires et vos desseins vous eussent permis de venir m'y trouver, et de revenir ici avec moi passer l'été et l'automne, en attendant M. de Grignan eet hiver, vous m'auriez fait un très-sensible plaisir : mais je veux croire que vous ne le pouvez pas, puisque vous n'avez pas éconté cette proposition. Si mademoiselle de Méri étoit assez préparée pour prendre des eaux, je l'aurois menée avec beaucoup de joie; elle pourra vous le mander; mais Brayer veut la rafraichir auparavant. Madame de Saint-Géran est toute brûlée aussi du départ de son mari, et de sa véritable dévotion; vous trouveriez que madame de Villars les rend bien maigres : écrivez-moi des amitiés pour l'une et pour l'autre; elles vous aiment fort, et ont des soins de moi incroyables. Le mari i s'en va en Savoie, et la femme bientôt après. Il n'y a point de nouvelles de Condé, qu'une perte de huit ou dix soldats, et le chapeau du maréchal. d'Humières percé d'un coup de mousquet : Dieu veuille qu'il n'y ait rien de plus funeste. J'ai vu M. du Perrier, qui m'a conté comme vous apprites, en jouant, la nouvelle de mon rhumatisme, et comme vous en fûtes touchée jusqu'aux larmes. Le moyen de retenir les miennes, quand je vois des marques si naturelles de votre tendresse? mon cœur en est ému, et je ne puis vous représenter ce que je sens. Vous milles toute la ville dans la nécessité de souhaiter ma santé, par la tristesse que la vôtre répandoit partout. Peut-on jamais trop aimer une fille comme vous, dont on est aimee? Je crois aussi, pour vous dire le vrai, que je ne suis pas ingrate; du moins, je vons avoue

Le marquis de Villars fut nommé dans ce tempslà lambassadeur extraordinaire en Savoie.

que je ne connois nul degré de tendresse au-delà de celle que j'ai pour vous. Adieu, ma très-chère et très-aimable; vos lettres me sont très agréables, en attendant que vous vouliez bien me donner quelque chose de plus; je l'espère, et le grand d'Hacqueville n'en doute pas.

488.

A la méme,

A Paris, mercredi 29 avril 1676.

Il fant commencer par vous dire que Condé fut pris d'assaut la nuit de samedi à dimanche. D'abord cette nouvelle fait battre le cœur; on croît avoir acheté cette victoire; point du tout, ma belle, elle ne nous coûte que quelques soldats, et pas un homme qui ait un nom. Voilà ce qui s'appelle un bonheur complet. Larrei, fils de M. Lainé, qui fut tué en Candie, ou son frère, est blessé assez considérablement. Vous voyez comme on se passe bien des vieux héros.

Madame de Brinvilliers n'est pas si aise que moi; elle est en prison, elle se defend assez bien; elle demanda hier à jouer au piquet parce qu'elle s'ennuyoit. On a tronvé sa confession; elle nous apprend qu'à sept ans elle avoit cessé d'être fille; qu'elle avoit continué sur le même ton; qu'elle avoit empoisonné son père, ses frères, un de ses enfans, et elle-même; mais ce n'étoit que pour essayé d'un contre-poison: Médée n'en avoit pas tant fait. Elle a reconnu que cette confession est de son écriture; c'est une grande sottise; mais qu'elle avoit la fièvre chaude quand elle l'avoit écrite; que c'étoit une frénésie, une extravagance, qui ne pouvoit pas être lue sérieusement.

La reine a été deux fois aux Carmélites avec Quanto: cette dernière se mit à la tête de faire une loterie, elle se fit apporter tout ce qui peut convenir à des religieuses; cela fit un grand jeu dans la communauté. Elle causa fort avec sœur Louise de la Miséricorde (Mudame de La Vallière): elle lui demanda si tout de bon elle étoit aussi aise qu'on le disoit. Non, répondit-elle, je ne suis point aise, mais e suis contents. Quanto lui parla fort du frère de

MONSIEUR, et si elle vouloit lui mander quelque chose, et ce qu'elle diroit pour elle. L'autre, d'un ton et d'un air tout aimable, et peut-être pique de ce style : Tout ce que rous voudres , Moderne tout ce que vous roudrez. Mettez dans cela toute la grace, tout l'esprit et toute la modestie que vou pourrez imaginer. Quanto voulut ensuite manzer, elle donna une pièce de quatre pistoles pour ache ter ce qu'il falloit pour une sauce qu'elle fit elle même, et qu'elle mangea avec un appétit admirable je vous dis le fait sans auenne paraphrase. Quand je pense à une certaine lettre que vous m'écrivite l'été passé sur M. de Vivonne, je prends pour a satire tont ce que je vous envoie. Voyez un s où peut aller la folie d'un homme qui se crotral digne de ces hyberboliques louanges.

### A M. DE GRIGNAN.

Je vous assure, M. le Comte, que j'aimerois miles fois mieux la grace dont vous me partiez que colle de sa majesté. Je crois que vous êtes de mon avia; et que vous comprenez aussi l'envie que j'ai de voir madame votre femme. Sans être le maltre chez vous comme le charbonnier, je trouve que, par un attre tout opposé, vous l'êtes plus que tous les autre charbonniers du monde. Rien ne se prefère à vous en quelque état que l'on puisse être : mais corre généreux, et quand on aura fait encore quelque temps la bonne femme, amenez-la vous-mère par la main faire la bonne fille. C'est ainsi que s'acquitte de tous ses devoirs, et c'est le seul mans de me redonner la vie, et de me persuadre ce vous m'aimez autant que je vous aime.

## A madame DE GRIGNAN.

Mon Dieu, que vous êtes plaisants, vous anume de parler de Cambray! nous aurons pris receive une ville avant que vous sachiez la prise de Cambray! Que dites-vous de notre bonbeur, qui tan vernotre ami le Turc en Hongrie? Voilà Canbratrop aise, nous allons bien pantoufler. J'alma la dévotion du coadjuteur; qu'il en envoie!"—au bel abbé. Je sens la séparation de ma pest-elle fâchée d'être en religion?

Je ne sais si l'envie prendra à Vardes de re

dre sa charge 'à l'imitation du maréchal (de Bellefonds). Je plains ce pauvre garçon, vous interprétez mal ses sentimens: il a beau parler sincèrement, vous n'en croyez pas un mot; vous êtes
méchante. Il vient de m'écrire une lettre pleine de
tendresse; je crois tout au pied de la lettre, c'est
que je suis bonne. Madame de Louvigny est venue
me voir aujourd'hui, elle vous fait mille amitiés.
J'embrasse les pauvres Pichons, et ma bonne petite; hélas! je ne la verrai de long-temps. Voilà
M. de Conlanges qui vous dira de quelle manière
madame de Brinvilliers a voulu se tuer.

#### M. DE COULANGES.

Elle s'étoit fiché un bâton, devinez où ; ce n'est point dans l'œil, ce n'est point dans la houche, ce u'est point dans l'oreille, ce n'est point dans le nez, ce n'est point à la turque : devinez où. C'est.... tant y a qu'elle étoit morte, si l'on ne sût promptement couru à son secours. Je suis très-aise, Madame, que vous ayez agréé les œuvres que je vous ai envoyées. J'ai impatience d'apprendre le retour de M. de Bandol, pour savoir comme il aura reçu le poème de Tobie; il aura été apparemment assez habile homme pour vous en faire part, sans blesser cette belle ame que vous venez de laver dans les eaux salutaires du jubilé. Madame votre mère s'en va à Vichi, et je ne l'y snivrai point, parce que ma santé est un peu meilleure depuis quelque temps. Je ne crois pas même que j'aille à Lyon : ainsi, madame la comtesse, revenez à Paris, et apportez-y votre beau visage, si vous voulez que je le baise. Je salue M. de Grignan, et l'avertis que j'ai fait gagner aujourd'hui un grand procès à M. de Lussan, afin qu'il m'en remercie s'il le trouve à propos.

489.

A la même.

A Paris, vendredi 1º mai 1676.

Je commence, ma fille, par remercier mille fois M. de Grignan de la jolie robe-de-chambre

' De capitaine des cent suisses de la garde ordinaire du roi.

qu'il m'a donnée; je n'en ai jamais vu de plus agréable. Je m'en vais la faire ajuster pour me parer cet hiver, et tenir mon coin dans votre chambre. Je pense souvent, aussi bien que vous, à nos soirées de l'année passée; mais qui nous empêchera d'en faire cet hiver de pareilles, si vous le souhaitez autant que moi? Ce monsieur qui m'a apporté cette robe-de-chambre a pensé tomber d'étonnement de la beauté et de la ressemblance de votre portrait. Il est certain qu'il est encore embelli ; sa toile s'est îmbibée, en sorte qu'il est dans sa perfection : si vous en doutez, ma chère enfant, venez-y voir. Il court depuis quelques jours un bruit, dont tout le monde m'envoie demander des nouvelles. On dit que M. de Grignan a ordre d'aller pousser par les épaules le vice-légat hors d'Avignon : je ne le croirai point que vous ne l'ayez mandé. Les Grignans auraient l'honneur d'être les premiers excommuniés, si cette guerre commencoit : car l'abbé de Grignan , de ce côté-ci , a ordre de Sa Majesté de défendre aux prélats d'aller voir M. le nonce; ce petit monsieur dit que vous étes très-belle; il croit que M. de Grignan demeurera plus long-temps à Aix que vous ne pensez; pour moi, je ne me presse point de partir, car je sais que le mois de juin est meilleur que celui de mai pour boire des eaux : je partirai le dix ou le onze de ce mois. Madame de Montespan est partie pour Bourbon. Madame de Thianges est allée avec elle jusqu'à Nevers, où M. et madame de Nevers la doivent recevoir. Mon fils me mande qu'ils vont assièger Bouchain avec une partie de l'armée, pendant que le roi, avec un plus grand nombre, se tiendra prêt à recevoir et à battre M. le prince d'Orange. Il y a cinq ou six jours que le chevalier d'Humières est hors de la Bastille; son frère a ohtenu cette grace. On ne parle ici que des discours et des faits et gestes de la Brinvilliers. A-t-on jamais vu craindre d'oublier dans sa confession d'avoir tué son père? Les peccadilles qu'elle craint d'oublier sont admirables. Elle aimoit ce Sainte-Croix, elle vouloit l'épouser, et empoisonnoit fort souvent son mari à cette intention. Sainte - Croix, qui ne vouloit point d'une femme aussi méchante que lui, donnoit du contre-poison à ce pauvre mari; de sorte qu'ayant été ballotté cinq ou six fois de cette sorte, tantôt empoisonné, tantôt désempoisonné, il est demeuré en vie, et s'offre présentement de

venir solliciter pour sa chère moitié: on ne finiroit point sur toutes ces folics. J'allai hier à Vincennes avec les Villars. Son excellence part demain pour la Savoie, et m'a priée de vous baiser la main gauche de sa part. Ces dames ' vous aiment fort; nommez-les en m'écrivant pour les payer de leur tendresse. Adieu, ma très-chère et très-aimable, je ne vous en dirai pas davantage aujourd'hui.

490.

A la même.

A Paris , lundi 4 mai 1676.

C'est donc vous, ma fille, qui me refusez de venir passer ici avec moi l'été et l'automne, ce n'est point M. de Grignan. Il viendroit vons voir et vous reprendre cet hiver, mais comme vous étes une personne toute raisonnable, et que je crois que vous avez quelque envie de me voir, il faut que vous trouviez dans la proposition que je vous ai faite des impossibilités que je ne vois pas aussi bien que vous. Pour moi, ne doutez point que je n'allasse à Grignan, si le bon abbé, qui vient avec moi par pure amitié, n'étoit obligé de revenir promptement pour plusieurs affaires, dont les miennes font une partie. C'étoit donc une chose toute naturelle que ma proposition; car pour vous voir sealement quinze jours à Vichi, ce me seroit un plaisir trop mèle de tristesse. Dites-moi un peu sincèrement vos raisons et vos vues pour cet hiver; car je ne puis croire que vous ayez dessein de le passer sans me donner la consolation et la joie de vous embrasser. Je vous manderai le jour de mon départ et vous donnerai une adresse pour m'écrire. J'ai choisi madame de Brissac, pour apprendre dans sa société la droiture et la sincérité. Si j'avois eu l'autre jour mon fils, je vous aurois mandé toute la superficielle conversation qu'elle attira dans cettechambre. Mon Dieu! ma fille, vous croyez avoir pris médecine, vous êtes bien heureuse, je voudrois bien croire que j'ai eté saignée : ils disent qu'il faut cette préparation avant que de prendre les eaux. Vous voyez que j'ecris assez bien ; je crois

· Mesdames de Villars et de Saint-Géran.

que mes mains seront bientôt guéries; mais je me sens si pleine de sérosités par les continuelles petites sucurs dont je suis importunée, que je comprends qu'une bonne fois il faut sécher cette éponge : la crainte d'avoir encore une fois en ma vie un rhumatisme me feroit faire plus de chemin que d'ici à Vichi. Vous me demandez ce que je fais; je prends l'air fort souvent. M. de La Tronsse nout donna hier une fricassée à Vincennes; madame de Coulanges, Corbinelli et moi, voilà ce qui composoit la compagnie. Un autre jour, je vais att cours avec les Villars, un antre jour au fauliourz; et puis je me repose. J'ai été chez Mignard : il a peint M. de Turenne sur sa pie i; c'est la plus belle chose du monde. Le cardinal de Bouillon m'étoit venn prier, toutes choses cessantes, d'aller voir le lendemain ce chef d'œuvre; car Mignard a pris la parfaite ressemblance dans son imagination, plus que dans les crayons qu'on lui a donnés. J'ai encore entretenu deux heures M. du Perrier; je ne finis point sur la Providence ; je lui fais conter mille choses de vous qui me font plaisir, et de votre jeu, et de votre opéra où vous réviez si hien; enfin, je vous reconnois, mais je suis bien fachée que M. de Grignan et vous, vous perdiez toujours tout ce que vous jouez. Je me suis fait racouter toutes les pétosses des procureurs du pays, et comme vous avez redonné la paix à la Provence, et du premier président, et de la Tour d'Aignes, et de mille autres choses. Enfin j'ai rafraichi ma memoire de tout ce que vingt-deux jours de flèvre m'avolent un peu effacé ; car vous savez que j'étois sujette à de si grandes réveries, qu'elles confondoient souvent les vérités.



491.

A la même.

A Paris, mercredi 6 mai 1676.

J'ai le cour serré de ma petite fille :, elle sen au désespoir de vous avoir quittée, et d'être, comme

Le cheval de bataille de M. de Turenne, et calal

qu'il montoit le jour qu'il fut tué.

Lile venoit d'être mise aux dames religiouse é Sainte-Marie d'Aix.

vous dites, en prison. J'admire comment j'eus le conrage de vous y mettre; la pensée de vous voir souvent et de vous en retiter, me fit résondre à cette barbarie, qui étoit trouvée alors une bonne conduite, et une chose nécessaire à votre éducation. Entin il faut suivre les règles de la Providence, qui nous destine comme il lui plaît. Madame du Gué la religieuse s'en va à Chelles; elle y porte une grosse pension pour avoir toutes sortes de commodités : elle changera souvent de condition . à moins qu'un jeune garçon (Amonio), qui est le médecin de l'abbaye, et que je vis hier à Livry, ne l'oblige à s'y tenir. Ma chère, c'est un homme de vingt-huit ans; dont le visage est le plus beau et le plus charmant que j'aie jamais vu : il a les yeux comme madame Mazarin, et les dents parfaites; le reste da visage comme on imagine Rinaldo; de grandes boucles noires qui lui font la plus agréable tête du monde. Il est Italien, et parle italien, comme vous pouvez penser; il a été à Rome jusqu'à vingtdeux ans : entin , après quelques voyages , M. de Nevers, et M. de Brissae l'ont amené en France; et M. de Brissac l'a mis pour le reposer dans le beau milieu de l'abbaye de Chelles, dont madame de Brissac', sa sour, est abbesse. Il a un jardin de simples dans le couvent ; mais il ne me parolt rien moins que Lamporechio . Je crois que plusienrs bonnes sænrs le tronveront à leur gré, et lui diront leurs maux; mais je jugerois qu'il n'en guérira pas une que selon les règles d'Hippocrate. Ma dame de Coulanges, qui vient de Chelles, le trouvé comme je l'ai trouvé : en un mot, tous ces jolis musiciens de chez Toulongeon ne sont que des grimands auprès de lui. Vous ne sauriez croire combien cette petite aventure nous a réjonies.

Je veux vous parler du petit marquis ( de Orignan); je vous prie que sa timidité ne vous donne aucun chagrin. Songez que le charmant marquis a tremblé jusqu'à dix ou donze ans, et que La Troche avoit si grand'peur de toutes choses, que sa mère ne vouloit plus le voir : ils ont tous deux une réputation sur le courage qui doît blen vous ras-

Marie Guyonne de Cossé-Brissac, abbesse de Chelles, morte de 13 juillet 1707.

3 M. de La Châtre.

surer. Ces sortes de craintes ne sont autre chose que des enfances; et en croissant, au lieu d'avoir peur des loups-garous, ils craignent le blâme, ils craignent de ne pas être estimés autant que les autres ; et c'est assez pour les rendre braves et pour les faire tuer mille fols : ne vous impatientez donc point à cet égard. Pour sa taille, c'est une autre affaire; on vous conseille de lui donner des chausses pour voir plus clair à ses jambes ; il faut savoir si ce côté plus petit ne prend point de nourriture; il faut qu'il agisse et qu'il se dénoue; il faut lui mettre un petit corps un peu dur qui lui tienne la taille : on doit encore m'envoyer des instructions là-dessus. Ce seroit une belle chose qu'il y cût un Grignan qui n'ent pas la taille belle : vous souvient-il comme il étoit joli dans son petit maillot? Je ne suls pas moins en peine que vous de ce changement.

J'avois rêvé, en vous disant que madame de Thianges étoit allée conduire sa sœur ; il n'y a eu que la maréchale de Rochefort et la marquise de La Vallière qui ont été jusqu'à Essonne. Elle est tonte seule, et même elle ne trouvera personne à Nevers. Si elle avoit vouln mener tout ce qu'il y a de dames à la cour, elle auroit pu choisir. Mais parlons de l'amie (madame de Maintenan); elle est encore plus triomphante que celle-ci : tout est comme soumis à son empire : toutes les femmesde-chambre de sa voisine sont à elle, l'une lui tient le pot à pâte à genoux devant elle, l'autre lui apporte ses gants , l'autre l'endort ; elle ne saine personne, et je crois que dans son cœur elle rit bien de cette servitude. On ne peut rien juger présentement de ce qui se passe entre elle et son amie.

On est fort occupé de la Brinvilliers. Cammartin a dit une grande folie sur ce bâton dont elle avoir voulu se tuer sans le pouvoir : G'est, dit-il, commo Mithridate : vous savez de quelle sorte il d'étoit accoutumé au poison ; il n'est pas besoin de vous conduire plus loin dans ente application : cellle que vous faites de ma main à qui je dis : Allons , allons, la plainte est vaine ', m'a fait rire ; car il est vrai que le dialogue est complet ; elle me répond : 1h! quelle rigueur inhumaine! Allons, lui dis-je, achèvez mes écrits , je me venge de tous mes cris.

<sup>1</sup> Loyez le conte Mazet de Lamporechio, par la Fontaine.

<sup>1</sup> l'oyez la scène il de l'acte il de l'opera d'Alceste!

Quoi! reprend-elle, vous serez inexorable! Et je coupe court en lui disant: Cruelle, vous m'avez appris à devenir impitoyable. Ma fille, que vous êtes plaisante, et que vous me rejoniriez bien si je pouvois aller cet eté à Grignan! mais il n'y faut pas penser, le bien méchant est aceablé d'affaires: je garde ce plaisir pour une autre année; et pour celle-ci, j'espererai que vous viendrez me voir

J'ai été à l'opéra avec madame de Coulanges, madame d'Heudicourt, M. de Coulanges, l'abbé de Grignan et Corbinelli. Il y a des choses admirables dans cet opéra (Atys); les decorations passent tout ce que vous avez vu; les habits sont magnifiques et galants: il y a des endroits d'une extrême beauté; il y a un sommeil et des songes dont l'invention surprend. La symphonie est toute de hasses et de tons assoupissants, qu'on admire Baptiste sur nouveaux frais; mais l'Atys est ce petit drôle qui faisoit la Furie et la Nourrice : de sorte que nous voyons toujours ces ridicules personnages au travers d'Atys. Il y a cinq ou six petits hommes tout nouveaux, qui dansent comme Faure: cela seul m'y feroit aller; et cependant on aime encore mieux Alceste: vous en jugerez, car vous y viendrez pour l'amour de moi, quoique vous ne soyez pas curieuse. Il est vrai que c'est une belle chose de n'avoir pas vu Trianon; après cela vous peuton proposer le pont du Gard?

Vous trouverez l'homme dont vous avez aisément deviné l'aventure, de la même manière que vous l'avez toujours vu chez la belle : mais il me paroli que le combat finit, faute de combattants. Les reproches étoient fondés sur la gloire plutôt que sur la jalousie : cependant lorsqu'on y joint une sécheresse qui étoit dejà sèche, cela confirme une indoléance inséparable des longs attachements. Je trouve même quelquefois des réponses brusques et dures, et je crois voir que l'on sent la différence des génies; mais tout cela n'empêche point une grande liaison, et même beaucoup d'amitié qui pourra durer encore vingt ans comme elle est. La dame est, en vérité, fort jolie, elle a des soins de moi que j'admire, et dont je ne suis pas ingrate. La dame du Poitron-Jacquet l'est encore moins, à

ce que vous me faites comprendre; il est vrai que les femmes valent leur pesant d'or. La comtesse (de Fiesque) maintenoit l'autre jour à madame Cornuel que Combourg n'étoit point fou; madame Cornuel lui dit: bonne comtesse, vous êtes comme les gens qui ont mangé de l'ail. Cela n'est-il point plaisant? M. de Pomponne m'a mandé qu'il me prioit de ne pas oublier d'écrire tous les bons mots de madame de Cornuel; ilme fait faire mille amities par mon fils.

Nous partons lundi ; je ne veux point passer par Fontainebleau, à cause de la douleur que j'y sentis en vous reconduisant jusque-là, je n'ai envie d'y retourner que pour aller au-devant de vous. Adressez vos lettres pour moi et pour mon fils à du But; je les recevrai encore mieux par-là que par des traverses: je crois que notre commerce sera un peu interrompu, j'en suis fâchée : vos lettres me sont d'un grand amusement; vous écrivez comme Foure danse. Il y a des applications sur des airs de l'opéra, mais vous ne les savez point. Que je vous plains, ma très-belle, d'avoir pris une vilane médecine plus noire que jamais! ma petite poudre d'antimoine est la plus jolie chose du monde ; c'est le bon pain, comme dit le vieux de Lorme, Je lui désobéis un peu, car il m'envoie à Bourbon; mais l'expérience de mille gens, et le bon air, et point tant de monde, tout cela m'envoie à Viclu. La bonne d'Escars vient avec moi, j'en suis fort aise. Mes mains ne se ferment point; j'ai mal aux genoux, aux épaules, et je me sens encore si pleine de sérosités, que je crois qu'il faut sécher ces marécages, et que dans le temps où je suis il faut extrêmement se purger; c'est ce qu'un ne peut faire qu'en prenant des eaux chaudes. Je prendrai aussi une légère douche à tous les endroits encue affligés du rhumatisme; après cela il me semble que je me porterai fort bien,

Le voyage d'Aigues-Mortes est fort joli; vous êtes une vraie paresseuse de n'avoir pas vouluêtre de cette partie. J'ai bonne opinion de vos consersations avec l'abbé de La Vergne, puisque vous n's mêlez point M. de Marseille. La dévotion de madame de Brissac étoit une fort belle pièce; je um manderai de ses nouvelles de Vichi; c'est le chanoine ' qui gouverne présentement sa conscience,

<sup>&#</sup>x27;C'est-à-dire, le bien bon, qui étoit l'abbé de Coulanges.

<sup>1</sup> Madame de Longueval, chanoinesse. Elle ctott

, je crois, m'en parlera à cœur ouvert. Je ert aise de la parure qu'on a donnée à notre d'Arles: tout ce qui fâche Corbinelli, c'est graint qu'elle n'en soit pas plus gaie. J'ai été ée ce matin, comme je vous l'ai déjà dit au e la consultation: en vérité, c'est une grande e, Maurel en étoit tout épouvanté: me voilà lenant préparée à partir. Adieu, ma chère t, je ne m'en dédis point, vous ètes digne de l'extrême tendresse que j'ai pour vous.

492.

A la même.

A Paris, vendredi 8 mai 1676.

pars lundi , ma chère enfant. Le chevalier de vous porte un éventail que j'ai trouvé fort ce ne sont plus de petits amours, il n'en est question; ce sont des petits ramoneurs les plus le du monde. Madame de Vins a gagné un I morceau de son procès , malgré M. d'Amqui s'étoit signalé contre elle. La bonne Taest au désespoir contre M. d'Ormesson, qui rne les affaires de M. de La Trémouille, et e veut pas qu'on lui fasse de certains suppléau préjudice des anciens créanciers. Elle pit fort bien tantôt, et me contoit aussi les ines de madame de Monaco pour elle. MADAME assez cette tante, elle baragouine de l'allel avec elle ; cela importune la Monaco . Mon est-il vrai que la Simiane se sépare de son sons prétexte de ses galanteries. Quelle folie! auro's conseillé de faire quitte à quitte avec in dit qu'elle vient ici, et qu'elle veut aller en gne : tout cela est-il vrai? Je vous embrasse, hère enfant ; je ne vous écrirai pas davantage rd'hui, ce n'est pas le jour de la grande dé-: la poste est haissable; les lettres sont à Paris,

de la maréchale d'Estrées et de M. de Maniadré Lefèvre d'Ormesson d'Amboile, maître des les, fils de celui qui rapporta le procès de let. Il devint intendant de Lyon, et y mourut, son père, en 1684.

urintendant de la maison de MADAME.

et on ne veut les distribuer que demain : ainsi on fait réponse à deux à-la-fois. J'oubliois de vous dire, tant je me porte bien , qu'après avoir été saignée , j'ai pris de la poudre du bonhomme (de Lorme) , dont je suis très-contente ; de sorte que me voilà toute prête à partir.

493.

A la même.

Paris, dimanche au soir, 10 mai 1676.

Je pars demain à la pointe du jour, et je donne ce soir à souper à madame de Coulanges, son mari, madame de La Troche, M. de La Trousse, mademoiselle de Montgeron et Corbinelli, qui viendront me dire adieu en mangeant une tourte de pigeons. La bonne d'Escars part avec moi; et comme le bien bon a vu qu'il pouvoit mettre ma santé entre ses mains, il a pris le parti d'épargner la fatigue de ce voyage, et de m'attendre ici, où il a mille affaires; il m'y attendra avec impatience; car je vous assure que cette séparation, quoique petite, lui coûte beaucoup, et je crains pour sa santé; les serrements de cœur ne sont pas bons. quand on est vieux. Je ferai mon devoir pour le retour, puisque c'est la seule occasion dans ma vie où je puisse lui témoigner mon amitié, en lui sacrifiant jusqu'à la pensée seulement d'aller à Grignan. Voilà précisément l'un de ces cas où l'on fait céder ses plus tendres sentiments à la reconnois-

Il vous reviendra cinq on six cents pistoles de la succession de notre oncle de Sévigné, que je voudrois que vous eussiez tout prêts pour cet hiver. Je ne comprends que trop les embarras que vous pouvez trouver par les dépenses que vous êtes obligés de faire; et je ne pousse rien sur le voyage de Paris, persuadée que vous m'aimez assez, et que vous souhaitez assez de me voir pour y faire au monde tout ce que vous pourrez. Vous connoissez d'ailleurs tous mes sentiments sur votre sujet, et combien la vie me parolt triste sans voir une personne que j'aime si tendrement. Ce sera une chose fâcheuse, si M. de Grignan est obligé de passer l'été

à Aix, et une grande dépense, de la manière dont on m'a parlé, ne fût-ce qu'à cause du jeu, qui fait un article de la vôtre assez considérable. J'admire la fortune; c'est le jeu uni soutient M. de La Trousse. Vous avez donc cfu être obligée de vous faire saigner; la petite main tremblante de votre chirurgien me fait trembler. M. le prince disoit une fois à un nouveau chirurgien : « Ne tremblez-» vous point de me saigner? Pardi, monseigneur, » c'est à vous de trembler »; il disoit vrai. Vous voilà donc bien revenue du café : mademoiselle de Méri l'a aussi chassé de chez elle assez hontensement: après de telles disgraces, peut-on compter sur la fortune? Jesuis persuadée que ce qui échauffe est plus sujet à ces sortes de revers que ce qui rafraichit : il en faut toujours révenir la ; et afin que vous le sachiez, toutes mes sérosités viennent si droit de la chaleur de mes entrailles, qu'aprés que Vichi les aura consumées, on va me rafraichir plus que jamais par des eaux, par des fruits, et par tous mes lavages que vous connoissez. Prenez ce régime plutôt que de vous brûler, et conservez votre santé d'une manière que ce ne soit point par-là que vous puissiez être empêchée de venir me voir. Je vous demande cette conduite pour l'amour de votre vie, et pour que rien ne traverse la satisfaction de la mienne.

Je vais me coucher, ma fille, voilà ma petite compagnie qui vient de partir. Mesdames de Pomponne, de Vins, de Villars et de Saint-Géran ont été iei; j'ai tout embrassé pour vous. Madame de Villars a fort ri de ce que vous lui mandez: j'ai un mot à lui dire; cela ne se peut payer. Je pars demain à cinq heures; je vous écrirai de tous les lieux où je passerai. Je vous embrasse de tout mon cœur: je suis fâchée que l'on ait profané cette façon de parler; sans cela, elle seroit digne d'expliquer de quelle façon je vous aime.

494.

A la même.

A Montargis, mardi 12 mai 1676.

Je vous écrivis avant-irier en soir, ma chère enfant, et vous recovrez deux de mes lettres par la

même poste; de sorte que si vous dites, après avoir lu la première, j'en vondrois blen une autre, la voici qui se présentera, et vous dira que je suis 1 Montargis avec la bonné d'Escarsi, en tres-lumne santé, hormis ces mairis et ces genoux. Vous connoissez cette route-ci : j'ai evîté Fontalnébleau; je ne veux le revoir que pour aller au-devant de vois. J'ai couché à Courance i, où je me serois hien promence, si je n'étois point encoré une sotte poule monillée; c'est mouillée, au pied de la lettré, car je sue tout le jour. J'ai encore des peaux de lièvre, parce que le frais du matin, qui donne la vie à tout le monde, me paroit un hiver glace; de sorte que j'aime mieux avoir trop chaud dix heures durant, que d'avoir froid une demi-heure. Que dites-vous de ces agréables restes de rhumatisme? Ne crurervous pas que j'aie besoin des éaux chaudes? sauf à me rafraichir à mon retour, car mes entrailles ne sont pas à la glace: Enfin, me voilà en elienna et même dans votre chemin: Nous parlons souvent de vous, madame d'Escars et moi, et j'y pense als cesse. Il faudroit être spensierata, dit-on: post bien prendre des eaux : il est difficile que je me dans cet état bienheureux, étant si loin du bon abbés il me semble tonjours qu'il va tonder me lade. Savez-vous comme je l'ai laissé? Avec un seul luquais. Il a voulu me donner son cocher et Bonlieu avec ses deux chevaux pour m'en mire six p ne vois que l'ingratitude qui puisse me turer de faire: Adieu, ma très-chère : hetas! à quei m sert de m'approcher de vous? Je vous plains de m m'avoir plus à Paris pour vous mander des 🕶 velles de la Brinvilliers;

495.

A la même.

A Nevers ; vendredt to mei 1074.

Voici une route où l'on seroit tentée de cerire, quand on ne le voudroit pas; jugez et pe c'est quand on y est d'alleurs aussi bien disperi

' C'est un beau château près de Milly, à quite lieues à droite de l'ontainebleau.

que je le suis. Le temps est admirable, cette grosse chaleur s'est dissipée sans orage; je n'ai plus de ces prises dont je vous avois parlé; je tronve le pays très-bean, et ma rivière de Loire in'a para quasi ansi helle qu'à Orléans : c'est un plaisir de trouvet en chemin d'anciennes amies. J'ai amené mon grand carrosse, de sorte que nous ne sommes millement pressées, et nous jouissons avec plaisir des belles vues dont nous sommes surprises à tout moment. Tout mon déplaisir, c'est que l'hiver, les chemins out bien différents, et que vous aurez autant de migue que nons en avous peu. Nous suivons les de madame de Montespan; nous nous faisons onter par-tout ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce n'elle mange, ce qu'elle dort. Elle est dans une sièrhe à six chevaux . avec la petite de Thianges'; lle a un carrosse derrière, attelé de même, avec femmes; elle a deux fourgons, six mulets, et ou douze frommes à cheval, sans ses officiers : in train est de quarante-einq personnes. Elle ouve en chambre et son lit tout prêts, elle se conle en arrivant, et mange très-bien. Elle fut ici n château où M. de Nevers étoit venu donner ses pares, et ne demeura point pour la recevoir. On lent lui demander des charités pour les églises et air les pauvres; elle donne par-tout beaucoup argent, et de fort bonne grace. Elle a tous les ars da monde un conrrier de l'armée: elle est préntement à Bourbon. La princesse tle Tarente, of doit y être dans deux jours, me mandera le ste, et je vous l'écrirai. Vous ai-je mandé que ce vori du roi de Danemarck, amonreux romanespement de la princesse\*, est prisonnier, et qu'on di fait son procès? Il avoit un petit dessein seuleent, c'étoit de se faire roi, et de détrôner son attre et son bienfaiteur. Vous voyezque est homme avoit pas de médiocres pensées : M. de Pomponne en parloit l'autre jour comme d'un Cromwel. Le abbé vous aura mandé comme le chevalier a obou de Sa Majesté, sans nulle peine, les loils et ntes d'Entrecasteaux, pour M. de Grignan : las avons été étonnés que ce dernier ait consenti

d'envoyer votre belle gorge, par la poste, à l'abbé de Grignan; nous dimes l'autre jour beaucoup de sottises sur ce ton, dignes de Monceaux et de Rochecourbières. Au reste, ma chère enfant, je sens que je ne passerai point ma vie, à moins que je ne meure bientôt, sans revoir votre château, avec toutes ses circonstances et dependances ; je conserve cette espérance, et je vondrois bien en avoir une plus prochaine de vous avoir cet hiver avec moi; pour vous dire le vrai, mes désirs là-dessus ne sont pas médiocres ; je souhaite que vous en jugiez par les votres, et que nulle impossibilité ne nous vienne traverser. Adieu, ma très-chère, je suis assurée que je vous écrirai à Moulins, où j'espère trouver de vos lettres, qui doivent m'être envoyces de Paris. Je suis dans une entière ignorance de toutes nouvelles ; celles de la guerre me tiennent fort au cœur; cela ne vaut rien pour prendre des eaux; mais que faire quand on a quelqu'un à l'armée? Il faudroit donc ne les prendre qu'au mois de janvier. Je lis dans le carrosse une petite histoire des Visits, et des intrigues des sultanes et du sérail, qui se laisse lire assez agréablement; c'est une mode que ce livre. Bonsoir, ma très-aimable; je baise le Grignan, et fais mille amitiés à M. de La Garde: contez à ce dernier par quel guignon la vente de notre guidon est allée à vau-l'eau; vous êtes bien heureux de vons avoir tous deux.

496.

## A la même.

A Moulins, à la Visitation, dans la chambre où ma grand'mère 1 est morte; ce dimanche après vépres, 17 mai 1076, entourée des deux petites de Valençal.

J'arrivai hier au soir ici, ma chère enfant, en sixjours, très-agréablement. Madame Fouquet, son beau-frère et son fils vinrent au-devant de moi; ils m'ont logée chez eux. J'ai diné ici, et je pars

Jeanne-Françoise Frémiot, baronne de Chantal, fondatrice de l'ordre de la Visitation, morte le 13 décembre 1641, sur les sept heures du soir, âgée de 69 ans; béatifiée par un bref de Benoît XIV, du 13 novembre 1751, et canonisée par Glément XIII en 1707.

Louise-Adélaide de Damas, deuxième fille de

Charlotte-Amélie de Là Trémonitle, fille de la facesse de Tarente, mariée le 29 mai 1680 à Anine d'Altenbourg, comte d'Oldenbourg.

demain pour Vichi. J'ai trouvé le mausolée admirable; le bon abbé auroit été bien ravi de le voir. Les petitus-filles que voilà sont belles et aimables; vous les avez vues : elles se souviennent que vous faisiez des grands soupirs dans cette église; je pense que j'y avois quelque part, du moins sais-je bien qu'en ce temps j'en faisois de bien douloureux de mon côté. Est-il vrai que madame de Guénégaud vous disoit : a Soupirez, Madame, soupirez, » j'ai accoutumé Moulins aux soupirs qu'on apporte » de Paris. » Je vous admire d'avoir pensé à marier votre frère; vous avez pris la chose par un très-bon côté, et j'estime le négociateur. Je suivrai ce chemin, quand je serai retournée à Paris : écrivez-en à d'Hacqueville. On juge très-justement du bien de mon fils par celui de ma fille; ce seroit une chose digne de vous de faire ce mariage : j'y travaillerai de mon côté. Vous croyez donc ne pas avoir été assez affligée de ma maladie; eh, bon Dicu! qu'auriez-vous pu faire? Vous avez été plus en peine que je n'ai été en péril. Comme la fièvre que j'ai eue vingt-deux jours étoit causée par la douleur, elle ne faisoit peur à personne. Pour mes réveries, elles venoient de ce que je ne prenois que quatre bouillons par jour, et qu'il y a des gens qui rèvent toujours pendant la sièvre. Votre frère m'en a fait des farces à mourir de rire, il a retenu toutes mes extravagances, et vous en réjouira. Ayez donc l'esprit en repos, ma belle, vous n'avez été que trop inquiète et trop affligée de mon mal.

Il faut que M. de La Garde ait de bonnes raisons pour se porter à l'extrémité de s'atteler avec quelqu'un : je le croyois libre, et sautant, et courant dans un pré : mais enfin, il faut venir au timon, et se mettre sous le joug comme les autres. J'ai le œur serré de ma chère petite; la pauvre enfant, la voilà donc placée! Elle a bien dissimulé sa petite douleur; je la plains, si vous l'aimez, et si elle vous aime autant que nous nous aimions : mais vous avez un courage qui vous sert toujours dans les occasions : Dieu m'eût bien favorisée de m'en donner un pareil.

Madame de Montespan est à Bourbon, où M. de La Vallière avoit donné ordre qu'on la vint haranguer de toutes les villes de son gouvernement : elle ne l'a point voulu. Elle a fait douze lits à l'hôpital; elle a donné beaucoup d'argent; elle a enrichi les capucins; elle soustre les visites avec civilité. M. Fouquet et sa niècet, qui buvoient à Bourbon, l'out été voir ; elle causa une heure avec lui sur les clupitres les plus délicats. Madame Fouquet s'y rendit le lendemain ; madame de Montespan la reçut trèshonnêtement, et l'écouta avec douceur et avec une apparence de compassion admirable. Dieu lit dire à madame Fouquet tout ce qui se peut au ruonde imaginer de mieux, et sur l'instante prière de s'enfermer avec son mari, et sur l'esperance qu'elle avoit que la Providence donneroit à madame de Montespan, dans les occasions, quelque souveair et quelque pitié de ses malheurs. Enlin, sans nen demander de positif, elle lui sit voir les horreus de son état, et la confiance qu'elle avoit en sa bonté, et mit à tout cela un air qui ne peut venu que de Dieu : ses paroles m'ont paru toutes choisies pur toucher un cœur, sans bassesse et sans importunte je vous assure que le récit vous en auroit touche Le fils 2 de M. de Montespan est chez madame Forquet à la campagne, d'où elle est venue pour me voir. Il a dix ans; il est beau et spirituel: 🗯 père l'a laissé chez ces dames en venant à l'ari-La bonne d'Escars se porte très-bien, et prend un soin extrême de ma santé. Contez-moi les ercelleries de madame de Rus. Adieu, ma trèsamable; je vous embrasse mille fois, et je vous aime comme il faudroit aimer son salut.

Louis-Antoine de Pardaillan, de puis dur d'utin, ills légitime de madame de Mantespo. Lépousa en 1686 Julie Françoise de Crussol, ille duc d'Usez; sa postérité mâle a'est étrinte en la Madame d'Antin, dernière abbesse de Foatesses étoit son dernier rejeton.

La marquise de Valençai, mère de ces petites filles, étoit Marie-Louise de Montmorenci, fille de François de Montmorenci, comte de Bouteville, qui fut décapité pour fait de duel, le 21 juin 1627. Elle étoit sœur du maréchal de Luxembourg et de la duchesse de Meklenbourg.

Rasile Fouquet, dit l'abbé Fouquet; il mourni très-peu de temps avant son frère le aurantendant Cela résulte de ce passage de la lettre de madanc à Sévigné a M. de Guttaud du Gavrel 1680 » Les deux » frères sont allés bien près l'un de l'autre; une » haine a été le faux endroit de tous les deux, mis » bien plus de l'abbé, qui avoit passe jusqu'il » rage, » La nièce étoit Marie-Madeleine touques seconde fille du surintendant, mariée depuis à lemanuel de Crussol, marquis de Montsalan.

497.

A la même.

A Vichi, mardi 19 mai 1676.

mmence aujourd'hui à vous écrire; ma letira quand elle pourra; je veux causer avec arrivai ici hier au soir. Madame de Brissac chanoine , madame de Saint-Héremet deux autres me vinrent recevoir au bord de la ière d'Allier : je crois que si on y regardoit n y trouveroit encore des bergers de l'Asde Saint-Hérem, M. de La Fayette, l'abbé Planci et d'autres encore, suivoient dans nd carrosse, ou à cheval. Je sus reçue avec ude joie. Madame de Brissae me mena souz elle ; je crois avoir déjà vu que le chanoine que-là de la duchesse : vous voyez bien où la main. Je me suis reposée aujourd'hui, et je commencerai à boire. M. de Saint-Héest venu prendre ce matin pour la messe, diner chez lui. Madame de Brissac y est vea joué : pour moi, je ne saurois me fatimèler des cartes. Nous nous sommes prore soir dans les plus beaux endroits du monsept heures, la poule mouillée vient manponlet, et causer un peu avec sa chère on vous en aime mieux quand on en voit L'ai bien pensé à cette dévotion que l'on hauchée avec M. de La Vergne; j'ai eru voir des restes de cette fabuleuse conversion; ce is m'en disiez l'autre jour est à imprimer. Je aise de n'avoir point ici mon bien bon; il y un manvais personnage : quand on ne boit s'ennuie : c'est une billebaude qui n'est pas e, et moins pour lui que pour un autre. mande ici que Bouchain étoit pris aussi nement que Condé; et qu'encore que le prinrange eût fait mine d'en vouloir découdre, fort persuadé qu'il n'en fera rien : cela donne repos. La bonne Saint-Géran m'a envoyé apliment de la Palisse. J'ai prié qu'on ne me

dame de Longueral , chanoinesse.

plus du peu de chemin qu'il y a d'ici à Lyon;

cela me fait de la peine; et comme je ne veux point mettre ma vertu à l'épreuve la plus dangereuse où elle puisse être, je ne veux point recevoir cette pensée, quelque chose que mon cœur, malgré cette résolution, me fasse sentir J'attends ici de vos lettres avec bien de l'impatience; et pour vous écrire, ma chère enfant, c'est mon unique plaisir, quand je suis loin de vous, et si les médecins, dont je me moque extrêmement, me défendoient de vous écrire, je leur défendrois de manger et de respirer, pour voir comme ils se trouveroient de ce régime. Mandez-moi des nouvelles de ma petite, et si elle s'accoutume à son couvent ; mandez-moi bien des votres et de celles de M. de La Garde : dites-moi s'il ne reviendra point cet hiver à Paris. Je ne puis vous dissimuler que je serois sensiblement affligée, si, par ces malheurs et ces impossibilités qui peuvent arriver, j'étois privée de vous voir. Le mot de peste, que vous nommez dans votre lettre, me fait frémir : je la craindrois fort de Provence. Je prie Dieu, ma fille, qu'il détourne ce fléau d'un lieu où il vous a mise. Quelle douleur, que nous passions notre vie si loin l'une de l'autre, quand notre amitié nous en approche si tendrement!

Mereredi 28 mal.

J'ai donc pris des eaux ce matin, ma très-chère: ali, qu'elles sont mauvaises! J'ai été prendre le chanoine, qui ne loge point avec madame de Brissac. On va à six heures à la fontaine : tout le monde s'y trouve, on boit, et l'on fait une fort vilaine mine: car, imaginez-vous qu'elles sont bouillantes, et d'un goût de salpêtre fort désagréable. On tourne, on va, on vient, on se promène, on entend la messe, on rend ses eaux, on parle confidemment de la manière dont on les rend : il n'est question que de cela jusqu'à midi. Enfin, on dine; après diner, on va chez quelqu'un : c'étoit aujourd'hui chez moi. Madame de Brissac a joué à l'hombre avec Saint-Hérem 'et Planci'; le chanoine et moi, nous lisons l'Arioste; elle a l'italien dans la tête, elle me trouve bonne. Il est venu des demoiselles du pays avec

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> François Gaspard de Montmorin , marquis de Saint-Hérem ; il mourut en 1701.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Henri du Plessis-Guénégaud, marquis de Planci, fils du secrétaire d'état; il mourut en 1722, âgé de 75 ans.

une flûte, qui ont dansé la hourrée dans la perfection. C'est ici où les Bohémiennes poussent leurs agréments; elles font des dégognades, où les curés trouvent un peu à redire : mais enfin , à cinq heures, on va se promener dans des pays délicieux; à sent heures, on soupe légèrement, on se couche à dix. Vous en savez présentement autant que moi. Je me suis assez bien trouvée de mes eaux, j'en ai lm douze verres ; elles m'ont un peu purgée , c'est tout ce qu'on désire. Je prendrai la douche dans quelques jours. Je vous écrirai tous les soirs; ce m'est une consolation, et ma lettre partira quand il plaira à un petit messager qui apporte les lettres, et qui veut partir un quart d'heure après : la mienne sera toujours prête. L'abbé Bayard vient d'arriver de sa jolie maison, pour me voir : c'est le druide Adamas de cette contree.

Jendi 21 mai.

Notre petit messager crotté vient d'arriver ; il no m'a point apporté de vos lettres; j'en ai eu de M. de Coulanges, du bon d'Hacqueville, et de la princesse (de Tarente) qui est à Bourbon. On lui a permis de faire sa cour seulement un petit quart d'heure, elle avancera bien là ses affaires; elle m'y souhaite, et moi je me trouve bien ici. Mes eaux m'ont fait encore aujourd'hui beaucoup de bien; il n'y a que la douche que je crains. Madame de Brissac avoit aujourd'hui la colique; elle étoit au lit, belle et coiffée à coiffer tout le monde : je voudrois que vous eussiez vu l'usage qu'elle faisoit de ses douleurs, et de ses yeux, et des cris, et des bras, et desmains qui tralnoient sur sa converture, et les situations, et la compassion qu'elle voulait qu'on ent : chamarrée de tendresse et d'admiration, je regardois cette pièce, et je la trouvois si belle, que mon attention a dû paroltre un saisissement dont je crois qu'on me saura fort bon gre ; et songez que c'étoit pour l'abbé Bayard, Saint-Hèrem, Montjeur et Planci, que la scène étoit ouverte. En vérité, vous êtes une vraie pitaude, quand je pense avec quelle simplicité vous êtes malade; le repos que vous donnez à votre joli visage; et enfin, quelle différence : cela me paroft

1 A madame de Montespan.

plaisant. Au reste, je mange mon petit potage de la main gauche, c'est une nouveauté. On me quande toutes les prospérités de Bouchain, et que le roi revient incessamment : il ne sera pas seul par les chemins. Vous me parliez l'autre jour de M. Courtin; il est parti pour l'Angleterre. Il me parolt qu'il n'est resté d'autre emploi à son camarade, que d'adorer la belle que vons savez, sans envieux et sans rivaux. Je vous embrasse assurément de tout mon cour, et souhaite fort de vos nouvelles. Docsoir, Comte, ne me l'amènerez-vous point cet hiver? voulez-vous que je meure sans la voir?

498.

A la même.

A Vichi, dimanche 24 mai 1676.

Je suis ravie, en vérité, quand je reçois de vo lettres, ma chère enfant ; elles sont si nimables, que je ne puis me résoudre à jouir toute scule de plaisir de les lire; mais ne craignez rien. 10 m fais rien de ridicule ; j'en fais voir une petitelignet Bayard , une autre au chanoine : ah i que ce ecral bien votre fait que ce chanoine (madame de La queval) l'et en vérité on est charme de votre ponière d'écrire. Je ne fais voir que ce qui consent; et vous croyez bienque je me rends maitrese de la lettre, pour qu'on ne lise pas sur mon épante o que je ne veux pas qui soit vu.

Je vous ai écrit plusieurs fois, et sur les chemme et ici. Vous aurez vu tout ce que je fais, tou e que je dis , tout ce que je pense , et même la maformité de nos pensées sur le mariage de M. de La Garde, J'admire comme notre esprit est unitablement la dupe de notre cœur, et les raisons qui nous trouvons pour appuyer nos changement to lui de M. le coadjuteur me parolt admirable : mo la manière dont vous le dites l'est encore ples quand vous lui demandez des nouvelles un tant vous paroissez bien persuadée de sa fragilite. A suis fort aise qu'il ait conserve sa gaiete et sun trac de jubilation. J'ai toujours envic de rire qual vous me parlez du bon homme du Pare; je w trouve rien de si plaisant que de le voir seul parsuadé qu'il fait des miracles : je suis bien de vore

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Gaspard Jeannin de Castille, marquis de Montjeu; il mourut en 1688.

ne le plus grand de tons servit de vous le ler. Je suis fort aise que ma petite soit gaje ente; e'étoit la tristesse de son petit cœur faisoit de la peine. Il est yrai que le voyage Brignan n'est rien; j'en détourne ma peusée a, parce qu'elle me fait mal : mais vous ne r pas croire, ma belle, que celui de Gri-Lyon soit peu considérable ; il est tout des les, et je servis très-fichée que vous le fisrretourner sur vos pas : je ne change point dessus. Si vous étiez de ces personnes plève et qu'on dérange, et qui se laissent r, j'aurois espéré de vous emmener avec leré vons : mais vous êtes d'un caractère ne peut se promettre de pareilles comes. Je connois vos tons et vos résolutions; itant ainsi, j'aitne bien mieux que vous toute votre amitié et tout votre argent, pir cet hiver me donner la joie et la conde vos embrasser. Je vous promets seulee chose, c'est que si ja tombois malade que je ue crois pas du tout assurément, je jerois d'y venir en diligence : mais, ma me porte fort bien; je bojs tous les matins, n peu comme Nouveau qui demandoit : y du plaisir? Je demande aussi : Rendsmes equx? la quantité, la qualité, tant ien? On m'assure que ce sont des mer-🕦 je le crois , et même je le sens ; car , 🏄 ns et à mes genoux près qui ne sont point parce que je n'ai encore pris ni le bain ni e, je me porte tout aussi hien que j'aie dit.

anté des promenades est au-dessus de ce que pous en dire; cela seul me redonneroit la n est tout le jour ensemble. Madame de 1 lechanoine dinent ici fort familièrement; no ne mange que des viandes simples, on alle façan de donner à manger. Vous aupar ce que je vous mandai avant-hier, le suis prête à aimer quelqu'un plus que rès la pièce admirable de la colique, on homé d'une convalescence pleine de lanqui est en vérité fort bien accommodée au il faudroit des volumes pour dire tout ce couvre dans ce chef-d'œuvre des cieux. Je perement sur bien des choses, pour ne point re.

Vous me parlez fort plaisamment de ce saint qui vous est tombé à Aix, et qu'on épouille à tout moment; il faudroit avoir à point nommé son reliquaire; ces poux que vous appelez des reliques rivantes, m'ont choquée; car, comme on m'a toujours appelée de ce nom à Sainte-Marie ', je me suis vue en même temps comme votre M. Ribon. On m'accable ici de présents; c'est la mode du pays, où, d'ailleurs, la vie ne coûte rien du tont : enfin, trois sous deux poulets, et tout à proportion. Il y a trois hommes qui ne sont occupés que de me rendre service , Bayard , Saint-Hérem et La Fayette; comme je vous fais souvent payer pour moi, n'oubliez pas de m'écrire quelque mot qui les regarde. Adieu, mon ange, aimez moi bien toujours; je vous assure que vous n'aimez pas une ingrate.

# 499, \*\*

Du comte de Bussy à mydame de Sévigne.

A Chasen, ce 6 mai 1076,

Puisque vous ne vous réjouissez pas, Madame, de la petite grace que le roi vient de me faire, en me permettant d'aller à Paris, il faut que vous ne le sachiez pas : car, bien que ce soit peu de chose, en comparaison des maux qu'il m'a faits, c'est une faveur qui me distingue des autres exités; il n'en a fait de pareilles qu'à mol. Je vous verrai donc cet été à Paris, ma chère cousine, mais le masque levé, et pourvu que je vous trouve en honne santé, vous me trouverez aussi content que de plus heureux que moi, et aussi gai, non pas qu'un homme de vingt-cinq ans, mais qu'un honnète homme, qui en a plus d'une fois autant, le peut être. Nous parlerons de la helle Madelonge', et nons lui écrirons ensemble; adien.

<sup>&#</sup>x27;Madame de Sévigné étoit appelée une relique vicante à Sainte-Marie à cause de madame de Chantal sa grand'mère, qui étoit dés-lors regardée comme une sainte par les filles de la Visitation qu'elle avoit fondées.

<sup>\*</sup> Madame de Grignan.

500.

De madame de Sévigné au comte de Bussy.

A Vichi, ce 25 mai 1676.

Quand j'appris votre permission d'aller à Paris, j'en sentis toute la joie imaginable, et je courus avec Corbinelli pour m'en réjouir avec madame votre femme. Nous trouvames qu'elle étoit délogée ; je crus que vous viendriez à l'instant, et que je vous verrois un matin entrer dans ma chambre : cependant vous ne vintes pas, et moi je partis pour venir ici tacher de recouvrer cette belle santé dont la perte m'afflige et vous aussi. J'y ai reçu votre lettre. Vous faites bien de me faire des compliments sur votre retour; car je crois que je serai plus aise de vous revoir, que vous ne sauriez être de me retrouver. Dans cette espérance, je vais avaler mes verres d'eau deux à deux, afin d'être bientôt à Paris, où je vous embrasse par avance. Je supplie ma nièce de Coligny de croire que je l'aime et que je l'estime. On n'ose écrire ici, cela fait mourir; c'est pourquoi je finis, afin de vous conserver une cousine qui vous aime fort.

501.

A madame DE GRIGNAN.

A Vichl, mordi 20 mai 1676.

Je dois encore recevoir quelques-unes de vos lettres de Paris, elles seront toutes les bien venues, ma très-chère; elles sont trop aimable. Vous avez une idée de ma santé, qui n'est pas juste; ne savez-vous pas que j'ai conservé mes belles jambes? ainsi je marche fort bien. J'ai mal aux mains, aux genoux, aux épaules; on m'assure que la douche me guérira: j'ai très-bon visage, je dors et je mange bien; j'ai même si peu d'humeurs, que je ne prendrai des eaux que quinze jours, crainte de me trop échauffer. Je commencerai demain la douche, et vous manderai sans cesse de mes nouvelles: le commerce de Lyon va bien. Ne me gron-

dez point de vons écrire, c'est mon unique plaisir, et je prends mon temps d'une manière qui ne me peut nuire. Ne me retranchez rien de tout œ qui vous regarde; vous me dites des choses si tendres, si bonnes, si vraies, que je ne puis y répondre que parce que je sens. Je ne me repens point de ne vous avoir point laissée venir ici; uma cour en souffre ; mais quand je pense à cette peine. pour n'être que huit ou dix jours avec moi, je trouve que je vous aime mieux cet hiver. Je suis si attachée à vous, que je sens plus que les autres la peine de la séparation; ainsi, ma très-chère. je me suis gouvernée selon mes foiblesses, et n'si pas écouté l'envie et la joie que j'aurois eues de vous avoir. Je ne crois pas être ici dans dixjour. La duchesse (de Brissac) s'en va plus tôt, et k joli chanoine : elle s'en va chez Bayard , parreque i'y dois aller: il s'en passeroit fort bien; il y and une petite troupe d'infelici amanti. Ma fille, vo perdez trop, c'est cela que vous devriez regrette; il faudroit voir comme on tire sur tout, sans distinction et sans choix. Je vis l'antre jour, de nes propres yeux, flamber un pauvre celestin : just comme cela me paroit à moi, qui suis accoulume à vous. Il y a ici des femmes fort jolies : cileatasèrent hier des bourrées du pays, qui sont, co ve rité, les plus plaisantes du monde ; il y a beancur de mouvement, et les dégognades n'y suit poir épargnées; mais si on avoit à Versailles de co acte de danseuses en mascarades, on en servit ran par pa nouveauté; car cela passe encore les litter miennes. Il y avoit un grand garçon déguise os femme, qui me divertit fort; car sa jupe choit toojours en l'air, et l'on voyoit dessous de fort belle jambes. Il faut que je vous dise un mut de fransur lequel je vous conjure de ne me point dire k contraire; c'est ma fille, que je veux, pour ma per et ma commodité, que vous repreniez tout bour ment votre chambre et votre alcove, qui ne -c à personne : je conche par choix dans ma reus chambre; ainsi voilà qui est tout regle, tout de bli, c'est mon plaisir, c'est ma joie : toute aux chose me choque et me déplait.

Je me suis fait valoir ici des nouvelles de cebat naval '. Comme nous pleurames le cheraire

Le combat naval livré par Duquesar à Rester le 22 avril 1676, au nord-est de l'Etua. Des kræs

Tambonneau, quand il fut tué l'autrefois, je m'en tiens qui te. Adieu, mon enfant, reposez-vous bien dans votre beau château; c'est là où j'aimerois bien à être cet été; mais ne m'en parlez point, je n'ai jamais cru avoir de la vertu que dans cette occasion.

502.

A la même.

A Vichi, jeudi 28 mai 1676.

Je reçois deux de vos lettres; l'une me vient du côté de Paris, et l'autre de Lyon. Vous êtes privée d'un grand plaisir, de ne faire jamais de pareilles bectures : je ne sais où vous prenez tout ce que vous dites; mais cela est d'un agrément et d'une justesse à quoi l'on ne s'accoutume point. Vous avez raison de croire que j'écris sans effort, et que mes mains se portent mieux : elles ne se ferment point encore, et le dedans des mains est fort enflé, et les doigts aussi. Cela me fait trembloter, et me fait, de la plus méchante grace du monde, dans le bon air des bras et des mains : mais je tiens très-bien une plume, et c'est ce qui me fait prendre patience. J'ai commencé aujourd'hui la donche; c'est une assez bonne répetition du purgatoire. On est toute nue dans un petit lieu souterrain, où l'on trouve un tuyau de cette eau chande, qu'une femme vous fait aller où vous voulez. Cet état, où l'on conserve A peine une feuille de figuier pour tout habillement, est une chose humiliante. J'avois voulu mes deux femmes-de-chambre, pour voir encore quelqu'un de connoissance. Derrière un rideau se met quelqu'un qui vous soutient le courage pendant une demi-heure; c'étoit pour moi un médecin de Gannet, que madame de Noailles a mené à toutes ses eaux, qu'elle aimoit fort, qui est un fort honnête

mencement de l'affaire, un boulet fracassa les deux jambes de l'amiral hollandois, et sa perte, arrivée le 29 avrit, fut pour sa patrie ce que celle de Turmne avoit été pour la France. Chaque nation s'attribus la victoire; mais le succès obtenu par notre escadre ne peut être douteux, puisque nous res tames maîtres du champ de bataille, et que nous fimes lever le siège d'Agousta.

gaçon, point charlatan ni préoccupé de rien, qu'elle m'a envoyé par pure et bonne amitié. Je le retiens, m'en dût-il coûter mon bonnet; car ceux d'ici me sont entièrement insupportables, et cet homine m'amuse. Il ne ressemble point à un vilain médecin, il ne ressemble point aussi à celui de Chelles; il a de l'esprit, de l'honnêteté; il connoît le monde; enfin j'en suis contente. Il me parloit donc pendant que j'étois au supplice. Représentez-vous un jet d'eau contre quelqu'une de vos pauvres parties, toute la plus bouillante que vous puissiez vous imaginer. On met d'abord l'alarme partout, pour mettre en monvement t us les esprits; et puis on s'attache aux jointures qui ont été affligées : mais quand on vient à la nuque du cou, c'est une sorte de fen et de surprise qui ne se peut comprendre ; c'est là cependant le nœud de l'affaire. Il faut to it souffrir, et l'on souffre tout, et l'on n'est point brûlée, et on se met ensuite dans un lit chaud, ou l'on sue abondamment, et voilà ce qui guérit. Voici encore où mon médecin est bon; car au lieu de m'abandonner à deux heures d'un ennui qui ne peut se séparer de la sueur, je le fais lire, et cela me divertit. Enfin je ferai cette vie sept ou huit jours : pendant lesquels je croyois boire: mais on ne veut pas, ce seroit trop de choses; de sorte que c'est une petite alonge à mon voyage. C'est principalement pour finir cet adieu, et faire une dernière lessive, que l'on m'a envoyée ici, et je trouve qu'il y a de la raison : c'est comme si je renouvelois un bail de vie et de sante; et si je puis vous revoir, ma chère, et vous embrasser encore d'un cœur comblé de tend resse et de joie, vous pourrez peut-être encore m'appeler votre bellissima madre, et je ne renoncerai pas à la qualité de mèrebeauté, dont M. de Coulanges m'a honorée. Enfin, ma chère enfant, il dépendra de vous de me ressusciter de cette manière. Je ne vous dis point que votre absence ait causé mon mal; au contraire, il paroît que je n'ai pas assez pleuré, puisqu'il me reste tant d'ean; mais il est vrai que de passer ma vie sans vous voir, y jette une tristesse et une amertume à quoi je ne puis m'accontumer.

J'ai senti douloureusement le 21 de ce mois :

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le 24 du mois de mai de l'année 1075 fut le jour où madame de Sévigné se sépara de sa fille à Fontainebleau.

je l'ai marqué, ma très-chère, par un sonvenir trop tendre; ces jours-là ne s'oublient pas facilement; mais il y auroit bien de la cruauté à prendre ce prétexte pour ne vouloir plus me voir, et à me refuser la satisfaction d'être avec vous, pour m'épargner le déplaisir d'un adieu. Je vous conjure, ma fille, de raisonner d'une autre manière, et de trouver bon que d'Hacqueville et moi nous menagions si bien le temps de votre conge, que vous paissiez être à Grignan assez long-temps, et en avoir encore pour revenir. Quelle obligation ne vous aurai-je point, si vous songez à me redonner dans l'ete qui vient ce que vous m'avez refuse dans celui-ci? Il est vrai que de vous voir pour quinze jours m'a paru une peine et pour vous et pour moi , et j'ai trouvé plus raisonnable de vous laisser garder toutes vos forces pour cet hiver, paisqu'il est certain que la dépense de l'rovence clant supprimée, vous n'en faites pas plus à Paris : si au heu de tant philosopher, vous m'enssiez, franchement et de bonne grace, donné le temps que je vous demandois, c'eût été une marque de votre amitie très-bien placee; mais je n'insiste sur rien, car vons savez vos affaires, et je comprends qu'elles peuvent avoir besoin de votre présence. Voilà comme j'ai raisonné, mais saus quitter en aucune manière du monde l'espérance de vous voir; car je vous avoue que je la seus nécessaire à la conservation de ma santé et de ma vie. Parlez-moi du Pichon, est-il encore timide? N'avez-vous point compris ce que je vous ai mandé là-dessus? Le mien n'etoit point à Bouchain; il a éte spectateur des deux armees rangces si longtemps en hataille. Voilà la seconde sois qu'il n'y manque rien que la petite circonstance de se battre : mais, comme deux procedes valent un combat, je crois que deux fois à la portee du numsquet valent une bataille. Quoi qu'il en soit, l'espérance de revoir le pauvre baron gai et gaillard m'a bien épargué de la tristesse. C'est un grand bonheur que le prince d'Orange n'ait point éte touché du plaisir el de l'honneur d'être vaincu par un héros comme le nôtre. On vous aura mandé comme nos guerriers, amis et ennemis, se sont vus galamment nell' uno, nell' altro campo, et se sont fait des présents.

On me mande que le général de Rochefort est très-bien mort à Nancy, sans être tué que de la fièvre double tierce. N'est-il pas vrai que les petits

ramoneurs sont jolis 1? On étoit bien las des amours. Si vous avez encore mesdames de Buous, je vous prie de leur faire mes compliments, let surtout & la mère; les mères se doivent cette preserence. Madame de Brissac s'en va bientôt; elle me fit l'autre jour de grandes plaintes de votre froidenr pour elle, et que vous aviez négligé son cœur et son inclination qui la portoient à vous. Nous demeurerons ici, la bonne d'Escars et moi, pour achever nos remèdes. Dites-lui toujours quelque chose; vous ne sauriez comprendre les soins qu'elle a de moi. Je ne vous ai point dit combien vous êtes celébrée iei, et par le bon Saint-Herem, et par Bayard, et par mesdames de Brissac et de Longueval. D'Hacqueville une mande toujours des nonvelles de la santé de madenniselle de Meri: on auroit peur si elle avoit la llèvre, mais j'epère que ce ne sora rien, et je souhaite qu'elle s'en tire comme elle a fait tant d'autres fois. ()n me fait prendre tous les jours de l'eau de poulet; il n'y rien de plus simple ni de plus rafraichissant : je voudrois que vous en prissiez pour vous empérher de brûler à Grignan. Vous me dites de plaisantes choses sur le beau médecin de Chelles. Le cante des deux grands coups d'épée pour affoiblir an homme est fort bien appliqué. Je suis tuajours on peine de la santé de notre cardinal; il s'est épaise à lire : hé , mon Dieu! n'avoit-il pas tout le ? le suis ravie, ma fille, quand vous parles ase: mefiance de l'amitié que j'ai pour vous ; je vous exere que vous ne sauriez trop croire combien vous lettes tonte la joie, tout le plaisir et toute la tristeur de ma vie , ni enfin tout ce que vous m'Ales.

503. °

A la même.

A Vichi, lund) au soir 1° juin 1678.

Allez vous promener, madame la Comtesse, de venir me proposer de ne point vous écrire; apprenez que c'est ma joie, et le plus grand plaisir pe

<sup>11</sup> s'agissoit d'un papier d'éventait que madant de Sévigué avoit envoyé à madame de Grignan par le chevalier de Buous.

Voilà un plaisant régime que vous me prolaissez-moi conduire cette envie en toute puisque je suis si contrainte sur les autres jue je voudrois faire pour vous; et ne vous pas de rien retrancher de vos lettres : je mon temps, et la manière dont vous vous ez à ma santé m'empêche bien de vouloir y moindre altération. Vos réflexions sur les es que l'on fait à la raison sont fort justes tat où nous sommes : il est bien vrai que le sour de Dieu peut nous rendre heureux en ide et en l'autre; il y a très-long-temps e dit : mais vous y avez donné un tour qu'i

un beau sujet de méditation que la mort du al de Rochefort; un ambitieux dont l'amst satisfaite, mourir à quarante aus! c'est chose de bien déplorable. Il a prié, en t, la comtesse de Guichet de venir reprendre e à Nanci, et lui laisse le soin de la cone trouve qu'elle perd par tant de côtés, que rois pas que ce soit une chose aisée. Voilà re de madame de La Fayette, qui vons di-Madame de Brissac étoit venue ici pour mine colique; elle ne s'en est pas bien troule est partie aujourd'hui de chez Bayard, avoir brillé, et dansé, et fricassé chair et 1. Le chanoine (madame de Longueval) m'a me semble que j'avois échauffé sa froideur, tienne ; je la connois , et le moyen de lui c'est de ne lui rien demander. Madame de et elle forment le plus bel assortiment de Peau que j'aie jamais vu. Je voudrois voir ichesse faire main-basse dans votre place heurs sans aucune considération de qualité : cela passe tout ce que l'on peut croire. une plaisante idole ; sachez qu'elle troufet bien à vivre où vous mourriez de faim. partons de la charmante douche ; je vous en description; j'en suis à la quatrième; qu'à huit. Mes sueurs sont si extrêmes, que jusqu'à mes matelas ; je pense que c'est nu que j'ai bue depuis que je suis au monde.

comtesse de Guiche et la maréchale de Roétoient cousines, comme petites-filles, par ères, du chancelier Seguier. Quand on entre dans ce lit, il est vrai qu'on n'en peut plus; la tête et tout le corps sont en mouvement, tous les esprits en campagne, des battements par-tout. Je suis une heure sans ouvrir la bouche, pendant laquelle la sueur commence et continue deux heures durant; et de peur de m'impatienter, je fais lire mon médecin, qui me platt: il vous plairoit aussi. Je lui mets dans la tête d'anprendre la philosophie de votre père Descartes ; je ramasse des mots que je vous ai oui dire. Il sait vivre; il n'est point charlatan; il traite la médecine en galant homme; entin il m'amuse. Je vais être seule, et j'en suis fort aise : pourvu qu'on ne m'ôte pas le pays charmant, la rivière d'Allier, mille petits bois, des ruisseaux, des prairies, des montons, des chèvres, des paysannes qui dansent la bourrée dans les champs, je consens de dire adieu à tont le reste; le pays seul me gueriroit. Les sueurs, qui affoiblissent tout le monde, me donnent de la force. et me font voir que ma foiblesse venoit des superfluités'que j'avois encore dans le corps. Mes genoux se portent bien mienx; mes mains ne veulent pas encore, mais elles le voudront avec le temps. Je hoirai encore huit jours, du jour de la Fête-Dieu, et puis je penserai avec douleur à m'éloigner de vous. Il est vrai que ce m'ent été une joie bien sensible de vous avoir ici uniquement à moi; vous y avez mis une clause de retourner chacun chez soi, qui m'a fait transir : n'en parlons plus, ma chère enfant, voilà qui est fait. Songez à faire von essorts pour venir me voir cet hiver : en vérité, je crois que vous devez en avoir quelque envie, et que M. de Grignan doit souhaiter que vous me donniez cette satisfaction. J'ai à vous dire que vous faites tort à ces emix de les eroire noires; pour noires, non; pour chaudes, oui. Les Provençaux s'accommoderoient mal de cette boisson : mais qu'on mette une berbe on une fleur dans cette cau bouillante, elle en sort aussi fralche que lorsqu'on la cueille ; ot au lieu de griller et de rendre la peau rude, cette eau la rend douce et unie : raisonnez là-dessus. Adien, ma chère enfant; s'il faut, pour profiter des eaux, ne guère aimer sa fille, j'y renonce. Vous me mandez des choses trop aimables, et vous l'êtes trop aussi quand vous voulez. N'est-il pas vrai, M. le Comte, que vous êtes heureux de l'avoir ? et quel présent vous ai-je fait!

504.

A la meme.

A Vichi, jeudi 4 juin 1676.

J'ai enfin achevé anjourd'hui ma douche et ma suerie : je crois qu'en huit jours il est sorti de mon pauvre corps plus de vingt pintes d'eau. Je suis persuadée que rien ne me pouvoit faire plus de bien; et je me crois à convert des rhumatismes pour le reste de ma vie. La douche et la sueur sont assurément des états pénibles; mais il y a une certaine demi-heure où l'on se trouve à sec et fraichement, et où l'on boit de l'eau de poulet fraiche; je ne mets point ce temps au rang des plaisirs innocents ; c'est un endroit délicieux. Mon médecin m'empêchoit de mourir d'ennui; je me divertissois à lui parler de vous, il en est digne. Il s'en est allé aujourd'hui; il reviendra, car il aime la bonne compagnie; et depuis madame de Noailles, il ne s'étoit pas trouvé à telle sête. Je m'en vais prendre demain une légère médecine, et puis boire huit jours, et puis c'est fait. Mes genoux sont comme guéris; mes mains ne se ferment pas encore; mais pour cette lessive que l'on vouloit faire de moi une bonne fois, elle sera dans sa perfection. Nous avons ici une une madame de La Baroir qui bredouille d'une apoplexie; elle fait pitié : mais quand on la voit laide, point jeune, habillée du bel air, avec de petits bonnets à double carillon, et qu'on songe de plus qu'après vingt-deux ans de veuvage, elle s'est amourachée de M. de La Baroir qui en aimoit une autre, à la vue du public, à qui elle a donné tout son bien, et qui n'a jamais couché qu'un quart d'heure avec elle, pour fixer les donations, et qui l'a chassée de chez lui outrageusement (voici une grande période); mais quand on songe à tout cela, on a extrêmement envie de lui cracher au nez.

On dit que madame de Péquigny vient aussi; c'est la Sibylle Cumée. Elle cherche à se guérir de soixante-seize ans, dont elle est fort incommodee; ceci devient les Petites-Maisons. Je mis hier moi-

même une rose dans la fontaine bouillante; elle y fut long-temps saucée et resaucee; je l'en tirai comme de dessus la tige : j'en mis une autre dans une poèlonnée d'eau chaude, elle y fut en bouillie en un moment. Cette expérience, dont j'avois oul parler, me sit plaisir. Il est certain que ces eauxci sont miraculeuses. Je veux vous envoyer par un petit prêtre qui s'en va à Aix, un petit livre que tout le monde a lu, et qui m'a divertie; c'est l'Histoire des l'isirs, vous y verrez les guerres de Hongrie et de Candie, et vous y verrez en la personne du grand-visir ' que vous avez tant entendu louer, et qui règne encore présentement, un homme si parfait, que je ne vois aucun chretien qui le surpasse. Dieu bénisse la chrétiente ' Vous y verrez aussi des détails de la valeur du roi de l'ologne (J. Sobieski), qu'on ne sait point, et qui sont dignes d'admiration. J'attends de vos leurs presentement avec impatience, et je cause en atendant. Ne craignez jamais que j'en puisse être incommodée : il n'y a nul danger d'ecrire le son.

Voilà votre lettre du 31 mai, ma très-chère il parfaitement aimable. Il y a des endroits qui me font rire aux larmes : celui où vous ne pouvez pas trouver un mot pour madame de La Fayette est admirable. Je trouve que vous avez tant de raison, que je ne comprends pas par quelle fantaisse je vous demandois cette inutilité. Je crois que c'etoit dans le transport de la reconnoissance de ce bon vin qui sent le fût : vous etiez toujours sur vos pieds pour lui dire, supposé, et un autre mot encore que se ne trouve plus. Pour notre Pichon, je suis tramportée de joie que sa taille puisse être un jour a la Grignan. Vous me le représentez sort joli, sort a mable; cette timidite vous faisoit peur mal-à-propos. Vous vous divertissez de son éducation. c'est un bonheur pour toute sa vie : vous prenez le chemin d'en faire un fort honnête homme. Vou voyez comme vous avez bien fait de lui donner de chausses; ils sont filles, tant qu'ils ont une robe.

Vous ne comprenez point mes mains, ma che enfant; j'en fais presentement une partie dece que je veux; mais je ne puis les fermer qu'autant qu'a faut pour tenir une plume; le dedans ne fait accessemblant de vouloir se desenfier. Que dites-vou de

Glaire Charlotte d'Ailly, mère de Charles d'Albert, duc de Chaulnes.

Achmet Coprogli Pacha, mort en 16% So frère Mahomet Coprogli fut lait grand-visit en 16th

bles d'un rhumatisme? M. le cardinal ne mandoit l'autre jour que les médecins mmé son mal de tête un rhumatisme de s; quel diantre de nom! à ce mot de te. je pensai pleurer. Je vous trouve fort cet été dans votre château. M. de La t être compté pour beaucoup; je pense n faites bien votre profit. Je crois avoir fait de vous avoir épargné la fatigue du Vichi, et à moi la douleur de vous voir, lire adieu presque en même temps. Pour rrois tristement, si je n'espérois une aul'aller à Grignan; c'est une de mes enretrouver dans ce château avec tous les n monde, il n'y en a jamais trop. J'ai r tendre du séjour que j'y ai fait, et cela second voyage, dès que je pourrai. J'ai té, quoique malgré moi, de la nouvelle naval que notre bon d'Hacqueville vous il faut avouer que cela est plaisant, et I prenuit aussi de m'apprendre des noucones, quand j'étois aux Rochers; mais hez qui en rira avec vous, car vous savœu que j'ai fait, depuis qu'il m'envoya le lettre de Davonneau , qui me redonna

n-vous du maréchal de Lorges? le voilà les gardes du corps : ces deux frères deimeaux . Mademoiselle de Frémont est bien mariée, et M. de Lorges aussi. Je s pour le chevalier (de Grignan); plus vancera, plus il sera en état de le servir. Coulanges me mande qu'on lui écrit ne de Brissac est guérie, et qu'elle ne les eaux de Vichi : voilà bien notre pe-Yous la trouverez fort au-dessus des servous l'avez vue autrefois : elle n'aime ant qu'on l'aime; et cette mesure est stout avec les dames de la cour. Vous ransir le bon abbé de lui parler de prendre à Paris votre petit apparteas! ma fille, je ne le conserve et ne dans cette vue; au nom de Dieu, ne me

échal de Duras et le maréchal de Lorges a deux capitaines des gardes du corps emps.

ève de Frémont , maréchaie de Lorges.

parlez point d'être hors de chez moi. J'adore le bon abbé de tout ce qu'il me mande là-dessus, et de l'envie qu'il a de me voir recevoir une si chère et si aimable compagnie; si sa lettre u'étoit pleine de mille petites affaires de Bourgogne et de Bretagne, je vous l'enverrois. Adieu, je vous embrasse mille fois avec une tendresse qui doit vous plaire, puisque vous m'aimez. Faites bien des amitiés à M. de La Garde et à M. de Grignan, et mes compliments de noces au premier. Baisez les Pichons pour moi; j'aime la gaillardise de Pauline. Et le petit petit vent-il vivre absolument contre l'avis d'Hippocrate et de Gallien? Il me semble que ce doit être un homme tout extraordinaire. L'inhumanité que vous donnez à vos enfants est la chose la plus commode du monde : voilà, Dieu merci, la petite qui ne songe plus ni à père, ni à mère; ah! ma belle! elle n'a pas pris cette heureuse qualité chez vous ; vous m'aimez trop, et je vous trouve trop occupée de moi et de ma santé; vous n'en avez que trop souffert.

## 505.

A la même.

A Vichi, lundi 8 juin 1676.

Ne doutez pas, ma fille, que je ne sois touchée très-sensiblement de préferer quelque chose à vous qui m'êtes si chères : toute ma consolation , c'est que vous ne pouvez ignorer mes sentiments, et que vons verrez dans ma conduite un heau sujet de réfléchir, comme vous faisiez l'autre jour, touchant la preférence du devoir sur l'inclination. Mais je vous conjure, et M. de Grignan, de vouloir bien me consoler cet hiver de cette violence qui coûte si cher à mon cœur. Voilà donc ce qui s'appelle la vertu et la reconnoissance : je ne m'étonne passi l'on trouve si peu de presse dans l'exercice de ces belles vertus. Je n'ose, en vérité, appuyer sur ces pensées; elles troublen! entièrement la tranquillité qu'on ordonne en ce pays. Je vous conjure donc une bonne fois de vous tenir pour toute rangée chez moi, comme

Marie-Blanche, qui avoit été mise au couvent

vous y étiez, et de croire encore que voilà précisément la chose que je souhaite le plus fortement Vous êtes en peine de ma douche, ma très-chère; je l'ai prise huit matins, comme je vous l'ai mandé; elle m'a fait suer abondamment; c'est tout ce qu'on en souhaite, et bien loin de m'en trouver plus foible, je m'en trouve plus forte. Il est vrai que vous m'auriez été d'une grande consolation : je doute cependant que j'eusse voulu vous souffrir dans cette fumée: pour ma sueur, elle vous auroit fait un peu de pitié : mais ensin, je suis le prodige de Vichi, pour avoir soutenu la douche courageusement. Mes jarrets en sont guéris; si je fermois mes mains, il n'y paroîtroit plus. Pour les eaux, j'en prendrai jusqu'à samedi; c'est mon seizième jour : elles me purgent, et me font beaucoup de bien.

Tout mon déplaisir, c'est que vous ne voyiez point danser les bourrées de ce pays; c'est la plus surprenante chose du monde; des paysans, des paysannes, une oreille aussi juste que vous, une légèreté, une disposition; enfin j'en suis folle. Je donne tous les soirs un violon avec un tambour de basque, à très-petits frais; et dans ces prés et ces jolis bocages, c'est une joie que de voir danser les restes des bergers et des bergères du Lignon 1. Il m'est impossible de ne vous pas souhaiter, toute sage que vous êtes, à ces sortes de folies.

Nous avons Sibylle Cumée 2 toute parée, tout habillée en jeune personne; elle croit guérir, elle me fait pitié. Je crois que ce seroit une chose possible, si c'étoit ici la fontaine de Jouvence. Ce que vous dites sur la liberté que prend la mort d'interrompre la fortune est incomparable : c'est ce qui doit consoler de ne pas être au nombre de ses favoris; nous en trouverons la mort moins amère. Vous me demandez si je suis dévote; hélas! non, dont je suis très-fâchée; mais il me semble que je me détache en quelque sorte de ce qui s'appelle le monde. La vieillesse et un peu de maladie donnent le temps de faire de grandes réflexions; mais ce que je retranche sur le public , il me semble que je vous le redonne: ainsi je n'avance guère dans le pays du détachement; et vous savez que le droit du jeu seroit de commencer par effacer un peu ce qui tient le plus au cœur.

Madame de Montespan partit jeudi de Moulins dans un bateau peint et doré, meublé de damas rouge, que lui avoit sait préparer M. l'intendant, avec mille chiffres, mille banderoles de France et de Navarre: jamais il n'y eut rien de plus galant; cette dépense va à plus de mille écus; mais il en fut payé tout comptant par la lettre que la belle écrivit au roi; elle n'y parloit, à ce qu'elle lui dit, que de cette magnificence. Elle ne voulut point æ montrer aux femmes; mais les hommes la virent à l'ombre de M. l'intendant. Elle s'est embarquée sur l'Allier, pour trouver la Loire à Nevers, qui doit la mener à Tours, et puis à Fontevrauid, où elle attendra le retour du roi, qui est différé par le plaisir qu'il prend au métier de la guerre. Je ne sais si on aime cette préférence. Je me consolerai facilement de Ruyter, par la facilité qu'il me parek que cet événement donne à votre voyage. N'est-il pas vrai, mon cher Comte, vous me priez de vou aimer tous deux? hé! que fais-je autre chose? Soyez-en donc bien persuadés. Je vous ai ma ce que dit notre petite Coulanges de la guérion de la duchesse (de Brissac), qui consiste à m point rendre les eaux de Vichi : cela est plaimat Vous avez vu comme je suis instruite de Gue dans le temps que vous m'en parlez. Je viens de prendre et de rendre mes eaux à moitié : il est mardi, à dix heures du matin. Comme je suis bien = surée que, pour vous plaire, il faut que je quitte ma plume, je finis en vous embrassant de tout ma tendresse.

506.

A la même.

A Vichi, jeudi au soir 11 juin 1678.

Vous seriez la bien venue, ma fille, de veir me dire qu'à cinq heures du soir je ne dois passes écrire; c'est ma seule joie, c'est ce qui m'empère de dormir. Si j'avois envie de faire un doux semeil, je n'aurois qu'à prendre des cartes, rica es m'endort plus sûrement. Si je veux être éveille,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Petite rivière à laquelle le roman de l'Astrée a donné de la célébrité.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Madame de Péquigny.

comme on l'ordonne, je n'ai qu'à penser à vous, à vous écrire, à causer avec vous des nouvelles de Vichi : voilà le moyen de m'ôter toute sorte d'assoupissement. J'ai trouvé ce matin à la fontaine un hon capucin; il m'a humblement saluée; j'ai fait aussi la révérence de mon côté, car j'honore la livrée qu'il porte. Il a commencé par me parler de la Provence, de vous, de M. de Roquesante, de m'avoir vue à Aix, de la douleur que vous aviez eue de ma maladie. Je voudrois que vous eussiez vu ce que m'est devenu ce bon père, dès le moment qu'il m'a paru si bien instruit : je crois que vous ne l'avez jamais ni vn, ni remarqué; mais c'est assez de vous savoir nommer. Le médecin que je tiens ici pour causer avec moi ne pouvoit se lasser de voir comme naturellement je m'etois attachée à ce père. Je l'ai assuré que s'il alloit en Provence, et qu'il vous fit dire qu'il a toujours été avec moi à Vichi, il seroit pour le moins aussi bien reçu. Il m'a paru qu'il mouroit d'envie de partir pour vous aller dire des nouvelles de ma santé : hors mes mains, elle est parfaite; et je suis assurée que vous aurie, quelque joie de me voir et de m'embrasser en l'état ou je suis, sur-tout après avoir su dans quel état j'etois auparavant. Nous verrons si vous continuerez à vous passer de ceux que vous aimez, on si vous vondrez bien leur donner la joie de vous voir : c'est où d'Hacqueville et moi nous vous attendons.

La bonne Péquigny est survenue à la fontaine ; c'est une machine étrange, elle veut faire tout comme moi , afin de se porter commé moi. Les médecins d'ici lui disent que oui, et le mien se moque d'eux. Elle a pourtant bien de l'esprit avec ses folies et ses foiblesses; elle a dit cinq ou six choses très-plaisantes. C'est la seule personne que j'aie vue qui exerce sans contrainte la vertu de libéralité: elle a deux mille cinq cents louis qu'elle a résoln de laisser dans le pays; elle donne, elle jette, elle habille, elle nourrit les pauvres : si on lui demande une pistole, elle en donne deux; je n'avois fait qu'imaginer ce que je vois en elle. Il est vrai qu'elle a vingt-cinq mille deus de rente, et qu'à Paris elle n'en dépense pas dix mille. Voilà ce qui fonde sa magnificence; pour moi, je trouve qu'elle doit être louée d'avoir la volonté avec le pouvoir; car ces deux choses sont quasi toujours reparées.

La bonne d'Escars m'a fait souvenir de ce que j'avois dit à la duchesse (de Brissuc) le jour de l'embrasement du célestin; elle en rit beaucoup; et comme vous vous attendez toujours à quelque sincérité de moi dans ees occasions, la voici. Je lui dis: a Vraiment, Madame, vous avez tiré de bien » près ce bon père; vous aviez peur de le manquer.» Elle fit semblant de ne pas m'entendre, et je lui dis comme j'avois vu brûler le célestin: elle le savoit bien, et ne se corrigea pas pour cela du plaisir de faire des mentres.

#### Vendredi à midi.

Je viens de la fontaine, c'est-à-dire, à neuf heures, et j'ai rendu mes eaux : ainsi, ma très aimable belle, ne soyez point fâchée que je fasse une légère réponse à votre le tre; au nom de Dieu, fiez-vous à moi, et riez, riez sur ma parole; je is aussi quand je puis. Je suis un peu troublée de l'envie d'aller à Grignan, ou je n'irai pas. Vous me faites un plan de cet été et de cet automne, qui me plait et qui me convient. Je serois aux noces de M. de La Garde, j'y tiendrois ma place, j'aiderois à vous venger de Livry; je chanterois: Le plus suge s'entête et s'engage sans savoir comment. Lufin, Grignan et tous ses habitants me tiennent au cœur. Je vous assure que je fais un acte genereux et trèsgénéreux de m'éloigner de vous.

Que je vous aime, de vous souvenir si à propos de nos Essais de morde! je les estime et les admire. Il est vrai que le moi de M. de La Garde va se multiplier, tant mieux, tout en est bon. Je le trouve toujours à mon gré, comme à Paris. Je n'ai point en de curiosite de questionner sur le sujet de sa femme! Vous souvient-îl de ce que je contois un jour à Cotbinelli, qu'un certain homme épousoit une femme! Voilà, me dit-il, un beau detail. Je m'en suis contentée en cette occasion, persuadee que, si j'avois connu son nom, vous me l'auriez nommée. Vos dames de Montelimart sont assez bonnes à moufler avec leur carton doré. Je reviens à ma santé, elle est très admirable; les eaux et la douche m'ont extrê-

<sup>&#</sup>x27; Le mariage dont il s'agissolt ne se fit point, quoiqu'il fût très-avancé. M. de La Garde étoit fils de Louis Escalins des Aimars, baron de La Garde, et de Jeanne Adhémar de Monteil, tante de M. de Grignan.

mement purgée; et au lieu de m'affoiblir, elles m'ont fortiliee. Je marche tout comme une autre; je crains de rengraisser, voilà mon inquiétude; car j'aime à être comme je suis. Mes mains ne «e ferment pas, voilà tout, le chaud fera mon affaire. On veut m'envoyer au Mont-d'Or, je ne veux pas. Je mange présentement de tout, c'est-à-dire, je le pourrai, quand je ne preudrai plus les eaux. Je me suismieux trouvée de Vichi que personne, et bieu des gens pourroient dire :

Ce bain si chaud, tant de fois éprouvé, M'a laissé comme il m'a trouvé.

Pour moi, je mentirois; car il s'en faut si peu que je ne fasse de mes mains comme les autres, qu'en vérité ce n'est pas la peine de se plaindre. Passez donc votre été gaiement, ma très-chère; je voudrois bien vous envoyer pour la noce deux filles et deux garçons qui sont ici, avec le tambour de basque, pour vous faire voir cette bourrée. Enfin les Bohèmiens sont fades en comparaison. Je suis sensible à la parfaite bonne grace : vous souvient-il quand vous me faisiez rougir les yeux, à force de bien danser? Je vous assure que cette bourrée dansée, sautée, coulée naturellement, et dans une justesse surprenante, vous divertiroit. Je m'en vais penser à ma lettre pour M. de La Garde. Je pars demain d'ici ; j'irai me purger et me reposer un peu chez Bayard, et puis à Moulins, et puis m'éloigner toujours de ce que j'aime passionnement, jusqu'à ce que vous faissiez les pas necessaires pour redonner la joie et la santé à mon cœur et à mon corps, qui prennent beaucoup de part, comme vous savez, à ce qui touche l'un on l'autre. Parlez-moi de vos halcons, de votre terrasse, des meubles de ma chambre, et enfin toujours de vons; ce vous m'est plus cher que mon moi, et cela revient toujours à la même chose.

507. \*

A la même.

A Langlar, chez M. l'abbé Bayard, lundi

J'arrivai ici samedi, comme je vous l'avois mandé. Je me purgeai hier pour m'acquitter du cérémonial de Vichi, comme vous vous acquittiez l'autre jour des compliments de province à vos dames de carton. Je me porte fort bien, le chand achévera mes mains; je jouis avec plaisir et moderation de la bride qu'on m'a mise sur le con; je tue promète un peu tard; je reprends mon heure de me coucher; mon sommeil se raccontume avec le matin; je tie suis plus une sotte poule mouillee; je conduis pourtant toujours ma barque avec sagesse; et si je m'egarou, il n'y auroit qu'à me crier, rhumatisme : c'est un mot qui me feroit bien vite rentrer dans mon devoir. Plût à Dieu, ma fille, que, par un effet de magie blanche ou noire, vous puissiez être ici; vous aimeriez premièrement les solides vertus du maltre du logis; la liberté qu'on y trouve plus grande qu'à Frêne, et vous admireriez le courage et la hardiesse qu'il a cue de rendre une afferuse montagne, la plus belle, la plus delicieuse, et la plus extraordinaire chose du monde. Je suis assurce que vous seriez frappée de cette nouveaute. Si cette montagne étoit à Versailles, je ne doute point qu'elle n'eût ses parieurs contre les violences dont l'art opprime la pauvre nature dans l'effet courtet violent de toutes les fontaines. Les hauthois et les musettes font danser la bourrée d'Auvergne aux Fa..nes d'un bois odoriférant, qui fait souvenir de vos parfums de Provence; enfin, on y parle de vous, on y boit à votre santé ce repos m'a ete agréable et nécessaire.

Je serai mercredi à Moulins, où j'aurai une de vos lettres, sans préjudice de celle que j'attends après diner. Il y a dans ce voisinage des gens plus raisonnables et d'un meilleur air que je n'en ai su en nulle autre province; aussi ont-ils vu le monde et ne l'ont pas oublié. L'abbé Bayard me paroit heareux, et parce qu'il l'est, et parce qu'il veut l'être. Pour moi, ma chère Countesse, je ne pous l'être sans vous ; mon autre est toujours aguer de crainte, d'espérance, et surtout de voir tous les jours écouler ma vie loin de vous : je ne pou m'accontumer à la tristesse de cette pensee ; je ms le temps qui court et qui vole, et je ne sais ou rous reprendre. Je veux sortir de cette tristesse par un souvenir qui me revient d'un homme qui me parloit en Bretagne de l'avarice d'un certain prêtre il me disoit fort naturellement : « Enfin, Madame.

- » c'est un homme qui mange de la merluche toute
- » sa vie, pour manger du poisson après sa mort.

vai cela plaisant, et j'en fais l'application à teure. Les devoirs, les considérations nous anger de la merluche toute notre vie, pour r du poisson après notre mort '.

ui plus les mains entlées, mais je ne les ferme comme j'ai toujours espéré que le chaud ettroit, j'avois fondé mon voyage de Vicette lessive dont je vous ai parlé, et sueurs de la douche, pour m'êter à jacrainte du rhumatisme : voilà ce que je , ce que j'ai trouvé. Je me sens bien honogoût qu'a M. de Grignan pour mes lettres : s crois jamais bonnes; mais puisque vous jouvez, je ne leur en demande pas davanvous remercie de l'espérance que vous me de vous voir cet hiver; je n'ai jamais eu plus de vous embrasser. J'aime l'abbe de vous rit si paternellement ; lui qui souffre avec être six semaines sans me voir, ne doit-il er dans la douleur que j'ai de passer ma vie us, et dans l'extrême désir que j'ai de vous

t que madame de Rochefort est inconsolable. p de Vaubrun est toujours dans son premier r. Je vous écrirai de Moulins. Je ne fais inse à la moitié de votre aimable lettre, je pas le temps.

508.

A la même.

A Moulius, jeudi 18 juin 1676,

ne vous m'envoyez vous écrire plus loin, et néponse de quatre jours vous incommode, à vais donc m'éloigner, mais ce ne peut être leur, ni sans faire toutes les reflexions que ins déjà faites sur les lois que l'on s'impose, martyre que l'on se fait souffrir, en préfépuvent son devoir à son inclination : en bel exemple. Pour m'ôter cette tristesse, ma très-chère, que j'emporte l'espérance poir cet hiver.

la pensée de La Bruyère : « Jeune, on conlar »a vicillesse ; vieux, on épargne pour » ( Des biens de la fortune. ) Ruyter est mort; je faisse aux Hollandois le soin de le regretter : vous m'en paroissez plus libre de quitter votre Provence. Les voyages sur la côte sont fâcheux; celui que M. de Grignan doit faire encore n'est pas commode. Nous tâcherons de vous laisser respirer à Grignan jusqu'au mois d'octobre : c'est pour ne pas interrompre ce sommeil, que je n'ai pas voulu que vous vinssiez à Vichi, et pour d'autres raisons encore que je vous ai mandées. Je crois donc que vous voudrez bien me donner cette preuve d'une amitie que je crois vive et sincère, et qui seroit un peu trop rude, si vous ne m'en donniez cette marque.

Je partis hier de Langlar. La bonne princesse (de Tarente) m'avoit envoyé un laquais, pour me dire qu'elle seroit mardi 46 ici. Bayard, avec sa parfaite vertu, ne voulut jamais comprendre cette nécessité de partir; il retint le laquais, et m'assura si bien qu'elle m'attendroit jusqu'au mercredi, qui étoit hier, et que même il viendroit avec moi, que je cédai à son raisonnement. Nous arrivames donc ici; la princesse etoit partie dès la pointe du jour, et m'avoit écrit toutes les lamentations de Jérémie; elle s'en retourne à Vitré, dont elle est inconsolable; elle eût été, dit-elle, consolée, si elle m'avoit parlé; je fus très-fâchée de ce contre-temps; je voulus baure Bayard, et vous savez ce que l'on dit.

Nous avons couché chez madame Fouquet, où une fort jolie femme de ses amies nous vint faire les honneurs. Ces pauvres femmes sont, à Pomé, dans une petite maison qu'elles ont achetée, on nous allons les voir après-diner. Je vais diner à Sainte-Marie, avec le tombeau de M. de Montmorency, et les petites de Valençai. Je vous écrirai de Pomé de grandes particularites de Quanto, qui vons surprendront : ce qui vous paraîtra bon, c'est que ce seront des vérités, et toutes des plus mystérieuses. Bayard est de ce voyage, c'est un d'Hacqueville pour la probité, les arbitrages et les bons conseils; mais fort mitige sur la joie, la confiance et les plaisirs. Il vous révère, et vous supplie de le lui permettre, en faveur de l'ami.ié qu'il a pour moi.

Si vous recevez une réponse de M. de Lorges, pour savoir si on est bien aise quand on est content, je vous prie de m'en faire part : en attendant, je vous dirai que celui-ci a trouvé par sa modération ce que l'autre ne trouvera peut-être jamais 490 LETTRES

avec toutes les graces de la fortune. Il est alse, purce qu'il est content, et il est content parce qu'il a l'esprit bien fait. Yous me disicz l'autre jour des choses trop plaisantes sur Rochefort, qui avoit souhaité et obtenu tout, et qui avoit seutement oublié de souhaiter de ne pas mourir sitôt. C'étoit une tirade qui valoit trop: mais on ne finiroit point, si on vouloit relever tout ce qui est de ce goût-là.

Vous me demandiez s'il étoit vrai que la duchesse de Sault fût un page ; non , ce n'est point un page ; mais il est vrai qu'elle est si aise de n'être plus à Machecoule à mourir d'ennui avec sa mère, qu'elle se trouve si bien d'être la duchesse de Sanit, qu'elle a peine à contenir sa joie , et c'est précisément ce que disent les ftaliens, non puo capire. Elle est fort aise d'être contente, et cela répand une joie un peu excessive sur toutes ses actions, et qui n'est plus à la mode de la cour, où chacun a ses tribulations, et on l'on ne rit plus depuis plusieurs annees. Pour sa personne, elle vous plairoit sans beauté, parce qu'elle est d'une taille parfaite et d'une très-bonne grace à tout ce qu'elle Mit. Je suis toujours en peine de no-re cardinal; il me caché ses maux par l'intérêt qu'il sait que j'y prends; mais la continuation de ce mul de tête me déplait. Je me porte fort bien; j'attends du chaud la liberté de mes mains ; elles me servent quast comme si de rien n'étolt; f'y sois accontumée, et je trouve que ce n'est point une chose si nécessaire de l'étimer les mains; à quoi sert cela? C'est une vision, diland il n'y a personne à qui l'on venille serrer la main. Ge m'est un petit reste de souvenir de ce mal que j'honore tant, et dont le nont sent me Mit trembler. Enfin, mon ange, ne sovez plus en peine de moi, ce qui reste pour ma consolation dépend de vous. Je vous écrirai encure d'ici une lettre que je vous annonce, et que vons aimerez; je vous enbrasse avec la dernière tendresse. Bonjour, M. de Grignan.

509.

A la même.

A Pomé, samedí 20 juin 1676.

Vous me parlez encore de la riguent que j'ai eue de ne vous avoir pas voulue à Vichi; croyez, ma

fille, que j'en ai plus souffert que tous : mans la Providence n'avoit pas rangé les choses pour un donner cette parfaite joie. J'ai eu peur de la peme que vous donnéent ce voyage, qui est long et dangerenx; et par le chaud, c'étoit une affaire. J'mois petir que ce monvement n'en empéchât un autre; j'avois peur de vous quitter, j'avois peur de vous strivre; enfin je craignois tout de ma tendresca de ma foildesse, je ne ponvois qu'en votre absence préséreir shim anoie l'alibé à vous. Je n'ai de que trop prempée de natre voisinage ; cette pensée m'é falt pour le moins autant de mai qu'à vous, et quelqueluis jusqu'aux larmes. Ne vous moques point de moi , je vous en conjure , et contez à Montedbert mestristes talums, afin qu'elle les comprente. qu'elle me plaigne, et qu'elle ne me gronde plus Voità ce que se ronlois encore vous dire pour trite honneut à la térité : faites-en, ma chère enfant à l'amitié que vous avez pour moi, en me venant rolli eet litree. Mais parlons d'antre chose.

Je suis lei de jendi, comme je vous l'ai mande: je m'en vais demain à Moulins, d'où je ferai partir cette lettre, et j'en partirai mol-même pour sevéfs et Paris. Tonte la sainteté du monde est èi ; cette maison est agréable; la chapelle est muét. Si mes paurres malas me faiscient quelque jour retourner à Vichi, je vous assure que je ne au ferois pas des cruautés comme cette fois. Corlenelli me trouve un peu enrôlée dans la sacree paresse; mais je ne sais si ma santé ne me rendra point ma rustauderie : je vous le manderai afin que vous ne m'aimiez pas plus que je ne le mente. Je vous loue extrêmement de l'envic que vous avez d'établir le pauvre baron '. Quand je serai à Pari. nous tacherons de seconder vos bons commence ments. Ne sommes-nous pas trop henrenses que la campagne soit si douce jusqu'ici? Je crains le na détachement pour l'Allemagne. Vous n'étes pour actuellement dans l'ignorance de la mort du Ruyter, ni de la prison du panvre Peneutier. J'amverni assez tôt pour vous instruire de trotes co tragiques histoires. Je souhaite, ma lille, que van

1 M. de Sévigné son Ills.

Penautier, receveur-général du clergé à France, et trésorier des états de Languedoc, dans l'amant de madame de Brinvilliers, et tut l'exchémentement soupçonné d'avoir pris part à serimes.

lère puisse vous fournir de l'eau pour vous fraichement, car il y a d'étranges ma se baigner à Vichi.

A Moulins, dimanche au soir 21 juin.

onheur, ma très-chère, de recevoir votre 47, en arrivant de Pomé, où j'ai laissé faintes (Mesdames Fouquet)! J'ai amend telle Fonquet, qui me fait ici les honchez sa mère; elle s'en retournera demain hand je partirai pour aller concher à Netrois que, quelque joie que l'on puisse recevant vos lettres, et quelque estime pour elles, rien n'approche de ce qu'elles

igez très juste du moi des Essais de moit vrai qu'il y a, comme disoit le vieux a, teinture de ridiculité dans cette exle reste est trop grave pour cette bigars nous en faisons un très-bon usage. Yous ez Grignan d'une beauté surprenaute; ti-je tort quand je dis que M. de Grignan, louceur, fait toujours précisément tout ce ? Nons avous eu beau crier misère, les les peintures, les cheminées de marbre, nas éte leur train ? Je ne doute point que ne soit parfaitement bien; ce n'etoit pas ifficulté, mais où a-t-il pris tant d'argent? int, c'est la magie noire. Je vous conjure pas manquer cet hiver; je ne puis avoir te d'incommodité que celle de ne vous Voilà où mon courage m'abandonneroit. enfant, ne laissez pas finir ma vie sans me i joie de vous embrasser tendrement. Pour s, elles ne me font point de mal; elles sont fermables : mais je mange , et je m'en pour n'être quasi plus incommodée : je l'air malade, je suis votre bellissima: le voulez pas croire.

ne gagnez que des victoires sur votre mer:
seurée que d'Hacqueville vous renverra
ation; car je ne crois pas qu'il puisse soufsoit dit qu'un autre lui alt appris quelque
in ne peut rien de plus plaisant que ce que
is sur le maréchal de Vivonne, et la préil lui a fait avoir cette dignité. Voilà Corlen ravi de ces heureux succès. Je reçois
is du bon abbé qui se moque de vous, et

dit que vous pensiez qu'il logeoit dans votre appartement, vous aviez là une belle pensee! Non, ma tille, il n'y a que vous qui puissiez me plaire dans un tel voisinage; aussi n'est-il fait que pour vous, et vous seule y pouvez être souhaitée comme vous l'êtes. J'ai encore ici l'abbe Bayard, qui ne me quitte que le plus tard qu'il pent. Il est bien epris de votre mérite; s'est un ami de grande consequence: il vous baise les mains mille fois. Mesdames Fouquet m'ont chargée de leurs saints compliments pour vous. Adieu, belle et charmante, je vous quitte pour entretenir ma compagnie. Je vous écrirai des chemins. Je vous aime, en verité, de tout ce que mon œur est capable d'aimer.

510.

A la même.

A Briare, mercredi 24 juin 1676,

Je m'ennuie, ma très-chère, d'être si long-temps sans vous écrire. Je vous ai cerit deux fois de Moulins; mais il y a dejà bien loin d'ici à Moulins. Je commence à dater mes lettres de la distance que vous voulez. Nous partimes donc lundi de cette bonne ville : nous avons en des chaleurs extrêmes. Je suis bien assurée que vous n'avez pas trouvé d'eau dans votre petite rivière, puisque notre belle Loire est entièrement à sec en plusieurs endroits. Je ne comprends pas comme auront fait madame de Montespan et madame de Tarente; elles auront glissé sur le sable. Nous partons à quatre heures du matin ; nous nous reposons long-temps à la dinée; nousdormons sur la paille et sur les coussins de notre carrosse, pour éviter les incommodités de l'éte. Je suis d'une paresse digne de la vôtre: par le chaud, je vons tiendrois compagnie à causer sur un lit, tant que terre nous pourroit porter. J'ai dans la tête la beauté de vos appartements; vous avez été trop long-temps à me les dépeindre.

Je crois que sur ce lit vons m'expliqueriez ces ridicules qui viennent des defauts de l'ame, et dont je me doute à-peu-près. Je suis toujours d'accord de mettre au premier rang de ce qui est bon, ou mauvais, tout ce qui vient de ce côté-là : le reste me parolt supportable, et quelquefois excusable; les sentiments du ceur me paroissent seuls dignes de considération; c'est en leur faveur que l'on pardonne tout : c'est un fonds qui nous console et qui nous paye de tout; et ce n'est donc que par la crainte que ce fonds ne soit altéré, qu'on est blessé de la part des choses.

Nous parlerons encore de vos heaux tableaux, et de la mort extraordinaire de Raphaël d'Urbin ; je ne l'eusse pas imaginée, non plus que le chaud de la Saint-Jean : il y a plus de dix ans que j'avois remarqué qu'on se chauffoit fort bien aux feux qu'on y fait, c'est sur cela que je m'étois reposée, et que je me suis mécomptée. Les médecins appellent l'opiniâtreté de mes mains, un reste de rhumatisme un peu difficile à persuader : mais voici un chaud qui doit convaincre de tout. Je suis tellement en train de suer, que je sue toujours; et la bonne d'Escars n'ose me proposer d'ôter des habits, parce qu'elle dit que j'aime à suer. Il est vrai qu'il me reste encore la fantaisie de croire que j ai froid, quand je n'ai pas extrêmement chand; cela s'en ira avec la poule mouillée, qui prend tous les jours congé de moi. Nous pensions être vendredi à Vaux, et passer une soirée divine; mais je crains que nous n'y soyons que samedi. Je vous ecrirai encore, car c'est ma seule joie.

Madame de La Fayette m'a mandéque Guenani est retournée à Maubuisson, et qu'elle est aimable, sans être belle : elle est vive, douce, complaisante, glorieuse et folle; ne la reconnoissez-vous pas, vous qui êtes une de ses plus anciennes connoissances? Si vous eussiez eru qu'elle eût été en tiers, vous auriez augmenté votre pitié. Je ne sais pourquoi vous dites que cette histoire est répandue, je ne le trouve point ; c'est que je ne trouve personne qui m'en parle; cela deviendra peut-être faux, comme mille autres choses. Le goût que Sa Majesté prend au métier de la guerre pourroit bien faire cet effet. La pauvre bonne amitié est hien plus durable; il est vrai que ce mot de passion éternelle faisoit peur à une certaine beauté du temps passé; et comme un pauvre amant lui protestoit, croyant dire des

Raphaël d'Urbin, le plus grand pointre de l'Italie, mourut en 1570. Agé de 37 ans, épuisé par les excès auquel il s'étoit livré avec sa maltresse, les médecins, ignorant la cause de son mai, ordonnèrent des saignées qui causèrent sa mort. merveilles, qu'il l'aimeroit toute sa vie, cile l'assura que c'étoit pour cela seul qu'elle ne l'acceptoit pas, et que rien ne lui faisoit tant d'horreur que la pensée d'être aimée long-temps d'une même personne. Vous voyez comme les avis sont differents.

Il y avoit un parent de l'abbé Bayard, qui étoit avec nous à Langlar; s'il y eût été en même temps que la duchesse de Brissac, il eût été fort digne qu'elle eût tiré dessus : elle n'avoit rien trouve de si bon dans tout son voyage : il ne dit et ne fait rien à gauche; il est jeune et joli, et danse la bourrée ; il fait des chansons avec une facilité surprenante. Il vint une laide femme nons voir, qu'os soupçonne d'être coquette : voici ce qu'il dit tout de suite à Bayard, et qui me revint ensuite; car le petit homme est poli, et craignoit d'offenser mes chastes oreilles : je crains encore plus celles de H. de Grignan; mais on écrit à Briare tout ce qui se présente. C'est sur l'air

C.... n'est pas mal habite Quand il s'ogit de prendee un cœur, Si ce n'est celui du Pupille, C'est celui de son gouverneur.

Je vous prie de ne pas le laisser trainer de mon écriture : il en fait plusieurs autres de cette viracité; mais je crois que vous n'en savez pas l'air. Voilà bien abuser de vous, ma fille; il faut que je sois également persuadée, et de votre amitie et de votre loisir. Je ne sais aucune nouvelle. Ce que vous avez dit sur la prévision d i roi à l'egard du force de Quanto (Vironne) est un sujet de meditation admirable. Je médite aussi fort souvent sur la joue et l'espérance de vous voir à Paris.

541.

A la même.

A Nemours, vendredt 26 juin 1674.

Je désile votre Provence d'être plus embraser que ce pays : nous avons de plus la desolation de ne point espérer de bise. Nous marchons quasi tout la nuit, et nous suons le jour. Mes chevaux te moignèrent hier qu'ils seroient bien auses de se reposer à Montargis; nous y sûmes le reste du jour.

Nous y étions arrivées le matin à huit heures ; c'est un plaisir de voir lever l'aurore, et de dire dévotement les sonnets qui la représentent. Nous passames la soirée chez madame de Fiennes, qui est gouvernante de la ville et de son mari', qu'on appelle pourtant M. le gouverneur : elleme vint prendre à mon hôtellerie, et se sonvient fort du temps qu'elle vous honoroit de ses approbations : vous connoissez son air et son ton décisif. Elle est divinement bien logée. Cet établissement est fort joli ; elle y règne trois ou quatre mois, et puis elle se va trainer aux pieds de toutes les grandeurs, comme vous savez. Elle me dit qu'elle attendoit mademoiselle de Fiennes, et qu'on lui mandoit que la Brinvilliers mettoit bien du monde en jeu, et nommoit le chevatier de B...., mesdames de Cl... et de G.... pour avoir empoisonné MADAME, pas davantage. Je crois que cela est très-faux; mais il est fâcheux d'avoir à se justifier d'une pareille chose. Cette diablesse accuse vivement Penautier, qui est en prison par avance : cette affaire occupe tout Paris, au préjudice des nouvelles de la guerre. Quand je serai arrivée, ma très-chère, vous croyez bien que je ne vous laisserai rien ignorer d'une chose si extraordinaire. Nous allons ce soir concher à la capitainerie de Fontainehleau, car je hais le Lion d'or, depuis que je vous y ai quittée : j'espère me raccommoder avec lui en vous y allant reprendre. J'ai rêvé sur votre retour; je vous proserai mon avis, que je serois ravie que vous oulussiez suivre : nous avons du temps, nous parlerons. Je suis bien aise, à cause de tte chaleur excessive, de vous avoir laissée en capix dans mon cabinet à Grignan; vous seriez orte d'avoir repris votre route du midi par le mpe qu'il fait. Si Saint-Hérem est à sa capitai-- Fie, et si j'y apprends quelque nouvelle, je vous rai peut-être encore ce soir : mais , dans l'intitude, je vous écris d'ici, afin de n'avoir plus me coucher en arrivant; car il sera tard, et voulez que je me porte bien.

e mari, qui se nommoit Deschapelles, étoit fils e nourrice de MONSTEUR; la comtesse de Fienétoit déja vicille quand elle fit ce mariage, et conserva toujours son premier nom. Couverneur de Fontainebleau. 512.

A la même.

A Paris, mercredi i" juillet 1676.

J'arrivai ici dimanche, ma très-belle; j'avois conché à Vaux, dans le dessein de me rafralchir auprès de ces belles fontaines, et de manger des œufs frais. Voici ce que je trouvai : le comte de Vaux ', qui avoit su mon arrivee, et qui me donna un très-bon souper; et toutes les fontaines muettes, et sans une goutte d'eau, parce qu'on les racommodoit : ce petit mécompte me fit rire. Le comte de Vaux a du mérite, et le chevalier (de Grignan) m'a dit qu'il ne connoissoit pas un plus véritablement brave homine. Les louauges du petit glorieux ne sont pas mauvaises; il ne les jette pas à la tête Nous parlàmes fort, M. de Vaux et moi, de l'état de sa fortune présente, et de ce qu'elle avoit été. Je lui dis, pour le consoler, que la faveur n'ayant plus de part aux approbations qu'il auroit, il pourroit les mettre sur le compte de son mérite, et qu'étant purement à lui, elles seroient bien plus sensibles et plus agréables : je ne sais si ma rhétorique lui parut bonne.

Enfin nous arrivames ici ; je trouvai à ma porte mesdames de Villars, de Saint-Géran, d'Heudicourt, qui me demandèrent quand j'arriverois: elles ne venoient que pour le savoir. Un moment après, M. de La Rochefoucauld, madame de La Sablière par hasard; les Coulanges, Sanzei, d'Hacqueville. Voilà qui est fait, nous suions tous à grosses gouttes; jamais les thermomètres ne se sont trouvés à telle fête : il y a presse dans la rivière ; madame de Coulanges dit qu'on ne s'y baigne plus que par billets. Pour moi, qui suis en train de suer, je ne finis pas, et je change fort bien trois fois de chemises en un jour. Le bien bon fut ravi de me revoir, et, ne sachant quelle chère me faire, il metémoigna une extrême envie que j'ensse bientôt une joie pareille à la sienne. J'ai reçu bien des visites ces deux jours. J'ai célébré les eaux salutaires de Vichi; et si jamais le vieux de Lorme prend

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fils ainé de M. Fouquet, surintendant des finances.

congé de la compagnie, la maréchale d'Estrées et moi, nous entreprenons de confondre Bourhon.

Madame de La Fayette est à Chantilly. J'ai donné votre lettre à Corbinelli. Il me l'a lue, elle est admirable depuis le commencement jusqu'à la fin : yous avez, en verité, trop d'esprit quand vous voulez. Corbinelli est hors de lui, de trouver une tère de femme faite comme la vôtre. Au reste, je reprends lessottes nouvelles que madame de Fiennes m'avoit dites à Montargis. On n'a point du tout parle de messames de Cl...., de G...., ni du chevalier de B.....; rien n'est plus faux. Penantier a été neuf jours dans le cachot de Ravaillae; il y monroit; on l'a ôté, son affaire est désagréable ; il a de grand protecteurs ; M. de Paris (dellarlay) etM. Colbert le soutiennent hautement; mais si la Brinvilliers l'embarrasse davantage, rien ne pourra le secourir. Madame d'Hamilton est inconsolable, et raince au-delà de toute ruine; elle fait pitie. Madame de Rochefort est changée à ne pas être connoissable, avec une bonne fièvre double tierce : rela ne vous plait-il pas assez?

Le retour du roi se recule toujours. Yous avez vu les vers qu'a faits l'abbe Têtu : l'exagération m'y paroit exagérée : la réponse en prose de M. de Pomponne vous plairoit fort. Il a aussi ecrit (c'est l'abbé Têtu) une lettre à M. de Vivonne' bien plus jolie que Voiture et Balzae; les louanges n'en sont point sades. Madame de Thianges, (sœur de l'ironne) fit faire hier un feu de joie devant sa porte, et defoncer trois tonneaux de vin en faveur de cette victoire. Des boites qui crevèrent tuèrent trois ou quatre personnes. M. de Griguan n'a t-il point écrit à M. le maréchal? J'ai vu Bussy plus gai, plus content, plus plaisant que jamais. Il se trouve si distingue des antres exilés, et sent si hien cette distinction, qu'il ne donneroit pas sa fortune pour une autre. Il marie, je crois, la Remiremont 'au frère de madame de Calvisson. Vuici l'année d'établissement pour ses filles. J'ai trouve ici que le mariage de M. de La Garde faisait grand bruit.

Vous me comblez de joie en me parlant sans invertitude de votre voyage de Paris; ce sera le dernier et veritable remède qui rendra ma sante parfaite. Pour moi, ma fille, voici ma pensée: je la propose à M. de Grignan et à vous. Je ne voudrois point que vous allassiez repasser la fourance, ni remonter à Lambesc, cela vous jette trop loin dans l'hiver; et pour vous épargner cette peine. je trouverois très-bien que vous partissiez de Grignau quand votre mari partira pour l'assemblée; que vous prissiez des litières; que vous vinssiez rous embarquer à Roanne, et très-surement vous trou veriez mon carrosse à Briare, qui vous amèneroit ici. Ce seroit un temps admirable pour être msemble. Yous y attendriez M. de Grignan qui rous ameneroit votre équigage, et que vous aunes le plaisir de recevoir. Nous aurions cette petite avance, qui me donneroit une grande joie, et qui vos épargueroit d'extrêmes fatigues, et à moi toute l'inquietade que j'en ressens.

Répondez-moi, ma très-chère, sur cette proposition, qui doit vous paroltre aussi raisonnable qu'à moi, et parlons rependant de Villebrane jo n'ai jamais été plus surprise que d'apprendre qu'il étoit à Grignan. Je suis assurée que vous l'avez bien questionné sur ma maladie; il a pu vous la dire d'un bout à l'autre. Il m'envoie d'une poudre admirable; yous en a-t-il dit la composition 'le n'en prendrai pourtant qu'au mois de septembre. Il se lone fort de vos honnétetes ; je crois qu'il avec, un bon passeport en parlant de moi. J'admin comme le hasard vous a envoyé cet homoc pos figurer avec mon capacin de Vichi. Pour mon, in lui trouve bien de l'esprit, et un grand talent par la medecine : c'est encore pour s'y perfectament qu'il est allé à Montpellier. Il a eu de grando coversations avec M. de Vardes sur l'or potable. Il est fort estimé dans notre Bretagne; il y a prost à qui l'aura; et je ne sais rien de mauvais en lu (ôtez-en quelque fragilité), qui puisse le resolv

Gabrielle de Longueval, maréchale d'Estrées.

Gette lettre de l'abbé l'étun'a pas été conservée. Roileau en avoit écrit une au maréchal de Vivonne sur la victoire du 9 février 1875, dans laquelle il faisoit parler lialzac et Voiture dans un style parfaitement approprié au leur. Madaine de Sévigné parolt mettre la lettre del'abbé l'étu au-dessus de celle de Despréaux. (Voyez les OEuvres de Boileau.)

Marie-Thérèse de Babutin, dame de Bemue mont, épousa depuis Louise de Madaillan de l'Esparre, marquis de Montataire.

votre protection; il m'a été d'une colation aux Rochers. Je n'ai pas enir depuis ce temps-là de ce que nous j a cause tous mes manx; j'espère en poent quitte. Je ne remonce pas à me er, quand on le jugera à propos. La bon honune pourra aussi retrouver sa nd je me serai rendu digne de son opépresentement les caux et la douche de at si bien savonnée, que je crois n'avoir ins le corps; et vous pouvez dire, comme e, mamere n'est point impure. Jetütera Livri, et croyez, mon enfant, que j'userai le cette bride qu'on m'a mise sur le cou. qu'à rire de l'aventure de La Garde ; je t qu'il dormait ; l'amour tranquille s'enent, comme vous savez. Helas! à promir , M. de Saintes ' s'est endormi cette eigneur d'un sommeil éternel. Il a été jours malade, saigné treize fois; et hier oit sans fièvre, et se croyoit entièrement ire. Il causa une heure avec l'abbé Têtu; le mieux sont quasi toujours traitres, et oup il est retombé dans l'agonie ; et enavons perdu. Comme il étoit très-aimaextrêmement regretté.

re que Philisbourg est assiégé. La Gaollande dit qu'ils ont perdu sur la mer rus avons perdu sur la terre, et que oit leur Turenne. S'ils avoient de quoi ler, comme nous, je ne les plaindrois e suiv assurée qu'ils n'auront jamais l'ese hait amiraux \* pour conserver Messine. Je suis ravie de leur misère; cela rend ranée tranquille comme un lac; et vous s conséquences. Je reçois une lettre de qui est détaché avec plusieurs autres ur aller en Allemague ; j'en suis très-finoiqu'il veuille m'en consoler par l'assurenir m'embrasser ici en passant, je ne prouver cette double campagne. Adieu , pable et très chère, le bien bon vous emous assure la joie qu'il aura de vous voir.

de Bassompierre , fils du maréchal de ce pe de Saintes.

sterie fondée sur la promotion des huit de France qui furent créés peu de jours ort de M. de Turenne. 515.

A la meme.

A Peria, vendredi 3 juillet 1676.

Vous me dites que c'est à moi de régler votre marche; je vous l'ai reglée, et je crois qu'il y a bien de la raison dans ce que j'ai proposé. M. de Grignan même ne duit pas s'y opposer, puisque la separation sera courte, et que c'est bien épargner de la peine, et que donner un temps d'avance qui sera, ce me semble, purement pour moi. J'ai fait part de ma pensée à d'ilasqueville, qui l'a fort approuvee: il vous en écrira. Songez-y, ma fille, et faites, de l'amitié que vous avez pour moi, le chef de votre conseil.

On dit que la princesse d'Italie (madame de Monaco) n'est plus si hien auprès de sa maltresse (MADAME). Vous savez comme celle-ci est sur la galanterie; elle s'est imaginé, voyez quelle injustice! que cette favorite n'avoit plus la même aversion qu'elle pour cette bonté de cœur. Cela fait des derangements ctranges : je m'anstruirai mienx sur ce chapitre; je ne sais qu'en l'air ce que je vous dis.

Il me semble que j'ai passé trop légèrement sur Villebrane; il est très-estimé dans notre province; il proche bien', il est savant; il etnit aime du prince de Tarente, et avoit servi à sa conversion et à celle de son fils. Le prince fui avoit donne à Laval un bénefice de quatre mille livres de rente : quelque prétendant parla d'un devolu, à cause de ce que vous savez; l'abbé du l'lessis le prevint à Rome, et obtint le bénefice : ce sut contre le sentiment de toute sa famille qu'il fit cette demarche, croyant , disoit-il , faire un partage de frere avec Yillebrune. Cependant il n'en a point profite, car M. de La Tremouille a pretendu que le benefice dépendant de lui, il falloit avoir son consentement : de sorte qu'il n'est rien arrivé , sinon que Villebrune n'a plus rien, que l'abbé du Plessis n'a pas en un bon procédé, et que M. de La Tré-

Ce Villebrune étoit sorti des Capucins. (Foyes la lettre du 15 décembre 1675.

monille n'a pas osé redonner le bénéfice à Villebrune, qui a toujours été depuis en Basse-Bretagne, fort estimé et vivant bien. Si le hasard vous l'avoit placé dans votre chapître' je vous trouverois assez heureuse de pouvoir parler avec lui de toutes choses, et d'avoir un très-bon médecin; car c'est cette science qui l'a fait aller à Montpellier pour apprendre des secrets qu'il ne croit réservés qu'au soleil de Languedoc. Voilà ce que la vérité m'a obligée de vous dire. Je veux en écrire à Vardes pour le lui recommander, car ce pauvre homme me fait pitié. Voyez un peu comme je me suis embarquée dans cette longue narration.

L'affaire de la Brinvilliers va toujours son train; elle empoisonnoit de certaines tourtes de pigeonneaux dont plusieurs mouroient qu'elle n'avoit pas dessein de tuer; ce n'étoit pas qu'elle eût des raisons pour s'en défaire, c'étoient de simples expériences pour s'assurer de l'effet de ses poisons. Le chevalier du Guet, qui avoit été de ces jolis repas, s'en meurt depuis deux ou trois ans : elle demandoit l'autre jour s'il étoit mort; on lui dit que non; elle dit en se tournant : il a la vie bien dure. M. de La Rochefoncauld jure que cela est vrai.

Il vient de sortir d'ici une bonne compagnie, car vous savez que je garde ma maison huit jours après mon retour de Vichi, comme si j'étois bien malade. Cette compagnie étoit la maréchale d'Estrées, le chanoine ( madame de Longueval ), Bussy, Rouville et Corbinelli. Tout a prospéré; vous n'avez jamais rien vu de si vif : comme nous étions le plus en train, nous avons vu apparoltre M. le Premier (Beringhen), avec son grand deuil; nous sommes tous tombés morts. Pour moi, c'étoit de honte que j'étois morte; je n'avois rien fait dire à ce Caton sur la mort de sa femme \*, et mon dessein étoit de l'aller voir avec la marquise d'Uxelles. Cependant, au lieu d'attendre ce devoir, il vint s'informer de mes nouvelles et de celles de mon voyage La maréchale de Castelnau et sa fille ont des soins extrêmes de moi. Je ne sais rien de Philisbourg depuis ce que je vous en ai mandé. Mon fils n'est

point encore passé; il ne va point en Allemagne, c'est dans l'armée du maréchal de Créqui : cela me paroit une seconde campagne qui me déplait. Madame de Noailles me disoit hier que, sans avoirpa se tromper, elle étoit accouchée d'un tils à huit mois, qui a très-bien vécu; il a seize ans.

514.

A la même.

A Paris, lundi 6 juillet 1678.

Je vis hier au soir le cardinal de Bouillon, Carmartin et Barillon; ils parlèrent fort de vous; ils commencent, disent-ils, à se rassembler en qualite de commensaux; mais hélas! le plus cher (le cardinal de Retz) nous manquera.

M. de Louvois est parti pour voir ce que les esnemis veulent faire. On dit qu'ils en veulent t Maestricht : M. le prince ne le croit pas. Il a eu & grandes conférences avec le roi : on disoit qu'il 🖈 roit envoyé; mais il n'a pas présume qu'il dot s'offrir, et l'on ne veut pas lui en parler : ainsi lu attend des courriers de M. de Louvois, saus qui soit question d'autre chose. Il est vrai que plusear victimes ont été sacrifies aux mânes des deux hore de et de mer terre. Je crains bien que la Flance ne soit pas paisible, comme vous le pensez. Le pauvre baron (M. de Serigné) est à Charleste avec son detachement, attendant les ordres, ces le due de Villeroi qui est le general de cette peur armee; ils sont dans le repos et les delices de Copoue ; c'est le plus beau pays du monde. Pour l'Al lemagne, M. de Luxembourg n'aura guère d'aura chose à faire qu'à être spectateur, avec treuse mile hommes, de la prise de Philisbourg. Dieu veule que nous ne voyons pas de même celle de Macarrel Ce qu'on fera, à ce que dit M. le prince, c'ot se nous prendrons une autre place, et ce sers per pour pièce. Il y avoit un fou , le temps pace 🕫 disoit, dans un cas pareil : Changez vos ville gré à gré , vous épargnerez vos hommes. Il y and bien de la sagesse à ce discours.

L'affliction de madame de Rochefort au plus tôt qu'elle nediminue. Celle de madame d'homilton fait pitié à tout le monde; elle demeure au

<sup>&#</sup>x27; Il ya un chapitre à Grignan fondé par les ancêtres de M. de Grignan.

<sup>\*</sup> Anne do Blé, tante du maréchal d'Uxelles, morte le 8 juin 1676.

six enfants sans aucun bien. Ma nièce de Bussy, c'est-à-dire de Coligny, est veuve; son mari est mort à l'armée de M. de Schomberg, d'une horrible fièvre. La maréchale (de Schomberg) veut que je la mène après-diner chez cette affligée qui ne l'est point du tout ; elle dit qu'elle ne le connoissoit point, et qu'elle avoit toujours souhaité d'être veuve. Son mari lui laisse tout son bien ; de sorte que cette femme aura quinze ou seize mille livres de rente. Elle aimeroit bien à vivre réglément, et à dîner à midi comme les autres; mais l'attachement que son père a pour elle la fera toujours déjeûner à quatre heures du soir, à son grand regret. Elle est grosse de neuf mois. Voyez si vous voulez écrire un petit mot en saveur du Rabutinage; cela se mettra sur mon compte.

Vous avez raison de vous sier à Corbinelli pour m'aimer, et pour avoir soin de ma santé; il s'acquitte parsaitement de l'un et de l'autre, et vous adore sur le tout. Il est vrai qu'il traite en vers de petits sujets fort aisés, comme il prétend que les anciens ont fait; il est persuadé que la rime donne plus d'attention, et que cela revient à la prose mesurée qu'Horace a mise en crédit : voilà de grands mots. Il a fait une épltre contre les loueurs excessifs, qui fait revenir le cœur. Il a une grande joie de votre retour : vous lui manquez à tout : il est en vérité fort amusant, car il a toujours quelque chose dans la tête. Villebrune m'avoit dit que sa poudre ressuscitoit les morts; il faut avouer qu'il y a quelque chose du petit garçon qui joue à la fossette . On peut juger de lui comme on veut : c'est un homme à facettes encore plus que les autres.

515.

A la même.

A Paris, mercredi 8 juillet 1676.

Vous avez raison de dire que le scutiment de tendresse qui vous fait résoudre à venir ici tout-à-

C'est le Sermoni propiora d'Horace. (Foyes

Allusion au Médecen malgré lui. Martine,

l'heure, si je le veux et si j'ai besoin de vous, me fait mieux voir le fond de votre cœur, que toutes les paroles bien rangées: je vous l'avoue, et je ne puis vous dire, ma très-chère, à quel excès le mien est touché de cette marque de votre amitié; mais comme vous lui donnez pour conseil la raison de d'Hacqueville, et que vous avez fait à mon égard, ainsi que pour les régentes, qui ne peuvent rien faire sans un conseil, vous m'avez donné un mattre en me donnant un compagnon : vous savez le proverbe. Hé bien, ma fille, voici ce que le grand d'Hacqueville me dit hier de vous mander; il n'ignore point ce que c'est pour moi de vous voir, et de ne pas manger toute ma vie de la merluche; mais nous regardons la fatigue de venir par les chaleurs et par la diligence comme une chose terrible, et qui pourroit vous faire malade, et nous demandons pourquoi cette précipitation pour une santé qui est beaucoup meilleure qu'elle n'a encore été? Je marche, je mange, et, hors mes mains qui me donnent une médiocre incommodité, je suis en état d'attendre le mois de septembre, qui sera à-peu-près le temps où M. de Grignan se préparera pour l'assemblée, et où nous trouvonsque tontes les raisons de tendresse, de commodité et de bienséance vous doivent engager à me venir voir. Si vous fussiez venue à Vichi et de là ici, c'ent été une chose toute naturelle, et qui ent été bien aisée à comprendre ; mais vos desseins ne s'étant pas tournés ainsi, et tout le monde sachant que vous n'arrivez plus qu'au mois de septembre, cette raison que vous me donnez pour gouvernante vous conseille de laisser revenir de l'eau dans la rivière, et de suivre tous les avis que nous vous avons donnés par avance. Nous vous prions seulement de ne pas nous manquer dans ce tempslà. Ma santé, quoique meilleure que vous ne pensez, ne l'est pas assez pour ne pas avoir besoin de ce dernier remède, et je ne puis pas en douter voyant les sentiments que vous me dites si naturellement dans votre lettre. C'est ainsi que vous donnerez de la joie à tout le monde; vous êtes l'ame de Grignan,

femme de Sganarelle, voulant faire passer son mari pour médecin, raconte la cure merveilleuse du petit garçou qui tomba du haut du clocher; à peine Sganarelle l'eut-il frotte de son onguent, que l'en fant aussités se leva sur ses pieds, et cournt joner à la fossette. (Acte I, scène V.) 498 LETTRES

et vous ne quitterez votre château et vos Pichons que quand vous seriez prête de les quitter pour Lambesc, et en ce temps vous viendrez ici me redonner la vie. Je crois, ma chère enfant, que vous approuverez la sagesse de notre d'Hacqueville, et que vons comprendrez très-bien les sentiments de mon cœur, et la joie que j'ai de me voir assurée de votre retour, et d'éprouver cette marque de votre amitié. Je suis persuadée que M. de Grignan approuvera toutes nos résolutions, et me saura hon gré même de me priver du plaisir de vous voir tout-à-l'heure, dans la pensée de ne pas lui ôter le plaisir de vous avoir cet été à Grignau; et après, ce sera son tour à courre, et il courra, et nous le recevrons avec plaisir. Je vous demande seulement, et à lui aussi, de vous laisser jouir d'une santé qui sera le fondement de la véritable joie de votre voyage, car je compte que sans elle on ne peut avoir aucun plaisir.

Je crains que votre lettre du 20 juin ne soit égarée ou perdue : vous savez, ma très-chère, que tout ce qui vient de vous ne sauroit m'être indifferent, et que ne vous ayant point, il me faut du moins la consolation de vos lettres. Vous me paroi sez toujours en peine de ma santé : votre amitié yous donne des inquiétudes que je ne mérite plus. Il est vrai que je ne puis fermer les mains; mais je les remue, et m'en sers à toutes choses. Je ne saurois couper ni peler des fruits, ni ouvrir des œuss; mais je mange, j'écris, je me coiffe, je m'habille; on ne s'aperçoit de rien, et je ne mérite aucune louange de souffrir patientment cette légère incommodité. Si l'été ne me guérit pas, on me sera mettre les mains dans une gorge de beruf : mais comme ce ne sera que cet automne, je vous assure que je vous attendrai pour ce vilain remède; peut-être a'en aurai-je pas besoin. Je marche fort bien, et mieux que jamais, car je ne suis plus une grosse creree: j'ai le dos d'une plateur qui me ravit; je serois au désespoir d'engraisser, et que vous ne me vissiez pas comme je suis. J'ai encore quelque légère douleur aux genoux ; mais en vérité , c'est si peu de chose que je ne m'en plains point du tout.

Trouvez-vous, ma fille, que je ne vous parle point de moi? en voilá par-dessos les yeux : vous n'avez pas besoin de questienner Corbinelli. Il est souvent avec moi, ainsi que La Mousse; et tous deux parlent assez souvent de votre père Descartes;

ils ont entrepris de me rendre capable d'estendre ce qu'ils disent, j'en serai ravie, alia de n'être point comme une sotte bête, quand ils vous tien dront ici. Je leur dis que je veux apprender celle science comme l'hombre; non pes pour jouer, mis pour voir jouer. Corbinelli est ravi de ces donx velontes, qu'on trouve si bien en soi, sans être obige d'aller les chercher si loin. En verite, nous aven tous bien envie de vous avoir, et ce nous est une es pérance bien donce que de voir approcher ce temps. Je vous trouve bien seule, ma très-chère; cate pensée me fait de la peine; ce n'est pas que rous soyez sur cela comme une autre; mais je regrette ce temps où je pourrois être avec vous. Pour moi, je pretends aller à Livry; madame de Coulange dit qu'elle y viendra; mais la cour ne lui permettra pas cette retraite.

Le roi arrive ce soir à Saint-Germain, et par hasard madame de Montespan s'y trouve aussi le même jour ; j'aurois voulu donner un autre air à ce retour, puisque c'est une pure amitie. Mailant de La Fayette arriva avant-hier de Chantilly es litière; c'est une belle allure : mais son côte ne pent souffrir le carrosse. M. de La Rochefoucauld nous remet sur pied ce voyage de Liancourt et de Chantilly dont on parle depuis dix ans : si on yeut m'ralever, je les laisserai faire. MADAME est transporte du retour de Monsieur. Elle embrasse tous les pur madame de Monaco, pour faire voir qu'elles sut micux que jamais : je vois trouble à cette cour. J'il fait prier M. le premier président par M. d'Ormesson de me donner une audience; il n'en peut desner qu'après le procès de la Brinvilliers : qui crairoit que notre affaire dut se rencontrer avec colelà? celle de Penautier ne va qu'avec celle de la dame; et pourquoi empoisonner le pauvre Maard? Il avoit une douzaine d'enfants. Il me semble messe que sa maladie violente et point subite ne resenbloit point au poison : on ne parle ici d'autre ches. Il s'est trouvé un muid de vin empoisonne, qua fait mourir six personnes. Je vois souvem madame de Vins, elle me paroit toute pleine d'amitie per vous. Je trouve que M. de La Garde et vous, # devriez point vous quitter; quelle folie de garde chacun votre château, comme du temps des guerre de Provence ' le suis fort aise d'être estance de la La marquise d'Huxelles est en furie de son marage; elle est trop plaisante, elle ne peut s'en Laire. Quant

vous ne savez que me mander, contez-moi vos pétoffes d'Aix. M. Marin attend son fils ' cet hiver. Je comprends le plaisir que vons donne la beauté et l'ajustement du château de Grignan : c'est une nécessité, dès que vous avez pris le parti d'y demenrer autant que vous faites. Le pauvre baron ne viendra pasici, le roi l'a défendu. Nous avons appronvé les dernières paroles de Ruyter, et admiré la tranquillité où demeure votre mère. Adieu, trèsbelle et très-aimable, je jouis délicieusement de l'espérance de vous voir et de vous embrasser. Madame d'Oppède est venue me dire adieu avec beaucoup de civilité, et toujours me disant fort modestement qu'en Provence vous ne trouveriez peutêtre pas beaucoup mieux qu'elle, et qu'elle se trouvernit heureuse d'être dans votre goût, dans votre commerce, et de pouvoir contribuer à votre divertissement. Je voudrois que cela pût être pour l'amour d'elle et de vous, et il me semble que cela doit être.

516.

A la même.

A Paris, vendredi 10 juillet 1076.

Madame de Villars, qui entre fort bien dans la joie que j'ai de vous attendre, me disoit hier qu'il bui sembloit que la lettre que j'ai de vous, où vous me rendez maltresse de votre marche, étoit justement comme une bonne lettre-de-change, bien acceptée, payable à vue, que je toucherois quand il me plairoit. Je trouvai le duc de Sault chez elle, pâmant de rire de la nouvelle qui couroit, et qui court encore, que le roi s'en retourne sur ses pas, à cause du siège de Maestricht, ou de quelque autre place : ce seroit un beau mouvement, et bien commode pour les pauvres courtisans qui reviennent sans un sou : c'est dimanche que Sa Majesté le déclarera. Le bon ami de Quanto avoit résolu de n'arriver que lorsqu'elle arriveroit de son côté; de sorte que si cela ne se fût trouvé juste le même jour, il auroit couché à trente lieues d'ici : mais enfin, tout

· Premier président du parlement d'Aix.

alla à souhait. La famille de l'ami alla an-devant de lui : on donna du temps aux bienséances; mais beaucoup plus à la pure et simple amitié, qui occupa tout le soir. On fit hier une promenade ensemble, accompagné de quelques dames; on fut bien aise d'aller à Versailles pour le visiter, avant que la cour y vienne. Ce sera dans peu de jours, pourvu qu'il n'y ait point de hourcaris.

On a confronté Penautier à la Brinvilliers; cette entrevue fut fort triste : ils s'étoient vus autrefois plus agréablement. Elle a tant promis que si elle mouroit elle en feroit bien mourir d'autres, qu'on ne donte point qu'elle n'en dise assez pour entrainer celui-ci, ou du moins pour lui faire donner la question, qui est une chose terrible. Cet homme a un nombre infini d'amis d'importance, qu'il a obligés dans les deux emplois qu'it avoit!. Ils n'oublient rien pour le servir; on ne doute point que l'argent ne se jette par-tout; mais s'il est convaince, rien ne le peut sauver.

Je laisse là ma lettre, je m'en vais faire un tour de ville, pour voir si je n'apprendrai rien qui vous puisse divertir. Mes mains sont toujours au même état: si j'en étois fort incommodée, je commencerois à faire tous les petits remèdes qu'on me propose; mais je me sens un si grand fonds de patience pour supporter cette incommodité, que je vous attendrai pour me guérir de l'ennui que les remèdes me donneront.

Je reviens de la ville. J'ai été chez madame de Louvois, chez madame de Villars, et chez la maréchale d'Estrées. J'ai vu le grand-maître, qui croit s'en retourner lundi, quand même le roi ne partiroit pas: car si Maestricht est assiégé, comme on l'assure, ilue veut pas, dit-il, manquer cette occasion de faire quelque chose. Il est sur cela comme un petit garçon; et au lieu de ne plus servir, comme le roi le croyoit, ayant fait les autres maréchaux de France, il s'amuse à le vouloir mérîter par les formes comme un cadet de Gascogne. Mais ce n'est point cela que je veux dire; ce sujet m'a portée

<sup>6</sup> De trésorier général des états de Languedoc, et de receveur-général du clergé de France.

<sup>4</sup> Henri de Daillon, comte, puis créé duc du Lude, par lettres du 21 juillet 1675, pour le dédommager de n'avoir pas été compris dans la promotion que le roi fit de huit maréchaux de France, le 30 juillet 1675.

500 LETTRES

plus loin que je ne voulois : c'est qu'il est donc vrai que le roi croît partir ; il a été long-temps enfermé avec M. de Louvois. M. le prince attendoit les nouvelles de cette conférence. Tous les courtisans sont au désespoir, et ne savent où retrouver de l'argent et de l'équipage; la plupart ont vendu leurs chevaux : tout est en mouvement; les bourgeois de Paris disent qu'on enverra M. le prince, et que le roi ne prendra point la peine de retourner. Le détachement qu'on envoyoit à l'armée du maréchal de Gréqui revient en Flandre. Enlin, je ne puis dire ce soir, ni personne, le dénouement de cette emotion. L'ami de Quanto arriva un quart-d'heure avant Quanto: et comme il causoit en famille, on le vint avertir de l'arrivée : il courut avec un grand empressement, et fut long-temps avec elle. Il fut hier à cette promenade que je vous ai dite, mais en tiers avec Quanto et son amie (madame de Maintenon): nulle autre personne n'y fut admise, et la sœur (madame de Thianges ) en a été très-affligée : voilà tout ce que je sais. La femme de l'ami a fort pleuré. On a dit sourdement que si son mari partoit, elle seroit du voyage; tout ceci se démêlera dans peu. Adieu, ma très-chère et ma très-parfaitement aimée, je jouis à pleines voiles de l'aimable espérance. Ne faites rien qui puisse troubler notre joie, et ne changez point de sentiment, quand il est question de me donner une bonne marque de votre amitié; je vous embrasse tendrement. La Saint-Géran a la sièvre; elle en est aussi étonnée que je le sus aux Rochers; elle n'a jamais été malade, non plus que moi en ce temps-là.

517.

A la même.

A Paris, vendredi 17 juillet 1676.

Enfin, c'en est fait, la Brinvilliers est en l'air : son pauvre petit corps a été jeté, après l'exécution, dans un fort grand feu, et ses cendres au vent ; de sorte que nous la respirerons, et que par la communication des petits esprits, il nous prendra quelque humeur empoisonnante, dont nous serons tout étonnes. Elle fut jugée dès hier ; ce matin on fui a lu son arrêt, qui étoit de faire amende hono-

rable à Notre-Dame, et d'avoir la tête coupée, son corps brûlé, les cendres au vent. On l'a présentée à la question; elle a dit qu'il n'en étoit pas besoin, et qu'elle diroit tout; en esset, jusqu'à cinq heures du soir, elle a conté sa vie, encore plus épouvantable qu'on ne le pensoit. Elle a empoisonné dix fois de suite son père; elle ne pouvoit en venir à bout, ses frères et plusieurs autres; et toujours l'amour et les confidences mélés partout. Elle n'a rien dit contre Penautier. On n'a pas laissé, après cette confession, de lui donner dès le matin la question ordinaire et extraordinaire ; elle n'en a pas dit davantage : elle a demandé à parler à M. le procureur général ; elle a été une heure avec lui; on ne sait point encore le sujet de cette conversation. A six heures on l'a menée nue en chemise, la corde au cou, à Notre-Dame, faire l'amende honorable; et puis on l'a remise dans le même tombereau, où je l'ai vue, jetée à reculons sur de la paille, avec une cornette basse et sa chemise, un docteur auprès d'elle, le bourreau de l'autre côté : en vérité cela m'a fait frémir. Ceux qui ont vu l'exécution disent qu'elle est montée sur l'échafaud avec bien du courage. Pour moi, j'étois sur le pont Notre-Dame, avec la bonne d'Escars ; jamais il ne s'est vu tant de monde; jamais Paris n'a été si ému ni si attentif; et qu'on demande ce que bien des gens ont vu, ils n'ont vu, comme moi, qu'une cornette; mais enfin, ce jour étoit consacré à cette tragédie. J'en saurai demais davantage, et cela vous reviendra.

On dit que le siège de Maestricht est commencé; celui de Philisbourg continue : cela est triste pour les spectateurs. Notre petite amie (madame de Coulanges) m'a bien fait rire ce matin : elle dit que madame de Rochefort, au milieu de sa douleur, a toujours conservé une tendresse extrême pour madame de Montespan, et m'a contrefait les sanglots au travers desquels elle lui disoit qu'elle avoit aimi cette belle toute sa vie d'une véritable inclination. Ètes-vous assez méchante pour trouver cela auxi plaisant que moi?

Voici encore une sottise; mais je ne veux pas que M. de Grignan la lise. Le petit bon (M. de farque) qui n'a pas l'esprit d'inventer la moindre chose, a conté naivement qu'étant cauche l'antre jour familièrement avec la Sourcière, elle lui avoit dit, après deux ou trois heures de convention: a Petit bon, j'ai quelque chose aur le curu

vous. — Et quoi, madame — « Vous n'êtes point » dévot à la vierge; ah! vous n'êtes point dévot à la » vierge: cela me fait une peine étrange. » Je souhaite que vous soyez plus sage que moi, et que cette sottise ne vous frappe pas, comme elle m'a frappée.

On dit que L..... a trouvé sa chère femme écrivant une lettre qui ne lui a pas plu; le bruit a été grand. D'Hacqueville est occupé à tout raccommoder: vous croyez bien que ce n'est pas de lui que je sais cette petite affaire; mais elle n'en est pas moins vraie.

518.

A la même.

A Paris, mercredi 22 juillet 1676.

Oui, ma fille, voilà justement ce que je veux; je suis contente et consolée du temps que je perds, par la rencontre heureuse des sentiments de M. de Grignan et des miens. Il sera fort aise de vous avoir cet été à Grignan : j'ai considéré son intérêt aux dépens de la chose du monde qui m'est la plus chère, qui est de vous voir; et il songe à son tour à me plaire, en vous empéchant de remonter en Provence, et vous faisant prendre un mois ou six semaines d'avance, qui me font un plaisir sensible, et qui vous ôtent la fatigue de l'hiver et des manyais chemins. Rien n'est plus juste que cette disposition; elle me fait sentir toutes les douceurs de cette espérance, que nous aimons et que nous estimons tant. Voilà qui est donc réglé; nous en parlerons encore plus d'une fois, et plus d'une fois je vous remercierai de cette complaisance. Mon carrosse ne vous manquera point à Briare, pourvu qu'il puisse revenir de l'eau dans la rivière : on passe tous les jours à gué notre rivière de Seine, et l'on se moque de tous les points de l'Ile.

Je viens d'écrire au chevalier ( de Grignan ) qui s'inquiétoit de ma santé. Je lui mande que je me porte très-bien, hormis que je ne puis serrer la main ni danser la bourrée: voilà deux choses dont la privation m'est bien rude; mais vous achèverez de me guérir; et quoique j'aie encore un peu de mal aux genoux, cela ne m'empêche point de marcher: au contraire, je souffre quand je suis trop

long-temps assise. Vous ai-je mandé que je fus diner l'autre jour à Sucy, chez la présidente Amelot; avec les d'Hacqueville, Corbinelli, Coulanges? Je fus ravie de revoir cette maison, où j'aipassé ma belle jeunesse : je n'avois point de rhumatisme en ce temps-là. Mes mains ne se ferment pas tout-à-fait, mais je m'en sers à toutes choses, comme si de rien n'étoit. J'aime l'état où je suis; et toute ma crainte, c'est de rengraisser, et que vous ne me voyiez point le dos plat. En un mot, ma très-chère, quittez vos inquiétudes, et ne songez qu'à me venir voir. Voilà notre Corbinelli qui va vous rendre compte de lui. Villebrune dit qu'il m'a guérie; hélas! je suis bien aise que cela lui soit bon: il n'est pas en état de négliger ce qui lui attire des Vardes et des Moulceau in ogni modo. Vardes mande à Corbinelli que, dans cette pensée, il le révère comme le Dieu de la médecine. Villebrune pourra fort bien les divertir, et sur ce chapitre, et sur d'autres : c'est un oiseau effarouché qui ne sait où se reposer.

Encore un petit mot de la Brinvilliers; elle est morte comme elle a vécu, c'est-à-dire résolument. Elle entra dans le lieu où l'on devoit lui donner la question; et voyant trois seaux d'eau, elle dit: « C'est assurément pour me noyer; car de la taille » dont je suis, on ne prétend pas que je boive tont » cela. » Elle écouta son arrêt, dès le matin, sans frayeur et sans foiblesse; et sur la fin, elle fit recommencer, disant que ce tombereau l'avoit frappée d'abord, et qu'elle en avoit perdu l'attention pour le reste. Elle dit à son confesseur, par le chemin, de faire mettre le bourreau devant elle, afin, dit-elle, de ne point voir ce coquin de Desgrais qui m'a prise . Desgrais étoit à cheval devant le tombereau. Son confesseur le reprit de ce sentiment; elle dit : « Ah mon Dieu! je vous en demande par-» don; qu'on me laisse donc cette étrange vue. » Elle monta seule et nu-pieds sur l'échelle et sur l'échafaud, et fut un quart d'heure mirodée, rasée, dressée et redressée, par le bourreau; ce fut un grand murmure et une grande cruauté. Le lendemain on cherchoit ses os, parce que le peuple croyoit

¹ On peut voir, dans les Causes célèbres de Richer, les moyens adroits que l'exempt Desgrais employa pour faire sortir la Brinvilliers du couvent où elle s'etoit retirée à Liège, et la constituer prisonnière.

502 LETTRES

qu'elle étoit sainte. Elle avoit, disoit-elle, deux confesseurs: l'un soutenoit qu'il falloit tout avouer, et l'autre non; elle rioit de cette diversité, disant: Je puis faire en conscience ce qu'il me plaira. Il lai a plu de ne rien dire du tout. Penautier sortira un peu plus blanc que de la neige; le public n'est point content, an dit que tout cela est trouble. Admirez le malheur: cette créature a refusé d'apprendre ce qu'on vouloit, et a dit ce qu'on ne demandoit pas: par exemple, elle a dit que M. Fouquet avoit envoyé Glaser, leur apothicaire empoisonneur, en Italie, pour avoir d'une herbe qui fait du poison : elle a entendu dire cette belle chose à Sainte-Croix. Voyez quel excès d'accablement, et quel prétexte pour achever ce pauvre infortuné. Tout cela est bien suspect. On ajonte encore bien des choses; mais en voità assez pour aujourd'hui.

On tient que M. de Luxembourg a dessein de tenter une grande entreprise pour secourir Philisbourg; c'est une affaire périlleuse. Le siège de Maestricht continue; mais le maréchal d'Humières va s'emparer d'Aire : pour jouer aux echecs, comme je disois l'autre jour ; il a pris toutes les troupes qu'on destinoit au marechal de Créqui; et les ofliciers généraux qui étoient nommes pour cette aimée sont retournés en Allemagne, comme La Trousse, le chevalier du Plessis et d'autres. Nos garçons sont demeures avec M. de Schomberg; je les aime bien mieux là qu'avec le marechal d'Itumières. M. de Schomberg favorisera notre siège et les fortifications de Condé, comme Villahermosa\* favorise le siege de Maestricht et le prince d'Orange. Tout ceci s'échauffe beaucoup : cependant on se réjouit à Versailles; tous les jours des plaisirs, des comédies, des musiques, des soupers sur l'eau. On joue tous les jours dans l'appartement du roi; c'est au reversi. Le roi et madame de Montespan tienuent un jeu; la reine et madame de Soubise, qui joue quand Sa Majesté prie Dicu; elle est de deux pistoles sur cent. Monsieun et M. de Créqui, Dangeau et ses croupiers, Langlée et les siens : voilà où l'on voit perdre ou gagner tous les jours deux ou trois mille louis.

Madame de Nevers 3 est belle comme le jour, et

est tout comme il étoit, rien no se change. Le chevalier de Lorraine est très-languissant; il auroit
assez l'air d'être empoisonné, ai la Brinvilliers eût
été son héritière. M. le duc fait son quartier d'éte
en ce quartier; mais madame de Roban s'en va à
Lorges: cela est un peu embarrassant. Ne voudriezvous point savoir des nouvelles de Danemarch? en
voilà que je reçois par la bonne princesse. Je crois
que cette grace du roi vous fera plaisir à voir; c'est
ainsi que l'on diminue les peines au lieu de les
augmenter.

Je reçois votre lettre du 13. Ce qui est dit est
dit sur votre voyage; vous m'en parlez lou-

brille fort, sans qu'on en soit peine. Mademoiselle

de Thianges (sa sœur) est grande; elle a tout ce qui compose une grande fille. L'hôtel de Granory

Je reçois votre lettre du 45. Ce qui est dit est dit sur votre voyage; vous m'en parlez toujours avec tant d'amitie et de tendresse, que j'en 
suis touchée dans le milieu du cour. Je suis etonnec 
d'avoir pu trouver en moi assez de raison et de 
considération pour vos Grignan, pour vous laisez 
encore à eux jusqu'au mois d'octobre. Je regards 
avec tristesse la perte d'un temps où je ne vous 
vois point, et ou je pourrois vous vuir : j'ai là-dessus des repentirs et des folies, dont le grand d'Hacqueville se moque. Il voit hien que vous faites votre 
devoir auprès de M. l'archevêque d'Arles : n'étesvous pas hien aise d'être capable de faire tout ce 
que veut la raison? Je vois que vous en savez presentement plus que moi. Je disois hier de Penaster 
ce que vous m'en dites, sur le peu de presse que je 
prévois qu'il y aura à sa table.

Pour les eaux de Vichi, je ne pais que usen louer; elles m'ont redonné de la force, en me pargeant et en me faisant suer. Mon corps est bara; ce qui me reste n'est pas considérable; je ferai, quand vous serez ici, taus les remèdes que vou voudrez : pour cet été, je n'en ai aucun besoin, d'faut que je songe à Livry, car je me trouve stouffée ici, j'ai besoin d'air et de marcher : vous me reconnoissez bien à ce discours. A ce que je vois, vous allez parler avec une grande sincerité est le mariage que vous savez; écrivez-mol vas sentimens afin de ne pas oublier l'autre style Ce que vous dites de la raison qui vous fait être rant que M. de Marseille ' soit cardinal, est justement

<sup>1</sup> Cette place fut prise le 31 juillet.

<sup>•</sup> Le général des troupes d'Espagne.

<sup>3</sup> Gabrielle de Damas, fille de Claude Léonor,

marquis de Thianges, et de Gabrielle de Roche chouart-Mortemart.

<sup>1</sup> Toussaint de Forbin de Janson, qui de l'évent

la mienne : il n'aura plus la joie ni l'espérance de l'être.

On mande des merveilles de l'Allemagne. Que dites-vous de ces Allemands qui se laissent noyer par un petit raisseau, qu'ils n'out pas l'esprit de détourner? Je suis persuadée que M. de Luxembourg les battra, et qu'ils ne prendront point Philisbourg : ce n'est point notre faute s'ils se rendent indignes d'être nos ennemis. Mon fils est dans l'armée de M. de Schomberg ; c'est présentement la plus sûre. Que me dites-vous des Grignan qui viennent de vous arriver? J'en embrasse tout autant qu'il y en aura, et salue très-respectueusement M. l'archevêque (d'Aries).

519.

De madame DE GRIGNAN au comte ne Bussy,

A Grignan, ce 22 juillet 1676.

Je vous supplie, Mousieur, de saire mes complimens à madame votre fille, sur la mort de M. le marquis de Coligny. Vous savez mieux que moi ce qu'il faut dire en cette occasion. Je lui ferois un compliment fort mauvais et fort commun, qui ne la consoleroit point si elle est affligée, et qui lui paroltroit impertment si elle ne l'est pas. Je remets donc mes intérêts entre vos mains, pour assaisonner les assurances que je vous prie de lui donner de la part que je prends à ce qui lui est arrivé. Si par hasard elle étoit accouchée, faites de cet évenement le second point de votre discours. Mais je crois que cette prévoyance ne me dispense de rien à votre égard : il vous faudra une lettre de grandpère. Mandez-moi si vous êtes bien résolu de ne me point faire de quartier là-dessus, afin que je commence à me préparer : car je vous avoue que difficilement pourrai-je me résoudre à vous parler comme il convient à un personnage si vénérable. Cependant j'ai des exemples bien proches qui devroient m'accoutumer à voir cette qualité

de Marseille, fut nommé, en 1679, à celui de Beauvais, se fut cardinal qu'en février 1690, de la promotion que fit Alexandre VIII. désassortie aux personnes qui la portent. Vous n'êtes ni plus jeune, ni plus gai que ma mère étoit quand je lui fis l'affront de la lui donner. Je l'ai priée de vous dire la joie que j'ai de votre retour à Paris. Quoique le mystère soit agréable en mille occasions, je crois que vons êtes fort content de n'y être plus obligé pour vos amis. J'espère profiter de cette liberté cet hiver. En attendant, je vons recommande la rate de ma mère; et je vous demande toujours un peu de part en votre souvenir.

520.

Du comte de Bussy à madame de Grignan.

A Paris ce 27 juillet 1676.

Vous avez raison, Madame, vous n'eussiez rien écrit qui vaille à ma fille sur la mort de son mari; et vous avez bien plus d'esprit avec moi que vous n'auriez en avec elle. Je lui ferai votre compliment, et je ne lui dirai ni plus ni moins que ce qu'il faut lui dire. On ne connolt pas cette juste mesure d'aussi loin que vous ètes. Je lui dirai encore la joie que vous avez de son heureux acconchement; mais je ne vous dispenserai pas de m'écrire en extre rencontre. Je vous permettrai seulement de badiner avec moi; car pour l'humeur, je suis plus toin du barbonnage que vous. Ecrivez-moi encore une fois on deux, et puis venez m'aider à desopiter la rate de madame votre mère. Votre absence empêche l'effet de mes remèdes.

524. \*

De madame de Sévigné à madame de Galanas.

A Paris, oe 24 juillet 1676.

J'ai vu cematin le plus beau des abbés. Nous jouissons par avance du plaisir de vous avoir : cette espérance répand une joie et une douceur sur toute ma vie ; elle a dissipé un crèpe nou que votre absence y avoit mis. Je me porte bien quand je pense que vous vous préparez à me venir voir. D'Hacqueville vent S04 LETTRES

que je retourne à Vielii cet automne : mais, ma fille, je ne saurois, je suis fatiguée de voyager. Mes mains ni mes genoux n'ont pas besoin de cette répétition si prompte; je sais une recette qui me guérira sirement. Il est vrai que j'irai an-devant de vous; mais il n'est pas besoin que je prenne cette peine pour vous faire venir; ce voyage sera mieux placé une autre fois. Je me repose un peu en vous attendant; j'irai me rafraichir à Livry. M. le premier président m'a fait dire par M. d'Ormesson que, puisque je savois présentement ce que c'est que d'être malade, je comprendrois bien les remèdes et les rafraichissements qu'il va prendre à Bâville, quinze jours ou trois semaines durant. Au reste, la reine de Pologne i vient à Bourbon; je crois qu'elle joindra fort agréablement au plaisir de chercher la santé celui d'avoir le dessus sur la reine de France; car, pendant qu'elle sera en train, je suis persuadée qu'elle viendra à Paris : vous en aurez la vue, et vous admirerez ce que c'est que la fortune.

Penautier est heureux : il n'y eut jamais un bomme si bien protégé; vous le verrez sortir, mais sans être justifié dans l'esprit de tout le monde. Il y a eu des choses extraordinaires dans tout ce procès, mais on ne peut les dire. Le cardinal de Bonzi disoit toujours en riant que tous ceux qui avoient des pensions sur ses bénéfices ne vivroient pas longtemps, et que son étoile les tueroit. Il y a deux ou trois mois que l'abbé Fouquet, ayant rencontré cette éminence dans le fond de son carrosse avec Penautier, dit tout haut : Je viens de rencontrer le cardinal de Bonzi avec son étoile . Cela n'est-il pas plaisant? Tout le monde croit comme vous qu'il n'y aura pas de presse à la table de Penautier. On ne peut écrire tout ce qu'on entend dire là-dessus. Je savois tantôt mille choses très-bonnes à vous endormir; je ne m'en souviens plus, quand elles reviendront, je les écrirai vitement. Adieu, ma très-aimable, il est tard; je ne suis pas en train de discourir. J'ai passé tout le soir avec d'Hacqueville dans le Jardin de madame de La Fayette; il y a un jet d'eau, un petit cabinet couvert; c'est le plus joil petit tieu du monde pour respirer à Paris. Je vous embrasse mille fois, ma très-chère, et vous remercie de la joie que vous répandez dans mon cœur, en m'assurant de votre retour avant l'hiver.

599

A la même.

A Paris, mercredi 29 juillet 1676.

Voici un changement de scène qui vous paroltra aussi agréable qu'à tout le monde. Je fus samedi à Versailles avec les Villars; voici comme cela va. Vous connoissez la toilette de la reine, la mese, le diner; mais il n'est plus besoin de se faire étouf. fer, pendant que leurs majestés sont à table; car à trois heures, le roi, la reine; MONSIEUR, MADANE, MADEMOISELLE, tout ce qu'il y a de princes et de princesses, madame de Montespan, toute sa suite, tous les courtisans, toutes les dames, enfin ce qui s'appelle la cour de France, se trouve dans ce bel appartement du roi que vous connoissez. Tout est menblé divinement, tout est magnifique. (la ne sait ce que c'est que d'y avoir chand; on passe d'un lien à l'autre sans faire la presse nulle part. Un jeu de reversi donne la forme, et fixe tout, Le roi est auprès de madame de Montespan qui tient la carte; Monsieur, la reine et madaine de Soubise; Dangeau et compagnie; Langlée et compagnie; mille louis sont répandus sur le tapis, il n'y a point d'autres jetons. Je voyois jouer Dangeau; et j'admirois combien nous sommes sots au jeu auprès de lui. Il ne songe qu'à son affaire, et gagne où les autres perdent; il ne néglige rien, il prolite de tout, il n'est point distrait : en m mot, sa bonne conduite délie la fortune : auni les deux cent mille francs en dix jours, les cent mille écus en un mois, tout cela se met sur le lire de sa recette. Il dit que je prenois part à mo jen. de sorte que je fas assise très-agréablement et trècommodément. Je saluai le roi , ainsi que vos me l'avez appris ; il me rendit mon salut , comme si j'avois ete jeune et belle. La reine me parla aud long-temps de ma maladie, que si c'ent ere me couche. Elle me dit encore quelques mots de vous

<sup>•</sup> Marie-Casimire de La Grange d'Arquien, femme de Jean Sobieski, élu roi de Pologne en mai 1674.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Le cardinal de Bonzi étoit regardé comme un de ceux qui protégeoient Penautier le plus ouvertement.

duc me fit mille de ces caresses à quoi il ne e pas. Le maréchal de Lorges m'attaqua sous in du chevalier de Grignan, enfin tutti quanti. savez ce que c'est que de recevoir un mot de se que l'on tronve en son chemin. Madame ontespan me parla de Bourbon, elle me pria à conter Vichi, et comme je m'en étois trouelle me dit que Bourbon, au lieu de guérir enou lui a fait mal aux deux. Je lui troudos bien plat, comme disoit la maréchale de eilleraie; mais sérieusement, c'est une chose enante que sa beauté; sa taille n'est pas de pitié si grosse qu'elle étoit, sans que son teint, yeux, ni ses lèvres, en soient moins bien. toit tout habillée de point de France ; coiffée lle boucles; les deux des tempes lui tombent las sur les joues; des rubans noirs sur sa tête. rrles de la maréchale de l'Hôpital, embellies incles et de pendeloques de diamants de la ère beauté, trois ou quatre poinçons, point isse, en un mot, une triomphante beauté à admirer à tous les ambassadeurs. Elle a su se plaignoit qu'elle empêchoit toute la France ir le roi ; elle l'a redonné, comme vous voyez; is ne sauriez croire la joie que tout le monde ni de quelle beauté cela rend la cour. Cette ble confusion, sans confusion, de tout ce y n de plus choisi, dure depuis trois heures jusix. S'il vient des courriers, le roi se retire nment pour lire ses lettres, et puis revient. toujours quelque musique qu'il écoute, et ilt un très-bon effet. Il cause avec les dames at accoutumé d'avoir cet honneur. Enfin on le jeu à six heures; on n'a point du tout de A faire les comptes ; il n'y a point de jetons marques; les poules sont au moins de cinq, sept cents louis, les grosses de mille, de douze On en met d'abord vingt-einq chacun, c'est et puis celui qui fait en met dix; on donne un quatre louis à celui qui a le quinola ; on et quand on fait jouer, et qu'on ne prend poule, on en met seize à la poule, pour aplre à jouer mal-à-propos. On parle sans cesse, n ne demeure sur le cœur. Combien avezde cœurs? J'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai l'en ai quatre : il n'en a donc que trois, que , et Dangeau est ravi de tout ce caquet : il wre le jeu, il tire ses conséquences, il voit à qui il a affaire; enfin j'étois fort aise de voir cet excès d'habileté: vraiment c'est bien lui qui sait le dessous des cartes, car il sait toutes les autres couleurs. On monte donc à six heures en calèche, le roi, madame de Montespan, Monsieur, madame de Thianges et la bonne d'Heudicourt, sur le strapontin, c'est-à-dire, comme en paradis, ou dans la gloire de Niquée. Vous savez comme ces calèches sont faites; on ne se regarde point, on est tourné du même côté. La reine étoit dans une autre avec les princesses, et ensuite tout le monde attroupé, selon sa fantaisie. On va sur le canal dans des gondoles, on y trouve de la musique, on revient à dix heures, on trouve la comédie, minuit sonne, on fait media noche; voilà comme se passa le samedi.

De vous dire combien de fois on me parla de vous, combien on me manda de vos nouvelles, combien on me fit de questions sans attendre la réponse, combien j'en épargnois, combien on s'en soucioit peu, combien je m'en souciois encore moins, vous reconnoltriez au naturel l'iniqua corte. Cependant elle ne fut jamais si agréable, et l'on souhaite fort que cela continue. Madame de Nevers est fort jolie, fort modeste, fort nalve; sa beauté fait souvenir de vous; M. de Nevers est touiours le même : sa femme l'aime de passion. Mademoiselle de Thianges est plus régulièrement belle que sa sœur, et beaucoup moins charmante. M. du Maine est incomparable ; son esprit étonne, et les choses qu'il dit ne se penvent imaginer. Madame de Maintenon, madame de Thianges, Guelphes et Gibelins ', songez que tout est rassemblé. MADAME me fit mille honnêtetés, à cause de la bonne princesse de Tarente. Madame de Monaco étoit à Paris.

M. le prince fut voir l'autre jour madame de La Fayette, ce prince, all' cui spada ogni vittoria è certa. Le moyen de n'être pas flatté d'une telle estime, et d'autant plus qu'il ne la jette pas à la tête des dames? Il parle de la guerre, il attend des nouvellescomme les autres. On tremble un pen de celles d'Allemagne. On dit pourtant que le Rhin est tellement enslé des neiges qui fondent des montagnes, que les ennemis sont plus embarrassés que

Deux fameuses factions nées dans le XII siècle, dont l'une tenoit le parti des papes, et l'autre celui des empereurs.

nous. Rambures · a été tué par un de ses soldat qui déchargeait très-innocemment son monsquet. Le siège d'Aire continue; nous y avons perdu quelques lieutenants aux gardes et quelques soldats. L'armée de Schomberg est en pleine sûreté. Madame de Schomberg s'est remise à m'aimer ; le baron eu profite par les caresses excessives de son général. Le petit glorieux n'a pas plus d'affaires que les autres, il pourra s'ennuyer; mais s'il a besoin d'une contusion, il faudra qu'il se la fasse lui-même : Dieu les conserve dans cette oisivoté! Voilà, ma très-chère, d'épouvantables détails: ou ils vous ennuieront beaucoup, ou il vous amuseront, ils ne peuvent point être indifférents. Je souhaite que vous soyez dans cette humeur ou vous me ditesquelquefois : « Mais vous ne voulez pas me » parler; mais j'admire ma mère, qui aimeroit » mieux mourir que de me dire un seul mot. » Oh! si vous n'êtes pas contente, ce n'est pas ma faute; non plus que la vôtre, si je ne l'ai pas été de la mort de Ruyter. Il y a des endroits dans vos lettres qui sont divins. Vous me parlez très-bien du mariage\*, il n'y a rien de mieux ; le jugement domino, mais c'est un peu tard. Conservez-moi dans les bonnes graces de M. de La Garde, et tonjours des amities pour moi à M. de Grignan. La justesse de nos pensers sur votre départ renouvelle notre amitie.

Vous trouvez que ma plume est toujours taillée pour dire des merveilles du grand-maître; je ne le nie pas absolument: il est vrai que je croyois m'être moquée de lui, en vous disant l'envie qu'il a de parvenir, et comme il veut être marcchal de France a la rigueur, comme du temps passé; mais c'est que vous m'en voulez sur ce sujet: le monde est bien injuste!

Il l'a bien été aussi pour la Brinvilliers; jamais tant de crimes n'ont été traités si doucement, elle n'a pas en la question; on avoit si peur qu'elle ne parlât, qu'on lui faisoit entrevoir une grace, et si bien entrevoir, qu'elle ne croyoit point montir; elle dit en montant sur l'échafaud. C'est donc tout de bon? Enfin elle est au vent, et son confesseur

dit que c'est une sainte. M. le premier président (de Lamoignen) avoit choisi ee doctour : con une merveille; il fut trompé par les interes e'étoit celui qu'on vouloit qu'il prit. N'avez-rous point vu ces gens qui font des tours de cartes, il les mélent fort long-temps, et vous desent d'en presdre une telle qu'il vous plaira, et qu'ils ne s'es soucient pas; vous la prenez, vous croyes l'avec prise, et c'est justement celle qu'ils veulent : à l'aplication, elle est juste. Le maréchal de Vultan disoit l'autre jour : Penautier sera ruine de cett affaire-ci ; le maréchal de Gramont répositit : d faudra qu'il supprime sa table : voilà bien des es grammes. Je suppose que vous savez qu'on cros qu'il y a cent mille écus répandus pour faciler toutes choses : l'innocence ne fait guère de tella profusions. On ne peut écrire tout ce qu'on sut; ce sera pour une soirée. Rien n'est si plaisant que tout ce que vous dites sur cette horrible femme. Je crois que vous avez contentement : car il u es pas possible qu'elle soit en paradis; sa vilaine am doit être séparée des autres. Assassiner est le plus sur, nous sommes de votre avis; c'est une baptelle en comparaison d'être buit mois à toes 🕳 père, et à recevoir toutes ses caresses et toutes « douceurs, à quoi elle ne répondoit qu'en doctilent tonjours la dose.

Contez à M. l'archevèque (d'Arles) ce que ma fait dire M. le premier president pour ma same. J'ai fait voir mes mains et quasi mes groom à Langeron, afin qu'il vous en rende compte. Jui d'une manière de pommade qui me guerra à ca qu'on m'assure; je n'aurai point la crusule et me plonger dans le sang d'un bœuf, que la cascule ne soit passee. C'est vous, ma fille, qu'im guérirez de tous mes maux. Si M. de Gregus pouvoit comprendre le plaisir qu'il me fast d'approuver votre voyage, il servit console par avance de six semaines qu'il sera sans vous.

Madame de La Fayette n'est point mal aux madame de Schomberg. Cetta dernière me fait de

<sup>&#</sup>x27;Louis-Alexandre, marquis de Rambures, dernier rejeton de cette famille.

M. de La Garde, d'un mariage qui ne se lit point.

M. Pirot, docteur en Sorbonne.

Penautier, aussitôt après son acquirement reprit l'exercice de tous ses campions, et dans a même année il alla aux états de Languedoc, au le plus grands seigneurs fui firent l'honneur de cui s'asseoir à sa table. (Causes celébres de Sicontome l', p. 422.

jeilles, et son mari à mon fils. Madame de irs songe tout de bon à s'en aller en Savoie; yous trouvera en chemin. Corbinelli vous e, il n'en faut rien rabattre ; il a toujours des de moi admirables. Le bien bon vous prie de e douter de la joie qu'il aura de vous voir; persuadé que ce remêde m'est nécessaire, as savez l'amitié qu'il a pour moi. Livry me nt souvent dans la tête, et je dis que je pence à étouffer, afin qu'on approuve mon e. Adieu, ma très-aimable et très-aimée; me priez de vous aimer ; ah! vraiment je le bien; il ne sera pas dit que je vous refuse Tue chose.

523.

A la même.

A Paris, vendredi 31 juillet 1670.

est question d'une illumination; c'est demain, sailles. Madame de La Fayette, madame de anges viennent de partir; je voudrois que y fossiez. Pour moi, après avoir vu les bonnes rs, et cherché inutilement mademoiselle de , je suis revenue vous ecrire; c'est tout ce ne pent plaire en attendant mieux. Le bon abbé est à Livry, de sorte que c'est avec vous que se la sorrée très-agréablement. Celles qui ont et à tout ce qui se passe en Flandre et en Allebe, sont un pen troublées. On attend tous les que M. de Luxembourg batte les ennemis ; as savez ce qui arrive quelquefois. On a fait portie de Maestricht, où les ennemis ont en de quatre cents hommes de tués. Le siège je va son train. On a envoyé le due de Villeroi aucoup de cavalerie dans l'armée du maréchal mières. Je crois que mon fils en est; mais, qu'il ne soit point paresseux de m'écrire, je ne comme cela se fait, je n'ai jamais de lettres me les autres, et cela me met loujours en Je retarde même quelques jours d'aller à , pour voir de quelle façon tout ceci se déra. C'est M. de Louvois qui a fait avancer, de autorité, l'armée de M. de Schomberg furt d'Aire, et a mandé à Sa Majesté qu'il croyoit que le retardement d'un courrier auroit pu nuire anx affaires. Méditez sur ce texte.

Puisque je cause avec vous, il faut que je vous parie de madame la grand'duchesse et de madame de Guize . Elles sont très-mal ensemble, et ne se parient point, quoiqu'elles soient toujours dans le mème lieu. Madame la grande duchesse est fort agreablement avec le roi; elle a un logement à Versailles; elle y fuit d'assez longs séjours; elle est à l'illumination, et bientôt sa prison sera la cour, et l'attachement entier à sa noble famille. On a écrit à M. le grand duc que cette retraite qu'on lui avait promise s'observoit mal, il a dit qu'il ne s'en soucioit point du tout ; qu'en remettant madame sa femme entre les mains du roi, il avoit ôté de son esprit tout le soin de sa conduite. Le comte de Saint-Maurice me dit hier que M. le grand due voyant un grand seigneur de Savoie à sa conr, il lui avoit dit avec un soupir : « Ah! Monsieur, que vons étes a heureux d'avoir eu une princesse de France, » qui ne s'est point fuit un martyre de réguer dans p votre cour! p

On commence à murmurer je ne sais quoi de Théobon 4, comme si les duels étant défendus, les rencontres étoient permises : je vous dis cela extrêmement en l'air, comme il m'a été dit. Votre consine d'Harcourt a pris l'habit à Montmartre; toute la cour y étoit, tous ses beaux chevenx étoient épars, et une couronne de fleurs sur sa tête, comme une jolie victime. On dit que cela faisoit plearer tout le mande.

Vous êtes trop aimable de parler, comme vous faites, des Rabutius; je les désavonerois bien, s'ils ne nons honoroient pas autant qu'ils le doivent. M. d'Alby 4 est mort ; il lalase les trésors au duc du Lude. Hélas! comme notre pauvre M. de Saintes 6

Lydie de Rochefort-Théobon, fille d'honneur de la reine, qui épousa le cointe de Beuvron

Gaspard de Daillon, oncle du due du Lude, dernier évêque d'Alby, ce siège ayant été érigé en

métropole après sa mort.

5 Louis de lissompières, évêque de Saintes ;
Als du maréchal de ce nom, et de mademoiselle de Balrac, mort le les juillet 1676.

<sup>1</sup> Ces deux princesses étaient filles de Gaston de France, duc d'Orleans, et de Marguerite de Lorraine.

Françoise de Lorraine, cousine de M. de Griguan par Anne d'Ornano, comtesse d'Harcourt, sa mere. Elle devint abbesse de Montmartre en 1683, et mourut le 29 octobre 1699, âgée de «2 ans

508 LETTRES

a disposé saintement de son bien au prix de cet avare! Voilà de beaux bénéfices à donner : Alby vaut vingt-cinq mille écus de rente; on en a fait un archevêché : mais vous savez avant nous qu'il y en a encore un plus beau à donner, c'est le souverain pontificat. M. de Rome: est entin mort. comme dit M. de Noyon (M. de Clermont-Tonnerre). J'attends d'Hacqueville pour savoir ce que fera notre bon cardinal (de Retz); s'il part, ma fille, il faut que vous fassiez toute chose pour avoir encore la joie de le voir en passant. Voità M. de Marseille bien reculé, car le nouveau pape fera la première promotion pour ses créatures, et puis pour les couronnes, et dans ces couronnes il n'est pas sur que la Pologne en soit; c'est selon le pape; car, quand on vent chicaner, on dit qu'elle n'a que la sollicitation, et point du tout le droit de nommer, comme la France et l'Espagne; et quand elle nommeroit, qui pourroit dire que ce sera toujours M. de Marseille \*? enfin, c'est bien du temps. Vous ai-je dit que madame de Savoie 3 avoit envoyé cent aunes du plus beau velours du monde à madame de La Fayette, et centaunes de satin pour le doubler; et depuis deux jours encore, son portrait entouré de diamants, qui vant bien trois cents louis? Je ne trouve rien de plus divin que ce pouvoir de donner, et cette volonté de le faire aussi à propos que Madame Royale.

Je viens de causer avec d'Hacqueville. Le roi prie très-instamment notre cardinal d'aller à Rome: on vient de lui dépêcher un courrier; ils iront tous par terre, parce que le roi n'a point de galères à leur donner : ainsi vous ne verrez point cette chère éminence. Nous sommes en peine de sa santé, et nous nous fions à sa prudence, pour accommoder le langage du Saint-Esprit avec le service du roi. Nous parlerons plus d'une fois de ce voyage.

Il est vrai que madame de Schomberg vous aime,

'Clément X, mort le 22 juillet. On voit que l'évéque de Noyon, avec sa morgue ridicule, avoit la prétention de ne parler du pape que comme d'un égal.

égal.

<sup>2</sup> M. de Marseille avoit la nomination du rol de Pologne. Madame de Sévigné devinoit très-juste. Le roi de Pologne retira sa recommandation, et ce fut à Louis XIV que M. de Janson dut la pourpre romaine.

º Maric-Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours, régente des états de Victor-Amédée-François son fils.

vous estime, et vous trouve fort au-dessus des autres : ce sera à vous cet hiver à ne pas detruire; mais elle n'est pas contente de M. de Grignan, qu'elle a toujours aimé tendrement, à cause qu'il est aimable, et que son amie l'adoroit. Elle crovit que, la sachant si près de Provence, il devoit faire quatre ou cinq lieues pour la voir, et lui offrir toutes les retraites qui étoient en son pouvoir, et qu'elle n'auroit pas acceptées. Cette plainte et amoureuse.

Ecoutez-moi, ma belle : lorsque le gouverneu de Maestricht ' fit cette belle sortie, le prince d'Orange courut au secours avec une valeur incroyable; il repoussa nos gens l'épée à la main juque dans les portes; il fut blessé au bras, et dit à ceux qui avoient mal fait : « Voilà, Messicur, » comme il falloit faire, c'est vous qui êtes came » de la blessure dont vous faites semblant d'être u » touchés. » Le rhingrave le suivoit, et fut blesse à l'épaule. Il y a des lieux où l'on craint tant de louer cette action, qu'on aime mieux se taire de l'avantage que nous avons eu.

Vous avez contentement sur le salut de la Briavilliers; personne ne doute de la justice de Dico, et je reprends avec grand regret l'opinion de l'élernité des peines. On vient de m'assurer que l'illamination est différée de plusieurs jours : je ne m'en soucie guère; mais je me soucie extrêmement de vous, et je vous aime, ma très-chère, avec une véritable tendresse.

524.

A la même.

A Paris, mercredi 5 août 16%.

Je venx commencer aujourd'hui par ma sante, e me porte très-bien, ma chère enfant. J'ai su k

<sup>&#</sup>x27;M. de Calvo commandoit à Maestricht pendestisiège, en l'absence du maréchai d'Estrade, qui étoit gouverneur. On a retenu ce mot qu'il adress aux ingénieurs qui étoient sous ses ordres « Me » sieurs, je n'entends rien à la défense d'une plat, » tout ce que je sais, c'est que je ne me rends pass (Voyes l'Histoire de France par le président Benadie

mme de Lorme à son retour de Maisons ; il | ndée de n'avoir pasétéà Bourbon, mais c'est loterie; car il avoue que, pour boire, Vichi d bon : mais c'est pour suer , dit-il ; et j'ai qu'à l'excès : ainsi , je n'ai pas changé d'avis boix que j'ai fait. Il ne veut point des caux nne, et voilà ce qui m'est bon, il veut que ne de sa poudre au mois de septembre. Il dit y a rien à faire au petit , et que le temps lui crâne tout comme aux autres. Bourdelot la même chose, et que ces os se font les 3. Il m'envoie promener, c'est-à-dire à de peur que l'habitude de faire de l'exerno cette saison ne me regonfie la rate , d'où nt mes oppressions ; il sera obei. Je crois que evez être contente de la longueur de cet arparoit que la Brinvilliers est morte, puisque de loisir.

ete à parler de Penautier ; son commis Belest pris : on ne sait si c'est tant pis ou tant pour lui ; on est si disposé à croire que tout on avantage, que je crois que nous le verendre, que nous y entendrions encore quelesse. On a dit à la cour que c'étoit le roi qui nit arrêter ce commis dans les faubourgs. On la négligence du parlement; et quand on y regardé, il se trouve que c'est à la diligence libéralité du procureur général 1, et que cherche lui a coûté plus de deux mille écus. hier une heure avec lui causer agréablement; e sous sa gravité un esprit aimable et très-M. de Harlai-Bonneuil étoit avec moi : je pus dire à quel point je sus bien reçue; il rla fort de vous et de M. de Grignan.

endant Aire est pris. Mon fils me mande mille du comte de Vaux, qui s'est trouvé le premier it; mais il dénigre fort les assiégés, qui ont prendre en une nuit le chemin couvert, la contre , passer le fossé plein d'eau, et prendre les t du plus bel ouvrage à corne qu'on puisse voir, enfin se sont rendus le dernier jour du mois, que personne ait combattu. Ils ont été telle-épouvantés de notre canon, que les nerfs du it servent à se tourner, et ceux qui fout reles jambes pour s'enfuir, n'ont pu être arpar la volonté d'acquérir de la gloire; et voilà

hille de Harlai, depuis premier président.

ce qui fait que nous prenons des villes. C'est M. de Louvois qui en a tout l'honneur; il a un plein pouvoir, et fait avancer et reculer les armées, comme il le trouve à propos. Pendant que tout cela se passoit, il y avoit une illumination à Versailles, qui annonçoit la victoire : ce fut samedi, quoiqu'on eût dit le contraire. On peut faire les fêtes et les opéra; sûrement le bonheur du roi, joint à la capacité de ceux qui ont l'honneur de le servir, remplira toujours ce qu'il auroat promis. J'ai l'esprit fort en liberté présentement du côté de la guerre.

M. le cardinal de Retz vient de m'écrire, et me dit adieu pour Rome. Il partit dimanche 2 août; il fait le chemin que nous fîmes une fois, et où nous versâmes si bien; il arrivera droit à Lyon, d'où ils prendront tous le chemin de Turin, parce que roi ne veut pas leur donner des galères. Ainsi vous n'aurez pas le plaisir de voir votre chère éminence, comme je le croyois. Je suis en peine de sa santé: il étoit dans les remèdes; mais il a fallu céder aux instantes prières du maltre, qui lui écrivit de sa propre main. J'espère que le changement d'air, et la diversité des objets, lui fera plus de bien que la résidence et l'application, dans sa solitude.

Vous avez donc enfin M. de Grignan; je souhaite que vous l'ayez traité comme un étranger : j'ai trouvé fort bon que vous en ayez raccourci votre lettre. Il est vrai qu'il fait des merveilles pour le service de Sa Majesté; je le dis quand l'occasion s'en présente; j'en cause souvent avec d'Hacqueville. Il a si bien remis le calme dans l'hôtel de Gramont, qu'on n'entend plus rien du tout; mais c'est à son habileté qu'un tel silence est dû; il est certain qu'il y a cu de quoi réjouir le public. Ce que vous me répondez sur les folies que je vous mande vaut bien mieux que ce que je dis. Je ne trouve rien de plus plaisant que de ne pas dire un mot à M. de La Garde, d'une chose à quoi vous pensez tous en même temps; mandez-moi donc quand il faudra écrire, et m'envoyex la lettre toute faite, je la copierai. J'embrasse M. de Griguan et je le remercie des bontés qu'il a eues pour le chevalier de Sévigné, qu'il a vu à Toulon; c'est mon filleul; il m'a ecrit une lettre toute transportée de reconnoissance. Si M. de Grignan trouve l'occasion d'écrire, ou de parler pour lui, j'en serai ravie. Il s'ennuie fort d'être subalterne ; j'ai oul dire qu'il étoit brave garçon, et qu'il méritoit bien un vais-

seau : si c'est l'avis de M. de Grignan, vous dovez l'en faire souvenir.

Au reste, M. de Coulauges s'en va hientôt à Lyon; il compte revenir avant la Toussaint, justement dans le temps que vous viendrez. Je vous conseille de prendre des mesures avec lui ; il conduira gaioment votre harque, et vous serez trop aise de l'avoir. Je trouve que le Pichon est fort joli : vous lui faites un bien extrême de vous amuser à sa petite raison naissante; cette application à le cultiver lui vaudra beaucoup. Je vous prie de lui pardonner tout ce qu'il avouera naivement, mais jamais une menterie ; c'est une chose agréable que la mémoire: vous me faites quelquelois trembler sur sa taille, et pais je trouve que ce n'est plus rien.

Quand vous lirez l'Histoire des risirs, je vous conseille de ne pas demeurer à ces têtes coupées sur la table; ne quittez point le livre à cet endroit, allez juqu'au fils; et si vous trouvez un plus honnète homme parmi ceux qui sont baptisés, vous vous en prendrez à moi : pour l'épitre dédicatoire, j'avoue qu'elle devroit être à la femme.

Vous croyez, ma fille, que je suis gauche, et embarrassée de mes mains: point du tout, il n'y paroit point; cette légère incommodité n'est que pour moi , et ne paroit nullement aux antres. Ainsi, ma tille, je ressemble comme deux gouttes d'eau à votre bellissima, hormis que j'ai la taille bien mieux qu'auparavant. Vons êtes, en vérité, trop aimable et trop bonne d'être si occupce de ma santé. Ne soyez point en peine de Livry; je m'y gouverne ai très-sagement, et je reviendrai avant les brouillards, pourvu que ce soit pour vous attendre. J'attends de Parère : cette petite affaire pour les lods de Briançon; s'il faut direque vous l'achetez, nous apprendrons à mentir de notregrand Diana 3.

Achmet Coprogli pacha, futnommé grand-visir après la mort de Mahomet Coprogli, son père. Les vies du père et du fils sont intéressantes. L'ouvrage est dédié au duc de Bouillon; mais comme les aven tures qui y sont semées lui donnent beaucaup de ressemblance avec un roman, madame de Sévigné trouvoit qu'il auroit été plus naturel de le dédier à la duchesse de Bouillon, dans la famille de laquelle on the haussoit pas les aventures.

Premier commis de M. de Pomponne. dont il est souvent parié dans les petites

Voici une petite histoire que vous pouvez croire, comme si vous l'aviez entendue. Le roi disoit m de ces matins : « En vérité, je crois que nous ne » pourrons pas secourir Philisbourg; mais cufin » je n'en serai pas moins roi de France. • M. de Montausier 1.

Qui pour le pape ne diroit Une chose qu'il ne crotroit,

lui dit: « Il est vrai , Sire , que vous seriez e-» core fort bien roi de France, quand on vom o » roit repris Metz, Toul et Vertien, et la Come. » et plusieurs autres provinces dont vos prédéra n seurs se sont bien passés, n Chacun se mis dusrer les levres; et le roi dit de très-boune grace: « Je vous entends bien, M. de Muntausier, c'es-» à-dire, que vous croyez que mes affaires met » mal : mais je trouve très-hon ce que vous dan, o car je saisquel cœur vous avez pour mai. o Cele est très-vrai, et je trouve que tons les deux freit parfaitement bien leur personnage.

Le baron ( M. de Sévigne ) se porte très bien le chevalier de Nogent, qui est venu apporter la covelle de la prise d'Aire, dit que le baron a ete patout, et qu'il était toujours à la tranchée, par-loss où it faisoit chand, et où du moins it devoit tire de belles illuminations, si nos entremis avoient de sang auxongles; il l'a nommé au roi comme un de ceux qui fout paroître beaucoup de bonne voluce. Madame de Coëtquen n'ira que dans un mois tro ver madame sa mère à Lorges. M. le duc est fin gai , il chasse ; il va à Chantilly, à Linnerget ; ente ils sont tous ravis de pouvoir faire leurs ve ges. M. de Nevers n'a aucuna inquiesude de si femme, parce qu'elle est d'un air natien motes qui ne fait aucone frayeur; il la regarde const sa fille, et si elle faisoit la moinuire coquettere, i seroit le premier à s'en apercevair et à la grante elle est grosse et bien languissante. Me site de Coligny est accouchée d'un file; elle dit per ce lui sera une contenance que d'avair à cleve " petit garçon. Pauline est donc la favorite de M. I

Lettres, pour avoir favorisé dans ses derits les et

nions relachées en fait de morale.

Personne n'ignore que M. de Montander de l'homme de la cour le plus véridi

ste; et notre auur Colette' ne respire que le ; habit.

NON.

A la méme.

Paris, vendredi 7 août 1676.

tw'en vais demain à Livry, ma très-chère, j'en esoin, ou du moins je le crois. Je ne vous en ni pas moins, et notre commerce n'en sera point out interrompu. J'ai vu des gens qui sontren de la cour ; ils sont persuadés que la vision héobon est entièrement ridicule, et que jamais inversine puissance de Quanto n'a été si bien lie. Elle se sent au-dessus de toutes choses, et mint non plus ses petites morveuses de nièces \* si elles étoient charbonnées. Comme elle a de l'esprit, elle paroit entièrement délivrée crainte d'ensermer le loup dans la bergerie : stuté est extrême, sa parure est comme as tié, et sa gaieté comme sa parure. Le chevade Nogent a nommé le baron au roi , au nomde trois ou quatre qui ont fait au-delà de leur dr, et en a parlé encore à mille gens. M. de vois est revenu; il n'est embarrassé que des oges, des lauriers et des approbations qu'on onne. Je crois que Vardes vous mênera le d-maître, qui s'en va recuelllir une petite sucon de quatre cent mille écus. Vardes l'atten-Saint-Esprit, et j'ai dans la tête qu'il le ra à Grignan; peut-être aussi qu'ils n'y penpoint. La bonne d'Heudicourt a été dix jours la gluire de Niquée; mais comme on ne lui donné un logement que pour ce temps-là, elle venue, et on l'a trouvé très-hon. Le tempént et le détachement de vos Pichons règnent dans ce hon pays-là. M. du Maine est un proll'esprit: premièrement, aucun ton, aucune e, ne lui manquent ; il en veut, comme les s. 4 M. de Montausier; c'est sur cela que je imiqua corte. Il le voyoit passer un jour sous

a file ainée de M. de Grignan, de son premier age avec Angélique-Clarice d'Angennes. Ladame de Nevers et mademoiselle de Thianges, La duchesse de Sforce. ses feuètres avec une petite baguette qu'il tenoit en l'air; il lui cria: M. de Montauster, toujours le bâton haut. Mettez-y le ton et l'intelligence, et vous trouverez qu'à six ans on n'a guere de ces manières-là: il en dit tous les jours mille dans ce même genre. It étoit, il y a quelques jours, sur le canal dans une gondole où il sompoit fort près de celle du roi: on ne veut point qu'il l'appelle mon papa; il se mit à boire, et follement s'écria, à la santè du roi, mon père; et puis se jeta, en mourant de rire, sur madame de Maintenon. Je ne saus pourquoi je vous dis ces deux choses-là; ce sont, je vous assure, les moindres.

Le roi a donné à un fils de M. Le Grand la beile abbaye de M. d'Alby, de vingt-cinq mille livres de rente :. Mon zèle m'a conduite à parler moi-même à M. Picon de votre pension; il me dit que l'abbé de Grignan tenuit le fil de cette affaire, de sorte que je ne ferai plus que réveiller le bel abbé, sans me vanter d'avoir été sur ses brisées : c'est que je me défie toujours des allures des geus paresseux. Je ne suis pareseuse que pour moi, j'aimerois qu'nn fât de même. Il a interrompu ma lettre, ce bel abbé, et il m'a promis de fuire si blen, que je ne puis douter que nous n'ayons notre pension. Ecrivez-lui un mot sur ce sujet, afin de l'animer à faire des merveilles; il fera raccommoder nos lettres de marquisat de la munière que je vous l'ai dit. Parère me promet tous les jours l'expedition de ces lods et ventes ; c'est un plaisant ami ; il me bredouilla l'autre jour mille protestations; je croyois cette affaire faite, et je ne tiens encore rien. J'ai vu ce que l'on mande au bel abbé sur cette réconciliation du père et du file; cela est écrit fort plaisamment. Cette retraite dans le milien de l'archeveché, et cette Thebaide dans la rue Saint-liouore m'ont extremement réjoule. Les retraites ne réussissent pas toujours; il faut les faire sans les dire : mais on a promis à l'abbé de lui compter le sujet de cette belle réconciliation dont je suis si étitiée. Je vous prie, ma fille, que ce soit par vous que je l'apprenue.

On attend des nouvelles d'Allemagne aver trémeur: il doit y avoir eu un grand combat. Je co'en vais cependant à Livry; qui m'aimera une survra-

L'abbaye des Chastelliers.

Corbinelli m'a promis de me venir apprendre à voir jouer, comme je vous disois l'autre jour : cela me divertit. Adieu, ma très-chèrement aimée; si j'avois autant de mérite sur toutes choses que j'en ai sur cela, il faudroit m'adorer.

52G.

A la même.

Commencée à Paris le 11, et finie à Livry mercredi 12 août 1676.

Le vieux de Lorme, Bourdelot et Veson me défendent Vichi pour cette aunée; ils ne trouvent pas que cette dose de chaleur, si près l'une de l'autre. fût une bonne et prudente conduite : pour l'annec qui vient, c'est une autre affaire, nous verrons; mais, quoi que dise notre d'Hacqueville, on n'oseroit entreprendre ce voyage contre l'avis des mêmes médecins qui m'y avoient si bien envoyée : je n'ai nulle opiniatreté, et je me laisse conduire avec une docilité que je n'avois pas avant que d'avoir été malade. Vous me trouverez en état de vous donner de la joie; ce qui me reste d'incommodité est si peu de chose que cela ne mérite ni votre attention, ni votre inquiétude.

D'Hacqueville doit encore parler à M. de Pomponne, et discourir à fond sur vos affaires ; il vous en écrira, et vous enverra aussi l'expédition de vos lods et vente que Parère me promit hier trèspositivement. Je vous écris ceci avant que d'aller à Livry, où je serai demain matin, et où j'achèverai cette lettre. Je voudrois que vous vissiez de quelle façon vous m'avez écrit de la taille du Pichon ; je suis fort aise que ce soit une exagération causée par votre crainte; à la fin, il se trouvera que c'est un fort joli petit garçon qui a bien de l'esprit, et voilà sur quoi vous me faites consulter les matrones. Rien, en vérité, n'est plus plaisant que ce que vous dites de la Si.....; quelle tête ! ose-t-elle se montrer devant la vôtre? ce que disent les dames de Grenoble est si plaisant et si juste, que je crois que c'est vous qui l'avez dit pour elles. Je trouve

à cette folie tant d'imagination, que je n'y reconnois point le style de la province.

On a donné Alby à M. de Mende ; mais il y a douze mille francs de pension; trois mille livres an chevalier de Nogent, troismille livres à M. d'Agen notre ami, et six mille livres à M. de Nevers; je ne vois pas bien pourquoi, si ce n'est pour use augmentation de violons dont il se divertit tous les soir. Ah! que je suis aise que vous avez achesé ces visirs! N'est-il pas vrai que vous nimez le dernier. Il faut avouer que cette petite histoire s'est point bien écrite du tout; mais les événements x laissent fort bien lire. Il me semble que ceue reine de Pologne ne vient plus tant ; peut-être qu'elle attend le grand-seigneur, ou le grand-vigir que nous aimons.

La princesse d'Harcourt's est accouchée à cinq mois d'un enfant mort depuis plus de six semaines, aussi a-t-elle pensé mourir; mais elle est mieux, et ce qui la guérira sans doute, c'est qu'on l'a fait transporter à Clagny, crainte du bruit : madane de Montespan en a des soins extrêmes; Dieu suit s la reconnaissance sera tendre!

A Livey.

Je viens de recevoir votre lettre du 2 : vous avez été au Saint-Esprit, ma fille; c'est pour être les fatiguée; vous pouviez ne m'écrire que trois ligne. je l'eusse fort approuvé. C'eut été une plausmie chose que y vous eussiez trouvé le grand-mattre : p vois bien que vous croyez que je l'aurois tructe encore plus plaisant que vous. Je crois voir hiestôt Gourville; je lui parlerai de Vénejan ces une situation admirable; mais îl ne faut pes le vedre à vil prix, comme on vend aujourd'hui teuto les terres. Le pauvre M. Le Tellier a achete Barbe sieux, une des belles de France, au demo seize; c'est, en vérité, une raillerie. Peut-ter pe

<sup>2</sup> Du petit marquis.

Hyacinthe Serroni, évêque de Mende, fot premier archevêque d'Alby. Il étoit religieur d' l'ordre de Saint-Deminique lorsqu'il passa d'Ita en France avec Michel Mazarin, cardinal et anb veque d'Aix, lequel avoit été religieux et groot de ce même ordre.

Schude Joly, évêque d'Agen, il mourut es e

tobre 167%.

Françoise de Brancas, femme d'Alphoese-Bon Charles de Lorraine, prince d'Harcourt.

M. le prince de Conti, on son conseil, ne se prévaudroient point de cette mode, puisque vous ne vendriez pas Vénejan par décret. Pour Caderousse, je n'imagine d'accommodement avec lui que de jouer sa part à trois dés contre M. de Grignan. Ne faites point de façon de m'envoyer les commissions de la mariée: vous ne sauriez trop me compter comme un des choux de votre jardin. Je serai ravie d'aller un moment à Paris pour un si bon sujet. La bonne d'Escars nous donnera un plat de son habileté avec beaucoup de joie. Mettez-nous donc en œuvre, et vous en serez contente.

On me mande de Paris que l'on n'a point encore de nouvelles d'Allemagne. L'inquiétude que l'on a sur ce combat, que l'on croit inévitable, ressemble à une violente colique, dont l'accès dure depuis plus de douze jours. M. de Luxembourg accable de courriers. Hélas! ce pauvre M. de Turenne n'en envoyoit jamais; il gagnoit une bataille, et on l'apprenoit par la poste. Nos chanoines de Flandre sont en parfaite santé, et notre bon hermite aussi ', qui m'écrit du 47, de Lyon, où il est allé en cinq jours de son hermitage. Il attend ses confrères; si on l'avoit laissé le maître de la route, il seroit arrivé, dit-il, en douze jours de Lyon à Rome.

M. d'Hacqueville a fort causé avec M. de Pomponne; il n'y a rien à faire pour votre marquisat, qu'à le vendre avec ce titre, qui rend toujours une terre plus considérable; en sorte que, si celui qui l'achète n'a pas la qualité requise, il ne laisse pas d'obtenir aisément des lettres en chancellerie, qui le font marquis de Mascarille. L'abbé de Chavigny n'est plus notre évêque de Rennes; il aime mieux l'espérance de Poitiers: c'est celui de Dol qui vient à Rennes, et l'abbé de Beaumanoir à Dol.

Vous voulez, ma très-chère, que je vous parle de ma santé, elle est encore meilleure ici qu'à Paris; ce petit étouffement a disparu à la vue de l'horizon de notre petite terrasse; il n'y a point encore de serein; quand je sens le moindre froid, je me

retire. On a fait une croisée sur le jardin dans ce petit cabinet; ce qui en ôte tout l'air humide et malsain qui y étoit : mais, outre l'agrément extrême que cela fait, il n'y fait point chaud : car ce n'est que le soleil levant qui le visite une heure ou deux. Je suis seule, le bon abbé est à Paris. Je lis avec le père prieur, et je suis attachée à des mémoires d'un M. de Pontis, provençal, qui est mort depuis six ans à Port-Royal, à plus de quatre-vingts ans. Il conte sa vie et le temps de Louis XIII avec tant de vérité et de naîveté et de bon sens, que je ne puis m'en tirer. M. le prince l'a lu d'un bout à l'autre avec le même appétit. Ce livre a bien des approbateurs, il y en a d'autres qui ne le peuvent souffrir : il faut ou l'aimer ou le hair, il n'y a point de milieu: je ne voudrois pas jurer que vous l'ai-

La raison que vous ne comptez point pour me faire aller à Vichi, qui est de vous voir et de vous ramener, est justement celle qui me toucheroit, et qui me parolt uniquement bonne: aussi je n'y balancerois pas, si j'étois persuadée que cela fût nécessaire; mais je crois mes lettres-de-change acceptées de trop bonne foi pour n'être pas acquittées exactement. Je vous attendrai donc, ma très-belle, avec toute la joie que vous pouvez vous imaginer d'une amitié comme celle que j'ai pour vous.

Louis de Pontis, gentilhomme provençal, qui après avoir passé cinquante six ans dans les armées, au service de trois de nos rois, crut devoir se retirer en 1653, pour mener une vie cachée à Port-Royal-des-Champs , où il vécut dans la pratique de la pénitence et de la plus haute piété, et mourut le 14 juin 1670. (Foyez le Nécrologe de Port-Royal, page 256.) Comme ce fut Thomas du Fossé qui rédigea les Mémoires dont il s'agit, cet ouvrage étoit censé appartenir à Port-Royal, et déslors il ne devoit pas plaire également à tout le monde. Le P. d'Avrigny a beaucoup décrié ce livre dans la préface de ses Mémoires historiques. Voltaire a répété, dans le Siècle de Louis XIF, ce que d'Avrigny en avoit dit, et il va même jusqu'à nier l'existence de M. de Pontis; il ne seroit pas difficile d'établir que ce gentilhomme a vécu long-temps à Port-Royal, qu'il été l'ami d'Arnauld-d'Andilly, qu'il étoit très estimé de M. de Pomponne; mais cette discussion étoit étrangère à notre travail. Il faut que ces Mémoires ne soient point inexacts, puisqu'ils ont été guatés par des contemporains qui avoient été témoins d'une partie des faits qu'ils contiennent.

<sup>&#</sup>x27;Le cardinal de Retz; on a vu qu'il s'étoit retiré à Commercy pour payer ses dettes.

Ce fut Jean-Baptiste de Beaumanoir-Lavardin qui fut évêque de Rennes; il mourut en 1711.

327.

A la même.

A Livry , vendredi 14 août 1676.

Ma chère enfant, je me porte fort bien ici; je suis plus persuadée de la grandeur du mal que j'ai eu, par la crainte que je sens d'y retomber, et par ma conduite à l'égard du serein, que par nulle autre chose; car vous vous souvenez bien que les belles solrées et le clair de lune me donnoient un souverain plaisir. Je vous remercie d'avoir pensé à moi dans ces beaux temps. Mesdames de Villars, de Saint-Géran, d'Hendicourt, mademoiselle de l'Estranges, la petite ame et la petite ambassadrice arrivèrent hier ici à muli ; il faisoit très-heau. Un léger soupçon avoit causé une légère prévoyance, qui composa un très-hon diner. J'ai un fort bon cuisinier, vous m'en direz votre avis. Nous causâmes, nous mangeames, nous nons réjoulmes assez ; nous parlâmes de rons avec plaisir. Elles me dirent qu'il n'y avoit point encore de nouvelles d'Allemagne : c'est brûler à petit feu , ce me semble, que de savourer ainsi dix ou donze jours une violente inquiétude ; c'est tirer son jeu à petite prime; et la marquise de La Trousse ', qui revient de la Trousse, ouvrira son jeu tout d'un coup, et le verra bon ou mauvais, comme il sera; car il n'y a jamais que ce qui y est; et l'inquiétude, non plus que la façon des tireurs de prime, ne fait rien à l'affaire. Je crois cependant que les amitiés les plus vives ne se veulent rien épargner; qu'en dites-vons?

Le rof a donné à un M. du Plessis", grandvicnire de Notre-Dame, et fort bomme de bien, l'évêché de Saintes: Sa Majesté dit tout haut : « J'ai » donné ce matin un évêché à un homme que je » n'al jamais vu. » C'est le second; l'autre étoit l'abbé de Barillon', évêque de Luçon. La belle madame (de Montespan) commence un pen à se lasser de cette exposition publique; elle a été deux ou trois jours à n'avoir pas la force de s'habitler. Le roi ne laisse pas de joner, mois le jeu n'est pas al long. Si ce changement de theâtre ne dure, c'est qu'il etoit trop agréable pour être de longue dorée. On affecte fort de n'avoir point d'heures parueculières; tout le monde est persuadé que la house politique veut qu'on n'en ait point, et que, si on en avoit, on n'en auroit plus.

Madame de Villars quitte tons les siens et n'en va tout de bon en Savoie jouer un assez joti rôle: elle a un carrosse magnifique, une belle house de velours rouge, et tout le reste. Un de ses plaisire, dit-elle, c'est qu'elle n'aimera personne en ce peplà : voilà un triste plaisir. Celui de la d'Heudrourt. qui s'en va chez elle pour quelques semaines, n'est pas plus gai. La manière de ce bon pays que vous savez, c'est de combler de joie, de faire tourner la tête, et puis de ne plus councitre les gens; min surtout c'est de se passer parfaitement bien de toutes choses. Ce détachement en mériteroit un p reil des pauvres mortels; mais il y a de la ginjoqu'à leurs regards. Adien, belle et charmente, re ne suis plus si causante qu'à Paris; j'en mis fichte pour vous, puisque vous vous divertimez de men

528.

A la même.

A Livry, mercredl 19 août 1676.

Je vous gronde, ma fille, de vous être baique dans cette petite rivière, qui n'est point une rivière, et qui prend ce grand nom comme bien des gens prennent le nom des grandes maisons; mais on ne trompe personne, tout le monde se councit et il vient un M. Le Laboureur, qui découvre su origine, et que son vrai nom, c'est la Fostaise, non pas celle de l'aucluse, d'Aréthuse, ou de Jevence; mais une petite fontaine sans mon et am renom; et voilà où vous vous êtes baignes. Le meurs de petir que vous n'en ayez un rhomations on un gros rhome; et j'aurai cette crainte pass' ce que je sache comment vous vous partes. Est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marguerite de Lafond, femme de Philippe-Auguste le Hardi, marquis de La Trousse.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guillaume du Plessis-de-Gesté de La Brunettère.

<sup>3</sup> Henri de Barillon, évêque de Luçon, mort le 7 mai 1699.

Dieu! si j'en avois fait autant, quelle vie vous mé feriez!

An reste, vous savez déjà comme cette montagne d'Allemagne est accouchée d'une souris sans mal ni douleur. Un de nos amis, que vous aimez à proportion des soins qu'il a de moi, me mande qu'il ne sait comment ménager mon esprit ni le vôtre en cette rencontre; qu'il s'est trouvé un diable de bois inconnu sur la carte, qui nous a tenus en bride de telle sorte que, ne pouvant nous ranger en bataille qu'à la vue des ennemis, nous avons été obligés de nous retirer le 40, et d'abandonner Philisbourg à la brutalité des Allemands. Jamais M. de Turenne n'eût prévu ce bois ; ainsi l'on doit se consoler de plus en plus de sa perte. On craint aussi celle de Maestricht, parce que l'armée de nos frères n'est pas en état de le secourir. Ce seroit encore un chagrin si l'on chassoit les Suédois de la Poméranie. Le chevalier (de Grignan) me mande que le baron a fait le fou à Aire; It s'est établi dans la tranchée et sur la contrescarpe, comme s'il eût été chez lui. Il s'étoit mis dans la tête d'avoir le régiment de Rambures, qui fat donné à l'instant au marquis de Feuquières; et dans cette pensée il répétoit comme il faut faire dans l'infanterie.

Vous me parlez de madame d'Heudicourt, et vous voulez un raccommodement en forme; il n'y en a point. Le temps efface, on la revoit; elle a une facilité et des manières qui ont plu: elle est faite à ce badinage; elle ne frappe point l'imagination de rien de nouveau; elle est indifférente, on n'a plus besoin d'elle; mais elle a par-dessus les antres qu'on y est accoutumée: la voilà donc dans cette calèche; et puis on a besoin de son logement, elle s'en va; il manque un degré de chaleur pour en chercher un antre : ce sera pour une autre fois. Voilà le sable sur quoi l'on bâtit, et voilà la feuille volante à quoi l'on s'attache.

M. l'archevèque (d'Arles) nous écrit mille merreilles de vous, et des soins, et des complaisances que vous avez pour lui. Je ne puis vou, dire combien je vous loue d'un procédé si honnête et si plein de justice. Il y a des sortes de devoirs dont je ne puis souffrir qu'on se dispense; nulle raison ne me fait excuser une si grossière ingratitude. C'est ce bon patriarche qui maintient encore l'ordre et la règle, et le calcul dans votre maison et si vous avez le malhent de le perdre, ce sera le dernier accablement de vos affaires.

Ceux qui ont parié que notre bon cardinal irolt à Rome, ont gagné assurément. Il a été à Lyon deux jours plus tôt que les antres : je suis comme vous persuadée qu'il le falloit ainsi, puisqu'il l'a fait. La difficulté, c'est de faire passer cetté opinion dans la tête de tout le monde. J'en dis autant pour le mariage de M. de La Garde. C'est une chose très-plaisante que d'entendre la marquise d'Uxelles parler froidement là-dessus, comme d'un ami qu'il trompée, et qui lui a fait un marvais tour.

Je vous loue fort de vous être remise à vous baigner sagement dans votre chambre. Si vous trouvez quelquefois des discours hors de leur place dans mes lettres, c'est que je reçois une des vôtres le samedi; la fantaisie m'y prend d'y faire réponse, et puis le mercredi matin j'en reçois encore une, et je reprends sur des chapitres que j'ai déjà commencés; cela peut me faire paroltre un peu impértinente: en voilà la raison. Il y a plus de dix jours que j'ai fait réponse à ce que vous me dites d'Alby; M. de Mende l'a chargé de pensions.

J'apprends que la belle Madame a repara dans le bel appartement comme à l'ordinaire, et que ce qui avoit causé son chagrin étoit une légère inquiétude de son ami et de madame de Soubise. Si cela est, on verra bientôt cette dérnière séchér sur pieds; car on ne pardonne pas seulement d'avoir plu.

Pour ma santé, elle est très-bonne; il n'est plus question de rien, je suis persuadée que le rhimatisme a tout fini. Je ne m'expose plus au séreln; où je suis dans une chambre, ou jé monté en carrosse pour gagner les hauteurs. Le clair de lune est une étrange tentation, mais je n'y succombe guère. Enfin, soyez en repos, et pour mes mains et pour mes genoux. Je consultérâl la pommade, et je prendrai de la poudre de mon bon hommé après la canicule. Je vous laisse en vérité le soin de me gonverner, et je crois que vous ferez mieux que tous les docteurs.

<sup>&#</sup>x27;Marie de Bailleul, mère du maréchal d'Uxelles étoit amie de M. de LaGarde, au point d'entretenir avec lui un commerce de lettres suivi pendant plusieurs annéea, quoiqu'il ne roulat absolument que sur les nouvelles de la cour et de la ville. (Foyez la note de la lettre 16.)

M. Charier me mande que le cardinal de Retz étoit parti deux jours avant ses camarades. On ne me parle point sur ce sujet, je suis trop marquée, et je vois que l'on me fait l'honneur de me traiter comme les d'Hacqueville: mais je démêle bien ce qu'on auroit envie de me dire. Je suis fâchée que votre cardinal ' ne prenne pas le chemin des autres. Pour moi j'ai dans la tête que le nôtre fera quelque chose d'extraordinaire à quoi l'on ne s'attend point, ou qu'il rendra son chapeau dans cette conjoncture, ou qu'il prendra un style tout particulier, ou qu'il sera pape : ce dernier est un peu difficile; mais ensin il me semble que cela ne sera pas tout uni; et même ces pensées-là ne sont bonnes qu'entre nous, car si l'on se trompoit, ce seroit encore une belle chose. Il m'a fait l'honneur de m'écrire deux lignes de Lyon. On peut être avec justice fort en peine de sa santé; c'est un miraele, si ces chaleurs, cette précipitation et ce conclave, ne lui font beaucoup de mal.

J'étois avant-hier au soir dans cette avenue, je vis venir un carrosse à six chevaux; c'étoit la bonne maréchale d'Estrées, le chanoines, la marquise de Senneterre, que l'abbé de La Victoire appelle la Mitte, et le gros abbé de Pontcarré. On causa fort, onse promena, on mangea, et cette compagnie s'en alla au clair de mon ancienne amie. Madame de Coulanges se baigne; Corbinelli a mal aux yeux; madame de La Fayette ne va point en carrosse. Mais je reçois vos lettres, et je vous écris; je lis, je me promène, je vous espère; gardez-vous bien de me plaindre. Il me paroit que l'abbé de La Vergne a bien du zèle pour votre conversion; je la crois un peu loin, si elle tient à celle de madame de Schomberg. Il est vrai que son mérite s'est fort humauisé, elle en a toujours eu beaucoup pour ceux qui la connoissoient; mais cette lumière, qui étoit sous le boisseau, éclaire présentement tout le monde : elle n'est pas la seule à qui le changement de condition a fait ce miracle. Nous faisions la guerre au bon homme d'Andilly, qu'il avoit plus d'envie de sauver une ame qui étoit dans un beau corps qu'une autre. Je dis la même chose de l'abbé de La

Vergne, dont le mérite et la réputation sont ici fort répandus : je vous trouve très-heureuse de l'avoir. Quitte-t-il la Provence? Doit-il y retourner? Votre vision est plaisante sur la tourterelle Sablière. Elle apprit au ramier le chemin de son cour. Elle acheta le lit du défant; vous savez bien pourquoi.

L'amie de madame de Coulanges est toujours dans une haute faveur. Si notre petite amie est attachée à ce bon pays-là, c'est par l'agrément passager qu'elle y reçoit, elle n'est point la dupe de la sorte de tendresse et d'amitié qu'on y dépense. Je ne sais rien de madame de Monaco. Tout est caché à l'hôtel de Gramont sous l'impénétrable discrétion de d'Hacqueville; et tout est comme il étoit, à l'hôtel de Grancey, hormis que le prince est d'une maigreur et d'une langueur qui sent la Brinvilliers. L'abbede Grignan doit vous instruire de Penautier: il y a bien des choses qui m'échappent ici. Monsieur de Coulanges partira pour Lyon avec madame de Villars. Il me parolt que quand il y sera, il doit vous obeir: assurez-vous au moins de sa conduite; vous ne sauriez avoir un plus joli pilote. Le bon abbé vous aime fort, il boit très souvent à votre sante, et quand le vin est bon, il s'étend sur vos louanges et trouve que je ne vous aime pas assez. Adieu, ma très-chère; je ne crains point ce reproche de.

Mes maîtres de philosophie 3 m'ont un pen abandonnée. La Mousse est allé en Poitou avec madame de Sanzei 4. Le père prieur (de Livry) voudroit bien s'instruire aussi; c'est dommage de ne pas cultiver ses bons desirs. Nous lisons tristement easemble le petit livre des Passions (de Descartes). et nous voyons comme les nerfs du dos de M. de Luxembourg ont été bien disposés pour la retraite. Mais savez-vous que tout d'un coup on a conde parler d'Allemagne à Versailles? On répondit un beau matin aux gens qui en demandolent bounement des nouvelles pour soulager leur inquietude : Et pourquoi des nouvelles d'Allemagne? n'y a point de courrier, il n'en viendra point, on n'en attend point; à quel propos demandes des nouvelles d'Allemagne? et voilà qui fut lini.

<sup>1</sup> Jérôme de Gelmaldi, archevêque d'Aix.

<sup>2</sup> Madame de Longueval, la chanoinesse, sœur de la maréchale d'Estrée. La marquise de Seuneterre étoit aussi une demoiselle de Longueval.

Madame de Maintenon.

<sup>3</sup> MM. de La Mousse et Corbinelli.

<sup>4</sup> Elle étoit sœur de M. de Coulanges.

529.

A la même.

A Paris, vendredi 21 août 1676.

Je suis venue ici ce matin pour les commissions de M. de La Garde. Je suis descendue chez la bonne d'Escars, que j'ai trouvée avec une grosse bible qui lui donne une petite flèvre, et toute pleine de bonne volonté; elle avoit autour d'elle Le Moine, et tous les équipages de point de France et de point d'Espagne, les plus beaux et les mieux choisis du monde. Je suis allée diner chez M. de Mesmes, et à trois heures je suis revenue chez madame d'Escars; j'ai trouvé, en entrant dans la cour, madame de Vins et d'Hacqueville, qui venoient me voir amiablement. Nous avons pris un très beau manteau, une belle jupe, de la toile d'or et d'argent pour une toilette, et de quoi faire un corps de jupe, la dentelle pour la jupe, la toilette; une petite pour les sachets, pour les coiffes noires ; les souliers , la perruque, les rubans, tout sera admirablement beau; mais comme j'ai tout pris sur ma parole, et pour très-peu de temps, je vous prie de ne nous point remettre sur l'incertitude des paiements des pensions de M. de La Garde, et de nous envoyer une lettre de change. M. Colbert est un peu malade; si vous saviez ce qu'on fait de ce prétexte, même pour votre pension, vous verriez bien que rien n'est tel qu'une lettre de change ; et les pauvres courtisans , accoutumés à la patience, attendront l'heureux moment du Trésor royal. Voilà le bel abbé ' qui entre; il vint me voir mercredi à Livry; nous causâmes fort de vos affaires. Il est certain qu'il ne faudroit propuser · le coadjuteur que comme un sujet trèspropre et très-digne, sans qu'il parût que ce sujet se donnât aucun mouvement, parce qu'il doit parollre fixé et content. On assureroit seulement de la disposition de M. l'archevêque (d'Arles) pour recevoir tel autre coadjuteur qu'on voudroit; et il

faudroit que cela passât uniquement par le confesseur , n'étant pas du district de M. de Pomponne , qui pourtant ne manqueroit pas de l'appuyer, si la balle lui venoit. Mais on croit ici que, nonohstant le bruit qui a couru que M. de Mende refusoit Alby, il le prendra; ainsi nos raisonnements seront inutiles. Pour le gouvernement, le fils en a la survivance, et matame le Ludres ne seroit pas fâchée d'avoir cette récompense, en quittant la livrée ' qu'elle porte depuis si long-temps. On dit aussi que Théobon, soit qu'elle ait mérité ou non cet etablissement, seroit fort désireuse de l'avoir : vous voyez sur quoi cela roule.

J'aime le bel abbé de l'attention qu'il parolt avoir pour vos affaires, et du soin qu'il a de me chercher pour en discourir avec moi, qui ne suis pas si sotte sur cela, à cause de l'intérêt que j'y prends. que sur toutes les autres choses du monde. Nous passames une fort jolie soirée à Livry; et anjourd'hui nous avons conclu avec le grand d'Hacqueville que tous nos raisonnements sont inutiles pour cette fois, mais qu'il ne faut pas perdre une occasion de demander. Madame de Vins m'a price de ne m'en point retourner demain, et de me trouver entre cinq et six chez madame de Villars, où elle sera. Nous pourrons voir le soir M. de Pomponne, qui reviendra de Pomponne, où madame de Vins n'est pas allée, à cause d'un procès, et toujours procès, qui sera jugé demain. Je suis tentée de sa proposition; de sorte que j'ai la mine de ne m'en aller que dimanche à la messe à Livry. On dit que l'on sent la chair fraiche dans le pays de Quanto (madame de Montespan). On ne sait pas bien droitement où c'est; on a nommé la dame que je vous ai nommée : mais comme on est fin en ce pays, peut-être que ce n'est pas là. Ensin il est certain que le cavalier est gai et réveillé, et la demoiselle triste, embarrassée, et quelquesois larmoyante. Je vous dirai la suite, si je le puis.

Madame de Maintenon est allée à Maintenon pour trois semaines. Le roi lui a envoyé Le Nôtre pour ajuster cette belle et laide terre. Je n'ai point encore vu la belle Coulanges ni Corbinelli. L'armée de M. de Schomberg s'en va au secours de Maestricht: mais on ne croit point du tout que les

M. l'abbé de Grignan , frère de M. le coadjuteur

d'Artes.

1 11 s'agissoit de l'archevêchés d'Alby, que l'on croyoit encore vacant par le refus qu'on disoitque M. de Mende en avoit fait.

Madame de Ludres, chanoinesse de Poussai.

518 LETTRES

ennemis l'attendent, soit par avoir pris la place, soit par avoir levé le siège; ils ne sont pas assez forts. Adieu, très-aimable et très-aimée.

530. \*

A la même.

A Livry, mercredi 26 août 1676.

Je crois que vous voyez bien que je fais réponse le mercredi à vos deux lettres; pour le vendredi, je vis aux depens du public, et sur mon propre fonds, qui compose quelquefois une assez mauvaise lettre. J'attends là votre dernière, et cependant je vais halloter sur celle que j'ai déjà reçue, et sur ce que j'ai fait depuis trois ou quatre jours. Je vous écrivis vendredi de chez Gautier, l'abbé de Grignan à mes côtés; j'y avois trouvé madame de Vins et d'Hacqueville, qui me prièrent d'aller le lendemain chez madame de Villars, où ils se trouveroient. Nous y passames deux heures fort agréablement. Je demeurai donc à Paris, pour l'amour d'eux. De chez Gautier nous avons été chez madame de La Fayette; car il faut tout dire : la Saint-Géran nous montra une fort jolie lettre que vous et M. de Grignan lui aviez écrite; nous admirâmes le bon esprit de votre ménage. Je repassai chez mademoiselle de Méri, et le dimanche matin je revins ici, après avoir vu les deux soirs madame de Coulanges et Corbinelli. Cette belle se baigne: elle dit qu'elle viendra bientôt; ce sera quand il lui plaira. Vous me connoissez sur la joie que j'ai de ne mettre sur mon compte aucune complaisance : j'aime à n'être comptée pour rien ; et c'est une joie qui ne peut jamais manquer, pour peu que l'on vive long-temps. Corbinelli veut venir, si je le veux; mais je ne le veux jamais. Cependant la bonne marquise d'Uxelles, que j'aime il y a bien des années, m'avoit priée de ne point manquer de revenir pour un diner qu'elle donnoit à M. de La Rochefoucauld, à M. et à madame de Coulanges, à madame de La Fayette, etc. Je crus voir dans son ton tout ce qui mérite que l'on prenne cette peine. Il se trouva que c'étoit lundi ; de sorte qu'étant revenue le dimanche, je retournai luudi matin d'ici chez la marquise. C'étoit chez Longueil, son voisin, qu'elle donnoit son diner. La maison de Longueil est très-jolie, ses officiers admirables, et nous approuvâmes fort ce changement. La compagnie y arriva, et m'y trouva tout établie, grondant de ce qu'on venoit si tard. Au lieu de M. et madame de Coulanges, qui ne purent venir, il y avoit Briole, l'abbé de Quinçay, mademoiselle de La Rochefoucauld. Le repas et la conversation, tout fut très digne de louanges : on en sortit tard. Je revins chez la d'Escars admirer encore la braute de notre linge et de nos étoffes; tout sera à merveille. Je passai chez madame de Coulanges; on me gronda de m'en retourner. On vent me retenir sans savoir pourquoi, et je suis revenne le mardi matin, qui etoit hier. Je me promene dans ce jardin, avant qu'à Paris on ait pensé à moi.

Les inquiétudes d'Allemagne sont passes en Flandre, L'armée de M. de Schomberg marche elle sera le 29 en état de secourir Maestricht. Mass ce qui nous afflige comme bonnes Françoises, r qui nous console conune intéressées, c'est qu'on est persuadé que, quelque diligence qu'ils fasseut, ils arriveront trop tard. Calvo n'a pas de quoi relever la garde; les ennemis feront un dernier elfort, et d'autant plus qu'on tient pour assuré que Villa-Hermosa ' est entré dans les lignes, et doit se joindre au prince d'Orange pour un assout genéral : voilà l'espérance que j'ai trouvee dans l'ares, et dont j'ai rapporté ici le plus que j'ai pu, afin de me disposer avec quelque tranquillité à presidre de la poudre de M. de Lorme, puisque nous somme hors de cette canicule, qui n'a point fait demander comme autrefois : est-ce la canicule ? Ces marasdailles de Paris disent que Marphorio demande Pasquin pourquoi on prend en une même anno Philisbourg et Maestricht, et que Pasquin repoud que c'est parce que M. de Turenne est à St.-Deuis. et M. le prince à Chantilly.

Corbinelli vous répondra sur la grandeur de la lune, et sur le goût amer ou doux. Il m'a contentée sur la lune, mais je n'entends pas bien le goot. Il dit que ce qui ne nous parolt pas doux est amer. Je sais bien qu'il n'y a ni doux, ni amer; mais je me sers de ce qu'on nomme abusivement douz et

A Gouverneur des Pays-Bas espagnols et général des troupes d'Espagne.

omer pour le faire entendre aux grossiers. Il m'a promis de m'ouvrir l'esprit là-dessus quand il sera ici. Rien n'est plus plaisant que ce que vous lui dites pour m'empècher d'aller au serein: je vous assure, ma fille, que je n'y vais point; la seule pensée de vous plaire feroit ce miracle, et j'ai de plus une véritable crainte de retomber dans mon rhumatisme. Je résiste à la beauté de cette lune avec un courage dignede louanges; après cet effort, il ne faut plus douter de ma vertu, ou, pour mieux dire, de ma timidité.

J'ai vu madame de Schomberg, elle vous aime et vous estime beaucoup par avance : vous trouverez bien du chemin de fait. L'abbé de La Vergne lui cerit dignement de vous ; mais elle m'a parlé très-dignement de lui ; il n'y a point d'homme au monde qu'elle aime davantage : c'est un père; c'est son premier et fidèle ami; elle en dit des biens infinis; ce chapitre ne fluit point, quand nne fois elle l'a commencé. Elle comprend fort bien qu'il vous aime et qu'il vous cherche; il a le goot exquis; elle trouve fort juste que vous vous accommodiez de la facilité et de la donceur de son coprit; elle pense qu'il doit vons convertir de pleine autorité, parce que vous êtes persuadée que l'état on il vous sonhaite est bon. Si elle en avoit autant ern de celui on il vent la mettre, c'ent été une affaire faite. Vous voyez que dans ce discours nous ne comptons pas beaucoup ce qui vient d'enhaut. Parlez-moi encore de cet abbé, et dites-moi combien de jours vous l'avez eu.

On croit que Quanto est toute rétablie dans sa Clicité : d'est l'ennui des autres qui fait dire les changements. Madame de Maintenon est toujours à Maintenon avec Barillon et la Tourte : elle a prié d'autres gens d'y aller ; mais celui que vous disiez autrefois qui vouloit faire trotter votre esprit, et qui est le déserteur de cette cour, a répondu fort plaisamment qu'il n'y avoit point présentement de logement pour les amis; qu'il n'y en avoit que pour les valets. Vous voyez de quoi on accuse cette bonne tête : à qui peut-on se fier désormais? Il est vrai que sa faveur est extrême, et que l'ami de Quanto en parle comme de sa première ou seconde amie. Il lui a envoyé un illustre ( Le Nôtre ) pour rendre sa maison admirablement belle. On dit que Monsibun y doit aller, je pense même que ce fut hier, avec madame de Montespan : ils devoient faire cette diligence en relais, sans y coucher. Je vous remercie mille fois de m'avoir si bien conté les circonstances d'une réconciliation où je prends tant d'intérêt, et que je souhaitois pour la consolation du père, et en vérité pour l'honneur du tils, afin de pouvoir l'estimer à pleines voiles. Si les spectateurs ont été dans mes sentiments, je me réjouis avec eux de la joie qu'ils ont eue.

Voilà votre lettre qui arrive tout à propos pour me faire finir celle-ci. Vous me donnez des perspectives charmantes pour m'ôter l'horreur des séparations; rien n'est si bon pour ma santé que les espérances que vous me donnez. Il faut commencer par arriver; vous me trouverez fort differente de l'idée que vous avez de moi ; ces genoux et ces mains, qui vous font tant de pitié, seront sans doute guéris en ce temps-là. Enfin, mon air délicat seroit encore la rustanderie d'une autre, tant j'avois un grand fonds de cette belle qualité. Pour Vichy, je ne doute nullement que je n'y retourne eet été. Veson dit aujourd'hui qu'il voudroit que ce fet tout à l'heure : de Lorme dit que je m'en garde bien dans cette saison; Bourdelot dit que j'y mourrois, et que j'ai donc oublié que je ne suis que seu, et que mon rhumatisme n'étoit venu que de chaleur. J'aime à les consulter pour me moquer d'eux : peut-on rien voir de plus plaisant que cette diversité? Ils m'ôtent mon libre arbitre à force de me laisser dans l'indifférence : les jésuites ont bien raison de dire qu'il y a des auteurs graves pour appuyer toutes les opinions probables : me voilà donc libre de suivre l'avis qui me conviendra. J'ai présentement pour me gouverner mon beau médecin de Chelles; je vous assure qu'il en sait autant et même plus que les autres. Vous allez bien médire de cet approbation; mais si vous saviez comme il m'a bien gouvernée depuis deux jours, et comme sl a fait prospérer un commencement de maladie que le crovois avoir perdue, et qui me prit à Paris, vous l'aimeriez beaucoup. Enfin je m'en porte très-bien : je n'ai nul besoin d'être saignée ; je m'en tiens à ce qu'il m'ordonne, et je prendrai ensuite de la poudre de mon bon homme. Il croit que du tempérament dont je suis, je ne serai pas quitte dans trois ans de ces retours. On vouloit me retenir à Paris; si je n'avois pas beaucoup marché, je ne m'en serois pas si bien trouvée. Enfin, ma fille, ayez l'esprit en repos; et, après m'avoit fait sentir tous le plaisirs de l'espérance, songez à me donner des

J'ai reçu un billet de Lyon de notre cardinal, et un d'auprès de Turin. Il me mande que sa santé est bien meilleure qu'il n'eût osé l'espérer après un si grand travail. Il me paroit fort content de M. de Villars, qui l'est allé recevoir dans sa cassine. Vous savez qu'ils ne verront point le duc ( de Savoio), parce qu'ils veulent le traiter comme les autres princes d'Italie, à qui ils ne donnent point la main chez eux; et ce duc veut faire comme M. le prince, c'est-à-dire que chacun fasse les honneurs de chez soi. N'admirez-vous point le rang de ces éminences? Je suis fort étonnée que la vôtre ne vous ai pas écrit de Lyon, cela étoit tout naturel.

Songez bien à ce que vous devez faire sur la taille de votre fils ; cette seule raison doit vous obliger à consulter; car du reste il sera parfaitement bien avec M. le coadjuteur; mais s'il y a un lieu où l'on puisse le repétrir, c'est dans ce pays-ci. Pour cet Allemand, je suis assurée que l'abbé de Grignan ne cherchera point à le mettre en condition jusqu'à votre retour; cela ne vaut pas la peine, après avoir tant attendu. C'est une petite merveille que celui que vous avez: votre embarras nous a fait rire, c'est de ne pouvoir connoître s'il sait les finesses de la langue allemande, ou si vous confondez le suisse avec cette autre langue. C'est une habileté à laquelle il nous semble que vous ne parviendrez jamais: vous prendrez assurément l'un pour l'autre, et vous trouverez que le Pichon parlera comme un Suisse, au lieu de savoir l'allemand. Vous parlez si plaisamment d'Allemagne et de Flandre, que depuis que l'une est tranquille et l'autre dans le mouvement, on ne peut plus vous répondre, sinon que chacun à son tour.

Adieu, ma très-belle et très-chère; vous étes admirable de me faire des excuses de tant parler de votre fils; je vous demande aussi pardon, si je vous parle tant de ma fille. Le baron m'écrit, et croit qu'avec toute leur diligence ils n'arriveront pas assez tôt: Dieu le veuille! j'en demande pardon à ma patrie. Vous ne me dites rien dudit déposant; C'est signe qu'il n'a plus rien à dire. Quand dirat-il oui? C'est une belle parole. Je le supplie de m'aimer toujours un peu.

531.

A la même.

A Livry, vendredi 28 août 1676.

J'en demande pardon à ma chère patrie, mais je voudrois bien que M. de Schomberg ne trouvit point d'occasion de se battre : sa froideur et sa manière tout opposée à M. de Luxembourg me font craindre aussi un procédé tout différent. Je viens d'écrire un billet à madame de Schomberg pour en apprendre des nouvelles. C'est un mérite que j'ai apprivoisé il y a long-temps; mais je m'en tronve encore mieux depuis qu'elle est notre générale. Elle aime Corbinelli de passion : jamais son bon esprit ne s'étoit tourné du côté d'aucune sorte de science; de sorte que cette nouveauté qu'elle trouve dans ess commerce, lui donne aussi un plaisir tout extraordinaire dans sa conversation. On dit que madame de Coulanges viendra demain ici avec loi, et j'en aurai bien de la joie, puisque c'est à leur goût que je devrai leur visite. J'ai écrit à d'Hacqueville pour ce que je voulois savoir de M. de Pomponne, et encore pour une vingtième sollicitation à ce petit bredouilleur de Parère. Je suis assurce qu'il vous écrira toutes les mêmes réponses qu'il me doit faire, et vous dira aussi comme, malgré le bruit qui couroit, M. de Mende a accepte

Au reste je lis les figures de la Sainte-Ecriture', qui prennent l'affaire dès Adam. J'ai commence par cette création du monde que vous ainux tant; cela conduit jusqu'après la mort de Notre-Seigneur c'est une belle suite, on y voit tout, quoqu'en abrégé; le style en est fort beau, et vient de lan lieu: il y a des réflexions des Pères fort bien mélées; cette lecture est fort attachante. Pour uni je passe bien plus loin que les jésuites; et voyant les reproches d'ingratitude, les punitions horrables dont Dieu afflige son peuple, je suis persuadée que nous avons notre liberté tont entière; que par ousséquent nous sommes très coupables, et meritoe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. de La Garde.

L'Histoire du vieux et du nouveau Testament, par le sieur de Royaumont.

fort bien le feu et l'ean, dont Dieu se sert quand il lui platt. Les jésuites n'en disent pas encore assez, et les autres donnent sujet de murmurer contre la justice de Dieu, quand ils affoiblissent tant notre liberté. Voilà le profit que je fais de mes lectures. Je crois que mon confesseur m'ordonnera la philosophie de Descartes.

Je crois que madame de Rochebonne est avec vous, et je m'en vais l'embrasser. Est-elle bien aise dans sa maison paternelle? Tout le chapitre lui rend-il bien ses devoirs? A-t-elle bien de la joie de voir ses neveux? Et Pauline \*: est-il vrai qu'on l'appelle mademoiselle de Mazarques? Je serois fâchée de manquer au respect que je lui dois. Et le petit de huit mois veut-il vivre cent ans? Je suis si souvent à Grignan, qu'il me semble que vous me devriez voir parmi vons tons. Ce seroit une belle chose de se trouver tout d'un coup aux lieux qui sont présents à la pensée. Voilà mon joli médecin (Amonio) qui me trouve en fort bonne santé, tout glorieux de ce que je lui ai obéi deux on trois jours. Il fait un temps frais, qui pourroit bien nous déterminer à prendre de la poudre de mon bon homme : je vous le manderai mercredi. J'espère que ceux qui sont à Paris vous auront mandé des nouvelles; je n'en sais aucune, comme vous voyez; ma lettre sent la solitude de cette forêt; mais dans cette solitude vous êtes parfaitement

532.

A la même.

A Livry, mercredi 2 septembre 1676.

Monsieur d'Hacqueville et madame de Vins ont couché icl; ils vinrent hier joliment nous voir. Madame de Coulanges est ici; c'est une très-aimable compagnie: vous savez comme elle fait bien avec

La collégiale de Grignan.

moi. Brancas est aussi venu rêver quelques heures avec Sylphide (madame de Coulanges). Nous avons pourtant, lui et moi, fort parlé de vons, et admiré votre conduite et l'honneur que vous lui avez fait.

Mais ce que nous avons encore admiré tous ensemble, c'est l'extrême bonheur du roi, qui, nonobstant les mesures trop étroites et trop justes qu'on avoit fait prendre à M. de Schomberg pour marcher au secours de Maestricht, apprend que ses troupes ont fait lever le siège à leur approche, et en se présentant seulement. Les ennemis n'ont point voulu attendre le combat: le prince d'Orange, qui avoit regret à ses peines, vouloit tout hasarder; mais Villa-Hermosa n'a pas cru devoir exposer ses troupes; de sorte que, non-seulement ils ont promptement levé le siége, mais encore abandonné leur poudre, leurs canons; enfin tout ce qui marque une fuite. Il n'y a rien desi bon que d'avoir affaire avec des confédérés pour avoir toutes sortes d'avantages: mais ce qui est encore meilleur, c'est de souhaiter ce que le roi souhaite: on est assuré d'avoir toujours contentement. J'étois dans la plus grande inquiétude du monde; j'avois envoyé chez madame de Schomberg, chez madame de Saint-Géran, chez d'Hacqueville, et l'on me rapporta toutes ces merveilles. Le roi en étoit bien en peine, aussi bien que nous: M. de Louvois courut pour lui apprendre ce bon succès; l'abbé de Calvo étoit avec lui : Sa Majesté l'embrassa tout transporté de joie, et lui donna une abbaye de douze mille livres de rente, vingt-mille livres de pension à son frère, et le gouvernement d'Aire, avec mille et mille louanges qui valent mieux que tout le reste. C'est ainsi que le grand siége de Maestricht est lini, et que Pasquin n'est qu'un sot.

Le jeune Nangis épouse la petite de Rochefort; cette noce est triste. La maréchale est jusqu'ici très-affligée, très-malade, très-changée; elle n'a point mangé de viande depuis que son mari est mort: je tâcherai de faire continuer cette abstinence, j'ai fort causé avec le bon d'Hacqueville et madame de Vins; ils m'ont paru tout pleins d'amitiés pour vous: ce ne vous est pas une nouvelle; mais on est

Pauline Adhémar de Monteil de Grignan, petitealle de madame de Sévigné, étoit alors âgée d'environ trois ans. Elle, épousa, en 1695, Louis de Simiane, marquis d'Esparron, lieutenant-général pour le roi en Provence, après la mort de M. le comte de Grignan son beau-père.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le comte de Brancas avoit été le négociateur du mariage de mademoiselle de Sévigné avec M. de Grignan.

nilà ee qui cause le grand séjour qu'il fait à

vision de madame de Soubise a passé plus vite celair; tout est racommodé. On me mande autre jour, au jeu, Quanto avoit la tête apfamilièrement sur l'épaule de son amie; on me cette affectation étoit pour dire : je suis que jumais. Madame de Maintenon est rede chez elle : sa faveur est extrême. On dit L de Luxembourg a voulu, par sa conduite, r un dernier trait à l'éloge funèbre de M. de me. On lone, à bride abattue, M. de Schomon lui fait credit d'une victoire, en cas qu'il mbattu, et cela produit tout le même effet. une opinion qu'on a de ce général est fondée nt de bonnes batailles gagnées, qu'on peut fun croire qu'il auroit encore gagné celle-ci; prince ne met personne dans son estime à

ur ma santé, ma chère enfant, elle est comme pouvez la souhaiter; et quand Brancas dit que songe pas, c'est qu'il voudoit que j'eusse iencé dès le mois de juillet à mettre mes mains la vendange; mais je m'en vais faire tous mèdes que je vous ai dits, afin de prévenir r: j'irai un moment à Paris pour voir la casde M. de La Garde. J'ai vu en detail, mais ux voir le tout ensemble. Adicu, ma tresde; voilà ma compagnie qui me fait un saborrible. Je m'en vais donc faire mon paquet.

535.

A la même.

A Paris, chez le bonne d'Escars, vendredi A septembre 1670.

diné à Livry, ma fille; je suis arrivée iel à henres; m'y voilà, entourée de tous nos beaux ; le linge me paroit parfaitement beau et choisi : en un mot, je suis contente de tout, et is que vous le serez aussi : nos étoffes ont très-réussi : en vérité, j'ai bien eu de la peine : je justement comme le médecin de Molière, qui yoût le front pour avoir rendu la paroie à une

fille qui n'étoit point muette. La bonne d'Escars, en vérité, ne se peut trop remercier; elle étoit toute malade, et cependant elle s'est appliquée avec un soin extrême à faire cette commission : je n'ai pas voulu que tout partit sans y jeter au moins les yeux. Je vous écris, et, sans voir qui que ce soit, je m'en retourne souper à Livry avec madame de Coulanges et le bien bon ; j'y serai à sept heures ; je n'ai jamais rien vu de si joli que cette proximité. Je reçois un billet de d'Hacqueville qui me croit à Livry; il veut que j'aille à Vichi : mais je oraindrois de me trop échauffer, je n'en ai nul besoin. Je m'en vais guérir paisiblement mes mains pendant ces vendanges; je reçois c s marques de son amitié avec plaisir, mais je ne veux point lui obéir : j'ai bien des auteurs graves de mon parti, et ce qui vaut mieux que tout, c'est que je me porte bien.

Quanto n'a point été un jour à la comédie, ni joué deux jours. On veut tout expliquer; on trouve toutes les dames belles, c'est qu'on est trop fin : la belle des belles est gaie, c'est un bon témoignage. Madame de Maintenon est revenue; elle promet à madame de Conlanges un voyage pour elle toute seule : cette espérance ne lui fait pas tourner la tête; elle l'attend fort patiemment à Livry: elle a mille complaisances pour moi. Le maréchal d'Albret se meurt. Le d'Hacqueville vous dira les nouvelles de gazette, et comme nous avons pris du canon et de la poudre.

La Mitte n'a point de ramier, au moins de la grande volée. Savez-vous bien qu'elle est assex sotte? cela n'attire point les chalands. M. de Marsillac est alle en Poitou avec Gourville; M. de La Rochefoucauld va les trouver; c'est un voyage d'un mois. Mais, ma fille, commencez un pen à me parler du vôtre; n'êtes-vous pas toujours dans le dessein de partir de votre côté quand votre mari partira du sien? C'est cette avance qui fait toute votre commodité et toute ma joie. J'approuve vos bains, ils vous empêchent d'être pulverisée; rafralchissez-vous, et apportez-nous toute votre santé. Je vous embrasse de tout mon cœur, et tous ceux qui sont avec vous.



554.

A la même.

A Paris, mardi au soir 8 septembre 1676.

Je couche à Paris, ma très-chère. Je suis venue ce matin diner chez madame de Villars pour lui dire adieu; car il n'y a plus de raillerie, elle s'en va jeudi, et quoiqu'elle ait fort envie de savoir le le petit mot que vous avez à lui dire, elle ne vous attendra point. Elle n'attend pas même que cette lieutenance de Languedoc soit donnée, quoiqu'on dise qu'elle y a très-bonne part. Elle s'en va trouver son mari, et jouer son personnage dans une autre cour. Madame de Saint-Géran : paroît triste de cette séparation ; elle demeure accompagnée de sa vertu, et soutenue de sa bonne réputation. La moitié du monde croit qu'elle ne sera pas difficile à consoler. Pour moi, je pense qu'elle regrette de bonne foi une si douce et si agréable compagnie. Madame de Villars m'a chargée de mille et mille tendresses pour vous : je regrette fort cette maison. Madame de Coulanges étoit avec moi ; elle reviendra à Livry dès qu'elle aura été à Châville pour une affaire. Je ne suis point en peine du séjour qu'elle fait à Livry; la complaisance n'y a nulle part : elle est ravie d'y être : elle est d'une bonne so ciété; nous sommes fort loin de nous ennuyer. Corbinelli y est souvent, Brancas, Coulanges et mille autres qui vont et viennent. Nous trouvames l'autre jour au bout du petit pont l'abbé de Grignan et l'abbé de Saint-Luc. Je m'en retournerai demain dès le matin dans ma forêt, Corbinelli a trouvé mon petit médecin très-habile. La poudre du bon homme m'a fait beaucoup de bien; je m'en vais prendre tous les matins une pilule pendant quelques jours, de l'avis de Vesou, et de Chelles, pour empêcher les sérosités qui s'amassèrent l'année passée sur mon pauvre corps : le remède est specifique; et puis je mettrai mes mains en pleine vendange, et ne cesserai point les remèdes qu'elles ne soient guéries, ou qu'elles ne disent qu'elles ne veulent pas. Je me porte très-bien du reste, et mes petits voyages de Paris me font un plaisir plunt qu'une fatigue. Je ne prends point le serein; et par la lune, je ferme les yeux en passant devant le jardin, pour éviter la tentation del demonio. Enfin vous me persuadez si bien que ma santé est une de vos principales affaires, que, dans cette vue, je la conserve et la ménage, comme une chose que vos aimez et qui est à vous; soyez persuadée que je vous en rendrai un très-bon compte. Mon lik me mande que les frères de Ripert ont fait des profiges de valeur à la défense de Maestricht: j'en timmes compliments au doyen et à Ripert.

Mercredi matin

Je n'ai pas trop bien dormi, mais je me pore bien, et je m'en retourne seule dans ma forét, are une impatience et une espérance de vous voir, qua font continuellement les deux points de mon dicours, c'est-à-dire, de ma rêverie; car je sis, comme il faut, ménager aux autres ce que nom avons dans la tête. Je vous embrasse mille fois, ma très-chère et très-belle.

555.

A la même.

A Livry, vendredi 11 septembre 1674.

Vous me parlez bien plaisamment de nour co-adjuteur. Vous avez donc repris les libertes dont nous usions l'année que j'étois à Grignan; que tourment nous lui faisions sur ces contes, que M. de Grignan disoit que le coadjuteur pouve porter hardiment partout, saus cratate de la sebelle! Je n'ai jamais vu personne entendre si parfaitement la raillerie. Nous pensons que M. de V... ne l'entend pas si bien, lui qui à ce que dit medame Cornuel ', a mis un bon suisse à sa particest qu'on assure qu'il a donné un helle malafe à sa femme. Il y eut l'autre jour une vieule un décrépite qui se présenta au diner du roi, elle tendre qui se présenta au diner du roi, elle tendre des la content de le la content de la content

<sup>&#</sup>x27;Françoise-Madeleine-Claude de Warignies, comtesse de Saint-Géran.

Madame de Cornuel s'étoit fait une réputation par ses bons-mots.

yeur. Monsteun la repoussa, et lui demanda de vouloit: Hélas! Monsieur, lui dit-elle, frois bien prier le roi de me faire parler à Louvois. Le roi lui dit: Tenez, voila M. de s qui y a plus de pouvoir que moi. Cela rébri tout le monde. Nanteuil:, d'un autre prioit Sa Majesté de commander à M. de de se laisser peindre. Il fait un cabinet où pyez bien qu'il veut lui donner place. Tout vous avez pensé de Maestricht est arrivé, l'accomplissement d'une prophétie. Le roi hier matin à M. de Roquelaure le gouvert de Guyenne: voilà un longue patience rénsée par un admirable présent.

Lle monde croit que l'étoile de Quanto pâlit. es larmes, des chagrins naturels, des gaietés os, des bouderies ; enfin, ma chère, tout In regarde, on observe, on s'imagine, on oir des rayons de lumière sur des visages in trouvoit indignes, il y a un mois, d'être rés aux autres. On joue fort gaiement, quoibelle garde sa chambre. Les uns tremblent, res rient, les uns souhaitent l'immutabilité, part un changement de théâtre ; enfin voici ips d'une crise digne d'attention, à ce que les plus clairvoyants. La petite de Rochefort . ariée au premier jour à son cousin de Nangis. douze ans. Si elle a bientôt un enfant, mala chancelière pourra dire : Ma fille, allez votre fille, que la fille de sa fille crie. Maile Rochefort 3 est cachée dans un couvent nt cette noce, et paroit toujours inconsolable.

536.

A la même.

A Livry, lundi 14 septembre 1676.

savez que je reviens ici mercredi matin; trouve ravied'y être toute seule; je me pro-

some célèbre pour les portraits au pastel et

le étoit arrière-petite-fille de madame la chan-

deleine de Laval-Bois-Dauphin, veuve du made Rochefort, mort le 22 mai 1876. mène, j'ai des livres, j'ai de l'ouvrage, j'ai l'église, car vous connoissez les bonnes apparences que j'ai: enfin j'en demande pardon à la compagnie qui doit me revenir, je me passe d'elle à merveille. Mon abbé est demeuré à Paris pour parler au vôtre, et le prier de donner à M. Colbert la lettre que lui écrit M. de Grignan avant que de partir. Si l'abbé Têtu étoit ici, je me ferois mener en l'absence de l'abbé de Grignan; mais il est en Touraine : il est vrai qu'il aime fort à n'avoir ni compagnon, ni maître dans les maisons qu'il honore de son estime. Cependant trouvez-vous qu'il n'ait ni l'un ni l'autre chez notre petite amie (madame de Coulanges)? Je lui dis tous les jours qu'il faut que le goût qu'il a pour elle soit bien extrême, puisqu'il lui fait avaler, et l'été, et l'hiver, toutes sortes de couleuvres; car les inquiétudes de la canicule ne sont pas moins désagréables que la présence du carnaval : ainsi toute l'année est une souffrance.

On prétend que cette amie de l'amie (madame de Maintenon) n'est plus ce qu'elle étoit, et qu'il ne faut plus compter sur aucune bonne tête, puisque celle-là n'a pas soutenu le tourbillon de ce bou pays. La vôtre est bien admirable de soutenir votre bise avec tant de raison, et même avec tant de gaieté. Quand je vous vois gaie, comme on le voit fort bien dans les lettres, je partage avec vous cette belle et bonne humeur : mais quoi! vous croyex me dire des folies; hé, mon Dien! c'est bien moi qui en dis sans cesse, et j'en devrois être bien honteuse, moi, qui dois être sage par tant de raisons. Il est vrai que j'aurois jeté ma langue aux chiens, plutôt que de deviner que vous eussiez appelé La Garde votre petit cour; cette vision est fort bonne; mais je meurs de peur que ce ne soit un présage, et qu'il ne soit bientôt appelé de ce doux nom, bon jeu, bon argent. J'espère bien que vous me manderez le détail de cette noce si long-temps attendue. Je suis étonnée qu'il puisse garder si long-temps cette pensée dans sa tête; c'est une étrange perspective pour quelqu'un qui pourroit bien s'en passer, Quand vous dites des folies, il me semble que vous songez à moi : nous avons fort ri à Grignan. Vous me dépeignez très-bien l'abbé de la Vergne; je meurs d'envie de le voir; il n'y a personne dont j'aie entendu de si bonnes louanges. Vous ai-je mandé que Penautier prenoit l'air dans sa prison? Il voit tous ses parents et amis, et passe les jours à admirer les injustices que l'on fait dam le monde ; nous l'admirons comme lui.

Madame de Conlanges me mande qu'elle ne revientira de quatre ou cinq jours, dont elle est au désespoir ; qu'il faut qu'elle fasse des pas pour une intendance qui est vacante; qu'elle doit parler au roi et à M. Colbert, qui pis est : je lui conseille de prier Sa Majesté, comme la vieille femme, de la faire parler à M. Colbert; je la prie de n'êtré nf sourde, ni avengle en ce pays-là, ni muette quand elle reviendra ici. Elle me mande, et d'autres aussi, que madame de Sonbise est partie pour aller à Lorges; ce voyage fait grand honneur à sa vertu. On dit qu'il y a en un bon racommodément, peutêtre trop bon. M. le maréchal d'Albret a laissé cent mille francs à madame de Rohan; cela sent bien la restitution. Mon fils me mande que les ennemis ont été long-temps fort près de nons; M. de Schomberg s'est approché, ils se sont reculés; il s'est éncore approché, ils se sont encore reculés; enfin ils sont à six lieues, et blentôt à donze ; je n'at jamais vu de si honsermemis, je les aime tendrement: voyez la belle chose d'aluser des mots : je n'ai point d'autre manière pour vous dire que je vous aime que celle dont je me sers pour les confédérés. Mille compliments à tous les Grignan, à tous les La Garde et à Roquesante, car il est unique en son espèce.

537.

A la meine.

A Livry, mercredi 16 septembre 1676.

A quoi pensez-vous, ma fille, d'être en peine de cette poudre du bon homme, que j'ai prise? elle m'a fait des merveilles de tous les côtés, et quatre heures après, je ne m'en sens pas. Ce remède terrible pour tout le monde est tellement apprivoisé avec moi, et nous avons si bien fait connoissance en Bretagne, que nous ne cessons de nous donner des marques d'amitié et de confiance, lui par des effets, et moi par des paroles : mais la reconnoissance est le fondement de tout ce beau procédé. Ne soyez point en peine de mon séjour à Livry; je m'y trouve parfaitement bien; j'y vis à me

mode; je me promêne beaucoup; je lis, je a'ai riea à faire, et sans être paresseuse de profession, personne n'est plus touché que moi du far atente des Italiens. Je n'en suis tirée à Paris que par des raisons qui me semblent dignes d'être au-dessus de cette fantaisie; et si je pouvois manquer à tout sas inquietude, je ne serois pas plus de chemia que madame de La Fayette. Je ne m'expose point m serein, je laisse aller madame de Coulanges; et Corbinelli m'entretient fort volontiers, car il est bien plus délicat que moi. Le seigneur Ameno me fait prendre tous les matins une pilule util approuvée, avec un bouillon de bétoine; ch purge le cerveau avec une douceur très-calotaire; c'est précisément ce qu'il me faut : j'en prendui huit jours, et puis la vendange. Entin je ne pent qu'à ma santé, et c'est ce qui s'appelle presente ment mettre du sucre sur du macaren. Ne sope donc point en peine de moi, et ne vous occuper que de me donner le grand et le dernier remète en vous m'avez promis, par votre très-aimable pa

Tout le monde se meurt aux Rochers et à Vist. de la dysenterie et des fièvres pourprées. Dem de nos ouvriers ont péri ; j'ai tremble pour Pilou; lo meuniers, les métayers, même jusqu'à la dom Plessis, tout a été attaqué de ces cruelles maleita. Comme vous étes au-dessus du vent, j'espère que vous ne serez point exposée à ces grossières rape tout est sain ici, l'idee que vous est avez n'est pu juste. La Mousse est en Poitou avec madame de Sanzei. Il est vrai que lui et Corbinelle acut tro d'accord pour divertir les spectateurs. Cortent vous croit aussi habile que le père Malchranche vous pouvez vous humilier tant qu'il vous plairs, vous serez exaltée malgré vous. C'est le livre és petit marquis que je lis; j'ai aussi celui de M. J'udilly, qui est admirable; je lis le schisme d'Ancie terre, dont je suis extrêmement contente; et pa dessus tout cela , des livres de furie du père Bahours et de Menage, qui s'arrachent les yeur. 6 qui nous divertissent. Ils se disent leurs vérits. et souvent ce sont des injures : il y a aussi des cemarques sur la langue françoise, qui sont bo bonnes; vous ne sauriez croire comme cette seri est plaisante. J'admire que le jesuite ce hyre co il fait , avant nos frères ! de l'ort-Royal pour aus teurs, qui tout d'un coup le relèveront de sernelle, an moment qu'it y 'pensera le moins : c'est de son côté que le ridicale penelle. Le père prieur nous fait une très-bonne compagnie ; il est admirable pour tout cela.

Ah, ma fille, que vous auriez bien fait votre profit d'un père Le Bousa : qui étoit hier ici! c'est le plus savant homme du monde qu'il est possible, et janséniste?, c'est-à-dire cartésien en perfection : il est mitigé sur de certaines choses. Je pris un plaisir sensible à l'entendre parler; le père prieur le conduisoit par les bous chemins; mais je pensois toujours à vous, et je me trouvois indigne d'une conversation dont vous eussiez si bien profité, et dont vous êtes très-digne. Corbinelli adore ce père, it l'a été voir à Sainte-Geneviève; et quand il sera ici, nons les ferons retrouver ensemble. Madame de Coulanges est encore à Versailles; le blen bon est à Paris; je suis senie ici, et je ne suis point seule, dont je snis quasi fâchée; car je na'y trouverois fort bien. M. et madame de Mesmes sont ici. M. de Richelien, madame de Toisy, et une petite fille qui chante, vinrent diner chez eux avant-hier; j'y affai l'après-dinée, nous y lâmes une relation détaillée du siège de Maestricht, qui est en vérité une très belle chose : les frères de Ripert y sont rrès bien marqués. Madame de Soubise est partié svec beaucoup de chagrin, craignant bien qu'ou né lui pardonne pas l'ombré seulement de sa fusée : sur ce fut une grande boucle tirée, lorsque l'on y pensoit le moins, qui mit l'alarme au camp. Je vous en dirai davantage quand faurai vu Sylphide (Madame de Coulanges).

Amonio ne me chasse point encore d'ici; il y fait trop beau, et je m'en vais y guérir mes mains. Je ne lui dis jamais un mot d'italien; mais aussi il ne m'en dit pas un de françois: voilà ce que nous aimons. Il y a bien des intrigues à Chelles pour hi; je crois qu'il n'y fera pas vieux os, tout est répolté. Madame (l'abbesse) le soutient, les jeunes e haissent, les vieilles l'approuvent, les confessurs sont envieux, le visitent le condamne sur sa

• René Le Bosm, changine régulier de Sainteenceitée, auteur d'un excellent traitéaur le poème paque.

Cette conformité du janséniste avec le cartéden est relative à l'arrêt burlesque de Despréaux pour le maintien de la doctrine d'Aristote contre la mison. physionomie: il y a Men des folies à dire sur tout cela. Mais parions de Philisbourg: on commence à croire qu'il ne sera point pris; il n'est déjà plus que bloqué. Les troupes ennemies sont decampées pour aller prier humblement M. de Luxembourg de se retirer de Brisgau', dis-je hien? qui est une province qu'il désole, et que l'empereur estime plus que la prise de Philisbourg. Tout contribue au bonheur du roi; aussi quant j'ai peur pour mon fils, e'est par la raison qu'on fait quelquefois des pertes particulières dans les victoires publiques; mais de la barque entière, je n'en tremblerai jamais.

Je suis bien plus en peine de celle qui conduit les ballots de notre cardinal, qui, par son malheur, fait toujours tout échouer : vous en avez un coin dans votre fortune aussi bien qu'un quartier dans vos armes. Je pense trop souvent à vos affaires; j'adore M. l'archevêque d'en être occupé; car encore est-ce quelque chose : mais quand personne n'y pensera plus, que deviendra cette barque? c'est bien à celle-là que je prends intérêt.

Je voudrois fort que Mazargnes fût vendu, avec la permission de mademoiselle de Mazargues. Je verrai les desseins de ce marquis de Livourne, cela ne coûte rien; et pour les graces du roi, il faut toujours les espérer, quand on les mérite toujours, commé M. de Grignan. Voyez M. de Roquelaure, c'est un bel exemple de patience; nul courtisan n'avoit plus de sujet de se plaindre que lui. J'irois bien plutôt en Provence pour voir M. l'archevêque que pour voir votre prieur qui guérit de tous maux.

Ah! que j'en veux aux médecins' quelle forfanterie que leur art! On me contoit hier vette comédie du Malade imaginaire, que je n'ai point vue : il étoit donc dans l'obéissance exacte à ces messieurs; il comptoit tout: c'etoient seize gouttes d'un élixir dans treize cuillerées d'eau; s'il y en edit eu quatorze, tout étoit perdu. Il prend une pilule, on lui a dit de se promener dans sa chambre; mais il est en peine, et demeure tout court, parce qu'il a oublié si c'est en long ou en large: cela me fit fort rire, et l'on applique cette folie à tout moment.

Ce que vous me dites des richesses du grand-

Pays d'Ailemagne entre le Bhin et la Forét-Noire.

528 LETTRES

maître est plaisant. Plût à Dieu qu'il donnât une pension à Corbinelli, et qu'il la voulût prendre! car c'est un étrange philosophe. Quand je verrai madame de Schomberg, je lui dirai tout le bien que vous me dites de l'abbé de La Vergne, elle en sera ravie; et je lui apprendrai aussi qu'il y a plus d'affaires à devenir chrétienne qu'à se faire catholique.

J'ai une grande envie que vous ayez reçu la cassette; et que vous me mandiezsi vous l'approuvez : et pourquoi ce mariage se recule-t-il toujours? Dieu me pardonne, c'est comme la Brinvilliers qui est huit mois dans la pensée de tuer son père. Ah, mon Dieu! brûlez promptement cette lettre, et faites mes compliments et amitiés à tous les Grignan, et à nos amis d'Aix. Je fais un ingrat de Roquesante à force de l'aimer et de l'estimer.

538. \*

A la même.

A Livry, vendredi 18 septembre 1676.

La panvre madame de Coulanges a une grosse flèvre avec des redoublements; le frisson lui prit à Versailles, c'est demain le quatrième jour; elle a été saignée, et si cela dure, elle est d'une considération et dans un lieu qui ne permettent pas qu'on lui laisse une goutte de sang. Sa petite poitrine est fort offensée de cette fièvre, et moi encore plus : je ne puis songer à tout ce qu'elle m'a mandé sur la douleur qu'elle a de ne point revenir ici, sans en être fort touchée. Je m'en vais demain la voir, car il faut que je sois ici dimanche pour commencer ma vendange. Vous allez être bien contente, ma fille, par le temps que je vais donner à l'espérance de guérir mes mains. Corbinelli m'a renvoyé la lettre que vous lui écrivez; vraiment c'est la plus agréable chose qu'on puisse voir : je la veux montrer à mon père Le Bossu, c'est mon Malebranche';

il sera ravi de voir votre esprit dans cette lettre; il vous répondra, s'il le peut; car quand il ne trouve point de raisons, il ne met point de paroles à la place. Je suis assurée que vous aimeriez la naiveté et la clarté de son esprit; il est neveu de ce M. de La Lane qui avoit une si belle fomme: le cardinal de Retz vous a parlé vingt fois de sa divine beauté. Il est neveu de ce grand abbé de La Lane, jameniste: toute sa race a de l'esprit, et lui plus que tous; enfin il est cousin de ce petit La Lane qui danse. Voyez un peu où je me suis engagée; cels étoit bien nécessaire.

Le feuillet de politique à Corbinelli est excellent; pour celui-là, il s'entend tout seul, je ne le consulterai à personne. Le maréchal de Schomberg a donné sur l'arrière-garde des ennemis ; il auvit tout défait s'il les avoit suivis avec plus de troupes, quarante dragons plus braves que des béros y cal péri; un d'Aigrement tué sur la place; le sils de Bussy, qui vouloit aller par-delà paradis, prisonnier, le comte de Vaux toujours des premiers : maste reste de l'armée étoit dans l'inaction, et cinq cents chevaux firent tout ce vacarme. On dit que c'est dommage que le détachement n'ait pas etc plus fort: je trouve à tout moment que le plus passe s'abuse. Le bien bon même a trouvé quelquelos de l'erreur dans son calcul : il vous embrasse de tout son cœur; et moi par-delà tout ce que je pass von en dire ; je pense mille fois le jour à la joir que j'aurai de vous avoir, ma très-chère; crosez que de tous ces cœurs où vous régnez si bien, il u'you a point où vous soyez plus souveraine que dan b mien.

559.

Au comte DE Bussy.

A Livry, ce 13 septembre 16%.

Tout bon chien chasse de race, mon cossi vous voyez comme fait déjà notre petit Rabou. Le voilà donc prisonnier. N'est-il point bless 'B

son élogo par Fontenelle, Histoire de l'Academi des Sciences.)

<sup>&#</sup>x27;Nicolas Malebranche, prêtre de l'Oratoire, auteur de la Recherche de la vérité, et de plusieurs ouvrages très estimés. Il fut un des meilleurs écrivains et des plus grands philosophes de son temps. (Foyes

comment le retirerez-vous? Les rançons de ces sortes de grands officiers sont-elles réglées? De la manière qu'on m'a mandé qu'il s'étoit avancé, je crois qu'il vouloit prendre les ennemis. J'espère que vous me manderez de ses nouvelles et des vôtres, où je prends toujours bien plus de part que je ne vous dis. Qu'est devenu ce procès dont la narration (contre l'ordinaire) faisoit un si agréable divertissement? Comment se porte ma nièce de Coligny, et son petit garçon? C'est une contenance pour elle que d'avoir cet héritier dont la pensée me fait plaisir, parce qu'elle en sera encore plus heureuse. Le mariage de notre petite madame de Rabutin ne va-t-il point à reculons? Madame de Bussy se porte-t-elle toujours bien? Voilà bien des questions. Si la fantaisie vous prenoit, pour suivre mon exemple, de m'en faire aussi, je m'en vais vous y répondre par avance. Je suis ici dans ce joli lieu que vous connoissez; et j'y suis bien mienx, ce me semble, et plus agréablement qu'à Paris, au moins pour quelque temps. J'y fais quelques remèdes pour rétablir cette belle santé, et je mets mes bras dans la vendange, espérant que mes mains, qui ne se ferment point encore, reprendront par-là leurs fonctions ordinaires. Vous devriez m'envoyer quelques morceaux de vos Mémoires. Je sais des gens qui en ont vu quelque chose, qui ne vous aiment pas tant que je fais, quoiqu'ils aient plus de mérite.

540. \*\*

Du comte DE BUSSY à madame DE SÉVIGNÉ.

A Paris, ce 18 septembre 1676.

J'ai out dire que le petit Rabutin vouloit prendre le prince d'Orange à la barbe; mais qu'il fut si étonné quand il vit qu'il n'en avoit point, qu'il se laissa tomber dans un fossé où il fut pris. Je vous envoye sa lettre qui vous apprendra mieux comment la chose se passa. Il m'en coûtera cent pistoles pour son cheval, ou pour sa rançon. Mais cela lui a fait bien plus d'honneur que l'argent ne vaut. Il est bien heureux d'avoir été fait seul prisonnier, au moins de gens qui aient un nom. Il y a quinze jours que je une suis mis dans les remèdes, et cela m'a empêché d'aller à Livry. Cependant je n'en quitte pas encore le dessein : mais j'y veux aller concher. Mandez-moi si l'abbé m'y pourra donner un lit. Je vous porterai des Mémoires que je veux lire avec vous. J'aime les louanges à tous les beaux endroits, et si vous les lisiez sans moi, vous ne m'en donneriez qu'en genéral pour tout l'ouvrage; mon partisan est si bien caché que je ne le saurois plus retrouver; je le cherche pourtant toujours.

Votre nièce de Coligny et le posthume se portent à merveille : elle a une bonne contenance avec lui, et sans lui elle ne seroit pas décontenancée.

Le mariage de votre nièce filleule est rompu dans le temps que nous prétendions faire la noce, et que, graces à sa sœur de Coligny, nous avions trouvé les douze mille écus qu'on demandoit; le prétendu mari arriva caché à Paris, et lorsqu'au bout de huit jours nous decouvrimes qu'il y etoit, on nous dit qu'il venoit d'épouser la petite Lombard. Je ne sais si ce nom vous est connu, mais je ne pense pas qu'il le soit au Bouchet. Je ne trouve pas la chanoinesse trop malheureuse de s'être sauvée des griffes d'un si grand fou.

Adieu, Madame; aimez-moi toujours, et croyez que personne ne vous aime tant que je fais, je n'excepte pas même la belle Madelonne.

544.

De madame DE SÉVIGNÉ à madame DE GRIGNAS.

A Livry, lundi 21 septembre 1676.

Non, ma fille, ce n'est point pour vous épargner la fatigue d'un voyage au mois de décembre, que je vous prie de venir au mois d'octobre; c'est pour vour voir deux mois plus tôt. J'ai pris assez sur moi de n'avoir pas usé du droit que vous m'aviez donné de vous faire venir cet été : il faut me payer de cette complaisance; et saus pousser l'irrésolution par-delà toutes les bornes, vous partirez, comme nous en sommes demeurées d'accord, dans le temps que M. de Grignan ira à son assemblée: c'est de ce temps que je vous serai obligée, parce que je le compterai pour moi. Voilà, ma chère fille, 350 LETTRES

ce que mon amitié espère de la vôtre : je n'en dirai pas davantage. Pour ma santé, n'en soyez point en peine; je mets les mains deux fois par jour dans le marc de la vendange, cela m'entête un peu; mais je crois, sur la parole de tout le monde, que je m'en trouverai bien. Si je suis trompée, Vichi reviendra sur le tapis; en attendant je fais tout ce qu'on veut, et me promène en long et en large avec une obéissance merveilleuse. Je ne pousserai point ce séjour-ci plus loin que le heau temps ; je ne tiens à rien, et je ne ferai point une gageure d'y essuyer les brouillards d'octobre. Vous ai-je mandé que Segrais est marié à une cousine trèsriche? Elle n'a pas voulu des gens proportionnés à ses richesses, disant qu'ils la mépriseroient, et qu'elle aimoit mieux son cousin. M. de La Garde aura sur la conscience tous ces mariages : il v en aura bien d'autres, et d'Hacqueville, le sage d'Hacqueville, sera bien heureux s'il en échappe.

Vous ne voulez pas que je vous écrive de grandes lettres; pourquoi donc? C'est la chose du monde qui m'est la plus agréable, quand je ne vous vols point. Vous me menacez de me les renvoyer sans les lire; j'aurois grand regret d'en payer le port : elles sont pleines detant de bagatelles, que j'aurois quelquefois regret que vous le payiez vous-même : mals, pour m'ôter cette peine, venez, venez me voir, venez m'ôter la plume des mains, venez me gouverner, me reprocher tous mes morceaux; voilà le moyen d'empêcher tous mes volumes, et de me donner une parfaite santé.

Philisbourg est enfin pris ; j'en suis étonnée ; je ne croyois pas que nos ennemis sussent prendre une ville : j'ai d'abord demandé qui avoit pris celleci, et si ce n'étoit pas nous ; mais non, c'est eux. Adien, ma très-chère ; ne soyez point en peine de cette mechante ecriture, c'est que j'ai une plume de chien, dont le monde chez moi fait réponse à tous les billets.

342.

A la même.

A Paris, venderdi 25 septembre 1676, chez madame de Coulanges.

En vérité, ma fille, voici une pauvre petite fem-

me bien malade; c'est le onzième de son mal qui Îni prit à Châville en revenant de Versailles, Madame Le Tellier fut frappée en même temps qu'elle, et revint en diligence à Paris, où elle recut hier le viatique. Beaujeu ( la demoiselle de madame de Coulanges) fut frappée du même trait; elle a toujours suivi sa maîtresse; pas un remêde n'a été ordonné dans la chambre, qui ne l'ait été dans le garde-robe; un lavement, un lavement; une signée, une saignée; Notre-Seigneur, Notre-Seigneur; tous les redoublements, tous les délires, tout étoit pareil : mais Dieu veuille que cette communauté se sépare. On vient de doumer l'extrêneonction à Beaujeu, et elle ne passera pas la nuit. Nous craignons demain le redoublement de madame de Coulanges, parce que c'est celui qui figure avec celui qui emporte cette pauvre fille. En verité, c'est une terrible maladie; mais avant vu de quelle façon les médecins sont saigner rudement une pauvre personne, et sachant que je n'ai pomt de veines, je déclarai hier au premier président de la cour des aides , qui me vint voir , que si je sais jamais en danger de mourir, je le prierai de m'emener M. Sanguin dès le commencement ; j'y sais très-résolue. Il n'y a qu'à voir ces messieurs pour ne vouloir jamais les mettre en possession de son corps : c'est de l'arrière-main qu'ils ont tué Reages. J'ai pensé vingt fois à Molière depuis que je vois tout ceci. J'espère cependant que cette pauvre femme échappera, malgré tous leurs mauvais traitements : elle est assez tranquille, et dans un repos qui la donnera la force de soutenir le redoublement de cette muit.

J'ai vu madame de Saint-Géran, elle n'est nulement déconfortée; sa maison sera toujours un reduit cet hiver: M. de Grignan y passera ses soirces amoureusement. Elle s'en va à Versailles comme les autres; je vous assure qu'elle prétend jour de ses épargues, et vivre sur sa réputation acquier; de long-temps elle n'aura époisé ce fonds. Elle ses fait mille amitiés; elle est engraînsée, elle est de bien. Je vous conjure, ma fille, de faire encre mes excuses au grand Roquesante, si je ne hi fai pas réponse; vous me mandez des merveilles de son amitié; je n'en suis nullement surprise, conoissant son cœur comme je fais, ji mérite, par bien des raisons, la distinction et l'amitié que ver avez pour lui. Je me porte fort hien; je suis rave

de n'avoir point vendangé; je ferai les autres remèdes, et quand cette panvre petite femme sera mieux, j'irai encore me reposer quelques jours à Livry. Brancas est arrivé cette nuit à pied, à cheval, en charette; il est pâmé au pied du lit de cette pauvre malade: nulle amitié ne parott devant la sienne. Celle que j'ai pour vous ne me parolt pas petite.

J'ai trouvé à Paris une affaire répandue partont, qui vous paroltra fort ridicule : bien des gens vous l'apprendront; mais il me semble que vous voyez plus clair dans mes lettres. Il y avoit à la cour une manière d'agent du roi de Pologne! qui marchandoit toutes les plus belles terres pour son maître. Enfin, il s'étoit arrêté à celle de Rieux en Bretagne. dont il avoit signé le contrat à cinq cent mille livres. Cet agent a demandé qu'on fit de cette terre un duché, le nom en blanc. Il y a fait mettre les plus beaux droits, males et femelles, et tout ce qu'il vous plaira. Le roi, et tout le monde, croyoit que c'étoit ou pour M. d'Arquien, ou pour le marquis de Béthune. Cet agent a donné au roi une lettre du roi de Pologne, qui lui nomme, devinez qui? Brisacier, fils du maître des comptes ; il s'élevoit par un train excessif et des dépenses ridicules : on croyoit simplement qu'il fût fou, cela n'est pas bien rare. Il s'est trouvé que le roi de Pologne, par je ne sais quelle intrigue, assure que Brisacier est originaire de Pologne, en sorte que voilà son nom alonge d'un ski, et lui Polonois. Le roi de Pologne ajoute que Brisacier est son parent, et qu'étant autrefois en France, il avoit voulu épouser sa sœur : il a envoyé une clef d'or à sa mère, comme dame d'honneur de la reine. La médisance, pour se divertir, disoit que le roi de Pologne, pour se divertir aussi, avoit eu quelques légères dispositions à ne pas hair la mère, et que ce petit garçon étoit son fils : mais cela n'est point ; la chimère est toute fondée sur sa honne maison de Pologne. Cependant le petit agent a divulgué cette affaire, la croyant faite; et dès que le roi a su le vrai de l'aventure, il a traité cet agent de fou et d'insolent, et l'a chassé de Paris, disant que, sans la considération du roi de Pologne, il l'auroit fait mettre en prison. Sa Majesté a écrit au roi de Pologne, et L'est plainte fraternellement de la profanation qu'il

a voulu faire de la principale dignité du royaume; mais le roi regarde toute la protection que le roi de Pologne a accordée à un si mince sujet comme une surprise qu'on lui a faite, et révoque même en doute le pouvoir de son agent. Il laisse à la plume de M. de Pomponne toute la liberté de s'étendre sur un si beau sujet. On dit que ce petit agent s'est évadé: ainsi cette affaire va dormir jusqu'au retour du courrier.

#### 543.

#### A la même.

#### A Paris, mercredi 30 septembre 1676.

Je mens, il n'est que mardi, mais je commence toujours ma lettre pour faire réponse aux vôtres, et pour vons parler de madame de Coulanges, et je l'achèverai demain, qui sera effectivement mereredi

G'est le quatorze de madame de Coulanges : les médecias n'en répondent point encore, parce qu'elle a toujours la fièvre, et que dans les réveries continuelles où elle est, ils ont raison de craindre le transport. Cependant, comme les redoublemens sont moindres, if y a tout sujet de croire que tout ira bien. On vouloit lui faire prendre ce matin de l'émétique; mais elle avoit si peu de raison, qu'en n'a pu lui en faire prendre que cinq on six meuvaises gorgées, qui n'ont pas fait la moitié de ce qu'on désiroit. Il me semble que vous avez envie d'être en peine de moi , dans l'air de fièvre de cette maison; je vous assure que je me porte blen. M. de Contanges aime et souhaite fort ma présence : je suis dans la chambre , dans le jardin ; je vais, je viens, je cause avec mille gens, je me promène, je ne prends point l'air de la sièvre; enfin, ma fille, n'ayez point d'inquiétude sur ma santé.

Le pauvre Amonio n'est plus à Chelles, il a failu céder au visiteur; Madame est inconsolable de

Marguerite-Guyonne de Cossé, abbesse de Chellea, sœur de la duchesse de La Meilleraie et de la marquive de Biron.

<sup>·</sup> Jeun Sobieski.

532 LETTRES

cet affront; et pour s'en venger, elle a désendu toutes les entrées de la maison, de sorte que ma sœur de Biron, mes nièces de Biron, ma sœur de La Meilleraie, ma belle-sœur de Cossé, tous les amis, tous les cousins, tous les voisins, tout est chassé. Tous les parloirs sont fermés, tous les jours maigres sont observés, toutes les matines sont chantées sans miséricorde; mille petits relâchemens sont réformés ; et quand on se plaint : Hélas! je fais observer la regle. - Mais vous n'étiez point si sévère. — C'est que j'avois tort, je m'en repeus... Enfin, on peut dire qu'Amonio a mis la la réforme à Chelles. Cette bagatelle vous auroit divertie; et en vérité, quoique vous disiez sur cela les plus folles choses du monde, je suis persuadée de la sagesse de Madame : mais c'est par cette raison que la chose en est plus sensible. Amonio est chez M. de Nevers ; il est habillé comme un prince, et bon garçon au dernier point. Il a veillé cinq ou six nuits madame de Coulanges; je vous assure qu'il en sait autant que les autres, mais sa barbe n'osoit se montrer devant celle de M. Brayer. Ils mont tous assuré que la vendange de cette année m'auroit empirée, et que je suis trop heureuse d'en avoir été détournée. Vous me direz : qui vous avoit parlé de cette vendange? Tout le monde, et Vesou comme les autres; mais il s'est ravisé, et j'en suis bien aise.

Tout le monde croit que l'ami n'a plus d'amour, et que Quanto est embarrassée entre les conséquences qui suivroient le retour des faveurs, et le danger de n'en plusfaire, crainte qu'on n'en cherche ailleurs. D'un autre côté, le parti de l'amitié n'est point pris nettement : tant de beauté encore et tant d'orgueil se réduisent difficilement à la seconde place. Les jalousies sont vives; mais ont-elles ja mais rien empêché? Il est certain qu'il y a eu des regards, des façons pour la bonne semme; mais quoique tont ce que vous dites soit parfaitement vrai, elle est une autre, et c'est beaucoup. Bien des gens croient qu'elle est trop bien conseillée pour lever l'étendard d'une telle persidie, avec si peu d'apparence d'en jouir long-temps; elle seroit précisément en butte à la fureur de Quanto; elle ouvriroit le chemin à l'infidélité, et serviroit comme d'un passage pour aller à d'autres plus jennes et plus ragodtantes. Voilà mes réflexions, chacun regarde, et l'on croit que le temps découvrira quelque chose. La bonne femme a demandé le congé de son mari, et depuis son retour elle ne se montre ni parée, ni autrement qu'à l'ordinaire.

Vous ai-je mandé que la bonne marquise d'Unelles a petite-vérole? On espère qu'elle s'en tirera : c'est un beau miracle à nos âges.

Il est mercredi au soir. La pauvre malade est hors d'affaire, à moins d'une trahison que l'on ne doit pas prévoir. Pour Benujeu, elle a été en verité morte, et l'émétique l'a ressuscitée : il n'est pas si aisé de mourir que l'on pense.

544.

De M. l'abbé de Pontgarré : à la même.

A Paris, vendredi 2 octobre 1676.

Suivant mes anciennes et louables coutumes, je me suis rendu ce matin dans la chambre de madame la marquise; au moment que je lui ai presenté ma face réjouie, elle s'est bien doutée de mon dessein, et m'a lâché cette feuille de papier; sa libéralité n'est pas entière, car elle prétend bien aussi s'en servir, ce que j'approuve beaucoup. Je vous dirai donc in poche parole, madame la comtesse, que nous ne savons encore ce que l'on lera le reste de la campagne. M. de Lorraine · demeurera-t-il les bras croisés? Ecco il punto. On est ausi en peine de M. de Zell, qui marche vers la Moselle. M. de Schomberg doit avoir passé la Sambre dès le 27, et marché vers Philippeville; il lui sera facile d'envoyer des troupes à M. le marechal de Créqui. Vous savez tous les démèlés qui sont arrivés au conclave : si cela venoit jusqu'à l'eminence souveraine, vous ne feriez pas mal de vous transporter à Rome, pour lui offrir votre bras; vous en aurez le temps, s'il est vrai que l'élection ne « fasse pas si tôt. Je fus hier à la porte de Richelieu une partie de la journée; j'y trouvai les dames bien intriguées pour leurs ornemens de Villers-Co-

l'appelle presque toujours le gres abbe.

§ Le prince Charles de Lorraine venuit de presdre
philisbourg.

Pierre Camus de Pontearré, aumonier du roi, mort en 1684. Il étoit l'ami intime du cardinal de Retz. Madame de Sévigné parle souvent de lui; elle l'appelle presque toujours le gent abbe.

terets; ce que je puis vous dire, c'est que l'Ange sera des plus magnifiques. Je frondai à mon ordinaire cette dépense, mais je fus traité de vieux rèveur et de pantalon. Je souffris patiemment toutes ces injures, parce qu'il ne m'en coûtoit rien. On m'auroit volontiers proposé quelque emprunt de pierreries; je ne donnai pas dans cette idee, ayant toujours fort condamné cette sorte de familiarité. Nous aurons ici lundi madame de Verneuil, qui vient se mettre en état de partir pour le Languedoc. La Manierosa vient avec elle pour demeurer quelques jours avec nous, ensuite elle prendra la route de la Loire. Je suis à vous, Madame, avec tout le respect que je dois, et à M. le comte.

#### Madame DE SÉVIGNÉ continue:

Vous connoissez le gros abbé, et la joie qu'il a d'épargner son papier; par bonheur, je suis encore plus aise de lui en donner. Il lui est arrivé un grand accident dont il est triste, et ne se peut consoler: c'est qu'il a donné à son valet-de-chambre un manteau qui ne lui a servi qu'un an : il croyoit qu'il y en eût deux : ce mécompte est sensible, il est fort bon là-dessus. Pour moi, je le trouve original sur l'économie, comme l'abbé de La Victoire ' sur l'avarice.

Voilà une nouvelle de madame de Castries ' qui me mande qu'Odescalchi ' est pape; vous l'aurez su plus tôt que nous. Eulin, voilà donc nos cardinaux qui reviennent; s'ils repassent en Provence, ce sera si tôt, que vous les verrez avant que de partir. Savez-vous que le petit Amonio est présentement en poste sur le chemin de Rome? Son oncle, c'està-dire un autre que celui qui étoit au défunt pape, est maltre-de-chambre de ce nouveau pape. Vous voyez bien que voilà sa tortune faite, et qu'il n'a plus besoin de madame de Chelles, ni de toutes ces nonnes. Il est vendredi, ma fille, et je scrois dejà retournée à Livry, parce qu'il fait divinement beau, et que madame de Coulanges est hors de tout péril, et dans toute la douceur de sa convalescence; sans que je veux savoir tantôt, si M. de Pomponne a

\* L'abbé Leuet. (*Foyez* la note de la lettre 111.)

\* Elisabeth de Bonzi, sœur du cardinal de ce nom, veuve de René-Gaspard de La Croix, marquis

2 Odescalehi, elu pape le 21 septembre, prit le

nom d'innocent XI.

fini ce matin notre affaire, afin de vous envoyer sa lettre ce soir. Je veux aussi le remercier, et parler à Parère; après cela, j'aurai l'esprit en repos, et m'en irai demain ou dimanche à Livry.

Madame de Maintenon vint hier voir madame de Coulanges; elle témoigna beaucoup de tendresse à cette pauvre malade, et bien de la joie de sa résurrection. L'ami et l'amie : avoient été tout hier ensemble : la femme (la reine) étoit venue à Paris. On dina ensemble, on ne joua point en public. Enfin la joie est revenue, et tous les airs de jalousie ont disparu. Comme tout change d'un moment à l'autre, la grande femme est revenue sur l'eau; elle est présentement aussi bien avec la belle qu'elle y étoit mal. Les humeurs sont adoucies; et ensin ce que l'on mande aujourd'hui n'est plus vrai demain : c'est un pays bien opposé à l'immutabilité. Je vous conjure, ma très-chère, de ne le point imiter sur votre départ, et de songer que nous sommes au 2 d'octobre. Pour ma santé, n'en sovez point en peine; Livry, quoi que vous en vouliez dire, me va faire tous les biens du monde pour le reste du beau temps. Ne dites rieu, je vous prie, à T...; mais je l'aime d'avoir voulu vous plaire in ogni modo, en vous disant qu'il m'a vue : cette petite menterie vient d'un fonds admirable : ma belle, je ne l'ai pas vu, et je ne pensois pas même qu'il fût à Paris. Langlade a pensé mourir à Frêne de la même maladie que madame de Coulanges, hors qu'il fut plus mal encore, et qu'on lui donna l'extrême-onction. Madame Le Tellier paiera pour tous, elle est très-mal. Adieu, ma chère Comtesse, j'embrasse le Comte et les jolis Pichons; mon Dieu, que tout cela m'est cher? Je vous exhorte à lire le P. Le Bossu; il a fait un petit Traité de l'Art poétique o que Corbinelli met cent piques au-dessus de celui de Despréaux.

Le roi et madame de Montespan.

On ne voit point qu'il y ait aucun rapport entre les deux ouvrages dont il s'agit. L'un, écrit en prose, est un traité assez étendu sur le poème épique en particulier; et l'autre, écrit en vers, embrasse la poèsie en général, mais d'une manière fort abrégée, et dans le goût de l'Art poetique d'Horace; de sorte que l'ouvrage du père Le Bossu peut être estimé et loué avec justice, sans qu'on doive pour cela le mettre au-dessus de l'Art poétique de Despréaux, qui est un chef-d'œuvre de poésie didactique.

543.

A la même.

A Livry, mercredi 7 octobre 1676.

Je vous écris un peu à l'avance, comme on dit en Provence, pour vous dire que je reviens ici dimanche, afin d'achever le beau temps et de me reposer. Je m'y trouve très bien, et j'y fais une vie solitaire qui ne me déplait pas, quand c'est pour peu de temps. Je vais aussi faire quelques petits remèdes à mes mains, purement pour l'amour de vous, car je n'ai pas beaucoup de foi; et c'est toujours dans cette vue de vous plaire que je me conserve, étant très persuadée que l'heure de ma mort ne peut ni avancer, ni reculer; mais je suis les conduites ordinaires de la bonne petite prudence humaine, croyant même que c'est par elle qu'on arrive aux ordres de la Providence. Ainsi, ma fille, je ne négligerai rien, puisque tout me parolt comme une obéissance nécessaire. Voilà qui est bien sérieux; mais voici la suite de mon séjour à Paris de près de quinze jours : vous savez ce que je fis le vendredi, et comme j'allai chez M. de Pomponne. Nous avons trouvé, M. d'Hacqueville et moi, que yous devez être contents du règlement, puisque enfin le roi veut que le lieutenant soit traité comme le gouverneur; et qu'on se trouve à l'ouverture de l'assemblée comme on a fait par le passé : voilà une grande affaire. Le samedi, M. et madame de Pompoune, madame de Vins, d'Hacqueville et l'abbé de Feuquières, viurent me prendre pour aller nous promener à Conflans. Il faisoit très beau. Nous trouvâmes cet'e maison cent fois plus belle que du temps de M. de Richelieu. Il y a six fontaines admirables, dont la machine tire l'eau de la rivière, et ne finira que lorsqu'il n'y aura pas une goutte d'eau. On pense avec plaisir à cette eau naturelle, et pour boire, et pour se baigner quand on veut. M. de Pomponne étoit gai; nous causames et nous rimes extrêmement. Avec sa sagesse, il trouvoit partout un air de cathédrale qui nous réjouissoit beaucoup. Cette petite partie nous fit plaisir à tous; vous n'y fûtes point oubliée.

La vision de la bonne semme passe à vue d'œil, mais c'est sans croire qu'il y alt plus autre choic que la crainte qui attache à Quanto. Pour le voyage de M. de Marsillac, gardez-vous bien d'y entendre aucune finesse, il a été fort court. M. de Marsillac est aussi bien que jamais anprès du roi : il ne s'est ni amusé, ni détourné : il avoit Gourville, qui n'a pas souvent du temps à donner : il le promenoit par tontes ses terres, comme un fleuve qui apporte la graisse et la sertilité. Quant à M. de la Rochefoucauld, il alloit, comme un enfant, revoir Verteuil et les lieux où il a chassé avec tant de plaisir; je ne dis pas où il a eté amoureux, car je ne crois pas que ce qui s'appelle amoureux, il l'ait jamais eté. Il revient plus doucement que son als, et passa en Touraine chez madame de Valentiur et chez l'abbé d'Effiat. Il a été dans une extrême peine de madame de Coulanges, qui revient asserément de la plus grande maladie qu'on puise avoir : la fièvre ni les redoublements ne l'ont point encore quittée; mais parceque toute la violence d la réverie en sont dehors, elle se peut vanter d'être dans le bon chemin de la convalescence. Madame de La Fayette est à Saint-Maur : je n'y at de qu'une fois : elle a son mal de côté qui l'a empéchée d'aller chez madame de Coulanges, dont elle étoit fort inquiétée; et d'aller voir Langlade, qui a pensé mourir à Frênc du même mal que madame de Coulanges, et a eu de plus qu'elle l'extremeonction. Enfin, elle a été soulagée de tous les côles, sans avoir quitté sa place.

Je disois l'autre jour à madame de Contante que Beaujeu avoit eu sur elle l'extrême anction, et qu'on lui avoit crié: Jesus Maria: elle me reponda avec une voix de l'autre monde: Hé, que as se crinit-on? Je le méritois autant qu'elle. (me disvous de cette ambition? Écrivez au petit Cularges, il a été digne de compassion; il perduit test en perdant sa femme. Ce fut une chose fort tochante quand elle fit écrire à M. du Gué pour la recommander M. de Coulanges, et cela par conscience et par justice, reconnaissant de l'autre ruiné, et demandant à M. et à madame du Gué.

La maison dont il s'agit appartenoit aux archevêques de Paris.

Père de madame de Coulanges, intendant de

cette marque de leur amitié comme la dernière : elle leur demandoit pardon, et leur bénédiction en même temps. Je vous assure que ce fut une scène fort triste. Vous écrirez donc à ce pauvre petit homme, qui est parfaitement content de mon amitié : en vérité, c'est dans ces occasions qu'il faut la témoigner.

Votre petit Allemand parolt extrêmement adroit au bon abbé, il est beau comme un ange, et doux et honnête comme une pucelle. Il va répèter son allemand chez M. de Strasbourg. Je l'ai fort exhorté à se rendre digne : mais je vous défie de deviner son nom; quoi que vous puissiez dire, je vous dirai toujours, c'est antrement : c'est qu'il s'appelle Autrement. N'est-ce pas là un nom bien propre à ouvrir l'esprit à des pointilleries continuelles? Je lui apprends à nouer des rubans : en un mot, je crois que vous vous en trouverez fort bien.

Madame Cornuel étoit l'autre jour chez Berryer dont elle étoit maltraite; elle attendoit à lui parler dans une antichambre qui étoit pleine de laquais. Il vint une espèce d'honnête homme qui lui dit qu'elle étoit mal dans ce lieu-là. Hélas! ditelle, j'y suis fort bien, je ne les crains point tant qu'ils sont laquais. Voilà ce qui a fait éclater de rire M. de Pomponne, de ces rires que vous connoissez; je crois que vous le trouverez fort plaisant aussi.

M. le cardinal m'écrit, du lendemain qu'il a fait un pape, et m'assure qu'il n'a aucun scrupule. Vous savez comme il a évité le sacrilège du faux serment; les autres y doivent trouver un grand gout, puisqu'il n'est pas même nécessaire. Il me mande que le pape est encore plus saint d'effet que de nom; qu'il vous a écrit de Lyon en passant, et qu'il ne vous verra point en repassant, par la même raison des galères, dont il est très fâché; de sorte qu'il se retrouvera dans peu de jourschez lui, comme si de rien n'étoit. Ce voyage lui a fait bien de l'honneur, car il ne se peut rien ajouter au bon exemple qu'il a donné. On croit même que, par le bon choix du souverain pontife, il a remis dans le conclave le St-Esprit qui en étoit exilé depuis tant d'années. Après cet exemple il n'y a point d'exilé qui ne doive espérer.

Vous voilà donc dans la solitude ; c'est présentement que vous devez craindre les esprits : je m'en vais parier que vous n'étes plus que cent personnes dans votre château. Je suis persuadec de toute l'aimabilité de la belle Rochebonne; mais la constance de Corbinelli est abymée dans tant de philosophie, et il est si terriblement attaché à la justesse des raisonnements, que je ne vous réponds plus de lui. Il dit que le père Le Bossu ne répond pas bien à vos questions: qu'il auroit tort de vouloir vous instruire, que vous en savez plus qu'eux tous : vous nous en manderez votre avis.

Je vous ai mandé l'histoire de Brisacier; on n'en peut rien dure jusqu'à ce que le courrier de Pologne soit revenu. Il est cependant hors de Poris et de la cour : it assiége la ville, et demeure chez ses amis aux environs : il étoit l'autre jour à Clichy : madame du Plessis le vint voir de Frêne, pour faire les lamentations de la ropture de son marché. Brisacier lui dit qu'assurément il n'étoit point rompu, et qu'on verroit, au retour du courrier, s'il étoit aussi fon qu'on disoit. S'il est protegé de la reine de Pologne, ou du roi, nous en jugerons comme vous faites.

M. de Bussy est arrivé comme j'écrivois cette lettre; je lui ai fait voir votre souvenir. Il vous dira lui-même combien il en est content. Il m'a lu des mémoires les plus agréables du monde : ils ne seront pas imprimés, quoiqu'ils le méritassent bien mieux que beaucoup d'autres choses.

On nous vient dire que Brisacier et sa mère, qui étoient ici près à Gagny, ont éte enlevés; ce seroit un mauvais prejugé pour le duché. Cette nouvelle est un peu crue: comme elle est présentement à Paris, d'Hacqueville ne manquera pas de vous l'apprendre. Je vous embrasse mille fois, ma trèschère, avec une tendresse fort au-dessus de ce que je vous en pourrois dire.

Je reçois, ma fille, votre lettre du 50; mais quoi! vous n'aviez pas reçu la mienne du 21? quelle sottise à la poste! elle étoit toute propre à vous instruire: je décidois sur votre départ, et je vous conjurois par pure tendresse de ne point le différer; c'est ce que je vous demande encore par les mêmes raisons: vous suivrez ce conseil, si vous avez pour moi autant d'amitié que je vous en crois; dans cette confiance, je ne me remettrai point à vous dire combien je le souhaite, ni combien six xemaines font à mon impatience. Madame de Soubise est allée voir son mari malade en Flandre: cela me

plait: voyez la Gazette de Hollande. Adieu, j'embrasse tendrement le seigneur Conte.

546.

A la même.

A Livry, vendredi 9 octobre 1676.

Je suis fâchée, ma très-chère, que la poste vons diffère mes lettres de quelques jours. Je connois votre amitié et vos inquiétudes; mais il n'y aqu'à recourir au grand d'Hacqueville pour y trouver tout le secours que l'on peut souhaiter. Je me souviendrai toute ma vie du plaisir et de la consolation que je trouvai aux Rochers dans une de ses lettres, après que vous fûtes accouchée; sans quoi je n'étois pas en état de soutenir l'excès de la douleur où j'étois. J'espère que vous aurez été contente le lendemain, à moins qu'un laquais de madame de Bagnols, à qui je donnai mes lettres pour les porter à la poste, ne les ait jetées je ne sais où; il m'en a pris quelque petite crainte. Vous aurez vu dans cette lettre, si vous l'avez reçue, la réponse de celle où vous me parliez d'attendre M. de Grignan : je vons priois, ma chère, de ne point écouter cette pensée; je vous assurois que celle de la saison moins avancée ne m'avoit point fait souhaiter que votre arrivée précédat la sienne; que c'étoit l'extrême envie que j'avois de vous voir, qui me faisoit vous conjurer de me donner cette petite avance; que je la méritois, par la seule raison de la discrétion que j'ai eue de ne point vouloir vous tirer de votre château plus tôt qu'au départ de M. de Grignan pour l'assemblée'; que j'avois pris sur moi tout le temps dont vous m'aviez rendue la maltresse, et qu'en un mot je vous conjurois, comme je fais encore de tout mon cœur, de songer à partir ce mois-ci, comme nous en sommes demeurées d'accord. Je crois que M. de Grignan ne trouve rien d'injuste à tout mon procédé. Je vous ai mandé le peu d'argent qu'il vous faut, en attendant qu'il vienne; je crois que votre voiture doit être la li-

tière jusqu'à Roanne, et la rivière jusqu'à Beiare, où vous trouverez mon carrosse. Voilà, ma tille, l'essentiel du contenu de ma lettre, au cas qu'elle soit perdue.

L'abbé Bayard me mande que j'ai très-bien fait de ne point aller cet automne à Vichy; que les pluies continuelles ont rendu les eaux très-mauvaises; que Saint-Hérem et Planci, qui y étoient allés exprès, n'en ont point pris; qu'il n'y avoit que M. de Champlatreux , qui n'étoit guère content; ensin sa lettre m'a fait un plaisir admirable; je ne savois pas trop hien d'où me venoit mon opiniâtreté, c'etoit justement cela. Je sais ici un certain tripotage à mes mains avec de la moelle de cerf et de l'eau de la reine de Hongrie, qui me lera, dit-on, des merveilles. Ce qui m'en fait heaucoup, c'est le temps miraculeux qu'il fait; ce sont de ces beaux jours de cristal de l'automne, qui ne sont plus chauds, qui ne sont pas froids : enfin j'en cuis charmée; je me tiens dehors depuis six heures de matin jusqu'à cinq heures du soir; je n'en perds pas un moment, et à cinq heures, avec une obcissance admirable, je me retire, mais ce n'est pas sus m'humilier, reconnoissant, avec bien du déplaisir. que je suis une misérable mortelle, et qu'une soite timidité me fait rompre avec l'aimable serein, le plus ancien de mes amis, que j'accuse peut-tre injustement de tous les maux que j'ai eus. Je me jette dans l'église, et je fernne les yeux, jusqu'à ce qu'on me vienne dire qu'il y a des sambeaux dans ma chambre : car il me faut une obscuriteestière dans l'entre-chien et loup, comme les bois, ou une église, ou que l'on soit trois ou quatre a casser; enfin je me gouverne selon vos intentions. J'ai vu le petit Sanguin du prince, qui est chez se cousin; il m'apporta des perdrix et des lièvres à est tout tel qu'il étoit ; nous parlames fort du temps passé et de la princesse.

La nouvelle de Brisacier est tout assurce : on a découvert par des lettres qu'il écrivoit au roide Pologne, qu'il travailloit à le detourner de l'amte de notre monarque; de sorte qu'il est à la Basule, et sa destinée est encore incertaine entre la potence et le duché.

Pour l'Allemagne, il y auroit beaucoup à des

<sup>1</sup> L'assemblée des états de Provence, qui se tient 2 Lambese.

<sup>1</sup> Louis Molé de Champlatreax, conseiller en pertement de Paris.

Le général a été encore un peu mortifié, en faisant escorter des convois; il est obligé de se rapprocher de nous, pendant que ces brutaux d'Allemands, dès qu'il aura repassé le Rhin, se mettront autour de Brissach, comme ils firent l'année passée à Philisbourg: cela seroit assez impertinent. Il y a beaucoup de division dans cette armée, j'entends celle de M. de Luxembourg. Je reçois un billet de d'Hacqueville, qui fut mercredi à Versailles, pour voir faire et envoyer cette manière de réglement pour l'assemblée. Il faut avouer que jamais il ne s'est vu un tel ami: quand on lui recommande quelque affaire, rien n'empêche de croire que c'est la seule qu'il ait, tant il s'en acquitte ponctuellement.

#### 547.

Du comie de Bussy à madame de Grignan.

A Livry, ce 19 octobre 1676.

Il y a trois jours que je suis ici, Madame, avec madame votre mère. Vous croyez bien que sa rate et la mienne en ont mieux valu. Elle m'a montré un endroit de votre dernière lettre où vous me faites un compliment sur la prison de mon fils, dont je vous rends mille graces. Mais vous m'en aviez promis un sur la qualité de grand-père que je porte fort indignement. Je n'en sais point du tout faire les fonctions; je n'en suis pas moins gai, et j'espère de devenir bisaieul sans en être plus grave. Mais quand arriverez - vous, Madame? Vous vous faites bien desirer; sans avoir besoin de ce secours pour nous faire bien aises de vous revoir.

Revenez vite à nous, Grignan; Quittez pour un temps la Provence. N'attendez pas le bout de l'an, Revenez vite à nous, Grignan: Peut-être sera-ce à mon dam, Mais je ne crains que votre absence. Revenez vite à nous, Grignan; Quittez pour un temps la Provence.

Je laisse à madame votre mère à vous envoyer tous les autres triolets qu'on chante ici; et pour moi, Madame, je vous chanterai toujours, jusqu'à ce que je vous parle. 548.

De madame DE SÉVIGNÉ à madame DE GRIGNAN.

Commencée à Livry, et finie à Paris, mercredi 14 octobre 1676.

Je vous remercie, ma fille, de votre complaisance, et de l'amitié que vous me témoignez, puisque vous êtes résolue de partir avant M. de Grignan. Je l'embrasse et je le remercie aussi du consentement qu'il y donne : je connois la pesanteur de votre absence, et je comprends ce qu'il souffrira; mais c'est pour si peu de temps, qu'il a raison de ne me pas envier cette satisfaction : sa part est toujours bien grande au prix de la mienne. Je vous conjurc à présent, ma très-chère, de prendre un bon conducteur pour votre voyage; j'ai de la peine à penser à l'ennui que vous aurez : je vous recommande à Montgobert; ayez des livres; et au nom de Dieu, défendez à vos muletiers de prendre le chemin le plus court, en allant de chez vous à Montélimart ; qu'ils prennent le chemin du carrosse : ils menèrent madame de Coulanges par celui que je vous dis; sans du But, qui descendit promptement, et soutint la litière, elle tomboit dans un précipice épouvantable ; il m'a conté cela dix fois, et m'a fait transir. La crainte qu'on ne vous mêne par ce chemin m'a déjà réveillée plus d'une fois la nuit. Je vous conjure, ma très-chère, de donner ce soin à quelqu'un qui ait plus d'attention à votre conservation que vous-même. Fécrirai à Moulins à un M. Le Châtelain, qui vous rendra mille petits services; c'est un très-bon et très-honnête homme, qui a de l'esprit et de la piété. Vous y verrez aussi madame de Gamaches, qui est de la maison de Montmorin : elle est vive, elle est jolie femme: elle ne m'a pas quittée pendant quatre on cinq jours, en deux fois que j'ai été Moulins, on chez mesdames Fouquet : enfin elle est ma première amie de Moulins.

M. de Seignelai est allé en poste à Marseille, pour une affaire de la marine; nous ne savons ce que c'est. Le Brisacier et sa mère sont toujours à

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marie-Françoise de Montmorin , mariec en 1666 à Jean-Frédéric de Gamaches , comte de Châteaum é lian .

la Bastille. La mère a obtenu une femme pour la servir, mais M. le duc se déchausse lui-même.

Votre médecin philosophe tire de trop loin pour pour tirer juste; il me croit malade, et je suis guérie; et je vous assure que les conseils qu'on m'a donnés ici sont opposés aux siens. Je finirai ma lettre demain à Paris.

Jeudi 15.

Me voici donc à Paris. J'ai couché à Saint-Maur; j'y allai de Livry. J'y ai vu M. de La Rochefoucauld, et nous avons fort causé. Si Quanto avoit bridé sa coiffe à Pâques de l'année qu'elle revint à Paris, elle ne seroit pas dans l'agitation où elle est; il y avoit du bon esprit à prendre ce parti; mais la foiblesse humaine est grande; on veut méuager des restes de beauté; cette économie ruine plutôt qu'elle n'enrichit. La bonne femme (madame de Soubise) est en Flandres : cela ferme la bouche. J'ai trouvé que mes réveries de ma forêt se rapportent fort aux raisonnements d'ici. Je n'ai point encore vu madame de Coulanges, je n'irai qu'après avoir fait ce paquet. On m'assure qu'elle est trèsbien, et que les épigrammes recommencent à poindre. Je lui ferai vos amitiés, et donnerai votre lettre à son mari.

On dit que le crime de Brisacier, c'est d'avoir abusé de sa charge ', en faisant écrire la reine au roi de Pologue, pour l'engager à prier le roi d'accorder un brevet de duc à Brisacier, son secrétaire. Il faut que le contrier de Pologue aft apporté cette nouvelle, puisqu'on a donné des commissaires à Brisacier; et vous savez ce que c'est d'abuser du sceau et du seing d'une reine de France. Je crains que M. le duc de Brisacierski ne soit pendu.

Je prévois que mon fils reviendra, au lieu d'aller sur la Meuse, où sa mauvaise destinée l'envoie; il a un rhumatisme à la cuisse, qui sera bon pour obtenir son cougé. Si le beau temps continue, j'irai encore un moment à Livry: ma maison est toute prête et toute rangée, c'est le principal. Par-lez-moi un peu de votre départ, et je vous parlerai vendredi de votre voiture de Briare on d'Orléans, Au reste, Amonio est pape, c'est-à-dire, son oncle

est maltre de chambre d'Odescalchi. Vons jugez bien que le voità à Rome, se moquant de Chelles, après y avoir mis la réforme : tout ce que vous me mandez sur ce sujet est l'étoffe de dix epigrammes. Yous ètes la plus plaisante créature du monde, avec tonte votre sagesse et votre sérieux : si vous vouliez prendre soin de ma rate, je servis immortelle; car c'est de là que sont venus tous mes maux, à ce qu'ils disent. Songez, ma très chère, à venir me voir; je n'attendrai point de sang fruid la joie que j'aurai de vous embrasser, et mes peuts esprits se mettront hientôt en mouvement pour aller au-devant de vous. Adieu, ma très chère enfant; je vous écrirai vendredi. Je vous fais mille amitiés de madame de La Fayette qui m'en a chargee pardessus la tête, et M. de La Rochefoucauld aussi. Je n'ai encore vu personne : vous saver comme j'aime à ramasser des rogatous pour vous divertir. Ce que je ne puis vous mander, c'est. en vérité , l'excès de l'amitié que j'ai pour vous

549. \*

A la meme.

A Paris, vendredi 16 octobre 1876.

En vérité, ma fille, je n'ai jamais en de si son enfans que les miens; ils sont cause que je ne puis retourner à Livry, comme j'en avois le descin le vois bien que cela vous fait rire, et que mons v'ant pas grande envie de me plaindre d'être obliger de faire faux bond à Livry le 15 d'octobre. D'Haone ville, Corbinelli, M. et madame de Coulange vus aideront fort à approuver que je ne les quitte plus Il est vrai cependant que, sans vous et mon ble, j'aurois continué ma solitude avec plaisir : j'ems li plus à moi en un jour que je n'y suis ici en quant; je priois Dieu, je lisois beaucoup; je parlois de l'autre vie, et des moyens d'y parvenir. Le per prieur a plus d'esprit que je ne pensois, quaspe p le trouvasse un fort honnéte homme. Entin au revoilà dans le tourbilion.

Il faut que j'aille voir M. Colhert pour voir pension; d'Hacqueville m'y mènera, quand comnistre viendra à Paris, afin d'éviter le voyage de

<sup>1</sup> De secrétaire des commandements de la reine.

Versailles: voilà pour madame, voici pour monsieur. Vous saurez que son malheur l'envoie sur la Meuse, et son bonheur fait qu'il a un rhumatisme sur une cuisse et sur une hanche, qui lui fait beaucoup de mal, et l'empèche de se soutenir. Il est à Charleville, et une prie de demander son congé: il faut donc voir M. de Louvois, c'est une affaire. N'ai-je pas raison, ma belle, de me plaindre de mes enfants, et de leur dire des injures?

M. de Coulanges vous avoit écrit une très jolie lettre semée de vers par-ci par-là : il vous contoit tous les soins et toutes les inquiétudes qu'on a marques à madame de Coulanges dans sa maladie; et que la marquise de La Trousse, qui en étoit demeurée en Berry sur la nouvelle de son extrémité, étoit seule à mourir de peur d'apprendre une résurrection '. Cet endroit, quoique la malade en ait dejà ri, s'est présenté à son esprit avec quelque vapeur noire, de sorte qu'elle l'a improuvé; et en même temps son mari a pris la lettre, et l'a chiffonnée comme un petit enfant, et l'a jetée dans le feu. Nous sommes demeurés tous étonnés, et il en a fait une autre dans son chagrin, qui, en vérité, est plus plate que la feuille de papier sur quoi elle est écrite. La vôtre étoit admirable : nous la considerames comme une pièce digne d'être gardée, pour s'en parer dans de pareilles occasions.

M. de La Vallière est mort : on lui a fait plusieurs opérations; et enfin il s'en est allé. Sœur Louise de la Miséricorde s' fit supplier le roi de conserver le gouvernement pour acquitter les dettes, sans faire mention de ses neveux. Le roi lui a donc donné ce gouvernement, et lui a mandé que s'il étoit assez homme de bien pour voir une carmélite aussi sainte qu'elle, il iroit lui dire luimème la part qu'il prend à la perte qu'elle a faite. Madame de Soubise est revenue de Flandre; je l'ai vue, et lui ai rendu une visite qu'elle me fit à mon

retour de Bretagne. Je l'ai trouvée fort belle, à une dent près, qui lui fait un étrange effet au-devant de la bouche; son mari est en parfaite sante, et fort gai. Il me paroît qu'on les a mal gardés ces nuits passées.

La grande femme s'est fortéclaircie avec Quanto. et a fait voir au doigt et à l'œil qu'elle étoit incapable d'approuver de nouveaux feux. On ne peut pas être mieux qu'elle est presentement ; peut-être que demain ce ne sera plus la même chose : mais entin elle est au comble; on lui a donné quatre cents louis pour les habits de Villers-Cotterets, où l'on doit faire la Saint-Hubert; on croit cette partie rompue; j'ai toujours cru qu'il n'y auroit de sûr que la depense des dames, qui est excessive. Elle a été si sotte que de donner scrupuleusement dans l'étoffe; il me semble qu'elle cut mieux fait d'en mettre au moins une partie en pain de Gonesse, d'autant plus que quand on n'achète point un visage neuf, les atours ne font pas un bon effet. On assure que mademoiselle d'Elbeuf a dit à Monstet R que madame de Richelieu a fait un compliment à M. le duc, sur ce que MADAME n'est accouchée que d'une fille; cela fait une sourmiliere de dits, de redits, d'allées, de venues, de justifications, et tout cela ne pèse pas un grain.

Je vous ai envoyé un grand discours du P. Le Bossu sur la lune ; je crois qu'il pourroit bien être dans ce paquet perdu du 25, dont je suis encore très-affligée. Je meurs d'envie que vous me parliez de votre départ; je crois que vous feriez mieux d'aller jusqu'à Orléans, ce n'est qu'un jour de plus; vous y trouverez Beaulieu, qui vous tiendra une voiture prête, et le lendemain assurément je vous irai recevoir et prendre dans mon carrosse : celui d'Orléans amènera vos gens et toutes vos hardes. Adjeu, ma très-chère, songez à ce mauvais chemin de Grignan à Montelimart. Je suis très-fachée que vous ayez été importunée de votre M. de C..., noir comme une taupe, et tout le reste : il me semble que je vois votre désespoir; des qu'on a un pouce de terre, on connoît ces sortes de visites.



Le marquise de La Trousse étoit si jalouse du prétendu attachement de son mari pour madame de Coulanges, qu'on croyoit pouvoir basarder cette plaianterie.

Françoise-Louise de La Baume-le-Blanc, duchesse de La Vallière, alors religieuse aux Carmélites de la rue Saint-Jacques à Paris, étoit sœur de Jean-François de La Baume-le-Blanc, gouverneur et grand-sénéchal de la province de Bourbonnois, mort le 13 octobre 1676.

550.

A la même.

A Paris, mercredi 21 octobre 1676.

Hé, mon Dieu, ma fille, est-il possible que vous puissiez croire que le monde trouve ridicule que vous me veniez voir, et qu'on puisse trouver étrange que vons quittiez M. de Grignan pour un peu de temps, afin de me donner cette marque de votre amitié? Peut-être auroit-on plus de peine à justifier le contraire, et vos amis y seroient plus embarrassés, qu'à défendre le voyage que vous allex faire. Soyez donc en repos là-dessus, et croyez qu'il n'y a rien que de fort sage et de fort raisonnable à témoigner, dans cette occasion, l'amitié que vous avez pour moi. D'Hacqueville vous en dira son avis; et comme M. de Grignan doit être parti pour l'assemblée, nous commencerons à voir le jour de votre départ.

Madame de Verneuil passera le jour de la Toussaint à Lyon : elle me demanda si elle ne vous rencontreroit point; je lui dis que cela n'étoit pas impossible. Amonio s'en va aussi ; si vous le trouvez, vous lui ferez une fort bonne mine : j'en suis assurée. J'écris à M. de Grignan et à M. l'archevêque, pour les prier d'entrer dans mes intérêts contre vous. Je suis fort embarrassée : j'ai demandé le congé de mon fils, parce qu'il est malade de son rhumatisme à Charleville; M. de Louvois répondit fort honnètement que, si je vonlois, il le demanderoit au roi : mais que mon fils feroit fort mal sa cour, et qu'il seroit resusé; que le petit Villars, et tous les autres l'avoient été, et qu'il lui conseilloit de se guérir tout doncement à Charleville ; que s'il avoit pris, dès l'armée, une attestation de M. de Schomberg, il seroit revenu; mais que sa lettre toute seule ne produiroit aucun esset. J'ai mandé tout cela, et en même temps je reçois une lettre, où, saus avoir reçu la mienne, il me mande qu'il part avec un de ses amis qui revient, et qu'il sera demain ici. Je crains que cela ne lui fasse une affaire: je vous manderai la suite. Le P. Le Bossu sera fort aise de voir ce que vous dites de lui. Son Art poétique 'est fort admiré; vous en sentiez la beaute, sans savoir à qui vous en aviez l'obligation. Vous trouverez ici une traduction de saint Augustin, sur la prédestination et la persérérance des bons : nos amis ont triomphé dans cet ouvrage; vraiment c'est la plus belle et la plus hardie pièce qu'un puisse voir. Vous trouverez aussi, dans un autre genre, les rondeaux de Benserade : ils sout fort mèles; avec un crible, il en demeureroit pen c'est une étrange chose que l'impression.

Voici une histoire fort extraordinaire : on envoie quelquefois de l'argent à son mari, quand il est i l'armée ; Saint-Geran en a envoyé à sa femme \* il lui mande que si elle n'emploie à s'habiler les neuf cents francs qu'il lui fait tenir, il ne revienirs point de son quartier d'hiver; tellement que la petite dame a donné dans l'étoffe, selon l'intention du fondateur. Madame de Soubise a paru ave son mari, deux coiffes et une dent de moins. Il cour; de sorte que l'on n'a pas le mot à dire. Elle avoit une de ses dents de devant un peu endemusgée: mafoi, elle a péri, et l'on voit une place comme celle du gros abbé, dont elle ne se soucie gum davantage; c'est pourtant une étrange perte. Le voyage de Villers Cotterets est rompu; mais le ni a la bonté de permettre qu'on porte ses beans labits à Versailles. La plus incroyable choic in monde, c'est la dépense que font ces dames, sm avoir le premier sou, hormis celles à qui le roi b donne.

Je vous vois dans vos prairies une bergère seberger, bien solitaire et bien éloiguée de l'aptitude celles-là : votre ame est bien tranquille, et so esprits sont bien paisibles en comparaison du sevement de ce bon pays; mais que peut faire ve bergère sans un berger ! Vous repondrez lon ten à cette question par votre exemple. Madane de Coulanges a des retours de lièvre dont elle et art chagrine; cela est ordinaire à la suite des grance maladies. Langlade est revenu de Frène, m à tété encore plus mal que madame de Coulances. L'ai vu : il est divinement bien logé à ce facher. Madame de La Fayette est revenue de Saint-Mas elle a eu trois accès marqués de lièvre quarte. A

<sup>1</sup> C'est-à-dire, son Traité du poème epiges

<sup>3</sup> Madame de Saint-Géran aimoit le jeu

dit qu'elle en est ravie , et qu'au moins sa maladie

A cinq heures du soir.

Savez-vous bien où je suis? Je vous désie de le deviner. Je suis venue diner par le plus beau temps du monde à nos sœurs de Sainte-Marie du faubourg : vous croyez que je m'en vais dire, Saint-Jacques; point du tout, c'est du faubourg Saint-Germain. On vient de m'y apporter votre lettre du 14. Je suis dans la plus belle maison de Paris, dans la chambre de mademoiselle de Raymond, qui s'y est fait faire, comme bienfaitrice, un petit appartement enchanté : elle sort quand elle veut ; mais elle ne le veut guère, parcequ'elle a principalement dans la tête de vouloir aller en paradis. Je vous amènerai ici, non seulement comme une relique de ma grand' mère, mais comme une persoune curieuse, qui doit aimer à voir une très helle maison de campagne; vous en serez surprise. Je vais donc, dans cet aimable lieu, répondre à votre lettre. Je continue à vous conjurer de décider en ma faveur, et de ne plus balancer à faire un voyage que vous m'avez promis, et qu'en vérité vous me devez un pen. Je ne suis pas senle à trouver que vous marchandez beaucoup à me faire plaisir, Partez donc, ma fille, partez; vous devez avoir pris vos mesures sur le départ de M. de Grignan : je l'embrasse, et vous prie de lui donner ma lettre; je vous recommande aussi celle de M. l'archevêque: j'espère plus en eux qu'en vous pour une décision.

J'ai dit comme vous sur ce règlement ; il n'y a pas de raison à leur dire, que quand ils seront malades, ils ne viendront point à l'assemblée, cela s'en va sans dire ; et aussi , qu'ils se trouveront à l'ouverture, quand ils seront dans le lieu; quelle folie! ils ne s'y trouveront jamais : ce n'est point on lieu où l'on se trouve par hasard : j'avois corrigé cet article, sans rien ôter au sens : mais d'Hacqueville aima mieux l'envoyer promptement, que de tarder encore huit jours, disant que les eveques de vos amis ne feroient point de difficules, et que es autres en feroient toujours : l'intendant au moins n'y sauroit manquer; cette affaire m'a donné du chagrin. N'admirez-vous point l'éclat et la puissance que donne la réverbéartion du soleil? si me miras, me miran : n'aurions-nous jamais un rayon? Je disois hier au fits d'un malheurenx (le comte de Vaux), que si, avec son mérite et sa valeur, qui percent même la noirceur de sa misère, il avoit la fortune du temps passé, on lui auroit dressé un temple : je dis vrai; mais si cela étoit, il seroit gàté.

Vous avez grande raison de ne pouvoir vous représenter madame de Coulanges à l'agonie, et M. de Coulanges dans la douleur; je ne le croirois pas, si je ne l'avois vu : une vivacité morte, une gaieté pleurante, ce sont des prodiges. La pauvre femme avoit encore hier la sièvre; on ne sort point nettement de ces grands maux. Quand je songe qu'au bont de dix mois j'ai encore les mains enflées, cela me fait rire; car pour du mal je n'en ai plus. Je ne proposerai point à Corbinelli de raisonner avec vous sans la méthode; il entre en fureur, et l'on n'est point en sureté. Il est occupé à faire des rondeaux sur la convalescence de madame de Coulanges; je les corrige; jugez de la perfection de l'ouvrage. Adien, ma chère enfant; partez et venez : tenez-vous donc une fois pour décidée, et défaites-vous d'épiloguer sur les bienséances de votre voyage : elles y sont tout entières, et ce n'est pas moi seule qui le dis.

L'abbé de Pontcarré me montra hier ce que vous lui écrivez sur le manteau donné inconsidérément : cela est fort plaisant. Il est vrai que la conduite de notre cardinal est adorable : on l'admire bien aussi ; il en reçoit l'honneur qu'il mérite.

551.

A la même.

A Livry, vendredi 23 octobre 1676.

Voici le second tome du Frater. Je lui envoyai hier un carrosse au Bourget, et je vins, cela soit dit en passant, avec un autre à six chevaux, le trouver ici, où je ne croyois pas trop qu'il dût arriver si précisément; cependant le hasard, qui est quelquefois plaisant, nous fit tous rencontrer au bout de l'avenue: cette justesse nous fit rire. Nous entràmes, nous nous embrassames, nous parlàmes de vingt choses à-la-fois, nous nous questionnames sans attendre ni entendre aucune réponse; enfin cette entrevue eut toute la joie et

tont le désordre dont elles sont ordinairement accompagnées. Cependant mensieur boite tout bas, monsieur crie, monsieur se vante d'un rhumatisme, quand il n'est pas devant moi; car ma présence l'embarrasse; et comme nous en avons bien vu d'autres ensemble, il ne se plaint qu'à demi. Dans mes réveries de ma grande maladie, je trouveis, et je croyois, et je disois que j'avois une cuisse bleue, c'étoit celle qui me faisoit le plus de mal; de sorte que je lui ai donc accordé qu'il a une cuisse bleue, pourvu qu'il demeure d'accord aussi qu'il a la tête verte, tellement que cela compose un homme qui a la cuisse blene et la tête verte. Gardez-vous bien de dire cela à Montgobert : elle en abuseroit cet hiver avec le pauvre baron, qui se prépare bien à la tourmenter. Elle écrit les plus plaisantes choses du monde, et à lui, et à moi; mais nous voyons, au travers de sa bonne humeur, qu'elle est malade, et nous en sommes très fâchés. Mon fils sera donc ici quelques jours, en attendant qu'on lui ait envoyé de Charleville les attestations nécessaires pour avoir le congé, ou que les troupes qui étoient allées sur la Meuse reviennent, comme on le dit, parceque ce duc de Zell, qui nous faisoit peur, s'est retiré, et a peutêtre plus de peur que nous. Voilà l'état de notre abhaye: on voudroit bien que je fusse obligée d'en partir, pour aller au-devant de vous; car vous êtes une pièce fort nécessaire à notre véritable joie. Je ne vous dirai plus rien sur votre départ : il me semble qu'il doit être résolu, ou jamais; vous ne sauriez donter du desir que j'en ai. Je crois que M. de Grignan est parti pour l'assemblée: ainsi, en bonne justice, vons devriez être en chemin; si cela étoit, j'aurois moins de regret que cette lettre-ci fût perdue, que ce gros paquet du 25, dont je suis encore fâchée. Si mon écriture est un peu chancelante, n'en soyez point en peine, c'est que j'ai froid aux doigts. Adieu, ma très chere, je laisse la plume à M. le Clopineux. On disoit l'autre jour qu'on avoit jeté un monitoire. pour savoir où était l'armée de M. de Luxembourg: et quand il partit, on prétend que le grand Condé disoit : Ah, le beau poste! ah, le joli commandement jusqu'au mois de juillet! On dit encore que M. de Luxembourg ' a mieux fait l'oraison funèbre

• Le maréchal de Luxembourg éprouva dans ce

de M. Turenne que M. de Tolle, et que le de Bouillon lui fera avoir une abbaye; to sans préjudice des chansons. A propos de ce que vous avez dit, sans sacrelège dans clave ui peccadille dans le chemin, est ui admirable. Le bon abbé vous aime et vou de tout son cœur; et moi, ma chère, je prasse de tout le mien.

## M. DE SÉVIGNÉ.

Me voici quasi établi comme vous le J'ai la cuisse blene, il est vrai ; mais je ne pas de la tête verte : je voudrois pourtant li changé du bieu de ma cuisse contre verdure à ma tête; j'en marcheroi micux et plus légèrement. J'ai reçu vot ma petite sœur : je vous remercie de de votre inquiétude ; je crois , si je ne n que nous serons le mieux du monde et hiver: your savez pourtant que je voi de ne jamais oublier votre cœur, ni v téressée : à cela près , je penserai au vous, malgré vos irrésolutions, dont d'assez grandes impertinences : no derons tout à loisir ; venez seulement w chère bonne maman, qui se porte à s et qui est belle comme un ange. Si votre i vous paroît pas nécessaire pour lui re santé, sachez qu'il l'est fort pour l'y m l'un vaut bien l'autre. Venes : reine d venez, venez, favorable Cybele. Vous r trez bien descendue des cleux ; mais qu veniez sans équipage, vons ne vous tr tombée des ques; maman mignonne a tout. Adieu, ma belle et aimable netite fais mille compliments et mille amitié Grignan.

# Madame DE SÉVIGNÉ.

Je suis une sotte; j'ai offensé la géor vous ne passez point par Moulins, la Loir point. Je vous demande pardon de mon

temps-là ce qui arrive à la plupart det bommes. Il fut d'abord en butte aux traits vie et de la malignité; mais cufin l'une et la turent devant ses victoires, et firent pla louauges et à l'admiration. pence; mais venez m'en gronder et vons moquer de moi.

552.

A la même.

#### A Livry, mereredi 28 octobre 1676.

On ne peut jamais être plus étonnée que je le suis, de vous voir écrire que le mariage de M. de La Garde est rompu. Il est rompu! hé, bon Dieu! n'avez-vous point entendu leori que j'ai fait? Toute la forêt l'a répété, et je suis trop heureuse d'être en un lieu où je n'aie de témoins de ce premier étonnement que les échos. Je saurai bien prendre dans la ville tous les tous d'une amie, et même je n'y aurai pas de peine. J'approuvois son choix, par la grande estime que j'ai pour lui, et par la même raison, je change comme lui. Plût à Dieu qu'il fût disposé à revenir avec vous! vraiment ce seroit blen là un conducteur comme je le voudrois.

Je suis étonnée que l'assemblée ne soit point encore commencée. M. de Pomponne croyoit que ce did être le 15 de ce mois. Vous passerez donc encore la Toussaint à Grignan; mais après cela, ma très-chère, ne penserez-vous point à partir? Je yous ai dit tant de choses là-dessus, et vous savez si bjen ce que je pense, que je ne dois plus vous rien dire. Le Frater est toujours ici, attendant les attestations qui lui feront avoir son congé. Il clopine ; il fait des remèdes ; et quoiqu'on nous menace de toutes lessévérités de l'ancienne discipline, nous vivous en paix, dans l'espérance que nous ne serons point pendus. Nous causons et nous lisons : le compère, qui sent que je suis ici pour l'a mour de lui, me fait des excuses de la pluie, et n'oublie rien pour me divertir; il y réussit à merveiller; nous parlons souvent de vous avec tendresse.

# M. DE SÉVIGNÉ.

La fille du seigneur Alcantor n'épousera donc point le seigneur Sganarelle, qui n'a que cinquante-cinq ou cinquante-six ans 1 : j'en suis faché :

\* Poyes la soine li du Mariageforcé, comédie de Molière. tout étoit dit, tous les frais étoient faits. Je crois que la difficulté de la consommation a été le plus grand obstacle ; le chevalier de la Gloire ' ne s'en trouvera pas plus mal ; cela me console. Ma mère est iri pour l'amour de moi; je suis un pauvre criminel, que l'on menace tous les jours de la Bastille ou d'être cassé. J'espère pourtant que tout s'apaisera, par le retour prochain de toutes les troupes. L'état où je suis pourroit tout seul produire cet effet; mais ce n'est plus la mode. Je fais donc tout ce que je puis pour consoler ma mère, et du vilain temps, et d'avoir quitté Paris: mais elle ne veut pas m'entendre, quand je lui parle làdessus. Elle revient toujours sur les soins que j'ai pris d'elle pendant sa maladie, et, à ce que je puis juger par ses discours, elle est fort fâchée que mon rhumatisme ne soit pas universel, et que je n'aie pas la fièvre continue, afin de pouvoir me témoigner toute sa tendresse et toute l'étendue de sa reconnaissance. Elle servit tout-à-fait contente, si elle m'avoit sculement vu en état de me faire confesser; mais, par malheur, ce n'est pas pour cette fois : il faut qu'elle se réduise à me voir clopiner. comme clopinoit jadis M. de La Rochefoucauld, qui va présentement comme un basque. Nous espérons vous voir bientôt; ne nous trompez pas, et ne faites point l'impertinente; on dit que vous l'étes beaucoup sur ce chapitre. Adien, ma belle petite sœur; je vous embrasse mille fois du meilleur de mon cœur.

### De madame de Sávigné.

Vous pouvez compter que vous aurez votre pension; j'irai la semaine qui vient à Versailles, pour parler à M. Colbort avec le grand d'Hacqueville: il nous la donna si vite pour vous faire partir, ne voudra-t-il point en faire autant pour vous faire revenir? Adieu, ma très-chère et très-parfaitement aimée; j'embrasse tout ce qui est auprès de vous. Dieu sait si je souhaite de vous voir : cependant je vous avoue que je ne veux point que ce soit contre votre gré, ni avec tout le chagrin que je crois voir dans vos lettres: il faut que vous partagiez cette joie, si vous voulez que la mienne soit entière.

Le chevalier de Grignan.

555.

# A la même.

## A Livry, vendredi 30 octobre 1676.

Je reçois avec tendresse, ma chère enfant, ce que vous me dites pour fortifier mon cœur et mon espeit contre les amertumes de la vie, à quoi je ne puis m'accoutumer : rien n'est plus raisonnable ni plus chrétien; et de quelque façon que vous le preniez, c'est toujours avoir soin de ma rate; car la sagesse que vous m'enseignez ne me seroit pas moins salutaire que la joie. Je finis ce discours, non pas que je n'eusse beaucoup de choses à dire, si je voulois vous parler de mes sentiments, mais parce que ce n'est pas la matière d'une lettre.

On dit des merveilles de notre bon pape, et cela retombe en louanges sur le cardinal de Retz. Pour M. de Paris (de Harlay), ce sont d'autres merveilles, il a emporté contre les commissaires qui avoient la conscience plus délicate que lui, que le roi pût mettre des abbesses à plusieurs couvents de filles, surtout aux Cordelières; et cela commence à s'exécuter avec un bruit et un scandale épouvantables. Les quatre commissaires qui se signalèrent contre lui, sont MM. Pussort, Boucherat, Pommereuil et Fieubet. On a prissix filles à Chelles pour être abbesses de çà et de là : la d'Oradour n'en est pas, dont elle est tout-à-fait mortifiée, car elle a extrêmement l'esprit et la vocation de la petite cour orageuse des abbayes.

J'ai toujours vu avec chagrin le peu de séjour que M. de Grignan a fait dans son château; sa dépense ni ses occupations n'ont point en d'intervalle. Je trouve la Provence si sujette à des événements, et la présence de M. son gouverneur m'y parolt si nécessaire, que je tremble toujours pour son congé. Je ne vous parlerai plus de votre départ; vous dites qu'il dépend de Dieu et de moi : pour de ma volonté et de mes décisions, vous n'en pouvez pas douter; il est donc question maintenant de la volonté de Dieu et de la vôtre : ma fille, ne lui donnez pas la torture, suivez librement votre cœur, et même votre raison. Les reproches me sont sensibles; il faut qu'ils me le soient beaucoup, puisque j'y ferai céder, s'il le faut, mes plus chers

intérêts. Vous êtes raisonnable; rous un'aimez; vous voyez mieux que moi ce que vous voulez, et ce que vous pouvez, et les choses dont vous êtes blessée: c'est à vous à décider librement; car je suis assurée que M. de Grignan et M. l'archetêque consentiront à tout ce que vous voudrez. Adieu, ma très-chère, je ne suis pas bien en train de vous parler d'autre chose. Nous sommes toujours dans cette forêt; votre frère fait des remèdes. Nous lisons mint Augustin, et nous sommes convertis sur la prédestination et sur la persèverance.

# M. DE SÉVIGNÉ.

Il s'en faut encore quelque chose que nous re soyons convertis: c'est que nous trouvons les rasons des semi-pélagiens fort bonnes et fort sensibles, et celles de saint Paul et de soint Augustin fon subtiles, et dignes de l'abbé Tètu. Nous serions l'rès-contents de la religion, si ces deux saints n'evoient jamais écrit; nous avons toujours ce peut embarras. Adieu, ma belle petite sœur; depérhervous de venir, je serai ravi de vous voir, a je me suis pas pendu entre ci et là.

554.

# A la même.

# A Livry, mercredi & novembre 1674.

C'est une grande vérité, ma fille, que l'izestitude ôte la liberté. Si vous étiez contrainte, ros prendriez votre parti, vous ne seriez point pendue comme le tombeau de Mahomet . l'une de pierres d'aimant auroit emporté l'autre : sun me seriez plus dragonnée, qui est un étal violent. La voix qui vons crie en passant la Durance : Ab. 🚥 mère! ah, ma mère! se feroit entendre de Gognan; ou celle qui conseille de la quitter ne ma troubleroit point à Briare : ainsi je conclus qu'de ; a rien de si opposé à la liberté, que l'indifference et l'indétermination. Mais le sage La Carde, qui repris toute sa sagesse, a-t-il perdo ausa suo libr arbitre? Ne sait-il plus conseiller! ne sait-il pos décider? Pour moi, vous avez vu que je decide comme un concile; mais La Garde qui revient à

Paris, ne sauroit-il placer son voyage utilement

Si vous venez, ce n'est pas mal dire de descendre à Sully : la petite duchesse vons enverra sûrement jusqu'à Nemours, où certainement vous trouverez des amis, et le lendemain encore des amis; ainsi en relais d'amis vous vous trouverez dans votre chambre. On vous auroit un peu mieux reçue la dernière fois; mais votre lettre arriva si tard, que vous surprites tout le monde, et vous pensâtes même ne me pas trouver, qui eût été une belle chose; nous ne tomberions pas dans le même inconvénient. Il faut que je me loue du chevalier (de Grignan): il arriva vendredi au soir à Paris; il vint samedi diner ici; cela n'est-il pas joli? je l'embrassai de fort bon cœur; nous dlunes ce que nous pensions touchant vos incertitudes. Je m'en vais faire un tour à Paris. Je veux voir M. de Louvois sur votre frère qui est toujours ici sans congé; cela m'inquiète. Je veux voir aussi M. Colbert pour votre pension : je n'ai que ces deux petites visites à faire. Je crois que j'irai jusqu'à Versailles; je vous en rendrai compte. Il fait cependant ici le plus beau temps du monde : la campagne n'est point encore affreuse : les chasseurs ont été favorisés de saint Hubert.

Nous lisons toujours saint Augustin avec transport : il y a quelque chose de si noble et de si gra: d dans ses pensées, que tout le mal qui peut arriver de sa doctrine, aux esprits mal faits, est bien moindre que le bien que les autres en retirent. Vous croyez que je fais l'entendue; mais quand vous verrez comme cela s'est familiarisé, vous ne serez pas étonnée de ma capacité. Vous m'assurez que si vous ne m'aimiez pas plus que vous ne le dites, vous ne m'aimeriez guère : je suis tentée de ravauder sur cette expression, et de la tant retourner que j'en fasse une rudesse; mais non, je suis persuadée que vous m'aimez, et Dien sait aussi bien mieux que vous de quelle manière je vous aime. Je suis fort aise que Pauline me ressemble: elle vous fera souvenir de moi. Ah, ma mere! il n'est pas besoin de cela.

# M. DE SÉVIGNÉ.

Quand je songe que M. de La Garde est avec vous, et qu'il vous voit recevoir vos lettres, je tremble qu'il n'ait vu sur votre épaule la sottise que je vous écrivois il y a quelques jours. Là-dessus, je frémis, et je m'écrie : Ah. ma sœur! ah, ma sœur! si j'étois aussi libre que vous l'êtes, et que j'entendisse cette voix comme vous entendez celle d'ah, ma mère! ah, ma mère! je serois bientôt en Provence. Je ne comprends pas que vous puissiez balancer; vons donnez des années entières à M. de Grignan, et à ce que vous devez à toute la famille des Grignan : y a-t-il, après cela, une loi assez austère pour vous empêcher de donner quatre mois à la vôtre? Jamais les lois de la chevalerie, qui faisoient jurer Sancho Pança, n'out été si sévères; et si Don Quichotte eut en pour lui un auteur aussi grave que M. de La Garde, il auroit assurément permis à son écuyer de changer de monture avec le chevalier de l'armet de Mambrin. Profitez donc de M. de La Garde, puisque vous l'avez, accordez ensemble votre voyage, et songez que vous avez plusieurs devoirs à remplir. On est sûr de votre corur ; mais ce n'est pas toujours assez, il faut des signifiances. Partagez donc vos faveurs et votre présence entre l'un et l'antre hémisphère, à l'exemple du soleil qui nous luit : voilà une assez belle façon de parler pour n'en pas demeurer là. Adieu, ma belle petite sœur, j'ai toujours une cuisse bleue, et j'ai grand'peur de l'avoir tout l'hiver.

555.

A la même.

A Paris, vendredi 0 novembre 1676.

Il n'y ent jamais une si brillante lettre que la vôtre dernière; j'ai pensé vous la renvoyer pour vous donner le plaisir de la lire; et j'admirois en la lisant qu'on pût souhaiter avec tant de passion de n'en plus recevoir. Voilà pourtant l'affront que je fais à vos lettres : il me semble que vous traitez bien mieux les miennes.

Cette Raymond est assurément hem ! hem ! avec cette coiffe que vous connoissez; elle a été attirée, comme vous dites, par le désir d'entendre la musique du Paradis; et nos sœurs l'ont été par

346 LETTRES

le désir de sept mille francs en fonds et de mille francs de pension, moyennant quoi<sup>s</sup> elle sort quand elle veut, et elle le veut souvent. Nous n'avions pas eucore eu de pareille marchandise; mais la beauté de notre maison nous fait passer par-dessus tout. Pour moi, j'en suis ravie, car sa chambre et sa voix sont charmantes; hem! hem!

i.es dates que vous trouvez, en parlant de madame de Soubise, sont, Dieu merci, de celles dont je ne me souviens pas. Il fant qu'il y ait eu quelque rudesse marquée à ces fêtes de Versailles. Madame de Coulanges vient de me mander que du jour d'hier la dent avoit paru arrachée : si cela est, vous aurez très bien deviné qu'on n'aura point de dent contre elle. Vous me parlez fort plaisamment de la maladie de mon amie ( mudame de Conlanges), et tout ce que vous dites est vrai. La lièvre quarte de celle du faubourg ( madame de La Fayette) s'est heureusement passée. J'ai envoyé votre lettre au chevalier sans peur et sans reproches (le chevalier de Grignan). Je l'aime tout-à-fait, et mon Pichon, je voudrois bien le baiser : je m'en suis fait une petite idée, je ne sais si c'est cela ; je verrai quelque jour toutes ces petites personnes. l'ai peine à comprendre celle de huit mois ; est-elle toujours bien résulue de vivre cent ans? Je crois que ces messieurs qui se sont battas dans la rue en vivront autant. Cette punition, pour s'être rencontrés l'éte sur le pavé, est fort plaisante et fort juste. Adieu, ma très belle et très aimable, j'achèverai ceci dans la bonne ville.

#### Vendredi, à Paris,

M'y voici donc arrivée. J'ai diné chez cette bonne Baguols; j'ai tronvé madame de Coulanges dans cette chambre belle et brillante du soleil, où je vous oi tant vue quasi aussi brillante que lui. Cette pauvre convalescente m'a reçue agréablement : elle vous vent écrire deux mots; c'est pent-être quelque nouvelle de l'autre monde que vous serez bien aise de savoir. Elle m'a conté les transparents : avez-vous out parler des transparents : Ce sont des habits entiers des plus beaux brocarts d'or et d'azur qu'on puisse voir, et par-dessus des

robes noires transparentes, ou de belle dentelle d'Angleterre, ou de chenilles veloutées sur antiso, comme ces dentelles d'hiver que vous avez vues : cela compose un transparent qui est un habit noir, et un babit tout d'or, ou d'argent, ou de couleur, comme on le veut, et voilà la mode. C'est avec cela qu'on fit un bal le jour de Saint-Hubert, qui dura une demi-heure; personne n'y voulut danser. Le roi y poussa madame d'Heudicourt à vive force, elle obeit; mais enfin le combat finit faute de combattants. Les beaux justaucorps en broderie destinés pour Villers-Cotterets servent le soir aux promenades, et ont servi à la Saint-Hubert. M. le prince a mandé de Chantilly aux dames que leurs transparents seroient mille fois plus beaux si elles vouloient les mettre à cru ; je doute qu'elles fusent mieux. Les Grancey et les Monaco n'ont point de de ces plaisirs, à cause que cette dernière est malade, et que la mère des Anges a cte à l'agonie. On dit que la marquise de La Forté y est, depuis dimanche, d'un travail affreux qui ne finit pom, et où Bouchet perd son latin.

M. de Langlee a donné à madame de Montesper une robe d'or sur or, rebrodé d'ar, reborde d'ar, et par-dessus un or frise, rebroché d'un or mile avec un certain or, qui fait la plus divine cufe qui ait jamais été imaginée : ce sunt les fees qui ont fait cet ouvrage en secret; ame vivante n'es avoit connoissance. On la voulnt donner aux mystériousement qu'elle avoit éte fabrique. Le tailleur de madame de Montespan lui apporta l'inbit qu'elle lui avoit ordonne, il en avoit fait le corsur des mesures ridicules : voilà des eris et de gronderies, comme vous pouvez le penses; le talteur dit en tremblant : « Madame , comme le temps » presse, voyez si cet autre habit que voilé nequerrit point vous accommoder, fante d'autre. On de couveit l'habit : Ah ! la belle chuse ! ah ! quelle étoffe! vient-elle du ciel ? Il n'y en a point de poreille sur la terre. On essaie le corps ; il est s peindre. Le roi arrive; le tailleur dit . Malame, il est fait pour vous. On comprend que c'est an galanterie; mais qui peut l'avoir faite! C'et Les glee, dit le roi : C'est Langlee assurement, at madame de Montespan; persoune que lui ne pes

Madame de Sérigné chante ici la palinodie.

La maréchale de Grances.

avoir imaginé une telle magnificence: c'est Langlée, c'est Langlée, tout le monde répète, c'est Langlée; les échos en demeurent d'accord, et disent c'est Langlée, et moi, ma fille, je vous dis pour être à la mode, c'est Langlée.

### Madame DE COULANGES.

Je suis aise de n'être plus morte, Madame, puisque vous revenez cet hiver. Je suis dans votre maison; je ne pouvois plus souffrir la chambre ni le lit où je suis morte. Que ne venez-vous paroltre avec des transparents comme les autres? Vous épargneriez fort bien le brocart, et personne ne me parolt plus propre à croire M. le prince que vous. Comment cela vous parolt-il? Vous étes la première personne à qui j'écris de ma main : il y a quelque chose entre nous; je ne sais pas trop bien ce que c'est. L'abbé Têtu n'est pas encore en quartier d'hiver. Adieu, Madame, je souhaite en vérité bien vivement votre retour.

#### Madame DE SÉVIGNÉ.

Voilà un style qui ressemble assez à celui de la défunte. Nous avons ri de ce que vous avez dit d'elle, et de La Garde, comparant l'extrémité où ils ont été tous deux, et d'où ils sont revenus ; cela fait voir que la sagesse revient de loin, comme la jeunesse. J'attends d'Hacqueville et le chevalier de Griguan pour former mon conseil de guerre, et savoir ce que deviendra le pauvre baron que j'ai laissé à Livry, tout estropié. Adieu, ma très-chère et trop aimable mille fois pour mon repos; si vous avez pris le parti que nous souhaitons, j'espère que ma lettre vous trouvera en chemin.

556.

A la même.

### A Livry, mercredi 11 novembre 1676.

Cette lettre ne vous trouvera point à Grignan; mais je ne sais point encore quel parti vous aurez pris, ni de quoi vous vous repentez; car vous nous assurez que le repentir sera inséparable de votre résolution; cependant, si vous avez pris la route de Lyon, il me semble que vous n'y devez point avoir de regret, puisque vous contentez tout le monde, et satisfaites à toutes vos paroles et à tous vos devoirs. Pour moi, j'espère en M. de Grignan, et je suis persuadée que je lui devrar la décision d'une chose que je souhaite avec tant de passion.

Je revins ici lundi. Mon fils attend que les troupes prennent un parti : on ne m'a point conseillé de demander son congé ; de sorte qu'il est moine de cette abbaye. Il est fort aise que je lui tienne compagnie , et il prétend que la plus belle marque de son amitié , c'est l'envie qu'il a de me chasser pour vous aller recevoir.

# M. DE SÉVIGNÉ.

Il n'y a que cette raison qui me fasse supporter le départ de ma chère maman mignonne. Vous connoîtrez bientôt par vous-même le plaisir qu'il y a de la revoir après quelque temps d'absence. Je suis encore dans les premiers transports de cette joie: mais quand il est question d'alter recevoir la divinité de Provence, dont la beauté s'est si long-temps cachée à nos yeux, il faut cèder.

Ce droit saint et sacré rompt tout autre lien.

J'espère aussi que mon exil ne durera pas longtemps. On ne doute presque plus du retour des troupes; et il servit très possible que j'arrivasse à Paris le même jour que vous. Adieu, mon adorable petite sœur, que j'aime avec toute la tendresse dont je suis capable, et que vous méritez; je ne sais pourquoi vous me quittez du réciproque; il me semble que vous devriez être contente de ce que je sens pour vous.

#### Madame DE Sévigné.

Si vous n'êtes point partie, c'est moi qui me repentirai bien de mes honnêtetés. Je serai bien persuadée qu'il ne faut jamais remettre le paiement des lettres-de-change; j'y ai déjà pensé mille fois. Le bien bon est ravi de vos aimables petits souvenirs. Adieu, ma très-chère, je ne sais point de nouvelles. Quanto dansa aux derniers bals toutes sortes de danses, comme il y a vingt ans, et dans un ajustement extrême. Tout le monde croit...... Enfin, adieu, je me porte bien, ne pensez plus à ma santé. 557.

A la même.

A Livry, vendredi 13 novembre 1676.

Entin vous êtes à Lambesc; et dans le temps que je vous espérois encore, vous preniez le chemin de la Durance : il faut avoir autant de raison que vous en avez pour s'accommoder de cette conclusion; et je vous avone que, quoi que vous puissiez croire de mes sentiments sur le déplaisir que je sens de cet éloignement, ce sera au-dessous de la vérite. Vous connultriez mal l'amitié que j'ai pour yous, si vous ne preniez toutes les précautions qui sont dans votre lettre, pour m'adoucir un peu cet endroit. Vous êtes bien loin d'être trompée sur la pensée que vous en avez ; c'est à vous maintenant à faire que je ne le sois pas dans l'espérance que vous me donnez : après avoir si bien rempli les devoirs de Provence, je crois que vous serez pressée de songer à moi. Mais j'admire la liaison que j'ai avec les affaires publiques ; il faut que l'excès de ce qu'on demande à votre assemblée retombe sur moi. Quand je le sus, je sentis le contre-coup; et vous connoissant comme je fais, il me tomba au cœur que vous ne voudriez point quitter M. de Grignan, C'est, comme vous dites, une des plus grandes occasions qui puisse arriver dans une province : vous lui serez très-utile, et je suis contrainte d'avouer que rien n'est si honnête ni si digne de vous que cette conduite. Je vous assure que je crains fort cette délibération quand je peuse aux peines de M. de Grignan pour les faire venir à cinq cent mille francs; je ne comprends point du tout comment il pourra faire pour doubler la dose. J'ai toujours la vision d'un pressoir que l'on serre jusqu'à ce que la corde rompe. Je vous prie de me bien mander le détail de tout; je suis plus occupée des nouvelles de Lambesc que de celles de Saint-Germain ; instruisez-m'en plutôt que de répondre à mes lettres. N'oubliez pas aussi les aventures que vous voulez me conter; j'aime que vous ayez quelque chose à me dire. Vous avez bien fait de laisser vos ballots à Grignan; je souhaite que vous repreniez bientôt le fil de votre voyage; de la manière dont vous l'avez commencé vous vous trouveriez plutôt à Rome qu't Paris. Je vais faire un tour dans cette bonne ville pour aller à Saint-Germain avec mes hommes de l'autre jour pour votre pension : après cela je reviendrai encore dans cette forêt avec le pauve Frater; il n'est occupé que de m'y divertir, et je crois qu'il me trouve à Livry une des bonnes cumpagnies qu'il y puisse avoir. Je lui laisse la plume, et je vous embrasse avec une véritable tendresse.

# M. DE SEVIGNÉ.

Il est vrai que je suis assez aise d'être ici avec ma mère, et que je suis sort fâché quand elle s'en va. Je lui aurois bien volontiers pardonné de me quitter pour vous aller recevoir; mais il n'est pas tout-àfait si aisé de m'adoucir sur votre pension, quoique je sache très bien que c'est un secours qu'il ne faut pas négliger. Le zèle que j'ai moi-même pour le service du roi , et l'exactitude qu'il y faut apporter, me font comprendre les raisons de votre retardement: je les trouve en esset très dignes de vous; votre caractère rempliroit à mer veille une comédie parfaite; il ne se dement point, et se soutient wajours également. Cette perfection si pen ordinaire me fait espérer que vous continuerez ausi à être pour moi ce que vous avez été jusqu'ici : je le souhaite beaucoup, et je vous aime de tout mon cœur; n'est-ce point assez pour le mériter? Vous m'attaquez toujours sur un certain chapitre, de manière à me faire connoître le grand avantage que vous avez sur moi: mais trouvez-vous qu'un homme qui a pu plaire tout un hiver aux yeus de mademoiselle Ayara, et de la maitresse de cinq heures, soit indigne d'être votre frère? Vous souvenez-vous bien de ces yeux! Il est vrai que je dormois un peu les soirs; et vous, ne dormez-vous pas les matins? Vous ne connoissez pas quelle jolie maladie est une sciatique : elle est charmante les nuits; le jour ce n'est pas de même. Adieu, ma très belle petite sœur; je vous donnerai le loisir d'assister à mon salve. Je vous prie de revenir bientôt, ne fût-ce que pour empêcher ma mère d'ecrire; car pour moi j'y perds mon latin.



558.

A la même,

A Paris, mercredi 18 novembre 1676.

Ah! ma fille, le mot d'indifférence n'est point fait pour parler d'aucun des sentiments que j'ai pour vous. Vous dites qu'il en paroît dans une de mes lettres; j'ai de bons témoins, aussi bien que vous, de la manière dont je souhaite de vous voir : mais, au milieu de cette véritable 'endresse, j'ai eu la force de vous redonner votre liberté, persuadée que, si vous pouviez venir, cela étoit plutôt capable de vous décider que de vous arrêter; et que si vous ne le pouviez pas, vous prendriez les résolutions qui vous conviendroient, plutôt que d'apporter ici du chagrin et des reproches. Voilà, ma très chère, ce qui me fit écrire cinq ou six lignes qui m'arrachoient le cœur; mais, s'il est vrai, comme je le crois, que vos affaires n'en souffriront pas, et que vous ayez envie de me donner la joie de vous voir, croyez une bonne fois, sans balancer, que c'est la chose du monde que je sonhaite le plus ; et après avoir donné à M. de Grignan cette marque d'amitié, que j'approuve dans une occasion aussi considérable que celle-ci, prenez le parti de venir sans l'attendre : il peut arriver cent choses qui l'arrêteront. Son conge ne seroit pas une chose bonnête à demander si, par exemple, le roi partoit des le mois de mars; peut-être aussi qu'on fera une suspension d'armes, comme le pape le demande; mais enlin, dans tontes ces incertitudes, prenez une résolution, et venez, de bon cœur et de bonne grace, me combler de la plus sensible joie que je puisse avoir en ce monde. Je suis persuadée que M. de Grignan y consentira de bon cour; il m'en écrit trop sincèrement pour que j'en puisse douter. Une plus longue incertitude ne seroit pas bonne pour cette santé que vous aimez tant; et je suis trop émue de tout ce qui vient de vous, pour souffrir tranquillement les divers états ou j'ai passe depuis quelque temps. Je vous avoue donc que je me rends à toutes les espérances que j'avois, et je suis persuadée que vous viendrez, comme vous me l'avez promis.

Je suis ici depuis dimanche. J'a voulu aller à Saint-Germain parler à M. Colbert de votre pension; j'y étois très-bien accompagnée : M. de Saint-Géran, M. d'Hacqueville, et plusieurs autres, me consoloient par avance de la glace que j'attendois. Je lui parlai donc de cette pension, je touchai un mot des occupations continuelles, et du zèle pour le service du roi; un autre mot des extrêmes dépenses à quoi l'on étoit obligé, et qui ne permettoient pas de rien négliger pour les sontenir ; que c'étoit avec peine que l'abbé de Grignan et moi nous l'importunions de cette affaire : tout cela étoit plus court et mieux rangé; mais je n'aurai nulle fatigue à vous dire la réponse : Madame, j'en aurai soin ; et me remêne à la porte, et voilà qui est fait. Je fus diner chez M. de Pomponne; les dames n'y étoient pas; je fis les honneurs à sept ou huit courtisans, et je revins sans voir personne: on m'auroit parlé de mon lils, de ma fille, que pourrois-je en dire? Voilà mon voyage, que je crains fort qui ne vous soit inutile. J'espère cependant que cela viendra; mais il est certain que personne n'est encore pave. Si vous chargiez un de vos gens d'une affaire de conséquence, et que dans ce temps-là il vous priât de lui payer une pistole que vous lui devriez, ne le feriez-vous pas? Oui, sans doute, mais ce n'est pas la mode ici. On me conseille toujours de ne point demander le conge de mon fils, et d'attendre ce qui arrivera en Allemagne : mais cela est un peu ennuyeux; et quand j'aurai passe encore quel jues jours à Livry, je reviendrai iei, pourvu que j'aie la vue de vous attendre ; car , sans cela , je vous assure que je me trouverois encore mieux à Livry qu'à Paris.

On ne joue plus tous ensemble comme on faisoit à Versailles. Tout est à Saint-Germain comme il étoit. M. de Pomponne m'a dit qu'à Rome, il n'est question que de notre cardinal; il n'en vient point de lettres qui ne soient pleines de ses lonanges : on vouloit l'y retenir pour être le conseil du pape; il s'est encore acquis une nouvelle estime dans ce dernier voyage; il a passé par Grenoble pour voir sa nièce, mais ce n'est pas sa chère nièce : c'est une chose bien cruelle de ne plus esperer la joie de le revoir; savez-vous bien que cela fait une de mes tristes pensées? La paix de Pologne est faite, mais romanesquement. Ce héros (Sobieski), à la tête de quinze mille hommes, entoure de deux cent

550 LETTRES

mille, les a forcés, l'épèe à la main, à signer le traité. Il s'étoit campé si avantageusement, que depuis La Calprenède on n'avoit rien vu de pareil; c'est la plus grande nouvelle que le roi pût recevoir, et qui achemine la paix, par les ennemis que le roi de Pologne et le grand-seigneur vont nous ôter de dessus les bras. Le Marseille (M. de Janson) a déjà mandé qu'il avoit en bien de la peine à conclure cette paix; il soufile, il s'essuie le front comme le médecin de la comédie qui avoit eu tant de peine à faire parler cette femme qui n'étoit point muette. Dieu sait quelle bavarderie. C'est àpeu-près la même chose qu'il eut quand on élut ce brave roi'.

Dangeau a voulusaire des présents aussi bien que Langlée: il a commencé la ménagerie de Clagny: il a ramassé pour deux mille écus de toutes les tourterelles les plus passionnées, de toutes les truies les plus grasses, de toutes les vaches les plus pleines, de tous les moutons les plus frisés, de tous les oisons les plus oisons, et sit hier passer en revue tout cet équipage, comme celui de Jacob, que vous avez dans votre cabinet de Grignan.

Je reçois votre lettre du 40 de ce mois ; je suis vraiment bien contente de la bonne résolution que vous prenez ; elle sera approuvée de tout le monde, et vous êtes fort loin de comprendre la joie qu'elle me donne. Ce fut dans le chagrin de vos incertitudes, que je voulus vous dire que, bien loin de m'aimer plus que vous ne disiez, vous m'aimiez moins, puisque vous ne vouliez point me venir voir : voilà l'explication de cette grande rudesse ; mais, ma fille, je change de langage en changeant mon humeur chagrine contre une véritable joie. Je crois que la vôtre n'a pas été médiocre de voir le cardinal de Bonillon; vous aviez bien à causer ensemble. Ce que je vous ai mandé du cardinal de Retz se rapporte bien à tout ce que vous m'en dites : je crois que vous êtes aussi blessée que moi de la pensée de ne le plus voir. Je suis fort contente de vos conducteurs; ayez soin de m'avertir de tous vos pas. Je suis fort aise de savoir que l'ouverture de l'assemblee s'est faite comme il convenoit, et que le petit discours a été bien et gentiment prononcé. Je m'en vais demain à

' Cette élection s'étoit faite le 10 mai 1671.

Livry passer encore cinq ou six jours avec votre frère, et puis je reviens ici, n'étant plus occupée que de votre retour et de tout ce qui en dépend. Ma très-chère enfant, je vous remercie de toute la joie que vous me donnez, et j'embrasse M. de Grignan de tout mon eœur.

559.

A la même.

A Livry, vendredi 20 novembre 1676.

Un bonheur n'arrive jamais seul. J'avois reçu votre lettre du 10 qui me plaisoit beauco ip ; je venois d'y faire réponse, je reçus, une heure après, un billet du chevalier de Grignan, qui me manda de Saint-Germain que les ennemis du baron se retiroient, et qu'an lieu de s'en aller clopin-clopan, comme il avoit résolu, au-devant de sa compagnie, il seroit en liberté de revenir dans cinq ou six jours, et qu'apparemment La Fare 'seroit la colombe qui apporteroit le rameau d'olivier. Il me manda aussi que votre pension seroit bientit payée. Tout cela me sit gaillarde, et je revim hier trouver mon fils, qui prit pour le moins la moitié de ma joie. Notre séjour ici sera lut court; je m'en irai songer à vous bien recevoir, et à m'en aller au-devant de vous. Je sais mille amities à vos deux conducteurs ; mon Dieu. les honnêtes gens! Je verrai M. le cardinal de Bouillon des qu'il sera arrivé. Je crois que Veneuil fera fort bien la vie du héros. Ce que vous dites du conclave est admirable : mais savez-vous bien que je ne trouve pas bien naturel que notre cardinal ait passé assez près de vous, qu'il ait pu vous voir, et qu'il ne l'ait pas fait? Il vous a temoigné tant d'amitié, qu'il n'est pas aisé d'imagner qu'il ait eu plus d'envie de voir sa nièce de soult que sa chère nièce : ensin, il ne l'a pas juge à propos. Je souhaite que vous vous accommodiez mieut que moi de la pensée de ne le voir jamais; je ne

M. de La Farc étoit sous-lieutenant de la compagnic des gendarmes dauphin; M. de Sengue en étoit enseigne; il acheta la charge du marque de La Farc, en mai 1677.

puis m'y accoutumer; je suis destinée à périr par les absences.

On espère fort la paix; et je crois que vous pourrez obtenir le congé de M. de Grignan, s'il n'arrive rien de nouveau : mais rien n'est certain de ce qui le regarde; madame de Vins passa un jour tout entier avec moi; il me semble qu'elle vous aime fort; vous devez lui donner tous les avis qu'on vous donne; elle meurt d'envie de faire quelque chose de bon avec vous. Adieu, ma très chère et très aimable, je vous embrasse tendrement.

## M. de Sévigné.

Je me doutois bien que la comparaison du soleil vous toucheroit, et qu'elle pourroit vous faire hater votre voyage, pour schever la parfaite conformité de vous à ce grand astre. J'espère que nous ne serons pendus ni les uns ni les autres ; nos ennemis s'en vont, et ma liberté approche par consequent ; et pour M. de Grignan, j'apprends que les Provençaux sont plus dociles que je ne croyois : notre famille ne sera donc point honnie pour ce coup. Vous avez eu le petit cardinal; je suis fâché que le grand n'y ait pas été aussi ; cette petite entrevue, qui auroit été proprement un dernier adieu, vous auroit fait plaisir, malgré les tristes réflexions qui l'auroient suivie. Adieu, ma très belle, adieu, mon soleil; vous ferez bien de nous venir réchauffer, car celui-ci ne fait guère bien son devoir: il ne faut pourtant pas s'en plaindre. Jè salue M. de Grignan.

560.

A la même.

A Livry, mercredi 25 novembre 1676.

Je me promène dans cette avenue; je vols venir un courrier. Qui est-ce? c'est Pomier; ah! vraiment, voilà qui est admirable. Et quand viendra ma fille? — Madame, elle doit être partie présentement. Venezdonc que je vons embrasse. Et votre don de l'assemblée? — Madame, il est accordé. — A combien? — A luit cent mille francs. Voilà qui est fort blen, notre pressoir est bon, il n'y a rien à craindre, il n'y a qu'à serrer, notre corde est bonne. Enfin, j'ouvre votre lettre, et je vois un détail qui me ravit. Je reconnois aisément les deux caractères, et je vois enfin que vous partez. Je ne vous dis rien sur la parfaite joie que j'en ai. Je vais demain à Paris avec mon fils; il n'y a plus de danger pour lui. J'écris un mot à M. de Pomponne, pour lui présenter notre courrier. Vous êtes en chemin par un temps admirable, mais je crains la gelée. Je vous enverrai un carrosse où vous vondrez. Je vais renvoyer Pomier, alin qu'il aille ce soir à Versailles, c'est-à-dire à Saint-Germain. J'étrangle tout, car le temps presse. Je me porte fort hien; je vous embrasse mille fois, et le Frater aussi.

561.

A la même.

A Paris, vendredi 27 novembre 1676.

Enfin, ma très-chère et très-aimable, je vous écris à Valence ; ce changement me ravit. J'espère que vous aurez passé sagement ces terribles bords du Rhône, et que je recevrai de vos nouvelles, pour savoir où vons envoyer un carrosse : si vous voulez que ce soit à Briare, je l'approuve très-fort, et vous serez servie à point nommé. Je revins hier de Livry : je ramenai le Frater, parce que La Fare est arrivé, et que voilà qui est fini. Je vis en arrivant le chevalier de Grignan, M. d'Hacqueville, madame de Vins et M. de La Trousse; nous parlames fort de votre retour. Je vous ai mandé comme j'avois vu Pomier à Livry, et comme je le renvoyai à Saint-Germain avec un billet pour M. de Pomponne. Le voilà qui entre ; il a présenté vos paquets à M. de Pomponne, qui les a très-bien reçus. La nouvelle des huit cent mille francs a été très-agréable au roi et à tous ses ministres. On a promis pour lundi Fordonnance; j'aurai som de tont. Madame de Vins se charge du congé de M. de Grignan. Sa Majesté a eu un habit de mille écus, si beau, si riche, que tont le monde y veut entendre finesse. Adien, ma très-belle; je ne sais ce que

352 LETTRES

j'ai, je n'ai plus de goût à vous écrire : d'où vient cela? seroit-ce que je ne vous aime plus? en vérité, je ne le crois pas, ni vous non plus. J'ai une envie extrême de vous entendre conter bien des choses, et de vous embrasser de tout mon cœur. Le baron vous embrasse, et n'aspire qu'à vous voir et aller au-devant de vous.

562.

A la même.

A Paris, mercredi 9 décembre 1676.

Voici encore une lettre qu'il faut que je vous écrive à Lyon. J'attends ce soir de vos nouvelles : je ferai un étrange bruit, si j'apprends que vous ayez différé votre départ. Je m'en vais vous gronder, ma fille, de deux ou trois choses : vous ne m'avez pas mandé comment vous avez trouvé la petite religieuse à Sainte-Marie :; vous savez que je l'aime fort johnient. Vous ne m'avez point parlé de l'affaire de vos procureurs du pays. J'ai oublie la troisième; si elle me revient, elle vous reviendra. Je fais bien d'être ainsi mechante pendant que vous ètes à Lyon; car vous ne serez pas assez fâchée pour vous en retourner à Grignan : mais si vous éliez encore à Aix, vous me croiriez de si mauvaise humeur que vous ne viendriez point me voir. Je vous dirai que, pour me venger, je viens d'envoyer à M. de Grignan un paquet de M. de Pomponne, tout rempli d'agrément et de douceurs. M. de Pomponne a glisse fort à propos nos cinq mille francs. Le roi dit en riant : On dit tous les ans que ce sera pour la dernière fois. M. de Pomponne, en riant, répliqua : Sire, ils sont employés à vous bien servir. Sa Majesté apprit aussi que le marquis de St-Andiol : étoit procureur du pays ; le sourire continua, comme disant qu'on voyoit bien la part qu'avoit M. de Grignan à cette nomination. M. de

Marie Blanche Adhémar de Grignan, fille ainée de Madame de Grignan, qui fut religieuse au couvent de la Visitation d'Aix. Pomponne lui dit: Sire, la chose a passé d'une voix, sans aucune contestation ni cabale. Cette conversation finit, et se passa fort bien.

Ah! j'ai retrouvé ma gronderie; c'est que si vous aviezdemandé plustôt cette sénéchaussée de Grasse, vous l'auriez cue; le chevalier de Séguirau la demanda, et l'obtint, il y a trois semaines; il l'a vendue dix mille francs, qui vous auroient éte fort bons. Il n'en coûte rien de proposer certaines choses; on s'amuse au moins à voir si elles sont possibles. Adieu, ma très aimable, vous voilà toute grondée; et vous verrez qu'après cette bouffee de méchanceté, vous ne trouverez plus que de la douceur, et une tendresse, et une joie extrêmemen vous embrassant. Voilà le chevalier et Corbinelli qui ne veulent plus vous écrire. L'abbé de La Victoire (Lenet) mortuus et sepultus est.

563.

A la même.

A Paris, dimanche au soir 15 décembre 1676.

Que ne vous dois-je point, ma chère enfant, pour tant de peines, de fatigues, d'ennus, de froid, de gelce, de frimas, de veilles? Je crois avoir souffert tontes ces incommodites avec vous; ma pensee n'a pasété un moment séparée de vous, je vous ai suivie par-tout, et j'ai trouvé mille bis que je ne valois pas l'extrême peine que vous preniez pour moi, c'est-à-dire, par un certain côté; car celui de la tendresse et de l'amitié relève bira mon mérite à votre égard. Quel voyage, hon Dieu' et quelle saison! vous arriverez précisement le plus court jour de l'année, et par consequent vous nous ramènerez le soleil. J'ai vu une devise qui me conviendrait assez; c'est un arbre sec, et comme mort, et autour ces paroles : Fin che sul ritornt. Qu'en dites-vous, ma fille? Je ne vous parlerai donc point de votre voyage, nulle question là-dessus; nous tirerons le rideausur vingt jours d'extrêmes fatignes, et nous tâcherons de donner un autre cours aux petits esprits, et d'autres idées à votre imagination. Je n'irai point à Melun; je craindrois de vous donner une mauvise nuit par une dissipation pou

<sup>\*</sup> Laureut Varadier, marquis de Saint-Andiol, beau-frère de M. de Grignan, ayant épousé le 6 juin 1461 Marguerite d'Adbémar, sa sœur.

hable au repos: mais je vous attendrai à Villeneuve-Saint-Georges; vous y trouve-tre potage tout chaud; et sans faire tort à ce ce puisse être, vous y trouverez la perdu monde qui vous aime le plus parfaitement. I vous attendra dans votre chambre bien se, avec un bon seu. Ma chère ensant, quelle mis-je en avoir jamais une plus sensible?

3. Madame de Grignan arriva à Paris le 22 fre 1676, et elle ne retourna en Provence mois de juin 1677. (Voyez ci-après la lettre

## 564. \*

comte de Bussy à madame de Sévigné.

A Paris, ce 23 décembre 1676.

est donc arrivée, cette belle Madelonne, ie le savoir; assurément, si je n'étois fort mé, je l'irois apprendre moi-même; car, pous, personne ne l'aime plus que je fais. Cet rous a deux sens, et je dis vrai dans quelque l'on le prenne : car je vous aime plus qu'elle, ly a que vous qui ayez plus d'amitié pour le moi. Je veux aller diner l'un de ces jours ous pour la bien voir. Mandez-moi si tous les ont bons pour cela , parce que je ne veux ni bien peines, ni vous embarrasser. Sur ce il appris que le roi avoit parlé de moi avec ou duc de Saint-Aignan, J'ai cru qu'une Sa Majeste pourroit faire un bon effet, je envoie. J'aurois été vous la tire, si je n'étois mé.

tends réponse de mon ami Saint-Aignan; je à nullement en peine de ses soins, de sa chame servir, ni de son jugement à choisir bien ps de donner ma lettre au roi, le reste déle cette folle de Fortune à qui véritablement fais, mais qui pourroit bien à la fin se racder avec moi. Si elle ne le fait pas, ce qui molera de ses injustices, c'est qu'elle déshot infailliblement ceux qu'elle aura employés persécuter.

# 565.

De madame de Sévigné au comte de Bussy.

A Paris, ce 23 décembre 1676.

Ma fille arriva hier, aussi lasse que vous êtes enrhumé; je lui ferai voir votre billet; cependant, je vous dirai qu'elle sera aussi aise de vous voir que vous elle. Venez diner avec nous quand vous voudrez; délicat comme vous êtes, vous ne sauriez me surprendre.

# 566. \*\*

Du comte DE BUSSY à madame DE SÉVIGNÉ.

A Bussy, ce 14 mai 1677.

Cà, Madame, recommençons un peu notre commerce. J'ai été bien fâché de vous quitter. Je commencerois fort à me raccoutumer à vous; et si quelque chose adoucit la peine que j'ai à me passer de vous voir, c est l'espérance que j'ai de recevoir de vos lettres. Elles me font tant de plaisir, que si je pouvois passer ma vie auprès de vous, ce qui seroit pour moi le plus grand plaisir du monde, je vous quitterois quelquefois, seulement pour vous écrire, et pour avoir de vos réponses. Employons donc bien le temps pendant lequel la fortune veut que nous soyons séparés, et surtout ne prenons point les affaires trop à cœur, car cela nuit fort à la longueur de la vie. Quand je dis les affaires, je n'entends pas seulement les affaires de ce mondeci, j'entends encore parler de celles de l'autre. C'est, à mon avis, être déjà presque damné, que de craindre trop de l'être; il y a raison partout. Vivons bien, et nous réjouissons. En matière de conscience, trop de délicatesse fait les hérésies. Je ne veux aller qu'en paradis et pas plus haut. Je vous fais ce petit sermon, Madame, parce que je sais à quel point de perfection vous aspirez, et, qu'outre qu'il ne vous est pas possible d'y atteindre en votre condition, c'est que je le crois même inutile. Sauvens-nous avec notre bon parent saint

François de Sales, il conduit les gens en paradis par de plus beaux chemins que MM. de Port-Royal.

Je ne doute pas que quand vous lirez cette lettre à la belle Comtesse, elle ne se récrie que cela sent mes amis le père Rapin et le père Bouhours, à pleine gorge. A vous dire le vrai, je ne sais pas s'ils pensent là-dessus comme moi, mais je vous assure que je n'ai pris ces sentiments de personne, et qu'il n'y a qu'un concile qui m'en pôt faire changer. Nous arrivâmes iei samedi dernier, la petite veuve (Madame de Coligny) et moi. J'y ai en jusqu'ici les embarras que donnent les nouveaux établissements. Je commence maintenant à respirer, et je pourrois vous y recevoir, si vous daigniez honorer Bourbilly d'une de vos visites. Quoi que vous fassiez, je vous supplie de me le mander; car vous passerez bien loin d'ici, si je ne vous vais trouver. Adieu, ma chère cousine, je vous assure que je vous aime plus que je n'ai ja:nais fait. Votre nièce vous en dit antant.

Je vous envoie de nouvelles demandes que je fais au roi; pulsqu'il ne veut pas que j'aille essayer de mourir pour son service, il me donnera peut-être d'autres emplois.

567. \*\*

De madane de Sévig vé au comte de Bussy.

A Paris, ce 19 mai 1677,

Allons, je le veux, recommençons notre commerce, mon cousin. Vous commenciez, dites-vous, à vous raccoulumer à moi. Il y a long-temps que nous n'avons qu'à nous voir un peu pour nous aimer autant que si nous passions notre vie ensemble: aussi bien y a-t-il quelques petits esprits dans notre sang qui feroient une liaison malgré nous, si nous n'y consentions de bonne grace. Nous cralgnons si fort le chagrin, que nous nous consolons de notre absence par le plaisir de recevoir de nos lettres. Jouissons de cet heurenx tempérament, mon cher cousin; il nous mênera bien loin. Pour moi, je me porte assez hien; et ce n'est aussi que pour conduire la belle Madelonne que je m'en vais à Vichi. La joie que j'aurai d'être avec elle me fera plus de hien que les eaux. Je vous demande

pardon, mon cousin, je ne suis pas si traitable sur son absence que sur la vôtre. Sa Provence nie désole, et ma rate se méle dans toutes nos séparations. Je la conduirai jusqu'à Lyon, et puis je reviendrai à Bourbilly, c'est-à-dire à Epoisse, car le château de nos pères n'est pas en état de me loger. Si vous faisiez un petit voyage à Forleaus dans ce temps-là, qui seroit à-peu-près le 45 ou le 30 juillet, j'aurois beaucoup de consolation. J'aimerois que notre veuve (madame de Coligny) y fat; je l'aime fort, elle a bien de l'esprit et du bon sens; elle a une douceur et une modestic qui me charment. Elle ne se presse jamais de faire voir qu'elle a plus d'esprit que les autres; elle sait forz des choses dont elle n'affecte point de se parer; elle a un bon air dans sa personne et dans tout et qu'elle dit : enfin, je la trouve digne de toute l'etime que nous avons pour elle. Je ne suivrai que trop vos conseils dans la noble confiance que vos trouvez qu'il faut avoir pour son salut : je eran même que vousne m'appreniez cette priere fervale que vous faites les matins, et qui vous donne sus de ne plus penser à Dieu tout le reste de la journer ear, il faut dire le vrai, cela est fort commods; mais aussi c'est bien tout ce que nous pourren faire que d'aller par ce chemin-là jusqu'en parale. assurément nous n'irons pas plus haut. C'est l'us de la Provençale.

Au reste, je vous recommande mon pancavrete an has de mon portrait; vous m'aviez denne m'erite que je n'avois point à votre egard. C'est le qu'il est dangereux de passer le but. Qui passe portet les louanges sont des satires, quand elles pravat être soupconnées de n'être pas sincères : toate le choses du monde sont à facettes, mon comin, les sons donc ce que vous avez dit de moi, pour le pauvre M. Fouquet et pour d'autres ensee, quand ils feront des galeries où acra mon portrait.

Nous attendons le roi, et les beautes sont deter pour savoir de quel côté il tournera : ce retour dest essez digne d'être observé. Je vous fais les un humbles baise-mains de M. et de madame de tognau, de notre bon abbe et de mon fils ; ne saver vous pas qu'il a traité de la sous-lleutenance de gendarmes de M. le dauphin avec La Fare, pui douze mille écus et son enseigne. Cette des est fort jolie : elle nous revient à quarante con écus ; elle vaut l'intérêt de l'argent. Il se train

par-là à la tête de la compagnie, M. de La Trousse étant lieutenant-général. M. le dauphin devient tons les jours plus considérable. La paix rendra cette encore charge plus belle que la guerre. Si je vous ai dit tout ceci, comme je m'en doute, il ne vous nuira de rien de l'entendre encore une fois. Adieu, mon sang, je vous embrasse et ma nièce avec beaucoup d'amitié. En vérité, mon cousin, vous demandez au roi d'une manière à devoir être éconté.

#### De CORBINELLI.

J'ai un grand intérêt, Monsieur, au renouvellement de votre commerce; je vois les lettres de part et d'autre, j'y apprends à penser et à écrire, et je jouis à mon aise de tout ce qu'il y a de delicieux dans l'esprit. J'ai toujours une forte passion d'aller à Bussy; je vous y por erai des réflexions que j'ai fai es sur mille choses, et une critique d'un compliment qu'a fait l'académie au cardinal d'Estrées. Je n'y ai pas trouvé une seule phrase du hon usage. Ma vanité m'a porté à cette entreprise; vous juggerez si j'ai trop osé.

Adien, Monsieur, vous trouverez bon que j'assure ici madame de Coligny de mes très humbles services; je vous avoue qu'elle me plaît fort sur toute sorte de chapitres; je me fierois plus à elle qu'à tout ce que je connois de femmes qui se piquent de quelque chose.

568

De madame DE SÉVIGNÉ à madame DE GRIGNAN.

A Paris, mardi 8 juin 1677.

Non, ma fille, je ne vous dis rien, rien du tout: vous ne savez que trop ce que mon cœur est pour rous: mais puis-je vous cacher tout-à-fait l'inquiérude que me donne votre santé? c'est un endroit par où je n'avois pas encure été blessée; cette première épreuve n'est pas mauvaise : je vous plains d'avour le même mal pour moi; mais plût à Dieu que je n'eusse pas plus de sujet de craindre que vous! Ce qui me console, c'est l'assurance que M. de Grignan m'a donnée de ne point pousser à bout

votre courage; il est chargé d'une vie où tient absolument la mienne : ce n'est pas une raison pour lui faire augmenter ses soins; celle de l'amitié qu'il a pour vous est la plus forte. C'est aussi dans cette confiance, mon très cher Comte, que je vous recommande encore ma fille : observez-la bien, parlez à Montgobert, entendez-vous ensemble pour une affaire si importante. Je compte fort sur vous, ma chère Montgobert. Ah! ma chère enfant, tous les soins de ceux qui sont autour de yous ne vous manqueront pas, mais ils vous seront bien inutiles, si vous ne vous gouvernez vousmême. Vous vous sentez mieux que personne; et si vous trouvez que vous ayez assez de force pour aller à Griguan, et que tout d'un coup vous trouviez que vous n'en avez pas assez pour revenir à Paris; si enfin les médecins de ce pays-là, qui ne voudront pas que l'honneur de vous guerir leur échappe, vous mettent au point d'être plus épuisée que vous ne l'êtes ; ah! ne croyez pas que je puisse résister à cette douleur. Mais je veux espérer qu'à notre honte tout ira bien. Je ne me soncierai guère de l'affront que vous ferez à l'air natal, pourvu que vous soyez dans un meilleur état. Je suis chez la bonne Troche, dont l'amitié est charmante; nulle autre ne m'étoit propre; je vous écrirai encore demain un mot; ne m'ôtez point cette unique consolation. J'ai bien envie de savoir de vos nouvelles; pour moi, je suis en parfaite santé, les larmes ne me font point de mal. J'ai diné, je m'en vais chercher madame de Vins et mademoiselle de Mery. Adieu, mes chers enfants; que cette calèche que j'ai vue partir est bien précisément ce qui m'occupe, et le sujet de toutes mes pensées!

# Madame DE LA TROCHE.

La voilà, cette chère commère qui a la bonté de me faire confidence de sa sensible douleur. Je viens de la faire diner, elle est un peu calmée; conservez-vous, belle Comtesse, et tout ira bi n; ne la trompez point sur votre santé, ou, pour mieux dire, ne vous trompez point vous-même; observez-vous, et ne négligez pas la moindre douleur, ni la moindre chalcur que vous sentirez à cette poitrine: tout est de consequence, et pour vous et pour cette aimable mère. Adieu, belle Comtesse,

je vous assure que je suis bien vive pour sa santé et que je suis à vous bien tendrement.

569.

A la même.

A Paris, mercredi 9 juln 1677.

Je fus donc hier chez madame de Vins et chez mademoiselle de Méry, comme je vous avois dit; elles n'avoient reçu, ni l'une ni l'autre, les petits billets que je vous fis écrire pour elles : ce dérangement me mit en colère contre le bel abbé. Je regrettai de ne m'être pas chargée de toutes vos petites dépêches; j'aime la ponctualité. Mais, ma chère enfant, comment vous portez-vous? n'avezvous point un peu dormi? vous è es partie présentement, quoiqu'il ne soit que six heures du matin. Madame de Coulanges m'envoie proposer de Châville, où elle est, de l'aller prendre pour aller diner à Versailles avec M. de Louvois, que je ne trouveruis de long-temps sans cela. Je vais donc faire cette petite corvée; M. de Barillon vient avec moi. Je me porte très bien ; plût à Dieu que votre beau tempérament ent repris sa place chez vous, comme le mien a fait chez moi! votre santé est l'unique soin de ma vie. J'appris encore hier que rien n'est si bon que l'eau de poulet, et que madame du Fresnoi s'en est très hien trouvée. Mademoiselle de Méry est plus habile par sa propre expérience qu'un médecin qui se porte bien, par la sienne: elle doit vous écrire et m'envoyer son billet. Adieu, mon ange, je vous rends ce que vous me dites sans cesse; songez que votre santé fait la mienne, et que tont m'est inutile dans le monde, si vous ne vous guerissez.

570.

A la même.

A Paris, vendredi 11 juin 1677.

Il me semble que pourvu que je n'eusse mal qu'à la poitrine, et vous qu'à la tête, nous ne fe-

rions qu'en rire ; mais votre poitrine me tient fort au cour, et vous êtes en peine de ma tête; he bien! je lui ferai, pour l'amour de vous, plus d'honneur qu'elle ne mérite ; et , par la même raison, mettes bien, je vous supplie, votre petite poitrine dam du coten. Je suis fâchée que vous m'ayez écrit une si grande lettre en arrivant à Melun; c'étoit du repos qu'il vous falloit d'abord. Songez à vous, ma chère enfant, ne vous faites point de dragons; songez à me venir achever votre visi e, puisque, comme vous dites, la destinée, c'est-à-dire la Providence, a coupé si court, contre toute sorte de raison, celle que vous aviez voulu me faire. Votre santé est plus propre à exécuter ce projet que votre langueur; et comme vous voulez que mon cœur et ma tête soient libres, ne croyez pas que cela puisse être, si votre mal augmente. Quelle journée! quelle amertume! quelle séparation! vous pleurâtes, an très chère, et c'est une affaire pour vous : ce n'est pas la même chose pour moi, c'est mon temperament. La circonstance de votre manvaise same la une grande augmentation à ma douleur - il me semble que si je n'avois que l'absence pour queique temps, je m'en accommoderois fort bien; mis cette idée de votre maigreur, de cette foiblem & voix, de ce visage fondu, de cette belle gorge me connoissable, voilà ce que mon cœur ne peut sotenir. Si vous voulez donc me faire tout le plus grand bien que je puisse desirer, mettez toute tute application à sortir de cet etat.

Ah, ma fille! quel triomphe à Versailles' quel orgueil redouble quel solide établissement : quelle duchesse de Valentinois! quel ragout, même par les distractions et par l'absence! quelle reprise de possession! Je fus une heure dans cette chamber; elle étoit au lit, parée, coiffée : elle se reposes pour la medianoche. Je lis vos compliments. elle répondit des donceurs, des lonanges : sa seur en haut, se trouvant en elle-même toute la giser de Niquee, donna des traits de haut en bas sur b pauvre lo, et rioit de ce qu'elle avoit l'andace de se plaindre d'elle. Représentez-vous tout ce qu'un a gueil peugénéreux peut faire dire dans le triompie. et vous en approcherez. On dit que la petite re prendra son train ordinaire chez Manaus. Le s'est promenée, dans une solitude pa faite, avec b Moreuil, dans les jardins du marechal du Pless. elle a été une fois à la messe. Adieu, ma très chere; je me trouve toute nue, toute seule, de ne plus vous avoir. Il ne faut regarder que la Providence dans cette séparation: on n'y comprendroit rien autrement; mais c'est peut-être par là que Dieu veut vous redonner votre santé. Je le crois, je l'espère, mon cher Comte, vous nous en avez quasi répondu; donnez donc tous vos soins, je vous en conjure.

574. \*

A la même.

A Paris, lundi 14 juin 1677.

J'ai recu votre lettre de Villeneuve-la-Guerre, Enfin, ma fille, il est donc vrai que vous vous portez mieux, et que le repos, le silence et la complaisance que vous avez pour ceux qui vous gouvernent, vous donnent un calme que vous n'aviez point ici. Vous pouvez vous représenter si je respire, d'espérer que vous allez vous rétablir; je vous avoue que nul remède au monde n'est si bon pour me soulager le cœur, que de m'ôter de l'esprit l'état où je vous ai vue ces derniers jours. Je ne soutiens point cette peusée; j'en ai même été si frappée que je n'ai pas démêlé la part que votre absence a eue dans ce que j'ai senti. Vous ne sauriez être trop persuadée de la sensible joie que j'ai de vous voir, et de l'ennui que je trouve à passer ma vie sans vous : cependant je ne suis pas encore entrée dans ces réflexions, et je n'ai fait que penser à votre état, transir pour l'avenir, et craindre qu'il ne devienne pis ; voilà ce qui m'a possédée; quand je serai en repos là-dessus, je crois que je n'aurai pas le temps de penser à toutes ces autres choses, et que vous songerez à votre retour. Ma chère enfant, il faut que les réflexions que vous ferez entre ci et là vous ôtent un peu des craintes inutiles que vous avez pour ma santé : je me sens coupable d'une partie de vos dragons ; quel dommage que vous prodiguiez vos inquiétudes pour une santé toute rétablie, et qui n'a plus à craindre que le mal que vous faites à la vôtre! Je suis assurée que deux ou trois mois vous ont quelquefois défiguré vos dragons d'une telle sorte, que vous ne les avez pas reconnus. Songez, ma fille, qu'ils sont

toujours comme dans ce temps-là, et que c'est votre seale imagination qui leur donne un prix qui n'est pas. Vous qui avez tant de raison et de courage, faut-il que vous soyez la dupe de ces vains fantômes? Vous croyez que je suis malade, je me porte bien : vous regrettex Vichy , je n'en ai nul besoin, que par une précantion qui peut fort bien se retarder; ainsi de mille autres choses. Pour moi, je suis un peu coupable, je plaçois Vichy au printemps pour être plus long-temps avec vous; encore est-ce quelque chose: cela n'a pas renssi; la Providence a dérangé tout cela; hé bien, ma fille. c'est peut-être parce qu'elle a reglé votre guérison, contre toute apparence, par cette conduite. Je vous tiens à mon avantage quand je vous écris ; vous ne me répondez point, et je pousse mes discours tant que je veux. Ce que dit Montgobert de cette aiguillette nouée est une des plaisantes choses du monde; dénouez-la, ma fille, et ne soyez point si vive sur des riens : quant à moi, si j'ai de l'inquiétude, elle n'est que trop bien sondée; ce n'est point une vision que l'état où je vous ai laissée. M. de Grignan et tous vos amis en ont été effrayés. Je saute aux nues, quand on vient me dire, vous vous faites mourir toutes deux, il faut vous séparer; vraiment voilà un beau remède, et bien propre en effet à finir tous mes maux ; mais ce n'est pas comme ils l'entendent : ils lisoient dans ma pensée, et trouvoient que j'étois en peine de vous ; et de quoi veulent-ils donc que je sois en peine? Je n'ai jamais vu tant d'injustice qu'on m'en a fait dans ces derniers temps. Ce n'étoit pas vous; au contraire, je vous conjure, ma fille, de ne point croire que vous ayez rien à vous reprocher à mon égard : tout cela rouloit sur ce soin de ma santé dont il faut vous corriger; vous n'avez point caché votre amitié, comme vous le pensez. Que voulezvous dire, est-il possible que vous puissiez tirer un dragon de tant de douceurs, de caresses, de soins, de tendresses, de complaisances? Ne me parlez donc plus sur ce ton; il faudroit que je fusse bien déraisonnable, si je n'étois pleinement satisfaite. Ne me grondez point de trop écrire, cela me fait plaisir; je m'en vais laisser là ma lettre jusqu'à demain,

Mardi 15 juin.

Si mes lettres sont un peu longues, ma très-

chère, songez que c'est justement parce que je les écris à plusieurs fois. Je viens de recevoir deux des vôtres d'Auxerre; d'Hacqueville étoit ici : il a été ravi de savoir de vos nouvelles. Quels remerciements ne dois-je point à Dien de l'état où vous ètes? Enlin vous dormez, vous mangez un peu, vous avez du repos : vous n'étes point accablée, épuisée, dégoûtée comme ces derniers jours : ali, ma fille! quelle sûreté pour ma santé, quand la votre prend le chemin de se rétablir! Que voulezvous dire du mal que vous m'avez fait? c'est uniquement par l'état où je vous ai vue; car pour notre séparation, elle m'auroit été supportable, dans l'espérance de vous revoir plus tôt qu'à l'ordinaire; mais quand il est question de la vie, ah! ma très-chère, e'est une sorte de douleur dont je n'avois jamais senti la cruanté, et je vous avoue que j'y aurois succombé. C'est donc à vous à me guerir et à me garantir du plus grand de tous les maux. J'attends vos lettres avec une impatience qui me fait bien sentir que votre santé est mon unique affaire. Je vous suis à toutes vos conchées. Vous serez demain à Châlons, où vous trouverez une de mes lettres; celleci va droit à Lyon. Le chevalier se porte mieux, sa fièvre l'a quitté, à ce que m'a dit le bel abbé, qui est si ponctuel à rendre les billets. Voilà des lettres de notre cardinal, Corbinelli est arrive à Commercy; il ne m'a point encore écrit.

lo (madame de Ludres) a été à la messe : on l'a regardée sous cape, mais on est insensible à son état et à sa tristesse. Elle va reprendre sa pauvre vie ordinaire : ce conseil est tout simple, il n'y a point de peine à l'imaginer. Jamais triomphe n'a été si complet que celui des autres; il est devenu inébranlable, depuis qu'il n'a pu être ébranlé. Je his une heure dans cette chambre, on n'y respire que la joie et la prospérité : je voudrois bien savoir qui osera s'y fier désormais. Adieu, ma très chère, je suis fort aise que M. de Grignan approuve vos projets pour votre retour. Votre petit frère est en Gargan, en Bagnols, il ne met pas le pied à terre : mais il n'en est pas moins par voie et par chemin. Ah! vraiment, voilà une mère bien gardee! croyez, une fois pour toutes, ma fille, que ma santé dépend de la vôtre : plût à Dieu que vous fussiez comme moi!

772.

A la même.

A Paris, mercredi 10 juin 1677.

Cette lettre vous trouvera donc à Grignan; hé, mon Dieu! comment vous portez-vous? M. de Grignan et Montgobert ont-ils tont l'honneur qu'ils espéroient de cette conduite? Je vous ai suivic partout, ma chère enfant : votre cœur n'a-t-il point vu le mien pendant toute la route? J'attends enoue de vos nouvelles de Châlons et de Lyon. Je viens de recevoir un petit billet de M. des Issards 1: d vous a vue et regardée; vous lui avez parle, was l'avez assuré que vous étiez mieux : je voudrois que vous sussiez comme il me parolt heureux, et ce que je ne donnerois point déjà pour avoir cette joie. Il faut penser, ma lille, à vous guérir l'esprit et le care et si vous ne voulez point mourir dans votre pars. et au milien de nous, il ne faut plus voir les cha que comme elles sont, ne les point grossir dans retre imagination, ne point trouver que je mis mulair quand je me porte bien : si vous ne prenez cette resolution, on vous fera un régime et une neu de ne jamais me voir : je ne sais si ce rembde eras bon pour vous; quant à moi, je vous auure qu'il servit indubitable pour finir ma vic. Faite of cela vos réflexions; quand j'ai été en peine de vos. je n'en avois que trop de sujet ; plût à Dieu que a n'ent été qu'une vision! le trouble de tous va amis et le changement de votre visage ac cale moient que trop mes craintes et mes fraveurs. Tre vaillez donc , ma chère enfant , à tout ce un per rendre votre retour aussi agréable, que v. tre de part a été triste et douloureux. Pour moi, que lasil que je fasse ? dois-je me bien porter ? je me port très bien; dois-je songer à ma santé? j'y pease par l'amourde vous; dois-je enfin ne me point mques sur votre sujet? c'est de quoi je ne vous repai pas, quand vous serez dans l'état où je vous a re Je vous parle sincèrement ; travaillez là-disse. « quand on vient me dire présentement, rom me comme elle se porte; et vous-mème, vous et a

Homme de qualité d'Avignon.

repos: vous voilà fort bien toutes deux. Oui, fort bien, voilà un régime admirable; tellement que pour nous bien porter, il faut que nous soyons à deux cent mille lieues l'une de l'autre; et l'on me dit cela avec un air tranquille; voilà justement ce qui m'échauffe le sang, et me fait sauter aux nues. An nom de Dieu, ma fille, rétablissez notre réputation par un autre voyage, où nous soyons plus raisonnables, c'est-à-dire vous, et où l'on ne nous dise plus: vous vous tuez l'une l'autre. Je suis si rebattue de ees discours, que je n'en puis plus; il y a d'autres manières de me tuer qui seroient bien plus surres.

Je vous envole ce que m'écrit Corbinelli sur la vie de notre cardinal et de ses dignes occupations. M. de Grignan sera bien aise de voir cette conduite. Vous anrez trouvé de mes lettres à Lyon. J'ai vu le coadjuteur, je ne le trouve changé en rien du tont; nous parlâmes fort de vous: il me conta la folie de vos bains, et comme vous craigniez d'engraisser; la punition de Dien est visible sur vous; après sixenfants, que pouviez-vous craindre? Il ne faut plus rire de madame de Bagnols après une telle vision. J'ai été à Saint-Manr avec madame de Saint-Géran et d'Hacqueville; vous fûtes célébrée: madame La Fayette vous fait mille amitiés.

MONSIEUR et MADAME sont à une de leurs terres, et iront encore à une autre ; tout leur train est avec eux. Le roi ira les voir; mais je crois qu'il aura son train aussi. La dureté ne s'est point démentie : trouvera-t-on encore des dupes sur la surface de in terre? On attend des nouvelles d'une bataille sept lienes de Commercy : M. de Lorraine voudroit bien la gagner au milieu de son pays, à la vue de ses villes; M. de Créqui voudroit bien ne pas la perdre, par la raison qu'une et une seroient deux. Les armées sont à deux lieues l'une de l'autre; non pas la rivière entre deux, car M. de Lorraine l'a passée ; je ne hais pas l'attente de cette nouvelle; le plus proche parent que j'aie dans l'armée du maréchal de Créqui, c'est Boufflers. Adieu, run très chère, profitez de vos réflexions et des miennes, aimex-moi, et ne me cachez point un si précient trésor. Ne craignez point que la tendresse que j'ai pour vous me fasse du mal, c'est ma vie.

573.

A la même.

A Paris, vendredi 18 juin 1677.

Je pense aujourd'hui à vous, comme étant arrivée d'hier au soir à Lyon, assez fatiguée, ayant peut-être besoin d'une saignée pour vous rafraichir. Yous avez du être incommodée par les chemins; j'espère que vous m'aurez mandé de vos nouvelles de Châlons, et que vous m'écrirez aussi de Lyon. Je m'en vais chercher des Grignan; je ne puis vivre sans en avoir pied ou aile. Je passerai chez la marquise d'Uxelles et chez mademoiselle de Méry: enfin il me faut de vos nouvelles. Vous avez reçu des miennes à Châlons et à Lyon. Voici la seconde à Montelimart, et le plaisir de l'éloignement, c'est que vous rirez de me voir encore parler de Lyon et du voyage ; cependant j'en suis encore là aujourd'hui; mais, pour me transporter tout-àcoup au temps présent, comment vous portez-vous dans votre château? avez-vous trouvé vos jolis enfants dignes de vous amuser? votre santé est-elle comme je la desire? Ma fille, les jours passent, comme vous dites; et au lieu d'en être aussi fâchée que je le suis quand vous êtes ici, je leur prête la main pour aller plus vite, et je consens de tout mon eœur à leur rapidité, jusqu'à ce que nous soyons ensemble. Je me fie à La Garde pour vous mander les nouvelles, et vous dire le dégoût qu'a eu M.... On l'a trouvé un paresseux, un homme haksant le métier, ce qui s'appelle le coutraire d'un bon officier. Qu'a-t-on fait ! on a taxé sa charge, achetée quarante-cinq mille ecus, à cent mille francs, et il a été obligé de prendre pour la moitié la charge de Villarceaux. Sa femme a crie aux pieds du roi, qui a dit que ce n'étoit pas aussi pour lui faire plaisir qu'on l'étoit du service. On va chez M. de Louvois; il dit que le roi ne veut point être servi de cette sorte ; enfin la mortification est complète, et fait voir qu'il u'y a plus anjourd'hui de péché mortel qui soit si sévèrement puni que celui de paresse : il y a des accommodements à tous les autres, à celui-là point de pardon. Je vous quitte pone aller foire un tour de ville.

Me voilà de retour. J'ai entendu le saint avec la

560 LETTRES

bonne marquise d'Uxelles; je voulois voir ensuite mademoiselle de Méry; elle étoit allée avec madame de Moreuil. J'ai été chercher des Grignan, car il m'en falloit. Le coadjuteur venoit de partir pour venir ici : j'ai recouru après lui , et le voilà ; il vous écrit. Je vous conjure, ma fille, si vous m'aimez, de ne point loger dans votre appartement à Grignan; le coadjuteur dit que le four est sous votre lit, je connois celui qui est au-dessus; de sorte que si vous ne vous tirez de tous ces fours, vous serez plus échauffée que vous ne l'étiez ici ; contentez-moi là-dessus. J'ai appris que le roi fut à Saint-Cloud; il étoit seul, et la belle ( madame de Ludres) étoit au lit. On vous mandera si les dames ne forent pas le trouver; je n'en ai rien oul dire jusqu'à present. Le bel abbe vous contera comme on a encore soupçunné nos pauvres frères (de Port-Royal) de vouloir ravauder quelque chose à Rome sur le relachement, et comme ils ont été repoussés, et l'ordre qu'on a donné à tous les évêques de ne point entrer dans cette pensée: ils l'ont tous promis, et la probabilité est une des moindres opinions qui va s'établir.

574.

A la même.

A Paris, mercredi 23 juin 1677.

J'ai été cinq jours sans avoir de vos lettres; ce temps m'a semblé rude et ennuyeux. Enfin j'ai reçu votre lettre de Chagny et de Châlons. Mon Dieu! ma fille, que vous avez raison de vous plaindre de cette montagne de la Rochepot! je la hais comme la mort ! que de cahots ! et quelle cruauté. qu'au mois de juin, les chemins de Bourgogne soient impraticables! Vous me dites des merveilles de votre santé : mais pourquoi M. de Grignan ne m'en dit-il pas un mot ? après de si cruelles journées, il falloit me rassurer. La Saône vous aura été d'un grand secours avec sa tranquillité. Vous souvenez-vous de cet adieu triste et cruel que nous fimes dans ces champs? il est encore bien présent à mon imagination; et je ne puis y tourner ma pensée sans me retrouver quasi au même état : ceux

qui demeurent ont leurs maux, et tous les endroits où ils ont vu ce qu'ils regrettent, sont marqués bien tristement, quoi qu'on puisse se dire pour se consoler. Je prends de l'espérance tout autant que je puis; votre santé, ma fille, est un des fondements sur lesquels je l'appuie : vous savez les autres. La fatigue et la longueur des voyages me font une peine incroyable. Ne parlons plus de Vichi, à moins que vous n'ayez besoin d'un dragon à point nommé : je ne sais ce que j'aurois lait, si j'avois entrepris ce voyage avec la quantité de petites affaires que j'ai ici; je n'y pensois point quand vos é lez avec moi; enfin je n'ai pas encore pu aller à Livry. Madame de La Fayette est revenue de Saint-Maur fort malade; sa sièvre est augmentee, avec une colique dans les boyaux, très sensible : elle a été saignée; si sa sièvre continue, ells ne sera pas long-temps malade : ses amis sont occupes de ce nouveau mal. M. le duc fait des merveilles : il me sera aisé de lui faire des plaintes de ces diantres 4: chemins. Je laisse à mon fils le soin de vous repondre sur le poeme épique et sur les bonnes lectures que vous faites. Je ferai vos compliments à los ceux que vous nommez; ce sont des souvenirs pre cieux. La princesse de Tarente est au désespuir de ne vous avoir plus trouvée, dites-m'en un met, et de la bonne Marbeuf, qui vous adore, parcepte je vous aime; j'envoie avec plaisir vos peuts in-

Le coadjuteur vous dira comme son compliment extraordinaire au roi a bien réussi, et comme il peut demeurer ici tant qu'il vondra. L'abbé de Grignan chasse les autres, en attendant qu'on le chasse quelque jour. L'abbé de Noailles 'n'a pain voulu de l'évêché de Mende; le père et la mère disent que ce sils est leur consolation, que ce éloignement les tue; hé bien! on leur en donard un plus proche. Pour moi, j'aurois pris pour une vocation ce qui me seroit venu sans le demander; ils sont bons et sages.

Nous avons diné chez M. d'Harouis, le cardiné d'Estrées, la Case de Brancas, mesdames d't-xelles, de Coulanges et moi. Vous ne fûtes pois du tout oubliée: le maître du logis est reconne-

Louis-Antoine de Nosilles, depuis évêque de Châlons-sur-Marne, et dans la suite archetégee de Paris et cardinal.

sant de votre souvenir. J'ai dit des douceurs à la Gargan. Dites un petit mot à cette bonne d'Escars, qui se met si bien en pièces quand il s'agit de vous servir : je vous tourmente, mais c'est que je n'aime point qu'on se plaigne de ma fille.

Ne me grondez point, ma très chère, sur la longueur de mes lettres, je ne les écris point tout d'une haleine; je les reprends; et, bien loin de me donner de la peine, c'est mon unique plaisir. Voilà où l'absence nous réduit; écrire et recevoir des lettres, c'est ce qui tient la place de la vue et de la societé d'une personne que l'on aime plus que soi-même. Vous m'avez écrit de votre bateau et de Thézé ' : vous pensez à moi par-tout : du moins, je ne vous fais pas d'injustice sur la reconnoissance et la sensibilité que j'en dois avoir. J'avois bien pensé que vous seriez incommodée pendant votre voyage : le bateau est venu tout à propos. J'approuve vos résolutions de preferer toujours l'eau à la terre : mais n'allez pas pour cela vous embarquer au voyage des Sevarambes : vous ne m'en paroissez pas trop éloignée. Je vous remercie de la fable de la Mouche, elle est divine : on ne trouve en son chemin que des occasions de penser à elle : Uh, que je fais de poudre ! eh! mon Dieu , que cela est plaisant! la Gillette ne doute point que ce ne soit elle qui fasse le tourbillon. Il y en a d'autres aussi qui ressemblent à cette autre Mouche de La Fontaine, et qui pensent toujours avoir tout tait; on trouve à tout moment de quoi faire des applications.

Vos instructions du Mont-d'Oc sont un peu extrêmes; à moins que d'être paralytique, on ne hasarde pas un bain de cette horrible chaleur : et pour guérir des mains qui ne sont de nulle conséquence, on ne veut point gâter toute une santé, et une machine qui est dans son meilleur état. Je vous enverrai l'avis de M. Vesou ; soyez en repos, ma fille, et croyez que, pour l'amour de vous, je ferai tout ce que l'on m'ordonnera. Vous allez donc, cherchant toujours mes lettres, jusqu'à Grignan. Je vous crois ce soir à Valence : si j'ai compté juste, vous aurez eu mes lettres de Lyon. J'ai vu de quelle socte vous me recommandez à M. de La

Garde; il en fait très bien son devoir, parcequ'il sait que vous m'aimez, et que c'est vous faire plaisir : vous m'en faites beaucoup à moi : je ne puis être long-temps sans quelque Grignan, je les cherche, je les veux, j'en ai besoin. La belle Isia est au Bouchet : le repos de la solitude lui plait davantage que la cour, ou Paris. Elle passa une nuit dans les champs, en faisant ce petit voyage, par un carrosse rompu, et tout ce qui arrive quand on est en malheur. Le petit garçon (M. de Sévigné) vous répondra sur ma sauté; vraiment, il a bien d'autres choses à me faire qu'à me mitonner : rien n'est si occupé qu'un homme qui n'est point amoureux; il représente en cinq ou six endroits, quel martyre! Encore une fois ne me grondez point de la longueur de ma lettre, ce n'est pas l'ouvrage d'un soir, et que puis-je faire qui me touche davantage? Madame de La Fayette se porte mieux. Madame de Schomberg vous dit cent mille amities.

575.

A la même.

A Paris, vendredi 25 juin 1677.

Vous êtes à Grignan, ma tille. Le chaud, l'air, la bise, le Rhône : premièrement, tout cela vous a-t-il été favorable? Je vous demande ensuite des nouvelles du petit marquis et de Pauline; je serai satisfaite sur toutes ces questions avant que vous receviez cette lettre : mais il est impossible de ne pas dire ce que l'on pense dans le moment qu'on écrit, quoiqu'on en connoisse l'inutilité. Je suis fort contente des soins de tous vos Grignan; je les aime, et leurs amities me sont nécessaires par d'autres raisons encore que par leur mérite. M. de La Garde n'a pas balancé à croire que c'est moi, plutôt que madame Gargan, que vous lui recommandez dans cette rue. Je fus hier, avec madame de Coulanges, au Palais-Royal : Oh, que je fais de poudre ! n'est-ce pas une de vos applications ? elle est fort juste et fort plaisante. Nous fûmes très bien reçues : Monstet a étoit chagrin, et ne parla qu'à moi, à cause de vous et des eaux. MADAME me sit des merveilles d'abord; mais quand l'abbé

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Château de MM. de Rochebonne, à peu de distance de Lyon.

<sup>&</sup>quot; Peupleaimaginaires.

de Chavigni fut entré, mon étoile pâlit visiblement : je dirois volontiers sur cet abbé comme les laquais : Il faut qu'il y ait de la corde de pendu. La duchesse de Valentinois (madame de Monaco) est favorite de MADAME; elle n'en met pas plus grand pot au feu pour l'esprit ni pour la conversation. Je regardois cette chambre et ces places de faveur, si bien remplies autrefois. Madame la princesse de Tarente étoit auprès de MADAME; elles avoient en de grandes conferences : le petit de Grignan profiteroit beaucoup à les entendre . Ma fille, je me porte très bien, et je dirai toujours, plût à Dieu que vous eussiez autant de santé que moi! Je m'en vais ce soir à Livry avec d'Hacqueville; nous irons diner à Pomponne : madame de Vins nous y attend avec le reste de la famille. Voilà un couplet de chanson de M. de Coulanges, je le trouve plaisant : quoique les médecins vous défendent de chanter, je crois que vous leur désobéirez en faveur de cette folle parodie.

lo (madame de Ludres) est à la campagne, et n'a pu soutenir ce personnage simple, qui n'étoit pas praticable. Je consulterai, avec le coadjuteur, quel livre on pourroit vous envoyer. Je relis, par hasard, Lucien; en peut-on lire un autre?

# M. DE SÉVIGNÉ.

Pour vous montrer que votre frère le sous-lieutenant est plus joli garçon que vous ne croyez, c'est que j'ôte la plume des mains de maman mignonne pour vous dire moi-mème que je fais fort bien mon devoir. Nous nous gardons mutuellement, nous nous donnons une honnète liberté, point de petits remèdes de femmelettes. Vous vous portez bien, ma chère maman, j'en suis ravi. Vous avez bien dormicette nuit: comment va la tête? point de vapeurs? Dieu soit loué; allez prendre l'air, allez à St-Maur, soupez chez madame de Schomberg, promenezvous aux Tuileries; du reste, vous n'avez point d'incommodité, je vous mets la bride sur le con.

Ces princesses ne parloient jamais entre elles qu'en allemand, et le petit marquis de Grignan apprenoit cette langue.

<sup>9</sup> Il venoit d'acheter de M. de La Fare la charge de sous-lieutenant des gendarmes-dauphin, dont il étoit enseigne auparavant. (Foyez la lettre 507.) Voulez-vous manger des fraises ou prendre du thé? Les fraises valent mieux. Adieu, maman, j'ai mal au talon: vous me garderez, s'il vous platt, depuis midi jusqu'à trois heures, et puis. voque la galère. Voilà, ma petite sœur, comme font les gens raisonnables. L'infortunée lo est au Pousset es Matame te Clérempo; elle a passé une muit taus les sans comme une autre Ariane: ah! où étoit facchus pour la consoler, et pour faire briller sa corronne dans les cieux? Hélas! Il étoit tranquille ao comble de la gloire, et peut-être sur une haute montagne, où, selon l'ordre que Dieu a étable en ce monde, on trouve aussi une allée. Adieu, ma belle petite sœur.

376.

A la même.

A Paris, mercredi 30 juin 1677.

Vous m'apprenez enfin que vous voils à Gognan. Les soins que vous avez de m'écrire un mal de continuelles marques de votre amitie : je vou assure au moins que vous ne vous trompez par des la pensée que j'ai besuin de ce secours; rien re m'est en esfet, si nécessaire. Il est vrai, et j'y pene trop souvent, que votre présence me l'ent ele bencoup davantage; mais vous étiez disposes d'une manière si extraordinaire, que les mêmes praso qui vous ont déterminee à partir m'ont fait const tir à cette douleur, sans over faire autre chose que d'étouffer mes sentiments. C'etoit un crime pour moi , que d'être en peine de votre sante : je mo voyois perir devant mes yeux, et il ne th'cust po permis de répandre une larme ; c'etolt vum ter. c'étoit vous assassiner ; il falloit étousser : je sa jamais vu une sorte de martyre plus cruel, as ples nouveau. Si, au lieu de cette contrainte, que faisoit qu'augmenter ma peine, vous casses de disposée à vous tenir pour languissante, et que votre amitié pour moi se fut tournée en complesance, et à me témoigner un veritable des de suivre les avis des médecins, à vous nourrir,

On a déjà remarqué que c'étoit la manier à prononcer de madame de Ludres

suivre un régime, à m'avouer que le repos et l'air de Livry vous eussent été bons ; c'est cela qui m'eût véritablement consolée, et non pas d'écraser tous nos sentiments. Ah, ma fille! nous etions d'une manière sur la sin qu'il falloit faire comme nous avons fait. Dieu nous montroit sa volonté par cette conduite : mais il faut tacher de voir s'il ne vent pas bien que nous nous corrigions, et qu'au lieu du desespoir auquel vous me comlamniez par amitié, il ne seroit point un peu plus naturel et plus commode de donner à nos cœurs la liberté qu'ils venient avoir, et sans laquelle il n'est pas possible de vivre en repos. Voilà qui est dit une fois pour toutes ; je n'en dirai plus rien : mais faisons nos réflexions chacune de notre côté, afin que, quand il plaira à Dieu que nous nous retrouvions ensemble, nous ne retombions pas dans de pareils inconvénients. C'est une marque du besoin que vous aviez de ne plus vons contraindre, que le soulagement que vous avez trouvé dans les fatigues d'un voyage si long. Il fant des remèdes extraordinaires aux personnes qui le sont ; les médeeins n'eussent jamais imaginé celui-là : Dieu venille qu'il continue d'être bon, et que l'air de Grignan ne vous soit point contraire! Il falloit que je vous écrivisse tout ceci une seule fois pour soulager mon cœur, et pour vous dire qu'à la première occasion, nous ne nous mettions plus dans le cas qu'on vienne nous faire l'abominable compliment de nous dire, avec tonte sorte d'agrément, que pour être fort bien, il faut ne nous revoir jamais. J'admire la patience qui peut souffrir la cruanté de cette pensée.

Yous m'avez fait venir les larmes aux yeux en me parlant de votre petit. Helas, le pauvre enfant! le moyen de le regarder en cet état? Je ne me dedis point de ce que j'en ai toujours pense : mais je crois que par tendresse on devroit souhaiter qu'il fût déjà où son bonheur l'appelle. Pauline me parolt digne d'être votre jouet ; sa ressemblance même ne vous déplaira point, du moins je l'espère. Ce petit nez carré est une belle pièce à retrouver chez vous. Je trouve plaisant que les nez de Grignan n'aient voulu permettre que celui-là, et n'aient point voulu entendre parler du vôtre; c'eût eté bien plus

tôt fait : mais ilsont eu peur des extremités et n'ont point craint cette modification. Le petit marquis est fort joli ; et pour n'être pas changé en mieux, il ne faut pasque vous en ayezdu chagrin. Parlezmoi souvent de ce petit peuple, et de l'amusement que vous y trouvez. Je revins dimanche de Livry. Je n'ai point vu le coadjuteur, ni aucun Grignan, depuis que je suis ici. Je laisse à La Garde à vous mander les nouvelles; il me semble que tout est comme auparavant. lo est dans les prairies en toute liberté, et n'est observée par aueun Argus : Junon tonnante et triomphante. Corbinelli revient', je m'en vais dans deux jours le recevoir à Livry. Le cardinal l'aime autant que nous; le gros abbé m'a montré des lettres plaisantes qu'ils vous écrivent. Enfin, après avoir bien tourne, notre ame est verte : c'a été un grand jeu pour son éminence, qu'un esprit neuf comme celui de notre ami. Adieu, ma très-chère, continuez de m'aimer; instruisez-moi de vous en peu de mots; car je vous recommande toujours de retrancher vos écritures. Ponr moi, je n'ai que votre commerce uniquement, et j'écris une lettre à plusieurs reprises. Je crois que madame de Coulanges n'ira point à Lyon, elle a trop d'affaires ici. Oh, que je fais de poudre! D'où vient que vous avez une sœur, et que ce n'est pas madame de Rochebonne? Je vous souhaiterois pour l'une les mêmes sentiments que pour l'autre; mais il me semble que ce n'est pas tout-à-fait la même chose.

577.

A la même.

A Paris, vendredi matin 2 juillet 1077.

Je m'en vais à Livry à la messe, ma très-chère enfant. Corbinelli doit arriver aujourd'hui ou demain; je me fais un plaisir de l'attendre sur le grand chemin de Châlons, et de le tirer du carrosse au bout de l'avenue, pour l'amener passer un jour avec nous: nous causerons beaucoup; je vous en rendrai compte. Je reviendrai dimanche,

Il s'agissoit ici du petit enfant venu à huit mois.

<sup>2</sup> Allusion au nez de madame de Sévigné, qui étoit un peu carré.

t De Commercy, où il étoit allé voir le cardinal de Retz.

car une petite affaire que je crois toujours tenir m'empêche de pouvoir encore m'établir à Livry: vraiment c'est bien ce papillon dont je parlois à mon fils, sur quoi on croit mettre le pied et qui s'envole toujours. Je ne vois que des oppositions à toutes mes volontés, grandes et petites: il faut regarder plus haut pour ne pas s'impatienter. Je laisse un laquais pour m'apporter vos lettres: ah, ma fille! c'est bien moi qui ne passe les autres jours que pour attraper celui-là; et la moralité que vous m'avez écrite est toujours à propos, quand on voit comme tout échappe.

Jo est revenue de Versailles, dès que Monsibur y est revenu: cette nouvelle n'y fait aucun bruit. Quanto et son ami sont plus long-temps et plus vivement ensemble qu'ils n'ont jamais été: l'empressement des premières années s'y retrouve, et toutes les contraintes sont bannies, afin de mettre une bride sur le cou, qui persuade que jamais on n'a vu d'empire plus établi. J'ai vu des gens qui croient qu'au lieu d'aller au Bouchet quand Monsieur est à Paris, et de revenir à la cour quand il y revient, on feroit mieux au contraire d'être à Paris avec Monsieur, et de s'en aller à la campagne quand il revient à Versailles.

Madame de Coulanges ne va plus à Lyon; sa sœur y va. Voilà la bonne Marbeuf qui me vient dire adieu; elle vous fait mille et mille amitiés. Mon fils va souvent dans l'île; on lui fait fort bonne mine. Si vous étiez henreuse de votre côté, tout cela se rencontreroit fort juste. Adieu, ma très-chère enfant; j'attends avec grande impatience des nouvelles de votre santé et de tout ce qui se passe à Grignan. Le petit me tient au cœur. Croyez nos conseils sur la timidité de l'alné; si vous le tracassez, vous le déconcerterez au point qu'il n'en reviendra jamais: cela est d'une grande consequence; il faut donner du courage, et observer de ne point le rabaisser. M. le duc me pria hier de vous faire ses compliments, et de vous dire que c'est par son ordre que vous avez trouvé les chemins si maudits, mais qu'à votre retour vous les trouverez converts de fleurs. Ma chère enfant, je suis à vous, et je yous aime d'une tendresse qui n'est pas commune ; vous y répondez d'une manière à ne me pas guérir: mais si vous aimez ma santé, songez à la vôtre, et observez ce que vous fait l'air de Grignan : si ce n'est pas du mieux, c'est du mal.

578.

A la même.

A Livry, samed! 3 juille

Hélas! ma chère, je suis fâchée de voi petit enfant :! il est impossible que cela i Ce n'est pas, comme vous savez, que j'a sur sa vie. Je le trouvois, sur la peint m'en avoit faite, sans aucune espérance : 1 c'est une perte pour vous, en voilà trois. conserve le seul qui vous reste ; il me p un fort honnête homme; j'aimerois mien sens et sa droite raison que toute la v ceux qu'on admire à cet âge, et qui sont vingt ans. Soyez contente du vôtre, ma menez-le doucement, comme un cheva bouche délicate, et souvenez-vous de ce q ai dit sur sa timidité; ce conseil vient de habiles que moi; mais l'on sent qu'il est Pour Pauline, j'ai une petite chose à v c'est que , de la façon dont vous me la reelle pourroit fort bien être aussi belle qu voilà justement comme vous étiez ; Dieu serve d'une si parfaite ressemblance, et d' fait comme le mien! Enfin je vois que vous qu'elle est aimable, et qu'elle vous div voudrois bien pouvoir l'embrasser, et rec ce chien de visage que j'ai vu quelque par

Je suis ici depuis hier matin. J'avois d'attendre Corbinelli au passage, et de le au bout de l'avenue, pour causer avec lui demain. Nous avons pris toutes les prés nous avons envoyé à Claie, et il se trou avoit passé une demi-heure auparavant. Je main le voir à Paris, et je vous manderait velles de son voyage; car je n'achèverait que mercredi. Ah, ma très chère! que je n'aiterois des nuits comme on les a ici! doux et gracieux! quelle fratcheur! quel quillité! quel silence! je voudrois pouve envoyer de tout cela, et que votre bise fitt due. Vous me dites que je suis en peine d

<sup>&#</sup>x27;L'enfant né en février 1676, à huit més-

maigreur, je vous l'avoue; c'est qu'elle parle et dit votre mauvaise santé. Votre tempérament, c'est d'être grasse; si ce n'est, comme vous dites, que Dieu vous punisse d'avoir voulu détruire une si belle santé et une machine si bien composée : c'est une si grande rage que de pareils attentats, que Dieu est juste quand il les punit; mais ceux qui en sont affligés, ont ce me semble beaucoup de raison de l'être. Vous voulez me persuader la dureté de votre cœur, pour me rassurer sur la perte de votre petit; je ne sais, mon enfant, où vous prenez cette dureté; je ne la trouve que pour vous : mais pour moi, et pour tout ce que vous devez aimer, vous n'êtes que trop sensible; c'est votre plus grand mai, vous en êtes dévorée et consumée : eh, ma chère! prenez sur nous, et donnez-le au soin de votre pesonne; comptez-vous pour quelque chose, et nous vous serons obligés de toutes les marques d'amitié que vous nous donnerez par ce côté-là; vous vous ne sauriez rien faire pour moi qui me touche le cœur plus sensiblement. Je suis étonnée que le petit marquis et sa sœur n'aient point été fâchés du petit frère : cherchons un peu où ils auroient pris ce cœur tranquille; ce n'est pas chez vous assurément.

Mon fils s'en va à la fin du mois; il n'y a pas moyen de s'en dispenser. Le roi a parlé encore, comme étant persuadé que Sévigné a pris le manvais air des officiers subalternes de cette compagnie '. De l'autre côté, M. de La Trousse \* mande, venez, venez boiler avec nous : il faut partir ; ainsi il n'y a plus d'eaux. Je ne laisserai pas d'aller à Vichi, nous en parlerons : ce voyage sera de purc précaution, car je me porte fort bien, et je ne fais nulle attention sur mes mains. Madame de Marbeuf les a eues deux ans comme je les ai, et puis elles se sont guéries. Ah! c'est un homme bien amoureux que M. votre frère; j'admire la peine qu'il se donne pour rien, pour rien du tout. Il a été surpris, dans une conversation fort secrète, par un mari; ce mari sit une mine très chagrine, parla très rudement à sa femme; l'alarme étoit au camp, quand je partis hier. Je vous en manderai la suite à Paris. Vous voyez bien que la longueur de cette lettre vient proprement de ce que j'abuse de la permission de causer à Livry, où je suis seule,

La compagnie des gendarmes-dauphin.

et sans aucune affaire. Je devrois bien faire un compliment à M. de Griguan sur la mort de ce petit; mais quand on songe que c'est un ange devant Dieu, le mot de douleur et d'affliction ne se peut prononcer : il faut que des chrétiens se réjouissent, s'ils ont le moindre principe de la religion qu'ils professent.

## A Paris, mercredi 7 juillet-

Remarquez au moins, ma très chère, que cette lettre est commencée depuis trois jours, et que si elle paroît infinie, c'est qu'elle est reprise à loisir; le papier et mon écriture la font paroltre aussi d'une taille excessive; il y a plus dans une feuille des vôtres que dans six des miennes : ne prenez donc point ceci pour un exemple, et ne vous vengez point sur vous, c'est-à-dire sur moi. J'ai fort causé avec Corbinelli : il est charmé du cardinal; il n'a jamais vu une ame de cette confeur : celles des anciens Romains en avoient quelque chosc. Vous êtes tendrement aimée de cette anic-là, et je suis assurée plus que jamais qu'il n'a jamais manqué à cette amitié : on voit quelquefois trouble, et cela vient du péché originel. Il faudroit des volumes pour vous rendre le détail de toutes les merveilles qu'il me conte.

Le baron a tout raccommodé par son adresse; il en sait autant que les maîtres, et plus : car pour imiter l'indissérence, personne dans le monde ne le peut surpasser; elle est jouée si fort au naturel, et le vraisemblable imite si bien le vrai, qu'il n'y a point de jalousie ni de soupçon qui puisse tenir contre une si bonne conduite. Vous auriez bien ri, si vous aviez su le détail de cette aventure. Il me semble que vous devinez le nom du mari; à tout hasard, la femmes'en va quasi dans votre voisinage. La pauvre Isis n'a point été à Versailles ; j'étois mal instruite : elle a toujours été dans sa solitude . et y sera pendant le voyage de Villers-Coterets, ou MONSIBUR et MADAMK s'en vont aujourd'hui. Vous ne pouvez assez plaindre ni assez admirer la triste aventure de cette nymphe : quand une certaine personne (madame de Montespan) en parle, elle dit ce haillon, L'événement rend tout permis.

J'ai vu l'abbé de La Vergne : nous avons encore parle de mon ame : il dit qu'à moins de me mettre en chambre, et de ne pas me quitter d'un pas , en me conduisant dans des exercices de piété , sans me

a Il étoit capitaine-lieutenant de cette compagnic.

laisser lire, dire, ni entendre la moindre chose, il ne voudroit pas se charger de moi. Il est très aimable et de bonne compagnie; vous pouvez penser si vous fûtes oubliée dans la conversation. J'ai diné avec M. de La Garde; c'est un homme qu'on aime bien véritablement, quand on le connoît. Il s'en va vous voir, il vous ramène, il vous loge : enlin que ne fera-t-il point? Je ne songe qu'à fixer notre grande maison; jusque-là nous serons en l'air, et vous comprenez bien ce que ce sera pour moi de n'être pas logée avec vous; mais il faudra prendre le temps comme la Providence l'ordonne. Occupezvous, dans votre loisir, de votre santé; détournezvous de la triste pensee de la mort de cet enfant; c'est un dragon, quand on y pense trop : vous dites si bien qu'il faut faire l'honneur au christianisme de ne pas pleurer le bonheur de ces petits anges. La santé du cardinal n'est pas mauvaise présentement; quelquefois sa goutte fait peur; il semble qu'elle veuille remonter. J'ai une si grande amitié pour cette bonne éminence, que je serois inconsolable que vous vonlussiez lui faire le mal de lui refuser la vôtre; ne croyez pas que ce soit pour lui unc chose indifférente. Adien, una très chère enfant.

579.

A la même.

A Paris . vendred! 9 juillet 1677.

Vous ne direz pas aujourd'hui que je vous donne un mauvais exemple, et que vous voulez vous tuer de la même épée. Je vous ai écrit de grandes chiennes de lettres, qui sont petites pourtant; j'espère que celle-ci sera une petite qui sera grande. Je sens mon caractère qui se dispose à ne vous point effrayer; de plus, ma chère enfant, je n'ai pas encore reçu vos lettres; je les attends ce soir ou demain, à quoi il faut ajonter la disette de nouvelles. M. de La Garde vous dira ce qu'il sait. Je parle souvent d'un precepteur pour le petit marquis : on me répond que c'est la chose impossible de trouver un sujet qui ait toutes les perfections nécessaires. Je suis plus que jamais épouvantée de ce qui s'appelle dessèchement : la pauvre madame de La Fayette en est tellement menacée qu'elle tourne toutes ses pensées à finir comme ma pauvre tante : elle est considérablement diminuée depuis que vous êtes partie; elle ne s'est point remise de cette colique, elle en est encore aux bouillons; et. après ces grands repas, elle est émue, et sa petite fièvre augmente, comme si elle avoit fait une debauche. Ses médecins disent qu'il est temps de s'inquiéter, et que si elle alloit plus avant dans ce chemin, elle pourroit être du nombre de ceux qui trainent leur misérable vie jusqu'à la dernière goutte d'huile. Cela m'attriste, et pour elle que j'aime fort, et pour ceux qui ont le sang si extemement subtil : il me semble qu'il ne faut rien pour embraser toute la machine. Ma fille, quand on aime bien, if n'est pas ridicule de sonhaiter qu'un sang, auquel on prend tant d'intérêt, se tranquillise et se rafratchisse; vons ne devrier penser, ce me semble, qu'à épaissir le vôtre, et qu'à vous detourner, lant que vous ponrriez, de la pensée de ce pauvre petit garçon que vous avez penin j'il peur qu'avec tous vos beaux discours vous ne som en fassiez un dengon : ma très chère, nvez pitie de vous et de moi. J'espère que cette lettre ne vous paroltra pas trop longue. Ne voudroit-on point nous dire encure , après nons avoir assuré qu'il n's a rien de mieux que d'être à deux cents lienes l'une de l'autre, qu'il faut aussi ne nous plus écrire? le le voudrois.

580.

A la même.

A Paris, mercredi 14 juillet 1672.

C'est par l'avis du médecin que vous ne m'aimez quasi plus, ma pauvre enfant : à la manière dent vous dites que vous vous en portez, an juge que ce remède peut se mettre en comparaison avec la poudre du bon homme : il est même un peu votent, mais aussi en joue à quitte ou à double. Je ne vous dirai point ce que me feroit la diminution d'une amie qui m'est si chère; mais je vous dirai hien la joie que j'ai de savoir que vous dormez et que vous mangez. Si vous vouliez me donner une retable marque de cette amitie que vous avect autre fois, ce seroit de vous préparer à prendre du las de

vache: cela vous rafralchiroit, et vous donneroit un sang raisonnable, qui n'iroit pas plus vite qu'un autre, et qui vous remettroit dans l'état où je vous ai vue. Quelle joie, ma fille, et quelle obligation ne vous aurois-je point! Quelle săreté pour ma santé et pour ma vie, quand vous m'aurez ôté les inquiétudes que j'ai là-dessus! Je ne veux pas vous en dire davantage, je verrai bien si vons m'aimez. Je suis bien aise que vous soyez contente d'Amonio; si vous l'aviez en , sans doute il auroit sauvé votre fils. Il falloit le rafratchir : l'ignorance me parolt grande de l'avoir échauffé; mais la difficulté étoit de déranger ce qu'avoit réglé la Providence au sujet de ce pauvre enfant. Cette affliction est du nombre de celles où l'on doit se soumettre, sans murmurer, à ce qu'elle ordonne. Il est vrai que je n'avois point du tout compté sur sa vie. Où avezvous pris qu'un enfant qui n'a point de dents, et qui ne se soutient pas à dix-hult mois, ait échappé tous les périls? Je ne suis pas si éclairée que madame du Pui-du-Fou; mais je ne croyois pas qu'il dut vivre avec de tels accidents : je comprends la perte de ce troisième garçon, et je la sens comme elle est. Pauline me ravit. J'ai parlé tantôt au bel abbé d'un précepteur que connoît M. de La Mousse; ils le verront, et vous en diront leur avis : ils trouvent que le marquis est bien jeune; j'ai dit que son esprit ne l'étoit pas. Nous avons ri aux larmes, le bel abbé et moi, de l'histoire de la petite Madeletne; vraiment, c'est bien à vous dire que vous ne savez point narrer, et que c'est mon affaire. Je vous assure que vous conduisez toute la dévotion de la pefite Madeleine si plaisamment, que ce conte ne doit rien à celm de cette Ermitesse dont j'étois charmée. Je trouve que les ermites font de grands rôles en Provence. Le bien bon en a en son hoquet, et pour le Frater, il veut vous dire ce qu'il en pense.

## M. DE SÉVIGNÉ.

Je ne vous devrois rien dire, puisque vous ne songez pas à moi. Vous étes si aise d'être une grosse erevée, que vous oubliez tout ce que vous ne voyez pas : vous n'aimez plus ma mère; et moi, pour la venger, je ne vous aime pas plus que vous ne l'aimez. Nous sommes tous fort édifiés de la dévotion de la petite Madeleine; vous voyez bien qu'il n'est ferveur que de novice; prenez garde où l'a jetée

l'excès de son zèle. J'en souhaite autant à notre petite Marie; mais je voudrois bien qu'elle me prit pour son ermite. Je crois que je ressemblerois à un ermite comme deux gouttes d'eau; et s'il me manquoit quelque chose, je trouverois, dans le besoin, des fracs où je pourrois quelquefois mettre ma tête, et j'en recevrois du secours assurément. Le lévrier de M. de Meurles : , tout éreinté qu'il ctoit, en devint bientôt le premier lévrier de la province; pourquoi ne deviendrois-je pas, avec ce secours secret, aussi joli garçon qu'un ermite? Adieu, ma belle petite; j'aime Pauline passionnément: je veux la faire mon héritière, en cas que je meure avant que notre mariage ait reussi. J'ai vu deux fois la jolie infante chez elle : elle est fort jolie, fort gaie; je crois que je la divertis. J'ai le bonheur de faire rire la grand'mère, qui m'a dit, à moimême, qu'elle me trouvoit joli garçon : nous nous entendons même quelquefois, la petite fille et moi, et là-dessus nous regardons de côté : cette affaire est entre les mains de la Providence. Si Deus est pro nobis, quis contra nos? ma fol, nemo, Domine. N'a-t-il pas raison, le petit bon homme?

## Madame DE SÉVIGNÉ.

On voit bien que mon fils lit les hons auteurs. Vous nous feriez grand plaisir de nous donner cette petite émerillonnée, cette petite infante qui est à la portière, auprès de sa mère. Si nous ne nous marions à cette heure, jamais nous n'y réussirons; nous n'avons jamais été si bons, et nous pouvons devenir mauvais. Je m'en vais respirer un moment à Livry; madame de La Fayette est si malade que je suis honteuse de la quitter pour mon plaisir; je m'en vais pourtant; mais j'irai et viendrai jusqu'à mon voyage de Vichi.

Voici une reprise : ainsi la longueur de ma lettre ne doit pas vous faire peur. J'attends les vôtres avec impatience; mes amis de la poste ne font rien qui vaille. Je suis très-contente de La Garde; il est aisé de l'aimer; il est estimable par mille raisons, ses soins me persuadent qu'il croît que vous m'aimez, et je suis flattée de l'approbation qu'il donne à votre goût. Il ne songe qu'à s'en aller; je

<sup>·</sup> Foyes le chapitre XLII du livre to de Rabelais

serai ravie que vous l'ayez, et le bel abbé ; vous tiendrez avec eux votre conseil de famille : pour moi, je crois que j'irai demain à Livry. Notre petite affaire est à demi finie; au lieu que ce devoit être de l'argent pour vivre, c'est de l'argent pour avoir véeu. La Garde vous mandera l'agrément de la fête de Sceaux. Il y a deux petites de Lislebonne qui sont jolies : leur mère dit hier à madame de Coulanges qu'elle les lui amèneroit, pour avoir son approbation, avant que d'aller à Versailles. Oh! que je fais de poudre! Une mère encore assez jeune pour être aimée, qui auroit après elle une fille bien plus aimable, et qui croiroit que c'est toujours elle qu'on suit : ne trouveriez-vous point qu'on pourroit dire : Oh! que je fais de poudre! Il me semhle que si j'avois été un peu plus sotte, j'aurois pu representer cette mère: ou est riche, en vérité, quand on sait cette fable.

Nous avons bien envie que vous ayez parlé à l'intendant. Je disois l'autre jour à M. de Pomponne : Si j'avois donné mon fils à exagerer à M. de M.... on le trouveroit un fort bon parti; il est vrai que mon style ne vant rien pour tromper les gens. Je suis fort appliquée, ma fille, à fixer notre grande maison; madame de Guénégaud le souhaite encore plus: mais quand on songe que c'est une affaire qui dépend de M. de Colbert, on tremble; en sorte que si je trouvois un autre hasard qui nous fût propre, je le prendrois. S'il faut que nous soyons éloignées l'une de l'autre, je vous avoue que je serai très-affligée ; car enfin ce n'est plus se voir, ni se connoître: c'est voyager et se fatiguer; je supplie la Providence d'avoir pitié de nous. Je serai consolée des trois pavillons; et le moyen, sans cela, de loger mesdemoiselles de Grignan !? et puisque vous êtes en l'air, je suis fort aise d'y être aussi. Je laisse encore cette lettre jusqu'à ce que j'aie les vôtres. J'ai fait depuis peu une réverie sur un certain sujet ; mais je hais de la dire, car il semble qu'on veuille contrefaire Brancas. A propos, vous savez comme il m'aime; il y a trois mois que je n'ai su de ses nouvelles, cela n'est pas vraisemblable, mais il n'est pas vraisemblable aussi; il est enfermé avec sa fille, qui a la petitevérole. La princesse (d'Harcourt) est à Versaille.

LETTRES

Je reçois enfin, ma très-belle, votre lettre du7: vous êtes d'un commerce qui me paroît divin ; mais vous écrivez trop assurément. Je comprends bien qu'étant seule, vous devez écrire en bien des lieux; mais, mon enfant, prenez sur nous tous; ne voto abandonnez point à suivre la vivacité de votre sprit et de votre imagination. Vous êtes intarissble, et vos lettres viennent de source, on le voit. et le plaisir de les lire est inconcevable. Les Espagnols appellent cela desembueltado; ce mos me plait : mortifions-nous donc, vous de causer, et nous de vous entendre. Corbinelli est content de ce que vous dites de sa metaphysique; il est revenu encore plus philosophe de Commercy. Il me paroit qu'il a bien diverti le cardinal : nous ca parlons sans cesse, et tout ce qu'il en dit augmente l'admiration et l'amitié qu'on a pour cette emnence. Mon fils ne peut se dispenser d'aller a l'armée : il remettra ses caux à un autre temps. J'usi, avec l'abbé, à Bourbilly ; Guitaud me recondura, en cousinant, jusqu'à une journée de Nevers. Imp les chemins seront beaux en ce temps-là. J'anni donc le bien bon et mon medecin : ainsi ne soyez point en peine de moi. Je vous remercie d'eur frappée, comme je le suis, du beau compliment que l'on nous fait. Changeons de manière, j'y cousens; mais ne prenons point l'abominable remele d'une trop longue absence : ce seroit à la fin celm qui feroit qu'on auroit plus de besoin des autres

Il est vrai que je suis en peine d'une maison re qui me console, c'est que la Bagnols et M. de La Trousse sont aussi embarrassés que moi. Je n'amp point que vous donniez Pauline à madame votre belle-sœur': ces sortes de couvents m'ont toupon déplu: vous êtes bonne et sage. Si votre lib est bien fort, l'éducation rustaude est bonne; mais s'il est délicat, j'ai out dire à Brayer et à Boudelot qu'en voulant les faire robustes on les fait morts. N'oubliez point ce que je vous ai dit sur sa timidité. Il fait ici le plus beau temps du monde

Louise-Catherine et Françoise-Julie d'Adhémar de Monteil, filles de M. de Grignan et d'Angelique-Claire d'Angennes, sa première femme. Louise-Catherine a véeu dans le célibat, en très grande réputation de piété. Françoise-Julie (mademoiselle d'Alerac) épousa 1689, M. de Vibraye, lieutenantgénéral des armées du roi.

<sup>&#</sup>x27; Marie Adhémar de Monteil, religieuse à Autonas, sœur de M. de Grignan.

la Provence est en France, sans bise et sans excès de chaleur. Adieu, ma fille, jusqu'à vendredi. Je vous embrasse de tout mon eœur: il me semble que cela est bien commun pour ce que je sens; mais que faire?

581.

A la même,

A Livry, vendredi 16 juillet 1677.

J'arrivai hier au soir ici, ma très chère : il y fait parfaitement beau; j'y suis seule, et dans une paix, un silence, un loisir, dont je suis ravie. Ne voulezvous pas bien que je me divertisse à causer un peu avec vous? Songez que je n'ai nul commerce qu'avec vous; quand j'ai écrit en Provence, j'ai tout écrit. Je ne crois pas en effet que vous cussiez la cruanté de nommer un commerce une lettre en huit jours à madame de Lavardin. Les lettres d'affaires ne sont ni fréquentes, ni longues. Mais vous, mon enfant, vous êtes en butte à dix ou douze personnes qui sont à-peu-près ces cœurs dont yous êtes uniquement adorée, et que je vous ai vue compter sur vos doigts. Ils n'ont tous qu'une lettre à écrire, ét il en faut douze pour y faire réponse ; voyez ce que c'est par semaine, et si vous n'êtes pas tuée, assassinée; chacun en disant: Pour moi, je ne veux point de réponse, seulement trois lignes pour savoir comment elle se porte. Voilà le langage, et de moi la première : enfin nous vous assommons ; mais c'est avec toute l'honnêteté et la politesse de l'homme de la comédie, qui donne des coups de haton avec un visage gracieux, en demandant pardon, et disant, avec une grande réverence « Mon-» sieur, vous le voulez donc? j'en suis au deses-» poir . » Cette application est juste et trop aisée à faire, je n'en dirai pas davantage.

Mercredi au soir, après vous avoir écrit, je fus priée, avec toutes sortes d'amitiés, d'aller souper chez Gourville avec mesdames de Schomberg, de Frontenae, de Coulanges, M. le duc, MM. de La Rochefoucauld, Barillon, Briole, Coulanges, Sévigné. Le maître du logis nous reçut dans un lieu

nouvellement rebâti, le jardin de plaiu-pied de l'hôtel de Condé, des jets d'eau, des cabinets, des allées en terrasses, six hautbois dans un coin, six violons dans un autre, des flûtes douces un peu plus près, un souper enchanté, une basse de viole admirable, une lune qui fut témoin de tout. Si vous ne haissiez point à vous divertir, vous regretteriez de n'avoir point été avec nous. Il est vrai que le même inconvénient du jour que vous y étiez arriva et arrivera toujours : c'est-à-dire qu'on assemble une très-bonne compagnie pour se taire, et à condition de ne pas dire un mot : Barillon , Sévigne et moi nous en rimes; et nous pensames à vous. Le lendemain, qui étoit jeudi, j'allai au palais, et je sis bien, le bon abbé le dit ainsi, que j'obtins une petite injustice, après en avoir souffert beaucoup de grandes, par laquelle je toucherai deux cents louis, en attendant sept cents autres que je devrois avoir il y a huit mois, et qu'on dit que j'aurai cet hiver. Après cette misérable petite expédition, je vins le soir ici me reposer, et me voilà résolue d'y demeurer jusqu'au 8 du mois prochain, qu'il faudra m'aller preparer pour aller en Bourgogne et à Vichi. J'irai pent-être dîner quelquefois à Paris: madame de La Fayette se porte mieux. J'irai à Pomponne demain; le grand d'Hacqueville y est dès hier, je le ramènerai ici. Le Frater va chez la belle, et la réjouit fort; elle est gaie naturellement; les mères lui font aussi une très-bonne mine.

Corbinelli me viendra voir ici ; il a fort approuvé et admiré ce que vous mandez de cette métaphysique, et de l'esprit que vous avez eu de la comprendre. Il est vrai qu'ils se jettent dans de grands embarras, aussi bien que sur la prédestination et sur la liberté. Corbinelli tranche plus hardiment que personne; mais les plus sages se tirent d'affaire par un altitudo, ou par imposer silence, comme notre cardinal. Il y a le plus beau galimatias que j'aic encore vu au vingt-sixième article du dernier tome des Essais de morale, dans le Traité de tenter Dieu. Cela divertit fort; et quand d'ailleurs on est soumise, que les mœurs n'en sont pas déran. gées, et que ce n'est que pour confondre les faux raisonnements, il n'y a pas grand mal; car s'ils vouloient se taire, nous ne dirions rien; mais de vouloir à toute force établir leurs maximes, nous traduire saint Augustin, de peur que nous ne l'i-

Foyez le Maringe force, comédie de Molière,

gnorions, mettre au jour tout ce qu'il y a de plus sévère, et puis conclure, comme le père Bauni, de peur de perdre le droit de gronder; il est vrai que cela impatiente; et pour moi, je sens que je fais comme Corbinelli. Je veux mourir, si je n'aime mille fois mieux les jésuites; ils sont au moins tout d'une pièce, uniformes dans la doctrine et dans la morale. Nos frères disent bien, et concluent mal; ils ne sont point sincères; me voilà dans Escobar. Ma fille, vous voyêz bien que je me joue et que je

J'ai laissé Beaulieu avec le copiste de M. de La Garde; il ne quitte point mon original. Je n'ai en cette complaisance pour M. de La Garde qu'avec des peines extrêmes; vons verrez , vons verrez ce que c'est que ce barbonillage. Je souhaite que les derniers traits soient plus henreux; mais hier c'étoit quelque chose d'horrible. Voilà ce qui s'appelle vouloir avoir une copie de ce beau portrait de madame de Grignan; et je suis barbare quand je le refuse. Oh bien! je ne l'ai pas refusé; mais je suis bien aise de ne jamais rencontrer une telle profanation du visage de ma sille. Ce peintre est un jeune homme de Tournai, à qui M. de La Garde donne trois louis par mois; son dessein a été d'abord de lui faire peindre des paravents; et linalement c'est Mignard qu'il s'agit de copier. Il y a un peu du veau de Poissy à la plupart de ces sortes de pensées-là : mais chut; car j'aime très fort celui dont je parle.

Je voudrois, ma fille, que vous eussiez un précepteur pour votre enfant, c'est dominage de laisser son esprit inculto. Je ne sais s'il n'est pas encore trop jeune pour le laisser manger de tout; il faut examiner si les enfants sont des charretiers, avant que de les traiter comme des charretiers : on court risque autrement de leur faire de pernicieux estomaes; et cela tire à conséquence. Mon fils est demeuré pour les adieux; il viendra me voir ensuite; il faut qu'il aille à l'armée, les eaux viendront après. On a casse encore tout net un M. D... pour des absences; je sais bien la réponse; mais cela fait voir la sévérité. Adieu, ma très chère; consolez-vous du petit; il n'y a de la faute de personne : il est mort des dents, et non pas d'une fluxion sur la poitrine : quand les enfants n'ont pas la force de les pousser dans le temps, ils n'ont pas celle de soutenir le mouvement qui les veut faire percer toutes

à-la-fois : je parle d'or. Vous savez la réposse du lit vert de Sucy, à df. de Coulanges : Guillaragum l'a faite; elle est plaisante : madame de Thiangen l'a dite au roi, qui la chante; on a dit d'abord que tout étoit perdu; mais point du tout, cela fara peut-être sa fortune. Si ce discours ne vient d'une ame verte, c'est du moins d'une tête verte; c'est tout de même, et la couleur de la quadrille est sans contestation.



582.

A la miene.

A Livry, landi 19 juillet 167%

Je fus samedi à Pomponne; j'y trouvai toute la famille, et de plus un frère de M. de Pomponne, qui avoit trois ans de solitude par-dessus M. d'Andilly. Ce qu'il a d'esprit et de mérite, dont on ce fait point de bruit, feroit l'admiration d'une autre famille. Le grand d'Hacqueville y étoit aussi ; il ne retourna à Paris qu'avec madame de Vins; je les attends tous demain à diner. La plaisanterie ist grande de la copie de votre portrait, qu'un de ma laquais représenta extrêmement ridicule. Ils me firent suer à grosses gouttes en me proposant co meilleur copiste : la batterie fut si forte, que je m sais pas sérieusement si je pourrai me tirer de ce mauvais pas. Voilà justement ce que je craigoos. je suis toujours ainsi persécutée dans mes desirs: celui-ci n'est pas des plus sensibles; mais c'en est assez pour voir qu'il ne faut pas que je m'accoutant à vouloir être satisfaite, ni sur les petites, m 🖛 les grandes choses. Le soir je croyois revenir coecher ici ; l'orage fut si epouvantable qu'il cut talle être insensée pour s'exposer sans nécessité. Nous couchâmes donc à Pomponne, et y dinâmes le iendemain, qui étoit hier. J'y reçus une de vos lettres et quoiqu'il ne soit que lundi, et que celle-a R parte que mercredi, je commence à causer aux vous. Je suis assurée que toute la Faculté ne me defendroit pas cet amusement, voyant le plain que j'en reçois dans mon oisiveté.

Yous me mandez des choses admirables de votre sante; vous dormez, vous mangez, vous cies el repos; point de devoirs, point de visites; point de

vons aime; vous avex oublié cet article, plus essentiel. Enfin, ma fille, il ne m'éermis d'être en peine de votre état : tous en étoient inquiétés, et je devois être e! J'avois tort de craindre que l'air de ne vous fit une maladie considérable; dormiez ni ne mangiez; et vous voir disdevant mes yeux devoit être une bagatelle irat pas seulement mon attention! Ah, int! quand je vous ai vue en santé, ai-je n'inquieter pour l'avenir? Étoit-ce là que s mes pensées? Mais je vous voyois, et yois malade d'un mal qui est à redouter eunesse, et au lieu d'essayer à me consome conduite qui vous redonne votre santé e, on ne me parle que d'absence : c'est moi tue, c'est moi qui suis cause de tous vos and je songe à tout ce que je cachois de ites, et que le pen qui m'en échappoit faiterribles effets, je conclus qu'il ne m'est ils de vous aimet, et je dis qu'on veut de choses si monstruenses et si opposées, que ht pas d'y pouvoir parvenir, je n'ai que la de votre bonne santé pour me tirer de cet Mais, Dien merci, l'air et le repos de ont fait ce miracle; j'en ai une joie prode à mon amitié. M. de Grignan a gagné ès, et doit craindre de me revoir avec vous, fill aime votre vie : je comprends ses bons vos plaisanteries là-dessus. Il me semble jouez bon jeu , bon argent; vons vous porvous le dites, vous en riez avec votre imment pourroit-on faire de la fausse moni si bon aloi ?

vous dis rién sur tous vos arrangebur cet hiver: je comprends que M. de Griit profiter du peu de temps qui lui reste: endôme le talonne': vous vous conduirez i vues, et vous ne sauriez mal faire. Pour vous étiez assez robuste pour soutenir l'efla présence, et que mon fils et le bon abbé nt aller passer l'hiver en Provence, j'en les aise, et ne pourrois pas souhaiter un

e Vendôme étoit gouverneur de Provence, trivoit jamais dans son gouvernement que fignan ne prit ce temps la pour se rendre à sou à la cour. plus agréable séjour. Vous savez comme je m'y suis bien trouvée; et en effet, quand je suis avec vous, et que vous vous portez bien, qu'zi-je à souhaiter et à regretter dans le reste du moude? Je tâcherai d'y porter le hon abbé, et la Providence décidera. Pour vous montrer comme j'ai rendu fidèlement votre billet à Corbinelli, voici sa réponse.

## M. DE CORBINELLI.

Non, Madame, jé ne gronderai point madame votre mère, elle n'a point de tort, c'est vous qui l'avez. Où diable avez-vous pris qu'elle veuille que vous soyez aussi rondelette que madame de Castelnau? N'y a-t-il point de degré entre votre maigreur excessive et un paton de graisse? Vous voilà dans les extremités; vous ressemblez à cet homme qu'un saint évêque ne vouloit pas faire prêtre. Que roulez-rous donc que je fasse, monsieur? voulezvous que je vole sur les grands chemins? Est-ce ainsi qu'un prodigé doit raisonner? Vous moquez-vous encore de mettre M. de Grignan aux mains avec madame de Sévigné? Vous me faites une représentation fort plaisante de la cascade de vos frayeurs, dont la réverbération vous tuoit tous trois. Ce cerele est funeste; mais c'est vons, Madame, qui le faites; empêchez-le, et tout ira bien. C'est vous qui vous imaginez que madame votre mère est malade; elle ne l'est point, elle se porte très bien : elle n'a pas peur d'être grosse, mais elle craint d'être trop grasse : soyez le contraire, avez peur d'être grosse, et souhaitez d'être grasse. Je suis mal content de vous, je ne vous trouve point juste : je suis honteux d'être votre maître. Si notre père Descartes le savoit, il empêcheroit votre ame d'être verte, et vous seriez bien honteuse qu'elle filt noire, ou de quelque autre couleur. J'ai vu à Commercy un prodige de mérite et de vertu : cela seul méritéroit que vous prissiez autant de soin de votre conservation, que vous en preniez peu lorsque vous me donnâtes le titre fabuleux de plénipotentiaire. Adieu, madame, je suis, etc.

## Madame DE SÉVIGNÉ.

Voilà ce qu'il vons mande; vous voyez blen que je n'y prends ni n'y mets. J'ai fort parlé d'un précepteur à cet habitant de Port-Royal; il n'en connoît point : s'il s'en trouve quelqu'un dans sa cel-

lule, il m'en avertira. Je voudrois bien voir ce petit marquis; mais j'aimerois bien à patronner les grosses joues de Pauline; ah! que je la crois jolie! je vous assure qu'elle vous ressemblera : une tête blonde, frisée naturellement, c'est une agréable chose: aimez, aimez-la, ma fille, vous avez assez aimé votre mère ; ce qui reste à faire ne vous donnera que l'ennui; que craignez-vous? Ne vous contraignez point, laissez un peu aller votre cœur de ce côte-là : je suis persuadée que cela vous divertira extrêmement. La Bagnols : est partie aujourd'hui. Je mande à mon fils que, s'il n'est point mort de douleur, il vienne demain diner avec tous les Pomponne. Il sera plus heureux que M. de Grignan, qui se trouve abandonné, parce qu'il n'avoit à Aix que trois maltresses, qui toutes lui ont manque : on n'en peut avoir une trop grande provision; qui n'en a que trois n'en a point : j'entends tout ce qu'il dit là-dessus. Mon fils est bien persuadé de cette vérité; je suis assurée qu'il lui en reste plus de six, et je parierois bien qu'il n'en perdra jamais aucune par la lièvre maligne, tant il les choisit bien depuis quelque temps. Oh! vous voyez que ma plume veut dire des sottises, aussi bien que la vôtre.

Je suis fort aise que le parlement (d'Aix) n'ait point été ingrat envers M. de Grignan; je me souviens fort bien comme il fut reçu l'année que j'y étois. Pour le premier président, quand on en est content en fermant sa lettre, on change d'avis avant que la poste soit arrivée de Lyon. Ce qu'il y a de vrai, c'est l'amour et le respect de toute la Provence pour M. de Grignan. Ma chère enfant, au moins d'ici, vous voulez bien que je vous embrasse tendrement. Je n'achèverai cette lettre que mercredi.

Mercredi 21 juillet.

Toute la maison de Pomponne vint hier diner avec nous : mon fils s'y rendit de Paris : tont alla très bien. Madame de Vins et d'Hacqueville sont demeurés; ils ne s'en front que ce soir. Nous avons parlé d'Isis: l'imagination ne se fixe point à se représenter comme elle finira sa désastreuse aventure.

Terminez mes tourmens, puissant Maitre du monde.

Si elle pouvoit faire cette prière à Dien, et qu'il roulût l'exaucer, ce seroit l'apathéose. Vous avez

très bien deviné; la Mouche (madame de Coulunges) ne peut pas quitter la cont présentement; quand on y a de certains engagements, on n'est point libre. La Bagnols est partie; la Mousse est allee avec elle : si vous pouviez l'attirer à Grignan pour donner quelques bonnes teintures à ce petit marquis, vous seriez trop heureuse; et qu'il seroit heureux de vous voir!

585.

A la même.

A Livry, mercredi au soir 21 juillet 1677.

Aimes, aimes Pauline; donnez-vous cet ampsement: ne vous martyrisez point à vous ôter cette petite personne; que craignez-vous? Vous ae laisserez pas de la mettre en couvent pour quelquet années, quand vous le jugerez nécessaire. Tatez, tâtez un peu de l'amour maternel : on doit le trusver assez salé, quand c'est un choix du cœur, d que ce choix regarde une créature aimable. Je wie d'ici cette petite; elle vous ressemblera, malgre la marque de l'ouvrier. Il est vrai que ce nez est une étrange affaire; mais il se rajustera, et je vom reponds que Pauline sera belle. Madame de Vins et encore ici; elle cause dans ce cabinet avec d'Hacqueville et mon fils. Ce dernier a encore si mal an talon, qu'il prendra peut-être le parti d'aller s Bourbon quand j'irai à Vichi. Ne soyez point en peine de ce voyage; et puisque Dieu ne veut po que je ressente les douceurs infinies de votre anute. nous devons nous soumettre à sa volonte; cela el amer, mais nous ne sommes pas les plus forts. k serois trop heureuse, si votre amitie resemblet d ce qu'elle est ; elle m'est encore assez chère, tout dénuée qu'elle est des charmes et des plaises de votre présence et de votre société. Mon fils wu repondra, et moi aussi, sur tout ce que vous asodites du poème épique. Je crains qu'il ne sont de votre avis, par le mépris que je lut ai vu pour Enér, ctpendant tous les grands esprits sont dans le gout de ces anciennetés.

Vous aurez bientôt La Garde et le bel able Nous avons fort causé ici de uos desseins pour le petite intendante : madame de Vins m'assure que

<sup>\*</sup> Sœur de madame de Coulonges.

tout dépend du père, et que, quand la balle leur viendra, ils feront des merveilles. Nous avons trouvé à propos; pour ne point languir si longtemps, de vous envoyer un mémoire du bien de mon fils, et de ce qu'il peut espérer, afin qu'en confidence vous le montriez à l'intendant, et que nous puissions savoir son sentiment, sans attendre tous les retardements et toutes les instructions qu'il fandroit essayer, si vous ne lui faisiez voir la vérité; mais une telle vérité, que, si vous souffrez qu'il en rabatte, comme on fait toujours, et qu'il croie que votre mémoire est exagérée, il n'y a plus rien à saire. Notre style et si simple, et si peu celui des mariages, qu'à moins qu'on ne nous fasse l'honneur de nous croire, nous ne parviendrons jamais à rien ; il est vrai qu'on peut s'informer, et que c'est où la franchise et la naiveté trouvent leur compte. Enfin, ma fille, nous vous recommandons cette affaire, et sur-tout un oui ou un non, afin que nous ne perdions pas un grand temps à une vision inutile. Commine je vous écrirai encore vendredi, je retourne à ma compagnie.

584.

A la même.

A Livry, vendredi 23 juillet 1677.

Le baron est ici, et neme laisse pas mettre le pied à terre, tant il me mène rapidement dans les lectures que nons entreprenons: ce n'est cependant qu'après avoir fait honneur à la conversation. Don Quichotte, Lucien, les petites Lettres, voilà ce qui nous occupe. Je voudrois de tout mon cœur, ma fille, que vous eusssiez vu dequelair et de quel ton il s'acquitte de cette dernière lecture: elles ont un prix tout particulier quand elles passent par ses mains; c'est une chose divine, et pour le sérieux, et pour la parfaite raillerie. Elles me sont toujours nouvelles, et je crois que cette sorte d'amusement vous divertiroit bien autant que l'indésectibilité de la matière. Je travaille pendant que l'on lit, et la promenade est si fort à la main, comme vous savez, que l'on est dix fois dans le jardin, et dix fois on en revient. Je crois faire un voyage d'un instant à Paris; nous ramènerons Corbinelli : mais je quitterai ce joli et paisible désert, et partirai le 46 d'août pour la Bourgogne et pour Vichi. Ne soyez en nulle peine de ma conduite ponr les eaux : comme Dieu ne veut pas que j'y sois avec vous, il ne faut penser qu'à se soumettre à ce qu'il ordonne. Je tâche de me consoler, dans la pensée que vous dormez, que vous mangez, que vous êtes en repos, que vous n'êtes plus dévorée de mille dragons, que votre joli visage reprend son agréable figure, que votre gorge n'est plus comme celle d'une personne étique: c'est dans ces changements que je veux trouver un adoucissement à notre séparation ; quand l'espérance voudra se mêler à ces pensées, elle sera la très-bien venue, et y tiendra sa place admirablement. Je crois M. de Grignan avec vous; je lui fais mille complimens sur toutes ses prospérités : je sais comme on le reçoit en Provence, et je ne suis jamais étonnée qu'on l'aime beaucoup. Je lui recommande Pauline, et le prie de la défendre contre votre philosophie. Ne vous ôtez point tous deux ce joli amusement : hélas! a-t-on si souvent des plaisirs à choisir? Quand il s'en trouve quelqu'un d'innocent et de naturel sous notre main, il me semble qu'il ne faut point se faire la croauté de s'en priver. Je chante donc encore une fois : Aimez, aimez Pauline, aimez sa grace extrême 1.

Nous attendrons jusqu'à la Saint-Remi ce que pourra faire madame de Guénégaud pour sa maison: si elle n'a rien fait alors, nous prendrons notre résolution, et nous en chercherons une pour Noël; ce ne sera pas sans beaucoup de peine que je perdrai l'espérance d'être sous un même toit avec vous; peut-être que tout cela se démêlera à l'heure que nous y penserons le moins. Je crois que M. de La Garde s'en ira bientôt, je lui dirai adieu à Paris; ce vous sera une augmentation de bonne compagnie. M. de Charost m'a écrit pour me parler de vous; il vous fait mille compliments.

J'aurois tout l'air, ma fille, dep enser comme vous sur le poème épique; le clinquant du Tasse m'a charmée. Je crois pourtant que vous vous accommoderez de Virgile: Corbinelli me l'a fait admirer; il faudroit quelqu'un comme lui pour vous accompagner dans ce voyage. Je m'en vais tâter du

Aimez, aimez Thésée, aimez sa gloire extrême.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Parodie de ce vers de l'opéra de Thésée, acte II,

Schisme des Grees; on en dit du bien; je conseillerai à La Garde de vous le porter. Jene sais aucune sorte de nouvelle.

#### M. DE SÉVIGNÉ.

Ah! pauvre esprit! vous n'aimez point Homère. Les ouvrages les plus parfaits vous paroissent dignes de mépris : les beautés naturelles ne vous touchent point: il vous faut du clinquant, ou des petits corps '. Si vous voulez avoir quelque repos avec moi , ne lisez point Virgile; je ne vous pardonnerois jamais les injures que vous pourriez lui dire. Si vons vonliez cependant vous faire expliquer le sixième livre et le neuvième où est l'aventure de Nisus et d'Euryalus, et le onze et le douze, je suis sûr que vous y trouveriez du plaisir : Turnus vous paroltroit digne de votre estime et de votre amitié; et en un mot, comme je vous connois, je craindrois fort pour M. de Grignan qu'un pareil personnage ne vint aborder en Provence : mais moi qui suis bon frère, je vous sonhaiterois du meilleur de mon œur une telle aventure ; pnisqu'il est écrit que vous devez avoir la tête tournée, il vandroit mieux que ec fût de cette sorte que par l'indéfectibilité de la matiere, et par les négations non conversibles. Il est triste de n'être occupé que d'atomes et de raisonnements si subtils que l'on n'y puisse atteindre.

Si vous me parlez de votre amour, en cent aus, je ne vous dirai que ce que je vous ai déjà dit : examinez bien toutes choses, et surtout que les devoirs de Provence ne l'emportent point sur les devoirs de ce pays-ci, à moins qu'il n'y ait des raisons si essentielles qu'on ne puisse refuser de s'y rendre. Je profiterai du malheur qui est arrivé à M. de Grignan pour ne pas m'y exposer : de trois maitresses, il n'en a pas une; et je ferai si bien que j'en aurai de toutes les espèces, en sorte que toutes ne soient pas sujettes à faire des voyages. Au reste, ce seroit une chose curieuse que je vous dusse mon mariage; il ne vous manque plus que cela pour être une sœur bien différente des autres, et il n'y a que cette suite qui puisse répondre à tout ce que

'On sait que madame de Grignan almoit la philosophie de Descartes et qu'elle en faisoit sa principale étude. vous avez fait jusqu'ici sur mon sujet. Quoi qu'il puisse arriver, je vous assure que cela n'augmentera point ma tendresse ni ma reconnoissance pour vous, ma belle petite sœur.

# Madame DE Sévigné.

Le bon abbé vous assure de son éternelle amitié. Adien, ma chère enfant. La Mouche est à la cour, c'est une fatigue; mais que faire? M. de Schomberg' est toujours vers la Meuse, avec son train, c'està-dire, tout seul tête à tête. Madame de Coulango disoit l'autre jour qu'il falloit donner à M. de Coulanges l'intendance de cette armée. Quand je rerrai la maréchale (de Schomberg), je lui dirai do douceurs pour vous. M. le prince est dans son apothéose de Chantilly; il vaut mieux là que tous vis héros d'Homère. Vous nous les ridiculisez extremement : nous trouvons, comme vous dites, qu'il y a de la feuille qui chante à tout ce melange des dieux et des hommes ; cependant il faut respecter le père Le Bossu. Madame de La Fayette commence à prendre des bouillons sans en être malade; c'est ce qui faisoit craindre le desséchement.

585. \*

A la même.

A Livry, lundi 26 juillet 1673.

Monsieur de Sévigné apprendra donc de M. de Grignan la nécessité d'avoir plusieurs maitreme, par les inconvénients qui arrivent de n'en aver que deux on trois : mais il faut que M. de Grunna apprenne de M. de Sevigné les douleurs de la exparation , quand il arrive que quelqu'anc s'en 12 par la diligence. On reçoit un billet du jour de départ, qui embarrasse beaucoup, parce qu'il et fort tendre ; cela trouble la gaiete et la there dont on prétend jouir. On reçoit encore un autre

Le maréchal de Schomberg était demeuré perque seul avec l'état-major de son armée, laquelle se trouvoit réduite à rien par les différents detachements qui en avoient été tirés pour grossir l'armée du maréchal de Gréqui.

billet de la première couchée, dont on est enragé. Comment diable? cela continuera-t-il de cette force? On me conte cette douleur; on met sa seule espérance au voyage que le mari doit faire, croyant que cette grande régularité en sera interrompue: sans cela, on ne pourroit soutenir un commerce de trois fois la semaine. On tire les réponses et les tendresses à force de rêver; la lettre est figée, comme je disois, avant que la feuille qui chante soit pleine: la source est entièrement soche. On pâme de rire avec moi du style, de l'orthographe: voici quelques traits que vous reconnoîtres.

Je pars ensin: quel voyage! pour qui suis-je dans un état si violent! Je lui répondrois bien: pour un ingrat. J'ai reçu un billet de ma sœur aussi tendre que vous devriez m'en écrire: elle a l'esprit adouci par mon départ. J'ai été tout le jour triste, réveuse, le cœur pressé, des soupirs, une langueur, une inquiétude dont je ne suis pas lu maîtresse.

Il me semble que c'est une chose toute désassortie de porter dans cette diligence, que tous les diables emportent, une langueur amoureuse, un amour languissant. Le moyen d'imaginer qu'un état si propre à faire passer le jour dans un bois sombre, assise au bord d'une fontaine, ou bien au pied d'un hêtre, puisses accommoder du mouvement immodéré de cette voiture? Il me paroît que la colère, la fureur, la jalousie, la vengeance, seroient bien plus convenables à cette manière d'aller.

Mats enfin j'ai la confiance de croire que vous penses à moi. Hélas! si vous saviez l'état où je suis, vous me trouveries un grand mérite pour vous, et vous me traiteries selon mon mérite. Je commence déjà à souhaiter de retourner sur mes pas: je vous dêfie de croire que ce ne suit pas pour vous. Je ne sentirai guère la joie, ni le repos d'arriver. Ayez au moins quelque attention à la vieque je vais faire. Adieu; si vous m'aimez, vous n'aimez pas une ingrate.

Voità en l'air ce que j'ai attrapé, et voità à quel style votre frère est condamné de répondre trois lois la semaine: ma fille, cela est cruel, je vous assure. Voyez quelle gageure ces pauvres gens se sont engagés de soutenir; c'est un martyre, ils me font pitié: le pauvre garçon y succomberoit sans la consolation qu'il trouve en moi. Vous per-

dez bien, ma chère enfant, de n'être pas à portée de cette confidence. J'écris ceci hors d'œuvre, pour vous divertir, en vous donnant une idée de cet aimable commerce.

586. \*

A la même.

A Paris, mercredi 28 juillet 1677.

Je suis à Pari, pour ce chien de papillon : je n'ai pas encore mis entièrement le pied dessus, c'est-àdire, touché cette belle somme que vous savez. Si je ne m'etois agréablement amusée, depuis dimanche, à dire adieu à ces messieurs qui s'en vont à Grignan, je me serois fort bien désespérée. Je devois m'en retourner hier; je ne m'en irai que vendredi : on ne sauroit vous expliquer l'horreur de la chicane. Je soupai hier chez la marquise d'Uxelles, où j'embrassai, pour la sixième fois, La Garde et l'abbé de Grignan; et au lieu de leur dire : a Messieurs, je suis bien Achée de votre » départ , » je leur dis : « Messieurs , que vous » étes heureux ! que je suis aise que vous partiez ! » allez, allez voir ma fille; vous lui donnerez de » la jole, vous la verrez en santé; elie est belle, » elle est tranquille, elle est gaie : plût à Dieu que » je fusse de la partie ! » Hélas ! il s'en faut bien que la Providence ne fasse cet arrangement. Mais enfin , ma très chère , je suis assurée de votre santé; Mongobert ne me trompe pas; dites-le-moi cependant encore; derivez-le-moi en vers et en prose; répétez-le-moi pour la trentième fois : que tous les échos me redisent cette charmante nouvelle : si j'avois une musique comme M. de Grignan, ce seroit là mon opéra. Il est vrai que je suis ravie de penser au miruele que Dieu a fait en vous guérissant par ce pénible voyage, et ce terrible air de Grignan qui devoit vous faire mourir : j'en veux un peu à la prudence humaine; je me souviens de quelques tours qu'elle a faits, et qui sont dignes de risée : la voilà bien decriée pour jamais. Comprenez-vous bien la joie que j'aurai, si je vous revois avec cet aimable visage qui me plait, un embonpoint raisonnable, une gaieté qui vient quasi toujours de la bonne disposition? Quand

j'aurai autant de plaisir à vous regarder que j'ai eu de douleur sensible; quand je vous verrai comme vous devez être, étant jeune, et non pas usée, consumec, dépérie, échauffée, épuisée, desséchée; enfin quand je n'aurai que les chagrins courants de la vie, sans en avoir un qui assomme; si je puis jamais avoir cette consolation, je pourrai me vanter d'avoir senti le bien et le mal en perfection. Cependant votre exemple coupe la gorge à droite et à gauche: le duc de Sully dit à sa femme: « Vous ètes malade, venez à Sully : voyez madame » de Grignan, le repos de sa maison l'a rétablie, sans » qu'elle ait fait aucun remède. » Mais la duchesse ne goûte point cette ordonnance, et présère celle de Vesou, qui lui ordonne d'abord deux saignées, denx petites médecines, et vingt jours de bains : j'avoue que je ne comprends guère cette autre extrémité dans le temps où nous sommes, et pour un lieu comme Sully, jusqu'à la Toussaint. Je la vis hier : elle vous fait mille amitiés.

Je suis fâchée que vous m'ayez écrit tant de lignes pour me persuader que vous ne devez point faire de remèdes, puisque vous vous portez bien. Je suis de votre avis: pent-être que le lait vous est contraire; suivez votre expérience : le repos et le temps vous sont favorables : laissez-leur, j'y consens, l'honneur tout entier de votre guérison. Plût à Dieu que ce même raisonnement pût servir pour moi comme pour vous! je n'irois pas à Vichi : mais je ne trouve pas que vous vouliez m'en dispenser; la précaution vous parolt une nécessité, et comme on ne voit pas bien si elle est inutile ou non, je ne dérangerai rien à mes résolutions : en sorte qu'après avoir passé encore huit jours à Livry, et donné quelques jours à Paris pour attraper le 16, je prends le chemin d'Époisses. C'est nous qui faisons marier les filles à la robe : sans notre malheur, messieurs de la robe ne se marieroient point; on nous a déjà répondu en deux occasions qu'on ne vouloit point de nous, parceque nous étions dans l'épée : il faudra suivre votre conseil ; et , au lieu de quitter la robe pour l'épée, il faudra quitter l'épée pour la robe. Mon fils est bien embarrassé; il ne peut s'appuyer sur ce talon : mais la longueur de cette blessure, qui se joint à la parfaite santé de toutes les autres parties de sou corps, et à l'usage qu'il en fait, rendent son séjour équivoque à ceux qui ne sont au monde que pour parler. On a toute

la raison de son côté, et cependant on est à plaindre. Je trouve la réputation des hommes bien plus délicate et bloude que celle des semmes. Les apologies continuelles ne sont pas un grand profit : de sorte que sans pouvoir monter à cheval, on vem que mon fils soit à l'armée. Je crie toujours qu'on sasse voir son talon à M. Félix. M. Felix n'a pas le loisir, et le temps passe.

D.... entra hier à la Bastille, pour avoir, clus madame la comtesse de Soissons, levé la canne sur L...., et l'avoir touché, dit-on, quoique légèrement : le comte de Gramont se mit entre deux ; les menaces furent vives. L... dit à D... qu'il etoit un lâche, et que dans un autre lieu il n'auroit pas fait tant de bruit. Madame la comtesse alla demander justice au roi contre l'insolence commise dans sa maison. Le roi lui dit qu'elle devroit se l'être faite à elle-même. Le cardinal de Bonzi lui sit de excuses pour D.... elle dit que c'étoit l'affaire du roi, que si elle ent été chez elle, elle l'eut fait jeter par les fenètres. D.... est à la Bastille : on va faire des compliments; je voudrois bien aller chez la L... et faire compliment à D.... : si vous ne vouler pu, je n'en ferai point du tout. La dispute étoit sur buit cents louis que doit L...., et qu'il veut que D.... prenne sur Monsieur. Vous me les paierez. - k n'en ferai rien; et le reste. On est si avide de nouvelles, qu'on a pris cette guenille, et qu'on ne parle d'autre chose.

Madame de La Fayette est toujours mal : nos trouvons pourtant qu'elle remonte le Rhône tou doucement, et avec peine; ce n'est pas le chemin de Grignan; votre remède ne sera pas suivi. le n'ai rien à dire de Pauline que ce que je vous coai dejà mandé : je l'aime d'ici ; elle est jolie comme un ange; divertissez-vous-en; pourquoi craindre de se trop amuser de ses enfants? il y a de certaines philosophies qui sont en pure perte, et dont personne ne nous sait gré. Il est vrai qu'en quittant Grignan, il faut la mettre en dépot, comme von dites, mais que ce ne soit donc qu'un depôt, et cela étant, madame votre belle-sour est meilleure que nos sœurs (de Sainte-Marie), car elles ne rendest pas aisément. La pauvre petite qui est à Aix, etelle bien? j'y pense fort souvent, et à ce petit marquis, dont il me semble que l'esprit se perd, sa précepteur : mais le moyen d'en envoyer un de loin? il faut que vous le choisimiez vous-men

La Mousse m'a écrit de Lyon; il îra vous voir à Grignan : cela est bon, et conviendra fort à votre enfant : cette pensée m'a fait plaisir.

Il est revenu un gentilhomme de Commercy, depuis Corbinelli, qui m'a fait peur de la santé du cardinal; ce n'est plus une vie, c'est une langueur: j'aime et honore cette éminence d'une manière à me faire un tourment de cette pensée; le temps ne répare point de telles pertes; mais il n'a fait jusqu'ici qu'augmenter la tendresse et la sensibilité que j'ai pour vous; je vous assure qu'il ne travaille que de ce côté-là : mais vous êtes cruelle aussi d'y contribuer comme vous faites : il y a de la méchanceté : vous m'aimez ; vous me le témoignez ; mon cœur s'ouvre à cette joie, et se confirme de plus en plus dans des sentiments qui Ini sont naturels; vous voyez bien l'effet que cela peut faire. Je ne vois ailleurs que des enfants qui haissent leur mère; C... me disoit l'autre jour qu'il haissoit la sienne comme la peste : par ma supputation elle mouroit ce jourlà, je fus hier lui faire mes compliments; il n'y étoit déjà plus. Je lui écrivis un bon billet à mon gré ; il est fort barbouillé du plus grand deuil du monde, mais son cour est à l'aise. Hélas ! ma fille, vons êtes dans l'autre extrémité, et je vous aime aussi, et vous dois aimer plus que ma vie.

Isis est retournée chez MADAME, tout comme elle étoit, belle comme un ange. Pour moi, j'aimerois mieux ce haillon loin que près. On ne parle que des plaisirs de Fontainebleau.

587. \*\*

De madame DE SÉVIGNÉ AU comte DE BUSSY.

A Livry, ce 30 juillet 1677.

D'où vient donc que je n'ai point de vos nouvelles, mon cousin? Vous m'écrivites un peu après que vous fûtes arrivé à Bussy. Je vous fis réponse, je l'envoyaí à ma nièce de Sainte-Marie, et depuis, je n'ai pas oni parler de vous. Si vous avez reçu ma lettre, vous avez tort; si elle a été perdue, vous ne l'avez pas. Vous me démélerez, s'il vous plalt, cette grande affaire: cependant, je vous demande

de vos nouvelles, et de cette veuve que j'aime. Votre fils est à la guerre, le mien n'y est pas; son talon n'est fermé que depuis quinze jours. La chair en est encore si vive, si rouge et si sensible, qu'il ne peut s'appuyer dessus. Il veut pourtant aller à l'armée, tout tel que je vous le dis. Je ne sais si je vous ai mandé qu'il a la charge de La Fare. Cette place est jolie : il commandera toujours les gendarmes-danphin, La Trousse, qui en est lieutenant, ayant été fait lieutenant-général; et quoique cette charge lui revienne à quarante et un mille écus, il se console fort aisément de la longneur du guidonnage. Pour moi, je m'en vais à Vichi, je pars le 16 d'août. Je vais par la Bourgogne; je logerai à Epoisses, parceque Bourbilly est sens-dessus-dessons. J'en partirai pour reprendre le chemin de Vichi, où il faut que j'arrive le der de septembre. Voilà mes desseins, mon ami; voyez ce que vous pouvez faire de cette marche pour me voir. Je vous embrasse de tout mon cœur suivant ma bonne coutume. J'en fais autant de l'heureuse veuve. Ma pauvre Madelonne est en Provence dans son château. J'ai ici notre cher Corbinelli qui va prendre ma place.

## M. DE CORBINELLI.

Vous n'avez, ce me semble, autre chose à faire qu'à monter en carrosse le lendemain de son arrivée à Époisses, et de l'y aller voir. J'ai été sur le point d'avoir l'honneur de l'accompagner jusque-là, et après deux jours de séjour à Bussy, m'en aller à Dijon, et de là à Châlons; mais fait-on en ce monde ce qu'on veut? Il y a une fatalité que les sages appellent Providence, qui détourne ou qui renverse les desseins, sans qu'on puisse découvrir pourquoi ni comment. Tite-Live l'appelle inexsuperabilis vis fati: la force insurmontable du destin. Il dit ailleurs: non rupit fati necessitatem humanis consiliis. Son habileté ne put jamais surmonter la nécessité du destin. Et comment feroisje, moi, pour en venir à bout?

Vous mande-t-on bien des nouvelles de la cour et de l'armée ' C'est toujours des conquêtes et des victoires, et toujours de la fidélité. Le prince d'Orange ne vise plus qu'à la gloire de n'être point battu; et pour cet effet, il ramasse de grosses armées, pour dire comme Hannibal dans Horace, parlant des armées romaines:

Quos opimus fallere et effugere est triumphus.

Toute notre gloire sera désormais de nous sauver de leurs mains, ou de nous cacher d'eux. C'est pour madame de Sévigné que je traduis mon latin : vous le tra duirez mieux que je n'ai fait, à madame de Coligny. Que ne le lui montrez-vous avec la méthode du Port-Royal; il n'y en a que pour quinze jours. Voyez madame de Fontevrauld et madame de La Sablière, elles entendent Horace comme nous entendons Virgile. Mais revenons à nos montons. J'en étois, ce me semble, à la conduite des ennemis. Leur triple alliance fait toute notre force. Jusques ici, un grand nombre de confédérés a fait de la peur et du mal aux princes, qui ne leur ont résisté qu'avec leurs propres forces; mais le roi nous fait bien voir tous les jours, en battant par-tout la triple alliance, qu'il n'y a point de règle générale. Ce n'est pas que les confédérés d'aujourd'hui en sachent moins que les confédérés du temps passé, mais c'est que notre maître en sait plus que les autres rois. Si le reste des princes de l'Europe se pouvoit joindre à eux, ils seroient encore plus faciles à être vaincus. C'est que notre maltre a plus d'esprit et plus de bon sens qu'eux tous; plus d'argent, plus de valeur et plus d'expérience. Encore un peu de latin, Monsieur, c'est ma folie aujourd'hui. Voici ce qui me vient sur le grand nombre d'alliés :

Vis consilii expers mole ruit sud.

La force sans prudence se ruine d'elle-même. Et voici ce qui me vient sur le roi:

Vim temperatam Dii quoque provehunt in majus.

Les dieux donnent toujours de nouvelles victetres aux armées bien commandées. Voilà ce que nous disions cet hiver au coin du feu de madame de Sévigné, et nous regrettions ensemble qu'il manquât un digne historien à ce grand roi, dont la gloire ne durera peut-être qu'une vingtaine de siècles faute de cela; et, qu'est-ce que deux mille ans, au prix de l'éternité que ses actions méritent?

Je sens le plaisir que je vous fais, Monsieur, de copier ici ce que je vous ai out dire de si bon cœur, et de vous faire voir, comme tout ce qui vient de vous, principalement sur ce chapitre, me demeure dans l'esprit. Parlons de la fidélité, mais non, ce sera pour une autre fois. Adieu, Monsieur, croyezmoi toujours bien à vous.

A madame DE COLIGNY.

Et vous aussi, ma très aimable Marquise, dest l'esprit me plait au dernier point, et la douceur plus que je ne puis jamais dire, et le mérite plus que vous ne sauriez l'imaginer; c'est tout dire.

588.

De madame DE SÉVIGNÉ à madame DE GREGNAN.

A Paris, vendredi 30 juillet 1677.

Quand je vous écris de longues lettres, vous avez peur que cette application ne me fasse malsde, et vous croyez que je le suis, quand je vous en cais de courtes. Savez-vous ce que je vais faire? ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je commence toujours sant savoir où cela ira ; j'ignore si ma lettre sera grande ou si elle sera petite; j'écris tant qu'il platt à m plume, c'est elle qui gouverne tout : je crois que cette règle est bonne, je m'en trouve bien, et je k continuerai. Je vous conjure d'être en repos sur ma santé, comme vous voulez que je sois en repos sur la vôtre. Si je me croyois, je ne prendrois non plus des eaux de Vichi, que vous du lait : mais comme vous trouvez que ce remède m'est nécessaire, et que de plus je suis assurée qu'il ne me fera point de mal, comme le lait vous en fait, j'irai certainement à Vichi; et mon jour est si bien marqué, que ce seroit signe d'un grand malheur si je ne partois pas. J'espère que la Providence se voudra point se moquer de moi pour cette fois. Je suis si accoutumée à me voir confondue sur la ples grande partie de mes desirs, que je ne parle de l'avenir qu'en tâtonnant. Le style des Pyrrhoniess me plaît assez; leur incertitude me paroit bien pradente; elle empêche au moins qu'on ne se moque d'eux. Allez-vous à Vichi? Peut-être. Prenez-vos la maison de la Place (Royale) pour un an? k n'en sais rien. Voilà comme il faudroit parler. & croyois m'en retourner ce matin à Livry, car coin

cette grande affaire est finie, j'ai mis le bout du pied sur le bout de l'aile du papillon : sur neuf mille francs, j'en ai touché deux. Je pouvois donc m'en aller; mais que fait le diable? L'abbé Têtu et le petit de Villarceaux font une gageure; cette gageure compose quatre pistoles, ces quatre pistoles sont destinées pour voir tantôt la comédie des Visionnaires, que je n'al jamais vue. Madame de Coulanges me presse d'un si bon ton que me voilà debauchée; et je remets à demain matin ce que je voulois faire aujourd'hui. Je ne sais si vous comprenez ces foiblesses; pour moi j'en suis toute pleme; il faudra pourtant s'en corriger, en approchant de la vieillesse.

D.... est hors de la Bastille. Comme ce n'étoit que pour contenter madame la comtesse (de Sotssons), et que ce n'etoit ni pour le roi de France, ni pour le roi d'Espagne, elle n'a pas poussé sa colère plus loin que les vingt-quatre heures. Ils seront accommodés devant les maréchanx de France. Cela est dur à D...; il faudra qu'il dise qu'il n'a point donné de coups de bâton, et les injures atroces lui demeureront. Tout ce procédé est si desagréable, qu'un homme que vous reconnoltrez a dit que, quand les joueurs ont tant de patience, ils devroient donner leurs épées aux cartes : cela s'appelle de l'eau dans le vin des Peres '.

Madame de Schomberg a entin vendu sa charge a Montanègre quatre-vingt mille écus; savoir deux cent dix mille francs argent comptant, et trente mille francs sur les états prochains de Languedoc : cela est bon. Mais voici ce qui est blen meilleur; car vons savez que ce ne sont jamais les choses, ce sont les manières : elle remercia le roi; il lui dit qu'elle se plaignoit toujours d'être malade; mais qu'il la trouvoit fort belle. — Sire, c'est trop, quatre-vingt mille écus et des douceurs. — Madame, je crois que vous n'augmenterez pas les meubles de votre maison d'aucun coffre fort. — Sire, je ne verrai seulement pas l'argent que Votre Majesté nous donne. Là-dessus M. de Louvois en-

tra sur ce même ton dans la plaisanterie; cela fut pousse un quart d'heure fort agréablement. Il se trouva que madame de Schomberg dit deux ou trois choses fort fines; le roi lui dit : « Madame , je » m'en vais vous dire une chose bien vaine : c'est » que j'aurois juré que vous auriez répondu cela. » Madame de Montespan lui fit encore des merveilles. Voilà comme on traite les gens en ce pays-là; quand on fait du bien, on l'assaisonne d'agrément, et cela est délicieux. Cette maréchale que je vis hier vous fait mille amitiés : elle dit qu'elle n'est plus votre camarade, et qu'elle voudroit bien qu'on vous cût fait un anssi joli present qu'à elle.

On parle fort des plaisirs infinis de Fontainebleau; c'est un lieu qui me parolt périlleux; je crois qu'il ne faut point faire changer place aux vieilles amours, non plus qu'aux vieilles gens. La routine fait quelquefois la plus forte raison de leur attachement; quand on les dérange, ce n'est plus cela. Madame de Coulanges est fort priée, pressée, importunée d'y aller: elle y résiste, à cause de la dépense, car il faudroit trois ou quatre babita de couleur. On lui dit: allez-y en habit noir: Ah, Jésus! en habit noir! vous croyez bien que la raison de la dépense ne l'en empéchera pas.

Le maréchal de Crequi a été assez mal; on lui a mandé que s'il étoit pris, il n'auroit qu'à laisser l'armée au maréchal de Schomberg. N'avez-vous pas oui conter des boiteux que le feu ou quelque chien faisoit marcher et courir comme des Basques? Ma lille, voilà l'affaire : le nom de M. de Schomberg a été un remêde souverain pour guérir le maréchal de Créqui. Il ne se jouera plus à être malade, et nous verrons comme il se demèlera des Allemands

Le coadjuteur s'est fort bien démêté de l'affaire de ses bois, il les vendra : il me paroit le favori de M. de Colbert; sérieusement il est heureux; son visage est solaire. Vous verrez comme il réussira bien dans les prédications qu'il doit faire. Il dina hier avec moi; c'est un etrange nom pour moi que celui de Grignan.

## A M. DE GRIGNAN.

M. le Comte, c'est ce qui fait que je ne vous hais pas : n'êtes-vous point bien aise de revoir ce petit chien de visage, s'il est vrai qu'il soit aussi rafraichi

M. de La Rochefoucauld disuit que l'albé Têto neut mis de l'ena dans le via des Peres, en parlant de ses Stances chretiennes sur divers passages de l'Ecriture et des Pères.

De lieutenant-général au gouvernement de Languedoc.

qu'on me le mande? Conservez bien cette chère santé; nos cœurs ne sont guère à leur aise quand elle est comme nous l'avons vue : cette idée me blesse toujours ; je n'ai pas l'imagination assez forte pour la voir, ni comme elle est, ni comme elle a été. Vous voulez bien aussi que je vous recommande la favorite (Pouline); je suis assurée qu'elle est fort jolic, et qu'elle ressemblera à sa mère : que ditesvous de cette ressemblance? Si ma fille sort de Grignan, j'approuve le dépôt qu'elle veut faire de la sienne à madame votre sœur, à condition qu'on la reprendra, car il est vrai que nos sœurs (de Sainte-Murie) ne sont pas si commodes.

# A madame DE GRIGNAN.

Ma chère enfant, voilà ce que ma plume a voulu vous conter. Le mercredi je fais réponse à vos deux lettres; le vendredi je cause sur ce qui se présente. Le baron se divertit à merveille; j'ai toujours ces inquiétudes que vous savez; et quoiqu'il ne s'appuie point sur le talon, il est si difficile de le plaindre en le voyant, que c'est de cela qu'il le faut plaindre. Je trouve que c'est une chose fâcheuse d'avoir à se justifier sur certains chapitres.

Madame de Villars m'écrit mille choses de vous : je vons enverrai ses lettres un de ces jours; elles vous divertiront. Madame d'Heudicourt est entièrement dans la gloire de Niquée; elle y oublie qu'elle est prête d'acconcher. La princesse d'Elbeuf ' est fort aimable, mademoiselle de Thianges fort belle, et très appliquée à faire sa cour. Madame de Montespanétoit l'autre jour toute converte de diamants; on ne pouvoit soutenir l'éclat d'une si brillante divinité. L'attachement paroît plus fort qu'il n'a jamais été ; ils en sont aux regards : il ne s'est jamais vu d'amour reprendre terre comme celui-là. Madame de La Fayette remonte toujours le Rhône tout doucement; et moi, ma fille, je vous aime avec la même inclination que ce fleuve va de Lyon à la mer : cela est un peu poétique, mais cela est vrai.

Anne-Charlotte de Rochechouart de Morteinart, fille du maréchal de Vivonne, avait épousé, le 28 janvier 1677, Heuri de Lorraine, prince d'Elbeuf, frère de la princesse de Vaudemont. 589. \*

A la même.

A Livry, mardi, en attendant mercredi à août 1077.

Je vinş ici samedi matin, comme je vons l'avois mandé. La comédie du vendredi nous rejout beaucoup : nons trouvâmes que c'étoit la representation de tout le monde ; chacun a ses visions plus on moins marquées. Une des miennes presentement, c'est de ne me point encore accoutumer à cette jolie abbaye, de l'admirer toujours comme » je ne l'avois jamais vue, et de trouver que vors m'êtes bien obligée de la quitter pour aller à Vichi. Ce sont de ces obligations que je reproche au ton abbé, quand j'ai écrit deux ou trois lettres en Fretagne pour mes affaires : sur le même ton, mes êtes bien ingrate de dire que vous voyez tonours cette écritoire en l'air, et que j'écris trop. Vous ne me parlez point de votre santé, c'est pourtant un petit article que je ne trouve pas à négliger : tant que vous serez maigre, vous ne serez point guene; et soit par le sang échauffé et subtilisé, soit par le poitrine, vous devez tonjours craindre le describement. Je souhaite donc qu'on ait un peu de peine à vous lacer, pourvu que la crainte d'engracer

1 Les l'isionnaires de Desmareta. On lit dans le Segraisiana que le cardinal de Richelieu avnit donne Desmarets le plan des l'isionnaires, Melior qui n'aime qu'Alexandre-le-Grand, étoit mait de Sablé, qui, ayant rebuté le cardinal, lui av de Sablé, qui, ayant rebuté le cardinal, lui av donné lieu de faire courir le bruit qu'elle n'aum que ce héros. Madame de Chavigny e toit représent par la coquette Hespérie; et entin Sestione n'aime que la comédie, étoit madaine de Ramb let : ces allusions et la critique de quelques este cules, donnérent à cette pièce un succes qu'on s peine à comprendre aujourd'hut. C'étoit en 165; notre théâtre ne présentoit encore aucune come de curactère; le Menteur de Corneille ne fut p qu'en 1662. Aussi la pièce de Desmarets sut-elle norée par les contemporains du titre d'animités Elle est appréciée depuis long-temps; on ne la le plus que pour observer les progrès de notre thes Ce ne sont pas des gens ridicules que Desnia fait agir, ce sont des fous dignes des Prints-Mi sons et cette exagération bannit l'interet aux le vraisemblance.

ne vous jette pas dans la pénitence, comme l'année dernière, car il faut songer à tout : mais cette crainte ne peut pas entrer deux fois dans une tête raisonnable.

Au reste, vous avez des lunettes meilleures que celles de l'abbé: vous voyez assurément tont le manège que je fais quand j'attends vos lettres; je tourne autour du petit pont; je sors de l'Humeur de ma fille, et je regarde par l'Humeur de ma mere si La Beauce ne revient point; et puis je remonte et reviens mettre mon nez au bout de l'allée qui donue sur le petit pont; et à force de faire ce chemin, je vois venir cette chère lettre; je la reçois, et la lis avec tous les sentiments que vous devinez; car vous avez des lunettes pour tout. J'attends ce soir la seconde, et j'y ferai réponse demain. Le bou abbé est étonné que les voyages d'Aix et de Marseille, et le paiement des gardes, vous aient j. tés dans une si excessive dépense. Vous disiez, il y a quinze jours, que vous étiez bien, c'est que vous aviez compté sans votre hôte, qui fait toujours ses parties bien hautes, sans qu'on en puisse rien rabattre. Vous dites que votre château est une grande ressource, j'en suis d'accord; mais j'aimerois mieux y demeurer par choix, que d'y être forcée par la nécessité. Vous savez ce que dit l'abbé d'Estiat ; il a épousé sa maîtresse; il aimoit Veret quand il n'étoit pas obligé d'y demeurer; il ne peut plus y durer , parce qu'il n'ose en sortir. Enfin , ma fille, je vous conseille de suivre toutes vos bonnes resolutions de règle et d'économie : cela ne rajuste pas une maison, mais cela rend la vie moins sèche et moins ennuveuse.

Je n'ai point vu mesdemoiselles de Lillebonne; je crois qu'elles ne sont point si jolies que la sœur de votre princesse (Mudame de Vaudémont). Elle est tonjours à Chaillot; sa mère est grosse et hontense comme si elle l'avoit dérobé. Je vous ai remerciée, ma très belle, de tout ce que vous faites d'admirable pour mes anciennes amies. Vous aurez vu combien madame de Lavardin a senti votre honnêteté. Madame de Marbeuf, qui est ici, vous fait mille compliments; elle est enchantée de ce joli petit lieu; elle dit qu'il ne ressemble à rien que l'on ait vu. J'ai aussi mon ami Gorbinelli qui va tâcher de raccommoder un peu le poème épique avec vous.

Mercredi matin.

Je reçois votre lettre du 28 juillet : if me semble que vous étiez gale; votre gaieté marque de la santé : voilà, ma très-chère, comme je tire ma conséquence. Vous me priez d'alter à Grignan, vous me parlez de vos melons, de vos figues, de vos muscats; alt! j'en mangerois bien; mais Dien ne vent pas que je fasse cette année un si agreable voyage; vous ne ferez pas non plus celui de Vichi. Vous dites, ma chère enfant, que votre amitié n'est pas trop visible en certains endroits; la mienne ne l'est pas trop aussi : il faut nous faire crédit l'une à l'autre; je vois fort bien la vôtre, et j'en suis contente; soyez de même pour moi; ce sont de ces choses que l'on croit, parce qu'elles sont vraies, et de ces vértes qui s'etablissent, parce qu'elles sont des vérites.

J'avois out parler confusément de cette lettre de M. de Montausier; je trouve, comme vous, son procéde digne de lui; vous savez à quel point il me paroit orne de toutes sortes de vertus. On avoit cherche à le tromper; on avoit corrompu son langage; on s'est entin redressé, et lui aussi; il l'avoue : c'est une sincérité et une honnéteté de l'ancienne chevalerie. Voilà qui est donc fait, ma fille, vous êtes assurée d'avoir ces jeunes demoiselles '. Vous êtes une si grande quantite de bonnes têtes, qu'il ne faut pas douter que vous ne preniez le meilleur parti et le plus conforme à vos intérêts; peut-être que les miens s'y rencontreront; j'en proliterai avec bien du plaisir.

Je sens la joie du bel albé de se voir dans le château de ses pères, qui ne fait que devenir tous les jours plus beau et plus ajusté. M. de La Garde, dont je parle volontiers, parce que je l'aime, est cause encore de ces copies, dont je suis vraiment au desespoir. Je vous assure que sans bui j'eusse continue ma brutalité; j'avois résisté à la faveur, j'ai succombe à l'amitié: si je n'avois que vingt ans, je ne lui découvrirois pas ces foiblesses. Je me suis donc trouvée en presse, tout le monde criant contre moi : « Elle est folle, disoit-on, elle est jalouse.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mesdemoiselles de Grignan étoient nicces de madame la duchesse de Montausier. Le duc cragnoit sans donte que madame de Grignan ne parvint advoitement a déterminer ces jeunes personnes à entrer dans un clottre, crainte qui n'étoit pas sans fondement,

» M. de Saint-Géran n'aime-t-il point sa femme ? » Il a permis qu'on prit des copies de son portrait. » Hé bien, on en aura un original; il ne me sera » pas refusé. Cela est plaisant qu'elle croie qu'il n'y » a qu'elle qui doive avoir le portrait de sa fille. » Je l'aurai plus beau que le sien. » Je ne me serois guère souciée de toute cette clameur, si M. de La Garde ne s'en étoit point mêlé: mais voilà la première pinte; il n'y a que celle-là de chère.... c'est donc de l'aversion qu'on a pour les autres. Oh bien! faites donc que le diautre vous emporte ; le voilà, faites-en tout ce que vous voudrez. Vous ririez bien, si vous saviez tout le chagrin que cela me donne, et combien j'en ai sué. Vous qui n'aimez pas les portraits, j'ai compris que vous seriez la première à me ridicaliser. Ce qu'il y a de plaisant, c'est que cet original ne me paroît plus entier ni précieux : cela me blesse le cœur : allons, allons, il faut être mortifiée sur toutes choses, voilà qui est fait, n'en parlons plus; cet article est long et assez inutile, mais je n'en ai pas été la maîtresse, non plus que de mon pauvre portrait.

J'attends mon fils, il s'en va à l'armée: il n'étoit pas possible qu'il fit autrement; je voudrois même qu'il ne trainât point, et qu'il eût tout le mérite d'une si honnête résolution. Tout ce que vous dites de lui est admirable; ce sont des originaux sans copie que les traits que vous donnez; qu'ils sont heureux de n'être point copiés! Je dis toujours que rien n'est si occupé qu'un homme qui n'est point amoureux: avant qu'il ait vaqué à madame de...., madame de...., madame de...., madame de...., madame de...., le jour et la nuit sont passés. J'ai vu répondre mon fils à quelqu'un qui vouloit attaquer la persévérance de la belle Sablière: « Non, » non, elle aime toujours son cher Philadelphe;

- » il est vrai qu'afin de faire vie qui dure, ils ne se » voient pas du tout si souvent, et qu'au lieu de
- » douze heures, par exemple, il n'en passe plus
- » chez elle que sept ou huit : mais la tendresse, la
- » passion, la distinction et la parfaite fidélité sont
- » toujours dans le cœur de la belle; et quiconque
- » dira le contraire, aura menti. »

Mais parlons un peu de ce cœur déserteur que vous ne comptez plus sur vos doigts. Je me doute que c'est celui de Roquesante; et que le père Brocar aura mis son nezmal à propos dans cette bonne amitié. Je vous priede me mander si je pense droit. Il y en a un antre dans le monde, dent la tendreuse voudroit assurément se méler d'aller, comme vous dites, côte à côte de la mienne; en vérité, je n'y vois point de différence: et ce qui vous surprendra c'est que je ne suis point jalouse; au contraire, j'en ai une joie sensible, et j'en ai mille fois plus d'amitié et d'attachement pour lui.

Je suis persuadée du plaisir que vous aurier à marier votre frère : je connois parfaitement votre cœur, et combien il seroit touché d'une chese si extraordinaire : celle de n'avoir trouvé du repos et de la santé que dès que vous m'avez quittée, ne l'est pas mal aussi ; mais la sincérité de l'avouer est digne de vous , et je suis si aise de vous savoir autrement que vous n'étiez ici, que je ne pense pes à vous faire un méchant procès là-dessus. Il me semble que M. de Grignan pourroit vous en faire un sur la liberté que vous prenez de blâmer sa masique, vous qui étes une ignorante auprès de lui! Mon Dieu, que vous allez passer un joli automne! que vous êtes une bonne compagnie ! je suis persuadée, pour mon malheur, que je n'y gâterois rien; jugez de l'effet de cette pensée, quand je serai à vingt-deux lieues de Lyon. Adieu, ma chère enfant; faites bien des amitiés pour moi au comte, au bel abbé, et à La Garde, qui me sait si bien séduire.

590.

A la même.

A Livry, vendredi 6 août 1677.

Je crois, pour cette fois, que ma lettre sera fort courte: celle de mercredi ne l'étoit pas; madane de Marbeuf fit place ce jour-là à madame de Coulanges, à Brancas et au fidèle Achate (Corbinelli), qui, dès le soir, se mit à aboyer contre Brancas, sur le jansénisme: car Brancas n'est moliniste que quand j'ai été saignée du pied, et qu'il m'abandonne làchement à soutenir moi seule notre père saint Augustin. On aboyoit donc à merveille: et comme on lui disoit qu'il y avoit peu de charité dans le style des Petites Lettres, il tira promptement un livre de sa poche, et fit voir que le rète des saints Pères étoit encore bien plus amer, et leur

style plus injurieux: on lui dit qu'on s'y moquoit des choses saintes; il lut en même temps quelqu'une de ces lettres, et prétendit qu'elles n'attaquoient que les superstitions: nous étions neutres, et nous jugions des coups avec un extrême plaisir. Ce fut une chose rare de voir les convulsions de la prévention expirante sous la force de la vérité et de la raison; ce divertissement fit place le lendemain à un autre.

Madame de Coulanges, qui est venue me faire ici une fort honnête visite, jusqu'à demain, voulut bien nons faire part des contes avec quoi l'on anune les dames de Versailles ; cela s'appelle les mitonner; elle nous miconia done, et nous parla d'une lle verte, où l'on élevoit une princesse plus belle que le jour ; c'étoient les fées qui souffloient sur elle à tout moment. Le prince des délices étoit son amant : ils arrivérent tous deux un jour , dans une boule de cristal, à la cour du roi des dehces ; ce fut un spectacle admirable : chacun regardoit en l'air, et chantoit, sans donte : Allons, allons, accourons tous, Cybele va descendre. Ce conte dure une bonne heure ; je vous en épargne beaucoup , en consideration de ce que j'ai su que cette ile Verte est dans l'Océan : vous n'êtes point obligee de savoir ce qui s'y passe : si c'ent ete dans la Mediterrance, je vous aurois tout dit, comme une découverteque M. de Grignan eut été bien aise d'apprendre. Nous ne savous aucune nouvelle : les pensees da beau monde et de la galanterie ont fait place à celles de Mars. Votre frère, dans la crainte qu'il n'y ait une occasion, veut aller mettre son nez à l'armée : il ira à Bourbon au mois d'octobre , s'il en a besoin. C'est une chose si de icate que la réputation de ces messieurs, qu'ils aiment mieux passer le but que de demeurer en chemin.

Mademoiselle de Méry vous envoie les plus jolis souliers du monde; il y en a une paire qui me paroit si mignonne, que je la crois propre à garder le lit: vous souvient-il que cette folie vous fit rire un soir? Au reste, ma fille, ne me remerciez plus des riens que je fais pour vous : songex à ce qui me fait agir; on ne remercie point d'être passionnément aimée : votre cœur vous apprendra quelque autre sorte de reconnaissance.

591.

A la même.

A Paris, mardi au soir 10 août 1077.

Vous ne vous plaindrez pas que je ne vous mande rien aujourd'hui. La nouvelle du siège de Charleroi a fait conrir tons les jennes gens, et même les boiteux. Mon fils s'en va demain en chaise, sans nul équipage : tous ceux qui lui disent qu'il ne devroit pas y aller, trouverdent fort etrange qu'il n'y allât pas. Il est done fort louable de prendre sur lui, pour faire son devoir. Mais savez-vous qui sont ceux dejà partis. C'est le due de Lesdiguieres, le marquis de Caruvres. Dangeau, La Fare; oui., La Fare! le prince d'Elbenf, M. de Marsan, le petit de Villacceaux enfin tutti quanti. J'oubhois M. de Louvois, qui partit des samedi. Bien des gens sont persuades qu'il n'arrivera de toute cette echauffoares que le retardement, c'està-due , la rupture da voyage de Fontamebleau. M. de Vins, tous les mousquetaires et tant d'autres troupes se sont jetes dans Charleroi , qu'on croit qu'avec l'armée de M. de Luxembourg , grossie de beaucoup de regiments sortis des garnisons, et toute prête à seconrir , le prince d'Orange n'entreprendra jamais d'en former le siège. Vous souvientil d'une pareille nouvelle, dont nous écrivions de Lambese des lamentations, qu'on ne reçut que cinq ou six jours après que le siege fut levé! Peut-être que cette fois ils seront encore plus honnêtes, et se contenteront d'avoir investi la place : vous en saurez la suite. Ce qu'il y a presentement, c'est le depart des guerriers. Je revins hier de Livry, et pour dire adieu à mon lils , et pour me préparer à partir lundi. Mais il faut que je vous mande une mort qui vous surprendra, c'est de la pauvre madame du Plessis-Guenegand '. Elle n'a jamais lu votre petite lettre; elle tomba malade la semaine passee, un accès de fièvre, et puis un autre, et puis un autre, et puis le transport au cerveau, l'émétique qu'il falloit donner, point donné, parce

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Isabelle de Choiseul-Prastin, fille de Charles de Choiseul, maréchal de France.

que Dieu ne vouloit pas; et cette nuit, qui étoit le septième, elle est morte sans connoissance. Cette nouvelle m'a surprise et touchée ce matin : je me suis souvenue de tant de choses, que j'en ai pleuré de tout mon cœur. Je n'étois son amie que par réverbération, comme vous savez : mais nous étions selon son goût, et je crois que bien de ses anciennes amies n'en sont pas plus touchées que moi. J'ai été chercher toute la famille : on ne les voyoit point; je voulois donner de l'eau bénite, et méditer sur la vie et la mort de cette femme : on n'a point voulu; de sorte que je m'en suis allée chez madame de La Fayette, où l'on a fort parlé de cette aventure. Ses derniers malheurs étoient sans nombre : elle avoit un arrêt favorable, et M. de Poncet, par cruauté, ne le vouloit pas signer, que certaines choses inutiles ne fassent achevées, elle mouroit à Paris; cet injuste retardement, à quoi elle ne s'attendoit pas, la saisit à un tel point, qu'elle revint chez elle avec la fièvre, et la voilà : cela veut dire communément que c'est M. Poucet qui l'a assommée, que les médecins ont achevé, en ne lui donnant point d'émétique.

Mais, ma fille, nons autres qui lisons dans la Providence, nous croyons que son heure étoit marquée de toute éternité: tous ces petits événements se sont enchaînés et entraînés les uns après les autres pour en venir là. Tous ces raisonnements ne consolent pas ceux qui sont vivement touchés; mais elle sera fort mal pleurée: toutes les douleurs sont équivoques: On ne pouvoit plus la satisfaire; sa mauvaise fortune avoit aigri son esprit. Vous entendez tout ce que je veux dire. Je me suis un peu étendue sur cette mort, mais il me semble que vous m'écoutiez avec attention: j'en fais de même de tout ce que vous m'écrivez; tout est bon, et quand vous croyez vous écarter, vous n'allez pas moins droit ni moins juste.

Vous avez fait une rude campagne dans l'Iliade: vous nous en avez parlé fort plaisamment. On espère que celle du maréchal de Créqui sera plus heureuse: les Allemands sont à Mouzon : il y a bien loin de là où ils étoient il y a deux ans. L'armée de M. de Créqui a changé de nom comme vous dites fort bien . M. de Schomberg a été voir le maréchal de Crequi, disant qu'il sortoit de sa garnison pour venir servir comme volontaire auprès de lui; qu'il étoit inutile où il ctoit, et qu'il avoit écrit au roi pour lui offrir son service, comme un vieux soldat. Le maréchal de Créqui repondit par des civilités infinies; et le marechal de Schomberg s'en est retourne n'y ayant rien à foire.

On est ici fort alerte, pendant que vous plutsophez dans votre château. Vous appelez dans Robert un éplucheur d'écrevisses! Seigneur Dieu's'il introduisoit tout ce que vous dites: Plus de jugment dernier, Dieu auteur du bien et du mat, plus de crimes. Appelleriez-vous cela eplucher des exevisses?

Vons avez donc usé du cérémonial de province à la rigueur avec vos dames. Si elles vous eucent parlé de les quitter pour m'écrire, vons m'eussies renoncée : qu'est-ce qu'une mère ! ecrit-on à une mère? Vraiment, ma tille, vous me gates si fort par l'amitie que vous avez pour moi, que je pe puis plus être contente d'aucune de toutes les anitiés que je vois dans les familles : par quel bonheur me suis-je attiré cette singularité? Je vous demande la continuation d'une chose qui m'est si agreeble. Nous avons eu à Livry M. de Simiane et h bonne d'Escars; ils furent fort contents de cette promenade: votre petit Arnoux étoit avec nous; il y étoit déjà venu avec Guintrandi, qui avoit beuzle l'inconstance. Arnoux est plus joli, mais il est trop joli, car il chante à Versailles; il espere que M. de Reims le prendra pour sa unisique ; il a sept cents francs à la Sainte-Chapelle; il se platt fort à Paris, il est jeune. Voyez si vous penseriez qu'un petit garçon tel que le voilà se pût horner à cingnan dans l'esperance d'un benefice ; c'est une raillerie; vous lui donneriez cinq cents écus, qu'il ne le voudroit pas. Otez-vous donc cela de l'esprit. monsieur le Comte, et faites comme moi; quand je vois qu'on languit chez moi, et qu'on estere mieux, qu'on s'y tient miserable, en même temps il me prend une extrême envie de ne plus voir es gens-là. Est-on bien aise de leur faire violence et de les voir languir? hélas! je languis been mimême, ma chère bonne, en votre alsence. Je me réjouis de votre santé, si vous vous servez de 🖚 maximes pour moi comme pour vous, je n'iren pa à Vichi. Votre petit-lait seroit, ce me semble, ...

<sup>\*</sup> Ville de Champagne sur la Meuse.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> C'étoit auparavant l'armée de Schomberg.

assez joli remède. Je finis ce soir, pour achever quand j'aurai reçu votre lettre.

Mercredi matin 11 août

Je la reçois, ma chère enfant, cette lettre du 4; elle est d'une assez jolie taille. Laissez-nous aimer et admirer vos lettres; votre style est un fleuve qui coule doucement, et qui fait détester tous les autres. Ce n'est pas à vous d'en juger, vous n'en avez pas le plaisir, vous ne le lisez pas; nous les lisons et les relisons, et nons ne sommes pas de très-mauvais juges; quand je dis nous, c'est Corbinelli, le baron et moi. Je reprends, ma fille, les derniers mots de votre lettre, ils sont assommants : « Vous » ne sauriez plus rien faire de mai, car vous ne » m'avez plus; j'étois le désordre de votre esprit, » de votre santé, de votre maison; je ne vaux rien » du tout pour vous. » Quelles paroles! comment les peut-on penser? et comment les peut-on lire? Vous dites bien pis que tout ce qui m'a tant déplu, et qu'on avoit la cruanté de me dire quand vous partites. Il me paroissoit que tous ces gens-là avoient parié à qui se déferoit de moi le plus promptement. Vous continuez sur le même ton : je me moquois d'eux quand je croyois que vous étiez pour moi; à cette heure, je vois bien que vous êtes du complot. Je n'ai rien à vous répondre que ce que vous me disiez l'autre jour : « Quand la vie et les arran-» gements sont tournés d'une certaine façon, qu'elle » passe done, cette vie, tant qu'elle voudra; » et même le plus vite qu'elle pourra; voilà ce que vous me réduisez à souhaiter avec votre chienne de Provence. Je ferai réponse vendredi au reste de votre lettre.

592.

A la même.

A Paris, vendredi 13 août 1677.

Je ne veux plus parler du chagrin que vous m'avez donné, en me disant que vous ne me causiez que des inquiétudes et des douleurs par votre présence : voudroit-on être capable de ne les avoir pas quand on aime aussi véritablement que je vous aime? c'est une belle idée, et hien ressemblante aux sentiments que j'ai pour vous! Je dirois beaucoup de choses sur ce sujet, que je coupe court par mille raisons; mais pour y penser souvent, c'est de quoi je ne vous demanderai pas congé.

Mon fils partit hier; il est fort loné de cette petite équipée; tel l'en blâme, qui l'auroit accablé, s'il n'etoit point parti : c'est dans ces occasions que le monde est plaisant. Il est plus aisé de se justifier d'être alle à cette échauffourée, que d'être demeuré ici seul et tranquille : pour moi, j'ai fort approuvé son dessein, je l'avoue : vous voyez que je laisse assez bien partir mes enfants.

Il y a long-temps que je suis de votre avis pour préférer les mauvaises compagnies aux bonnes : quelle tristesse de se séparer de ce qui est bon! et quelle joie de voir partir une troupe de Provençaux tels que vous me les nommez! Ne vous souvient-il point de la couvée de Fouesnel, et comme nous tirions agréablement le jour et le moment de leur bienheureuse sortie? Nous nous mettions à couleur dès la veille, et nous trouvions que nous avions le plus beau jeu du monde le leudemain. Soutenons donc, ma fille, que rien n'est si bon dans les châteaux qu'une chienne de compagnie, et rien de si mauvais qu'une bonne. Si l'on veut l'explication de cette enigme, qu'on vienne parler à nous.

Je pars lundi pour aller voir notre ami Guitaud; je souhaite qu'il me mette au rang de ces compagnies que l'on craint : pour moi, je le trouve en tout temps digne d'être évité. Sa femme accouche ici, elle en est au desespoir : elle s'y trouve engagée par un procès. Le bon abbé vient avec moi : je ne suis pas fort gaie, comme vous pouvez penser; mais qu'importe?

On tient le siège de Charleroi tout assuré; s'il y a quelque nouvelle entre ci et minuit, je vous la manderai. M. de Lavardin, et tous ceux qui n'ont point de place à l'armée, sont partis pour y aller; c'est une folie. Pour moi, j'espère toujours que ces grandes montagnes n'enfanteront que des souris; Dieu le veuille!

Le voyage de la Bagnols est assuré; vous serez témoin de ses langueurs, de ses réveries, qui sont des applications à rèver : elle se redresse comme en sursaut, et madame de Coulanges lui dit : Ma pauvre sœur, vous ne rèvez point du tout. Pour son style, il m'est insupportable, et me jette dans des grossièretés, de peur d'être comme elle. Elle me fait renoncer à la délicatesse, à la finesse, à la politesse, de crainte de donner dans les tours de passepasse, comme vous dites : cela est triste de devenir une paysanne. On sent qu'on seroit digne de ne pas vous déplaire, par l'envie qu'on en a; et cent autres babioles que je sais quelquefois par cœur, et que j'oublie tout d'un coup. Nous appelons cela des chiens du Bassan; ils sont enragés à force d'être devenus méchants.

Adieu, ma très-chère enfant; ne vous faites aucun dragon, si vous ne voulez m'en faire mille; n'est-ce pas déjà trop de m'avoir dit, que rous ne valez rien pour moi? quel discours! ah! qu'est-ce qui m'est donc bon? et à quoi puis-je être bonne sans vous? Bonjour, M. le Comte.

195.

## A la même.

#### A Paris, dimanche au soir 15 août 1677.

Je n'eusse jamais cru, ma fille, qu'un jour visé de si loin pût être tiré si juste : voilà pourtant ce seizième que nous avons suivi depuis deux mois. Je pars demain à la pointe du jour avec le bon abbé; nous ne sommes pas bien réjouis; mais on porte des livres; et comme nons n'irons pas si vite que la diligence, nous pourrons rêver aux pauvres personnes que nous aimons. Il y eut hier une fausse nouvelle répandue, que le siège de Charleroi é oit levé : tout le monde le prend pour un augure , tant on a mauvaise opinion de nos ennemis : cette pensée m'est bonne, afin de ne pas emporter avec moi l'inquiétude d'une bataille. Mon fils a déjà écrit deux fois; son pied s'est trouvé mal de l'agitation de la chaise. Vous me proposez une belle-fille, dont la santé pourroit résister à de plus grandes fatigues; elle ressemble tout-à-fait à la belle Dulcinée : je crois que nous ne pouvons atteindre qu'à cette sorte de partis; tous les autres nous fuient : je vois dans les astres que nous ne sommes point heureux.

Vous me paroissez accablée de vos Madames de Montélimart. Hé, mon Dieu! que ne suis-je là pour de respirer! Je vous vois succomber sous le faix, ce sont des nœuds mal assortis que ceux d'une telle société; ah! qu'on vous laisse avec votre aimable famille, la voilà toute rassemblée. Plût à Dieu que le bien ben pût être tenté d'y aller voir M. l'arche vâque! Faites que ce prélat lui en écrive à Vichi; que sait-on? Pour moi, je ne lui dirai rien, carje connois l'opposition qu'il feroit à mes prières, il faut aller tout à contre-pied de ce qu'on veut lui inspirer, et ce seroit le chemin, s'il y en avoit un.

#### A M. DE GRIGNAN.

Monsieur le Comte, vous ne sauriez avoir tant d'envie de me voir à Grignan que j'en aurois de vous y embrasser. Au nom de Dieu, ne m'imputez point la barbarie que nous allons faire; elle me fait mal et me presse le cœur; croyez que je ne souhaite rien avec tant de passion; mais je suis attachée au bon abbé, qui trouve tant de méchantes raisus pour ne pas faire ce voyage, que je n'espère pas de le voir changer.

## A Madame DE GRIGNAN.

J'ai diné avec le coadjuteur; il se plaint de h cruauté de l'abbé qui l'a laissé seul à Paris; le pavre homme! sans amis, sans connoissances, sans maisons, ne sachant ou donner de la tête; nos avons mené assez follement cette plainte. J'ai va madame de Vins, qui vous aime assurément; elle étoit ici ce soir avec l'abbé Arnauld ; j'ai résisé à la prière qu'on m's faite de laisser votre pertrait, pour être copié chez eux : cette pensée me hiere d'une telle sorte, que je ne puis la souffrir à Vichi: à mon retour, si j'ai plus de force pour supporter cette tribulation, j'y consentirai. Songez à votre santé, si vous aimez la mienne; elle est si boaze, que, sans vous, je ne penserois pas à faire le voyage de Vichi : il est difficile de porter son imagination dans l'avenir, quand on est sans aucune sorte discommodité; mais enfin, vous le voulez, et val qui est fait. Madame de Coulanges m'a menér es derniers jours : elle s'est toute dérangée pour mi. elle n'a songé qu'à moi. Tout de bon, elle a tr bien fait.

594.

A la même.

A Villeneuve-le-Roi , mercredi 15 acht 1677.

Hé bien, ma fille, êtes-vous contente? me voilà en chemin, comme vous voyez. Je partis lundi, et il étoit question ce jour-là d'une nouvelle qui étoit encore dans la nue. J'avois une grande impatience de savoir si on ne s'étoit point battu, car on nous avoit ôté entièrement la levée du siege de Charleroi, qui s'étoit faussement répandue, un ne sait comment. Je priai donc M. de Conlanges de m'envoyer à Melun, où j'allois coucher, ce qu'il apprendroit de madame de Louvois. En effet, je vis arriver un laquais, qui m'apprit que le siège de Charleroi étoit levé tout de bon , et qu'il avoit vu le billet que M. de Louvois ecrit à sa femme; en sorte que je ponvois continuer mon voyage tranquillement : il est vrai que c'est un grand plaisir de n'avoir plus à digérer les inquietudes de la guerre. Que dites-vous du bon prince d'Orange ? Ne diriez-vous point qu'il ne souge qu'à rendre mes eaux salutaires et à faire trouver nos lettres ridicules, comme il y a quatre ans , lorsque nous faisions des raisonnements sur un avenir qui n'étoit point? Il ne nous attrapera pas une troisième fois.

Je reprends donc mon voyage, où je marche sur vos pas : J'eus le cœur un peu embarrassé à Villeneuve-Saint-Georges, en revovant ce lieu ou nous pleurames de si bon cœur : l'hôtesse me paroit une personne de bonne conversation; je lui demandai fort comme vous étiez la dernière fois; elle me dit que vous étiez triste, que vous étiez maigre, et que M. de Grignan táchoit de vous donner courage, et de vous faire manger : voilà comme j'ai cru que cela étoit. Elle me dit qu'elle entroit bien dans nos sentiments, qu'elle avoit marié aussi sa fille loin d'elle, et que le jour de leur séparation, elles demeurirent toutes deux pâmées; je crus qu'elle étoit pour le moins à Lyon. Je lui demandai pourquoi elle l'avoit envoyée si loin; elle me dit que c'est qu'elle avoit trouvé un bon parti, un honnête homme, Dieu marci. Je la priai de me dire le nom de la ville: elle me dit que c'étoit à Paris, qu'il

était boucher, logeant vis-à-vis du palais Mazarin, et qu'il avoit l'honneur de servir M. du Maine, madame de Montespan, et le roi fort souvent. Je vous laisse mediter sur la justesse de la comparaison, et sur la naiveté de la bonne hôtesse. J'entrai dans sa douleur, comme elle étoit entrée dans la mienne; et j'ai toujours marché depuis par le plus beau temps, le plus beau pays et le plus beau chemin du monde. Vous me disiez qu'il étoit d'hiver quand vous y passates; it est devenu d'etc, et d'un été le plus temperé qu'on paisse imaginer. Je demande par-tout de vos nouvelles, et l'on m'en dit par-tout; si je n'en avois point reçu depuis, je serois un peu en peine, car je vous trouve maigre; mais je me flatte que la princesse Olympie aura fait place à la princesse Cleopâtre. Le bon abbe a des soins de moi incroyables; il s'est engage dans des complaisances, des douceurs, des boutes, des facilités dont il me parolt que vons devez lui tenir compte, ayant envie, dit-il, de ous plaire en me con luisant si bien : je lui ai promis de ne vous rien laisser ignorer là-dessus

Nous lisons une histoire des empereurs d'Orient, écrité par une jeune princesse, fille de l'empereur Alexis. Cette histoire est divertissante, mais c'est sans prejudice de Lucien que je continue : je n'en avois jamais vu que trois ou quatre pièces celebres; les autres sont tout aussi belles. Mais ce que je mets encore au-dessus, ce sont vos lettres : ce n'est point parceque je vous aime : demandez à ceux qui sont auprès le vous. M. le Comte, répondez; M. de La Garde, M. l'abbe, n'est-il pas vrai que personne n'écrit comme elle ? Je me divertis donc de deux ou trois que j'ai apportées; vraiment ce que yous dites d'une certaine femme est digne de l'inpression. Au reste, je ne m'en dedis point; j'ai vu passer la diffgence; le suis plus persuadre que jamais qu'on ne peut point languir dans une telle voiture; et pour une réverie de suite, helas! il vient un cahot qui vous culbate, et l'on ne sait plus ou l'on en est. A propos, la B..... s'est signaler en eruante et barbarie sur la mort de sa mère 1; c'étoit elle qui devoit pleurer par son seul interêt; elle est généreuse autant que denaturée ; elle a scandalisé tout le monde; elle causoit et lavoit ses dents pen-

<sup>1</sup> Madame de Guénégaud.

dant que la pauvre femme rendoit l'ame. Je vous entends crier d'ici. Ali! ma fille! que vous êtes bien dans l'autre extrémité! J'ai médité sur cette mort. Madame de Guénégand avoit fait un grand rôle, la fortune de bien des gens, la joie et le plaisir de bien d'autres; elle avoit eu part à de grandes affaires; elle avoit eu la consiance de deux ministres ( M. de Chavigni . M. Fouquet ) , dont elle avoit honoré le bon goût. Elle avoit un grand esprit, de grandes vues, un grand art de posséder noblement une grande fortune; elle n'a point su en supporter la perte : sa déroute avoit aigri son esprit; elle étoit irritée de son malheur; cela se répandoit sur tout, et servoit peut-être de prétexte au refroidissement de ses amis. En cela toute contraire au pauvre M. Fouquet, qui étoit ivre de sa faveur, et qui a soutenu héroiquement sa disgrace : cette comparaison m'a toujours frappée. Voilà les réflexions de Villeneuve-le-Roi; vous jugez bien qu'on n'en auroit pas le loisir, à moins que d'être paisiblement dans son carrosse. J'y ajoute que le monde est un peu trop tôt consolé de la perte d'une telle personne, qui avoit bien plus de bonnes qualités que de mauvaises.

## A Joigny, mercredi au soir.

Nous sommes venus courant la bague depuis la dince; le beau pays, et la jolie petite terre! elle n'est pourtant pas plus affermée que vingt mille écus depuis la misère du temps : elle alloit autrefois plus haut. Ma fille, il ne s'en faut qu'une tête qu'elle ne soit à vous ; ce seroit un heau coup de de. On me dit que la poste pour Lyon ne passe ici que par mille detours, ce n'est pas la grande route; on écrit aisément de l'aris, et ce n'est pas de même pour Lyon. J'espère demain de vos nouvelles à Auxerre, vous avez bien dispose leur marche. Ecrivez à M. Roujoux, maître de la poste de Lyon, que vous le priez d'avoir soin de me faire tenir vos paquets à Vichi; je viens de lui écrire, car il n'y a que de Paris que les lettres villent droit à Montelimart, il faut de par-tout ailleurs les adresser à Lyon. Comment vous portezvous? dormez-vous toujours? n'engraissez-vous point un peu? M. le Comte, vous ne dites pas un mot de ma fille; votre plume a-t-elle bien voulu oublier cet article ? Parlez-moi donc de votre mu-

sique; votre l'emme fait la délicate et la connoissense, il me semble qu'elle auroit quelque légère disposition à ne la pas admirer. Je vous conseille de ne plus penser à Arnoux ; il a bien d'autres sues qu'un canonicat à Grignan. Il est jeune, il gague beaucoup, il gagnera encore plus; il aspire à être de la musique de la chapelle. Faites comme um, mon cher Comte : quand je vois qu'on ne toc veut point, il me prend aussitôt une envie toute parelle de ne m'en point soucier, et cela se rencontre le plus heureusement du monde. Je soupai l'autre jour chez la marquise d'Uxelles; j'y tronvai Rouville, qui me parla de vous si sérieusement, et avec unt d'estime et de respect, que je crois qu'il va mourir. J'ai bien d'autres souvenirs à vous dire des Saint-Géran, des Vins, etc; enfin de quoi remplir ce nombre que vous voulez augmenter, à ce qu'un m'a dit, à cause du dénuement où vous vous tronvâtes l'autre jour à Aix.

Je reviens à vous, ma fille; je m'ennuie de u'avoir point de vos nouvelles : si je n'en ai point de main, je serai bien fâchée. J'espère que vous me manderez si j'ai bien deviné ce cœnr deserteur, que vous ne voulez plus compter sur vos doigts.

## A Auxerre, jeudi à midi

Nous voilà arrivés par une assez grande chaleu. Nous avons vu le château de Seignelai en passant, nous y avons donné notre bénédiction, et mes sommes persuades qu'il prospérera. Mais nous avus en le malheur de ne point loger où vous avez loge. Nous sommes mal; nous avons suivi une vieille retine. J'ai envoyé à la poste pour savoir s'il n'y asm point de paquet pour moi ; le maître n'y étoit pu, je l'attends : la maîtresse a dit qu'elle avoit les madame la comtesse de Grignan; qu'elle étoit un per maigre quand elle a passe; qu'il étoit vendras; qu'on lui mit le potau feu ; que M. le conite ne mun gea que des fraises : me voilà en même temps # désespoir d'être logée ici, où je trouve tout mauves, d'autant plus que nous y passerons le reste da jour pour laisser un peu reposer nos chevoux. Nos pourrons demain gagner Epoisses, où M. de Gotand nous attend avec une très bonne amitic. Ir suis fâchée de n'y point trouver sa temme; elle a bien du bon esprit; elle n'est pas de celles dant a est embarrasse ; elle est demeuree pour un proce;

et ce procès l'a jetée si avant dans son neuf, qu'elle a fait venir sa sage-femme d'ici pour l'acconcher au milieu de Paris : on ne peut pas faire plus d'honneur à l'habitude. Adieu, ma très-chère, je n'ai point de vos lettres ; il faut attendre jusqu'à Epoisses : je fais mille compliments au bon abbé et à M. de La Garde ; dites à l'abbé que je me mêle de le prier de bien faire auprès de M. l'archevêque. Eh, mon Dieu! peut-on trop prendre sur soi pour un si bon et si digne patriarche? Je suis à vons, ma très-chère, et on ne me fera jamais entendre qu'il me soit bon de n'être point avec vous : je ne croyois pas qu'on pût vous persuader cette ridicule opinion : mais vous m'en avez écrit des lignes que je ne puis oublier. Nous serons donc bien à plaindre, vous et moi, quand vos affaires vous obligeront de me revoir.

595. \*\*

Du comte DE BUSSY à madame DE SÉVIGNÉ

A Chascu, ce 20 août 1677.

Je ne fais que d'arriver du comté de Bourgogne avec la veuve que vous aimez, Madame, et c'est pourquoi je ne fais que de recevoir votre lettre du 50 juillet.

Mon fils m'écrit de Lille que le maréchal d'Humières n'en sortant point, il lui a demandé congé pour aller trouver M. de Luxembourg à Ath, qui marchoit aux ennemis pour faire lever le siège de Charleroi, ou pour les battre. Dieu le conduise!

Je suis fort aise que M. de Sévigné soit sous-lieutenant des gendarmes-dauphin. La charge est jolie , et très jolie pour un homme de son âge. Vous voyez qu'avec de la patience , il n'y a guère d'affaires au monde dont on ne vienne à bout. Je vous écris fort chagrin de ne pouvoir vous aller trouver à Epoisses. Ma fille de Chaseu est assez mal depuis quinze jours , ce qui m'a obligée de la ramener en litière; et le cocher de ma fille s'est cassé le bras. Mais si vous vouliez entendre raison , tout cela n'empêcheroit pas que nous ne vous vissions. Le chemin d'Époisses à Vichi par Nevers est beaucoup plus méchant, et aussi long au moins que par

ce pays-ci. Nous vous donnerons des relais, Toulougeon, Jeannin et moi. Venez, madame : je suis assuré que le bon abbé sera de mon avis. Vous séjournerez ici un jour; si vous êtes pressée, vous n'y concherez qu'une nuit, et le lendemain nous irons à Montjeu. De là vous vous embarquerez pour Vichi. Si vous ne connoissiez la situation de Montjeu, je me serois servi d'un autre mot que d'embarquer, de peur que vous ne le prissiez pour un port de mer: mais vous entendez les figures. Mandez-moi le jour que vous vous trouverez à Lucenay; car nous irons au-devant de vous jusque-là. Ma foi , vous ne sauriez mieux faire ; et ne vous allez pas mettre dans la tête que ce seroit une légèreté de changer de résolution : le sage change selon les occurrences.

Depuis ma lettre écrite, je viens d'apprendre la levée du siège de Charleroi. Il faut dire la verité, voici de longues prospérités : mais je remarque que Dieu n'a pas seulement fait le roi le plus grand roi du monde par sa conduite, il l'a encore fait tel par son étoile; et les princes qui sont ses ennemis, les plus indignes princes de la terre.

## A M. DE CORBINELLI.

Vous avez raison, Monsieur, de dire qu'on ne fait presque rien de tout ce qu'on vent faire, c'està-dire de considérable; le destin a pris cela pour son partage, et nous a laissé les bagatelles. Il n'y a que le roi d'excepté de la règle générale. La Fortune, qui depuis la naissance du monde avoit toujours affecté de traverser le mérite, a pris enlin parti pour Sa Majesté. Jamais prince n'a été si long-temps sage et henreux; il y a seize ans que ses prospérités accompagnent sa vertu. Je voudrois bien savoir ce que lui diroit Voiture, qui étoit, disoit-il à M. le prince, épuisé sur les louanges, pour quatre ou cinq campagnes heureuses. Il faut ou redire les mêmes choses, ou se taire sur les belles actions du roi. Il en fait plus de nouvelles tous les jours qu'il n'y a de tours différents dans notre langue pour les louer dignement. Ce que vous me dites pourtant de lui me paroit nouveau et admirable; mais vous avez beau avoir de l'esprit, avant la fin de 4678, il vous mettra à sec, sur ma parole. Quand je priai le duc de Saint-Aignan, en 1064, de lui dire qu'en attendant que je pusse recommencerà le servir dans la guerre, je suppliois Sa Majesté de trouver bon que j'écrivisse son histoire, il me fit répondre qu'il n'avait pas encore assez fait pour cela, mais qu'il espéroit me donner un jour de la matière. Il m'a bien tenu parole, et je voudrois lui pouvoir tenir aussi bien la mienne, mais j'y ferai toujours de mon mieux...

Adieu; madame de Coligny vous rend mille graces de toute l'estime que vous avez pour elle, et de toute votre amitié; il n'y en a point qu'elle estime davantage.

596.

De madame DR SÉVIGNÉ à madame DE GRIGNAN.

A Époisses, samedi 21 août 1677.

Nous arrivâmes ici hier au soir à deux heures de nuit : nous pensâmes verser mille fois dans des ravines, que nous eussions fort aisément évitées, si nous eussions eu seulement la lumière d'une petite bougie : mais c'est une belle chose que de ne voir ni ciel ni terre. Enfin nous envoyâmes ici au secours : nous y arrivâmes comme le maître du château (M. de Guitaud) alloit se mettre au lit. Vous savez qu'on ne demeure jamais; et ce qui vous surprendra, c'est que je n'avois point de peur; ce fut la bonne tête de l'abbé qui voulut faire ces quatorze lieues d'Auxerre ici, qui ne se font pas ordinairement. J'étois levée dès trois heures; de sorte que je me suis reposée avec un grand plaisir dans cette belle maison, où nous regrettions de n'avoir point la maîtresse du logis. Vous connoissez le maître, et le bon air, et le bon esprit qu'il a pour ceux qu'il aime un peu; il m'assure que je suis de ce nombre, et je le crois par l'amitié qu'il a pour vous; il me sait si bon gré de vous avoir mise au monde, qu'il ne sait quelle chère me faire. Nos conversations sont infinies; il aime à causer; et quand on me met en train, je ne fais pas trop mal aussi; de sorte qu'on ne peut pas être mieux ensemble que nous y sommes. Si les oreilles vous tintent, ne croyez pas que ce soit une vapeur, c'est que nous parlons fort de vous. J'espérois trouver ici une de vos lettres; j'avois déjà été trompée à

Auxerre ; huit ou neuf jours sans entendre un mot de vous me paroissent bien longs : j'en suis un peu triste. Je compte recevoir de vos mouvelles avant que de fermer cette lettre; c'est une chose bien essentielle à mon cœur que de vous aimer et de penser à vous. Nous avons déjà commencé à greader de nos huit mille francs de réparations, et de ce qu'on a vendu mon blé trois jours avant qu'il soit enchéri : cette petite précipitation me coûte plus de deux mille francs; mais je ne m'en soucie point du tout; voilà où la Providence triomphe: quand il n'y a point de ma faute, je me console tout aussitôt. Je vous ai envoyé un gros paquet d'Auxerre; je l'avois écrit de deux ou trois endroits. Je n'ai trouvé ici que les mêmes nouvelles que je reçus à Melun, c'est-à-dire la levée du siége de Charleroi. Nos bons ennemis ne songent qu'à ne point troubler ma tranquillité; aussi je les aime tendrement.

597.

A la méme.

A Époisses , mercredi matin 15 août 1677.

C'est encore ici, ma très chère, que j'ai rept votre lettre du 11 ; je l'att ndois avec impatience: je ne suis pas accoutumée à de tels retardes c'est le chagrin de mon voyage, de me voir ainsi dérangée. M. de Guitaud me persuade fort qu'il est aist que je sois ici :tous nos gens sont à Bourbilly :le årmier nous y donna hier à tous un fort grand dies, M. de Guitaud, M. de Trichâteau, cela pareinoit beaucoup dans cette horrible maison. Je serai easse ici jusqu'à dimanche, et vous écrirai encore un fois. Il y a dans cette maison une grande liberté; j'y lis , j'y travaille ; je me promène ; nous causons fort agréablement, le maître du logis et moi : je ne sais quel pays nous ne battons point : il me conte mile choses de Provence, de vous, de l'intendant, de Vardes, que je ne savois pas. Il me paroit fort cecupé de son salut; il se sert de bons maîtres pour se conduire ; il est possédé de l'envie de payer ses dettes, et de n'en point faire de nouvelles : c'est k premier pas que l'on fait dans ce chemin, quant

on sait sa religion. Il ne laisse pas d'être encore de fort bonne compagnie; mais cela passera, car la charité du prochain commence déjà à lui couper des paroles par la moitié. Il vous aime, il vous estime au-dessus de tout; et je m'assure que ce n'est point lui qui a déserté; vous ne voulez donc pas me dire qui c'est? Croyez-vous que je le dirois, si vous m'aviez priée sérieusement de ne le pas faire? He bien, ma belle, je ne vous en parierai plus.

Vous me contez une chose terrible de l'embrasement de cette galère; bélas! ce pauvre Sainte-Mesmes, il me semble que je le vois. Mais d'où vient que vous ne trouvez pas aussi extraordinaire ce que nous vous mandons du prince d'Orange? Il assiège Charleroi : il voit notre armée; il en est tellement surpris, qu'il décampe au même instant, et s'en va vers Maestricht. Il fut surpris, comme s'il n'avolt pas out dire qu'il y ent une armée frangoise en Flandre: on assure qu'il nous a fait grand plaisir, car il étoit si bien posté, que nous avions blen de la poine à trouver notre place : voilà la seconde fois qu'il nous tire de cet embarras' ; vous savezque je l'avois deviné. Tous nos volontaires sont revenus: pensez-vous que cette nouvelle ne valut pas son prix dans la gazette de Hollande, si elle osoit nous en parler sincèrement? Je n'ai point de nouvelles de mon fils ; je ne crois pas qu'il soit revenn ; il aura sans doute continué son chemin, et aura bien fait : if n'étoit pas possible qu'il demeurat à Paris; il faudroit pour cela qu'il eut pris la figure et la conduite d'un homme blessé; et je vous at dit qu'il ressembloit comme deux gouttes d'eau à un petit homme qui se portoit parfaitement bien. Le public est impitoyable sur la réputation des guerriers.

598. \*

A la méme.

A Époisses , jeudi 26 août 1677.

Je reçois encore une de vos lettres, ma trèsbelle et très-chère, et peut-être que j'en aurai encore une avant que je parte : car ce ne sera que

1 Le premier alége de Charleroi fut levé en décembre 1672.

dimanche, et je ne fais aujourd'hui que ballotter, en attendant le départ du courrier. J'aurai fait ici une petite pause de dix jours : c'est une visite honnête. Je me connois en sincerité : je repondrois de celle qui est dans le cour du maltre de cette maison. Quoi qu'il en soit, il s'attrappe lui-même, si ce qu'il me dit de son amitié et du plaisir qu'il a de me voir ici n'est pas veritable. Je seus que je ne l'incommode point : la liberte qui se tronve ici répond de tout ec que je dis; nous devidons beaucoup de chapitres, et de tout pays nous revenous à vous: c'est un penchant si doux, qu'on y tombe sans peine. Je suis en parfaite sante : ne me dites point que vous n'avez pas sur moi un ponvoir despotique, et que le serein vous resiste : il est vrai que c'est mon ancien ami, et que j'ai peine à rompre tout-à-fait avec hai. Mais pour le voyage de Vichi, par exemple, il est entierement despotique. et si ce n'etort que vous croyez que ces caux me sont salutaires, et que votre amitié vous fait voir dans l'avenir ce que ma sante presente m'enipêche d'y voir , je vous declare que je n'irois point da tout ; mais je fais ce voyage agreablement, dans la pensee de rassurer votre imagination pour jamais; et cette seule raison est medleure que nulle autre que l'on y puisse mêler.

Vous me representer fort bien votre coup de tofmerre; j'avois quelquefois entendu parler des effets surprenants du tonnerre : mais je n'y crois pas tant qu'à ce que vous m'en dites. Cette petite fille toute morte sans qu'il y paroisse, comme si c'étoit avec de la pondre de sympathic est une chose bien etomante. Je comprends bien que vous ayez eu la curiosite de la voir ; j'aurois bien eté de cette partie; j'aime toutes les choses extraordinaires, celle-là l'est beaucoup ; ce n'est point comme on a accontumé de mourir. Vos tonnerres sont bons à Grignan; ils ont un éclat et une majesté au-dessus de tous les autres. Lucien n'auroit pas osé appeler cette fondre un vain eponvantail de cheneviere; c'est un Jupiter tonnant, comme du temps de Sémelé : nous n'avons rien en de si considérable dans ces pays-ci. Nons y sentons avec incommodite une de vos propheties : c'est à-dire que les puces sont noires pour la plupart, et en si grande quan-

On sait de quelle manière périt Sémélé, mère de Bacchus

tité qu'on ne sait où se mettre. J'étois résolue de m'en plaindre à vous : si vous trouvez quelque remède ensuite de l'almanach, vous me ferezon grand plaisir de me l'apprendre.

Vous trouverez que Don Quichotte est fort bon: j'aime en plusieurs occasions le vieux langage; et si on l'avoit ôté de cinq ou six livres que je vous dirois bien, on en auroit ôté toute la grace, et je n'en vondrois plus ; mais je ne m'étois point assez affectionnée à celui de Don Quichotte, pour n'avoir pas pris beaucoup de plaisir à la traduction. Si cette lecture vous divertit, je vous exhorte à la continuer, sans préjudice de la colère d'Achille 'où vons êtes engagée. Je suis fort de votre avis pour la présérence des Fables sur le Poème épique, la moralité s'en présente bien plus vite et plus agréablement, on ne va point chercher midi à quatorze heures : cela soit dit pourtant sans offenser le Tasse, que je ne puis oublier sans être une ingrate.

Corbinelli me mande qu'il croit que M. de Vardes viendra à Bourbon, où il lui mènera sa fille, et que je le ramènerai avec cette belle à Paris : cette vision est assez divertissante. Si Vardes passe à Grignan, comme il me le mande, mettez-lui dans la tête de venir à Vichi ; il n'y a guère que les eaux de la Seine qu'il dût préférer à celles-là. Mais de choisir les eaux de Bourbon, parce qu'elles sont un peu plus près du but, c'est une folie. Que vous êtes heurense d'avoir ces nouveaux venus! qu'ils sont bons chacun en leur espèce! que je les aime, et que vous me feriez un grand plaisir de les en assurer! Faites-en bien votre profit, ma fille, ce sont des sources où l'on peut puiser tout ce que l'on veut.

Madame de Conlanges m'a écrit une lettre toute pleine d'amitiés et de nouvelles, c'est-à-dire, les nonchalances adorables du prince d'Orange, le mariage de la nièce de madame de Schomberg, et la description plaisante qu'elle fait des vilaines vilenies de cette noce, dont la mariée avoit pensé mourir. Elle dit que le voyage de Fontainebleau est assuré : elle parle de la meilleure santé de madame de La Fayette : tout cela saucé dans mille donceurs, point de tortillages : sa lettre est en vérité,

fort bonne à recevoir. Quoique je n'aie personne sur mon épaule, je ne vous dirai rien de fort secret des pays que vous savez : ce sont de certaines petites choses qui n'ont point de prise, et qui n'out quasi pas la force d'être transportées : M. de La Garde vous en instruira; en voici une qui réjouira M. l'archevêque.

Le bel abbé se souvient bien de cette lettre que quelques évêques écrivoient au pape contre certains relachements. Il vous contera que ce fut un crime, et que ce monstre fut étouffé dans sa naissance par MM. les agents qui conrurent partout. Je ne sais quel esprit follet ou sage l'a fait savoir au pape (Innocent XI). Il a écrit à Sa Majesté, « qu'il » étoit d'autant plus surpris de la suppression » de cette lettre, que les rois n'ont point ac-» contumé d'empêcher ces sortes de commerce » entre les enfants et le père commun ; qu'il ne » cruit pas que cette pensée soit venue d'un » prince dont la piété lui est connue; mais que » ceux qui lui ont donné ce conseil en ont ignore » les conséquences, » Il a chargé de ce bref le trois cardinaux de Bouillon, d'Estrées, de Bonzi. Si cette nouvelle est comme on nous la mande, clic en vaut bien une autre. N'admirez-vous point que tout est crime à nos pauvres frères? Quand ils n'ont point consulté le pape, ils étoient schismatiques; quand ils lui font des plaintes des opinions probables, et d'autres denrées de cette force, ils sont révoltés. Disons donc, ma chère enfant, qu'ils sont hien hais, on bien aimés de Dien, à voir de quelle façon ils sont persécutés. Je suis assurée que cette petite histoire réjouira vos prélats.

Je suis fâchée des vapeurs de M. de La Garde Vous voilà donc tous deux bien offensés contre l'air de Paris: il faut que Dicu ait donné une bénédiction nouvelle à celui de Grignan : car de mon temps on ne l'ent jamais sonpçonné de restaurer, de rafratchir et d'humecter une jeune personne: que Dieu soit loué à jamais de la santé que vous y avez trouvée; sans raisonner ni tirer aucune conséquence, je m'en tiens là, et je puis dire que cet air n'est pas moins bon pour ma vie que pour la vôtre, puisqu'il vous a tirée du pitoyable état où vous étiez quand nous nous séparâmes.

Samedi 28 apist.

Je reçois, ma fille, votre lettre du 18 : j'en ai

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Madame de Grignan lisoit alors l'*lliade* d'Homère.

reçu trois ici. Je pars demain. Madame de Chastelux' est venue me voir, au lieu de recevoir ma visite à Chastelux. Je serai un jour avec mes parents, et le quatrième à Vichi. Vous avez eu raison d'être surprise de la mort de la pauvre madame du Plessis (Guénégaud). J'en fus fort touchée, et plus que bien d'autres; elle nous aimoit : vous lui plaisiez au dernier point : vous vous entendiez à merveilles; elle a été enlevée en six jours sans connoissance : enfin cela est pitoyable.

Pour notre cardinal, j'ai pensé souvent comme vous: mais soit que les ennemis ne soient pas en état de faire peur, ou que les amis ne soient pas sujets à prendre l'alarme, il est certain que rien ne se dérange. Vous faites très bien d'en écrire à d'Hacqueville et même au cardinal. Est-il un enfant? ne sauroit-il venir à Saint-Denis, sans le consentement de ses précepteurs? et s'ils l'oublient, faut-il qu'il se laisse égorger ? Vous avez très bonne grace à vous inquiéter sur la conservation d'une personne si considérable, et à qui vous devez tant d'amitié. Tous vos discours sur Charleroi sont justes comme l'or : mères, sœurs, amies, maîtresses, toutes sont infiniment redevables au prince d'Orange : rien n'est si plaisant que la conduite de tous ces messieurs pendant cette campagne. Enfin la cour est à Fontainebleau. On dit que madame de Coulanges ira passer le temps de ce voyage à Livry : ne lui avez-vous pas fait réponse, ma très chère? je vous prie de n'y pas manquer. M. de Guitaud vouloit vous mander comme il est content de mon séjour, et combien nous avons parlé tendrement de vous; mais je ne sais où il est, et je vais fermer cette lettre, en vous embrassant mille fois de tout mon cœur. Vons ne pouvez assez compter sur ma véritable tendresse.

599.

A la même.

A Saulieu, dimanche au soir 29 noût 1677.

Je vous écrivis hier au soir, et je vous écris encore aujourd'hui. Enfin j'ai quittai Epoisses; mais

1 Judith Barilion, fille de Jenn-Jacques Barillon,

je n'ai pas encore quitté le maître de ce beau château. Il est venu me conduire jusqu'ici ; rien n'est si aisé que de l'aimer : vous le connoissez ; il m'a aussi bien reçue que si j'étois madame de Grignan : je ne puis rien ajouter à cela ; j'ai tout dit. N'est-il pas vrai , M. le Comte ? répondez.

#### M. DE GUITAUD.

Ensin nous nous séparons demain, et il ne me restera plus qu'à songer à vous, en quittant madame de Sévigné; car tant que nous avons été ensemble, nous n'avons fait qu'en parler, et je ne donte pas que les oreilles ne vous aient corné : c'est à vous à savoir laquelle; car nous en avons dit de toutes les façons. Je n'ai pu me résoudre à ne pas l'accompagner jusqu'à son premier gite. Nous nous quittons, ce me semble, à regret : mais nous nous reverrons dans peu; et si vous ne venez, nous vous irons voir de compagnie. Ne songez cependant à rien qui vous chagrine : cherchez tout ce qui pourra vous plaire, et ne vous imaginez pas qu'il n'y ait rien dans la vie qui puisse avoir ce droit-là : le monde est joli, et on trouve toujours quand on cherche. Voici un mot qui ne sera pas de votre gout : mais je m'entends bien, et ne parle pas si improprement que vous pourriez le croire.

## Madame DE SÉVIGNÉ.

Il est très-sage, cet homme-ci; et je lui disois tantôt, le voyant éveillé comme une potée de souris : « Mon pauvre Comte, il est encore bien matin » pour se coucher : vous êtes bien vert encore, » mon ami. Il y a bien du vieil homme, c'est- à-dire, du jeune homme en vous. » Je m'en vais tout dire. Il ne faisoit l'autre jour qu'une légère collation; car il voudroit bien faire pénitence, et il en a besoin; il m'echappe de l'appeler M. de Grignan: ce nom se trouve naturellement au bout de ma langue. Il s'écria d'un ton qui venoit du fond de l'ame : He! plût à Dieu! Je le regardai et lui dit : J'aimerois autant souper. Nous nous entendîmes; nous rimes extrêmement, dis-je vrai? répondez.

président aux enquêtes du parlement de Paris, seconde femme en 1658 de César Philippe, comte de Chastelux, vicomte d'Avalon.

## M. DE GUITAUD.

Il est vrai, Madame, que les sonhaits vont quelquefois bien loin, et qu'il n'est pas toujours fort aisé d'en être le maltre. Vous êtes informée de ma pénitence, si vous ne l'êtes pas de mes péchés : mais, comme je suls aussi peu déterminé sur l'un que sur l'autre de ces deux partis, je vous permets de donner carrière à votre esprit. Je finis par-là, en vous assurant pourtant que votre maman, à l'heure qu'il est, est un peu ivre; mais ce n'est pas de l'eau de Vichi; je doute même, si cela continue, qu'elle veuille y aller : ce seroit de l'argent perdu.

## Madame DE Sévigné.

C'est lui qui est ivre ; pour moi , j'avone que je le suis un peu. Ils sont si long-temps à table, que par contenance on boit, et puis on boit encore, et on se trouve avec une gaieté extraordinaire : voilà donc l'affaire. A propos, nous avons rencontré M. et madame de Valavoire, avec un équipage qui ressembloit à une compagnie de Bohêmes. Nous avons attaqué la première litière; nous y avons trouvé le bon Valavoire : ah ! que c'est bien le vieil homme! nous sommes tous descendus; il m'a baisée, et a pensé m'avaler; car il a, comme vous savez, quelque chose de grand dans le visage. Sa femme m'a parlé de vous et de votre santé d'une manière à me persuader : vous n'êtes point grasse ; mais vous avez un beau teint, vons êtes blanche, vous êtes tranquille : tout ce qu'elle m'a dit m'a paru fort naturel, et m'a fort plu. J'ai trouvé les chemins étranges ; j'ai pensé que vous aviez essuyé tous ces cahots : mon cocher est admirable , mais il est trop bardi ; M. de Gul aud dit qu'il l'estime de deux choses: l'une, d'être un fort bon cocher, et l'autre, de mepriser mes cris. Adieu, ma lille, en voilà assez pour des gens entre deux vins. Il y a ici un fort bon médecin qui me dit : Madame , pourquoi allez-vous à Vichi? Répondez-lui; pour mol, je n'al jamais pu.

On verra dans la lettre suivante si madame de Sévigué n'était pas fondée à lui faire ce reproche,

600.

Du comte DE BUSSY à M. DE CORRINELLI.

A Chasen, ce 1" septembre 1677.

Il n'y a pas long-temps que je vous ai fait réponse, Monsieur, dans une lettre que j'écrivis à madame de Sévigné, et me revoici avec elle dans une feuille de papiert, vous écrivant tous deux de ce châtean, où nous avons passé si doucement un an ensemble. Il étoit agréable alors, il l'est aujourd'hui davantage, et notre amie en est contente. Nous l'aurions été bien plus si vous aviez été de la partie, et Lucien, que nous avons lu, nous auroit encore pare plus divertissant. La veuve, qui vous platt tant, m'a aide à faire l'honneur de ma maison. J'outdwis de vous dire que nous allames cinq lieues au-devant de la marquise. Elle nous fit mettre dans son carrosse, ne voulant fier sa conduite qu'à un cocher celèbre qu'elle a depuis peu. A la vérité, à un quart de lieue de la diuée, il nous versa dans le plus beau chemin du monde. Le bon able de Corlanges étant tombe sur sa nièce, et Toulongeon sur la sienne , cela nous donna un peu de relache. Mas admirez la fermeté de notre auxie, et de son bon naturel. Dans le moment que nous vernames, cile parloit de l'histoire de don Quichotte. Sa chute at l'étourdit point, et pour nous montrer qu'elle n'avoit pas la tête cassée, elle dit qu'il falloit remettre le chapitre de don Quebotte à une sour fois, et demanda comment se portoit l'aisbe. Il n'eut non plus de mai que les autres. On mous releva, et ma cousine fut trop heureuse de se remettre à la conduite du cocher de ma fille, qu'elle avoil tant méprisé. Vous croyez bien que notre aventure ne tomba pas à terre, comme nous avions fait. Nous badinâmes quelque temps sur ce chapitre: et ce fut là on nous commençaines à vous trouver à redire.

<sup>1</sup> La lettre de madame de Sévigné n'a pas est conservée.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Madame de Coligny. Elle étnit fille de Gobrielle de Toulongeon , première funme de Bassy-Rabutu.

601.

De madame de Sévigné à madame de Grignan.

A La Palisse', veudredi au soir 3 septembre 1677.

Vous voyez bien, ma très chère, que me voilà à Vichi, c'est-à-dire j'y dinerai demain 4 de ce mois, comme je vous l'avois promis. Je vous écrivis de Saulien, avec M. de Guitaud, une lettre assez folle : je vous en ai écrit quatre d'Epoisses, où j'ai reçu toutes celles qui me sont revenues de Paris. J'ai été prise et retenue en Bourgogne d'une telle sorte, que si par hasard je ne m'étois souvenue de vous, et que vous vouliez que je prisse les eaux, je crois que je m'y serois oubliée. J'ai été chez Bussy dans un château (à Chaseu), qui n'est point Bussy, qui a le meilleur air du monde, et dont la situation est admirable. La Coligny \* y étoit : vous savez qu'elle est aimable : il y auroit beauconp à parler, mais je réserve ces bagatelles pour une autre fois. Il a falla aller diner chez M. d'Autun, le pauvre homme "! et puis chez M. de Toulongeon, et le jour que j'en devois partir, il fallut demeurer pour parler de nos aftaires avec le président de Berbisi 4, qui venoit m'y trouver. Enfin me voilà sur votre route de Lyon. à vingt lieues de Lyon. Je serois mardi à Grignan, si Dieu le vouloit ; hé , mon Dieu ! il faut détourner cette pensée, ma chère enfant, elle fait un dragon, si l'on ne prend un soin extrême de la gouverner. Parlons de la traverse d'Autun ici, qui est un chemin dlabolique. J'ai dit adien pour jamais par-tout où j'ai passé. Je suis ici dans le châtean de cette bonne Saint-Géran, qui m'a reçue comme sa fille. Vous y avez passé, ma fille · tout m'est cher à mille lieues à la ronde. Je suis à plaindre quand je n'al

point de vos nouvelles : cela me fait une tristesse qui ne m'est pas bonne. Depuis Epoisses, il y a sept jours , cela est long ; j'en attenda , voilà ce qui me soutient. Je vous prie de dire à M. de Grignan que je le comure d'écrire à M. de Seignelai, on à M. de Bonrepus, pour obtenir le congé du chevalier de Sévigné pour cet hiver, afin qu'il vienne solliciter un vaisseau. Il y a bien des places vacantes : le pauvre garçon m'a écrit quatre fois, il ne sait que faire : il est à Messine, et me fait pitié; c'est sa vie, c'est son pain, aidez-moi à le secourir : vous savez comme il s'appelle : si cela ne vous touche, c'est mon filleul. On me presse de donner cette lettre, la poste va passer. Adieu done, ma très chère et très aimable. Il y a huit jours que je ne sais rien ; mais quand j'ignore tout, je sais toujours que je vous aime de tout mon cœur.

602.

A la même.

A Vichi, samedi au soir 4 septembre 1677.

J'ai reçu deux de vos lettres en arrivant, ma très chère; j'en avois grand besoin : mon cœur étoit triste, me voilà bien : je les relirai, ce m'est une consolation. Ma fille, passé anjourd'hui, je vous promets de ne plus écrire qu'un mot, c'est-àdire , la feuille qui chante et chantera; mais faitesen donc de même : vous êtes excédée d'écriture, et c'est être malade à votre àge, que d'être maigre au point que vous l'êtes; je hais, il est vrai, de voir si visiblement la côte d'Adam en votre personne. Vous me rendrez donc compte de votre santé, et de la petite dont je suis en peine ; la pauvre enfant! Madame de Valavoire m'en dit des merveilles. Ma fille, ne me grondez pas ce soir, je veux un peu parler . j'arrive ; je me repose demain ; rien ne m'oblige à me taire. M. de Champlâtreux est déja venu me voir ; le bon abbé le trouve d'une bonne societé; il lui donnera souvent à diner. Savez-vous qui m'a déjà envoyé faire un compliment? M. le marquis de Termes, qui arriva hier tout malade de goutte et de colique : on dit qu'il a la barbe longue comme un capucin : ah c'est fort bien fait. Le chevalier de Flamarens est avec lui;

<sup>9</sup> Fille du comte de Bussy, et la même qui épousa M. de Ly Rivière, le 19 juin 1681.

La terre de la Palisse étoit entrée dans la maison de La Guiche par Eléonore de Chabanne de La Palisse, femme de Just de Tournon, bisaïeule du comte de Saint Géran, à qui elle appartenoit alors.

Onbriel de Roquette, évêque d'Autun. L'allusion prise du Partufe est ici d'autant plus piquante, que l'on a dit que ce prélat avoit servi d'original à Molière.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jean de Berbisi, baron de Vantoux, président an parlement de Diyon, mort en 1697,

M. et madame d'Albon y sont aussi, M. de Jussac : on attend encore bien du monde. J'oublie le meilleur, c'est Vincent qui sort déjà d'ici, et qui prendra des soins de moi extrêmes. Je me porte très-bien; je ne sais que souhaiter de mieux, sinon de clouer ce bienheureux etat. Je vous écrivis hier de la Palisse; j'y vis un petit garçon que je trouvai joli; il a sept ans ; je suis sûre qu'illressemble au vôtre : son père, qui est un gentilhomme de M. de Saint-Géran, lui a appris l'exercice du mousquet et de la pique : c'est la plus jolie chose du monde; vous aimeriez ce petit enfant; cela lui dénoue le corps ; il est délibéré , adroit , résolu. Son père passe sa vie à la guerre, il est convalescent à la Palisse, et se divertit à rendre son fils un vrai petit soldat; j'aimerois mienx cela qu'un maître à danser: si le hasard vous envoyoit un tel homme, prenez le même plaisir sur ma parole. M. l'archevêque a écrit au bon abbé tout ce qui se peut mander d'obligeant et de tendre pour l'engager au voyage de Grignan; mais je ne vois pas que cela l'ébranle, quoiqu'il en soit touché. J'aurois bien à causer sur vos deux lettres que voilà; mais, quoique je ne sois pas encore initiée à la fontaine, je veux vous donner l'exemple. Un homme de la cour disoit l'autre jour à madame de Ludres : « Madame , vous êtes , ma » foi, plus belle que jamais. » - « Tout de bon! » dit-elle; j'en suis bien aise, c'est un ridicule de » moins. » J'ai trouvé cela plaisant. Madame de Coulanges a des soins de moi admirables, je regarde autour de moi; est-ce que je suis en fortune? Elle me rend le tambourinage qu'elle reçoit de beaucoup d'autres. La Bagnols m'écrit aussi mille douceurs tortillonnées. Adieu, ma chère enfant; évitez sur toute chose le cœur de l'hiver pour revenir, et le retour de Reims. Croyez-moi, il n'y a point de santé qui puisse résister à ces fatigues ; les voyages usent le corps comme les équipages.

603.

A la même.

A Vichi, lundi 0 septembre 1677.

Ma fille, ne vous fáchez point, je vous écris à six heures du soir, loin des eaux, loin de toute va-

peur ; c'est pour me donner de la joie que je veux causer un moment avec vous; j'ai rompu tout autre commerce. Ne trouvez-vous point que nous sommes trop loin et trop près l'une de l'autre? Cette distance nous fait mal. Je passe les jours avec messieurs de Termes et Flamarens; je suis leur veritable consolation : je ne sais ce qu'ils ont, ils ne z portent point bien. Ils ont amené un homme de l'opéra, qui joue du violon mieux que Boptiste; cela nous divertit. Il y a une impertinente petite bossue qui chante sans fin et sans cesse, et qui croit être miraculeuse; cela nous fait rire. Monsieur de Champlatreux est notre grand Druide, il fait la meilleure chère du monde. Ali, mon Dieu! que n'a-t-il été possible que vous m'ayez gouvernée in? M. et madame d'Albon , une sœur de maden siselle de Lestranges, madame de Sourdis blanche et blonde, mille autres de tous côtés, jamais il ne s'est vu tant de monde, et jamais il n'a lait si beau; le mois de septembre ne contrefait nu l'éte ni l'hiver, il est le plus beau mois de septembre que vous ayez jamais vu. MADAME disoit l'autre jour à madame de Ludres, en badinant avec an compas : « Il faut que je crève ces deux yen-le » qui font tant de mal. » — « Crevez-les, Madame, » puisqu'ils n'ont pas fait tout celui que je violois. » Cela seroit plaisant si c'étoit moi qui von fisse savoir tous les bons mots de cette belle. Comment vous portez-vous, ma très chère? Ce mi de jambe, qu'est-il devenu? Est-il possible que cela soit bon? C'étoit donc une humear qui vous tomboit sur la poitrine; ce n'étoit pas seulement du sang échauffé. Et la pauvre petite est-elle mieux? Si vous m'aimez, ma très chère, si von m'aimez, tàchez de vous rengraisser. Ah ! que vom ètes maigre, puisque M. de Grignan en est is quiété!

Mardi au seir.

J'ai reçu votre lettre du premier septembre. Que souhaitez-vous, ma fille? Quel échange, quel traix voulez-vous faire? Ah! gardex tout ce que vou avez; souvenez-vous de ce que vous êtes, quand vous n'êtes point dévorée de tous les drapass du monde: vous en aviez de bien noirs et de laten cross à Paris; mais quand vous voulez, quel charme et quel agrément ne trouve-t-on point dans votre bemeur? Je soupire souvent en parlant de vous et se

pensant à vous. Je ne réponds point à votre lettre, de peur uniquement de vous fâcher; car vous m'ôtez ma joie en m'ôtant le plaisir de vous entretenir; mais il ne faut point vous contredire: vous passez légèrement sur tous les chapitres; je ne fais aussi réponse à rien. Je vous conjure seulement de mander à d'Hacqueville ce que vous avez résolu pour cet hiver, afin que nous prenions l'hôtel de Carnavalet, ou non. Je vous demande encore d'avoir soin de votre santé; la mienne est admirable, les eaux me font très bien. Vincent me gouverne comme M. de Champlâtreux; tout est réglé, tout dine à midi, tout soupe à sept, tout dort à dix, tout boit à six

Je vondrois que vous vissiez jusqu'à quel excès la présence de Termes et de Flamarens fait monter la coiffure et l'ajustement de deux ou trois belles de ce pays. Enfin dès six heures du matin tout est en l'air, coiffure hurlupée; poudrée, frisée, bonnet à la bascule, rouge, mouches, petite coiffe qui pend, éventail, corps de jupe long et serré; c'est pour pâmer de rire; cependant il fant boire, et les eaux leur ressortent par la bouche et par le dos.

604.

A la même.

A Vichi, lundi 13 septembre 1677.

Ouoi! ma très chère et très aimable, vous avez été malade! vous avez été saignée deux fois! Vous avez en raison de craindre votre esquinancie, vous avez craché du sang : on dit que ce n'étoit que de la gorge; mais est-ce là ce sang si bien rafraichi? Cette sérosité qui est tombée sur vos jambes, où en étions-nous, si elle fût tombée sur votre poitrine? Et je ne sais rien de tout cela ; je vis en pleine confiance sur votre parole; vos lettres ne sont ni moins longues, ni moins naturelles; je ne me doute de rien, et vous étiez dans cet état lorsque j'arrivois à Epoisses! Si l'on avoit le scrupule de ne point vouloir rire quand on ne le doit pas, le plus sûr seroit d'être toujours en inquiétude; mais on ouvre aisément son cœur à la joie et à la confiance d'espérer que ceux que l'on aime se portent bien quand ils le disent; et l'on ne joint pas à

l'absence toutes sortes de chagrins. Ce n'est point Vardes qui m'a dit votre mal, c'est un gentilhomme qui venoit de Provence, qui le dit à une sœur de mademoiselle de Lestanges, en ajoutant que vous étiez toute guérie. Vardes arriva le même jour, et m'assura que vous étiez entièrement hors d'affaire, à la maigreur près, qu'il a trouvée très grande. Si vous ne suivez les avis de Guisoni sur le rafralchissement, vous tomberez dans une maigreur et une délicatesse qui ne sera plus une vie. Vardezm'a ôté toute mon inquiétude, en me disant, avec tous les bons tons du monde, que le fond de votre teint est tranquille et blanc, et sans nulle apparence d'altération. Il croit être assez joliment bien avec vous; il en est ravi, et je vous exhorte à respecter son malheur. Il a été reçu ici divinement; il était bien tenté d'y demeurer, persuadé que les eaux et la compagnie y sont plus propres pour lui que celles de Bourbon; mais M. de Champlatreux, par une ridicule politique, lui a fait, comme par force, continuer son chemin. Nous croyons que c'est par jalousie, car jamais il n'y eut un si véritable chien du jardinier : sa cour est épinense; nous en rions fort : le pauvre Chésières me l'avoit dit cent fois. Comme je n'ai point encore compris qu'il soit mort, j'ai toujours envie de lui dire que je trouve qu'il a raison.

Vardes a extrêmement plu à Termes, et Termes à Vardes ; leurs esprits se sont frappes d'un agrément égal, ç'a été un coup double : cette connoissance qu'ils avoient de se plaire les rendoit plus aimables. J'eusse été fort aise que Vardes fût demeuré ici ; Corbinelli y seroit venu. Vons comprenez bien quelle extrême consolation je trouverois à vous y voir : je vois vos sentiments là-dessus; mais cette Providence n'a pas voulu: cela n'est-il pas visible par tout ce qu'elle a dérangé? Elle veut donc que vous veniez cet hiver, et que nous soyons en même maison : je n'ai nul dessein d'en sonner la trompette : mais il a fallu le mander à d'Hacqueville pour nous arrêter le Carnavalet. Il me semble que c'est une grande commodité à toutes deux, et bien de la peine épargnée, de ne pas avoir à nous chercher. Il y a des heures du soir et du matin pour ceux qui logent ensemble, qu'on ne remplace point quand on est pêle-mêle avec les visites. Si je me trompe, et que vous ayez pour vous seule une autre maison trouvée, je me con-

formerai à vos desseins; j'entrerai dans vos pensées, je me ferai un plaisir de vos volontés, vous me ferez changer d'opin'on, je croirai que tout ce que j'avoi o imaginé n'étoit point bien ; car je veux sur to ites choses que vous soyez contente, et quand vous le serez, je le serai. Adieu, ma chère fille : embrassez-moi, je vous en prie, et me dites comme vous vous portez. Nous sommes ici dans une jolie société : le temps cat admirable, le pays délicieux; on y fait la meilleure et la plus grande chère du monde : il y a deux ou trois jésuites qui font les entendus ; que j'aurois de plaisir à les voir étrangler par Corbinelli! Le Maimbourg 'est impertinent; il y a loujours dans ses ouvrages la marque de l'ouvrier : la belle pensée de faire punir un Turc, parce qu'il n'a pas salué l'image de la Vierge!

605. \*

A la même.

A Vichi, jeudi à quatre heures du soir, 16 septembre 1677,

Demandez au chevalier de Grignon si je n'ai pas bien du soin de lui, si je ne lui donne pas un bon médecin, et si moi-même je n'en suis pas un admirable. Je n'eusse jamais cru voir à Vichi les chiens de visages que j'y vois : comme on est toujours rassemblé, ce qu'il y a de meilleur se met ensemble, et cela compose une fori bonne compagnie. Je traite fort sérieusement la santé du chevalier : je verrai les commencements de ses remèdes, et le laisserai en bon train avant que de partir. Je commence la douche anjourd'hui ; je crois qu'elle me sera moins rude que l'année passée; car j'ai devant et après moi Jussac, Termes, Flamarens, chacun sa demi-heure; cela fait une société de miscrables, qui ne le sont pas trop. Je vous en manderai des nouvelles; ils ont déjà commencé, et trouvent que c'est la plus jolie chose du monde. Mon Dieu! ma tille, que vous avez été vivement et dangereusement malade! c'étoit justement le 15 d'août, un dimanche ; vous ne pûtes m'écrire, et la confusion de mon départ m'a détournée de l'inquiétude que cela m'auroit donnée

Cclèbre jésuite, auteur de plusieurs histoires qui eurent d'abord une certaine vogue et surent en-

dans un aufre temps. Cette gorge enslammee fait grand'peur, et la sièvre; ah, ma chère enfant! quand on a le sang de cette furie, c'est bientôt fait. Vous entes la sièvre : vous sûtes saignée deux sois en un jour ; et puis une cuisse et les jainbes entles; quelle malignité d'humeur! et sans le bonheur qui la détourna de dessus votre poitrine, où en ctionsnous? Dieu merci, vous êtes guérie de ce mal; voità qui est fait, je n'en ai nulle inquiétude : mais j'admire que, pour me tromper, vous ayez toujours pu m'écrire de si grandes lettres. N'y aura-t-il donc personne qui ait le ponvoir d'obtenir de vous quelque espèce de soin et de regime pour votre sante? Ne voulez-vous point temperer un peu ce sang si enragé? Je ne vois personne qui ne songe à sa vie et à sa santé : tout ce qui se passe ici le tnarque assez. Il n'y a que vous qui semblicz avoir enve d'expédier promptement votre rôle : cependant, si vous m'ainnez, vous auriez un peu plus de pitie de moi. Quand je songe à tout ce que je fais pour vous plaire uniquement, et comme je m'en vais attaquer conragensement, et de bon cerur, une sante parfaite, par la senie envie de mettre votre esprites repos, sans que je puisse obtenir de vous de suvre les avis de Guisoni, je me perds dans cette pensee. Je n ai jamais vu de belle, ni de jolie femme, prendre plaisir à se detruire. Tout le monde eprouve qu'on se guerit de toutes sortes de maux par des remêdes, et vous affectez de n'en faire aucun; ils sont pourtant nécessaires, et je m'en suis bien trouvée aux Rochers: enfin vous êtes bien nommée un prodige. Voilà ce que je voulois vous dire pour soulager mon cœur, je ne vous en parterai plus : ne croyez pas que je veuille recommences les chagrins passés; Dieu m'en préserve! mais je n'ai pu résister à l'envie de vous faire remarquer combien ma complaisance est au-dessus de la rétre. Vous me rapaisez par un autre endroit : c'es. ma très chère, en me disant fort nettement que vous voulez dérober la chambre de quelqu'en, et venir loger chez moi, sans vous soucier si je le trouve bon ou non; seulement pour m'apprendre à vous avoir persuadée que vous ne pouvez jasuis m'incommoder. Venez, venez, ma très ciere. voilà un style qui convient mieux à la tendre

suite extrêmement décriées. Il sortit des féautes par ordre du pape, en 1682, pour avoir érrit coatre la cour de Rome en faveur du clergé de France. que j'ai pour vous, que celui que vous aviez l'autre jour dans une de vos lettres : ne craignez point que votre confiance soit trompée.

Je crois que d'Hacqueville nons a pris la Carnavalette; nous nous y trouverons fort hien, il faudra tâcher de s'y accommoder, rien n'étant plus honnête, ni à meilleur marché que de loger ensemble. J'espère que ce voyage, qui est l'ouvrage de la politique de toute la famille, sera aussi heureux que l'autre a été triste et désagréable, par le manvais état de votre santé. Cette Valavoire ne me dit point que vous eussiez été mal, vous l'aviez bien endoctrinée; et je vous écrivois dans ce temps là des folies de Saulien. Enfin, ma fille, n'en partons plus, vous êtes peut-être un peu plus docile, voyant les impétuosités de ce sang ; et de mon côté je bois l'eau la plus salutaire, et par le plus beau temps, et dans le plus beau lieu, et avec la plus jolie compagnie qu'on puisse sonhaîter. Bon Dieu! que ces eaux seroient admirables pour M. de Grignan! Le bien bon en prend pour purger tons ses bons dipers, et se précautionner pour dix ans. Adieu, mon ange, éc: ivez à madame de Coulanges, je vous en prie. Je vous aime trop, et vous embrasse tendrement.

606.

A la mome.

A Vicht, dimanche 19 septembre 1677.

Il me semble, ma chère enfaut, que je vous écrivis une sotte lettre la dernière fois. J'étois mal à mon aise : j'écrivois mal, je me plaignois de la douche : il n'en faut pas davantage pour vous donner de l'inquiétude. Je vous assure aujourd'hui que je me porte fort bien ; je me suis baignée un peu à la Seneque : j'ai sué fort gracieusement, et peutêtre même que je preudrai encore une douche ou deux avant que de partir, pour finir toute contestation. Deux jours de repos me donneront de la force de reste. Il me sembla l'autre jour, dans la chaleur du combat, que je fermois les mains; je coupe du pain, et , en un mot , je me porte très-bien : le temps me donnera, pour mes mains, ce que Vichi m'aura refusé; je n'en suis nullement inquiète. Je quitte le chevalier et Vichi vendredi; je le laime en train et en bonnes mains pour sa santé. Nous allons nous repuser à Langlar, où le chevalier viendra nous voir : un jour ne lui fera pas grand mal. Je crois que Termes et Flamarens y viendront aussi : cette pause sera jolie. Jussac veut vous écrire combien il vous honore, et à quel point M. de Vendême est bien disposé pour vous aimer et estimer, et pour croire M. de Grignan en tout ce qu'il loi dira, à moins que M. de Vendême n'ait changé; ce qu'il ne croit pas.

Le Morseille est à Paris; nous avons fort parlé de toutes les affaires passées; il me semble que je les ai peintes au naturel. Je souhaite, ma trèschère, que vous me disiez vrai sur votre santé; vous me dites tout de votre mieux pour me rasurer; mais quand je songe comme vous me trompez blen quand vous voulez, je prends ma contiance d'ailleurs que de vos paroles. Je croisqu'après avoir été malade, on se porte bien; et j'espère que vous accorderez à notre amitié quelques-uns des régimes que vous a ordonnés Guisoni.

D'Harqueville lanterne tant pour la Carnavalette, que je meurs de peur qu'il ne la laisse aller : hé, bon Dieu! faut-il tant de façous pour six mois? Avons-nous mieux? Ecrivez-lui, comme moi, qu'il ne se serve point en cette occasion de son profond jugement. Nous parlons souvent de vous, le chevalier et moi; nous craignons plus que vous la vivacité de votre esprit qui vous consume et vous épuise comme Pascal. Ma fille, si vous saviez comme cette pensée serre le cœur à o ux qui vous aiment, vous nons plaindriez. Le bien bon prend les eaux pour vider son sac qui est plein; cela s'appelle pour le remplir, et toujours ainsi : nous avons beaucoup de soin l'un de l'autre. Ces eaux-ci sont salutaires, M. de Grignan en seroit lavé, et lessivé, et guéri de tous ses maux; il n'auroit pas mal besoin aussi de vider son sac. Tous les buveurs sont contents de leur santé, et encore plus de la beauté du temps et du pays. Adieu , ma très-chère et très-aimable , vons ne voulez pas que j'écrive davantage. Ne trouvez-vous pas que c'est une jolie petite chose que de voir le marquis profiter des leçons que lui donns M. de La Garde? Cela me fait souvenir de mon petit garçon de la Palisse. Le chevalier vous dira que nous sommes quelquefois en si bonne compagnie, que n'ayant pas assez de temps, nous remettuns à Paris à faire nos remèdes.

607.

A la même.

A Vichi, mardi 21 septembre 1677.

Je suis fâchée de n'avoir point reçu aujourd'hui de vos nouvelles; mon cœur est triste, et je me représente toujours que vous êtes malade : on ne peut prendre aucune confiance dans le sang que vous avez, et le mien en est troublé; j'espère que demain je serai hors de cette peine. Corbinelli est demeuré à Paris avec une sièvre tierce et une rêverie qui fait peur. Je crois que d'Hacqueville nous louera l'hôtel de Carnavalet, à moins que madame de Lillebonne ne se ravise et n'en veuille point sortir à cette Saint-Remi : je reconnoîtrois bien notre guignon à cela. Je me porte à merveilles, hors que je n'ai pu souffrir la douche ; c'est que je n'en avois nul besoin cette année, et qu'elle prenoit trop sur moi. Je finis demain mes eaux; je me purge jeudi, vendredi à Langlar. Je laisse le chevalier en bon train; il se trouvera très-hien de ses caux; je crois qu'il aura tout achevé dans huit ou dix jours. Adieu ma très chère enfant; j'embrasse les Grignan, grands et petits. Il faut que le mousquet et la pique du petit marquis soient proportionnés à sa taille.

608.

A la même.

A Vichi, mercredi au soir 22 septembre 1677.

Il me revient une lettre du 15. Je crois qu'elle est allée faire un tour à Paris. Le chevalier en a reçu une du bel abbé de cette même date, qui me fait voir au moins que vous vous portiez bien ce jour-là. Il est vrai que si Vardes m'eût parlé de votre maladie un peu plus au temps présent, nulle considération n'auroit pu me retenir; mais il fit si bien que je ne pus tourner mon inquietude que sur le passé. Ma très-chère, au nom de Dieu, rapportez-moi votre bonne santé et votre joli visage; il est certain que je ne puis m'en passer, ni vous permettre d'être changée à l'âge où vous êtes. N'es-

pérez donc point que je sois traitable sur cette maigrenr qui marque visiblement votre mauvaise santé; la mienne est admirable. Je finis demain jeudi toutes mes affaires, je prends ma dernière médecine : je n'ai bu que seize jours : je n'ai pris que deux douches et deux bains chauds : je n'ai pu soutenir la douche; j'en suis fâchée, car j'aime à suer; mais j'en étois trop étouffée et trop étourdie : en un mot, c'est que je n'en ai plus de besoin, et que la boisson m'a suffi et fait des merveilles. Je m'en vais vendredi à Langlar; mes commensaux, Termes, Flamarens, Jussac, m'y suivront; le chevalier viendra m'y voir samedi, et reviendra lundi commencer sa douche. Il ne sera plus que buit jours sans moi; je le laisse en bon train, les eaux lui font beaucoup de bien : il recevra en moa absence mille présents de mes amis : il est fort content de moi. Pour mes mains, elles sont mieur, et cette incommodité est si petite, que le temps est le seul remède que je venille souffrir. Je sus 10 desespoir, ma fille, de la tristesse de vos songes: hé, mon Dieu! faut-il que dans l'état ou je sus je vous fasse du mal? C'est bien, je vous assure, contre mon intention. Je ne sai si vous avez celle de m'écrire des endroits admirables, vous y reussiriez; mais aussi ils ne tombent pas à terre: vous ne sentez pas l'agrément de ce que vous dites, et c'est tant mieux. Vous avez un peu d'envie de vous moquer de votre petite servante, et du corps de jupe, et du toupet : mais vous m'aimeriez si vous saviez le bon air que j'avois à la fontaine. Je crois que la Carnavalette nous sera meilleure que l'autre maison qu'on nous avoit indiquée; mais qui est fort petite, et où pas un de vos gens ne pourroit luger. Nous verrons ce que fera le grand d'Hampeville; je meurs de peur que madame de Lillebonne ne veuille pas déloger. Je suis toujours fort en peine de Corbinelli; il a été rudement traité de la tièrre tierce, le délire et tout ce qui peut effrayer : il a pris de l'or potable, nous en attendons l'effet. Par lez-moi toujours de vous et de votre santé : ne tatevous rien du tout pour vous remettre de vos deux saignées? Quelle maladie, bon Dieu! et quelle frayeur cela ne doit-il point donner à ceux qui von aiment! Voilà le chevalier auprès de moi, et la compagnie ordinaire, avec un homme qui assurement joue mieux du violon que Baptiste. No voudrions vous envoyer, et à M. de Gragnan, une

chaconne et un écho dont il nous charme, et dont vous serez charmée : vous l'entendrez cet hiver.

609.

A la même.

A Langlar, chez M. l'abbé Bayard, vendredi 28 septembre 1077.

J'ai reçu à Vichi, ma très-chère, cette lettre du 45, dont j'étois en peine.

Je serois fâchée de n'avoir pas su l'histoire de ce bon curé du Saint-Esprit ; il est à Semur , et M. de Trichâteau, dont vous n'aimez pas la gigantesque figure, nous conta à Époisses qu'il lui étoit tombé un ange du ciel dans sa ville de Semur ; que c'étoit un saint du paradis; qu'on ne savoit ni son nom, ni le sujet de son voyage; qu'il ne se plaignoit point, qu'il étoit silencieux, et que cette sorte de mérite l'avoit touché au point, qu'il l'avoit pris chez lui et le nourrissoit avec une grande ioie d'avoir recueilli un tel homme. Nous écoutâmes cela, Guitaud et moi; et comme je suis toujours alerte sur nos pauvres amis, je le priai de continuer sa générosité, et qu'assurément c'étoit un ami de la vérité; cela est plaisant, car je ne songeois point du tout à ce bon curé. Je viens d'écrire à Guitand, pour lui dire le mérite de cet homme, et le prier de bien fixer les bons sentiments de Trichâteau sur ce sujet. Voilà donc ce pauvre curé un peu consolé pendant son exil : si je puis lui rendre à Paris quelques services, je vous assure que je n'y manquerai pas. Notre père spirituel vous a întéressée dans cette affaire par des facilités si utiles et si considérables, qu'il faudroit que je fusse dénaturée pour ne pas vous servir dans cette occasion. Votre narration est admirable, et ne pouvait manquer de faire son effet : hélas, mon enfant! vous savez comme je suis pour les malheureux, et à quel point je me tiens offensée de certaines injustices.

La fin de votre lettre m'a charmée : venez, venez donc, ma très chère, et sans aucun dragon sur le cœur, puisque le bon archevêque a prononcé ex cathedra que votre voyage étoit necessaire pour les intérêts de votre maison.

J'attends des nouvelles de d'Hacqueville sur cet hôtel de Carnavalet; mais il est si plein de difficultés, que si nous l'avons, ce sera par madame de Coulanges qui les aplanit toutes. Vous me demandez permission d'amener votre fils; hélas! ma chère enfant, c'est la chose du monde que j'approuve le plus; il sera très bien avec nous tous : mais savez-vous qui en est transporté de joie ? C'est le bien bon; il avoit juré de ne point mourir content qu'il n'eût revu ce petit homme. Je suis partie aujourd'hui de Vichi, car encore faut il un peu parler de nous. Le bon abbé a été ravi de la beauté de cette terrasse, et M. de Termes m'a paru très digne d'être de ce petit voyage, par l'admiration vive et naturelle qu'il a fait paroître en découvrant cette belle vue, qui est en effet une des plus surprenantes choses du monde. Je ne puis jamais m'empêcher de vous souhaiter par-tout, mais particulièrement quand quelque chose me plait. Le chevalier de Grignan viendra demain, et retournera pour achever ses remèdes; s'il a le bel abbé à ma place, il ne sera pas à plaindre. Je lui procure en ce pays mille petits présents, et des visites, et un bon médecin, dont il se trouvera fort bien. Les eaux m'ont fait des merveilles; pour la douche, je n'ai pu la soutenir; j'ai eu peur de la sièvre; il ne faut pas se jouer à ce remêde. Adieu, mou aimable enfant.

610.

A la même.

A Saint-Pierre-le-Moûtier, mercredi 4 midi, 20 septembre 1677.

La poste va partir, ma très chère, c'est pourquoi je ne vous dirai qu'un mot. Je vous écrivis de Langlar dans la lettre du chevalier: j'avois reçu la vôtre de La Garde. Je laisse le chevalier entre les mains de mon médecin; il s'en va prendre la douche, et puis il vous ira voir. Nous partimes le lundi; et j'allai coucher chez M. et madame d'Albon; le mardi j'allai à Moulins, où je retrouvai mes commensaux avec Vardes, qui venoit de Bourbon pour me dire encore adieu. Il a repris le chemin de Grignan et de Languedoc. Je leur fis voir

602 LETTRES

à tous les petites de Valançai, qui sont fort éveillées, et de là nous allames chez madame Fouquet. qui ne l'est point du tout, mais dont la vertu et le malheur sont respectables : j'y ai soupé et couché. Ces messieurs s'amusèrent hier à troquer leurs attelages tout entiers, de sorte que Vardes mêne à Grignan les chevaux gris de Termes, et que Termes mène à Fontainebleau les chevaux noirs de Vardes. Je ne sais si M. de Champlatreux ne trouveroit point que des chevaux exilés devroient an moins avoir quelque permission : quoi qu'il en soit, ces pauvres chevaux ont pris des routes opposées, ce qu'ils n'auroient point osé faire s'ils n'avoient change de maltres : ainsi va le monde. Nous revoilà avec nos hommes jusqu'à Briare, où nous les quitterons pour prendre le chemin d'Autri. J'ai dit à Vardes que je le priois de vous faire entendre que je vous étois meilleure présentement à Paris qu'à Grignan. Je ferai bien tout ce qu'il faut pour vous y recevoir agréablement. Vous savez mieux que moi si nous y avons une maison ou non : je n'ai plus de lettres de d'Hacqueville, et je marche en aveugle, sans savoir ma destinée; qu'importe ? c'est un plaisir. Tonte notre troupe vous fait ses compliments, sur-tout le bien bon. Voilà un billet pour Vardes, sur ce qu'il m'a fait faire des plaintes de ne l'avoir pas vu ce matin. Je vous souhaite une parlaite santé : votre sang me fait toujours peur. Quant à moi, je me porte très bien ; j'ai bu par un temps admirable ; je n'ai point pris de douche, au moins peu : voilà le bon homme de Lorme content. Je vous embrasse mille fois, ma très chère et très belle; je meurs d'envie de recevoir de vos nouvelles.

611.

A la ménse.

A Gien, vendredi 1º octobre 1677.

J'ai prie votre lettre, ma très chère, en passant par Briare; mon ami Roujoux est un homme admirable; j'espère que j'en pourrai recevoir encore une avant que de partir d'Autri, où nous allons demain diner. Nous avons fait cette après-dinée un tour que vous auriez bien aimé: nous devions

quitter notre bonne compagnie dès midi, et pres dre chacun notre parti , les uns vers Paris , les autres à Antri. Cette bonne compagnie n'avant pas été préparée assez tôt à cette triste séparation , n'a pas eu la force de la supporter, et a voulu nous suivre à Autri : nous avons representé les inconvénients, enfin nous avons cedé. Nous avons donc passé la rivière de Loire à Châtillon tous ensemble; le temps étoit admirable, et nons étions ravis de voir qu'il falloit que le bac retournat pour aller prendre l'autre carrosse. Comme nous étions à bord, nous avons discoura da chemin d'Autri; on nous a dit qu'il y avoit deux mortelles lieues , de rochers, des bois, des précipiees : nous qui sommes accontunés depuis Moulins à courir la lingue, nous avons en peur de cette idée, et toute la boune compagnie, et nous conjointement, nous avon repassé la rivière, en pamant de rire de ce petit dérangement; tous nos gens en faisoient autant, et dans cette helle homeur, nous avons repris le chemin de Gien, au nous voilà tous; et après que la nuit nous aura donné conseil, qui sera apparenment de nous séparer courageusement, nous irons, la bonne compagnie de sou côté, et nous du nôtre.

Hier au soir à Cosne nous allames dans un veritable enfer, ce sont des forges de Vulcain : num y trouvames huit ou dix cyclopes forgeant, non pas les armes d'Enée, mais des ancres pour les vauseaux : jamais vous n'avez vu redoubler des come si justes, ni d'une si admirable cadence. Nous élions au milieu de quatre fourneaux; de temps en temps ces démons venoient autour de nous, tous fondus de sueur, avec des visages pâles, des jeus faronches, des monsiaches brutes, des chevens longs et noirs; cette vue pouvoit effrayer des gens moins polis que nous. Pour moi, je ne comp ensis pas qu'il fût possible de resister à uulle des volontes de ces messieurs-là dans leur enfer. Enfin, non en sortimes avec une pluie de pièces de quatre and dont nous enmes som de les rafraichir pour facirter notre sortie.

Nous avions vu, la veille, à Nevers, une count la plus hardie qu'on puisse s'imaginer : quatre briin dans un carrosse nous ayant vus passer dans les nêtres, curent une telle envie de nous revoir, qu'elle voulurent gagner les devants lorsque nous ctions est une chausses qui n'a jamais eté faite que pour un carrosse. Ma fille, leur cocher nous passa temes a

rement sur la moustache, ellesétoient à deux doigts de tomber dans la rivière, nous criions tous miséricorde, elles pâmoient de rire et coururent de cette sorte, et par-dessus nous et devant nous, d'une si surprenante manière, que nous en sommes encore effrayes.

Voilà, ma très chère, nos plus grandes aventures; car de vous dire que tout est plein de vendanges et de vendangeurs, cette nouvelle ne vous étonneroit pas au mois de septembre. Si vous aviez été Noé, comme vous disiez l'autre jour, nous n'aurions pas trouvé tant d'embarras. Je veux vous dire un mot de ma santé: elle est parfaite, les eaux m'ont fait des merveilles, et je trouve que vous vous êtes fait un dragon de cette douche : si j'avois pu le prévoir; je me serois bi n gardée de vous en parler ; je n'eus aucun mal de tête ; je me trouvai un peu de chaleur à la gorge; et comme je ne suai pas beaucoup la première fois, je me tins pour dit que je n'avois pas besoin de transpirer comme l'année passée: ainsi, je me sui- contentée de boire à longs traits, dont je me porte très bien : il n'y a rien de si bon que ces caux.

612.

A la meme.

A Autri, lundi 4 octobre 1677.

Je vous écrivis de Gien, et je vous mandai toutes les folies du monde. La nuit nous donna le conseit que j'avois prévu, qui fut de nous séparer avec peine, car la bonne compagnie est de fort bonne compagnie. Nous arrivâmes ici par un grand chemin tout naturel, et ravis d'avoir évité celui de traverse, qui ne vaut rien, sans qu'il nous en ent coûté autre chose que la folie de passer et de repasser la rivière. Nous avons trouvé cette petite comtesse de Sanzey' avec son joli visage, mais une tristesse mortelle d'être devenne sourde au point qu'elle est : elle a toujours les larmes aux yeux; elle est pis que madame de Rochehonne; cette incommodité n'est pas médiocre dans un âge où l'on aime fort à être de tont.

1 Sœur de M. de Coulanges.

J'admire, ma chère enfant, que j'aie pu vous écrire tout ceri, ayant sur le cour la tristesse et la surprise de la mort subite et terrible du pauvre ablié Bayard : je crois rêver en l'écrivant : ce fut la première chose que je trouvai dans une lettre de d'Hacqueville qui m'attendoit ici. Il vous l'aura mandee comme à moi : mais je veux vous en parler. Je vous écrivis de Langlar un certain dimanche, dans la lettre du chevulier. Tout étoit en joie et en danse chez cet abbé; les violons, les fifres, les tambours faisoient un bruit de fête de province, le plus agréable du monde, sur cette belle terrasse : sa santé avoit été célebrée; j'avois fait son portroit à ceux de notre troope qui ne l'avoient jamais va, et j'avois dit beaucoup de bien de son cœur et de son ame, parce qu'il y en avoit beaucoup à dire. Ma fille, savez-vous ce qui arrivoit pendan tout cela? il mouroit, il expiroit; et le lendemain, quand je lui écrivis en partant une relation de ce qui s'étoit passé chez lui , dont il auroit été ravi , il n'étoit plus au monde ; et c'etoit à un mort que j'ecrivois. Je vons avoue que je fis un crt du fond de mon cœur, en apprenant cet arrangement de la Providence, et mon esprit en sera longtemps étonné. J'avois une véritable envie de le voir, et de lui conter la bonne vie que nous avions faite à Langlar, et le regret de ne l'avoir pas eu, comme la meilleure chose que nous pussions avoir; et la première ligne que je lis , c'est sa mort ; mais quelle mort! il se portoit très bien; il avoit passé la veille chez madaine de Coulanges, avec M. de La Rochefoucauld; il avoit parle de moi et de la joie qu'il avoit de penser que j'etois chez lui. Le dimanche il prend un bouillon, il le vomit; il eut soif l'après-dinée, il demanda à boire; on le quitte pour un moment, on revient, et on le trouve mort sur sa chaise : quelle surprise! mais quelle promptitude! On est souvent un fort honnête homme, qu'on n'est pas un très bon chrétien ; sans confession, sans preparation; enfin c'est un abyme de meditation. Il avoit un abcès dans la poitrine, qui s'est crevé tout d'un conp , et l'a étousse. Ma très chère, je vous demande pardon, je ne saurois me taire sur une si triste aventure. Je suis assurée que le chevaller en sera surpris par des circonstances que je vous as dites. J'ai cerit à mon médecin pour me rendre compte decette santé que je lui avois laissée entre les mains.

604 LETTRES

Je ne trouve pas bon que vous me remerciiez de l'amitié que j'ai pour le chevalier ; il marche tout seul, et n'a nul besoin de votre assistance. Vous dites que je donne un mauvais exemple pour vous aller voir; et quelle autre amitié peut saire ce voyage, puisque je ne l'ai pas fait? Une amitié qui va en chaise roulante, une amitié qui n'a point de bien bon, une amitié qui n'a point d'affaires à Paris, qui n'a point à déménager : voilà le chevalier; cependant vous ne voulez pas qu'il passe Lyon: je doute qu'il vous obéisse. Pour moi, je m'en vais vous ranger la Carnavalette, car ensin nous l'avons, et j'en suis fort aise. Je me porte très bien ; je suis fort contente des eaux, elles sont faites pour moi : je n'avois plus besoin de la douche. Comme je n'avois plus de sérosités, elle m'eût échauffée : ce fut donc par sagesse et par raisonnement que je la quittai sans aucun mal de tête, ni incommodité qui se puisse nommer. Je suis au désespoir de l'inquiétude que vous en avez eue; le chevalier vous dira si je mens. Au nom de Dieu, ne recommençous point à nous faire dire mille cruautés: portez-vous aussi bien que moi, et je vous promets de n'être point en peine. Quelle joie, ma chère enfant, de vous voir belle et fraiche, et sans dragons ! Ah! mon Dieu, les étranges et dévorantes bêtes! vous n'êtes pas la seule à qui elles font du mal. La bonne Sanzey vous dit mille amitiés. Nous partons demain matin pour être jeudi 7 à Paris. Mon sils ne m'écrit point réglément; il se portoit bien il y a quinze jours; il sera ravi que nous ayons une maison et que vous reveniez : il me parolt aussi tendre pour vous que vous l'étes pour lui, et tous deux vous ne me haissez pas trop; cela n'est-il pas joli? Adieu, ma très chère, je suis très humble servante de M. de La Garde; votre voyage ne peut manquer d'être heureux avec lui.

615.

A la même.

A Paris, jeudi 7 octobre 1677.

On ne pent pas avoir pris des mesures plus justes que les vôtres pour me faire recevoir votre lettre en sortant de carrosse. La voilà, je l'ai lue, et l'ai préférée à toutes les embrassades de l'arrivée. M. le coadjuteur, M. d'Hacqueville, le gros abbé, M. de Coulanges, madame de La Troche, ont très bien fait leur devoir d'amis. Le coadjuteur et le d'Hacqueville m'ont déjà sait entendre l'aigreur de Sa Majesté sur ce pauvre curé, et que le roi avoit dit à M. de Paris : « C'est un homme très dangereux, » qui enseignoit une doctrine pernicieuse : on m'a » déjà parlé pour lui; mais plus il a d'amis. plus je » serai ferme à ne le point rétablir. » Voilà ce qu'ils m'ont dit d'abord, qui fait toujours voir une aversion horrible contre nos pauvres frères. Vous m'attendrissez pour la petite ; je la crois johe comme un ange, j'eu serois folle; je crains, comme vous dites, qu'elle ne perde tous ses bons airs et tous ses bons tons avant que je la voie : ce km dommage; vos filles ( de Sainte-Marte ) d'Aix vous la gâteront entièrement : du jour qu'elle y sera il faut dire adieu à tous ses charmes. Ne pourriezvous point l'amener? Helas! on n'a que sa pauvre vie en ce monde; pourquoi s'ôter ces petits plaisirs-là? Je sais bien tout ce qu'il y a à répondre là-dessus, mais je n'en veux pas remplir ma lettre: vous auriez du moins de quoi loger cette jolie esfant ; car , Dieu merci , nous avous l'hôtel de Carnavalet : c'est une affaire admirable, nous vuendrons tous, et nous aurons le bel air. Comme ou ne peut pas tout avoir, il faut se passer des parquets et des petites cheminées à la mode ; mais nous aurons une belle cour; un beau jardin, un beau quartier, et de bonnes petites filles bleues qui sont fort commodes; et nous serons ensemble, et vous m'aimez, ma chère enfant. Je voudrois pouvoi retrancher de ce trésor qui m'est si cher, toute l'inquiétude que vous avez pour ma santé ; demindez à tous ces hommes comme je suis belle; il ne me falloit point de douches; la nature parle, elle en vouloit l'année passée; elle en avoit benui; elle n'en vouloit plus celle-ci, j'ai obéi à sa roit. Pour les eaux, ma chère enfant, si vous ètes cour de mon voyage, j'ai bien des remerciements à ross faire, puisque je m'en porte parfaitement hien. Vous me dites mille douceurs sur l'envie que ves avez de faire un voyage avec moi, et de cauer, et de lire; ah! plùt à Dieu que vous pussiez. quelque hasard, me donner ces sortes de marque de votre amitié! Il y a une personne qui me dissi

<sup>&#</sup>x27;L'abbé Le Camus de Pontearré.

l'autre jour, qu'avec tonte la tendre amitié que vous avez pour moi, vous n'en faites point le profit que vous auriez pu en faire; que vous ne connoissez pas ceque je vaux, même à votre égard. Mais c'est une folie que je vous dis là, et je ne voudrois être aimable que pour être autant dans votre goût que je suis dans votre cœur; c'est une belle chose que de faire cette sorte de séparation; cependant elle ne seroit peut-être pas impossible. Sérieusement, ma fille, pour finir cette causerie, je suis plus touchée de vos sentiments pour moi, que de ceux de tout le reste du monde; je suis assurée que vous le croyez.

J'ai envoyé chez Corbinelli, il se porte bien, et viendra me voir demain. Pour le pauvre abbé Bayard, je ne m'en puis remettre; j'en ai parlé tout le soir : je vous manderai comme en est madame de La Fayette; elle est à Saint-Maur. Madame de Coulanges est à Livry; j'y veux aller pendant qu'on fera notre remue-mènage. Madame de Guitaud avoit fait un fils qui mourut le leudemain; il fut question de lui en montrer un autre, et de lui faire croire qu'on l'envoyoit à Époisses. Enfin c'est une étrange affaire; son mari est venu pour voir comme on pourra lui faire avaler cette affliction. La maréchale d'Albret est morte, le courrier vient d'arriver. Voilà Coulanges qui vient causer avec vous.

## M. DE COULANGES.

Nous la tenons ensin, cette incomparable mèrebeauté, plus incomparable et plus mère-beauté que jamais: car croyez-vous qu'elle soit arrivée fatiguée? croyez-vous qu'elle ait gardé le lit? Rien de tout cela; elle me sit l'honneur de débarquer chez moi, plus belle, plus fratche, plus rayonnante qu'on ne peut dire ; et depuis ce jour-là , elle a été dans une agitation continuelle, dont elle se porte très bien, quant au corps s'entend : et pour son esprit, il est, ma foi, avec vous; et s'il vient faire un tour dans son beau corps, c'est pour parler encore de cette rare Comtesse qui est en Provence : que n'en avons-nous point dit jusqu'à présent, et que n'en dirons-nous point encore! Quel gros livre ne feroit-on pas de ses perfections, et combien grosse en seroit la table des chapitres!

Au reste, madame la Comtesse, croyez-vous être faite seulement pour des Provençaux? Vous devez être l'ornement de la cour; il le faut pour les affaires que vous y avez; il le faut, afin que je vous remercie moi-même en personne des portraits que vous m'avez envoyés; et il le faut aussi pour nous rendre madame votre mêre tout entière. En vérité, ma belle Comtesse, tous vos amis et vos serviteurs opinent à votre retour: préparez-vous donc pour ce grand voyage, dormez bien, mangez bien; nous vous pardonnerons de n'être pas emmaigrie de notre absence; songez donc très sérieusement à votre santé, et croyez que personne ne peut être plus à vous, ni plus dans vos intérêts que j'y suis.

## 614.

## A la même.

A Paris, mardi 12 octobre 1677.

Hé, oui, ma fille, quand octobre prend sa fin, la Toussaint est au matin: je l'avois déjà pensé plus de quatre fois, et je m'en allois vous apprendre cette nouvelle, si vous ne m'aviez prévenue. Voilà donc ce mois entamé et fini: j'en suis d'accord. Vous connoissez bien une dame qui n'sime point à changer un louis d'or, parce qu'elle trouve le même inconvénient pour la monnaie: cette dame a plus de sacs de mille francs que nous n'avons de louis: suivons son exemple d'économie. Ma fille, je m'en vais un peu m'entretenir avec vous, quoique cette lettre ne parte pas aujourd'hoi.

Nous déménageons, ma chère enfant, et parce que mes gens feront mieux que moi, je les laisse tous ici, et me dérobe à cet embarras. M. de Marseille m'est venu chercher dès le lendemain de mon arrivée. Mesdames de Pomponne et de Vins vinrent hier ici, toutes pleines d'amitié pour vous et pour moi. Madame de Vins me répondit des bonnes intentions de l'évêque pour la paix; il a, comme vous dites, un autre chaperon dans la fantaisie que celui d'Aix; et ce qui le prouve, c'est qu'il ne veut pas aller à l'assemblée. Je vous ai mandé le peu d'espérance qu'il y a pour votre curé du Saint-Esprit. M. de Guitaud, qui est ici, a recommandé puissamment ce pauvre exilé, et l'a pris hautement sous sa protection. Il est fort empêché à tromper sa femme, qui croit son fils en santé à 606 LETTRES

Epoisses : il craint les éclats qu'elle fera en apprenant la mort de cet enfant, c'est une affaire : ces sœurs-là ont d'étranges têtes; quoique la Guitaud soit pleine de mille bonnes chases, il y a toujours la marque de l'ouvrier. J'ai été voir madame de La Fayette à Saint-Maur; je suis fort satisfaite de son affliction sur la perte de ce bon Bayard; elle ne peut s'en taire ni s'y accontumer. Elle ne prend plus que du lait; sa santé est d'une délicatesse étrange : voilà ce que je crains pour vous, ma chère enfant ; car vous ne sauriez point vous bien conserver comme elle. Mon Dieu, que je serai ravie de voir de mes deux yeux cette santé que tout le monde me promet, et sur quoi vous m'avez si bien trompée quand vous avez voulu ! Il fant avouer qu'il y a bien de la friponnerie dans le monde; toujours de grandes lettres; je ne comprends pas comment vons pouviez faire. Vous vous fâchez quand vous recevez trois des miennes à la fois : hé, ma belle, sont-elles écrites de même? Ne voyez-vous point bien que c'est quelquefois l'ouvrage de plusienrs jours?

Je ne suispoint du tout contente de ce que j'ai appris de la santé du cardinal (de Rets); je suis assurée que s'il demeure à Commercy, il ne la fera pas longue; il se casse la tête d'application, cela me touche sensiblement. Je comprends votre tristesse de la mort de ce jeune chanoine : je ne me le remets point. Je vois, comme vous, la Providence marquee dans l'opiniatreté de ne lui pas donner ce qui le pouvoit guerir : il n'avoit gar e de prendre l'émétique, qui l'auroit sauvé ; il faut que les écritures soient accomplies. Nous croyons toujours qu'il dépend de nous de faire ceci on cela, et jamais on ne peut être convainen, par exemple, de l'impossibilité de donner cet émétique, parce que ne faisant point ce qu'on ne fait pas, on crois cependant qu'on l'auroit pu faire : ainsi la dispute durera jusqu'à la vallée où nous verrons tout.

J'approuve fort tous vos diners aux fontaines différentes; les changemens de corbillons sont admirables. M. de Grignan est-il de cet avis? a-t-il hesoin de cette conduite pour manger son pain-bénit? Il n'y a point de mémoire d'homme d'un temps si beau et si persevérant; on a oublié la pluie : quelques vieillards disent qu'ils en ont vu autrefois, mais on ne les croit pas. Ma fille, ne faites jamais de scrupule de me parler des évangiles dujour, dont on a la tôte pleine; hé, bon Dien! pourqu'en pas parler? quelle difficulté, et à quoi se roit cette contrainte avec ses amis? Je nie qu'esoit un defaut; mais si c'en est un, je conser l'avoir toute ma vie.

M. de Saint-Hérem a été adoré à Fontaineble taut il a bien fait les bonneurs; mais sa semme toit mise dans la santaisie de se parer. et d'être tout; elle avoit des diamants et des perles; elle voya emprunter un jour toute la parure de made de Soubise, ne doutant point qu'avec cela elle sit comme elle; ce sut une grande risée. N'y e il dans le monde ni amis, ni miroirs? La helle La est toujours au Poucet avec sa divine beauté. Emuriture de quelque rhume extraordinaire Quanto, comme l'année passée.

A Livry, mardi au seir.

Je suis venue concher ici sur le dos de madar de Conlanges. L'abbé Têtu y est et le ban Corlinelli. Il fait un temps divin. Le bien bon est de meuré à Paris avec tous mes gens pour demenarer il est enrhumé; tout cela ensemble l'a déterminé. Je m'en retournerai jeudi avec madame de Coslanges. Je coucherai peut-être chez elle cr jour-le en attendant que je sois rangée. Adieu, ma belo l'espérance de vous voir, de vous attendre, de voibien recevoir, me vaut mille fois mieux que tout les eaux de Vichi, quolq e j'en sois parfaiteme contente. La nouvelle de Quanto est fausse, et le belle Ludres est à Versailles avec Monsteure et Madame. Tout ce qui est ici vous fait mulle amittés.

613. \*\*

Du comte DE Busty à modeme DE Sevione.

A Chasen, co 15 september 1 577.

Je vous ai bien trouvé à redire deput quinze jour ma chère cousine. Je vois hien qu'il ne vous faut jamais voir, ou qu'il ne vous faut jamais quitter parais au moins vondrois-je que nous fusions voisins à la campagne; je vous y nimerois encore mieur qu'à Paris : on y est trop dissipé. Pour des nouvelle de ce pays-là, je ne vous en manderal point; etr

assurément vous les savez : mais je vous y ferai faire quelques réflexions, si vous le trouvez bon; comme, par exemple, sur la mort de la vieille Puisieux. Nous en voilà délivrés; ne trouvez-vous pas, Madame, qu'elle contraignoit un peu trop ses amis? il falloit marcher si droit avec elle!

Vous me devez un compliment sur la mort du grand prieur de Champagne, ce n'est pas que je m'en soucle : mais il etoit cousin-germain de mon père, et je le voyois quelquefois. Si vous vouliez, pour n'en pas faire à deux fois, fourrer aussi dans le même compliment la condoléance de la mort de la vieille Bouligneux, qui étoit ma tante, je crois que vous ne feriez pas mal, si ce n'est que vous vonlussiez attendre la mort de la vieille Toulongeon pour les mettre tous ensemble. Je laisse cela à votre discrétion. Mais à propos de celle-ci, elle a passé céans le jour que vous partites de Toulongeon; et elle me fit de grandes plaintes de l'empressement que vons aviez en à traiter avec le président de Berbisi de votre part de la succession du président Frémiot. J'ens beau lui dire que dix mille écus, que vous auriez présentement, valoient au moins vingt mille quand la présidente Frémiot viendroit à mourir, elle ne se rendit point à mes raisons; et quand je vis cela , je la laissai à la merci de ses douleurs. Au reste, Madame, je vous supplie de dire de ma part à votre cocher que celui de M. Jeannin l'a bien effacé en ce pays-ci. Il versa un tour et demi son maltre le lendemain de votre départ, et démit l'épaule à l'ainée de ses sœurs ; cela les obligea à revenir tous à Montjeu, où ils sont encore. Madame de La Boulaye ' passa ici il y a buit jours pour s'en aller chez elle faire balayer sa maison, afin d'y recevoir dignement le Gobin Villars, qui vient, diton , l'épouser. Plût à Dieu que vous et moi fussions aussi aises qu'elle le jour qu'elle étalera son dais et son cadenas à Autun.

Chandenier est à l'aris en pleine liberté; il donne sa démission pure et simple, et se remet à la discrétion du roi pour la récompense de sa charge. S'il avoit fait cela il y a sculement dix ans, il auroit fait

'Madelaine Fouquet, fille de Christophe, comte de Chalan, procureur-général au parlement de Bretagne, veuve de François de Rochefort, marquis de La Boulaye. Ce mariage n'eut pas lieu; on ne sait ce que peut être ce Gobin Fillars. le profit que vous voulez faire avec madame Frémiot; il auroit gagné l'intérêt dé cent mille écus au moins, qui se seroit monté à cinquante mille; il se seroit épargne les chagrins d'une longue prison après un long exil, et il ne se seroit pas distingué. comme il l'a fait, par une longue folie; mais enfin le voilà hors d'affaire : nous ne savons pas encore ce que le roi aura fait pour lui. Adieu, ma chère cousine, je vous assure que je vous aime hien. Il m'a pris un redoublement d'amitié pour vous, que je sons bien qui se tournera en continue.

616. \*\*

De madame DE SÉVIGNÉ au comte DE Busst.

A Paris, ce 13 octobre 1677.

Il y a quatre jours que je suis revenue de Vichi. J'y portai un souvenir bien tendre de votre amitié, de votre bonne et agreable réception, de la beauté de Chasen, de votre conversation, du mérite de ma nièce de Coligny, que j'aime et qui me platt. Parmi tant de bonnes choses, j'avois un petit regret de ne vous avoir pas demande à voir quelque chose de vos Memoires, pour lesquels j'ai un goût extraordinaire. Je ne comprends pas comment je ne m'en avisai point. Je suis fort aise que, de votre côté, vous m'ayez trouvé un peu à dire. Vous vous etiez donc rechauffe pour moi en me voyant. Cela fait bien de l'honneur aux gens quand l'amitié redouble par la présence. Pour moi, je crois que nous nous aimons encore plus que nous ne pen-ons. Cette Puisieux étoit bien épineuse, Dieu veuille avoir son ame. Il falloit, comme vous dites, charrier bien droit avec elle. Quand elle fut prête à mourir l'année passee. je disois, en voyant sa triste convalescence et sa décrépitude : Mon Dieu! elle mourra deux fois bien près l'une de l'autre. Ne disois-je pas vrai 2 Un jour Patrix étant revenu d'une extrême maladie à quatre-vintgls ans, et ses amis s'en réjouissant avec lui, et le conjurant de se lever : « Helas! messieurs, leur dit-il, ce n'est pas » la peine de se rhabiller. » Mon Dien , mon consin, que cette réponse m'a paru plaisante! Je crains de vous avoir déjà fait ce conte. Mais à propos de

608 LETTRES :

mort, vous voulez que je vous fasse un compliment sur celle du grand-prieur de Champagne, je le veux bien; et quand j'y ajouterois encore la tante et la belle-mère, je suis assurée que quelque petite que fût ma consolation, elle auroit toute la force nécessaire. Vous souvient-il que vous me dites une fois sur une mort de père ou de mère: Que vous aviez attendu long-temps ma lettre, mais qu'ayant vu qu'elle tardoit trop à venir, vous vous étiez consolé tout seul du mieux que vous aviez pu? Mon cocher le fat extrêmement de l'histoire lamentable de la versade de M. Jeannin. Celle-là fut encore plus belle à raconter que la nôtre. Je l'appris en chemin, et j'en écrivis à M. Jeannin, car quand il y a fracture, cela mérite un compliment. J'ai bien ri avec Corbinelli de la manière dont nos deux oncles nous écrasoient, ma nièce et moi. Corbinelli dit que si c'eût été vous qui eussiez été sur votre beau-frère, vous n'auriez pas perdu cette occasion de procurer innocemment une succession à votre fille. Il a pensé mourir, notre pauvre Corbinelli! Il prit de l'or potable qui le sauva par une sueur qui le laissa sans sièvre. Ne diroit-on pas que pour vivre il n'est rien tel que d'être riche; cependant nous ne savons que trop qu'il ne l'est pas : il n'est rien tel que d'être riche : un gueux en seroit mort. Je crois que ma tante de Toulongeon aimercit mieux monrir que de vivre à ce

prix-là. La plaisante chose que l'avarice! Voyez à quoi lui servira la succession de M. de Frémiot après qu'elle sera morte; et avec quelle exactitude elle n'y veut rien perdre, par l'horreur de perdre seulement, car elle le perd d'une autre manière; mais c'est sous l'apparence de n'être pas dupe, et de ne point trop relâcher; et plût à Dieu que j'eusse traité, comme elle le dit, de ma part de cette succession, je souffrirois courageusement ses reproches; mais elle n'a que faire de craindre; on ne m'a pas prise au mot, ni même écouté ma proposition. Madame de La Boulaye a bien mieux fait valoir celle de M. de Villars; on ne dit rien ici de cette noce.

Enfin, Chandenier s'est rendu, mais par la raison que les plus courtes folies sont les meilleures, les plus longues sont les pires; il en est un bel exemple.

On parie d'une espèce de victoire du maréchal de Créqui. Il a battu les Allemands. Avez-vous jamais out parler d'une étoile si brillante que celle du roi? Vous savez bien qu'il a donné deux mille écus de pension à Racine et à Despréaux, en leur commandant de travailler à son histoire, dont il aura soin de donner des Mémoires. Je voudrois bien voir un échantillon de cet ouvrage. Adieu, mon cher cousin; j'embrasse cette heureuse tourterelle consolée, et je vous conjure de m'aimer toujours. La belle Madelonne viendra dans un mois.



FIN DU PREMIER VOLUME.

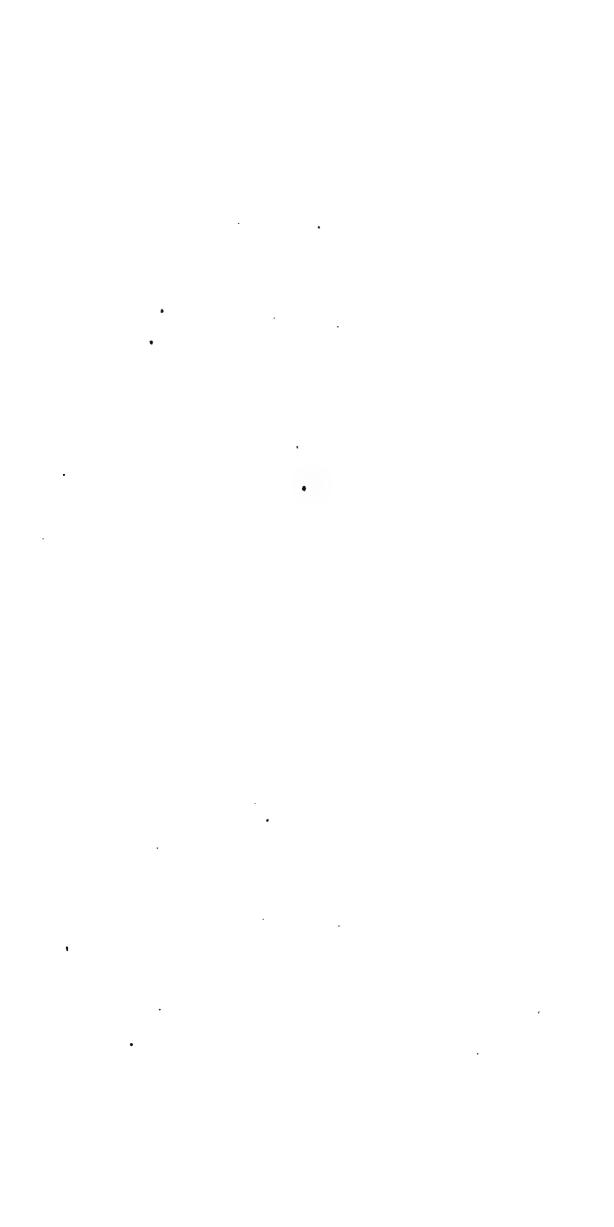

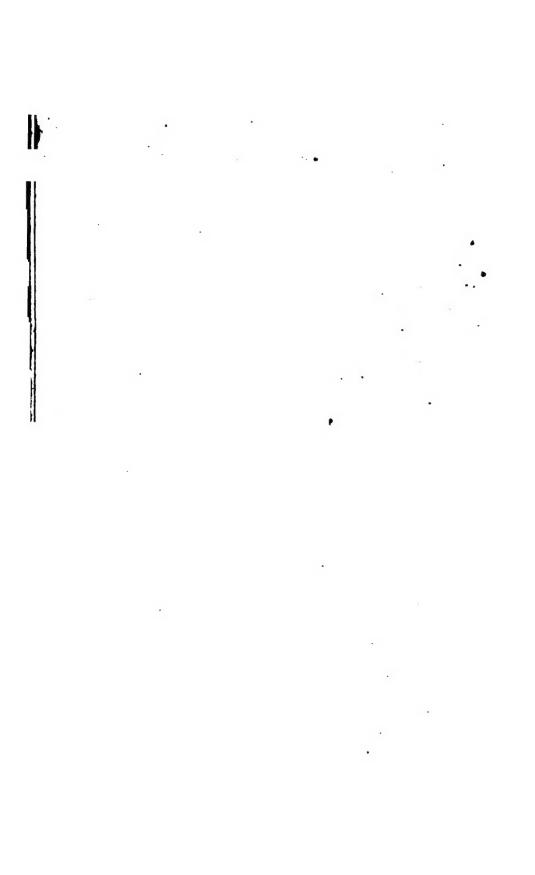

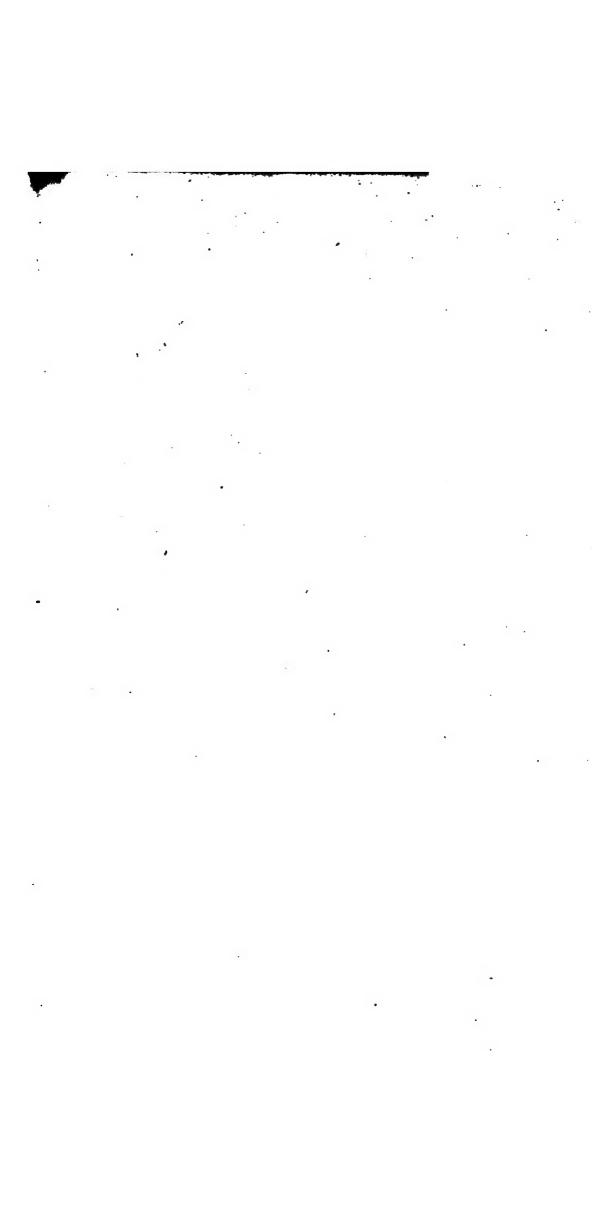



